

Dictionnaire historique des institutions, mœurs et ...

Adolphe Chéruel

1,350

11-5/4/1





# DICTIONNAIRE HISTORIQUE

DES

# INSTITUTIONS, MŒURS ET COUTUMES

DE LA FRANCE

PREMIÈRE PARTIE

TYPOGRAPHIE DE CH. LAHURE Imprimeur du Sénat et de la Cour de Cassation rue de Vaugirard, 9.

# DICTIONNAIRE HISTORIQUE

DES

# INSTITUTIONS

MŒURS ET COUTUMES

# DE LA FRANCE

PAR

### A. CHÉRUEL

docteur ès lettres mattre de conférences à l'École normale supérieure

PREMIÈRE PARTIE

#### PARTS

LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET Cie BUE PIERRE-SARRAZIN, N° 14 (Près de l'École de Médecine)

1855

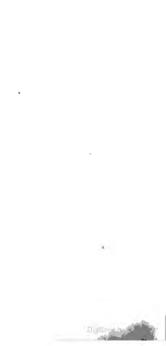

.

## INTRODUCTION.

Les institutions et les mœurs de la France se sont modifiées et développées pendant plusieurs siècles en suivant une loi de progrès, dont un dictionnaire ne peut donner une idée suffisante. L'inconvénient d'un pareil ouvrage est de disséminer ce qui devrait être réuni. Pour remédier autant que possible à ce défaut, il est nécessaire de présenter, dans une esquisse rapide, l'enchaînement chronologique des institutions ou de la vie publique, et le progrès des mœurs ou de la vie privée des Français. Tel est le but de cette introduction.

Les institutions, qui règlent la vie publique, comprennent l'état des personnes et des choses, le gouvernement central et local, l'administration des finances, de l'armée, de la justice, de la marine, le commerce, l'industrie, l'agriculture, les mesures de salubrité publique, les relations des puissances temporelle et spirituelle, l'instruction publique et les établissements qui contribuent au développement scientifique, littéraire et artistique d'une nation. Les mœurs et coutumes, qui constituent la vie privée, embrassent tout ce qui est relatif à la famille, aux habitations, à la nourriture, aux vêtements, aux fètes et divertissements. Souvent les deux sujets se touchent; les mœurs modifient les institutions qui ne sont plus en harmonie avec elles, et à leur tour les institutions règlent les relations de la vie privée, interviennent dans la famille, assurent la salubrité des habitations et exercent une influence utile ou funeste sur les habitudes domestiques. On ne peut donc réellement connaître l'histoire d'un peucle qu'en étudiant ses mœurs aussi bien que ses institutions et sa vie politique. Les limites de cette introduction permettent à peine de poser les questions et d'indiquer quelques solutions.

#### I.

#### INSTITUTIONS; ÉTAT DES PERSONNES.

De l'état des personnes sous la domination romaine. — Dans les derniers temps de l'empire romain, au 11° siècle, il existait une différence profonde entre les diverses classes de la société. Les hommes libres et les esclaves formaient les deux principales catégories. Les premiers se subdivisaient en nobles, presque tous de création récente, appelés illustrissimes, clarissimes, egregii, spectabiles, etc.; en curiales qui formaient l'aristocratie des municipes, et en plébéiens qui composaient les corporations industrielles. Les nobles, exempts d'impôts, étaient en possession de toutes les charges; c'étaient les privilégiés d'un empire, qui, suivant l'expression d'un poète contemporain, Sidoine Apollinaire, faisait porter au peuple le poids de son ombre 4.

Les curiales étaient les habitants des villes, possesseurs de vingtcinq arpents de terre. Dans l'origine, cette classe jouissait de droits
politiques et civils d'une haute importance; elle exerçait les charges
municipales, rendait la justice, percevait l'impôt, administrait les
biens de la cité, etc. Mais, lorsque les impôts se multiplièrent et qu'un
édit impérial rendit les curiales responsables de la perception intégrale, la prospérité de cette classe fit place à une effroyable misère.
Les curiales ruinés cherchèrent à échapper à l'oppression tyrannique
de l'empire; les uns s'enfuirent chez les barbares, d'autres se firent
bagaudes, c'est-à-dire brigands; en révolte contre la société, ils se
dispersèrent dans les forêts, et il fallut envoyer contre eux des armées
romaines. La classe moyenne disparut ainsi. Les corporations industrielles établies par Alexandre Sévère survécurent, dans beaucoup
de villes, à l'empire romain, mais opprimées par les hautes classes
et souvent ruinées par la concurrence du travail des esclaves.

Les colons, attachés à la glèbe, formaient la transition entre les hommes libres et les esclaves. Il est inutile d'insister sur la misère de ces derniers, que la loi ne considérait que comme des choses, et

<sup>1. . . . .</sup> Portavimus umbram Imperii.... (Rer. gall. et franc. script., I, 810).

abandonnait au caprice du maître, qui pouvait les vendre ou les livrer aux plus affreux supplices!.

De l'état des personnes sous la domination des barbares. - Les invasions du ve siècle modifièrent profondément l'état des personnes. Elles divisèrent la population de la Gaule en deux classes. diverses de race, de langue, de lois, de mœurs et d'intérêts. Aux vainqueurs appartenaient les droits politiques et souvent même la propriété exclusive des terres; ils se partageaient en ahrimans ou hommes de guerre, qui conservaient dans l'isolement leur fierté et leur indépendance primitives; en leudes ou compagnons du chef de guerre; enfin, en lites, dont la condition se rapprochait de celle des esclaves romains. Les vaincus étaient aussi partagés en plusieurs classes; les uns, nommés par les lois barbares convives du roi, étaient presque les égaux des leudes; ils devaient à leur astuce, à leur souplesse, quelquefois à leurs basses complaisances et à leurs crimes, le rang auquel ils s'élevaient. Tel était cet Arcadius, qui attira dans le piége les fils de Clodomir, pour gagner les bonnes grâces de Childebert et de Clotaire. À un rang inférieur se placaient les colons et les fiscalins : c'était la partie de la population vaincue, qui était attachée à la glèbe ou dans la dépendance du fisc royal. La condition des fiscalins était misérable. Il suffit pour s'en convaincre de se rappeler la conduite de Chilpéric Ier à leur égard. Lorsqu'il en-

<sup>1.</sup> Voy., dans le Dictionnaire, les aricles Appranchissement, BAGAUDES, COLONS, Corporation. Droit romain, Municipes, Romains, Voies romaines. - Ouvrages a eonsulter : Notitia dignitatum imperiiromani, ed. Bæcking ; Code théodosien (Codex theodosianus); (6 vol. in-fol.; Lyon, 1663. Cette édition est de J. Godefrov, dont les commentaires sont estimés; Hænel a donné une nouvelle édition supérieure pour la pureté du texte); Sidoine Apollinaire (Paris, 1652, in-4, 2º édition, donnée par Jacq. Sirmond, avec des notes étendues); Salvien, De gubernatione Del (Paris, 1684, in-8); l'Histoire de la Gaule sous l'administration romaine, par M. Amédée Thierry, 3 vol. in-8; Des changements survenus dans l'empire romain de Dioclétien à Constantin. par M. Naudet (Paris, 1817, 2 vol. in-8); Roth, De re municipali Romanorum, Stuttgard. 1801; Savigny, Histoire du droit romain pendant le moyen age, 3 vol. in-8, dans la traduction française; Raynovard, Histoire du droit municipal en France (2 vol., Paris , 1828 ); De La Rue , des Sénats des Gaules dans le t. 1 des Mémoires de l'Académie celtique (Paris, 1807); Essais sur l'histoire de France, par M. Guizot, 1er essai, et Cours d'histoire de la civilisation en France, par le même : Histoire du droit français, par M. La Ferrière, t. I. et l'ouvrage de M. Giraud, intitulé Du droit franeais au moyen age; 2 vol. in-8. Voy.; pour les indications bibliographiques plus complètes, les ne XIII et XIV de cette introduction.

voya sa fille en Espagne, où elle devait épouser un roi des Wisigoths, il fit prendre dans Paris un certain nombre de fiscalins, destinés à former le cortége de la princesse franque; plusieurs de ces malheureux préférèrent la mort à l'exil. Enfin, au dernier rang, étaient les esclaves, dont le christianisme adoucit peu à peu la condition. Cette classification des personnes dura autant que la distinction entre les vainqueurs et les vaincus; elle s'effaça au x° siècle par suite de la fusion des races; mais il en resta la séparation en nobles et en vilains. La France n'eut plus alors qu'un peuple, mais divisé en classes profondément séparées '.

De l'état des personnes pendant l'époque féodale. — Du xº au xıııº siècle, le noble, seul propriétaire du sol, avait les droits régaliens; il rendait justice, battait monnaie, percevait l'impôt, faisait la guerre. C'est le régime féodal. Il s'établit peu à peu une hiérarchie entre les grands feudataires. Les ducs, comtes, marquis ou comtes de la frontière, barons, chevaliers bannerets, bacheliers ou chevaliers d'un rang inférieur occupaient les divers degrés de la hiérarchie féodale. Les hommes des classes inférieures, désignées d'une manière générale par le nom de vilains (villani, habitants des

1. Voy., dans le Dictionnaire, les articles Ahrimans, Colons, Esclavage, Fisca-LINS, FRANCS, GALLO-ROMAINS, LETES (LITES), LEUDES .- Principales sources : les lois des barbares (lois des Francs saliens et ripuaires, des Burgondes, des Wisigoths) dans le recueil de Canciani, Barbarorum leges antiquæ (Venise, 1781, 5 vol. in-fol.), et dans le recueil de Pertz, Monumenta Germaniæ historica, leges, I; Marculfe, Formules, publices dans le t. IV, p. 465, du Recueil des historiens de France. Consultez, outre les ouvrages de MM. Guizot, La Ferrière, Giraud, cités dans la note précédente, la Théorie des lois politiques de la monarchie française, par Mile de Lezardière (Paris, 1844, 4 vol. in-8, reimpression d'un ouvrage qui avait paru en 1791); l'Esprit des lois de Montesquieu, liv. XXX et suiv.; l'Ancien gouvernement de la France, par le comte du Buat (4 vol. in-4. La Haye, 1757); de Gourcy, Traité sur cette question : Quel fut l'état des personnes, en France, sous la première et la deuxième race de nos rois? (1 vol. in-8. Paris, 1789); Aug. Thierry, Lettres sur l'histoire de France et Introduction aux recits des temps mérovingiens ; Fauriel, Histoire de la Gaule sous la domination des Francs (4 vol. in-8); Eichorn, Histoire de la constitution de l'Allemagne, en allemand ( le tome ler renferme l'histoire des institutions des Francs ); Naudet, Mémoire sur l'état des personnes dans la Gaule pendant la période mérovingienne, dans le recueil des Mémoires de l'Académie des inscriptions et belleslettres, t. VIII, p. 401 (Paris, 1827, in-4); Guérard, Prolegomènes du polyptyque de l'abbé Irminon; l'Histoire des institutions mérovingiennes et carlovingiennes, par M. Lehuerou (2 vol., Paris , 1842); les Etudes sur l'histoire et les institutions de l'époque mérovingienne, par M. de Pétigny (3 vol. in 8, Paris, 1842-1845).

campagnes), ou roturiers (ruptarii, labourant la terre), se divisaient en hommes de poeste (homines potestatis, soumis à la puissance du maître), et en serfs attachés à la glèbe. Peu à peu, les habitants des villes s'émancipèrent et conquirent la liberté; les bourgeois formèrent une classe intermédiaire entre les nobles et les serfs. Quelque profonde que fût encore, à cette époque, la distinction entre les vilains et les nobles, il n'y avait plus cependant l'intervalle immense, qui avait longtemps séparé les Francs des Gallo-Romains; on ne voyait plus sur le mêmesol deux peuples divers de langue, de race et de lois. Enfin, c'est pendant la période féodale que l'esclavage disparaît de la France. Le servage fut maintenu; mais il ne donnait point au maître le droit de vendre ou de faire périr le malheureux attaché à la glèbe 1.

De l'état des personnes pendant la période monarchique, du XIII au XVIII siècle. — La France est restée longtemps divisée en trois ordres qui ont eu chacun leur rôle historique. Le premier en puissance, et le plus ancien en date, était le clergé. Constitué avant la conquête des barbares et investi de priviléges politiques, il exerça sous les Mérovingiens la plus haute influence. Il siégeait alors dans les champs de Mars et dans les conseils des rois mérovingiens et carlovingiens.

<sup>1.</sup> Voy., dans le Dictionnaire, les articles BACHÉLE, FEODALITÉ, NOBLESSE, SERFS, VASSAUX, etc. - On peut consulter, sur l'organisation feodale en France, les Assises de Jerusalem, publiées par M. Beugnot dans le Recueil des historiens des croisades (2 vol. in-fol.); les Cartulaires de Saint-Père de Chartres et de Notre-Dame de Paris, avec les Prolégomènes de M. Guérard dans la collection des Documents inédits de l'histoire de France; Nouveau coutumier général ou corps des coutumes générales de France ( Paris , 1724, 4 vol. in-fol.); Et. Pasquier, De l'état et condition des personnes de notre France, avec un sommaire discours des servitudes tréfoncières, qui se trouvent en quelques-unes de nos provinces; c'est le chap. v du livre IV des Recherches de la France, Traité des seigneuries, par Ch. Loyseau ( Paris, 1608, in-4); Brussel, Nouvel examen de l'usage général des fiefs pendant les x1°, x11°, x111° et x1v° siècles (Paris, 1737, 2 vol. in-4); Salvaing, De l'usage des fiefs et autres droits seigneuriaux (Paris, 1731); Chantereau-Lesèvre, Traité des fiefs, suivant la coutume de France et l'usage des provinces du droit écrit (Paris, 1680, in-4); Peysonnel, Traité de l'héredite des fiefs ( Paris , 1687, in-8 ); Schiller, Dissertatio de feudis juris francici (Argentorati, 1701, in-4), cum ejus Expositione de paragio et apanagio (Argentorati, 1705, in-4); Recherches sur les lois féodales, sur les anciennes conditions des habitants des villes et des campagnes, leurs possessions et leurs droits, par Doyen (Paris, 1779, 1 vol. in-8); Championnière, De la propriété des eaux courantes, du droit des riverains et de la valeur actuelle des concessions féodales (1 vol. in-8, Paris, 1846).

Supérieur en intelligence et en éducation, il dictait les lois, écrivait les annales et instruisait les peuples. Ses richesses excitaient la jalousie des souverains, et son ascendant moral était seul assez puissant pour mettre un frein à la cupidité et à la violence brutale des barbares. Le clergé conserva cette haute position pendant plusieurs siècles. Un instant opprimé par la féodalité, il ne tarda pas à s'affranchir de ce joug et, tout en conservant une partie des droits féodaux, il forma un ordre distinct de la noblesse. La première place lui appartenait aux états généraux et dans l'assemblée des pairs du royaume. Les hôpitaux et les écoles étaient placés sous sa surveillance. Ses biens immenses étaient exempts des impôts ordinaires. En un mot, il fut à la tête des trois ordres jusqu'au moment où la distinction des classes disparut et où il ne resta que la nation française. Là cesse le rôle politique du clergé. Prépondérant sous les Mérovingiens et les Carlovingiens, il s'allia à la royauté pour combattre l'aristocratie féodale aux xnº et xmº siècles, et depuis cette époque, jusqu'en 1789, il donna à la France plusieurs ministres éminents, entre autres Suger, G. d'Amboise, Richelieu. En 4789, une partie du clergé, inquiète des progrès du tiers état, s'unit à la noblesse pour lutter contre les classes movennes ; mais la majorité de cet ordre ne se sépara pas, dans l'Assemblée nationale, de ceux qui voulaient donner une constitution à la France!

1. Voy , dans ce Dictionnaire, les articles Abbaye, Bénéfices, Cardinaux, Clerce, CONCILES, CONCORDATS, LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE, ÉVÉCHÉS, ÉVÉQUES, PRAG-MATIQUE-SANCTION, QUATRE PROPOSITIONS, RELIGIEUX, RITES ECCLÉSIASTIQUES, etc. -Ouvrages à consulter : Sirmond, Concilia antiqua Galliæ (Paris, 1627, 3 vol. in-fol., avec un supplément par de La Lande , Paris, 1666, 1 vol. in-fol.); Annales ecclesiastici Francorum, curante Le Cointe (Paris, 1663-1683, 8 vol. in-fol.); Acta Sanctorum a Bollando et cæt. edit. (Anvers et Bruxelles, 1643-1654, 5 vol. in-fol.); Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa (Paris, 1715-1786, 13 vol. in-fol.); Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti in seculorum classes distributa (Paris, 1668-1702, 9 vol. in-fol.). Cet ouvrage est complèté par les Annales ordinis S. Benedicti (Paris, 1733-1739, 6 vol. in-fol.); Sacra bibliotheca SS, Patrum (Paris, 1589, 9 vol. in fol.); Magna bibliotheca Patrum (Cologne, 1618-1622, 15 tom. in-fol.); Maxima bibliotheca vet. Patrum (Lyon, 1677, 27 vol. in-fol.); Andr. Gallandii, Biblioth. vet. Patrum (Venise, 1765, 14 vol. in-fol.); Scriptores ordinis prædicatorum recensiti, par Quetif et Echard (Paris, 1749-1721, 2 vol. in-fol.); Histoire des ordres monastiques, par Helyo (Paris, 1714-1721, 8 vol. in-4). Voy. Thomassin, Traité des édits et des autres moyens pour maintenir l'unité de l'Église catholique (Paris, 1704, 3 vol. in-4); du même, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église (3 vol. in-fol., Paris, 1678); Fleury, Institu-

La noblesse, qui formait le second ordre, tirait son origine de ces leudes et de ces ahrimans francs, avec lesquels s'était peu à peu confondue l'ancienne aristocratie gallo-romaine. Propriétaire du sol, illustrée par les exploits militaires, cantonnée au milieu de ses vassaux et retranchée derrière ses murs crénelés, l'aristocratie féodale exerca pendant longtemps les droits régaliens. La lutte de la royauté contre la féodalité remplit une grande partie de l'histoire de France. Dépouillée des droits de souveraineté, des le xve siècle, la noblesse n'en resta pas moins une des classes privilégiées. Habituée à verser son sang sur les champs de bataille, investie des hautes dignités de la couronne, des gouvernements de province, en possession de vastes domaines et d'une puissance fondée sur de glorieux souvenirs, exempte d'impôts, conservant encore de son ancienne souveraineté une juridiction et des droits considérables, la noblesse avait en France une influence immense. Elle la mérita presque toujours par des traditions de valeur, de loyauté, de patriotisme fidèlement transmises de génération en génération. Son luxe encourageait les arts, et on admire encore aujourd'hui les châteaux dont elle couvrit la France 1.

Le tiers état, dernier des trois ordres, ne datait, comme pouvoir politique, que du xuir siècle. Il était sorti du mouvement communal qui avait affranchi la bourgeoisie des grandes villes et lui avait assuré un gouvernement indépendant. Mais le tiers état se distingua profondément des communes. Tandis que celles-ci s'isolaient et tendaient à morceler la France en petites républiques, le tiers état se rattacha à la royauté et contribua à l'unité nationale. Appelé en 4302 aux états généraux, et par conséquent à la vie politique, il soutint énergiquement Philippe le Bel. Dans la suite, quoiqu'il ait plus d'une fois lutté contre la royauté, il fut généralement son allié contre les ordres privilégiés. Ce fut dans le tiers état que les rois prirent leurs ministres les plus dévoués. Ce fut le tiers état qui recruta la ma-

tion au droit ecclésiastique (Paris, 1687, 2 vol. in-12); du même, Discours sur l'histoire ecclésiastique; Discours sur les libertés de l'église gallicane; Durand de Maillane, Dictionnaire du droit canonique, etc., (Paris, 1761, 2 vol. in-4). Cf. les indications bibliographiques à la fin de l'article sur les RITES ECCLÉSIASTIQUES.

<sup>1.</sup> Voy., dans le Dictionnaire, les articles CHEVALERIE, FÉODALITÉ, NOBLESSE. — 6f. les indications bibliographiques données plus haut, p. v. note, et dans le Dictionnaire à la suite de l'article NOBLES, NOBLESSE.

gistrature parlementaire célèbre par sa science et ses vertus. Le commerce, l'industrie, l'administration financière enrichissaient la bourgeoisie. Les habitudes commerciales lui donnaient un génie pratique, dont la netteté et le caractère positif la rendaient éminemment propre au gouvernement. Le clergé inférieur sortait aussi de ses rangs. Peu à peu le tiers état s'éleva au rang de ses aînés par les lumières, les richesses et les dignités administratives. Il aspira alors à l'égalité politique et la conquit en 4789 '.

Ainsi, le clergé par sa science et son influence morale, la noblesse par sa valeur et son patriotisme, le tiers état par son industrie, son habileté pratique et son ardeur de progrès, concoururent à la grandeur de la France, jusqu'au jour où une seule et puissante nation sortit de ces divers éléments. En résumé, la France s'est élevée progressivement d'une inégalité odieuse, créée par la conquête, à l'égalité raisonnable, celle qui garantit à tous les citoyens les mêmes droits en leur imposant les mêmes devoirs.

#### II.

#### ÉTAT DES TERRES.

État des terres sous la domination barbare. — L'état des terres est toujours corrélatif à l'état des personnes. La conquête du v\* siècle avait créé en Gaule une distinction profonde entre les terres allo-diales et les bénéfices. Je ne parle pas des terres tributaires, pour lesquelles les colons payaient le cens. Elles ne constituaient pas une véritable propriété. Le nom d'alleu (all-od, toute propriété, terre possédée en toute propriété) désignait les terres qui, aussitôt après la conquête, avaient été tirées au sort et partagées entre les vainqueurs. De là leur venait encore le nom de sortes barbaricæ. On les

1. Voy., dans ce Dictionnaire, les articles Assemblées Politiques, Communes, État tiers), États généraux, Municipalité. — Les ouvrages de M. Aug. Thierry, principalement ses Lettres sur l'histoire de France, l'Introduction aux récits des temps mérovingiens et son Histoire du tiers état, sont les ouvrages les plus utiles à consulter pour l'histoire des communes et du tiers état en France. Les deux premiers volumes des Documents relatifs à l'histoire du tiers état, ont paru dans la collection des Documents inédits, publiés sous les auspices du ministère de l'instruction publique; ils comprennent les documents relatifs à la commune d'Amiens.

appelait aussi terres saliques, du mot sala (maison). L'ahriman campait dans son alleu entouré de ses compagnons d'armes et v était presque souverain. L'alleu était donc, dans le principe, la terre par excellence; il ne pavait pas les taxes ordinaires, n'imposait que l'obligation de prendre les armes en cas de guerre générale ou landwehr, et donnait à chaque grand propriétaire une autorité presque absolue dans ses domaines. Mais les avantages mêmes des alleux causèrent leur ruine; les propriétaires de ces terres restèrent isolés, et, dans un temps de confusion et de violence, où la loi était sans force pour garantir la propriété, cet isolement les exposa à des attaques. La plupart furent obligés de se mettre sous la protection d'un seigneur plus puissant; on appela cet usage mainbour, mundeburge ou recommandation. Peu à peu les alleux disparurent, et, dans la suite, on regarda comme une anomalie l'existence d'une de ces terres dont le propriétaire était presque souverain; on les appela royaumes. Telle est l'origine de la tradition sur le royaume d'Yvetot1.

Les bénéfices, au contraire, gagnèrent autant que perdirent les alleux. Le bénéfice ou terre accordée en récompense d'un service rendu dans la guerre n'avait été d'abord concédé que temporairement. Le leude, qui le recevait, était tenu au service militaire, en cas de fehde ou guerre privée, aussi bien qu'en cas de landwher ou guerre générale. Il avait à paver certaines redevances pour sa terre, et, à des époques déterminées, il devait comparaître à la cour du chef de guerre ou kænig, et lui rendre, en qualité de ministerialis, certains offices presque serviles. Le leude qui manquait à ces obligations pouvait être privé de son bénéfice; mais peu à peu l'aristocratie des leudes conquit l'indépendance. Dès 560, Clotaire Ier reconnut, par la loi désignée sous le nom de prescription trentenaire, que l'occupation d'un bénéfice pendant trente ans en conférait la propriété. Peu de temps après le traité d'Andelot (587), et surtout le champ de mars de Paris (615), assurèrent aux leudes l'inamovibilité et l'hérédité des bénéfices. Dès lors, les leudes for-

<sup>1.</sup> Voy., dans ce Dictionnaire, les articles Ahriman, Alleux, Bénéfices, Féoda lité, Leudes, Mainbour, Propriété, Yvetot (royaume d'). — Outre les ouvrages cités plus haut, p. 1v, note, on peut consulter l'Histoire du droit de propriété fon-cière en Occident, par M. Ed. Laboulaye (Paris, 1839, in-8).

mèrent une aristocrație territoriale si puissante, que les propriétaires d'allenx aspirèrent à y entrer, et, pour y parvenir, changèrent par la recommandation la nature de leurs terres. Ce fut en vain que Charlemagne lutta contre cette tendance et revendiqua les droits des anciens propriétaires. Après sa mort, l'aristocratie profitant de la faiblesse des rois, usurpa tous les droits de souveraineté, couvrit la France de forteresses, et attacha le pouvoir à la possession du sol. Ainsi naquit la véritable féodalité.

Importance de la terre dans le régime féodal. - Le système féodal consiste surtout, comme l'a très-bien remarqué M. Guizot, dans la confusion de la propriété et de la souveraineté. De là l'importance attachée à la terre féodale ou fief. Les garanties les plus minutieuses en assurent l'intégrité. Elle est inaliénable et indivisible: l'aîné seul en hérite et la transmet de mâle en mâle. De là le droit d'aînesse; l'exclusion des filles du droit de succession; de là ces coutumes qui, comme le retrait lignager, réservaient le droit du seigneur sur la terre. La plupart des droits ou devoirs féodaux : hommage, relief, mainmorte, aubaine, épave, bris, étaient une conséquence de la possession du sol et avaient pour but de la constater et de la garantir. Les croisades portèrent une première atteinte à cette propriété exclusive de la terre par les familles nobles. Les seigneurs, partant pour des contrées lointaines, furent obligés d'aliéner une partie de leurs domaines; ils les vendirent souvent à des vilains qui, à force d'économie et de travail, avaient amassé quelque argent. La richesse mobilière, créée par l'industrie, commença ainsi à compter à côté de la richesse immobilière créée par la conquête.

État des terres depuis le XIII° siècle. — Pendant la période monarchique, du XIII° au XVIII° siècle, les vilains purent acheter des terres nobles et des francs-fiefs, en payant à la couronne une redevance qu'elle avait soin de stipuler, et qui faisait partie de ses domaines. Malgré les immunités dont continuèrent de jouir les terres nobles et les biens de mainmorte, il y eut possibilité pour tous les citoyens d'arriver à la propriété. Enfin la révolution de 4789, en imposant les mèmes charges à toutes les propriétés, a donné une nouvelle consécration au principe d'égalité. En même temps la vente des biens nationaux et l'abolition des prérogatives féodales contribuèrent encore à la division de la propriété. Les majorats et le droit d'aînesse, qui maintenaient la grande propriété, disparurent. Ainsi,

la France a passé de la propriété conquise par l'épée à la propriété conquise par le travail. A quelques milliers de Francs maîtres du sol et le faisant exploiter par leurs serfs, ont succédé des millions de propriétaires qui fécondent la terre par leur travail.

Pour faire respecter la propriété et garantir l'état des personnes, il faut une force publique organisée; c'est le gouvernement. Il se divise en pouvoir central et en pouvoir local.

#### III.

#### GOUVERNEMENT. - POUVOIR CENTRAL.

Le pouvoir central comprend le souverain, ses ministres, les conseils qui les éclairent, et les assemblées nationales, qui, dans les gouvernements constitutionnels, sont chargées de représenter les intérêts du peuple, et de balancer l'autorité du pouvoir exécutif.

Du pouvoir central sous la domination romaine et barbare. -L'empire romain avait réuni tout le pouvoir politique entre les mains de l'empereur et de ses ministres. Le préset du prétoire des Gaules, ses vicaires et les gouverneurs de provinces exerçaient l'autorité souveraine sous la direction de l'empereur, sans aucun contrôle de la nation. Leur unique but était de puiser dans les provinces toutes les ressources en hommes et en argent, et de les faire passer entre les mains du pouvoir central. Instruments de l'empereur, ils pouvaient être brisés par son caprice. L'invasion des barbares qui, depuis 406 jusqu'à la fin du ve siècle, ne cessèrent de ravager la Gaule, détruisit cette tyrannie savamment combinée, et y substitua un gouvernement grossier où le chef de guerre commandait par la force. Les voies romaines disparurent; le vaste réseau de fonctionnaires qui couvrait la Gaule fut rompu, et chaque guerrier franc campé dans ses domaines avec ses hommes d'armes se considéra presque comme un souverain indépendant.

Cependant le souvenir de cette majestueuse unité romaine qui

<sup>1.</sup> Yoy. les articles Audain, Féodalité, Hommage, Mainmortables, Nouveaux acquets, Propriété, Relief, Retrait, et les ouvrages cités plus hant, p. y, note.

étendait son autorité du centre aux extrémités de l'empire, et portait partout ses ordres et ses légions, survécut à l'empire romain. Il grandit même à mesure qu'on s'éloigna de l'époque où dominaient les Césars, semblable aux ruines qui apparaissent plus imposantes dans le lointain. On ne voyait plus la tyrannie des agents du fisc, la misère des curiales et la révolte naissant de l'oppression. Les rois barbares et leurs conseillers gallo-romains ou ecclésiastiques étaient surtout frappés de la puissante unité de l'empire romain et du mécanisme savant de son administration. Ils s'efforcèrent de le reproduire; mais leur gouvernement n'en fut qu'une grossière imitation : le kænig ou roi barbare se para de titres romains, prit le diadème, s'entoura de référendaires, de chambellans et de ministeriales.

Ce fut surtout à l'époque de Charlemagne que la cour impériale présenta l'étrange alliance du cérémonial byzantin et des mœurs de la Germanie. Mais la confusion des pouvoirs militaire, judiciaire et administratif, la prépondérance des grands propriétaires souverains dans leurs domaines, tout attestait l'impuissance des efforts tentés pour faire revivre la centralisation romaine. La féodalité, qui est le dernier terme de l'affaiblissement de l'autorité centrale, finit par annuler la puissance monarchique. La souveraineté confondue avec la propriété se mesura à l'étendue des terres, et les derniers carlovingiens réduits à la ville de Laon furent condamnés à l'impuissance 1.

Royauté capétienne. — Les premiers capétiens n'étaient guère plus redoutables. L'alliance de Louis VI avec les communes commença à relever le pouvoir central. La royauté capétienne se rattachait à l'Église par le sacre, à la féodalité par l'autorité du suzerain sur le vassal, au peuple par son influence tutélaire; elle ne tarda pas à invoquer le principe romain qui la représentait comme la personnification de l'État, comme la loi vivante. Le duché de France soumis à l'autorité royale, la féodalité vaincue dans les châteaux du Puiset, de Montlhéry, de la Roche-Guyon; le sentiment national s'éveillant à l'approche d'une invasion germanique (1425), l'union étroite de la royauté et du peuple, un mariage enfin qui donnait le duché d'Aquitaine à l'héritier présomptif de la couronne, telles furent les premières causes de la renaissance du pouvoir central en

<sup>1.</sup> Voy. les articles Capitulaires, Féodalité, Mérovingiens, Roi, § 1, Romains, et 1 souvrages cités plus haut, p. v. note.

France. Les principes romains se propagèrent; la découverte des Pandectes à Amalfi, les leçons de l'école de Bologne, et surtout d'Irnerius, les réponses des jurisconsultes qui déclaraient à Frédéric Barberousse que la volonté du prince était la loi souveraine, enfin ce courant d'idées qui entraîne tout un peuple, la révolution morale qui fait désirer et accepter une forme nouvelle de gouvernement, tout contribua à relever au x11° siècle la puissance monarchique. Suger écrivait dès cette époque, dans sa Vie de Louis le Gros, que le roi et la loi avaient la même autorité, la même majesté.

Lutte de la royauté contre la féodalité. - Mais il fallait convertir le droit en fait, détrôner cette multitude de petits souverains établis par la féodalité: il fallait unir sous une même loi et animer d'une même pensée les peuples mobiles et ingénieux de l'Aquitaine, du Languedoc et de la Provence, les descendants des pirates scandinaves, les rudes habitants du Jura et des Alpes, et le Celte indompté de la Bretagne; il fallait substituer à la hiérarchie féodale, fondée sur la propriété territoriale, une hiérarchie de fonctionnaires qui, ne relevant que du pouvoir central, pussent porter ses volontés et faire exécuter ses ordres dans toutes les parties de la France. Cette laborieuse conquête de la puissance monarchique fut l'œuvre de six siècles et d'une politique persévérante servie par des agents dévoués et habiles. A la fin du xue siècle, l'autorité monarchique était encore bien faible: le roi n'était qu'un suzerain à peine reconnu par les grands vassaux. Son autorité législative était restreinte au duché de France; il ne pouvait juger un vassal qu'avec le concours de ses pairs. Les impôts qu'il prélevait se réduisaient à quelques faibles redevances déterminées par les usages féodaux. Le service militaire dû par les vassaux était limité à quarante ou soixante jours, et, dans certains cas, le vassal pouvait combattre le roi; les Établissements de saint Louis lui reconnaissaient formellement ce droit. La même loi proclame la souveraineté de chaque baron dans ses domaines. Telles furent les faibles origines d'une puissance qui devait parvenir au despotisme le plus absolu.

Triomphe de la royauté et institutions monarchiques. — Au XIII siècle, la royauté, grâce aux conquêtes de Philippe Auguste, aux lois de saint Louis et aux institutions de Philippe le Bel, fit reconnaître son autorité dans toute la France. Elle eut la souveraine garde du royaume, comme dit Philippe de Beaumanoir. Au xiv siècle, après

de longues et cruelles épreuves, l'autorité monarchique établit l'impôt permanent et l'armée permanente (ordonnances de Vincennes 1373), qui ne devaient être définitivement organisés que sous Charles VII. Le xve siècle vit tomber la féodalité apanagée, sortie de la tige royale et couvrant de ses rameaux la plus grande partie de la France; Louis XI l'abattit. Au xvr siècle, la royauté, quoique détournée de ses conquêtes intérieures par les guerres d'Italie, et arrêtée dans ses progrès par les guerres de religion, n'en poursuivit pas moins son plan d'organisation. Les grandes ordonnances émanées du pouvoir central réglèrent toutes les parties de l'administration, armée, finances, justice, commerce, industrie, rapports du spirituel et du temporel. Il n'y eut plus en France qu'un souverain. Vainement les agents de la puissance monarchique, parlements et gouverneurs de provinces, tenterent contre l'autorité centrale une résistance criminelle. Ils furent vaincus au xvır siècle. La royauté, victorieuse des communes, de la féodalité, du clergé, et de toutes les oppositions locales, put dire : « L'Etat c'est moi! »

La puissance monarchique dégénéra alors en despotisme, glorieux sous Louis XIV, honteux sous son successeur. Louis XVI expia les fautes des règnes précédents, et une révolution brisa le trône. Mais (chose merveilleuse et qui prouve à quel point l'unité de puissangs était acceptée par la France!) l'autorité centrale ne fit que s'accrottre. Que le pouvoir souverain s'appelle convention, directoire, consulat, empire, royauté constitutionnelle, il couvre la France de ses représentants, il fait pénétrer ses ordres partout, et obtient du pays son sang et ses trésors. Une seule loi, un mode uniforme d'administration, ont succédé aux diversités provinciales; tout part du centre, tout y revient; la France, comme on l'a dit, bat d'un seul cœur. En résumé, l'autorité centrale, puissante sous l'empire romain, affaiblie par les barbares, nulle sous la féodalité, se relève progressivement depuis le xII siècle jusqu'à nos jours. Ses conquêtes ont donné à la France l'unité administrative la plus vigoureuse 1.

Grands officiers de la couronne. - Même progrès dans les agents

. 0

13

Ğ,

Š,

100

63

4

ZI.

Cla

1/10

1

江江

379

1

<sup>1.</sup> Voy., sur la royauté et ses progrès en France, l'article Roi et les indications bibliographiques à la suite ; voy. aussi les articles Constitution, Étiquette, Maison du Roi. Sacre, avec les indications bibliographiques.

du pouvoir, dans les ministres et les conseils qui entourent l'autorité centrale, l'éclairent et exécutent ses ordres. Sous les rois barbares, le souverain n'a pour guides que son caprice et son intérêt, pour instrument que la force brutale. Quelques Gallo-Romains, et entre autres Arcadius, Parthenius, le référendaire Marcus, paraissent seulement de loin en loin comme conseillers des chefs barbares et comme collecteurs des impôts. Dans la suite, les maires du palais, qui n'étaient primitivement que les intendants des rois, usurpèrent la souveraineté sous des souverains la plupart faibles et mineurs, comme les derniers Mérovingiens.

Charlemagne s'entoura de grands officiers, ainsi que les anciens Césars; il eut ses chambellans, grands veneurs, sénéchaux, bouteillers, panetiers, connétables, chanceliers, apocrisiaires, chapelains, etc. Ces dignités devinrent héréditaires pendant la période féodale. La royauté fut alors entourée de grands feudataires investis d'un pouvoir indépendant. Les ducs d'Anjou furent sénéchaux héréditaires de France jusqu'à la fin du xn° siècle; en cette qualité, ils commandaient l'armée royale, et présidaient le tribunal en l'absence du roi. Le grand bouteiller avait droit d'inspection sur toutes les tavernes et prélevait une redevance sur les taverniers; dans la suite, il fut président-né de la cour des comptes. Au grand panetier appartenait la surveillance des boulangers; au grand chambellan, celle des pelletiers: le connétable commandait la cavalerie.

La royauté ne laissa pas longtemps à ces grands officiers une autorité qui affaiblissait la puissance centrale. Dès 4494, la dignité de sénéchal fut supprimée, comme trop étendue; les fonctions du sénéchal furent partagées entre le connétable qui commanda l'armée et le grand maître du palais, auquel appartint la juridiction dans l'intérieur des demeures royales. Les grands officiers ne furent plus que les mandataires du pouvoir central; au lieu d'une autorité personnelle, territoriale, inhérente à leur domaine, ils n'eurent qu'un pouvoir délégué par le roi et confié temporairement à ses représentants. La nomination d'un grand amiral et d'un grand maître des arbalétriers sous saint Louis, prouve l'extension que prenaient les armées de terre et de mer. Vers la fin du xve siècle, sous Louis XI, le grand maître de l'artillerie premplaça le grand maître des arbalétriers; ce changement correspondait à la modification introduite dans la tactique militaire par la découverte de la poudre à canon. Jusqu'au xvie siècle,

les grands officiers de la couronne furent les véritables ministres . Mais sous Louis XII et François I<sup>1</sup>, une nouvelle puissance commenca à s'élever, celle des secrétaires d'État.

Ministres secrétaires d'État. - Philippe le Bel avait institué, en 4309, des clercs du secret chargés de tenir la plume aux délibérations du grand conseil et d'en rédiger les actes. Jusqu'au règne de Louis XII, il est à peine question de ces fonctionnaires. Florimond Robertet fut le premier qui releva cette dignité : il était secrétaire d'État sous Louis XII et François Ier. Dès le milieu du xvie siècle, les quatre secrétaires d'État devinrent des personnages importants, qui contre-signèrent les ordonnances des rois. Leurs attributions étaient réglées à cette époque par une division géographique, qui placait dans leur département un certain nombre de provinces françaises et de pays étrangers. Au xvii siècle, on substitua à cette étrange division des départements ministériels une répartition méthodique des affaires. Les quatre secrétaires d'État furent chargés des relations extérieures, de la guerre, de la marine et de la maison du roi. Le ministère de la maison du roi comprenait plusieurs branches de la police générale et les affaires religieuses. Il y avait cependant encore des traces de l'organisation primitive, une certaine confusion dans les attributions des ministres et un reste de l'ancienne division géographique. Les finances et la justice étaient dirigées par le surintendant ou contrôleur général des finances et par le chancelier; quelquefois même, lorsque le chancelier ne convenait pas à la cour, on le remplaçait par un garde des sceaux qui pouvait être révoqué. L'assemblée constituante et les gouvernements qui l'ont suivie ont substitué à cette organisation, qui avait gardé l'empreinte de la féodalité, une division plus simple et qui répondait mieux aux services publics. Les affaires étrangères, l'intérieur, les finances, la justice, la guerre, la marine, les cultes et l'instruction publique, le

<sup>1.</sup> Voy., dans le Dictionnaire, les articles Ameral, Chanceller, Grand Prévôt, Maires du Palais, Officiers (grands), Sénéchal.— On trouvera à la suite de l'article Officiers (Grands) les principales indications bibliographiques. Ajoutez l'Amiral de France, par P. de La Popelinière (Paris, 1584, 1 vol. in-4); le grand aumosnier de France, par Sébastien Roulliard (Paris, 1607, 1 vol. in-8); Origines et règlements des charges de connétables, mareschaux de France, baillis, séneschaux, par Boursier de Montarlot (Paris, 1618, 1 vol. in-8); l'Histoire des chanceliers et gardes des secaux de France, par François Du Chesne (Paris, 1680, 1 vol. in-fol.).

commerce, l'agriculture et les travaux publics, ont formé autant de departements ministériels '.

Conseil d'État. - Les conseils de la couronne ont suivi la même marche. Dans le principe, le conseil ou parlement des rois féodaux se composait des grands officiers de la couronne et des pairs du duché de France. Finances, justice, administration relevaient de cette assemblée. Les affaires se multipliant, il fallut diviser les fonctions. En 4302. Philippe le Bel partagea l'ancien parlement en trois conseils : grand conseil ou conseil étroit pour les affaires politiques, parlement pour l'administration de la justice, et chambre des comptes pour l'examen de la comptabilité du royaume. Le grand conseil lui-même avait des attributions très-diverses, il était à la fois conseil politique et tribunal. Charles VIII divisa ses attributions. Le grand conseil proprement dit resta une cour de justice qui jugeait certains procès réservés et spécialement les questions relatives aux bénéfices ecclésiastiques. Le conseil d'État se composa de quatre sections, dont l'organisation définitive fut due à Richelieu : l'une iudiciaire . où les conseillers d'État, sous la présidence du chancelier, prononçaient sur le rapport des maîtres des requêtes. Ce tribunal jugeait surtout les conflits de juridiction. Deux autres sections du conseil d'État formèrent le conseil des finances et le conseil des dépêches ou de l'intérieur. Quant aux affaires politiques, elles étaient réservées au conseil d'en haut, composé d'un petit nombre d'hommes d'État, au choix du roi.

La Révolution et l'Empire n'ont fait que préciser et compléter les attributions de ces divers conseils. Le conseil des ministres a conservé la direction politique; au conseil d'État sont réservés les procès administratifs, les réclamations contre les abus de pouvoir, et en général les règlements administratifs. La cour de cassation revise toutes les sentences des tribunaux ordinaires; la cour des comptes a la surveillance de l'administration financière; d'autres conseils établis pour des administrations spéciales, comme la marine, la guerre, l'instruction publique, sont chargés de diriger ces branches d'administration. En un mot, le conseil du roi ou parlement féodal embrassait tout, au XIII\* siècle. La multiplicité des affaires et la spécialité des services forcèrent les rois de le subdiviser, d'abord, en

Yoy., dans le Dictionnaire, l'article MINISTÈRES, MINISTÈSS, avec les indications bibliographiques.

trois conseils, qui eux-mêmes se sont partagés en un grand nombre de conseils secondaires répondant à chaque branche spéciale d'administration.

Cette forte organisation de l'autorité centrale pouvait, en donnant l'ordre et l'unité, conduire au despotisme. Le contre-poids naturel se serait trouvé dans les assemblées nationales chargées de défendre les intérêts du peuple, si elles eussent existé réellement. Mais, jusqu'à la révolution de 4789, elles ne furent pas véritablement constituées.

Assemblées nationales. - Je ne remonterai pas jusqu'aux assemblées des Gaulois sur lesquelles nous n'avons que des renseignements fort incertains. En 418, Honorius convoqua à Arles une assemblée des sept provinces de la Gaule méridionale. C'était un appel désespéré du despotisme aux abois; il ne réussit pas. Les Germains introduisirent dans la Gaule l'usage des assemblées qu'on désigne sous le nom de mallum, champ de mars et champ de mai. Dans le principe, on v admettait tous les guerriers Francs; ils siégeaient en armes et conservaient l'indépendance barbare; ils approuvaient les orateurs en frappant leurs boucliers de leurs framées ou étouffaient leur voix par des murmures. La population conquérante siégeait d'abord seule dans ces champs de mars. Plus tard les évêques furent appelés au mallum; la supériorité de leur instruction et le caractère sacré dont ils étaient revêtus leur donnèrent l'avantage sur les guerriers francs. Au champ de mars de Paris en 645, il v avait soixante-dix-neuf évêques. Sous Charlemagne, l'assemblée nationale se borna à donner des avis ; l'empereur se réservait la décision.

Le système féodal, en morcelant la France, rendit inutiles les assemblées générales, puisqu'il n'y avait plus d'intérêts communs. Cha-

<sup>1.</sup> Voy. les articles Chambre des comptes, Conseil d'État, Grand conseil, Pairs, Paplements, Thibunaux. — Ajoutez aux ouvrages indiqués à ces articles les Recherches sur l'origine du conseil du roi, par L'Escalopier (Paris, 1765, 1 vol. in 12); Examen historique des offices, droits, fonctions et privilèges des conseillers du roi, rapporteurs et référendaires près des cours souveraines et conseils supérieurs, par Gorneau, conseiller référendaire (Paris, 1777, 1 vol. in-4); l'Histoire du conseil du roi, par Guillard (Paris, 1728, 1 vol. in-4). Sur les pairs, outre les ouvrages indiqués à l'article Pairs, on pourra consulter un Recueil de mémoires sur le droit des pairs de France d'être jugés par leurs pairs (Paris, 1770-1771, 1 vol. in-8); Des pairs de France et de l'ancienne constitution française, par le président Henrion de Pausey (Paris, 1816, 1 vol. in-8).

que fief eut son parlement, composé des pairs du seigneur, et s'occupant de la justice, des finances et de l'administration du domaine féodal, Jusqu'au xiir siècle, il n'y eut pas d'autres assemblées. A cette époque, la France formait une association de grands fiefs, et la cour des Pairs fut le tribunal suprême de cette confédération. Elle jugea Jean sans Terre en 4203. Un siècle plus tard, Philippe le Bel convoqua (4302) les premiers états généraux composés du clergé, de la noblesse et du tiers état. Ces assemblées nationales, réunies irrégulièrement, lorsque les besoins de la royauté l'exigeaient, ne pouvaient exercer une influence durable. Leurs décisions n'avaient point de sanction obligatoire; les États n'avaient ni traditions, ni plan suivi, ni habitudes de la vie parlementaire. Aussi se bornèrentils à faire entendre de loin en loin quelques paroles généreuses, quelques principes de liberté. Les états généraux tentèrent deux fois, en 4357 et 4484, d'obtenir pour la nation une représentation permanente; ils n'y parvinrent pas. Enfin, depuis 4789, on eut de véritables assemblées nationales; la Constituante, la Législative, la Convention, les Cinq-Cents, le conseil des Anciens, le Corps législatif, les Chambres des députés de 1845 à 1848, et, depuis cette époque, les assemblées élues par le suffrage universel ont représenté presque sans interruption les droits du peuple en face du pouvoir central, partagé avec lui la souveraineté, fait les lois, autorisé l'impôt et exercé une surveillance active sur le pouvoir exécutif!

Inspecteurs chargés par les rois de surveiller l'administration; missi dominiei; enquesteurs royquæ; maîtres des requêtes. — Le pouvoir central se rattache au pouvoir local par des fonctionnaires qui portent la volonté souveraine dans toutes les parties de l'administration et s'assurent de l'exécution des lois et des ordonnances. Les missi dominici de Charlemagne avaient ce caractère. Saint Louis chargea

<sup>1.</sup> Voy. les articles Assemblées Politiques, Corps législatif, États généraux, Mallum, Pairs, Sénat. Ajouez aux indications bibliographiques qui accompagnent ces articles les ouvrages suivants: Des Estats de France et de leur puissance (Paris, 1588, 1 vol. in-8); Chronologie des estats généraux, où le tiers estat est compris, par Savaron (Paris, 1615, 1 vol. in-8); Recueil général des estats tenus en France sous les rois Charles VI, Charles VIII, Charles IX, Henri III et Louis XIII, par Toussaints Quinet (Paris, 1651, in-4); Recueil relatif aux estats de 1614, par Florimond Rapine (Paris, 1651, 1 vol. in-4); Des états généraux, ou Histoire des assemblées nationales en France, par de Landine (Paris, 1788, 1 vol. in-8).

de ces inspections des moines que les historiens du temps désignent sous le nom d'enquesteurs royaux. Dans la suite, les maîtres des requêtes eurent mission de parcourir le royaume et de constater l'état de l'administration. L'ordonnance de Moulins (4566) le leur prescrit formellement; l'ordonnance de Blois (4579) enjoint au garde des sceaux de faire chaque année « un département des provinces du royaume, où les maistres des requêtes de l'Hôtel feront leurs chevauchées. » Les universités mêmes furent soumises à l'inspection de ces commissaires royaux.

A mesure que l'administration se perfectionna, les inspections se divisèrent et se multiplièrent. Sous Richelieu, les intendants de police et de finances n'étaient que des commissaires chargés temporairement de surveiller ces services publics; un écrivain du XVII siècle les compare aux missi dominici de Charlemagne. Louis XIV créa des inspecteurs spéciaux pour l'armée et pour la marine. Les maîtres des requêtes et conseillers d'État recurent souvent des missions temporaires pour inspecter les diverses branches d'administration. Ainsi, en 4665, MM. Poncet, Bignon et Molé furent envoyés à Bordeaux, à Pau et à Dijon, avec ordre de surveiller la conduite des parlements et de réformer les abus. Enfin, l'Assemblée constituante, l'Empire et la monarchie constitutionnelle ont établi, auprès de la plupart des ministères, des inspecteurs. L'armée, la marine, les finances, l'instruction publique et d'autres branches d'administration sont ainsi soumises à une surveillance perpétuelle qui y entretient le zèle, l'activité et la pensée unitaire. C'est là un des instruments les plus puissants de la centralisation '.

#### IV.

POUVOIR LOCAL. — REPRÉSENTANTS DU POUVOIR CENTRAL DANS LES PROVINCES.

Représentants du pouvoir central dans les provinces, sous la domination romaine et sous les rois barbares. — Les Romains avaient mis dans chaque province des magistrats qui relevaient directement du

1. Voy. les articles Enquêteurs royaux, Intendants des provinces, Maîtres des requêtes, Missi dominici, avec les indications bibliographiques à la suite.

pouvoir suprême et qu'ils désignaient sous le nom de rectores, prasides, proconsules, etc. Les rois barbares établirent, dans les subdivisions de leur empire, des heretogs ou ducs, des grafs ou comtes. des centeniers et des dizainiers qui, dans le principe, commandaient à cent hommes ou à dix hommes, mais qui plus tard eurent sous leur juridiction une circonscription territoriale indépendante du nombre des habitants. Ces magistrats cumulaient tous les pouvoirs, militaire, judiciaire, financier, administratif. A la faveur de l'anarchie qui suivit la dissolution de l'empire carlovingien, les ducs et les comtes devinrent inamovibles et rendirent leurs dignités héréditaires. Le capitulaire de Kiersy-sur-Oise, en 877, confirma et régularisa ces usurpations. Pendant les trois siècles, x, xi et xii, où le régime féodal fut dans toute sa vigueur, l'autorité centrale n'eut plus de représentants dans les provinces. Chaque seigneur féodal exerçait, dans ses domaines, une autorité presque absolue; la suzeraineté royale n'était guère respectée.

Baillis et sénéchaux. - Les conquêtes de Philippe Auguste changèrent l'état de la France; au lieu d'une fédération de princes, il v eut une monarchie féodale. Le roi se fit représenter dans les provinces qu'il conquit par des magistrats qu'on nomma baillis dans le nord de la France et sénéchaux dans le sud: au-dessous d'eux étaient les vicomtes et les prévôts. Saint Louis leur enjoignit, par les ordonnances de 1254 et 1255, de rendre compte au parlement royal de leur administration judiciaire et financière. Afin de les empêcher de prendre racine dans le pays soumis à leur autorité et d'y constituer une nouvelle féodalité, ce roi leur interdit d'y acquérir aucune propriété et même de s'y marier. Philippe le Bel confirma ces ordonnances et y ajouta de nouvelles prescriptions; les baillis et sénéchaux devaient être changés tous les trois ans. Cependant, le cumul des fonctions judiciaires, militaires et financières, était un abus dangereux pour le pouvoir et pour le peuple. La royauté l'atténua par l'ordonnance de Montils-lès-Tours (4453) 1.

<sup>1.</sup> Voy. les articles Baillis, Comtes, Préfets du prétoire, Sénéchaux, Vicomtes, Vicuers. On peut ajouter aux ouvrages indiqués à la suite de ces articles l'Harmonie ou Conférence des magistrats romains avec les officiers françois tant laiguéeclésiastiques, où est traicté de l'origine, progrez et juridiction d'un chocun, par Jean Duret (Lyon, 1574, 1 vol. in-8); De ducibus et comittibus provincialibus Galliæ, lib, III, auct. Ant. Dadino Alteserra (Tolosæ, 1643, in-4).

Gouverneurs des provinces. - Lorsque Louis XI eut vaincu la féodalité apanagée et affermi l'autorité monarchique, lorsque l'institution des postes eut permis de transmettre avec rapidité et sûreté les ordres du pouvoir central jusqu'aux extrémités de la France, il s'opéra une nouvelle organisation de l'administration locale. Douze gouverneurs de province, établis par les rois Charles VIII, Louis XII et François I., représentèrent l'autorité centrale dans les grandes subdivisions du royaume. Ils n'eurent que la puissance militaire. L'ordonnance de Moulins leur interdit toute levée de deniers, toute usurpation de fonctions judiciaires; la royauté les tenait si fortement sous sa main, que d'un mot elle suspendait tous leurs pouvoirs (ordonnance de François I<sup>er</sup>, 4542). Huit parlements pour l'administration de la justice, trente-deux tribunaux inférieurs, nommés présidiaux, une justice prévôtale pour la répression des brigandages et des flagrants délits, dix-sept recettes générales pour la perception de l'impôt, des chambres des comptes, des cours des aides et des bureaux de finances établis à côté des parlements pour la régularisation des comptes. la répartition de l'impôt, la surveillance des agents financiers et du domaine royal, complétèrent l'organisation de l'administration locale au xviº siècle.

Les efforts des provinces, pendant les troubles de la Ligue et de la Fronde, pour reconquérir leur indépendance, ne servirent qu'à consolider l'autorité monarchique. La plupart des provinces perdirent leurs assemblées particulières ou États provinciaux. Ils ne furent conservés qu'en Languedoc, Dauphiné, Bretagne, Provence et dans quelques contrées moins importantes, qu'en appelait exceptionnellement pays d'états. Richelieu vainquit les gouverneurs qui avaient tenté de se rendre indépendants; Lonis XIV leur enleva même la disposition des troupes en garnison dans leurs provinces, et les assujettità prendre tous les trois ans de nouvelles provisions; ce qui les plaçait dans une dépendance absolue du pouvoir central; le plus souvent, les rois retenaient ces grands seigneurs à la cour dans une brillante servitude.

Intendants. — A leur place gouvernaient les intendants, établis d'abord par Richelieu (1635), supprimés par la Fronde (1648), rétablis enfin par Mazarin (1654). Agents dociles du pouvoir absolu,

James .

<sup>1.</sup> Recueil des anciennes lois françaises, par Isambert, t. XII, p. 779.

tenus par les ministres dans une dépendance complète, les intentants avaient pour mission de surveiller toutes les parties de l'administration, guerre, finances, justice, marine, commerce, agriculture, instruction publique, relations des puissances temporelle et
spirituelle. Ils s'emparèrent d'une partie de l'autorité, qui avait longtemps appartenu aux parlements. Ces derniers perdirent tout pouvoir
politique sous Louis XIV, et virent même diminuer leur autorité administrative. Lorsqu'ils voulurent, à l'occasion de la famine de 4709,
s'occuper de la question des approvisionnements, Louis XIV leur
en fit un reproche; d'après Saint-Simon, et déclara qu'aux intendants seuls appartenait de pourvoir aux subsistances. Peu à peu,
ces représentants de l'autorité centrale dans les provinces devinrent dieux par leur despotisme. Au xviii siècle, toutes les sympathies populaires furent pour les parlements en lutte avec les intendants et l'autorité monarchique.

Directoires de département; préfectures .- L'Assemblée constituante brisa ces deux pouvoirs, l'un hostile à la liberté, l'autre à l'unité de la France. Mais la constitution de 1791 ne résolut pas heureusement le problème de la conciliation de la liberté et de l'unité. Elle confia l'autorité administrative dans chaque département à un directoire élu par le peuple. Les administrateurs pouvaient, à la vérité, être suspendus par le roi; mais il était obligé d'en instruire immédiatement le pouvoir législatif. Celui-ci seul avait le droit de confirmer ou lever la suspension; il pouvait même dissoudre l'administration coupable et l'envoyer devant les tribunaux criminels. Le pouvoir central était ainsi frappé d'impuissance dans les départements; les directoires de département, comprenant eux-mêmes un grand nombre de membres. manquaient d'unité. Les autorités révolutionnaires suppléèrent à cette faiblesse, en exaitant les passions et organisant des clubs. mais le remède était plus dangereux que le mal. Enfin, en 4800, sous le consulat, on reconnut la nécessité de donner plus d'unité à l'administration locale; de là, l'établissement des préfectures et sousprésectures (loi du 17 février 1800). Les conseils généraux de département et les conseils d'arrondissement furent placés à côté des préfets et sous-préfets pour veiller aux intérêts de la population. L'unité du pouvoir fut maintenue, et la liberté garantie .

<sup>1.</sup> Voy, les articles Directoire de département, Généralités, Gouvernements, Intendants des provinces, Pagi, Prépecture, Provinces.

Administrations municipales. — Au-dessous des agents de l'au trité centrale, il a toujours existé dans les communes des magistrat populaires. Rome elle-même, malgré son despotisme, avait laiss une place considérable aux administrations municipales. La cura comprenait tous les citoyens qui possédaient au moins vingt-cinarpents de terre; on choisissait parmi les curiales ou décurions le sénateurs et les magistrats municipaux, duumvirs, curatores civitatis, etc. Écrasés par les impôts et ruinés par le despotisme romaine les curiales disparurent, au ve siècle, dans la plupart des villes de la Gaule. Cependant quelques cités conservèrent des traditions romaines et les municipes furent, dans une partie de la France méridionale, le berceau des communes. Au nord de la France, du ve au xue siècle, le pouvoir municipal appartint presque toujours aux évêques, auxquels l'empereur Gratien avait donné le titre de defensores civitatis.

Ensin, le xur siècle vit se développer la puissance des bourgeois enrichis par le commerce. Les communes se formèrent, ici par l'insurrection, là par des concessions de chartes royales; elles formaient autant de petites républiques, sans unité. Saint Louis leur imposa une meilleure organisation, en exigeant qu'on lui présentât une liste de candidats entre lesquels il choisissait le maire de la commune, et en soumettant la comptabilité municipale au contrôle de la cour des comptes. Peu à peu, l'autorité royale annuals les priviléess des compunes elles surent assujetties à l'impositions des computers elles surent assujetties à l'impositions des computers elles surent actual des computers elles surent au contrôle de la cour des computers elles surent actual de la cour des computers elles surent actual des computers elles surent actual des computers elles surent actual des computers elles elles surent actual des computers elles surent actual des computers elles nula les priviléges des communes; elles furent assujetties à l'impôt, malgré leur résistance opiniâtre, et, au xive siècle, la plupart des chartes communales furent abolies. Le gouvernement municipal fut alors confié à des échevins placés sous l'autorité des magistrats royaux, et ne s'occupant que de l'administration de la cité. Louis XIV finit par remplacer toutes ces municipalités, diverses d'origine et de caractère, par des mairies royales (1692); les administrateurs des villes ne furent plus les représentants de la cité, mais des agents du pouvoir central. L'Assemblée consti-tuante rendit aux villes le droit de nommer leurs magistrats; et, depuis 4789 jusqu'à nos jours, on a cherché à concilier l'intérêt municipal, qui doit prévaloir dans le choix des maires et des conseils des villes, avec l'autorité centrale qui doit conserver la surveillance générale de l'administration. Aujourd'hui les maires et adjoints sont nommés par l'empereur, mais ils ne peuvent être choisis

que parmi les membres du conseil municipal élus par le suffrage universel.

#### V.

#### ADMINISTRATION. - FINANCES.

Le mécanisme administratif, dont nous venons d'exposer l'organisation, ne doit avoir qu'un but : le développement du bien-être matériel et intellectuel de la nation. La protéger au dehors par la force militaire, faire régner au dedans la justice, assurer une répartition et une perception équitables de l'impôt; développer le commerce, l'industrie, l'agriculture; encourager les progrès des sciences, des lettres et des arts; propager l'instruction, et régler les rapports des puissances temporelle et spirituelle, telle est la mission des gouternements.

De l'administration des finances sous l'empire romain. — L'empire romain faisait prédominer la pensée d'ordre et d'unité; il s'inquiétait peu du bien-être des peuples. « C'était, dit M. Guizot dans son Histoire de la civilisation en Europe, un despotisme administratif, qui étendait sur le monde romain un réseau de fonctionnaires hiérarchiquement distribués, bien liés, soit entre eux, soit à la cour impériale, et uniquement appliqués à faire passer dans la société la volonté du pouvoir, dans le pouvoir les tributs et les forces de la société. » L'accroissement des impôts fut la plaie de ce gouvernement. L'indiction ou impôt foncier, la capitation ou impôt personnel, le chrysargyre qui pesait sur l'industrie, l'aurum coronarium qu'on appela, au moyen âge, droit de joyeux avénement, et bien d'autres exactions, ruinèrent la classe des curiales chargée de la perception de l'impôt et forcée de payer, sur son propre bien, ce qui manquait aux recettes.

Résistance des Francs à la fiscalité romaine. — Les Francs, maîtres de la Gaule, résistèrent à l'établissement de l'impôt territorial et de la capitation; ils lapidèrent Parthénius, conseiller de Théodebert, pour avoir tenté de les soumettre à la fiscalité romaine. Le référendaire Marcus, qui avait dressé les registres d'impôt pour le Limousin, fut

<sup>1.</sup> Voy. les articles Communes, MAIRE, MUNICIPALITÉ, MUNICIPES, et les indications bibliographiques données plus haut, p. 111, note.

chassé de Limoges; enfin Protadios; ministre gallo-romain de Brune-haud, périt assassiné. Sous les Mérovingiens, les ressources finan-cières se réduisaient au revenu des métairies royales, aux redevan-ces payées le plus souvent en nature par les leudes et les colons, enfin à la capitation maintenue pour les Gallo-Romains. Charlemagne et les Carlovingiens furent réduits également aux produits de leurs métairies et à quelques aides (auxilia), que leur payaient, en cas de guerre, les propriétaires de bénéfices.

Finances à l'époque féodale et sous l'administration monarchique.

Sous le régime féodal, le roi n'avait que le produit de ses domaines administrés par deux officiers de la couronne, le grand bouteiller et le grand chambellan. L'aide royale la plus ancienne est celle qui est connue sous le nom de dime saludine; Philippe Auguste la leva; en 4189, avant son départ pour la croisade. Tous ceux qui refuserent de prendre part à l'expédition durent payer pendant un an le dixième de leurs revenus et de leur fortune mobilière. Avec le xive siècle commence la spécialité des services publics; impôts, administration des finances et juridiction financières doivent être étudiés séparément.

Impôts. - L'administration monarchique maintint les anciennes taxes féodales et parvint à se créer de nouvelles ressources. Elle ajouta aux aides, qui resterent des impôts extraordinaires, l'impôt foncier ou fouage. C'est à Philippe le Bel que remontent ces mesures fiscales; il soumit toutes les propriétés à une taxe de la valeur du centième des biens-fonds, puis du cinquantième. La nécessité de ces impôts s'explique surtout par le développement du pouvoir monarchique, par le grand nombre de fonctionnaires dispersés dans les provinces et soldés par la royauté. La première condition de force et même d'existence pour la puissance centrale était l'organisation d'un impôt permanent. Mais jusqu'à Charles VII, les tailles varièrent d'après les besoins ou les caprices de la royauté; fixée à 4 800 000 livres par les états de 1439, la taille resta à ce taux sous Charles VII. Ses successeurs l'accrurent à volonté. Le taillon, établi par Henri II, en 4549, était spécialement affecté à l'entretien de l'armée. En le payant, les villes se rachetaient du logement militaire.

On rétablit la capitation en 1695; la population fut divisée en vingt-deux classes, dont la première payait 2000 livres et la dernière 20 sous par tète. Cette taxe devait cesser trois mois après la conclu-

Day "

sion de la paix; mais la guerre de la succession d'Espagne la fit rétablir presque immédiatement et avec de nouvelles charges. L'impôt du dixième des reyenus, levé en 4740, fut une mesure extrême; il frappait les rentiers comme les propriétaires, et donna lieu à des mesures inquisitoriales pour constater l'état des fortunes. Le clergé s'en racheta par un don gratuit de huit millions. Louis XIV avait emprunté l'idée de ce dernier impôt à un excellent patriote, Vauban, qui, dans son livre intitulé La Dime royale, proposait de substituer un seul impôt territorial à la multitude de taxes qui pesaient sur le peuple. Ce projet fit disgracier Vauban; mais on s'en empara pour ajouter une nouvelle taxe à celles qui écrasaient la France. L'inégalité et l'arbitraire en matière d'impôts ne cessèrent qu'à la révolution de 4789. L'Assemblée constituante décida que l'impôt direct serait fixé par les représentants de la nation et également réparti entre tous les citoyens, d'après leur fortune.

Les contributions indirectes ont suivi la même marche. Dans le principe, elles portaient les noms d'aides, gabelles, traite foraine. rève ou haut passage. L'impôt sur les denrées, appelé aides, varia très-souvent de quotité. Il était au xvin siècle de 5 pour 400 du prix des denrées vendues en gros, et de 12 1 2 pour 400 des marchandises détaillées; on lui donnait les noms de vingtième et de huitième, ou de droit de gros et de droit de huitième. Des taxes inventérs par la fiscalité, comme les droits de jaugeage et de courtage, vinrent encore s'ajouter à l'impôt des aides. La marque des esperes d'or et d'argent et le papier timbré rentraient aussi dans les contributions indirectes. La gabelle, ou impôt sur le sel, fut établie par Philippe le Bel.

Les droits désignés sous le nom de haut passage, rève, traite foraine, correspondaient aux douanes modernes. Mais les bureaux de péage étaient beaucoup plus nombreux et interceptaient la circulation des denrées et des marchandises dans le royaume. Colbert diminua le nombre de ces douanes intérieures et établit un tarif uniforme pour les droits à payer; mais telle était la puissance de l'habitude et du préjugé, qu'il fut obligé de se résigner à sanctionner l'inégalité des droits entre les provinces. On en reconnut de trois sortes : les provinces françaises, les provinces réputées étrangères, et les provinces trailées comme pays étrangères. Les premières pouvaient seules commercer entre elles sans ètre entravées par des douanes intérieu-

res; ce fut un avantage qu'elles durent à l'administration bienfaisante de Colbert. Les secondes avaient conservé leurs douanes particulières. Les provinces de la troisième catégorie pouvaient commercer librement avec l'étranger, parce que les douanes étaient placées sur la frontière des provinces françaises. L'Assemblée constituante a fait disparaître ces entraves qui rompaient les artères de la France, et depuis cette assemblée l'uniformité des impôts indirects a remplacé la multitude des traites dont l'institution remontait au moyen âge 1.

Le domaine royal était une dernière source de revenu public. On y rattachait les monopoles, les droits de francs fiefs et nouveaux acquéts payés par les roturiers qui achetaient des terres féodales, l'amortissement lorsqu'une terre passait à une corporation ecclésiastique ou laïque, l'aubaine ou droit prélevé sur la succession des étrangers, le droit de bâtardise, les parties casuelles, le droit annuel ou le paulette que devaient les magistrats pour devenir propriétaires de leurs charges, les taxes judiciaires, le contrôle des actes notariés, les exploits, insinuations et droits de greffe. La Révolution a supprimé ces taxes qui tenaient au système féodal et à l'organisa-

1. Vov. les articles Banque, Budget, Finances, Gabelle, Impôts, Péages, Taille, TRAITES, - Ouvrages à consulter : le Secret des finances de France, par Froumenteau (Paris, 1581, 1 vol, in-12); le Guidon général des finances de France, par J. Hennequin, avec les annotations de Vincent Gelée (Paris, 1601, 1 vol. in-8); le Trésor des trésors de France volé à la couronne, découvert et présenté au roy Louis XIII, en 1615, par Jean Beaufort; Recherches et considérations sur les finances de France, depuis 1595 jusqu'à 1721, par de Forbonnais (Basle, 1758, 2 vol. in-4); Dictionnaire étymologique et historique des finances, aides, gabelles, tabacs (Paris, 1722, 1 vol. in-fol.); Mémoires pour servir à l'histoire du droit public de la France en matière d'impôts. ou Recueil concernant la cour des aides, de 1755 à 1775 (Bruxelles-Paris, 1779) in-4); Comptes rendus de l'administration des finances, année par année, sous Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, avec des recherches sur l'origine des impôts; les revenus et dépenses de nos rois, par Mallet, premier commis des finances sous Desmarets (Paris, 1789, in-4); préface du t. XIX des Ordonnances des rois de France. par le comte de Pastoret; Mémoires sur les droits et les impositions, par Moreau de Beaumont (1762-1769, 4 vol. in-4); Encyclopedie methodique, article Finances : Necker. De l'administration des finances (Paris, 1784, 3 vol. in-8); Histoire générale des finances de la France, depuis le commencement de la monarchie, par Arnould, ancien directeur de la balance du commerce (Paris, 1806, 1 vol. in-4); Bresson, Histoire financière de la France (Paris, 1829, 2 vol. in-8); Potherat de Thou, Recherches sur l'origine de l'impôt en France (Paris, 1838, 1 vol. in-8); Bailly, Histoire financière de la France (Paris, 1839, 2 vol. in-8); marquis d'Audiffret, Sustème financier de la France

tion judiciaire ou administrative de la monarchie absolue. Le Consulat, en établissant un nouveau système d'impôts, a substitué l'unité et l'égalité à la diversité et au privilége !.

Administration chargée de la perception de l'impôt et de la surveillance du domaine royal. - La perception de l'impôt fut d'abord confiée aux fonctionnaires chargés de l'administration de la justice et du commandement des armées. Les inconvénients de cette confusion de pouvoirs, qui conduisait à l'anarchie et à la tyrannie, devinrent plus manifestes lorsque le gouvernement eut des rouages compliqués et que les impôts se multiplièrent. Dès le xive siècle, on trouve quelques traces de la division des fonctions publiques. Philippe le Bel établit un trésorier général, Enguerrand de Marigny, avec deux clercs du trésor. Mais les baillis, sénéchaux, prévôts et vicomtes, restèrent encore longtemps chargés de la perception de l'impôt dans les provinces. Enfin, au xvi siècle, la séparation se compléta. Francois Ier créa l'épargne, « qui fut comme la mer à laquelle toutes les autres recettes générales et particulières se vinrent rendre. » Il en confia la garde à un trésorier; mais, comme l'office de trésorier était vénal, la fiscalité eut soin de le diviser; on établit quatre trésoriers qui servirent par quartier. Il y avait, en outre, quatre intendants des finances, qui surveillaient les recettes et les dépenses. Le surintendant des finances ordonnançait les payements, et avait au-dessous de lui un contrôleur général. Louis XIV supprima la dignité de surintendant des finances, et, à partir de 4661, il n'y eut plus qu'un controleur général. Les intendants de finances formaient avec les trésoriers la chambre du trésor ou bureau de finances. Elle avait ses greffiers. huissiers et sergents, une juridiction spéciale, était chargée de la conservation du domaine royal, et assignait le fonds pour chaque payement ordonnancé par le surintendant.

La plupart des provinces eurent une administration financière semblable à celle de Paris, à partir des règnes de François I<sup>er</sup> et de Henri II. On établit seize, puis dix-sept, et enfin vingt généralités, avec des trésoriers et des receveurs généraux. Afin d'augmenter le nombre des charges dont trafiquait la cour, Charles IX rendit les trésoriers alternatifs en 4574 et triennaux en 4573. Henri III réunit

<sup>1.</sup> Voy. l'article DOMAINE, et Chopin, Traité du domaine dans la collection de se œuvres, publiées à Paris en 1666.

en une seule chambre les trésoriers et les receveurs, à partir de l'année 1577. Chaque généralité eut alors, comme Paris, son bureau de finances composé de deux trésoriers pour le domaine, de deux receveurs généraux des finances et d'un garde du trésor. On leur adjoignit un greffier et un huissier. Toutes ces charges furent vénales et héréditaires. Les bureaux de finances avaient dans les provinces, comme à Paris, des attributions administratives et judiciaires. Ils faisaient la répartition de l'impôt pour chaque généralité et en remettaient les rôles à des fonctionnaires d'un rang inférieur, appelés élus, qui répartissaient les taxes dans chaque localité. Le bureau des finances exerçait un premier contrôle sur la gestion des financiers, qui était soumise en dernier ressort aux chambres des comptes. Comme tribunaux d'attribution, les bureaux de finances prononçaient sur les questions relatives aux domaines et aux contributions directes, et, entre autres, à la taille et au taillon. Ils jugeaient en dernier ressort jusqu'à la concurrence de 250 livres de capital ou de 40 livres de rente. Les appels de leurs sentences étaient portés aux parlements. Les membres du bureau devaient faire des inspections, « à l'effet, disent les ordonnances, de voir le bon ou le mauvais ménage des élus, receveurs, grènetiers et contrôleurs. »

Dans les pays d'états (Languedoc, Provence, Bourgogne, Bretagne, Dauphiné, etc.), et dans les provinces nouvellement conquises (Franche-Comté, Alsace, Cambresis, Roussillon, pays Messin), la répartition des impôts était confiée aux états provinciaux et aux intendants. Les aides et les traites étaient affermées à des financiers nommés traitants, qui formèrent, depuis 4680, une compagnie dont les membres s'appelèrent fermiers généraux.

La révolution française détruisit cette organisation compliquée, et le Consulat y substitua l'unité et la simplicité administratives. L'impôt voté par les représentants du peuple fut réparti entre les départements d'après leurs revenus et leur population. Les conseils généraux furent chargés de la répartition entre les arrondissements, les conseils d'arrondissement entre les communes, et les conseils municipaux entre les habitants des vi.les. Même simplicité pour le recouvrement de l'impôt: le percepteur pour la commune verse dans la caisse du receveur général. De là, l'impôt passe dans le trésor public. Les autres revenus de l'État. domaines, eaux et forêts, enregistrement,

tabacs, contributions indirectes, sont également soumis à une administration qui relève du ministre des finances et qui est perpétuellement inspectée par ses agents '.

Juridiction financière. - La juridiction financière ne fut réellement organisée qu'à partir du règne de Philippe le Bel. Il institua la chambre des comptes de Paris pour reviser la gestion financière de tous les receveurs et agents comptables. L'extension du domaine roval exigea la création de nouvelles chambres des comptes. Elles furent établies à Montpellier, en 4437; à Rouen, en 4543; à Dijon, Aix, Grenoble, Nantes et Blois, en 4566; à Pau, en 4624; à Bar, en 4664, à Metz et à Dôle, en 1692. Dans plusieurs villes, telles que Dijon, Grenoble, Rennes, Pau, Rouen, Aix, Metz et Dôle, les maitres de la cour des comptes avaient juridiction souveraine en matière d'aides et gabelles. Paris, Montpellier, Bordeaux, Clermont, Montauban, avaient des tribunaux spéciaux appelés cours des aides et chargés de la juridiction pour les contributions indirectes. Les généraux pour le fait des aides remontaient aux états de 1357, qui avaient délégué des commissaires généraux pour surveiller la répartition et la perception des aides; ceux-ci avaient nommé pour chaque localité des sous-commissaires qu'on appela élus. Charles V transforma ces commissaires et sous-commissaires en fonctionnaires royaux; les premiers, appelés généraux pour le fait des aides, formèrent une cour spéciale; les seconds conserverent le nom d'élus. Dans les pays qui n'avaient pas d'états et qu'on nommait pays d'élection, les élus étaient à la fois répartiteurs des aides et juges en première instance; l'appel de leurs sentences était porté devant les cours des aides. La Révolution a changé entièrement cette organisation : une seule cour des comptes a remplacé les onze chambres des comptes de l'ancienne monarchie, et centralisé la comptabilité financière. Les cours des aides et les tribunaux des élus ont disparu. La juridiction financière a été attribuée, comme tout le contentieux administratif, aux conseils de préfecture en première instance, et les appels portés au conseil d'État 2.

<sup>1.</sup> Voy. les articles Bureau de finances, Domaines, Eaux et forêts, Élection, Enregistrement (droit d'), Finances, Gabelle, Généralité, Surintendant, Trésorières de France. — Pour les indications bibliographiques, voy. p. xxviii.

<sup>2.</sup> Voy. CHAMBRE DES COMPTES, CONSEIL D'ÉTAT, COURS DES AIDES, ÉLECTION, GÉNÉRALITÉ, INTENDANTS, TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. — QUAVEAges à consulter : Traité

Monnaies. - Le droit de battre monnaie est une des attributions du pouvoir souverain. L'empire romain avait établi des hôtels des monnaies dans plusieurs villes de la Gaule. Après les invasions des barbares et le partage des terres qui en fut la suite, les possesseurs d'alleux et de bénéfices profitèrent de l'affaiblissement du pouvoir central pour battre monnaie. Charlemagne s'opposa à cette usurpation, et défendit même de battre monnaie hors de son palais d'Aix-la-Chapelle. Mais, sous ses successeurs, cette ordonnance ne fut pas exécutée. De là, une multitude de monnaies qui entravaient le commerce et fournissaient trop souvent aux grands feudataires l'occasion de spéculations lucratives, mais injustes et odieuses. Saint Louis, sans enlever aux seigneurs un droit que le temps avait consacré, battit une monnaie de bon aloi qui avait cours dans tout le royaume. Ce fut un avantage considérable pour le commerce. Mais ses successeurs abusèrent de cette institution et s'en firent une ressource inique. Philippe le Bel donna l'exemple de l'altération de la monnaie et mérita d'être flétri par l'histoire du nom de faux monnayeur. Sous les règnes de Philippe de Valois et de Jean le Bon, les variations des monnaies furent perpétuelles. La royauté augmentait le taux de la monnaie quand elle avait à payer; elle l'abaissait quand elle devait percevoir un impôt. Charles V mit un terme à cet abus, et son précepteur, Nicolas Oresme, écrivit par ses ordres un traité sur la nécessité de la fixité des monnaies. Mais, dans la suite, l'administration eut encore plus d'une fois recours à ces odieuses altérations.

Le nombre des hôtels des monnaies a varié; il fut porté successivement jusqu'à seize. Le pouvoir central les faisait surveiller par les maîtres généraux des monnaies, qui parcouraient alternativement la France pour inspecter les hôtels des monnaies. Chaque hôtel avait un essayeur, un graveur, un inspecteur et un commissaire du roi. Sous le ministère de Colbert, le système de régie générale fut appliqué à la fabrication de la monnaie. A partir de cette époque, tout directeur d'un hôtel de monnaie acheta, fabriqua et vendit avec les fonds et pour le compte du roi, movennant

19[7]

31

3

de la Chambre des comptes, de ses officiers et des matières dont elle connaît (Paris, 1702, 1 vol. in-12); Dissertation historique et critique sur la Chambre des comples. et sur l'origine, l'état et les fonctions de ses différents officiers , par J. L. Le Chanteur (Paris, 1765, 1 vol. in-4).

l'allocation d'un prix fixe par marc. Paris avait une cour des monnaies, dès le temps de Charles VI; elle se composait des maîtres généraux des monnaies. Henri II l'érigea en cour souveraine, en 4552; elle connaissait en dernier ressort des procès relatifs aux mines, des métaux, du poids, du titre, prix, cours des espèces d'or et d'argent, de la fabrication des monnaies, etc. La Révolution a fait disparaître cette juridiction exceptionnelle et réduit le nombre des hôtels où l'on bat monnaie; il n'y a plus aujourd'hui d'hôtels des monnaies qu'à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Rouen et Strasbourg'.

Eaux et forêts. - Les eaux et forêts avaient aussi dans l'ancien régime leur organisation et leur juridiction particulières. Les gruyers ou gardes-forestiers n'étaient chargés que de la police. Les tribunaux des maîtres des eaux et forêts jugeaient les procès relatifs aux eauxet forêts; ils se composaient des maîtres particuliers, d'un lieutenant versé dans l'étude des lois, du garde marteau, d'un procureur, d'un avocat du roi, d'un greffier et d'un huissier. Les appels étaient portés en dernier ressort devant les tribunaux nommés tables de marbre, annexés aux parlements de Paris, de Rouen, de Toulouse, de Bordeaux, d'Aix, de Dijon, de Grenoble et de Bretagne. Ils se composaient du grand maître des eaux et forêts, d'un président au parlement et de plusieurs conseillers. Cette juridiction exceptionnelle a disparu, comme toutes les autres, à l'époque de la Révolution, et l'administration des eaux et forêts n'est plus aujourd'hui qu'un des services publics rattachés au ministère des finances 2. Les contestations relatives aux eaux et forêts sont jugées par les tribunaux ordinaires, et par les tribunaux administratifs, lorsqu'il s'élève un conflit entre les particuliers et l'administration.

En résumé, le gouvernement, d'abord dénué de ressources financières ou n'ayant que des revenus faibles et précaires, obtint l'établissement d'un impôt permanent au xv° siècle; il l'augmenta à son gré pendant les xv1° et xv11° siècles; aides, traite foraine, gabelle, tailles, capitation, vingtième, s'accrurent successivement. La royauté institua, pour faire passer les revenus publics dans son épargne, une hiérarchie de fonctionnaires, depuis le surintendant

<sup>1.</sup> Yoy., pour les détails, l'article MONNAIR et les indications bibliographiques à la suite.

<sup>2.</sup> Voy. l'article EAUX ET FORÊTS.

jusqu'aux élus, et une juridiction financière qui descendait des chambres des comptes, cours des aides, bureaux des finances, cour des monnaies, tables de marbre, jusqu'aux tribunaux inférieurs des élus et des gruyers. Enfin, le Consulat, établissant partout l'unité et la simplicité administratives, a rattaché au ministère des finances tous les fonctionnaires chargés de la perception des contributions directes et indirectes; il les a soumis pour la révision des comptes à une seule cour des comptes, et, pour le contentieux, à la juridiction exclusive du conseil d'État. L'égale répartition de l'impôt entre toutes les classes de la société a été une conséquence du principe d'égalité proclamé par la Constituante.

Administration militaire. — A côté de l'organisation financière se place le système militaire, non moins laborieusement constitué par les efforts séculaires de l'administration monarchique. A l'époque barbare, tous les Francs étaient soldats. Le système féodal ne donna à la royauté qu'une armée temporaire et indisciplinée. La royauté avait besoin d'une armée permanente et soumise à une rigoureuse discipline; mais elle ne parvint que lentement et péniblement à l'organiser. Dès le x11° siècle, Philippe Auguste avait une troupe de routiers placés sous les ordres de Cadoc. On reprochait déjà, sous ce règne, aux armées mercenaires leurs violences et leur impiété; mais ce fut surtout pendant les longues guerres des x1ve et xve siècles qu'éclata la licence de ces bandes d'écorcheurs, tard-venus, cotereaux, etc. Ils désolèrent la France qu'ils appelaient leur chambre.

Organisation d'une armée permanente. — Charles V et Charles VII parvinrent à les éloigner. L'ordonnance de Vincennes, en 4373, et surtout les ordonnances de 4439 et 4445, créèrent une force militaire soumise à une organisation régulière, quoique imparfaite. Nomination des capitaines par le roi, solde des troupes par le trésor royal, telles sont les innovations les plus importantes; elles rattacherent, des cette époque, l'armée au pouvoir central. La cavalerie des compagnies d'ordonnance fut, des l'origine, regardée comme excellente. Il n'en fut pas de même de l'infanterie des francs archers dispersée dans les campagnes; il fallut bientôt la remplacer par des troupes mercenaires. L'usage de la poudre à canon et de l'artillerie, longtemps retardée par l'imperfection des armes et des machines de guerre, prit une grande importance. Les engins volants. comme les

appelle Mathieu de Coussy; dirigés par Jean Bureau, abattirent les marailles et forcèrent la soumission des villes:

Au xvi siècle, Louis XII et François I tentèrent d'organiser une infanterie nationale, dont les différents corps furent nommés, sous François I telégions provinciales. La confiance et le courage manquaient aux paysans longtemps avilis et réduits presque à la condition d'esclaves. Mais lorsqu'au xvii siècle la France eut un peuple, il prit place sur les champs de bataille à côté de la cavalerie et l'égala à Rocroy. La centralisation appliquée à l'armée, l'uniforme imposé à tous les corps, le perfectionnement des armes, l'organisation des corps d'élite, l'établissement d'écoles pour l'instruction des officiers, de magasins abondamment pourvus, d'ambulances, de haras, l'avancement par ordre du tableau ou par ancienneté, les inspections fréquentes, la fortification des places frontières, les revues, les camps de manœuvres, telles furent les principales mesures qui, sous Louis XIV, firent de l'armée française la première armée du monde. Elles furent dues principalement à Louvois.

monde. Elles furent dues principalement à Louvois.

Le génie militaire dirigé par Vauban, donna à la France la plus redoutable ceinture de forteresses. La cavalerie eut ses corps d'élite comme l'infanterie; des distinctions honorifiques et le magnifique asile des Invalides récompensèrent la valeur. Comment contester les progrès d'une administration qui avait substitué au service précaire des vassaux et aux bandes indisciplinées des mercenaires ces armées de plus de quatre cent mille hommes où régnait une organisation uniforme et qui obéissaient à l'impulsion de l'autorité centrale? Cependant, il ne faut rien exagérer; l'inégalité n'était nulle part plus odieuse que dans l'armée; les principaux grades y étaient réservés à la noblesse. Elle achetait les compagnies et les régiments; comme il n'y avait pas de recrutement régulier, elle chargeait quelque sergent raccoleur de composer les corps de troupes, où entraient trop souvent des gens perdus de vices, la lie du peuple. Dès le temps de Louis XIV, on se moquait des jeunes colonels qui n'étaient pas soldats, Boursault les livrait à la risée publique dans sa pièce d'Ésope à la cour. Mais ce fut surtout après les désastres de la guerre de Sept ans, après la honte de Rosbach (1757), que l'opinion publique s'éleva contre ces officiers qui trafnaient à la suite des camps l'attirail du luxe. Depuis 4789, tous les citoyens de la France ont été appelés à la défense de la patrie, sans distinction de

rang et de naissance; tous ont pu prétendre aux plus hautes dignités militaires. Une génération entière de généraux est sortie des rangs du peuple, depuis Hoche et Marceau jusqu'à Bernadotte et Napoléon. En même temps, l'organisation des gardes nationales a couvert la France d'une armée de citoyens défenseurs de l'ordre et de la propriété. Ainsi, recrutement régulier par la conscription, égale admissibilité de tous les Français au commandement des armées, tels sont les progrès accomplis depuis soixante ans dans l'organisation militaire de la France <sup>1</sup>.

## VI.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE; LOIS, TRIBUNAUX, PROCÉDURE.

Le gouvernement, enrichi par l'impôt et protégé par l'armée, s'est occupé avec zèle de la justice, du commerce, de l'agriculture et des progrès intellectuels de la nation. Il lui a rendu en protection et en direction sage et intelligente ce qu'il en recevait de richesse et de grandeur. Les progrès dans l'administration de la justice tiennent à trois causes principales : l'excellence de la loi, la bonne composition des tribunaux et l'équité de la procédure.

Lois. — L'administration romaine eut surtout le mérite d'une organisation judiciaire, remarquable par l'unité et l'équité. Une seule loi régissait tout l'empire; elle était appliquée par des magistrats spéciaux, qui procédaient par des enquêtes testimoniales. Les invasions des barbares ne portèrent nulle part autant de trouble et de confu-

1. On trouvera les détails relatifs aux armes et à l'organisation des différents corps de troupes aux articles Armée, Armes, Organisation Militaire, Poudre a canon, Recrutement, Régiments.— Ouvrages à consulter: Histoire de la milite française, par le P. Daniel (Paris, 1721, 2 vol. in-4); Recherches historiques sur l'ancienne gendarmerie française, par le vicomte d'Alès de Corbet (Avignon, 1759, 1 vol. in-12); Traité des armes, des machines de guerre, feux d'artifice, enseignes et instruments militaires, par de Gaya (Paris, 1637, in-4); Isnard, De la gendarmerie de France, son origine, ses prérogatives (1781); Rey, Histoire du drapeau, des couleurs et des insignes de la monarchie française (Paris, 1837, 2 vol. in-8); Favé, Histoire et lactique des trois armes et plus particulièrement de l'artillerie de campagne; Giguet, Histoire militaire de la France (Paris, 1849, 2 vol. in-8); Susane, Histoire de l'ancienne infanterie française (Paris, 1849-1851, 3 vol. in-8).

sion. Au lieu d'une loi, la Gaule en eut cinq: les lois satique. ripuaire, gombette pour les Burgondes, le Forum judicum pour les Wisigoths, enfin le code Théodosien pour les Gallo-Romains. Les lois barbares, rédigées sans méthode, sans idée philosophique, s'occupaient principalement de pénalité. Le tribunal se composait de rachimbourgs ou hommes du droit; c'étaient des hommes libres, des ahrimans réunis en jury sous la présidence du graf ou comte. Incapables d'apprécier les preuves écrites ou orales, ces juges y substituèrent le duel judiciaire et des épreuves par le feu, l'eau, le fer rouge, etc. Ce fut ce qu'on appela le jugement de Dieu et l'ordalie. Charlemagne s'efforça vainement de mettre un terme aux abus de ces tribunaux barbares. Les capitulaires ne font qu'attester le mal qu'ils veulent corriger. La féodalité ne reconnut plus de lois générales; chaque seigneur, assisté de ses pairs, suivit la coutume, c'est-à-dire une tradition orale que modifiaient sans cesse les intérêts et les passions des juges.

Coutumes. - Saint Louis ordonna de publier les coutumes des diverses provinces et en donna l'exemple; ses Établissements n'étaient en effet que la coutume du duché de France. La rédaction des coutumes de Normandie, de Beauvoisis, d'Anjou date de la même époque. L'anarchie du xive siècle interrompit ce travail législatif, et ce fut seulement après avoir terminé la guerre de Cent ans que Charles VII le reprit et prescrivit la publication des coutumes provinciales par l'article 125 de l'ordonnance de Montils-les-Tours. Un siècle suffit à peine pour cette œuvre. Ce premier progres excluait l'arbitraire; mais on était encore loin de l'unité de loi. Louis XI eut la pensée de réunir en un seul code toutes les coutumes, mais il ne lui fut pas donné de réaliser ce projet. L'ancienne monarchie n'atteignit jamais à l'unité législative. Elle s'en rapprocha du moins en réformant les coutumes locales et en publiant les grandes ordonnances de Blois (1499), de Villers-Coterets (1539), d'Orléans (1561), de Moulins (1566), de Blois (1579), ordonnances qui embrassaient tout le royaume, réformaient les lois civiles et criminelles, ébauchaient la législation commerciale et faisaient passer dans la pratique les principes posés par les grands jurisconsultes du xviº siècle.

Les codes de Louis XIV (4667-1685) embrassèrent toute la législation, la coordonnèrent et en firent disparaître les principaux abus. Louis XIV travailla lui-même à cette réforme des lois; les mémoires encore inédits d'Olivier Lefèvre d'Ormesson nous le montrent pré-

sidant lui-même le conseil où siégenient les conseillers d'État Pussort, Boucherat, Morangis, de Vertamont, Machault, de Sève, d'Aligre : les maîtres des requêtes Hotman et Voisin. Il en sortit successivement l'ordonnance civile (1667), le code des eaux et forêts (4669), l'ordonnance criminelle (4670), le code de commerce (4673), L'ordonnance sur la marine (4684) et le code noir (4685) dus surtout à Colbert et à son fils Seignelay, complétèrent cette réforme législative. On ne peut contester le progrès qui s'était accompli dans cette partie de l'administration; au lieu d'une multitude de législateurs féodaux dont le caprice tenait lieu de loi, la France n'avait plus qu'un législateur; au lieu de coutumes traditionnelles sans cesse modifiées par l'usage, elle obéissait à des lois écrites. Mais ces lois variaient encore de province à province et conservaient de nombreuses traces de la barbarie féodale. C'est seulement depuis 4789 qu'a triomphé le principe de l'unité législative; les codes promulgués pendant le Consulat et l'Empire ont soumis tous les Français à la même loi '.

Tribunaux. — L'organisation judiciaire s'est développée lentement, mais progressivement comme la législation. Les barbares et la féodalité n'avaient pas de juges spéciaux. Les rachimbourgs, sous la présidence du graf, les pairs, siégeant avec le seigneur ou son bailli, formaient le tribunal. Au xiii siècle, il y eut un commencement de centralisation

1. Voy. les articles Droit Coutumier, Droit Romain, Duel judiciaire, Justice, LOIS, OBDALIE, ORDONNANCES, RACHIMBOURGS, SAGIBARONS. - Ouvrages à consulter, outre les recueils de lois indiques plus haut, p. iv, note : Ordonn des rois de France (Paris, 1781 . 1851, 21 vol. in-fol.): Recueil des anciennes lois françaises (Paris, 1822, 38 vol. in-32); Histoire du droit français, par Fleury, édition donnée par M. Dupin (Paris, 1826, in-18); Recherches pour servir à l'histoire du droit français, par Grosley (Paris, 1752 et 1787, in-12); Bernardi, Essai sur les révolutions du droit français pour servir d'introduction à l'étude du droit (Paris, 1785); du même, De l'origine et dse progrès de la législation française (Paris, 1817); Klimrath, Travaux sur l'histoire du droit français, publiés en 1843; Glossaire du droit français, par de Laurière (Paris, 1704, 2 vol. in-4); Chasles, Dictionnaire universel, chronologique et histortque de justice, police et finances (Paris, 1725, 2 vol. in-fol.); Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale (Paris. 1775-1786, 64 vol in 8); Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence (Paris, 1783-1790, 8 vol. in-4); Bibliotheque choisie des livres de droit, par Camus (Paris, 1772). Une cinquième édition, considérablement augmentée, a été publice, en 1832, par M. Dupin aîné : elle forme le second volume de l'ouvrage intitulé Lettres sur la profession d'avocat. OEuvres de Pothier publices au xviiie siècle et réunies en 17 vol. in-8 (Paris 1821-1823); Traité des lois pénales, par le comte de Pastoret (Paris, 1790, 2 vol. in-8).

de la justice; les appels et les cas royaux établis par saint Louis furent portés devant le parlement ou cour du roi. Le parlement se modifia lui-même progressivement. Il admit d'abord, au xur siècle, les légistes à côté des barons et des prélats; au xuv siècle, il devint sédentaire à Paris, puis perpétuel et se composa exclusivement de jurisconsultes. Dans la première moitié du xv siècle, les membres de ce tribunal se recrutaient par élection; l'ordonnance de Montils-lès-Tours, rendue par Charles VII, décida qu'ils seraient nommés par le roi sur une liste de candidats. Lorsque l'autorité royale se fut affermie, Louis XI leur accorda, avec l'inamovibilité, l'indépendance nécessaire aux magistrats pour la bonne administration de la justice. La vénalité des charges fut établie par Louis XII comme ressource financière; abusire dans le principe, surtout sous François I<sup>er</sup> et Henri II, elle fut auténuée par les mœurs parlementaires, par l'examen sévère que l'édit de Moulins (4566) imposa aux candidats, par les conditions d'âge et de capacité qu'exigèrent l'ordonnance de Blois et les édits de Louis XIV. On peut appliquer à la magistrature française la pensée de Tacite: les mœurs produisirent de plus heureux résultats que les meilleures lois. Les familles, que la vénalité rendait propriétaires des charges, eurent des traditions de science et de vertu, et d'un abus sortirent ces corps parlementaires probes, savants, courageux, que nous présentent les xvie et xvii siècles.

La création de parlements provinciaux à Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Dijon, Rouen, Aix, Rennes, Pau, Metz, Douai, Besançon et des conseils souverains d'Alsace, d'Artois et de Roussillon, assurèrent une plus prompte et plus complète exécution des lois, mais en affaiblissant l'unité de la France. La royauté ne créa pas, comme l'avaient demandé les notables en 4649, une cour suprême composée de l'élite des parlements; mais Louis XIV assura au grand conseil le droit de déterminer les juridictions et força les parlements à s'incliner devant ses arrêts. La Constituante seule donna à l'organisation judiciaire une unité complète, en créant le tribunal de cassation; chaque partie de la France eut la même organisation judiciaire, seulement les juges furent d'abord nommés par le peuple et formèrent des tribunaux de département et de district; le Consulat et l'Empire rendirent au pouvoir central la nomination des juges; les tribunaux furent divisés, comme nous les voyons encore, en cours d'appel appelées successivement cours royales et impériales, en tribunaux

de première instance et justices paix. Le jury, que nos lois chargen de prononcer sur le fait en matière criminelle, assura une part considérable à la libre intervention des citoyens.

C'était surtout dans les juridictions inférieures qu'il était essentiel de mettre l'unité et l'harmonie, à la place de la confusion et de l'anarchie créées par le moyen âge. Longtemps les baillis et sénéchaux, les vicomtes et viguiers, avaient été les seuls juges royaux; ils cumulaient les fonctions de magistrats, de chefs militaires et d'administrateurs, recevaient les appels des justices seigneuriales et exécutaient eux-mêmes les sentences qu'ils avaient rendues. La royauté avait placé ces magistrats dans une dépendance plus étroite de l'autorité centrale, en les forçant de rendre compte au parlement de leur administration. Dès le xvº siècle, les rois firent quelques efforts pour séparer des fonctions incompatibles, dont le cumul entraînait les plus graves abus. L'ordonnance de Montils-lès-Tours défendit au juge d'exécuter lui-même les sentences qu'il avait rendues. Louis XII, par l'ordonnance de Blois (4499), ordonna aux baillis qui n'auraient pas fait une étude spéciale des lois de s'adjoindre un lieutenant licencié en droit. Enfin, les ordonnances d'Orléans (1564), de Moulins (4566) et de Blois (4579) séparèrent entièrement la robe et l'épée. Le bailli, qui était d'épée, put assister aux jugements du tribunal de son ressort et même y présider, mais sans voix délibérative.

L'institution des présidiaux, en 1551, et les développements que recut la juridiction civile et criminelle de ces tribunaux, accélérèrent l'administration de la justice entravée par la lenteur des parlements et l'ignorance des juges seigneuriaux. Les présidiaux devaient être composés d'au moins sept juges chacun; ils avaient une juridiction civile et criminelle. Au civil, leurs sentences étaient sans appel pour les procès où il ne s'agissait pas de plus de deux cent cinquante livres de capital ou de dix livres de rente. Dans le cas où la somme n'excédait pas cinq cents livres de capital ou vingt livres de rente, la sentence du présidial s'exécutait provisoirement, sauf recours au parlement. Pour les affaires criminelles, le présidial jugeait sans appel les cas présidiaux et prévôtaux. On les divisait en deux catégories, d'après la nature du crime et la qualité des personnes. Dans la première se plaçaient les brigandages sur les voies publiques, les vols à main armée, les vols avec violence et effraction, les révoltes et rassemblements en armes, levées de troupes sans autorisation, et crime

de fausse monnaie. La seconde catégorie comprenait les attentats commis par des vagabonds ou par des soldats en marche. Ces tribunaux ne pouvaient juger présidialement que lorsque tous les membres étaient réunis

La justice prévôtale, instituée par François let, inspira aux brigands une terreur salutaire par la rigueur des exécutions; c'était une nécessité dans ces époques de licence et d'anarchie. Les eaux et forêts, les finances, la marine, le commerce avaient leurs juges spéciaux : les tribunaux des gruyers et verdiers pour les eaux et forêts, avec appel aux tables de marbre; les tribunaux des élus, les bureaux de finances, les cours des aides, pour les matières financières; les amirautés, pour la marine : les juges-consuls, institués par L'Hopital, pour les procès de commerce et d'industrie. La Constituante supprima ces diverses juridictions, à l'exception des tribunaux de commerce. Le contentieux administratif a été attribué, par les lois modernes, aux conseils de préfecture et, en cas d'appel, au conseil d'État. Les tribunaux ordinaires prononcent sur les autres procès '.

Procedure. - Dans les premiers temps de l'histoire du moyen âge. la procédure était grossière et digne de la barbarie des lois. Les épreuves, le jugement de Dieu, furent regardes, pendant plusieurs siècles, comme le meilleur moyen de discerner l'innocence de la culpabilité. La renaissance du droit romain substitua à ces usages barbares une procédure plus équitable. Le duel judiciaire disparut peu à peu, et les tribunaux le remplacèrent par le témoignage oral et les épreuves écrites. Le ministère public sut institué, des le commencement du xive siècle pour veiller aux intérêts de l'ordre et de la société. Aux xive, xve et xvie siècles, de nombreuses ordonnances furent rendues pour hâter la lenteur des jugements, prévenir la partialité en appelant les procès par ordre d'inscription et interdire aux parents de siéger à un même tribunal. On peut consulter, entre autres ordonnances, celle du mois de mars 1357, rendue sur la demande des états généraux, les ordonnances de Montils-lez-Tours (4453), de Blois (1499), de Villers-Coterets (1539), d'Orléans (1561), de Moulins (1566), et de Blois (1579). Elles protégèrent l'accusé en lui

<sup>1.</sup> Voy. les articles Baillis, Cas royaux, Grand conseil, Justice, Offices, Ordonnances, Parlements, Présidiaux, Prévôts des Maréchaux, Tables de Marbre, Tribunaux, Vénalité des offices, avec les indications bibliographiques à la suite.

donnant le droit de faire entendre lui-même sa défense; elles substituèrent l'usage du français au latin barbare du moyen âge, dans la rédaction des actes notariés et des sentences juridiques. L'institution des registres de l'état civil par François I<sup>ee</sup> prévint de nombreux procès en constatant les relations de parenté et les droits de succession.

L'ordonnance de Moulins restreignit l'abus des commissions ju-diciaires; on ne put enlever un accusé à ses juges naturels que par une ordonnance royale contre-signée d'un secrétaire d'État.
On limita aussi les évocations et le droit de committimus, qui appelaient les parties devant la juridiction spéciale des maîtres des requêtes ou du grand conseil. L'ordre des avocats, institué dès le xiii siècle, fut soumis à de nombreux reglements; la rédaction des actes authentiques fut confiée aux notaires; enfin, les sergents ès lois ou huissiers furent institués, dès le xive siècle, pour prêter main-forte à la justice et signifier ses arrêts. Mais, à côté de ces progrès, subsistaient des abus invétérés; la torture arrachait à l'accusé l'aveu de crimes qu'il n'avait pas commis. Vainement cet usage atroce avait été attaqué, dès le xvi siècle, par Bodin et Montaigne. Les lois semblaient bien plus préoccupées de la recherche et de la punition du crime que de la protection due à l'innocence. De là les justices prévôtales, instituées à une époque de licence et malheureu-sement conservées avec de bien faibles restrictions dans des temps plus calmes. En un mot, la théorie de la pénalité, son esprit et son but, ne paraissent pas avoir été soupconnés par les bouchers de la Tournelle, comme on nommait les juges endurcis aux cris des pa-tients et au spectacle de la douleur. L'atrocité des supplices leur paraissait le meilleur moyen d'effrayer le crime. Les roues et les gibets étaient en permanence sur les places publiques, et on se plaisait à prolonger dans d'horribles tortures l'agonie du condamné. Enfin, les généreuses réclamations des écrivains français et de Beccaria firent abolir l'usage barbare de la torture. Louis XVI eut la gloire de donner à leurs idées la sanction de la loi. Les codes du Consulat et de l'Empire assurèrent de nouvelles garanties à l'accusé, et concilièrent l'humanité avec la justice.

En résumé, la France s'est élevée progressivement de la diversité et de l'incohérence des lois à l'unité législative la plus complète; la multitude des tribunaux, divers d'origine, indépendants les uns des

autres, a fait place à une hiérarchie judiciaire régulièrement organisée, depuis les tribunaux de simple police jusqu'à la cour de cassation; enfin la procédure, souillée dans son origine par des usages iniques, s'est peu à peu dégagée de la barbarie du moyen âge 1. Le progrès n'est pas moins manifeste dans le développement des richesses naturelles de la France, dans la création des ports, d'une marine, d'un commerce florissant, et dans le perfectionnement de l'industrie et de l'agriculture.

## VII.

VOIES DE COMMUNICATION; CANAUX; MARINE; COMMERCE; INDUSTRIE.

Voies publiques. - L'empire romain avait tracé en Gaule un grand nombre de voies, dont il subsiste à peine quelques vestiges; l'invasion des barbares les détruisit. On ne communiqua d'une province à l'autre que les armes à la main. La féodalité immobilisa les peuples, et éleva entre les domaines des seigneurs des douanes et des entraves de toute nature. Les fleuves et les rivières, artères naturelles de la France, étaient interceptés par des barrages et des ponts; des péages multipliés arrêtaient les marchands, l'usage et la fiscalité les conservèrent longtemps après la décadence de la puissance féodale. Cependant l'administration monarchique travailla, dès le xur siècle, à réformer une partie des abus qui pesaient sur la France et entravaient le développement de sa richesse agricole et commerciale. Saint Louis abolit, entre autres, la coutume qui défendait de relever une voiture renversée sur la voie publique, sans la permission du seigneur féodal. Mais les progrès furent lents. Au xvr siècle, les voies de communication étaient à peine frayées. Sully, chargé comme grand vover de la France de l'entretien des routes, s'en occupa activement : il fit planter des

<sup>1.</sup> Voy. Committimus, Duel, État civil, Gens du Roi, Huissiers, Justice, Maîtres des requêtes, Notaires, Ordales, Ordanes, Procédure, Touture. Ouvrages à consulter: Boncenne, Théorie de la procédure; Carré, Les lois de la procédure civile; Pigeau, Commentaire sur la procédure civile; Rauter, Cours de procédure, etc. Voy. les indications hibliographiques données plus haut, p. xxxviii, rote.

arbres le long des voies publiques. Mais un peuple stupide, excité pa les ennemis du ministre, arracha ces arbres ou les mutila. « C'est ur Sully, disaient-ils, faisons-en un Biron. » Colbert reprit et perfectionna l'œuvre de Sully; il fut secondé par les intendants, et, vers le fin du xvii siècle, Mme de Sévigné exprimait son admiration pour ces travaux qui changeaient les voyages en promenades. « C'est une chose extraordinaire, écrivait-elle de Nevers le 20 septembre 4687, que la beauté de ces routes; on n'arrête pas un seul moment; ce sont des mails et des promenades partout; toutes les montagnes aplanies, la rue d'Enfer, un chemin de paradis; mais, non, car on dit que le chemin en est étroit et laborieux, et celui-ci est large, agréable et délicieux. Les intendants ont fait des merveilles, nous n'avons cessé de leur donner des louanges. »

Ce fut à cette époque que s'établirent les voitures publiques; le service se fit d'abord lentement; on ne voyageait que de jour, et il fallait près d'une semaine pour franchir la distance entre des villes peu éloignées. Au xviii siècle, les moyens de communication devinrent plus faciles; on établit, sous le ministère de Turgot, des diligences qui furent critiquées comme toutes les réformes de ce ministre et qui lui valurent l'épigramme suivante:

Ministre ivre d'orgueil, tranchant du souverain, Toi, qui, sans t'émouvoir, fais tant de misérables, Puisse ta poste absurde aller un si grand train Ou'elle te mène à tous les diables!

Que de progrès accomplis depuis cette époque dans les moyens de transport! Quelle différence entre les plus rapides diligences et les voitures qui volent sur les chemins de fer !!

Postes. — Les relais de poste furent établis par Louis XI dans l'intérêt exclusif de la royauté (4464); il était défendu, sous peine de mort, aux chevaucheurs et maîtres de postes de transporter d'autres dépêches que celles du roi. Mais, dans la suite, on modifia cette institution, et on mit les postes au service des particuliers. Ce fut sous Louis XIII que les courriers se chargèrent pour la première fois du transport des lettres et des paquets des particuliers. En 1627, on etablit un tarif régulier, et un règlement général détermina le temps

<sup>1.</sup> Voy. les articles Commerce, Messageries, Voies publiques. Voies ronaixes, Voitures.

et les moyens de transport. Depuis cette époque, de nombreuses ordonnances ont perfectionne le service des dépèches '.

Canaux. - Les canaux ouvrirent au commerce une nouvelle voie de communication. Charles V songea à réunir la Seine à la Loire; mais cette pensée ne fut réalisée que par Sully, qui fit commencer le canal de Briare, en 4604, et le canal de ionction de la Seine à la Saone par le moyen des rivières d'Ouche et d'Armancon. Ce ministre avait aussi conçu le projet d'unir les deux mers, en profitant de l'Aude et de la Garonne. Ce fut Colbert, et, sous ses ordres, l'ingénieur Riquet, qui accomplirent ce dessein plein de grandeur et d'utilité (1664-1681). Le canal de Monsieur, d'Orléans à Briare, fut creusé aux frais du duc d'Orléans (1679), moyennant une concession perpétuelle. En même temps, s'exécutaient des travaux considérables pour rendre navigables les rivières d'Aube, de la Seine, de la Marne. Dès cette époque, des ingénieurs furent chargés de veiller aux ponts et chaussées et de perfectionner la navigation. Pendant le long repos du xviiie siècle, quelques travaux d'amélioration furent exécutés; mais ce fut surtout depuis la création de l'école des travaux publics (plus tard École polytechnique), établie en 1795, que les services des ponts et chaussées recurent la plus active impulsion. Partout les montagnes furent tournées, de nouvelles routes percées, des ponts jetés sur les fleuves et les rivières. Les canaux multiplièrent pour le commerce les moyens de transport : tels furent les canaux de Saint-Quentin, de la Somme à l'Aisne et à l'Oise, du Rhône au Rhin de l'Yonne à la Loire, et le canal de la Marne au Rhin 2.

Commerce et colonies. — La facilité des communications a tourné principalement à l'avantage du commerce. Aussi quels rapides progrès! Dans les premiers temps, l'industrie se bornait à la production d'armes et d'étoffes grossières. On tirait, à grands frais, des contrées lointaines les vêtements de luxe, la soie et les fourrures. L'Europe allait toujours s'appauvrissant. Fournir aux besoins de la guerre et aux premières nécessités de la vie, voilà quel fut pendant longtemps

<sup>. 1.</sup> Voy. les articles Postes et RELAIS.

<sup>2.</sup> Voy. l'article Navigation, Canaux. — Ouvrages à consulter : Dutens, Histoire de la navigation intérieure de la France (Paris, 1829, 2 vol in-14); Edmond Teisserenc, Des voies de communication en France (Paris, 1845, in-8); Minard, Des conséquences du voisinage des chemins de fer et des voies navigables (Paris, 1843, in-8).

l'unique but des productions industrielles. Les croisades rele vèrent le commerce de l'Europe. Dès le xiii siècle, la France pr une part active aux opérations commerciales. Les galères de Nar bonne allaient chercher les denrées de l'Orient jusque sur les côte de Syrie et d'Égypte. La Normandie, rattachée à la France par Phi lippe Auguste, avait déjà une marine puissante, et, en 4208, le re réunit, si l'on en croit Guillaume le Breton, plus de douze cent vaisseaux pour attaquer la Flandre. Les premiers désastres de la guerre de Cent ans ruinèrent cette marine; elle se releva sous Charles V. Les Dieppois et les Rouennais équipèrent une flotte qui fonda des comptoirs sur la côte occidentale d'Afrique, longtemps avant les expéditions des Portugais. Jean de Béthencourt devint roi des Canaries, au commencement du xvi siècle. Interrompu par les guerres civiles du règne de Charles VI, le commerce maritime reprit une nouvelle activité à la fin du règne de Charles VII, lorsque Jacques Cœur convrit de ses facteurs la mer Méditerranée, et que tout mât, suivant l'expression d'un contemporain, fut vétu de fleurs de lis.

Pendant les règnes de Louis XII, François Ier et Henri II, le commerce maritime se développa rapidement. Les vaisseaux français visitèrent le Canada et le Saint-Laurent, sous la conduite de Jean de La Roque; le port du Havre fut fondé à l'embouchure de la Seine et porta quelque temps le nom de ville Françoise. Entravé par les guerres de religion, le commerce extérieur se releva encore sous Henri IV. Sully envoya à cette époque Samuel Champlain fonder Québec; sous Richelieu, des navigateurs français s'établirent à la Martinique, à la Guyane, à la Guadeloupe. Enfin l'époque de Colbert marqua l'apogée du commerce maritime de la France. La Nouvelle France, ainsi qu'on appelait l'ensemble des colonies de l'Amérique septentrionale, comprenait le Canada, l'Acadie, Terre-Neuve; la Louisiane fut explorée, en 4680, par le Rouennais René-Robert Cavalier de La Salle; les îles Saint-Domingue, la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, Tabago, Marie-Galante, la Guyane française, la Sénégambie, Pondichéry, Chandernagor, les îles Bourbon et Madagascar, et plus tard l'île de France (Maurice), ouvrirent au commerce français de vastes débouchés. Colbert créa cinq compagnies pour les Indes orientales et occidentales, l'Afrique, le Levant et le Nord. Jamais, il faut le reconnaître, le système colonial de la France n'eut un aussi vaste développement. Mais la prépondérance

de Louyois et les guerres où il entraîna la France causèrent la décadence des compagnies de commerce.

Le système de Law rendit une vigueur factice aux colonies : la guerre de Sept ans les ruina; la France, qui avait déià perdu l'Acadie et Terre-Neuve, se vit enlever le Canada et une partie des Antilles (4763). Elle se releva un peu sous Louis XVI; les découvertes de Bougainville et de l'infortuné La Pérouse illustrerent ce règne. A l'époque de la Révolution, la France perdit Saint-Domingue. Malgré ces désastres, on ne peut nier le progrès général du commerce. La féodalité avait élevé partout des barrières qui entravaient la navigation et le commerce : droits de bris et de varech. péages et douanes multipliés. La royauté, qui avait aboli, des le xiii siècle, le droit de bris dans plusieurs provinces, détruisit la piraterie, conquit pour la France le vaste littoral de l'Océan et de la Méditerranée, encouragea le commerce maritime, lui donna des lois et diminua les douanes intérieures; enfin les lois modernes ont fait entièrement disparaître ces entraves, et, tout en protégeant l'industrie nationale, elles ont diminué la rigueur du système prohibitif.

Marine. — La marine marchande fut une excellente pépinière pour la marine militaire. Malgréquelques tentatives faites par Philippe Auguste, saint Louis, Charles V, Charles VII, et surtout par François I<sup>er</sup>, la marine militaire de la France ne prit un puissant développement que sous l'administration de Richelieu. Ce fut ce ministre qui creusa les ports de Toulon et de Brest, et y bâtit des arsenaux pour la marine militaire. Louis XIV continua l'œuvre de Richelieu, força la nature à Rochefort et fortifia Dunkerque; la population des côtes fut classée et assura à la marine militaire un recrutement régulier. Colbert et son fils Seignelay lui donnèrent un code uniforme. Les amiraux Duquesne et de Tourville assurèrent un moment à la France la prépondérance sur les mers. Maltraitée au xvm siècle, la marine française eut encore des jours de gloire sous les amiraux de Grasse, de Suffren, La Mothe-Piquet, d'Orvilliers; Louis XVI jeta les fondements du port militaire de Cherbourg '.

<sup>1.</sup> Voy. les articles Colonies, Commerce, Marine, Navigation, avec les indications bibliographiques. Ajoutez Charpentier, Relation de Pétablissement de la Compagnie française pour le commerce des Indes (Paris, 1666); Depping, Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, dans la collection des Documents inédits relatifs à l'histoire de France; Dissertation sur l'état du commerce en France, sous les

Industrie. - Dans l'origine, l'industrie était soumise à mille entraves. Les corporations, qui remontent jusqu'à l'empire romain, furent nécessaires dans les temps d'anarchie pour protéger l'industrie contre les injustices et pour assurer des secours à la vieillesse. Mais, dans la suite, elles devinrent un obstacle. Cependant, même sous le joug du monopole, l'industrie française fit de rapides progrès. Elle déroba aux nations étrangères leurs principaux secrets; la fabrication du verre, des glaces et des cristaux à l'Italie; l'industrie séricicole à Venise, la fabrication du cuir doré et des tapisseries de haute lisse aux Pays-Bas; à l'Angleterre la trempe du fer et de l'acier. Tout ce que le pays contenait de richesses naturelles, céréales, végétaux de toute nature, mines de fer, de houille, etc., fut exploité. L'industrie métallurgique devint pour la France une source de prospérité. Les richesses minérales, arrachées du sein de la terre, furent épurées par le creuset et ciselées avec une élégance qu'enviaient les autres nations, sans pouvoir y atteindre. Il suffit, pour se convaincre des progrès de l'industrie française, dès le temps de Sully, de lire les rapports du conseil de commerce réuni en 4604. Le contrôleur général du commerce, Laffemas, rédigea les procès-verbaux de cette assemblée qui sont parvenus jusqu'à nous 1.

Son travail se divise en trois parties: la première contient les propositions faites par les commissaires et approuvées par le gouvernement; la seconde, les propositions déjà admises par les commissaires, mais qui n'ont pas encore été adoptées par le conseil; la troisième expose les idées qui demandent de plus amples renseignements et sur lesquelles les commissaires ne se sont pas encore prononcés. Dans la première catégorie se trouvent les plantations des mûriers, l'édu-

rois de la première et de la deuxième race, par l'abl è Carlier (Amiens, 1753, in-12'; Dissertation sur l'état du commerce interieuret exterieur de la France, depuis la première croisade jusqu'au règne de Louis XII, par Cliquot de Blervache (Paris, 1790, in-8); Arnould, De la balance du commerce et des relations commerciales de la France (3 vol. in-8); Ch. Dupin, Forces productives et commerciales de la France (Paris, 1827, 2 vol. in-4); Documents statistiques publies par le gouvernement français; Commerce interieur (1838, in-4); Tableau décennal du commerce de la France (1838, 1 vol. in-4 en 2 tomes), etc. Dictionnaire du commerce et des marchandises, publié par Guillaumin (1839, 2 vol. in-4).

1. Voy. Archives curieuses de l'histoire de France, 1re série, tome XIV, p. 221 et suiv., et le tome IV des Mélanges dans la collection des Documents inédits de l'histoire de France.

cation des vers à soie et les fabriques de soie qui devaient affranchir la France du tribut qu'elle payait à l'industrie étrangère. Henri IV, comme François I", encouragea l'industrie séricicole, et ordonna la plantation de mûriers dans les généralités de Paris, Orléans, Tours et Lvon, et fit construire à Paris deux bâtiments pour travailler la soie, l'un aux Tuileries, l'autre au parc des Tournelles. Les résultats furent si avantageux qu'en deux ans on exporta des étoffes de soie pour plus de six millions d'écus. L'écorce des muriers blancs servit à fabriquer des toiles et des cordages. L'expérience fut faite en Languedoc par le célèbre agriculteur Olivier de Serres, et réussit parfaitement. Une manufacture de crèpes fins, établie au château de Mantes avec l'autorisation de Sully, le disputa aux fabriques de Bologne. On fournit bientôt des bas de soie et d'estame aux pavs étrangers. Une manufacture pour filer l'or fut fondée à Paris sous la direction d'un Milanais, et épargna à la France une dépense de 4 200 000 livres dont s'enrichissait chaque année l'industrie milanaise. Des tapisseries de cuir doré furent fabriquées aux faubourgs Saint-Jacques et Saint-Honoré, et l'emportèrent sur les plus belles étoffes. La rivière d'Étampes alimentait des moulins qui sciaient le fer et le martelaient; la France n'était plus tributaire de l'Allemagne pour cette branche d'industrie. Les moulins d'Étampes, disent les mémoires que nous analysons, faisaient plus en un jour que le meilleur chaudronnier en un mois, et à un meilleur marché. Ces fabriques fournissaient aussi des cuirasses et des armes de toute espèce. Au faubourg Saint-Victor et à l'embouchure de la rivière des Gobelins, on travaillait l'acier fin. Des manufactures de cristal, établies par des Italiens que le gouvernement des derniers Valois avait protégés, avaient ruiné les anciennes verreries. L'assemblée demanda le rétablissement de ces usines, « de si longtemps ordonnées pour les gentilhommes nécessiteux qui s'y peuvent adonner et en faire trafic sans déroger à noblesse. » Ce fut à cette époque que plusieurs produits chimiques, entre autres le blanc de plomb (carbonate de plomb), si utile aux peintres, furent importés en France.

Le progrès de l'industrie française, un instant ralenti par les troubles qui suivirent la mort de Henri IV, par les guerres extérieures et les agitations de la Fronde, prit un prodigieux essor sous le ministère de Colbert. Ce ministre réorganisa le conseil établi par Sully et tombé en désuétude. Toutes les industries furent encouragées : glaces de Venise, points d'Angleterre, bas au métier, tapisseries des Gobe lins, draps fins de Louviers, de Sedan, d'Abbeville, soieries de Tours et de Lyon, tapis de la Savonnerie, de Beauvais, d'Aubusson, perfectionnement de l'horlogerie, restauration des haras, culture de la garance, produits variés du fer, du cuir, des terres argileuses. Colbert voulait, suivant le préambule d'une de ces ordonnances, « mettre le royaume en état de se passer de recourir aux étrangers pour les choses nécessaires à l'usage et à la commodité des Français '. » Il attira des ouvriers habiles de Flandre, d'Italie et d'Angleterre. Il déroba à cette dernière puissance le secret de la trempe de l'acier, comme antérieurement l'industrie française avait enlevé à la Flandre le monopole des manufactures de cuir doré et de tapisseries de haute lisse, et à l'Italie la fabrication des cristaux et des glaces.

Ces progrès sont incontestables; cependant l'administration monarchique laissa toujours subsister plusieurs abus et entre autres le monopole des corporations. Utile dans le principe pour surveiller et encourager l'industrie, il devint funeste dans la suite. Il introduisit l'inégalité et le privilège jusque « dans la propriété la plus sacrée, la plus imprescriptible de toutes, » le droit de travailler. Ce sont les termes mêmes du préambule de l'édit, par lequel Turgot tenta, en 4776, de supprimer les corporations industrielles. L'abus était si invétéré, qu'il résista, et il ne fallut pas moins que la révelution de 4789 pour le déraciner. Aujourd'hui l'industrie est libre, et le développement qu'elle a pris depuis cinquante ans est surtout le résultat de cette concurrence dont on peut blâmer quelques abus, mais dont les avantages sont immenses a.

1. Anciennes lois françaises, publiées par Isambert, t. XVIII, p. 39.

<sup>2.</sup> Voy. les articles Corporation, Gobelins, Industrie, Meubles, Soie. Aux indications bibliographiques sur le commerce, p. xlvii, note, on peut ajouter: Monnet, Traité de l'exploitation des mines (1773); Chaptal, De l'industrie française (Paris, 1819, 2 vol. in-8); Schnitzler, De la création de la richesse ou des intérêts matériels de la France (Paris, 1842, 2 vol. in-8); Histoire de l'administration en France, de l'agriculture, des arts utiles, du commerce, des manufactures, des mines, par Costas (Paris, 1832, 2 vol. in-8). Cet ouvrage est malheureusement blen loin de tenir tout ce que promet le titre; la partie historique surtout est très-incomplète; Jaubert, Dictionnaire raisonné et universel des arts et métiers; Héron de Villefosse, De la richesse minérale de la France (1823); Rapport sur les produits métallurgiques de l'industrie française (1827); voy. aussi les Annales de l'industrie française, les Annales des mines et des ponts et chaussées.

## VIII.

AGRICULTURE ; MESURES DE SALUBRITÉ ET DE SÉCURITÉ.

Agriculture. - L'agriculture, comme le commerce, ne demande au gouvernement que protection, sécurité et facilité de communications. Le régime fiscal de l'empire romain avait dépeuplé les provinces. Aux portes de Rome, dans la fertile Campanie, on était obligé d'exempter d'impôt une vaste étendue de terres qui, faute de bras, restaient incultes. A plus forte raison, dans les contrées éloignées, comme la Gaule, la fiscalité romaine avait ruiné l'agriculture. Un des panégristes du 1ve siècle. Eumène, atteste la misère de la Gaule par les louanges mêmes qu'il adresse à Constance Chlore : « Maintenant, grâce à tes victoires, ô César invincible, toutes les terres désertes des contrées d'Amiens, de Beauvais, de Troyes et de Langres, se raniment cultivées par des barbares. » L'invasion du ve siècle fut une nouvelle cause de ruine pour l'agriculture. Cependant les habitudes des conquérants, qui vivaient dans leurs métairies entourés de vassaux, devinrent à la longue favorables à l'agriculture ; il se forma des colonies agricoles partout où il y avait une troupe de Francs groupés autour d'un chef de guerre. La fondation des monastères bénédictins, aux vie, viie et viiie siècles, seconda les progrès de l'agriculture, et contribua au défrichement des terres. Charlemagne s'occupa, dans ses Capitulaires, de l'amélioration de ses métairies; mais après lui les guerres privées ruinèrent les campagnes, et la trêve de Dieu ne fut qu'un remède impuissant contre des calamités aussi effrovables. Saint Louis voulut y mettre un terme : en 1245, il suspendit les guerres privées pendant quarante jours, s'efforcant de les changer en procès et de les terminer par une sentence arbitrale. En 1258, il alla plus loin, et prohiba entièrement les guerres privées, qui entraînaient des incendies et la perturbation du labourage '. Grâce à cette protection, l'agriculture devint promptement florissante. Froissart atteste combien les campagnes de Normandie étaient riches et plantureuses, lorsque l'Anglais envahit la France au xIVe siècle 2.

<sup>1. «</sup> Carrucarum perturbationem. » Ordonnances des rois de France, t. 1, p. 84.

<sup>2.</sup> Froissart, Chroniques, Ire partie, chap. CCLII.

Les calamités de la guerre de Cent ans, les dévastations des grandes compagnies, les guerres civiles des Armagnacs et des Bourguignons replongèrent le royaume dans l'état de misère et de confusion d'où la monarchie l'avait tiré. Sous Charles VII, un gouvernement réparateur fit de nouveau prospérer l'agriculture. « Les paysans, dit Mathieu de Coussy, s'efforçaient à labourer et réédifier leurs maisons, à essarter leurs terres, vignes et jardins. Après avoir été si longtemps en malédiction, il leur semblait que Dieu les eut enfin pourvus de sa grâce et miséricorde. » Le poète Martial d'Auvergne était vraiment la voix de la France, lorsqu'il chantait, dans ses Vigiles de Charles VII, la prospérité du pays sous ce roi :

Chacun vivoit joyeusement Selon son estat et mesnage; L'on pouvoit partout seurement Labourer en son héritage, Si hardiment que nul outrage N'eust esté fait en place ou voye Sur peine d'encourir dommage,

Dans la suite, les rois et les ministres, dont le peuple a conservé le souvenir, furent les protecteurs de l'agriculture. Louis XII surtout défendit les paysans contre l'oppression des hommes d'armes. Henri IV et Sully firent oublier les désastres de la fin du xvie siècle, et se montrèrent convaincus, comme Olivier de Serres, que le labourage et le pâturage sont les deux mamelles de l'État. On a reproché à Colbert d'avoir négligé l'agriculture. Mais un homme d'État étranger qui connaissait bien la France, sir William Temple, atteste que cette accusation n'est pas fondée. « La richesse de la France, écrivait Temple en 1678 ', résulte de la consommation prodigieuse faite par les pavs qui l'environnent des produits si nombreux et si riches de son sol et de son climat, ou du travail ingénieux de ses habitants. » Mais, après la mort de Colbert, les dépenses excessives occasionnées par les guerres du règne de Louis XIV, les impôts d'autant plus onéreux qu'ils ne portaient que sur une partie de la population, et sur la moins riche, réduisirent à un état déplorable les habitants des campagnes. La Bruyère caractérise énergiquement leur misère dans son chapitre De l'homme. « L'on voit, dit-

<sup>1.</sup> Will. Temple's Mem., t. II , p. 464-465.

il, certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livides, et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible; ils ont comme une voix articulée, et, quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine, et, en effet, ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans des tamères, où ils vivent de pain noir, d'eau et de racines; ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé. »

Une grande partie des terres étaient des biens de mainmorte, livrés à des fermiers héréditaires, qui n'étaient stimulés ni par le besoin, ni par la soif du gain. La routine entravait toute émulation, et les cultivateurs étaient loin de demander à la terre tout ce qu'en obtiennent de nos jours le travail et l'activité industrieuse. D'ailleurs, le paysan était écrasé par les charges qui pesaient sur lui ; la dime lui enlevait une partie de ses récoltes, la corvée l'arrachait à ses travaux, pour lui imposer la réparation du chemin féodal, lui faire creuser le fossé du manoir seigneurial ou battre l'étang pendant les couches de la châtelaine; le colombier du seigneur vivait aux dépens du pauvre paysan; la garenne dévastait son champ; la chasse ne respectait pas ses moissons. Le duc de Bourgogne déplorait ces abus : « Des seigneurs particuliers, écrivait-il , commandent en despotes des corvées pour l'embellissement de leurs terres; ils élargissent et plantent des chemins à leur profit contre les ordonnances; ils établissent, sous des titres supposés, des péages, des fours et des moulins banaux. » L'assemblée constituante fit disparaître tous ces abus féodaux, et donna à l'agriculture le plus puissant de tous les encouragements, la liberté et la protection. Depuis le commencement de ce siècle, la sollicitude du gouvernement n'a cessé d'encourager l'agriculture. Un ministère spécial de l'agriculture, des fermes-modèles, un institut agronomique ont été fondés, pendant que des comices locaux propageaient les meilleures méthodes d'agriculture et stimulaient par des prix le zèle des fermiers 3.

<sup>1</sup> Extrait des écrits du duc de Bourgogne, t. 11, p. 86-87.

<sup>2.</sup> Voy. les articles Agriculture, Mainmortables, Paysans, Quarantaine-le-Roi, Serfs, Trêve de Dieu. — Ouvrages à consulter : Essai historique sur l'état de l'agriculture au xvie siècle, dans l'édition du Théôtre d'agriculture, d'Olivier de Serres,

Mesures de salubrité et de sécurité. - Le gouvernement est intervenu avec prudence pour veiller à la sûreté des citoyens, assurer des asiles à la pauvreté, à la maladie, à l'enfance délaissée, à la vieillesse infirme et misérable. Il a assaini les villes en éloignant du centre de la population les établissements dangereux pour la salubrité publique, en faisant circuler l'eau dans les rues ou jaillir des fontaines sur les places publiques. Telle a été la mission d'une police habile, qui ne s'occupe pas seulement de réprimer le crime, mais tout d'améliorer la condition des citovens. Il faut reconnaître que. pendant plusieurs siècles, les rois et leurs représentants songèrent peu à remplir ce devoir. Des rues tortueuses, où croupissaient des eaux fétides, des places resserrées et encombrées d'échoppes, des passages étroits, sombres et sales, des maisons mal bâties, sans air, où la lumière n'arrivait qu'à travers d'épais châssis et dont les saillies entravaient la voie publique, tel était le spectacle qu'offraient la plupart des villes. Il n'y avait ni propreté ni sûreté; quelques monuments d'une grandeur imposante étonnaient au milieu de ces misères, mais ne les compensaient pas. On ne peut nier que l'élargissement des rues, leur propreté, la construction de maisons spacieuses, l'ouverture de vastes places et de jardins publics ou l'air circule plus librement, où la verdure repose et égaye la vue, n'aient amélioré la vie matérielle et contribué à l'accroissement de la population.

Lutèce, qui avait tiré son nom de ses boues, était depuis longtemps capitale du royaume, avant qu'on eût songé à remplacer par un pavé solide la paille et le foin dont on jonchait le sol pour se garantir de la fange. Il y a encore aujourd'hui certaines rues, et, entre autres, la rue du Fouarre, qui rappellent ces usages primitifs. Ce fut Philippe Auguste qui, pour la première fois, fit paver Paris; on se servit d'abord de gros cailloux carrés, comme on en voit encore dans quelques villes de France, et spécialement dans le midi.

donnée en 1804 (Paris, 2 vol. in-4); Arthur Young, Voyage en France pendant les années 1787-1790, traduit de l'anglais (1801); Lavoisier, Richesse territoriale de la France (1791); De Pradt, De l'état de la culture en France (1802); de Marivault Précis de l'histoire générale de l'agriculture (Paris, 1837, in-8); Leymarie, Histoire des paysans en France (Paris, 1849, in-8); Léon. Delisle, Études sur la condition de la classe agricole en Normandie au moyen dge (Evreux, 1851, in-8); C. Dareste de La Chavanne, Histoire des classes agricoles en France, depuis saint Louis jusqu'à Louis XIV (Paris, 1853, in-8); La Statistique de la France, publiée par le ministre des travaux publies, contient 4 vol. sur l'Agriculture (Paris, 1840-1841, 4 vol. in-4).

Au xv\* siècle, on commença à paver Paris avec du grès; la plupart des villes ont suivi cet usage. Colbert s'occupa des mesures de propreté et de salubrité publiques, comme de tout ce qui pouvait développer le bien-être et la richesse de la France. La Reynie, nommé lieutenant de police en 4667, fit disparaître les dernières traces de la saleté du moyen âge. Paris fut éclairé pendant les nuits, et la sûreté publique y trouva une nouvelle garantie. Bientôt l'éclairage nocturne, que les principales villes de province ne tardèrent pas à imiter, contribua à la beauté des rues et des promenades. De nos jours, le gaz les a inondées de sa vive lumière. Peut-être pâlira-t-il bientôt devant la lumière électrique ou quelque autre découverte de la science moderne?

Pendant longtemps, les villes, même dans l'intérieur de la France, étaient entourées de remparts et de fossés remplis d'une eau croupissante. Les rues tortueuses semblaient avoir été tracées sans qu'on eût suivi aucune règle pour l'alignement des maisons ; peut-être les hommes du moyen âge avaient-ils espéré résister plus facilement à la cavalerie féodale dans des rues étroites, garnies de chaînes à chaque extrémité? Ce qui est certain, c'est que cette irrégularité choquait l'œil et que la saleté des rues nuisait à la salubrité publique. A partir du xvii siècle, les fossés des villes situées à l'intérieur de la France ont été comblés; les eaux croupissantes ont disparu; les rues se sont élargies, et, à la place de constructions bizarres, en saillie sur la voie publique, on a élevé des maisons régulièrement alignées. Quelques amateurs du pittoresque regrettent ces vieilles masures aux formes étranges; mais il est impossible de méconnaître que la salubrité publique a beaucoup gagné aux mesures de police adoptées pour l'ouverture et l'alignement des rues modernes.

Il n'y aurait pas moins à dire sur la distribution des eaux et sur les fontaines publiques. La santé des citoyens aussi bien que la beauté des villes ne pouvait que gagner à la construction de ces canaux qui ont fait circuler des eaux jadis stagnantes; on a su profiter de cette mesure de salubrité pour l'ornementation des promenades et des places publiques. L'administration de Colbert eut encore l'honneur de la plupart de ces mesures, bientôt imitées dans toute la France et perfectionnées dans les siècles suivants. Le journal manuscrit d'Olivier Lefèvre d'Ormesson prouve que ce fut en 1666

que l'on commença à faire disparaître les fontaines particulières accaparées par quelques hommes puissants au détriment du bienêtre général. Le chancelier même fut obligé, malgré ses réclamations, de se soumettre à cette mesure d'utilité publique.

Les hôpitaux, maladreries, léproseries, fondés au moyen âge par la charité des rois ou de quelques riches personnages, entretenus longtemps par le clergé, soumis, à partir du xvi siècle, au contrôle du pouvoir temporel, sont, depuis 4789, administrés comme tous les monuments d'utilité publique. Situés jadis au milieu des villes, près des cathédrales, ces édifices étaient dangereux pour la santé des citoyens, on les a presque partout éloignés du centre de la population et rebâtis dans des lieux où l'air circule avec plus de liberté. Il en est de même des cimetières qu'une piété mal entendue avait placés près des églises et au milieu des villes. En un mot, il y a une multitude de détails où la vie publique et la vie privée se touchent; il est du devoir de l'administration d'y intervenir pour assurer la sécurité publique et améliorer les conditions hygiéniques. Là, comme dans toutes les branches d'administration, le progrès a été immense depuis deux siècles <sup>1</sup>.

1. Voy. les articles Enfants trouvés, Hôpitaux, Léproserie, Lieux publics, Mai-SONS, MENDIANTS, MONT DE PIÉTÉ, POLICE, RUES. - Ouvrages à consulter : De La Marre. Traité de la police, continué par Leclerc-Dubrillet Paris, 1719 et 1738, 4 vol. in-fol.); De Moléon, Collection des rapports généraux sur le conseil de salubrité, de 1802 à 1826; Éloin, Trébuchet et Rabat, Dictionnaire de police (Paris, 1835, 2 vol. in-8); Trébuchet, Jurisprudence de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en France (Paris, 1834, in-8); du même, Code administratif des établissements dangereux, insalubres et incommodes (Paris, 1832, in-8). Voy. aussi les Archives statistiques du ministère de l'agriculture et du commerce. - On peut consulter, sur les établissements de bienfaisance, le Recueil des travaux et rapports sur la mendicité, présentés à l'Assemblée constituante; Rapport sur la situation des hospices d'enfants trouves, des alienes, sur la mendicité et les prisons (1818); Rapport au roi sur les hopitaux, les hospices et établissements de bienfaisance (avril 1837); de Gérando, De la bienfaisance publique (Paris, 1838, 4 vol. in-8); Ch. Vergé, Institutions de bienfaisance (Paris, 1847); de Watteville, Code de l'administration charitable (Paris, 1841, in-8); Blaize, Des monts de piété et des banques de prét (Paris, 1845, in-8). Voy, aussi les documents statistiques publiés par les ministères de l'intérieur, du commerce et de l'agriculture.

# IX.

### RELATIONS DES PUISSANCES TEMPORELLE ET SPIRITUELLE.

Il est un autre ordre de faits dans lequel le gouvernement doit aussi intervenir, quoique avec plus de précaution; je veux parler du développement religieux et intellectuel des sociétés. Sans doute l'élan de l'homme vers Dieu, la contemplation des vérités religieuses, la foi, la pratique des vertus ne s'imposent pas; sans doute aussi l'inspiration poétique, le sentiment du beau, du vrai, du grand, qui animent l'écrivain et l'artiste, se puisent dans les profondeurs de l'âme, dans l'étude de la nature, dans la méditation des chefsd'œuvre; une littérature servile n'est qu'une misérable copie ou l'effort stérile d'une intelligence dégradée. Cependant, après avoir revendiqué pour la religion, les lettres et les arts une large indépendance, que respectera toujours une administration intelligente, il faut ajouter que le gouvernement a aussi une mission à remplir dans le domaine intellectuel; il doit encourager, provoquer, diriger et quelquefois contenir le mouvement des esprits. Ainsi, les mesures adoptées pour fixer les rapports du spirituel et du temporel, la centralisation progressive de l'instruction publique, enfin les encouragements donnés aux lettres, aux sciences et aux arts, sont une partie considérable de l'histoire des institutions de la France.

Relations des puissances temporelle et spirituelle dans l'empire 10main et sous la domination des barbares. — Dans l'empire romain,
les deux puissances temporelle et spirituelle étaient étroitement
unies; mais l'empereur gardait la supériorité; il présidait parfois
aux conciles, approuvait les élections des évèques et veillait au
maintien de la discipline ecclésiastique; il était, suivant une expression qui caractérise énergiquement son autorité, il était l'évêque
extérieur. Après les invasions des barbares, les rois continuèrent
d'approuver pour la forme les élections ecclésiastiques qui se faisaient par toute l'assemblée du peuple, mais, en réalité, la supériorité passa aux évêques. Possesseurs de vastes domaines, supérieurs
en intelligence aux rois barbares et à leurs compagnons d'armes,
investis de l'autorité dans les villes en qualité de défenseurs des cités,

les évêques dirigèrent en réalité le gouvernement aux vie et viie siècles. Soixante-dix-neuf évêques assistaient au champ de mars qui, en 645, proclama la charte des Francs saliens et concéda aux Leudes la propriété inamovible et héréditaire de leurs bénéfices. L'invasion de nouveaux guerriers francs sous Pépin d'Héristal et Charles Martel, et la nécessité de leur donner des terres, excitèrent un véritable conflit entre les deux puissances. Le clergé fut dépouillé au profit des Francs austrasiens; les abbayes et les évêchés furent livrés à des séculiers, que les chroniques du temps nous montrent ceints du baudrier et plus habiles à manier la hache d'armes qu'à porter la crosse. Les conciles de Leptines et de Soissons terminèrent ces luttes, et Charlemagne en fit disparaître les dernières traces.

Ce grand homme embrassait tout dans ses Capitulaires; il y traitait de la discipline ecclésiastique aussi bien que de l'administration des affaires temporelles. Suppression des chorévêques ou évêques errants dans les campagnes (episcopi vagi), institution de la dîme en faveur du clergé, réforme des mœurs, proscription des opinions hétérodoxes, telles sont les principales dispositions des Capitulaires relatives au clergé. La puissance épiscopale régna sous Louis le Débonnaire et Charles le Chauve. L'archevêque de Reims, Hincmar, fut, pendant quelque temps, le véritable souverain de l'empire franc. Mais cette autorité ecclésiastique fut impuissante pour repousser les invasions qui dévastaient les contrées méridionales de l'Europe; elle fut obligée d'abandonner le pouvoir aux seigneurs féodaux : des châteaux forts s'élevèrent de toutes parts, et les abbayes se mirent elles mêmes sous la protection de laïques, qui les défendaient contre les invasions des Normands et les brigandages des seigneurs voisins. Telle fut l'origine des avoués des églises et des abbés laïques, qu'on appela dans la suite vidames ou vice-seigneurs.

Puissance pontificale; pragmatiques et concordats. — Cette invasion de la féodalité dans l'Église produisit de graves désordres; la licence des mœurs, la simonie souillèrent le sanctuaire. Pour y mettre un terme, il ne fallut pas moins que la réaction énergique et exagérée de Grégoire VII. Ce fut alors la puissance spirituelle qui envahit le temporel. Excommunication, juridiction, nomination des évêques et des abbés, convocation des conciles, tout revint au saint-siège; il domina l'Église de France par ses légats. Cependant, lorsqu'on sortit de l'anarchie féodale, la distinction des deux puissances spirituelle

et temporelle apparut plus nettement. La puissance monarchique s'appliqua avec persévérance à faire du clergé de la France un clergé réellement national, uni à Rome par la communauté des croyances, mais attaché à la patrie par sa constitution. De là les pragmatiques de saint Louis et de Charles VII, qui s'opposaient aux empiétements du spirituel sur le temporel, et rendaient au clergé le droit d'élire ses pasteurs; de là aussi le concordat de François I<sup>er</sup> qui, attribuant au pouvoir temporel la nomination aux dignités ecclésiastiques, rendit le clergé de plus en plus gallican. Les célèbres propositions de 4682, défendues par Bossuet, avaient le même but. Entin, le concordat de 4802, qui est encore en vigueur, a resserré les liens qui unissent le clergé catholique au pouvoir temporel, en lui laissant la liberté dont la religion n'use que pour le bien des peuples. En même temps le gouvernement a étendu la protection de l'État aux cultes protestant et israélite !.

## X.

#### INSTRUCTION PUBLIQUE.

État de l'instruction publique sous la domination romaine et franque; école palatine. — L'instruction publique a été de toutes les branches d'administration celle qui, après la chute de l'empire romain, a le plus lougtemps échappé à l'influence du pouvoir central. Les empereurs romains avaient fondé dans la Gaule des écoles célèbres et les avaient richement dotées. On cite entre autres les écoles de Lyon, de Bordeaux, de Trèves, où enseignèrent des rhéteurs éloquents. Les invasions firent disparaître ces grands centres d'instruction publique. Le clergé fut seul chargé, pendant plusieurs siècles, de l'éducation et de l'instruction de la jeunesse. Il y avait presque toujours une école annexée aux monastères bénédictins, et quelquesunes de ces écoles étaient très-florissantes. On cite entre autres l'abbaye de Saint-Wandrille ou Fontenelle (près de Caudebec, dans

Special by Google

<sup>1.</sup> Voy. les articles Abbaye, Cardinaux, Chanoines, Clerge, Concordats, Consistoires, Evêché, Evêque, Hérésie, Juifs, Libertés de l'Église Gallicane, Papauté, Pragmatique sanction, Protestants, Quatre propositions, Vidames, et les ouvrages indiqués plus haut, p. vi, note.

la Seine-Inférieure), comme ayant réuni plus de trois cents écoliers. Charlemagne donna une vigoureuse impulsion à ces études qui se ressentaient de la barbarie de l'époque. En même temps qu'il organisait, sous le nom d'école palatine, une véritable académie dans laquelle lui-même prenait part aux discussions scientifiques, il ordonnait de fonder des écoles près de chaque monastère et de chaque cathédrale. Le nom de parvis rappelle encore aujourd'hui la destination des places voisines des cathédrales; c'était là que les enfants recevaient l'instruction (a parvis educandis). Le lien que Charlemagne avait voulu établir entre les diverses écoles de son empire se rompit après sa mort; il n'y eut plus d'unité dans aucune partie de l'administration.

Universités. - Lorsque la royauté sortit de tutelle et entra dans une voie de réforme et de progrès, elle ne négligea pas l'instruction publique. Le roi de France, qui vainquit la féodalité à Bouvines, fut le véritable fondateur de l'Université. Ce fut en 1200 que Philippe Auguste accorda aux diverses écoles de Paris des priviléges qui en firent une corporation ou université. Elles obtinrent des rois et des papes une constitution presque indépendante : nomination du rec-teur, juridiction sur les écoles et les métiers qui s'y rattachaient, priviléges de toute nature garantis par les bulles du saint-s ége, tout contribua à faire de l'université de Paris une puissante corporation. La plupart des princes qui succédèrent à Philippe Auguste confirmèrent les priviléges de cette fille aînée des rois de France. Toulouse, Montpellier, Orléans, Cahors, Avignon, Orange ', Angers, Perpignan, Aix, Valence, Dôle, Poitiers, Bordeaux, Besançon, Angoulème, Caen, Bourges, Dijon, Nantes, Rennes, Pont-à-Mousson, Pau, Douai, Strasbourg et Nancy eurent successivement leurs universités provinciales, sans lien et sans principes communs, diverses d'organisation, de juridiction et d'enseignement.

L'université de Paris, forte de ses priviléges pontificaux et royaux, du nombre de ses écoliers, et de sa réputation européenne qui attirait l'Italien saint Thomas d'Aquin, l'Allemand Albert le Grand, l'Espagnol Raymond Lulle, l'Anglais Duns Scott, l'université de Paris se crut indépendante de l'autorité centrale et se compromit par une dangereuse ambition. On la vit plus d'une fois intervenir dans le

<sup>1.</sup> Les villes d'Avignon et d'Orange étaient soumises à une autorité étrangère.

gouvernement, et principalement pendant les troubles de 1443. Ces abus provoquèrent une réforme qui s'accomplit sous Charles VII; l'université de Paris fut alors soumise à la surveillance du Parlement , et, depuis cette époque, elle perdit l'arrogante indépendance qui avait produit tant de désordres. Vainement, dans la suite, elle voulut profiter de la bonté de Louis XII pour recouvrer des libertés anarchiques. Cette tentative fut réprimée, et l'autorité centrale étendit son influence sur l'Université aussi bien que sur le clergé et la noblesse.

Collège de France. - L'institution du collège des trois langues par François Ier fut vainement attaquée par l'université de Paris; cette corporation ne put empêcher la fondation d'un établissement rival, qui prit, plus tard, le nom de collège de France, et devint un promoteur zélé et glorieux du progrès intellectuel. L'autorité centrale continua lentement, mais cependant d'une manière sensible, à s'emparer de la direction de l'instruction publique. L'ordonnance de Blois, en 4579, soumit toutes les universités du royaume à l'inspection de commissaires délégués par la puissance royale 4. La Ligue marque le dernier terme de l'effervescence politico-religieuse des universités; elles rentrèrent dans l'ordre sous Henri IV. Renfermées alors dans leur mission scientifique, elles obtinrent de nouveaux priviléges et le droit exclusif de conférer les grades (ordonnance de janvier 4629). L'étude du droit, qu'une bulle avait exclue de l'université de Paris, y fut introduite par Louis XIV 3; la médecine recut de ce prince des règlements uniformes; enfin, Louis XIV voulut, comme Charlemagne, doter chaque village d'une école (ordonnance de 1698). Ainsi, les universités, d'abord indépendantes des parlements, furent progressivement soumises à la puissance de ces cours qui représentaient l'autorité monarchique, et à l'inspection de commissaires délégués par le pouvoir central. Des ordonnances royales régirent l'instruction publique, et imposèrent aux universités des statuts uniformes pour la collation des grades.

Essais d'organisation de l'instruction publique; université mo-

and Just by Googl

<sup>1.</sup> Ordonnances des rois de France, t. XIII, p. 457.

<sup>2.</sup> Ordonnance de Blois, art. 78; Anciennes lois françaises, t. XIV, p. 380 et suiv.

<sup>3.</sup> Anciennes lois françaises, t. XIX, p. 195-202.

derne. - Malgré ces essais d'organisation, il n'v avait pas d'unité dans l'instruction publique avant la révolution de 4789. L'Assemblée constituante s'occupa d'établir un vaste système d'écoles qui devait embrasser la France entière; un rapport remarquable de l'évêque d'Autun, Talleyrand, témoigne du zèle de l'assemblée; mais le temps lui manqua. La Convention s'efforça de tout organiser; mais elle ne put qu'ébaucher les institutions. A Paris, une école normale, dont les lecons étaient suivies par douze cents instituteurs, des écoles spéciales pour la marine, les travaux publics (plus tard École polytechnique); une école militaire, appelée dans l'origine École de Mars; des écoles centrales dans chaque département; des écoles primaires, dans chaque commune, prouvent avec quelle ardeur fut concu et exécuté le projet d'un vaste système d'instruction publique. Mais il v avait plus de grandeur que de maturité dans les idées de cette époque. Napoléon, avec cet esprit pratique et ce ferme bon sens qui s'unissaient en lui au génie créateur et en rehaussaient le mérite, Napoléon ramena le système d'instruction publique à des proportions plus raisonnables. Les écoles centrales devinrent des lycées soumis à une discipline régulière et donnant un enseignement approprié à de jeunes intelligences; l'École normale fut la pépinière du professorat, et l'Université, qui s'étendait à la France entière. eut son grand maître et son conseil, dépositaires des traditions et gardiens de la discipline. L'enseignement public eut le même caractère d'unité que les autres institutions de la France.

Le temps a peu à peu modifié l'organisation universitaire; il en a fait disparaître ce qu'elle avait d'exclusif et de tyrannique; les sciences morales y ont déjà pris et y conserveront sans doute la place qui leur appartient dans les sociétés modernes. La liberté, dans une juste mesure, a été consacrée par la loi du 45 mars 4850. Mais quant au principe même de l'Université, c'est-à-dire l'unité de direction appliquée à l'instruction publique, il est la conséquence de notre organisation administrative tout entière; y porter atteinte, ce serait attaquer l'unité même de la France <sup>1</sup>. Aussi la dernière loi, promulguée en 4854,

<sup>1.</sup> Voy. les articles COLLÉGE DE FRANCE, ÉCOLES, INSTRUCTION PUBLIQUE, UNIVER-SITÉ, et les indications bibliographiques à la suite de ces articles. Un des ouvrages les plus importants à consulter, est celui de M. Troplong, intitulé: Du pouvoir de l'Elat sur l'enseignement, d'après l'ancien droit public français (Paris, 1844, in-8).

dans le but de reconstituer les anciennes universités, nécessaires à la vie intellectuelle des provinces, a maintenu avec soin l'unité administrative.

## XI.

#### LETTRES, SCIENCES ET ARTS.

Des lettres au moyen age. - Les monastères servirent d'asile aux lettres après la chute de l'empire romain; mais, au milieu des invasions qui mettaient sans cesse la société en péril, les travaux intellectuels n'étaient guère possibles. Quelques chroniques enlatin barbare. des œuvres théologiques, des poèmes sans inspiration, attestent la décadence de la littérature. Elle se releva sous Charlemagne, grâce à la forte impulsion de l'école palatine; Éginhard, qui sortit de cette école, est un des esprits les plus cultivés des temps barbares; même pendant la décadence de l'empire carlovingien, les lettres ne tombèrent jamais aussi bas que sous les rois fainéants. Il v eut après le x° siècle une sorte de renaissance intellectuelle qu'un écrivain du xi siècle, Raoul Glaber, a caractérisée dans un style presque poétique : « Il semblait, dit-il, que le monde secouât ses vieux vêtements pour revêtir la robe blanche des églises. » C'est, en effet, par la construction de vastes monuments que se signala d'abord ce développement de la civilisation. Les églises, de style roman au xir siècle, de style ogival au xuº siècle et dans les siècles suivants, marquent une des plus vigoureuses aspirations du génie moderne pour secouer la barbarie; elles correspondent à l'essor des croisades, à l'émancipation de l'esprit humain qui se manifeste par les chants des troubadours et des trouvères. L'inspiration religieuse et guerrière eut seule l'honneur de ces premiers monuments da génie artistique et littéraire de l'Europe moderne.

A cette époque, la diversité des idiomes répondait à la diversité des populations, des mœurs, des lois et du gouvernement; la France se partageait en deux langues principales. la langue d'hoc au sud, la langue d'oil au nord, et chacune de ces langues se subdivisait en une foule de patois provinciaux. L'unité de langue, et par conséquent de littérature, a été une des conséquences de l'unite politique. La guerre des Albigeois, qui a contribué à sou-

mettre la France méridionale au joug des hommes du nord, a étouffé au milieu des flammes la voix des derniers troubadours. Les œuvres poétiques de Thibaut de Champagne, de Guillaume de Lorris, de Jean de Meung, les chroniques de Ville-Hardouin, de Joinville et de Froissart, contribuèrent à faire accepter de toute la France une langue qui avait le mérite de la clarté et de la précision, et qui répondait, dès cette époque, aux qualités de l'esprit français. Vainement on institua les jeux floraux de Toulouse pour ranimer le génie de la poésie méridionale; le français du nord prévalut et devint la langue littéraire, en même temps que la langue politique. La fondation de colléges et d'établissements scientifiques par saint Louis et ses successeurs, la bibliothèque royale qui date de Charles V, l'organisation de la confrérie de la Passion pour la représentation des mystères, l'introduction de l'imprimerie en France sous Louis XI, furent des événements qui favorisèrent le progrès intellectuel de la nation.

Renaissance. — Louis XII et François I<sup>ee</sup> appelèrent d'Italie des savants et des artistes illustres: les Lascaris, les Démétrius, les Claude de Seyssel répandirent le goût de la littérature classique, pendant que le Rosso, le Primatice et Léonard de Vinci, ornaient de peintures et de sculptures les palais élevés par François I<sup>ee</sup> et Henri II. Guillaume Budée recueillait en Italie de précieux manuscrits pour la bibliothèque Royale, et contribuait à la fondation du collége des Trois-Langues. L'établissement d'une imprimerie pour le grec fut encore un bienfait de ce règne fécond en choses utiles et brillantes. Une littérature savante imitait l'antiquité, en même temps que le poète favori du père des lettres, Clément Marot, continuait, en la surpassant, l'école naïve des trouvères.

Malheureusement, la reproduction peu intelligente des formes grecques et latines, le manque de direction sous les derniers Valois, l'anarchie du monde intellectuel et moral, non moins déplorable que celle du monde politique, égarèrent pour quelque temps le goût français. Mais avec Henri IV, l'ordre reparut. Ce prince compléta l'œuvre de François I'r en élevant les bâtiments du Collége de France sur la place de Cambrai; il assura le traitement des professeurs et lecteurs royaux, et appela en France Casaubon, un des princes de l'érudition. « Faites-lui donner, écrivait-il à Sully', des moyens pour s'en-

<sup>1.</sup> Vov. Forbonnais, Recherches sur les finances, t. I, p. 46, édit. in-4.

tretenir à Paris; car je l'ai fait venir pour remettre l'Université de Paris et la faire refleurir, non pour être près de moi. » Sous ce règne réparateur, les Tuileries s'achevèrent; on construisit le château de Saint-Germain, le Pont-Neuf, la place Royale, l'hôpital Saint-Louis, œuvres d'art et monuments d'utilité publique.

Richelieu et surtout Louis XIV accordèrent une protection constante et efficace aux lettres, aux sciences et aux arts. Est-il nécessaire d'insister sur leurs titres à la reconnaissance du monde savant, de rappeler la Sorbonne rebâtie, l'Académie française fondée, le jardin du Roi créé, les savants étrangers attirés en France, l'Observatoire construit, Versailles, la colonnade du Louvre, les jardins tracés par Le Nôtre, tant de monuments merveilleux s'élevant comme par enchantement, ce concours de littérateurs, de savants, d'artistes illustres, que Richelieu et Louis XIV ne firent pas naître, sans doute, mais qu'ils surent dignement récompenser; enfin, les académies des inscriptions et belles-lettres, de peinture et de sculpture, de musique, d'architecture, des sciences, formant autant de foyers où se concentraient l'érudition, le génie des arts et des sciences, pour jaillir en rayons lumineux sur la France et le monde entier?

État des lettres, des sciences et des arts au xviii siècle. - A cette époque, le développement intellectuel n'est pas moins brillant qu'au siècle précédent, et il exerce sur la société une influence encore plus puissante. Mais la direction en échappe à l'autorité, et souvent même tourne contre elle. Si l'éloquence religieuse et la poésie déclinent, si le génie des arts perd de son élévation et se dégrade trop souvent par la licence, l'éloquence philosophique présente une heureuse compensation, soit qu'elle parle au genre humain de ses lois, soit qu'elle retrace les merveilles de la nature ou qu'elle s'élève avec une indignation poussée jusqu'au paradoxe contre l'inégalité des conditions. Les sciences morales datent de ce siècle. L'économie politique analyse les principes de la richesse publique et cherche à améliorer le sort des diverses classes de la société. Turgot et d'autres écrivains révèlent à la France cette science nouvelle. La jurisprudence prend un caractère plus philosophique et prépare d'utiles réformes. Enfin l'histoire commence à apparaître comme un immense tableau où l'humanité entière ressemble à un homme qui se développe sans cesse, sous l'œil de la Providence.

Le progrès des sciences physiques et naturelles est encore plus évident. G. Cuvier l'a exposé dans le rapport qu'il présenta à l'empereur en 4808 : « La marche des affinités chimiques, ressort général de tous les phénomènes naturels, a été expliquée; la chaleur. le principal de leurs agents, a reçu des lois rigoureuses; l'électricité galvanique est venue ouvrir des régions toutes nouvelles dont nul ne peut encore mesurer l'étendue; la nouvelle théorie de la combustion, en jetant sur toute la chimie la plus vive lumière, et la nouvelle nomenclature, en facilitant son étude, en ont inspiré le goût et ont occasionné une foule de travaux aussi utiles que pénibles; la physiologie des corps vivants, l'effet et la marche des fonctions dont leur vie se compose, ont reçu de la chimie les éclaircissements les plus inattendus; l'anatomie comparée s'est jointe à la chimie pour faire pénétrer tous les secrets comme toutes les variations des forces vitales; elle a réglé l'histoire naturelle d'après ces méthodes raisonnées qui réduisent les propriétés de tous les êtres à leur expression la plus simple; elle a déterré et recréé des espèces inconnues, enfouies dans les couches du globe : les minéraux ont été analysés et soumis aux lois de la géométrie; des végétaux et des animaux auparavant inconnus ont été rassemblés et distingués ; leur catalogue général a été augmenté de plus du double; leurs propriétés ont enrichi les arts d'une foule d'instruments nouveaux : la vaccine enfin a donné les moyens de soustraire l'humanité à l'un des plus funestes fléaux qui la tourmentaient. » Le Système du monde de Laplace et les travaux des mathématiciens Monge, Legendre, de Lalande, attestent les progrès des sciences mathématiques.

Les sciences morales prirent place dans l'Institut, que créa la Convention pour remplacer les anciennes académies. L'Institut n'avait d'abord que quatre classes : sciences mathématiques, physiques et naturelles, sciences morales et politiques, littérature et beaux-arts. Napoléon supprima la classe des sciences morales et politiques, et rendit à la classe des lettres les noms illustrés d'Académie française et d'Académie des inscriptions et belles-lettres. La classe des sciences morales et politiques a été rétablie en 1832 .

<sup>1.</sup> VOY. les articles Académie, Architecture, Bibliothèque, Collège de France, Écoles, Éloquence, Église, Institut, Médecine, Musée, Muséum, Peinture, Poésie Sciences, Sculpture, Théatre, Troubadours, Trodyères, Université, et les indications bibliographiques à la suite de ces articles.

# XII.

NOEURS ET COUTUMES; FAMILLE; HABITATION; NOURRITURE; FÊTES;
HABILLEMENT.

Mœurs; famille. — On ne peut connaître la vie d'un peuple sans pénétrer jusqu'au foyer domestique et étudier la vie privée. La famille, telle que la présentent les sociétés chrétiennes et principalement la société française, est supérieure à la famille de l'antiquité. Le père de famille n'a rien conservé du pouvoir exorbitant, dont l'avait amé la loi romaine et que maintinrent plusieurs des coutumes du moyen âge; on pourrait même se plaindre que la mollesse moderne et la facilité de nos mœurs aient énervé l'autorité salutaire du chef de famille. Quant à la femme, le christianisme, la chevalerie, la galanterie qui en est née, enfin, la sagesse de nos lois ont élevé sa condition et effacé toutes les traces de servitude que lui avait imprimées l'antiquité. Les coutumes qui avaient si longtemps placé la femme serve ou vassale dans la dépendance du seigneur, lorsqu'elle voulait contracter un mariage, ont disparu avec les lois féodales !.

Habitations; meubles. — Le progrès est encore plus sensible pour les habitations. La cabane couverte de chaume, où s'abritait le Gaulois, s'est transformée en manoir féodal, en château, en palais, en une demeure où le luxe a étalé toutes ses richesses, où l'industrie fran-

<sup>1.</sup> Voy. les articles Chevalerie, Dames, Formariage, Mariage, Père de famille.

Ouvrages à consulter: Essai sur la monarchie française ou précis sur l'histoire des arts, des sciences, des usages et des institutions des différents peuples qui ont habité la France, pur Rouillon-Petit (Paris, 1812, în-12); les Mœurs et coulumes des Français dans les premiers temps de la monarchie, par l'abbé Le Gendre (Paris, 153, în-12); Mœurs et coulumes des Français, par Poullin de Lumina (Lyon, 1769, 2 tomes en 1 vol. în-12); Précis de la vie privee des Français dans tous les temps et loutes les provinces de la monarchie, par Contant d'Orville (Paris, 1783, în-8). Cet ouvrage forme le tome III des Métanges tirés d'une grande bibliothèque. Voy. aussi, sur la condition des femmes, Recherches sur les prérogatives des dames chez les Gaulois, les cours d'amour, et divers autres usages et privilèges anciens, par le président Rolland (Paris, 1787, în-12); Ed. Laboulaie, Recherches sur la condition civile et politique des femmes, depuis les Romains jusqu'à nos jours (Paris, 1845, in-8), et Kœnigswarter, De l'organisation de la famille en France (Paris, 1851, in-8), et Kœnigswarter, De l'organisation de la famille en France (Paris, 1851, in-8), et Kœnigswarter, De l'organisation de la famille en France (Paris, 1851, in-8), et Kœnigswarter, de l'organisation de la famille en France (Paris, 1851, in-8).

çaise a réuni des merveilles de toute nature, empruntant à l'Italie ses tapis et ses glaces, à l'Orient ses dames, et surpassant par la perfection de ses produits toutes les industries rivales. Ce luxe est descendu du château à la maison du bourgeois et se répand jusque dans les campagnes.

Que dire des meubles? le banc de bois, le lit enfermé dans une armoire, comme on le voit encore dans quelques villages de Bretagne, la table grossière, où des excavations tenaient lieu de plats et d'assiettes, ont fait place, dans les maisons des grands et des riches, au luxe de l'ameublement, aux bois précieux délicatement travaillés, sculptés, ciselés, plaqués, à des meubles moins somptueux, mais propres et commodes dans les classes inférieures.

Nourriture; fêtes. — Les repas des chefs gaulois en France se composaient de viandes grossièrement apprêtées et servies avec une maladroite profusion, pendant que le peuple était réduit à des aliments malsains, ou, dans les jours de fêtes, à la viande de porc. L'art culinaire a substitué dans les classes élevées la délicatesse à une abondance sans goût, et dans toutes les classes des aliments sains à une nourriture insalubre <sup>2</sup>. Le génie national, par des emprunts habiles, faits aux nations étrangères, a multiplié les ressources de la France, acclimaté des arbres et des plantes exotiques et accru le bien-être de toutes les classes.

Les fêtes mêmes attestent un progrès. Le moyen âge se plaisait principalement aux chasses et aux images des combats. Les Français des derniers siècles leur ont substitué des plaisirs que goûte surtout l'intelligence. Les farces grossières du moyen âge ont fait place à la tragédie et à la comédie, à l'opéra, en un mot à toutes les créations ingénieuses de l'esprit qui amusent l'homme en l'instruisant et qui s'adressent presque exclusivement à la partie supérieure de notre nature.

Yoy., dans le Dictionnaire, les articles Maison, Meubles et Table.— Histoire de la vie privée des Français, par Le Grand d'Aussy (Paris, 1782, 3 vol. in-8).

<sup>2.</sup> Voy. NOURRITURE et REPAS.

<sup>3.</sup> Voy. les articles Entremets, Danse Macabre, Fêtes, Jeux, Théatre, Tournois, Vénerie, avec les indications bibliographiques. On peut encore consulter la Pyrotechnie ou Art du feu, composée par Vanoccio Biringuccio, Siennois, et traduite d'italien en français par M. Jacques Vinant (Paris, 1572, in-4); Traité des feux artificiel, par françois de Malthe (Paris, 1632, in-12); la Danse des morts comme elle est dépeinte dans la ville de Bâle, par Mat. Mérian (Bâle, 1744, in-4), et surtout le livre de M. Magnin sur les Origines du théâtre moderne.

Habillement. - Les variations de la mode, qui semblent au preaier aspect ne relever que du caprice, ont eu aussi leurs lois et ont répondu aux diverses phases qu'a traversées la société française. Je ne parlerai ni du vêtement gaulois que nous connaissons imparfaitement, ni du costume des Francs, dont il ne nous est parvenu que des descriptions peu claires. Si l'on commence seulement à l'époque où des monuments figurés donnent une idée plus exacte du costume, on voit les variations des vêtements répondre au caractère de la nation. Du xi au xiii siècle, pendant l'époque des croisades, les costumes sont sévères et conviennent à l'esprit de cette société guerrière et religieuse. De vastes manteaux fourrés d'hermine ou de menu vair couvrent les hommes d'armes, les clercs et les barons. De la vient la toge qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la magistrature et les universités, de même que le mortier ou chaperon galonné. Les femmes, comme les hommes, s'enveloppaient dans ces longues robes flotlanles, pendant qu'un voile tombait sur leurs épaules et couvrait de ses replis le cou et la poitrine. Les xive et xve siècles furent une époque de changement dans toute la société, les costumes se modihèrent alors comme les mœurs; ils devinrent bizarres et souvent indécents C'est l'époque des souliers à la poulaine, des chausses miparties de diverses couleurs, des immenses bonnets ou hennins dont se paraient les femmes. Quelques classes seulement, comme le clergé, la magistrature et les universités, conservèrent la dignité et la sévérité de l'ancien costume.

Au xvi siècle, sous l'influence italienne, il y eut plus de goût et de véritable élégance. Au xvii siècle, on admire la richesse et la beauté des vêtements, mais on est frappé en même temps de cette étiquette rigoureuse et génante qui fut un des traits caractéristiques de l'époque. L'élégance maniérée du xviii siècle a fait place enfin à ce pèle-mêle de costumes et à ce mépris de toute étiquette qui, depuis 1789, confondent les classes et annoncent le triomphe des idées d'égalité. La différence des vêtements n'indique aujourd'hui que des fonctions et non des classes. Le clergé, par respect pour les traditions, et le soldat, par discipline, ont seuls conservé, hors de leurs fonctions, un costume distinctif. C'est à peine si l'on retrouve encore, au fond de quelques provinces de la France, des traces des vêtements traditionnels, et chaque jour elles tendent à s'effacer. Quelques personnes regrettent peut-être le caractère pittoresque de ces anciens

usages; mais ici comme partout, il faut reconnaître le progrès des idées d'unité et d'égalité qui dominent l'histoire entière de la France .

# XIII.

#### SOURCES DE CE DICTIONNAIRE.

Indication des principaux ouvrages relatifs aux institutions de la France. — C'est surtout depuis le xvi° siècle que l'étude des antiquités de la France a donné lieu à des travaux approfondis. Pour ne citer que les auteurs les plus connus, Ramus <sup>2</sup>, Fr. Hotman <sup>3</sup>, Dutillet <sup>4</sup>, Pasquier <sup>8</sup>, Cl. Fauchet <sup>6</sup>, Pierre Pithou <sup>7</sup>, au xvi° siècle; Ch. Loyseau <sup>8</sup>, Ant. Loysel <sup>9</sup>, les Godefroy <sup>10</sup>, Pierre Dupuy <sup>11</sup>, Adrien

- 1. Voy. les articles BARBE, CHEVEUX, HABILLEMENT, PERRUQUE. Ajoutez les ouvrages suivants: Histoire des modes françaises ou Révolution du costume en France, depuis l'établissement de la monarchie jusqu'à nos jours, par Molé (Paris, 1773, in-12). Il n'est question dans cet ouvrage que des cheveux et de la barbe; Essais historiques sur les modes et la toilette française, par le chevalier de.... (Paris, 1824, 2 vol. in-18); Histoire des révolutions de la barbe chez les Français, depuis l'origine de la monarchie (Paris, 1826, in-12); Études pour servir à l'histoire des châles, par P. J. Rey, fabricant de cachemires (Paris, 1832, in-8).
  - 2. Petri Rami liber De moribus veterum Gallorum (Parisiis, 1559, in-8).
  - 3. Franco-Gallia (Genève, 1573, in-fol.).
- 4 Recueil des rois de France, leur couronne et leur maison, ensemble le rang des grands (Paris, 1589, in-8).
  - 5. Recherches de la France (Paris, 1560, in-8, et 1665, in-fol.).
- 6. Origine des dignités et magistrats de France (Paris, 1600, in-8); Origine des chevaliers, armoiries et héraux (Paris, 1600, in-8).
- 7. Nous citerons, entre autres ouvrages de P. Pithou, le Corpus juris canonici, le Codex canonum, les Libertés de l'Église gallicane.
- Traités des reigneurs, des officiers, des ordres et simples dignités, publiés d'abord en 1614, et ensuite dans la collection des œuvres de Loyseau, en 1660. (Paris, in-fol.).
- Institutes coutumières, d'Ant. Loysel, ouvrage publié d'abord à la suite de l'Institution au droit françois, de Gui Coquille. Une dernière édition a été donnée par MM. Laboulaye et Dupin.
- 10. Statuta Galliæ, etc. (Francfort, 1611, in-fol.), par D. Godefroy; De la préséance des rois de France, etc., par son fils Th. Godefroy (Paris, 1613, in-4); Cérémonist de France, par le même (Paris, 1619, in-4); Mémoires et instructions touchant les droits du roi (Paris, 1665, in-fol.), par D. Godefroy, fils de Théodore.
- 11. Traité des droits et libertés de l'Église gallicane (Paris, 1639, 3 vol. in-fol.); Traité de la majorité de nos rois et des régimes du royaume (Paris, 1655, in-4).

ie Valois', du Cange 2, Mabillon 3, au xvii siècle; Daniel 4, de la Marre 3, Montfaucon 6, Foncemagne 7, Laurière 6, l'abbé Lebeuf 9, Secousse 10, Paulmy 11, Sainte-Palaye, Le Grand d'Aussy 12, sexviii siècle, ont composé de savantes dissertations sur les instituuons, les mœurs et les usages de la France. De nos jours, M. Alexis

- 1. Gesta Francorum (Paris, 1646-1658, 3 vol. in-fol.); Notitia Galliarum (Paris, 1676, in-fol.).
- 2. Glossarium ad scriptores mediz et infimz latinitatis (Paris, 1678, 3 vol. in-fol.). Cet ouvrage a été complèté par un grand nombre de suppléments. La dermère édition a été donnée par Henschel (Paris, Didot, 1840, 7 vol. in-4). Le septième volume contient un certain nombre de dissertations de du Cange sur les anciennes institutions, mœurs et coutumes de la France.
- 3. Dere diplomatica lib. VI (Paris, 1681, în-fol.); Préfaces en tête des Acta Sancture ordinis S. Benedicti. Ces Préfaces latines, qui sont des chefs-d'œuvre de méthode de clarté et d'érudition, ont été réimprimées à part (Rouen, 1732, in-4).
  - 1. Histoire de la milice française, par le père Daniel (Paris, 1721, 2 vol. in-4).
- 3. Traité de la police (Paris, 1719 et 1738, 4 vol. in-fol.).
- 6. Les Monuments de la monarchie françoise (Paris, 1729-1733, 5 vol. in-fol.).
- Dissertations sur les anciennes institutions de la France, dans le Recueil de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
- 8. Outre le Glossaire de l'ancien droit français (Paris, 1704, 2 vol. in-4), on doit à Laurière le tome 1er des Ordonnances des rois de France, et une édition des Institutes coutumières d'Ant. Loysel.
- 9. Recueil de divers écrits pour servir d'éclaircissements à l'histoire de Franceet de suplément à la Notice des Gaules (Paris, 1738, 2 vol. in-12); Dissertations sur l'histoire ecclésia stique et civile de Paris (1739, 3 vol. in-12): Histoire de la ville et étout le diocèse de Paris (1754, 15 vol. in-12), et un grand nombre de mémoires dans le Recueil de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
- 10. Secousse a continué le Recueil des ordonnances, commencé par Laurière, et l'a etrichi de préfaces et dissertations pleines de recherches curieuses. Il a donné les touses II-IX de ce Recueil. Après lui, Villevaults, Bréquigny, le comte de Pastoret et M. Pardessus, ont continué la publication des Ordonnances et y ont ajouté de savantes introductions. On doit encore à Secousse un grand nombre de mémoires publiés dans le Recueil de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et le commencement de la Table chronologique des diplômes et titres originaux relatifs à notre histoire.
- 11. Les Mélanges tirés d'une grande bibliothèque, publiés par le marquis de Paulmy, contiennent une esquisse de l'Histoire de la vie privée des Français, dont l'auteur est Contant d'Orville. C'est le tome III des Mélanges.
- 12. Fabliaux des XIII et XIII siècles, publiés par Le Grand d'Aussy (Paris, 1779, \$ vol. in-\$); c'est une traduction et une imitation des poèmes du moyen âge: Histoire de la vie privée des Français, par Le Grand d'Aussy (Paris, 1782, 3 vol. in-8); mémoires et notices dans le Recueil des mémoires de l'Institut et dans les Notices des manuscrits.

Monteil a insisté avec vivacité et souvent avec raison sur la nécessité de ne pas réduire l'histoire de France au récit des batailles, des traités et d'autres événements tout extérieurs. Malheureusement, il a noyé ses recherches dans des détails romanesques qui, sans ajouter à l'intérêt de son ouvrage, ont nui à la vérité historique.

Dictionnaires des institutions, mœurs et coutumes de la France.

—Je ne dois pas omettre les livres qui, adoptant la forme de dictionnaire, ont plus d'analogie avec le travail que je publie. Le Glossaire de du Cange est resté le plus savant et le plus utile de ces ouvrages. Le Dictionnaire de Trévoux et l'Encyclopédie méthodique fournissent beaucoup de renseignements sur les institutions et les mœurs de l'ancienne France. En 4767, La Chesnaye des Bois publia un Dictionnaire historique des mœurs, usages et coutumes des Français, en 3 vo!. in-12 '. Cet ouvrage n'est pas sans utilite; mais l'histoire des institutions y tient trop peu de place; elle est sacrifiée à la manie des anecdotes qui a semé avec profusion, dans ce dictionnaire, des historiettes, quelquefois amusantes, trop souvent sans authenticité et sans intérêt réel pour l'histoire.

Au commencement de notre siècle (4802), M. Guéroult jeune, un des professeurs les plus distingués de l'ancienne Université, qui ne tarda pas à trouver sa place dans l'Université réorganisée par Napoléon, publia un Dictionnaire abrégé de la France monarchique. Ce n'était qu'un résumé d'un travail plus étendu que préparait l'auteur, comme il l'indique lui-même dans sa préface : « Cet ouvrage, disaitil, qui n'aura pas moins de 3 vol. in-4°, sera enrichi de planches représentant tous les monuments et les costumes que la Révolution a fait disparaître. » Malheureusement, le dictionnaire promis par M. Guéroult n'a jamais paru, et l'abrégé est nécessairement incomplet. Le Dictionnaire encyclopédique de l'histoire de France, publié sous la direction de M. Lebas <sup>2</sup>, est un travail tout autrement vaste;

<sup>1.</sup> Le Dictionnaire de La Chesnaye des Bois fut bientôt suivi de plusieurs ouvrages analogues, et entre autres du Dictionnaire historique et critique des mœurs, lois et usages, etc. (Paris, 1772, 4 vol. in-8), et du Dictionnaire des origines, découvertes, inventions et établissements (Paris, 1777, 3 vol. in-8). Un nouveau Dictionnaire des origines, inventions et découvertes a paru en 1833 (Paris, 4 vol. in-8). Il n'est pas nécessaire d'insister sur ces ouvrages, qui ne sont le plus souvent que la copie les uns des autres.

<sup>2.</sup> Paris, 1840-1845, 12 vol. in-8.

mais le mélange de biographie et de géographie donne à cet ouvrage un caractère différent d'un dictionnaire qui ne traite que des mœurs et des institutions. Le recueil intitulé Patria est aussi une encyclopédie de la France comprenant l'histoire naturelle, la géographie et la chronologie aussi bien que les mœurs et les institutions. Je n'oublierai pas le Dictionnaire d'administration publié sous la direction de M. Alf. Blanche '. Composé sur des documents authentiques, cet ouvrage a un grand mérite d'exactitude et fait parfaitement connaître l'état actuel de nos institutions; mais il s'occupe peu du passé et entre dans des détails administratifs étrangers à mon sujet.

Le plus complet des dictionnaires historiques est encore inédit : il a été composé au dernier siècle par Sainte-Palaye, et forme 43 volumes in-folio 3. Cette immense compilation n'est pas rédigée : on n'y trouve que des notes rangées par ordre alphabétique. Elles sont extraites des poèmes du moyen âge, dont la connaissance était familière à Sainte-Palaye, et des chroniques et mémoires originaux depuis Grégoire de Tours jusqu'au cardinal de Retz. C'est une mine précieuse, où j'ai largement puisé. Rédiger, coordonner et complèter les notes de Sainte-Palaye, voilà ce que j'ai cherché. Si l'ouvrage que je publie a quelque utilité, il le devra surtout aux patientes recherches de cet érudit.

### XIV.

#### BUT ET CARACTÈRE DE CE DICTIONNAIRE.

But de cet ouvrage. — Un Dictionnaire des institutions et des mœurs est toujours à refaire, puisque chaque génération modifie le passé et apporte un nouveau contingent d'usages et d'institutions

ng wed by Googl

<sup>1.</sup> Paris, 1849, 1 vol. in-4.

<sup>2.</sup> Ce Dictionnaire des Antiquités nationales fait partie des manuscrits de la Bibliothèque impériale. Sainte-Palaye (I. B. Lacurne ou de La Curne), né en 1697, mort en 1781, consacra sa vie à l'étude des anciennes chroniques et des poèmes du moyen âge. Les Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres contiennent un grand nombre de dissertations de ce savaut, et on lui doit des Mémoires sur l'ancienne chevalerie (Paris, 1759 et 1781, 3 vol. in-12). Les ouvrages manuscrits de Sainte-Palaye sont beaucoup plus considérables que ceux qui ont été publiés; ils sont conservés à la Bibliothèque impériale et à la bibliothèque de l'Arsenal, et forment plus de 190 vol. in-fol.

à étudier. C'est surtout lorsqu'une révolution a transformé la France qu'il importe de rappeler et de déterminer le sens d'un grand nombre de mots qui ont perdu leur signification primitive ou qui même ont entièrement disparu dans notre organisation actuelle. D'ailleurs la plupart des livres qui traitent de nos anciennnes institutions ne sont accessibles qu'aux savants de profession, tandis que ce dictionnaire a pour but de faciliter à tous l'étude heureusement si répandue de l'histoire de France et de vulgariser, comme on dit aujourd'hui, les notions disséminées dans de volumineux ouvrages.

Enfin, sans exagérer les mérites de notre littérature historique. on ne peut nier qu'elle a modifié sur beaucoup de points les idées antérieures. L'histoire des communes et du tiers état a été renouvelée par M. Aug. Thierry. M. Guizot, dans son Cours d'histoire de la civilisation en France, a jeté la plus vive lumière sur nos anciennes institutions; on a pu contester quelques-unes de ses théories; mais l'ensemble du monument a résisté à toutes les attaques. M. Mignet a rapidement et nettement exposé les progrès de l'administration monarchique. Les travaux de MM, Guérard, Beugnot, Giraud, Le Huërou, de Pétigny, Laboulaye, Cl. Dareste et de beaucoup d'autres ont éclairé les diverses époques de notre histoire administrative. Les Origines du droit français de M. Michelet présentent réunis de nombreux textes dont j'ai souvent profité. Les Allemands eux-mêmes ont cherché à débrouiller le chaos de nos vieilles institutions. MM. Warnkænig et Stein ont publié à Bâle, en 4846, le premier volume d'une Histoire de la constitution politique de la France. L'Institut a encouragé ces recherches, et l'Académie des sciences morales a mis au concours, en 4846, l'Histoire de l'administration monarchique en France, depuis l'avénement de Philippe Auguste jusqu'à la mort de Louis XIV . L'encouragement qu'elle a bien voulu accorder au mémoire que je lui ai présenté est un des motifs qui m'ont déterminé à me charger d'une tâche dont je ne me dissimulais pas les difficultés.

Caractère de ce dictionnaire. — Ce dictionnaire n'est nullement un glossaire de l'ancienne langue française. Si certains mots des idiomes du moyen âge y sont cités, c'est comme se rapportant à des usages ou à des institutions pour lesquels je n'ai pas trouvé d'équivalent

<sup>1.</sup> Le prix a été remporté dans ce concours par M. Cl. Dareste de La Chavanne, dont l'ouvrage a paru sous le titre d'Histoire de l'administration monarchique en France depuis Philippe Auguste, etc. (Paris, 1848, 2 vol. in-8).

dans la langue moderne. Il n'entrait pas non plus dans mon sujet de mentionner les découvertes scientifiques ; je n'ai fait d'exception que pour celles qui ont exercé une certaine influence sur les institutions ou les mœurs de la nation. Quelques gravures ont été intercalées dans le texte, mais elles n'ont pas pour but de l'illustrer, dans le sens qu'on donne ordinairement à ce mot; elles sont empruntées à des monuments authentiques, et ne servent qu'à fixer avec plus de netteté la description des armes, des édifices, des meubles et des instruments de musique. Quant à l'omission de certains détails de mœurs, on se l'expliquera facilement, si l'on songe que cet ouvrage est surtout destiné aux jeunes gens qui désirent étudier plus complétement l'histoire de France et s'initier à la connaissance de nos anciennes institutions. Enfin, on ne trouvera pas toujours à leur article les modifications opérées par les dernières lois; mais, depuis quelques années, les changements ont été si rapides dans les diverses parties de l'administration, qu'il ne m'a pas toujours été possible de les suivre. L'article Instruction publique, par exemple, a été imprimé lorsque la loi du 45 mars 4850 était en pleine vigueur, et ce n'est qu'au mot Université que j'ai pu indiquer les modifications profondes que la loi de 1854 a introduites dans cette branche d'administration.

Malgré les nombreux secours que m'ont fourni les ouvrages anciens et modernes, je reconnais mieux que personne tout ce que mon travail a d'imparfait. Mais on excusera, je l'espère, les omissions et les erreurs, en songeant à l'étendue des matières qu'il a fallu condenser en deux volumes. Un ouvrage de cette nature a droit à quelque indulgence, s'il rend plus accessibles les renseignements accumulés par le travail des générations antérieures, et s'il y ajoute quelques documents nouveaux. D'ailleurs, en multipliant les indications bibliographiques, j'ai fourni le moyen de réparer les omissions, de rectifier les erreurs et d'approfondir les matières traitées superficiellement '.

<sup>1.</sup> J'ai donné, dans les notes de l'introduction, l'indication d'un grand nombre de traités sur les questions principales qui y sont esquissées. J'ajoute immédiatement une nomenclature d'ouvrages d'un intérêt général et qui pourront fournir des renseignements utiles pour l'étude des institutions de la France un indiquer les livres à consulter: Bibliothèque historique de la France, par le père Lelong (Paris, 1719, 1 vol. in-fol.). Une nouvelle édition, beaucoup plus complète, a été donnée par Fevret de Fontette (Paris, 1768-1778, 5 vol. in-fol.); Bibliothèca latina media et infima

latinitatis, aut. Fabricio, cum supplemento C. Schættgenii et notis Dominici Mansi (Padoue, 1754, 6 vol. in-4); Casimir Oudin, Commentarius de scriptoribus Ecclesiæ antiquis, illorumque scriptis adhuc extantibus in celebrioribus Europæ bibliothecis (Francfort et Leipsig, 1722, 3 vol. in-fol.); Histoire littéraire de la France, par les Bénédictins de Saint-Maur (Paris, 1733-1763, 12 vol. in-4); cet ouvrage est continue par l'Institut, qui a publié les vol. XIII-XXII; herum gallicarum et francicarum scriptores (Paris, 1738-1840, vol. I-XX, in-fol.); Monumenta Germaniæ historica . ed. Pertz (Hanovre, 1826-1854, vol. I-XIII, in-fol.); D. Luc d'Achery, Spicilegium sire collectio veterum aliquot scriptorum (Paris, 1653-1677, 13 vol. in-4); nouvelle edition donnée par de La Barre, en 3 vol. in-fol. (Paris, 1723); Canisius, Antiquæ lectiones (Ingolstadt, 1601-1608, 6 vol. in-4); nouvelle édition donnée par Basnage sous le titre de Thesaurus monumentorum ecclesiasticorum (Anvers, 1735, 7 parties réunies en 4 ou 5 vol. in-fol.); Aubert Le Mire (Mirœus), Opera diplomatica et historica (Bruxelles, 1723-1748, 4 vol. in-fol.); Martène et Durand, Velerum scriptorum amplissima collectio (Paris, 1724-1733,9 vol. in-fol.), et Thesaurus novus anecdotorum (Paris, 1717, 5 vol. in-fol.); B. Pez, Thesaurus anecdotorum novissimus (Augsbourg, 1721-1729, 6 vol. in-fol.); Mabillon, Vetera analecta (Paris, 1675-1685, 4 vol. in-8), seconde édition donnée par de La Barre (Paris, 1723, 1 vol. in-fol.); Labbe, Nova bibliotheca manuscriptorum librorum (Paris, 1653, 1 vol. in-4, et 1657, 2 vol. in-fol.). Ces deux ouvrages, publiés en 1653 et 1657 sous le même titre, n'ont que le titre de commun; le premier est un inventaire de manuscrits, et le second un recueil de documents inédits; Baluze, Miscellanea (Paris, 1678-1715), 7 vol. in-8); deuxième édition, donnée par Mansi, avec de nombreuses additions (Lucques, 1761-1764, 4 vol. in-fol.); Table chronologique des diplômes, chartes, titres et actes imprimés, concernant l'histoire de France (Paris, 1769-1850, 6 vol. in-fol.); Diplomata, chartæ, epistolæ, aliaque instrumenta ad res gallo-francicas spectantia (Paris, 1843-1849, 2 vol. in-fol.); Ordonnances des rois de France de la troisième race (Paris, 1723-1849, 21 vol. in-fol.); Notices et extraits des manuscrits (Paris, 1787-1851, 17 vol. in-4); Dumont, Corrs universel diplomatique (Amsterdam, 1726-1731, 8 vol. in-fol.), ce recueil a eu plusieurs suppléments; Rymer, Fædera, conventiones, etc. (Londres, 1704-1727, 20 vol. in-fol.); Ludwig, Reliquiæ manuscriptorum, etc. (Francfort et Leipsig, 1723, 12 vol. in-8); Eckhart, Corpus historicum medii ævi (Leipsig, 1723, 2 vol. in-fol.); Collection des documents inédits relatifs à l'histoire de France publies sous les auspices du ministère de l'instruction publique; Chroniques et mémoires édités par la Société d'histoire de France; Bulletin des comités historiques; Annuaire et Bulletin de la Société d'histoire de France; Bibliothèque de l'École des chartes: Collection de mémoires relatifs à l'histoire de France jusqu'à la fin du XIIIº siècle, par M. Guizot (Paris, 1823-1827); Buchon, Collection des chroniques nationales françaises, du xine au xvie siècle (Paris, 1824-1829, 47 vol, in-8); Petitot et Monmerque, Collection des mémoires retalifs à l'histoire de France (Paris, 1819-1827, 132 vol. in-8); Michaud et Poujoulat, Nouvelle collection de mémoires pour servir à l'histoire de France (Paris, 1838 1839, 34 vol. grand in-8); d'Aubais, Pièces fugitives pour servir à l'histoire de France (Paris, 1759, 3 vol. in-4); Leber, Collection des meilleures dissertations, notices et traités particuliers relatifs à l'histoire de France (Paris, 1826-1842, 20 vol. in 8); Cimber et Danjou, Archives leuses de l'histoire de France (Paris, 1834-1840, 17 vol. in-8).



# DICTIONNAIRE HISTORIQUE

DES

# INSTITUTIONS, MŒURS ET COUTUMES BE LA FRANCE.

# PREMIÈRE PARTIE.

# A

ABATTOIR. — Voy. Bouchers. ABBATIALE. — Voy. ABBÉ.

ABBAYE. - Ce mot indique une réunion d'hommes ou de femmes soumis à une règle religieuse et gouvernés par un abbé. On désigne encore les communautes religieuses par les noms de couvent. monastère, collégiale, congrégation, quoique ces mots ne soient pas synonymes. Une abhaye était ordinairement une grande et riche communauté, presque toujours de l'ordre de Saint-Benoft et souvent de fondation royale, telle que Saint-Denis, Saint-Germain des Prés, Chelles, Corbie, Marmoutier, etc. Les abbayes se nommaient autrefois domeries ou seigneuries, du latin dominus (seigneur). Les prieures étaient des espèces de fermes dépendant des abbayes; on y envoyait quelques moines sous la direction d'un prieur. Le nom de couvent s'appliquait ordinairement aux maisons religieuses d'une importance secondaire. Un appelait monastère toute réunion de moines ou de nonnes. Dans la langue du moyen âge, monstier, montier, moustier, moutier, munster, ont la même signification. Les sollégiales étaient des maisons ou vivaient en commun les chanoines réguliers, c'est-à-dire les chanoines soumis à la vie conventuelle et à la discipline monastique. Enfin on désignait par le nom de congrégation des parties d'un ordre obéissant à une règle spéciale; ainsi il y avait, parmi les Benédictins, les congrégations de Cluni, de Clteaux, de Saint-Maur. Un aperçu historique fera connaître les principales fondations monastiques de la France depuis les premiers temps

jusqu'à nos jours.

Les premières abbayes de la France remontent aux 17° et v° siècles. Ce sont les monastères de Lérins et de Saint-Victor près de Marseille. Il y eut aussi dès cette époque des établissements monastiques dans la Gaule septentrionale. Mais ce ne fut qu'au commencement du vie siècle qu'un Italien, saint Benoît de Nursia, institua l'ordre qui devait couvrir de ses maisons l'Europe occidentale. Les Bénédictins s'établirent en France sous la conduite d'un des disciples de saint Benoit, nommé saint Maur; ils fondèrent un grand nombre de colonies agricoles destinées à défricher les terres et à s'occuper de travaux intellectuels, et spécialement de la transcription des manuscrits. Des écoles étaient presque toujours annexées aux monastères bénédictins: elles ont contribué à sauver la littérature d'une ruine complète. Les Bénédictins avaient adopté le vêtement de tous les paysans de cette époque; c'était une robe d'étoffe grossière avec un capuchon qui pouvait se rabattre sur la tête; elle se nommait cuculle ou coule. Saint Benoit donna aussi aux moines un scapulaire dont ils se servaient pour couvrir la tunique et porter les fardeaux. Le scapulaire avait sou capuchon comme la coule; ces deux vêtements se portaient séparément, le scapulaire

Tight day Google

pendant le travail, la coule ou à l'église ou hors le monastère. Dans la suite, les moines regardèrent le scapulaire comme la partie la plus importante de leur costume; ils ne le quittèrent plus et mirent

le froe ou coule par-dessus. Au vue siècle, l'arrivée de saint Colomban dans la Gaule et ses ardentes prédications donnèrent une nouvelle impulsion aux Bénédictins; il sortit de leurs monastères des missionnaires qui propagèrent le christianisme en Suisse, en Frise, en Bavière et jusqu'en Saxe. Saint Gall, saint Willebrod, saint Kilian, et surtout Winfried ou saint Boniface, figurent au premier rang parmi ces moines zélés promoteurs de la foi chrétienne. Au viiie siècle, les monastères bénédictins furent envahis par les compagnons de Charles Martel, plus accoutumes à manier l'épée que la crosse; on vit alors des clercs séculiers qui, ceints du baudrier, portant l'arc et la lance, ne songeaient qu'à la chasse et à la guerre. Charlema-gne et saint Benoît d'Aniane réformèrent ces abus. Les Bénédictins secondèrent le roi franc dans la conversion des Saxons; de nombreuses abbayes, parmi lesquelles on distingue Fulde et Corwey ou la nouvelle Corbie, s'élevèrent dans l'Allemagne septentrionale.

La tyrannie des seigneurs féodaux fut pour les monastères une cause de décadence ; ils furent envahis par des hommes d'armes qui y introduisaient les mœurs violentes de la féodalité; les sanctuaires, dit un écrivain du temps, ne retentissaient plus du chant des psaumes et des louanges de Dieu, mais du bruit des armes et des aboiements des chiens. A cette époque, les abbaves devinrent de véritables forteresses murées et crénelées. Le seigneur abbé fut souvent un vaillant homme, qui s'occupait plus de la guerre et de la chasse que de devoirs ecclésiastiques. Une nouvelle réforme de la vie monastique devenait nécessaire. Elle s'accomplit aux xº et xiº siècles, dans l'abbaye de Cluni ; beaucoup de monastères suivirent cette réforme et constituèrent la première congrégation au sein de l'ordre des Bénédictins. Jusqu'alors les abbayes étaient séparées, quoique sui-vant la même règle; au xiº siècle, un grand nombre se reconnurent filles de Cluni, qui devint chef d'ordre. Au x11º siècle, nouvelle réforme : l'abbé Robert fonda la maison de Citeaux, où il rétablit dans toute sa pureté la discipline de saint Benoît. En 1119, les abbayes qui suivaient la réforme de Cîteaux s'unirent par un acte qu'on appela la Charte de charité; elle établissait entre elles une

espèce de gouvernement aristocratique, pour remédier aux inconvénients du gouvernement monarchique de Cluni. On convint que les abbés se visiteraient mutuellement, et que l'on tiendrait tous les ans des chapitres généraux où tous les abbés seraient tenus d'assister. Les nouveaux Bénédictins se distinguèrent des anciens par le costume : ils prirent la robe blanche, et on les désigna sous le nom de moines blancs. Les progrès de Citeaux furent rapides; en cinquante ans, cette congrégation compta plus de cinq cents maisons religieuses. Saint Bernard soumit à la même règle l'abbaye de Clairvaux dont il fut le fondateur. Mais telle fut la réputation de ce personnage, que l'on désigne souvent les moines de la congrégation de Citeaux par le nom de Bernar-dins. La richesse des abbayes fit créer des prébendes ou des bénéfices attribués à un certain nombre de dignitaires de l'abbaye, tels que l'abbé, le prieur conventuel qui occupait le premier rang après l'abbé, le chambrier, l'aumonier, l'hospitalier, le sacristain, le cellérier qui veillait aux approvisionnements du monastère. Les grands biens attachés aux abbayes bénédictines, les fiefs et droits féodaux dont elles jouissaient changèrent complétement le caractère primitif de ces institutions. Elles prirent rang comme baronnies, comtés ou vicomtés dans le système feodal (voy. FEODALITÉ), et elles ont conservé jusqu'à la révolution une partie de leurs droits féodaux. Les rois voulant disposer de ces riches bénéfices, les mirent en commende et les donnèrent trop souvent à des abbes de cour (voy. ABBE).

Dans l'origine, les religieux et religieuses étaient obligés à garder la cloture; ils ne pouvaient sortir de leur monastère, dans lequel se trouvait un promenoir appelé clottre. Cette partie de l'abbaye se composait ordinairement de quatre galeries, qu'orna magnifiquement l'architecture ogivale et au milieu desquelles était placé le cimetière, rappelant sans cesse aux religieux l'idée de la mort. Les étrangers ne pouvaient pas habiter dans la cloure; ils étaient reçus dans un bâtiment appelé hospice, où les soignaient des frères lais ou convers.

Des ordres plus sévères, tels que les Chartreux et les moines de Grammont, datent de la fin du xxº siècle et du commencement du xxiº; mais ce fut au xxiiº siècle que s'accomplit la réforme la plus célèbre. L'Église était menacée par de nouvelles hérésies, et, entre antres, par les Albigeois et les Vaudois. Ce fut alors que saint Dominique, chamoine d'Osma en Castille, fonda l'Ordre

des Frères précheurs, qu'on appelait aussi Dominicains et Jacobins. Il obtint, en 1216, du pape Honorius III, une bulle pour l'institution du nouvel ordre. Ce fut aux Dominicains que fut confié le tribunal de l'Inquisition, institué à Toulouse, en 1229, pour maintenir la purcté de la foi.

Vers le même temps, saint François, fils d'un marchand d'Assise, donna naissance à l'ordre des Frères mineurs, qui fut confirmé, en 1223, par une bulle d'Honorius III. On désignait encore ces moines par les noms de Franciscains, de leur fondateur, et de Cordeliers, de la corde dont ils se ceignaient les reins. On les appelait aussi religieux de l'Observance. Sainte Claire, également de la ville d'Assise, donna la même règle à un ordre de femmes qu'on nomma les Clarisses. Le tiers ordre de saint François comprenait les séculiers, qui suivaient autant que possible la règle des Franciscains ; ils avaient à Paris une maison dans le faubourg de Picpusse, d'où leur est venu le nom de Picpusses ou Picputiens. Au xye siècle, l'ordre des Franciscains fut réformé par saint François de Paul ; les nouveaux moines prirent le nom de Minimes.

Saint Louis, à son retour de la croisade, amena à Paris, en 1254, des religieux du mont Carmel, qu'on appela Carmes.

Ce fut encore au xiiie siècle que le pape Alexandre IV institua les Hermites de saint Augustin. Telle fut l'origine des quatre ordres mendiants: Frères prêcheurs, Frères mineurs, Carmes et Augustins. Tous ces religieux faisaient profession de ne point posséder de biens, même en commun, et de ne subsister que des aumones journalières des fidèles. Ils s'appliquaient à l'étude, à la prédication, à l'administration des sacrements et à la conversion des hérétiques. Leur règle ne prescrivait pas, comme celle des anciens moines, le travail des mains, la solitude et le silence. Ces ordres, d'abord austères, ne tardèrent pas à se relâcher, et dès le xive siècle, ils prirent part aux affaires temporelles. « Les frères mendiants, dit Fleury, sous prétexte de charité, se mêlaient de toutes sortes d'affaires publiques et particulières. Ils entraient dans le secret des familles, et se chargeaient de l'exécution des testaments. Ils acceptaient des députations pour négocier la paix entre les villes et les princes; les papes surtout leur donnaient volontiers des commissions, comme à des gens sans conséquence, qui leur étaient entièrement dévoués et qui voyageaient à peu do frais. »

Les moines mendiants étaient gouver-

nés par des généraux d'ordre qui prenaient différents noms, ministres dans l'ordre des Franciscains, mattres dans celui des Dominicains et prieurs dans les deux autres ordies. Au commencement, le général était le chef unique de l'ordre. Mais, lorsque les maisons se multiplièrent, on y mit des supérieurs, qu'on appelait gardiens dans l'ordre de saint François et prieurs dans les autres ordres. Dans la suite, on divisa les maisons en provinces qui furent gouvernées par des provinciaux. Tous ces supérieurs étaient électifs. Le chapitre général nommait le général de l'ordre et les autres officiers généraux; les chapitres provinciaux élisaient les provinciaux, gardiens ou prieurs qui choisissaient eux-mêmes les officiers claustraux. Le provincial pouvait transférer les religieux d'une maison à l'autre, selon qu'il le jugeait convenable; le général avait le même pouvoir sur tout l'ordre et ne relevait que du pape. Les généraux des ordres mendiants résidaient ordinairement à Rome; mais ils étaient obligés d'avoir en France un vicaire général né français.

Avec le Xvie siècle, commença pour l'Église une nouvelle lutte et aussi une nouvelle organisation de la vie monastique. Au moment où s'élevaient Luther, Zwingle, Calvin, parurent les Jésuites, les Capucins, les Feuillants. L'institut des Jésuites, fondé par l'Espagnol Ignace de Loyola, fut approuvé, en 1540, par le pape Paul III; il s'établit en France en 1545 et obtint de Henri II, en 1550, des lettres patentes qui confirmaient les bulles; mais le parlement en ajourna l'enregistrement. Ce fut l'occasion d'un long procès qui ne fut jamais jugé. Le 29 décembre 1594, après une tentative d'assassinat contre Henri IV, les Jésuites furent chassés de France. Henri IV les rappela en 1603; ils furent de nouveau expulses en 1762. Leur société se composait de quatre classes : les écoliers ou scolastiques, les coadjuteurs spirituels, les profès et les coadjuteurs temporels. Le général résidant à Rome était le chef de l'ordre; chaque grande subdivision était gouvernée par un provincial. L'obéissance pas-sive était le principe essentiel de l'institut des Jésuites; chaque religieux de-vait être sous la main du supérieur « comme le bâton dans la main du voyageur. » Le général avait et a encore, dans l'ordre des Jésuites, une autorité absolue ; il approuve ou rejette les sujets qui se présentent pour entrer dans la compagnie, et nomme à toutes les charges. Chaque maison a un recteur, qu'on appelle quelquefois préfet, un procureur ou cconome et quelques autres fonctionnaires. Un provincial a l'autorité sur plusieurs maisons, suivant la division des provinces adoptée par la société. Le général établit d'ordinaire les supérieurs pour trois ans; mais il peut proroger leurs pouvoirs ou les révoquer. Le général est nommé par la congrégation de l'ordre et ne relève que du pape. La direction spi-rituelle, la prédication, l'instruction de la jeunesse étaient et sont encore aujourd'hui les principaux moyens que la société des Jésuites emploie pour propager ses principes et son influence.

Les Capucins et les Feuillants, qui s'établirent en France au xviº siècle, se proposaient de rétablir la sévérité des anciens ordres mendiants. Les Capucins, venus d'Italie, eurent leur premier monastère à Paris en 1574. Trois ans plus tard, Jean de La Barrière, abbé de Feuillants, près de Toulouse, instituait l'ordre des Feuillants. Des monastères de femmes suivirent la même règle. Les Capucines s'établirent en France en 1608. Les Carmélites, introduites en France dès 1552, adoptèrent bientôt la réforme de sainte Thérèse et devinrent célèbres

par leur austérité.

Au xvii• siècle, la vie monastique prit un nouveau caractère. Après les violents orages du xviº siècle, l'Eglise se raffermissait : la controverse avait amené le clergé catholique à des études plus sérieuses et à des mœurs plus pures. De nouveaux ordres répondirent à ce mouvement. Le cardinal de Bérulle institua la congrégation de l'Oratoire, en 1611. Cette libre réunion de prêtres; qui ne s'imposait pas de vœux particuliers, a été définie par Bossuet « une société où on obéit sans dependre, où on gouverne sans commander. » La mission spéciale des Oratoriens était de former des prédicateurs et des professeurs.

La réforme de Saint-Maur, dans l'ordre des Bénédictins, date à peu près du même temps que la fondation de l'ordre de l'Oratoire. Quelques religieux l'entreprirent en 1613, et le pape Grégoire XV l'approuva en 1621. Un grand nombre de monastères, parmi lesquels on compte Saint-Germain des Prés, Saint-Denis, Fécamp, Marmoutier, Corbie, etc., adoptèrent la réforme de Saint-Maur. Des travaux célèbres et qui honoreront à jamais l'érudition française, entre autres ceux de Mabillon, de Montfaucon, de d'Achery, de Bouquet, illustrèrent cette congrégation. Enfin de nouveaux ordres, tels que celui de la Visitation, fondé par saint Fran-cois de Sales et Mone de Chantal, sont encore une preuve de l'ardeur religieuse

qui suivit les luttes du xvie siècle. La réforme du couvent de Port-Royal par Angélique Arnauld et la célèbre réunion des solitaires de Port-Royal datent aussi du xviie siècle.

En 1662, Armand Le Bouthillier de Rance réforma le monastère de la Trappe, qui remontait au xiie siècle et était de l'ordre de Cîteaux. Il rétablit et aggrava même la sévérité de la règle de saint Benoît. Le silence absolu, le travail des mains, les offices nocturnes, la pensée perpetuelle de la mort, donnent encore aujourd'hui aux Trappistes un caractère particulier d'austérité.

Vers le même temps, en 1681, J. B. de Lasalle fonda l'institut des Ecoles chrétiennes; il établit le siège de son ordre dans la Maison Saint-Yon, près d'Ar-pajon. De là, les Frères de la doctrine chrétienne sont quelquefois appelés Frères Saint-Yon ; leur institut a pris un trèsgrand développement et est spécialement consacré à l'instruction des enfants.

La révolution supprima les ordres monastiques. Mais, depuis le concordat, de nombreux couvents de femmes se sont rétablis et s'occupent particulièrement de l'éducation de la jeunesse et du soulagement des malades. Les Trappistes et les Frères de la doctrine chrétienne ont aujourd'hui de vastes établissements; enfin, on a vu reparaître, depuis un certain nombre d'années, des Jésuites, des Bénédictins, des Capucins et des Dominicains.

En résumé, les ordres monastiques, depuis le vie siècle jusqu'à nos jours, ont toujours répondu à un besoin spécial de la société. Au vie siècle, l'Europe était bouleversée par les barbares, les terres incultes, les lettres abandonnées; les Béné-dictins eurent pour mission la culture intellectuelle et le travail manuel. Réformés plusieurs fois, ils s'associèrent à tous les grands événements jusqu'aux croisades. Ils portèrent le christianisme chez les nations de la Germanie et secondèrent les conquêtes de Charlemagne, Avec le xiiie siècle, commencent les ordres mendiants; prêcher l'Évangile, ramener la vie chrétienne à la pauvreté primitive, tel fut leur rôle. De grands docteurs, saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, attestent l'impulsion vigoureuse que ces moines donnèrent à la scolastique. Lorsqu'au xvie siècle le catholicisme fut attaqué avec une nouvelle violence, il s'éleva de son sein un ordre ne pour la guerre, et qui opposa, au principe de la liberte, l'obeissance passive. Enfin, les Oratoriens, les savants Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, contribuèrent au rétablissement de l'ordre, pendant que les maisons de la

Trappe ouvraient un asile aux âmes exaltées, avides de pénitence et d'effrayantes mortifications .- Consult, Helyot, Histoire des ordres monastiques, etc., Paris, 1714-1721, 8 vol. in-4°. Vov. dans ce Dictionnaire au mot Clerge Régulier une liste alphabétique des principaux ordres religieux d'hommes et de femmes, et au mot RELIGIEUX les obligations qu'imposait la vie monastique.

ARR

ABBÉ. - On appelait abbé et abbesse les chefs d'un monastère d'hommes ou de femmes. Le mot abbé est tiré du syriaque et signifie père. Dans le principe, les abhés et les abbesses étaient nommés par tous les moines, et il n'y avait pas entre eux de hiérarchie. Mais, à une époque postérieure, plusieurs abbés revendiquèrent le titre d'abbé des abbés; les abbés du Mont-Cassin en Italie, de Marmoutier et de Cluni en France, se le disputèrent. Un concile tenu à Rome, en 1126, trancha la question en faveur de l'abbé du Mont-Cassin; l'abbé de Cluni garda le titre d'archi-abbé.

Les abbés avaient quelquefois le droit de porter la mitre et la crosse. Les anciens actes leur donnent les noms de præsul. antistes prælatus; les abbesses sont aussi désignées, dans certains actes, par le nom de prælatæ. Ces dignitaires ecclésiastiques disposèrent d'immenses richesses aux ixº et xº siècles ; ils étaient alors investis des droits féodaux : haute, movenne et basse justice, droits de battre monnaie, de lever des impôts, de faire la guerre, sans parler d'une multitude de priviléges honorifiques. Cette puissance tenta les seigneurs laïques, et le titre d'abbé fut souvent donne à des hommes de guerre qui touchaient les revenus du monastère, exerçaient tous les droits seigneuriaux, et laissaient l'administration spirituelle à un moine appelé doyen ou prieur. On nom-mait ces abbés laïques abbes-comtes (abba-comites), en opposition avec les abbés réguliers (abbates veri et legitimi). Hugues le Grand, père de Hugues Capet, est souvent désigné sous le nom de Hugues l'Abbe, parce qu'il avait l'administration des riches abbayes de Saint-Denis, de Saint-Martin de Tours, de Saint-Germain des Pres et de Saint-Ricquier. C'est sans doute, en souvenance de ces fonctions d'un des ancêtres des Capétiens, que l'on donna dans la suite aux rois de France le titre et les prérogatives d'abbé de Saint-Martin.

Lorsque la discipline ecclésiastique fut rétablie, l'abbé régulier reprit la direction du monastère. « Mais , comme le remarque Fleury, les abbés eurent des

vassaux et des troupes qu'ils menaient à la guerre; ils étaient souvent à la cour et étaient appelés aux conseils des rois et aux parlements. On peut juger dans cette vie si dissipée combien il leur était difficile d'observer la règle, et non-seulement à eux, mais aux moines, dont ils menaient toujours quelques-uns à leur suite. » D'autres abus se glissèrent encore dans cette institution. Les abbés réguliers devaient être nommés par les moines. Mais les rois voulant s'emparer des riches bénéfices qui dépendaient des abbayes en mirent un grand nombre en commende. c'est-à-dire en garde, ou administration provisoire jusqu'à la nomination d'un titulaire. Les abbaves devinrent alors la récompense de courtisans et de poétes. Ronsard était abbé de Bellosane et Philippe Desportes abbé de Bonport. Une splendide demeure appelée abbatiale. une portion considérable des revenus, qu'on désignait sous le nom de mense abbatiale, étaient spécialement attribués à l'abbé. On nommait abbés commendataires ces supérieurs qui ne résida ent pas. Cet abus remontait à une époque très-ancienne. Les laïques et les ecclésiastiques. auxquels on conférait des bénéfices qu'ils ne pouvaient desservir, les confiaient depuis longtemps à des ecclésiastiques à gages appeles custodinos. Au xviii siècle, les abbés commendataires ne portaient point le costume monastique; un petit collet et une robe noire indiquaient seuls qu'ils appartenaient à l'ordre ecclé-siastique. De là vint l'usage de donner le titre lionorifique d'abbé à tous les ecclésiastiques; on flattait leur amour-propre en les supposant pourvus d'un bénéfice,

Le nom d'abbé servit aussi quelquefois à désigner la puissance laïque. Au moyen age, on appelait dans quelques villes, et principalement à Gènes, les magistrats municipaux, abbes du peuple. Enlin, certaines confréries désignaient leur chef par le nom d'abbé; telles étaient, entre autres, les confréries des Cornards et de Liesse. Les Cornards, Cosnards ou Conards formaient à Rouen et à Evreux une confrérie, qui, à l'époque du carnaval, parcourait ces villes en chantant des couplets satiriques contre certaines personnes. L'abbé des Conards, la mitre en tête et la crosse pastorale à la main, présidait à cette procession burlesque. A Rouen, il était trainé sur un char; a Evreux, monté sur un âne. A Arras, l'abbe de Liesse (abbas lætitiæ, l'abbe de la joie); à Lille, le roi des sots; à Valenciennes, le prince des farces, jouaient le même rôle. L'abbé de Liesse, nommé par les juges, les magistrats et le

peuple, recevait une crosse d'argent doré, du poids de quatre onces, qu'il portait suspendue à son bonnet. Il était accompagné d'officiers, et, entre autres, d'un maitre d'hôtel et d'un héraut; on portait devant lui un étendard de soie rouge, et il présidait aux jeux qui se célébraient à Arras et dans les villes voisines à l'époque du carnaval. On trouve des abbés de Liesse de 1431 à 1540 (voy. du Cange, v'ABBAS). L'abbé des Béjaunes était le chef de la confrérie des étudiants novices. Voy. BÉJAUNES.

ABBESSE. - Voy. ABBE.

ABEILLAGE. — Droit en vertu duquel le seigneur prenait un certain nombre d'abeilles, cire ou miel, sur les ruches de ses vassanx. On appelait aussi abeillage le droit qu'avaient les seigneurs hauts justiciers de s'emparer des abeilles épaves. Voy. EPAVES.

ABEILLES. - Voy. ARMES DE FRANCE.

ABENEVIS.—On appelait abenevis dans certaines provinces les concessions faites par un seigneur, moyennant un cens (voy. ce mot). On donne encore aujourd'hui ce nom à la permission concédée, moyennant redevance, de détourner les eaux pour arroser un pré ou faire tourner un moulin.

ABIGEAT. — Espèce particulière de vol qui consistait à chasser un troupeau devant soi ( abigere) et à le dérober à celui auquel il appartenait. Il fallait dix brebis ou quatre pourceaux au moins pour que le voi fût qualifié d'abigeat.

AB INTESTAT. — L'héritier ab inlestat est celui qui est appelé à la succession d'une personne qui n'a pas fait de testament ou dont le testament a été annulé.

ABJURATION. — Voy. RITES ECCLÉSIAS-TIQUES. Ce mot n'indiquait pas seulement la renonciation solennelle à une hérésie. Il désignait encore, au moyen âge, la déclaration d'un proscrit qui, après avoir cherché un asile dans un lieu privilégié, s'engageait à quitter le pays dans un délai déterniné. Yoy. ASILE.

ABLAIS. — Plusieurs coutumes, entre autres celles d'Amiens et de Ponthieu, appelaient ablais les blés coupés qui étaient encore sur le chamo.

ABLEGAT. - Voy. LEGAT.

ABOUTEMENT. - Voy. Bouchers.

ABOLITION. - Voy. LETTRES.

ABONNAGE et ABONNEMENT. — Voy.

ABONNÉS. - Voy. Affranchissement.

ABRACADABRA. - Voy. Superstitions.

ABSOLU (jeudi). - Jeudi saint. Voy. RITES ECCLÉSIASTIQUES.

ABSÓLUTION, — Voy. RITES ECCLÉSIAS-

ABSOUTE. - Voy. RITES ELLÉSIASTI-

ABSTINENCE. - Voy. CARÊME.

ABUS. - Voy. APPELS COMME D'ABUS.

ACADÉMIE. - Ce mot, tiré du jardin d'Academos où Platon rassemblait ses disciples, designe toute réunion qui se propose d'encourager et de propager le travail intellectuel. A toutes les époques où la culture des lettres a été en honneur, il s'est formé des académies. L'école palatine de Charlemagne, où l'empereur siégeait sous le nom de David, à côté d'Alcuin et des plus savants hommes du temps, était une véritable académie. Plus tard, les cours d'amour ont eu le même rôle. Lacurne Sainte-Palaie (Dictionnaire manuscr. des antiquités françaises, vo ACADÉMIE) parle, d'après les anciens romans de chevalerie, de plusieurs excellents personnages proven-çaux qui s'assemblaient tous les jours, faisant une académie auprès de l'abbaye de Thoronnez et auxquels se joignaient quelques religieux de ce monastère. En 1323, Charles le Bel sanctionna la fondation, à Toulouse, de la célèbre académie des Jeux Floraux. Les mainteneurs de la gaie science, devaient, on l'esperait du moins, faire revivre la littérature élégante et ingénieuse des troubadours. Dans la suite, Clémence Isaure institua des prix pour encourager la gaie science, l'amarante d'or pour l'ode, la violette d'argent pour une pièce en vers alexan-drins, l'églantine d'argent pour un morceau en prose, le souci d'argent pour une elegie, eglogue ou idylle. Le lis d'argent a été ajouté dans la suite pour un hymne à la Vierge. Le nombre des maitres de la gaie science est de trente-six; cette académie s'est maintenue depuis le xive siècle jusqu'à nos jours, sauf une courte interruption pendant la révolu-

La France septentrionale voulut aussi avoir ses concours de poésie, et il s'établit des Puys en Plonneur de Plinnaculée conception de la Vierge, des Jeuæsous l'Ormet et autres réunions littéraires, dont les noms variaient, mais dont le but était semblable. En 1486, le Puy en Phonneur de l'Immaculée conception de la Vierge s'organisa à Rouen, et fonda un concours de poésie pour couronner les chants royaux, ballades, rondeaux,

stances qui célèbreraient avec le plus d'éclat les mérites de la Vierge. Le retour des mèmes pensées et des mêmes formes fit donner à ces chants le nom de Patinods. Le président de cette académie s'appelait le Prince des Patinods. Sous Charles IX, en 1570, il s'établit à Paris une académie pour la langue française dont Ronsard fut le principal fondateur. La Croix-du-Maine, à l'article de Jean-Antoine de Baïf, dit qu'il florissait encore à Paris, en 1584, une académie « fréquentée de toutes sortes d'excellents personnages, voire des premiers de ce siècle.»

Les véritables académies ne datent en France que du xvnº siècle. Le cardinal de Richelieu fonda, en 1635, l'Académie française, dont la mission était de fixer la langue. Elle s'est composée, dès le principe, de quarante membres, et a travaillé à la rédaction du Dictionnaire de la langue française, dont la première édition parut en 1694. Cet ouvrage était dù, en grande partie, à Vaugelas. La dernière édition, publiée en 1835, est précède d'une introduction par M. Villemain.

L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, établie par Colbert, en 1663, avait d'abord pour mission de composer les inscriptions des monuments élevés par Louis XIV, et de faire frapper des médailles en l'honneur du grand roi; mais, grâce à la direction de quelques hommes éminents, elle est devenue l'arbitre de la saine critique et de l'érudition appliquée à l'histoire et à l'archéologie. La collection de ses mémoires, dont le premier volume a été publié en 1717, est un des plus précieux monuments de la science moderne, L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres continue les travaux historiques des Bénédictins : Le Recueil des historiens de France et la France littéraire. Elle est encore chargée d'achever le Recueil des Ordonnances des rois de France, de publier une Collection des historiens des Croisades, les Notices des manuscrits, etc.

Colbert fonda en 1666, l'Académie des Sciences, l'Académie royale de l'einture et de Sculpture, en 1667; l'Académie d'Architecture, en 1671, l'Académie de Musique, en 1672. L'Académie des sciences publie, comme l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, une collection de mémoires dont le premier volume parut en 1699; un bulletin périodique parait sous la direction de ses secrétaires.

La Convention remplaça, en 1794, ces diverses académies par un Institut national divisé en quatre classes: Sciences mathématiques et physiques, sciences

morales et politiques, littérature et beauxarts. Chaque classe se subdivisait en plusieurs sections. L'Institut fut organisé, sous le Directoire, d'après le décret de la Convention. Le gouvernement consulaire modifia cette organisation le 3 pluviòse an x1, supprima la classe des sciences morales et politiques, et établi: quatre classes ainsi divisées : Sciences physiques et mathématiques, langue et littérature françaises, histoire et littérature ancienne, beaux - arts. En 1816. Louis XVIII rendit aux diverses classes le nom d'académies : l'ensemble des quatre académies conserva le nom d'Institut, Enfin, le 29 octobre 1832, une ordonnance, rendue sur le rapport de M. Guizot, rétablit la classe des sciences morales et politiques.

L'Institut de France est aujourd'hui divisé en cinq classes qui se recrutent par élection : les nominations doivent être approuvées par le chef du pouvoir exécutif, sur le rapport du ministre de l'Instruction publique. Chaque classe de l'Institut a des membres correspondants et des associés libres. Les président et vice-président se renouvellent périodiquement; les secrétaires seuls sont perpétuels et donnent aux travaux des académies un caractère d'unité. Outre les séances publiques de chaque académie. il y a une séance générale des cinq classes où la présidence est dévolue alternativement aux présidents des diverses académies. Dans son organisation actuelle, ce corps illustre présente la plus haute expression du génie français dans toutes les branches des sciences, des lettres et des arts; il manifeste en même temps la féconde unité de la France, dont les lumières se concentrent dans ce fover pour éclairer toute la nation. Il encourage et dirige les travaux de l'esprit par ses publications et par des prix que la munificence de l'Etat, ou des fondations particulières, lui permettent de distribuer chaque année. Grâce aux legs de M. de Montyon, l'Académie française recompense des actes de vertu et les ouvrages les plus utiles aux mœurs. M. Gobert a aussi fondé des prix pour les ouvrages les plus éloquents et les plus savants sur l'histoire de France.

D'autres sociétés se sont formées à Paris et dans les départements, pour favoriser le progrès intellectuel. Telles sont, à Paris, l'Acadèmie royale de Médecine, la Société de Médecine, la Société de Médecine, la Société de Médecine, le commerce et l'agriculture ont aussi leurs sociétés d'encouragement, Le principe de la division du travail s'est peu à

peu appliqué aux scadémies, et aujourd'hui chaque branche spéciale des connaissances humaines a son cercle scientifique on littéraire. La Société de l'Histoire de France, sondée en 1833, est une de celles qui ont le plus activement secondé le travail intellectuel. Il serait trop long d'énumérer toutes les académies des départements; les principales sont établies à Aix, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Douai, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nancy, Nimes, Poitiers, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

Le mot academie désignait encore aux xvne et xvme siècles un lieu on l'on se réunissait pour jouer, et surtout une école d'équitation. Mme de Motteville parlant de l'entrée des ambassadeurs de Pologne à Paris, en 1645, dit : « Après eux venaient nos académistes, » c'està-dire les jeunes nobles qui s'exerçaient dans les manéges d'équitation. On rapporte la fondation de cette école d'équitation à un écuyer de la grande écurie de Henri IV, nommé Pluvinel. Le premier, il dressa des chevaux et établit un manège au-dessous de la galerie du Louvre, dans une salle que lui accorda Henri IV. Il s'adjoignit des maîtres qui enseignaient à ses élèves à voltiger à cheval, à danser, à jouer du luth, et qui même les instruisaient dans les mathématiques et autres sciences. Après Pluvinel, l'Académie du Louvre fut tenue jusqu'à la révolution par des écuyers en réputation.

ACADÉMIE UNIVERSITAIRE. - Voy. INSTRUCTION PUBLIQUE.

ACADÈMIE DE FRANCE A ROME. -Voy. Écoles, p. 321.

ACADÉMISTES. - VOY. ACADÉMIE. -Le mot académistes a été quelquefois employé au lieu d'académiciens, mais presque toujours en mauvaise part. Ainsi Saint-Evremont a composé une comédie des Académistes , dirigée contre l'Académie francaise.

ACAPTE. - Droit qui était payé dans quelques provinces par les héritiers d'un tenancier soumis à rente, cens ou autre charge.

ACCENSEMENT. - Même signification que sous-inféodation, Voy, FEODALITÉ.

ACCLAMATION. - Les rois des Francs étaient, dans l'origine, salués par des acclamations, lorsque leurs compagnons d'armes les élevaient sur le pavois. Sous la troisième race, on conservait un souvenir de cette élection primitive; le roi, au moment du sacre, était salué par trois acclamations. Ainsi, dans le procès-verbal du sacre de Philippe Ier (23 mai 1059), on voit que les « chevaliers et le peuple, les grands et les petits, s'écrièrent par trois lois d'une voix unanime : nous approuvons, nous voulons qu'il en soit ainsi. »

ACCOLADE. - L'accolade faisait partie des cérémonies pour la collation de l'ordre de chevalerie et était un des signes de la fraternité qui devait unir tous les chevaliers. Celui qui armait le nouveau chevalier l'embrassait et lui donnait sur l'épaule un coup de plat d'épée. On trouve déjà des traces de cet usage dans Grégoire de Tours. Après cette cérémonie, le chevalier prenait les éperons dorés, tandis que l'écuyer ne portait que les éperons argentés.

ACCORDAILLES. - VOY. MARIAGE.

ACCUSATEUR, ACCUSATION, ACCUSE. - Voy. JUSTICE.

ACCUSATEUR PUBLIC. - La constitution de 1791 donna le nom d'accusateur public au magistrat chargé des fonctions du ministère public. Voy. GENS DU ROI.

ACOLYTE. - Voy. ORDRES MINEURS. ACQUETS. - Voy. Nouveaux acquets. ACQUIT DE COMPTANT. — Voy. COMP-TANT.

ACTE ADDITIONNEL. - Lorsque l'empereur Napoléon revint de l'île d'Elbe, il s'efforça de gagner les partisans du régime constitutionnel, et, pour y parvenir. il proclama le 23 avril 1815 l'acte additionnel aux constitutions de l'empire. Le pouvoir législatif devait être exercé par l'empereur et par deux chambres, l'une appelée chambre des pairs, et l'autre chambre des représentants. Les membres de la première étaient nommés par l'empereur et leur dignité était héréditaire. Les membres de la seconde étaient élus par le peuple. Les droits des chambres et surtout le droit de voter l'impôt, la responsabilité des ministres, l'organisation du pouvoir judiciaire, la liberté personnelle, la liberté des cultes, etc.,

étaient reconnus par l'acte additionnel. ACTE AUTHENTIQUE .- VOV. NOTAIRES.

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. - VOY. ÉTAT

ACTE DE NOTORIÉTÉ. - Voy. No-TORIE É. ACTES CAPITULAIRES. - Décision des

chapitres. Voy. CHANGINES.

ACTE SORBONIQUE. - Voy. THÈSES. ACTION JUDICIAIRE. - Voy. JUSTICE.

ACTION PERSONNELLE. - Voy. Jes-TICE, p. 637.

ACTION POSSESSOIRE. - VOY, JUSTICE. ACTION REELLE, - VOY. JUSTICE.

ACTIONS. - VOY. BANQUE.

ADJOINT. - VOY. MUNICIPALITÉ.

ADJUDANT. - Voy. HIERARCHIE MILI-TAIRE.

ADJUDICATAIRE. - VOY, VENTE. ADJUDICATION. - VOY. VENTE.

ADMINISTRATION. - « L'administration consiste, dit M. Guizot (Cours d'histoire de la civilisation en Europe), l'administration consiste dans un ensemble de moyens destinés à faire arriver le plus promptement, le plus sûrement possible, la volonté du pouvoir central dans toutes les parties de la société, et à faire remonter vers le pouvoir central, sous les mêmes conditions, les forces de la société, soit en hommes, soit en argent, » Nous avons exposé, dans l'introduction, le développement historique de l'administration en France. Il a toujours fallu, pour administrer, une hierarchie de fonctionnaires publics; on les a appelés tour à tour grands officiers de la couronne, ministres; ducs, comtes, centeniers, dixainiers; baillis, sénéchaux, vicomtes, prévôts; intendants, gouverneurs; préfets, sous-préfets. Nous renvoyons à chacun de ces mots pour les détails. Les finances, l'armée, la justice, la marine, le commerce, l'industrie, l'agriculture, et, dans le domaine intellectuel, l'instruction publique, les relations des deux puissances temporelle et spirituelle, les lettres, les sciences et les arts, sont du ressort de l'administration publique. On pourra consulter ces mots, ainsi que les articles Parlements, Tribunaux, Conseil d'Etat.

ADMINISTRATEURS DES HOPITAUX .-Voy. HOPITAUX.

ADOPTIENS. - On désignait par ce nom une scete d'hérétiques qui eurent pour chefs, au vine siècle, Elipand, archevêque de Tolède, et Felix, évêque d'Urgel. Ils soutenaient que Jesus-Christ n'était que fils adoptif de Dieu. Ils furent condamnés au concile de Francfort-surle-Mein, en 794.

ADOPTION. - L'adoption par les armes, qu'on trouve chez les barbares, était une espèce d'investiture chevaleresque. Lorsque Gontran, roi de Bourgogne, adopta son neveu Childebert II, roi d'Austrasie, il lui remit son bouclier et sa lance, en prononçant cette formule : que le même bouclier nous défende, que la même lance nous protège, il y avait d'autres modes

d'adoption usités chez les Francs, et en général chez les nations germaniques ; un des plus remarquables consistait à tondre les cheveux de celui qu'on adoptait, c'est ce que Ducange appelle capillorum incisione adopture. Lorsque Charles Martel conclut un traité avec Luitprand, roi des Lombards, il lui envoya son fils Pépin, afin, dit Aimoin, qu'à la manière des fidèles chrétiens, il lui coupat le premier les cheveux et devînt ainsi son père spirituel.

ADRESSE. - Terme parlementaire qui indique la réponse au discours de la couronne. Les chambres françaises ont fait des adresses au roi à l'ouverture de chaque session, de 1815 à 1848. Ce n'était le plus souvent qu'une paraphrase du discours prononcé par le souverain à l'ouverture des chambres. Cependant, en 1830, l'adresse de la chambre des députés exprima un blame sévère sur la conduite du minis-

ADULTERE. - VOY. MARIAGE.

AÉROSTAT. - L'invention des aérestats ne remonte qu'à la fin du xviiie siècle. Ce fut le 5 juin 1783, dans la petite ville d'Annonay, que les frères Montgolfier firent le premier essai d'un aérostat. Le ballon, rempli d'un fluide moins lourd que l'air atmosphérique, s'éleva rapidement dans les airs. On perfectionna, dans la suite. cette invention, et on adapta au ballon une nacelle aérienne où se placèrent d'intrépides aéronautes. Au moyen d'un parachute, ils réussirent à effectuer une descente moins dangereuse. La découverte des aérostats a été utilement employée pour des expériences de physique et de météorologie, et même pour l'art militaire. Des corps d'aérostatiers ont été établis pour reconnaître les dispositions de l'ennemi. Jourdan s'en servit à la bataille de Fleurus, en 1794; on les employa dans les expéditions d'Egypte, en 1798, et d'Alger en 1830. Depuis quelques années la faveur publique est revenue à cette invention, et de grands efforts sont tentés pour arriver à diriger les aérostats.

AFFARE, - Terme usité dans les anciennes lois du Dauphiné pour désigner toutes les dépendances d'un fief.

AFFEAGEANT, AFFEAGEMENT. - L'af-féagement était l'aliénation d'une portion de terres nobles qu'on détachait d'un fief et qui étaient tenues en roture par l'acquereur, à la charge d'une certaine redevance. Celui qui aliénait ainsi une partie de son fiel s'appelait afféageant.

AFFICHES. - L'usage des affiches ou placards appliqués sur les murs remonte à une haute antiquité. Chez les Romains,

on affichait un placard pour engager les citoyens à ne pas montrer la route du sénat aux nouveaux sénateurs nommés par César. En France, au xvie siècle surtout, rien ne fut plus commun que ces placards injurieux qui tenaient lieu de la liberté de la presse. On affichait aux portes mêmes du Louvre: « Henri (III), par la grace de sa mère, inutile roi de France et de Pologne, imaginaire concierge du Louvre, marguillier de Saint-Germain l'Auxerrois, bateleur des églises de Paris, goudronneur des collets de sa femme et friseur de ses cheveux, etc. » La licence des affiches détermina à porter des lois sur cette matière. On voit dans le Nouveau Coutumier général (t. III, p. 1171, 1172, 1173 et 1174), qu'elles devaient être placees au pilori, à un des poteaux du puits, an poteau des halles, ou à un des poteaux de la galerie du châtelain. Le parlement, qui avait la haute surveillance de la police, défendit, en 1652, aux lieutenants criminel et particulier d'afficher sans son ordre l'amnistie vérifiée à Pontoise. Pendant la révolution, des lois spéciales réglèrent cette matière. L'Assemblée constituante rendit, le 18 juin 1791, une loi qui reservait une place spéciale pour afficher les lois et actes de l'autorité publique. Une seconde loi du 28 juillet 1791 défendit aux particuliers de se servir du papier blanc pour leurs affiches, et rendit l'imprimeur responsable. Ces lois sont encore en vigueur. Les affiches des particuliers sont en outre soumises à un droit de timbre. Elles ne peuvent contenir aucune attaque contre les personnes, aucune discussion politique, etc. L'industrie, qui se sert surtout des affiches, les a multipliées et en a varié la forme avec une ingénieuse persévérance. Elle a inventé les hommesaffiches, les voitures-affiches, chargés d'inscriptions et de réclames. On a aussi varié le système des affiches murales, et on a quelquefois substitué au placard en papier des estampilles à l'huile. Ceux qui font métier d'apposer des affiches ou afficheurs sont tenus de faire une déclaration préalable devant l'autorité municipale et d'indiquer leur domicile. L'omission de ces formalités serait punie d'amende et d'emprisonnement.

AFFICHEURS .- VOY. AFFICHES.

AFFINAGE. - Voy. OR ET ARGENT (Matières d').

AFFLICTIVES. -- Voy. PEINES.

AFFORAGE.—Dans quelques coutumes, on appelait ainsi le prix d'une chose vénale fixé par autorité de justice. Ainsi, on ne pouvait apporter à Paris des vins étrangers sans que le prix eût été fixé par les échevins; il était stipulé dans l'acte d'afforage.— On dounait encore ce nom au droit que l'on payait à un seigneur pour obtenir la permission de vendre du vin dans l'étendue de son fief.

AFFOUAGE. — C'était le droit de prendre du bois de chauffage dans une forêt. L'usage et le nom existent encore aujourd'hui.

AFFOUAGEMENT. — L'affouagement était l'impôt sur chaque feu ou chaque maison. On l'appelait aussi affouage.

AFFRANCHISSEMENT. - L'abolition de l'esclavage a été un des plus grands progrès de l'humanité, et il est dù surtout au christianisme, qui, en enseignant la fraternité des hommes, préparait l'affranchissement des esclaves et des serfs; mais il fallut bien des siècles et l'action de causes secondaires pour arriver à ce résultat. La loi romaine, dans les derniers temps de l'empire, commença à se montrer moins dure envers les esclaves. L'empereur Adrien ôta aux particuliers le droit de vie et de mort sur leurs esclaves ; Constantin confirma cette loi; et en même temps il augmenta le nombre des affranchissements, en décidant qu'à l'avenir ils pourraient avoir lieu dans l'église, en présence de l'évêque, sans l'intervention des magistrats. L'invasion des barbares, en bouleversant toutes les conditions, augmenta d'abord le nombre des esclaves ; mais elle contribua à préparer la transformation de l'esclavage en servage. Tacite rapporte que, chez les Germains, l'esclave était occupé surtout des travaux de la campagne. Les Francs, conservant en Gaule les mœurs de leur patrie primitive, employèrent la plupart des esclaves à cultiver la terre; ils les changèrent en colons attachés à la glèbe; de là naîtra le servage, état intermédiaire entre l'esclavage antique et la liberté moderne.

Les affranchisements se multiplièrent du vie au xi siècle. Ils étaient le plus souvent inspirés par un sentiment chrétien. Saint Exupère, évêque de Toulouse, vendait les vases sacrés pour racheter et affranchir les esclaves; sainte Bathilde, qui, d'esclave saxonne, était devenue femme d'un roi des Francs Clovis II, racheta et affranchit de nombreux esclaves. Les exemples de cette nature abondent. Une des formules conservées par Marculfe prouve quelle influence la pensée chrétienne exerçait sur l'affranchissement des esclaves; elle se termine ainsi: « Pour le salut de mon ame et pour obtenir le bonheur éternel, j'affranchis du joug de la

servitude mon esclave et sa postérité, afin qu'à partir de ce jour et à tout jamais il vive en sireté et maltre de lui-même, qu'il aille où il voudra, ayant les portes ouvertes, et qu'il ne soit soumis à personne, si ce n'est à Dien, pour l'amour de qui je l'affranchis, » Cétait souvent sur son lit de mort et par testament que le maître affranchissait ses esclaves, et la formule Pour la rémission de mes péchés et le salut de mon âme précède ordinairement ces déclarations. Les affranchis par charte s'appelaient cartularii.

Quelque coi l'affranchissement avait lieu par le denier. La lor salique et la loi ripuaire font mention de cet affranchissement. Le maître conduisait son esclave devant le magistrat, auquel il présentait un denier, symbole du rachat; le maître faisait tomber le denier en frappant sur la main de l'esclave. Ce mode d'affranchissement rappelle l'affranchissement romain par la baguette (per vindictam), lorsque le préteur frappait de la baguette (l'esclave que le maître amenait devant son tribunal. On appelait denariés (homines denariati) les esclaves ainsi affranchis.

L'affranchissement avait souvent lieu dans l'église. On plaçait le serf près de l'autel, et on présentait des tablettes (tabulæ) à l'évêque, qui faisait écrire dessus par l'archidiacre l'acte d'affranchissement. Constantin avait consacré, dès 316, cet affranchissement dans les églises. Les serfs ainsi affranchis s'appelaient tabulaires (tabularit); ils étaient placés, eux et leur postérité, sous la protection de l'Église, et obligés envers elle à quelques redevances et services.

Certaines formules d'affranchissement furent empruntées aux usages des barbares. « Celui, dit un capitulaire de 813, qui veut renvoyer un homme libre per hantrada (tradition par la main, hand) doit lui douzième, dans un lieu réputé saint, le renvoyer libre de la douzième main. » Ce qui signifie qu'il devait passer par douze mains, celles des témoins et du maître. L'affranchissement par les armes semble encore un usage germanique. « Si quelqu'un, disent les lois de Guillaume le Conquerant, veut affranchir son serf, qu'il le livre en pleine assemblée et de la main droite au vicomte; qu'il le déclare quitte du joug de son servage en le renvoyant de la main ; qu'il lui montre les voies et les portes ouvertes devant lui, et qu'il lui remette les armes des libres, c'est-à-dire la lance et l'épee ; ainsi, devient-il un homme libre. » (Michelet, Origines du Droit, p. 280.) L'affranchissement par prescrip-tion contribua beaucoup à l'abolition de l'esclavage. Au xie siècle, les lois de

Guillaume le Conquerant déclarent que, si un esclave passe un an et un jour dans l'enceinte d'une ville, il est affranchi.

Dès le xue siècle, l'esclavage était devenu rare en France, et il disparut com-plétement avant la fin du xiii° siècle: mais le servage attachait encore le paysan à la glèbe; les bourgeois des villes étaient, comme vilains, hommes de poeste ou pooste, roturiers, condamnés à une espèce de servitude. Leur condition ne s'améliora que progressivement. M. Guerard ( Prolegomenes du Polyptyque d'Irminon, § 19) signale une cause de l'affranchissement des serfs révélée par le Polyptyque. « Cet ouvrage dit-il, nous fait connaître un grand nombre de mariages mixtes, c'est-à-dire de ménages dans lesquels les époux sont de condition différente. Or, si l'on fait attention à la condition particulière de chacun d'eux, on remarquera que l'homme en se mariant prenait le plus souvent une femme au-dessus de lui. Comme, en général, la condition des enfants se réglait beaucoup plus d'après celle de la mère que d'après celle du père, ceux qui naissaient du mariage d'un serf avec une lide étaient lides (voy, LETES). C'était donc un affranchissement graduel, naturel, lent, à la verité, mais continuel, nécessaire et qui devait à la longue épuiser les souches serviles, » Les bourgeois des villes s'affranchirent par la revolution communale du xii. siècle (vov. Communes). Quant aux habitants des campagnes, leur affranchissement fut beaucoup plus lent et a été dù en grande partie à l'action salutaire et progressive de la royauté.

En 1125, Suger, abbé de Saint-Denis, affranchit les habitants de la ville de ce nom. Louis le Gros déclara libres une partie des serfs de son domaine par une charte de 1130. En 1180, Louis VII donna la liberté à tous les hommes de poeste de la ville d'Orleans et des environs dans un rayon de cinq lieues. En 1197, les habitants de Creil furent affranchis par les comtes de Blois et de Clermont; ceux de Beaumont-sur-Oise et de Chambli, en 1222 par Philippe Auguste. En 1224, Louis VIII affranchit tous les serfs du fief d'Étampes. Blanche de Castille et son fils saint Louis savorisèrent l'emancipation des serfs, et l'on vit à cette époque se propager la coutume de l'abonnage ou abonnement. Les habitants de tout un village se rachetaient de la servitude en payant à leur seigneur une redevance déterminée; ils portaient le nom d'abonnés. En effet, comme l'a remarqué Montesquieu (Esprit des lois, livre XXX, chap. xv), les serfs qui recevaient l'affranchissement n'avaient pas une pleine et entière liberté. Ils restaient soumis à la capitation. Enfin parut, en 1315, la célèbre ordonnance de Louis X qui affranchissait tous les serfs du domaine royal et proclamait le principe de la liberté naturelle des hommes: Selon le droit de nature, chacun doit naître franc.

Le servage alla toujours diminuant depuis cette epoque, et Loysel pouvait dire dans ses Institutes coutumières : « Toutes personnes sont franches en ce royaume. et si tost qu'un esclave a atteint les marches (frontières) d'icelui, se faisant baptiser, il est affranchi. » Cependant le servage existait encore au xviiie siècle, et les derniers serfs n'ont été affranchis que sous Louis XVI. Un édit de ce roi, enregistre le 10 août 1779, affranchit tous les mainmortables de ses domaines. Une ordonnance du 27 juin 1787 supprima la corvée. Enfin l'Assemblée constituante, dans la nuit du 4 août 1789, effaça les dernières traces de servitude en France par un décret que Louis XVI sanctionna le 21 septembre 1789. L'esclavage n'a été aboli dans les colonies françaises qu'en 1848. Voy. Dupuy, Memoire sur l'abolition de la servitude (Acad. des inscript, et belles-lettres. t. XXXVIII, p. 196-215); Ed. Biot, de l'abolition de l'esclavage ancien en Occident (1840).

AGAPES. — On appelait agapes les repas que les premiers chrétiens faisaient en commun.

AGE. - Les lois des Bourguignons et des Ripuaires fixaient à quinze ans l'âge de la majorité, A l'époque féodale, l'éducation du noble se reglait d'après l'age. Jusqu'à sept aus il était confié aux femmes ; de sept à quatorze ans, il se formait par l'exemple et sous les yeux de quelque vaillant seigneur; il était varlet et damoiseau. A dix-sept ans, il devenait écuyer et devait se signaler par quelque prouesse avant d'obtenir la chevalerie qui ne pouvait pas, à moins de circonstances extraordinaires, être conférée avant vingt et un ans (voy. CHEVALERIE). C'était l'âge de l'émancipation. Au xiiie siècle on n'était pas obligé à soutenir gage de bataille avant quinze ans, et on en était dispensé après soixante. Les coutumes, qui fixèrent les droits civils de tous les Français, variaient sur l'age où finissait la tutelle. Dans les pays de droit écrit, qui suivaient la loi romaine, la tutelle cessait pour les garçons à quatorze ans accomplis, et pour les filles à douze ans. Les pays de droit coutumier (vov. ce mot) prolongeaient, au contraire, généralement la tutelle jusqu'à vingt ans accomplis, et même la

coutume de Paris l'étendait jusqu'à vingtcing ans. Quant à l'age légitime ou âge de la majorité complète, il était fixe par presque toutes les coutumes à vingt-cinq ans. Un édit de 1697 permit de déshériter même les enfants majeurs, les fils de trente ans et les filles de vingt-eing ans qui se marieraient sans avoir demandé l'avis et conseil de leurs père et mère. Aujourd'hui qu'une loi unique a remplacé la multitude de coutumes qui régissaient l'ancienne France, la majorité légale est fixée à vingt et un ans. Les femmes ne peuvent contracter mariage avant quinze ans, les hommes avant dixhuit. En matière criminelle, la peine de mort ne peut être prononcée si le coupable a moins de seize ans. Il n'en a pas toujours été ainsi; Bouteiller, dans sa Somme rurale, dit qu'un enfant de onze ans fut pendu pour meurtre. Les mineurs ne peuvent ni disposer de leur bien, ni contracter d'engagement sans le consentement de leurs parents ou tuteurs. Voilà pour les droits civils. Quant aux droits politiques, ils sont aussi subordonnés à des conditions d'age. Avant Charles V, les rois n'étaient majeurs qu'à vingt et un ans ; Charles V fixa leur majorité à treize ans accomplis. Aujourd'hui on ne peut être électeur qu'à vingt et un ans. Les conditions d'age pour être nomme aux assemblées législatives, départementales ou municipales, et pour faire partie du jury ont varié avec les diverses constitutions de la France. La constitution du 14 janvier 1852 n'impose aucune condition de cette nature.

AGENTS COMPTABLES. - Voy. FINAN-CES.

AGENTS DE CHANGE. - Voy. FINAN-CES.

AGENTS DE POLICE. — Voy. Police. AGENTS DU CLERGÉ. — Voy. ASSEM-BLÉES DU CLERGÉ.

AGENTS VOYERS. - VOy. VOIRIE.

AGRAVE. — L'aggrave était l'anathème que prononçait l'official lorsque l'excommunication n'avait pas produit d'effet. L'aggrave se publiait au son des cloches et avec des cierges allumés que le clergé tenait en main et qu'il éteignait ensuite en les jetant à terre. Cette censure privait celui qui en était frappé de tout usage de la société civile.

AGIO, AGIOTAGE, AGIOTEURS. — Lo mot agio ou agiot, emprunté à l'Italie, s'applique dans le sens légal au bénéfice que procure le change des monnaies, ou à l'escompte des billets par les banquiers.

Mais on entend ordinairement par agio et agiotage les spéculations de financiers qui cherchent à faire monter ou baisser la valeur des monnaies ou des rentes, soit par l'accaparement de titres de rente, soit par la propagation de fausses nouvelles. On appelle agioteurs les hommes qui se livrent à ces honteuses spéculations. L'agiotage date en France du discrédit de la caisse des emprunts en 1706; mais il derint beaucoup plus considérable par la création de la banque de Law et les spéculations sur les actions des compagnies de commerce que ce ministre avait fondées. Yoy. BANQUE.

AGNEAU PASCAL. — L'usage de bénir 'agneau pascal existait encore dans un certain nombre d'églises au xvii siècle (Lac. Sainte-Palaye, Dictionn. manuscr., va Agneau).

AGNEL ou MOUTON D'OR. - Voy. MONNAIE.

AGNUS DEI. — On appelle agnus Dei de petites figures en cire représentant un agneau que le pape bénit à des époques determinées. Les agnus Dei étaient en usage au xviº siècle. Le pape Pie V en donna aux Français qui avaient secouru l'ile de Malte menacée par les Turcs. (Lac. Sainte-Palaye, Dictionn. manuscr., vº Acxus DEI.)

AGOTS. — Ce nom désigne les races dégradées qu'on appelle aussi cagots ou cagoux (voy. CAGOUX). Pellisson, dans ses Lettres historiques, t. 111, p. 264 et 265, les nomme agots ou hagots.

AGRÉÉ. - Voy. TRIBUNAUX DE COM-MERCE.

AGRÉGATION, AGRÉGÉ. - Voy. Instruction publique.

AGRICULTURE. - Les Gaulois reçurent des Phocéens, fondateurs de Marseille, les premières notions d'agriculture; telle est, du moins, la tradition conservée par Justin. De la Gaule méridionale, l'art de cultiver la terre se répandit dans toutes les parties de cette contrée et y devint même très-florissant. Strabon dit que l'on récoltait dans la Gaule entière du froment et du millet, qu'on y nourrissait des troupeaux de toute espèce, et qu'à l'exception des bois et des marais tous les terrains étaient productifs. Cette assertion est confirmée par le géographe Pomponius Mels. On voit dans Pline que les Gaulois fumaient les terres soit avec de la chaux, soit avec de la marne. Ils avaient inventé pour scier les bles une machine qui abattait l'épi, sans endommager la paille. Comme ils ne connuissaient pas l'usage

du fiéau, ils faisaient fouler le blé par des chevaux et des bœufs pour séparer le grain de l'épi, ou l'égrénaient sous des rouleaux trainés par ces animaux. On remarque, sous la domination romaine, l'introduction ou du moins la propagation de la culture de la vigne en France. Elle était déjà considérable, lorsque Domitien fit arracher les vignes de la Gaule, en 92 après Jésus-Christ, sous prétexte que la culture de la vigne nuisait à celle du blé. Les vignes furent replantées sous Probus en 282.

Les bouleversements causés par les invasions des barbares ruinèrent l'agriculture. Il fallut qu'au vie siècle les moines bénédictins défrichassent une grande partie des terres abandonnées par les anciens cultivateurs. Charlemagne chercha à ranimer l'agriculture. Il publia un capitulaire sur l'entretien de ses métairies (de villis), où il descendait à des details d'une minutieuse utilité. « Il ordonnait, dit Montesquieu (Esprit des lois, livre XXXI, chap. xviii). qu'on vendit les œufs des basses-cours de ses domaines et les herbes inutiles de ses jardins; et il avait distribué à ses peuples toutes les richesses des Lombards et les immenses trésors de ces Huns qui avaient dépouillé

Après Charlemagne, l'agriculture, entravée par les guerres civiles et étrangères, tomba dans un état déplorable. Les longues famines dont parlent les chroniqueurs du xie siècle attestent à quel point les terres étaient abandonnées. La trêve de Dieu, qui suspendait les guerres du mercredi soir au lundi matin, ainsi que pendant l'avent et le carême, apporta un peu de soulagement à la misère des peuples. Les lois de saint Louis furent surtout utiles à l'agriculture. Il suspendit d'abord les guerres privées pendant quarante jours (voy. QUARANTAINE-LE-ROI), puis les prohiba entièrement, et l'ordonnance de 1258 indique positivement que c'est pour empêcher la perturbation du labourage(carrucarum perturbationem) que cette mesure a été adoptée. En rendant le seigneur responsable des brigandages commis sur ces terres, il le contraignait de veiller au maintien de l'ordre, première condition de la prospérité agri-cole. On trouve dans le carulaire de Notre-Dame de Paris, publié par M. Guérard, l'indication de ce qu'était une ferme à cette époque (Introduction, ccx) : « La cour ou pourpris de la grange devait avoir quarante toises de long et trente de large; le mur de clôture dix-huit pieds de haur, non compris le chaperon. Dans ce mur devait être pratiquée une porte avec une

poterne, et au-dessus de la porte et de la poterne devaient être élevés des greniers vastes et solides : c'était la grange proprement dite. Elle devait avoir vingt toises au moins de longueur et neuf toises ou environ de largeur, avec une gouttière à la hauteur de douze pieds. Près de la porte, un appentis de dix à douze toises était destiné à l'habitation. Sur le pignon de derrière devait être construite une tourelle assez grande pour contenir un lit et un escalier. On devait employer à la construction de cette tourelle de bon bois de chêne, gros et fort, et de bonnes tuiles. Les angles des murs, ainsi que la porte, devaient être en pierres de taille. Enfin, il devait être construit un grand et bon pressoir, couvert d'un bon appentis en tuiles. >

Depuis le xmº siècle, les meilleurs règnes furent signales par la protection accordée aux laboureurs. Charles V et Charles VII, en suspendant les guerres civiles et étrangères, Louis XI par l'introduction de la culture du mûrier, Louis XII par sa sollicitude toute paternelle pour le paysan et par l'affranchissement d'une grande partie des serfs, encouragèrent l'agriculture. Les cultivateurs affranchis devinrent pour la plupart des fermiers, et travaillèrent avec plus de zèle lorsqu'ils furent assurés de profiter de leurs labeurs. Les conditions auxquelles ils prenaient les fermes étaient de diverse nature. Quelques-uns étaient fermiers partiaires et s'engageaient à laisser au propriétaire une partie des grains et autres denrées provenant de la métairie qu'ils cultivaient. Sous l'influence de ce nouveau régime et surtout de l'ordre, que l'autorité affermie fit régner dans les campagnes au commencement du xvie siècle, l'agriculture fit de rapides progrès. Les propriétes gagnèrent en valeur, comme l'atteste un écrivain contemporain, Claude de Seyssel. « Le revenu des bénéfices, des terres et des seigneuries est crû partout généralement de beaucoup..., et je suis informé par ceux qui ont principale charge des finances du royaume, gens de bien et d'autorité, que les tailles se recouvrent à présent beaucoup plus aisément, et à moins de contrainte et de frais, sans comparaison, qu'elles ne faisoient du temps des rois passes." (Louanges du bon roi Louis XII, par Claude de Seyssel.) Les produits de l'agriculture s'accrurent considérablement, et au xvie siècle on exportait des vins de France en Angleterre, en Écosse, en Flandre, dans le Luxembourg, en Lorraine et en Suisse pour plus de quatre millions par an (voy. la relation de Ma-

rino Cavalli (1546) dans les Relations des ambassadeurs énitiens, 1, 253). Les laines de Normandie et de Picardic étaient, d'après le même ambassadeur, un des produits avantageux de l'agriculture française. La culture du morier avait pris un grand développement, et on comptait à Tours huit mille métiers occupés à travailler la soie.

Les guerres de religion dévastèrent les campagnes, et l'agriculture ne se releva que sous l'administration énergique de Sully. Persuade que le labourage et le paturage sont les deux mamelles de l'Etat. il protégea les paysans contre les violences des gens de guerre et des usuriers, et prescrivit le desséchement des marais. Il fit planter des arbres le long des chemins. mais le peuple ignare, dit un contemporain, les arrachait ou les mutilait. « C'est un Sully, faisons-en un Biron, » répétait cette multitude égarée. La culture du mûrier prit plus d'extension à cette époque. et le procès-verbal de l'assemblée du commerce constate qu'en moins de deux ans on exporta des soieries pour plus de six millions d'écus. L'écorce des mûriers blancs servait à fabriquer des toiles et des cordages. Olivier de Serres écrivit alors son Théatre d'agriculture pour encourager et perfectionner cet art. L'agriculture, comme toutes les professions utiles, fut protégée par Colbert. Dans un mémoire adressé au roi, il signalait les paysans comme dignes des encouragements de l'État. Louis XIV, d'après le conseil de ce ministre, défendit de saisir les bestiaux pour le payement des impôts; il diminua les tailles qui pesaient principalement sur les paysans, et par l'ordre qu'il fit régner en France, au moins pendant une grande partie de son gouvernement personnel, favorisa les progrès de l'agriculture. Les malheurs de la fin du règne de Louis XIV annulèrent les heureux résultats du ministère de Colbert, et pendant près d'un demi-siècle l'agriculture resta languissante. Vers la seconde moitié du xviiie siècle, il se manifesta dans la nation un grand élan pour les progrès agricoles. L'école des physiocrates, qui cherchaient surtout à développer la prospérité naturelle du pays, y contribua puissamment. « Alors , dit un contemporain (Legrand d'Aussy, Histoire de la vie privée des Français, edit. de 1782, t. 1, p. 14 et suiv.), alors s'est répandu dans la nation un engouement général sur tout ce qui regarde l'agriculture, et cet engouement a été produit par un livre, l'Ami des hommes (ouvrage du père de Mirabeau). Alors parurent sur cet art une foule d'ouvrages, soit nationaux, soit

traduits de l'anglais. Alors s'établirent une gazette et un journal d'agriculture, des académies et des assemblées d'agriculture, des prix et des fètes d'agriculture, une école vétérinaire enfin pour le traitement des animaux qui servent à l'agriculture. Qui n'a entendu parler des Economistes et de leurs deux écoles, pratique et théorique? Le gouvernement luimême, secondant l'impulsion donnée aux esprits, a fait distribuer à ses frais dans les provinces plusieurs livres qui avaient de la réputation. Il a favorisé les défrichements par des exemptions particulières, et permis l'exportation des grains que depuis il a prohibée par d'autres vues. En condamnant avec impartialité les abus et le ridicule, dont on a pu se rendre coupable, pendant cette époque de l'enthousiasme des Français, avouons cependant qu'il en est résulté réellement pour l'agriculture et par conséquent pour l'État plus d'un bien. On a desséché des marais, défriché des landes, fertilisé des terres arides, formé des prairies artificielles, et fait, sur le chaulage des grains, sur leurs diverses maladies, sur les insectes auxquels ils sont sujets, specialement enfin sur l'art de les conserver, beaucoup d'expériences utiles. » L'auteur entre ensuite dans des détails très-étendos sur les inventions destinées à perfectionner le battage des blés, la conservation et la mouture des grains. Il m'est impossible de le suivre dans ces développements, et je dois me borner à quelques mots sur les réformes entreprises par Turgot dans l'intérêt de l'agriculture.

Turgot fut l'auteur de l'édit de février 1776 qui abolissait les corvées et ne détournait plus le paysan de la culture de la terre: malheureusement cet édit fut bientôt révoqué et les corvées ne furent définitivement abolies que par l'Assemblée constituante. D'autres édits de 1776 étaient également destinés à perfectionner l'agriculture. Les défrichements furent encouragés et les terres nouvellement livrées à l'agriculture furent exemptées de la dime. Les lapins des capitaineries royales ravageaient les terres ensemencées et causaient de grands dommages aux cultivateurs; un édit du 21 janvier 1776 ordonna de détruire ces animaux nuisibles. L'arrêt du conseil du 8 janvier de la même année, dicté par Turgot, était destiné à prévenir ou réparer les calamités résultant des épizooties. Enfin, le libre commerce des grains, que les traditions féodales, l'esprit de routine et un intérêt fiscal avaient toujours entrave, fut établi par Turgot; mais cette innovation provoqua une révolte que les ennemis du mi-

nistre eurent la cruelle habileté de fomenter et de rendre populaire. Turgot ne se laissa pas décourager et poursuivit ses reformes pour encourager l'agriculture, et diminuer le prix des grains par la libre circulation. La chute de ce ministre entraina l'abolition ou du moins l'ajournement des édits qu'il avait inspirés ou projetes. Les lois de la Constituante pour la liberté du commerce des grains et l'abolition des droits féodaux qui entravaient l'agriculture furent suivies d'une telle perturbation qu'il fut impossible d'en profiter immédiatement. C'est seulement après le rétablissement de l'ordre que l'agriculture a fait de nouveaux efforts pour nourrir une population qui s'était considerablement accrue. Le gouvernement seconda cette impulsion. Il institua, en 1831, un conseil général d'agricul-ture qui se compose de propriétaires instruits et a pour mission d'encourager les améliorations et de les propager dans toute la France. En 1834, un ministère spécial de l'agriculture fut organisé; il a été supprimé en 1852. Des comices agricoles ou associations libres d'agriculteurs se réunirent chaque année pour encourager les innovations utiles et récompenser les cultivateurs qui se distinguaient par leur zèle et leurs progrès. Des fermes-modèles avaient été établies depuis longtemps pour former des agronomes instruits et experimentes. L'Institut agronomique de Versailles, fondé en 1848, est destiné à centraliser tous les efforts tentes par la France entière dans l'intérêt de l'agriculture. Le décret sur l'organisation du crédit foncier (voy. CRÉDIT FONCIER), rendu en 1852, a pour but de mettre l'agriculteur à l'abri de l'usure. L'institution plus récente encore de chambres consultatives pour l'agriculture permet-tra aux propriétaires fonciers de faire entendre leurs vœux et leurs réclama-

AGRIER. - Droit féodal. Voy. CHAM-PART.

AGUIGNETTE. — Les mots Aguignette, Aguilanneuf, Aguilloneu, Auguilanneuf, qui ne sont que les diverses formes d'un même mot, rappellent un usage druidique. Au commencement de l'année, le chef des druides cueillait avec une faucille d'or le gui sacré. Pendant longtemps on conserva l'usage, dans quelques provinces, d'aller cueillir du gui de chêne, qu'on regardait comme un talisman. Les enfants demandaient les étrennes en criant: au gui l'an neuf, mot qui, dans certains pays, s'est contracté en aguignette ou aguiloneu. Quelques patois

emploient encore ces mots comme synonymes d'étrennes.

AGUILANNEUF. — Voy. AGUIGNETTE. AGUILLONEU. — Voy. AGUIGNETTE.

AHRIMAN. - Sous la domination des rois barbares, on appelait les guerriers libres ahrimans, harimans, hermans, hommes de guerre (man homme, her, wehr guerre). Ils avaient obtenu, aussitôt après la conquête, des terres tirées au sort et appelées alleux, terres possédées en toute souveraineté (all tout et od terre). Une autre étymologie, moins vraisemblable, fait dériver le mot alleu de loos, sort. Les ahrimans sont quelquefois désignés sous le nom de rachimbourgs, qui, selon le célèbre historien de la Suisse, Jean de Müller, et selon M. de Savigny, auquel on doit une savante histoire du droit romain au moyen âge, vient du mot allemand rek ou reich, grand, puissant : les rachimbourgs étaient donc les hommes libres, puissants ; on les appelle encore quelquefois les prud'hommes (probi homines, boni homines).

Cette classe jouissait, dans le principe. de grands priviléges ; elle n'était soumise à aucun impôt, et ne devait au roi que quelques redevances en nature. Les ahrimans composaient de droit l'assemblée des hommes libres, le mallum ou champ de mars. Le service militaire n'était pas pour eux une obligation; c'était, dans le principe une prérogative. Ces guerriers libres commandaient souvent à leurs chefs; ils avaient droit au partage du butin. On se rappelle le Franc qui brisa, de sa framée, le vase de Soissons, en s'écriant que le roi n'aurait que le butin assigne par le sort. « Si tu ne veux pas aller en Bourgogne avec tes frères, disent les Francs à Théodoric ou Thierry, fils de Clovis, nous te laissons et nous marchons avec eux. » Un autre fils de Clovis, Clotuire Ier, refusait de conduire ses guerriers contre les Saxons : ils se jettent sur lui, mettent sa tente en pièces, l'en arrachent de force, l'accablent d'injures et le contraignent, en le menaçant de le tuer, de marcher contre les Saxons, Il serait facile de multiplier les exemples de cette indépendance primitive des arhimans. Dans la suite, les hommes libres, propriétaires d'alleux ne furent tenus de prendre les armes qu'en cas d'invasion du pays par l'étranger. La totalité des hommes libres était alors tenue de marcher et on la désignait sous le nom de landwehr (land, terre, pays ; wehr, guerre, defense).

Les alleux sont souvent désignés dans les lois des barbares sous le nom de terres saliques. Les femmes ne pouvaient

The same of

les posséder. « Qu'aucune portion de la terre salique, dit la loi des Francs-Saliens, ne passe à une femnie. » On a plus tard appliqué ce texte à la succession royale; on a cru que la couronne, comme la terre salique, avait besoin d'être protégée par le bras d'un guerrier. Les Francs eux-mêmes trouvèrent trop dure la disposition qui privait les semmes du droit d'entrer en partage de l'alleu paternel. Une formule conservée par Marculfe prouve que de bonne heure on modifia la loi en faveur des filles. En voici le sens : « A ma douce fille. C'est chez nous une coutume antique, mais impie, que les sœurs n'entrent pas en partage avec leurs frères dans la terre paternelle. Moi, j'ai pensé que, donnés tous à moi également de Dieu, vous deviez trouver tous en moi un égal amour, et, après mon départ d'ici-bas, jouir également de mes biens. A ces causes, ò ma très-douce fille, je te constitue, par cette lettre, à l'encontre de tes frères, égale et légitime héritière, en tout mon héritage: de sorte que tu partages avec eux non-seulement mes acquets, mais encore l'alleu paternel. »

La condition des ahrimans, qui présentait de si grands avantages, avait aussi ses dangers, L'ahriman vivait isolé dans ses domaines, et son indépendance même l'exposait à des attaques de la part de voisins puissants. Souvent, pour se procurer un appui , le propriétaire d'alleu se plaçait sous la protection de quelque seigneur. On appelait recommandation l'acte par lequel on renonçait à son indépendance primitive pour se faire l'homme d'un autre. Ce fut surtout pendant l'époque de la dissolution de l'empire carlovingien que les actes de recommandation se multiplièrent; la classe des ahrimans disparut presque tout entière, malgré l'obstination de quelques guerriers qui préféraient leur fière indépendance à une condition plus sûre, mais moins libre. Le Bavarois Etichon maudit son fils Henri qui avait reçu un bénéfice de l'empereur Louis le Débonnaire au lieu de s'enfermer dans le sauvage isolement de ses pères. Mais ces exemples étaient rares, et eu à peu les alleux se transformèrent en bénéfices. L'indépendance des propriétaires d'alleux parut si extraordinaire qu'on les traita de rois et leurs terres de royaumes. C'est ainsi que l'alleu d'Yvetot était appelé royaume. Voy. FEODALITÉ. Consult. l'essai sur les institutions politiques en France du ve au xe siècle, par M. Guizot, dans ses Essais sur l'histoire de France.

AIDE-CHEVEL. - Droit dù par les vas-

sanx au principal seigneur dont ils relevaient. Il y avait quatre espèces d'aideschevel. L'une de ces aides se pavait quand le fils aine du seigneur etait arme chevalier; une seconde, quand le seigneur mariait sa fille aince, et la troisième, lorsqu'il était fait prisonnier. La coutume de Bourgogne ajoutait une quatrième aide-chevel quand le seigneur partait pour la terre sainte. Sous Charles VI, on appelait ces aides droits de complaisance, parce qu'ils étaient plus ou moins considérables selon la générosité des vassaux. Les aides-chevels furent abolies lorsque la royauté eut dépouillé les grands vassaux des droits regaliens. Voy. FEODALITÉ.

AIDE DE CAMP. - Voy. HIÉRARCHIE MI-LITAIRE.

AIDE DE RELIEF. — L'aide de relief, dit Claude de Ferrière, était un droit seigneurial dù par les vassaux, en cas de mort du seigneur immédiat. Il se payait à ses héritiers pour les aider à relever leur fief envers leur suzerain, ou, en d'autres termes, à s'acquitter de la redevance connue sous le nom de droit de relief. Voy. FÉODALITÉ.

AIDE-MAJOR. - Adjoint du chirurgienmajor. Voy. HIÉRARCHIE MILITAIRE.

AIDES. — Impôts qui se levaient ordinairement sur les vins et autres boissons. Voy. Impôts.

AlGAGE. — Ce mot indiquait et indique encore aujourd'hui le droit d'établir un aqueduc sur le fonds d'autrui,

AIGLES. - Voy. ARMES DE FRANCE.

AIGNEL OU AGNELET. — VOY. MONNAIE. AIGUAGE. — VOY. AIGAGE.

AIGUERIE. - VOY. AIGAGE.

AIGUIERE. — Vase avec anse et bec, oh l'on plaçait l'eau pour le service de la table ou pour d'autres usages. Voy. TABLE.

AIGUILLETTES. — Cordons, rubans ou tissus servant à lacer des vêtemens et des armures. Voy. Habillement.

AILES.—Partie du vêtement qu'on laissait flotter. Voy. HABILLEMENT.

AINESSE (DROIT D') .- Voy. FEODALITÉ,

AITRE. — Ce mot, traduction du latin atrium, désignait la place située devant le portail des églises et le plus souvent destinée à la sépulture des fidèles. Cétait un lieu privilégie, soumis à la juridiction ecclesiastique et jouissant du droit d'asile. Voy. Asite.

AJOURNEMENT. - Voy. JUSTICE.

ALBANAIS. - On appelait ainsi, au xvie siècle, des corps de cavalerie légère,

composés en grande pariie d'Esclavons. De Thou (Histoire, livre XXXV) parle des Albanais du duc de Danville qui, en 1563, ravageaient le Languedoc. On voit, par plusieurs passages du même historien, que l'on continua d'employer ces troupes mercenaires dans les armées françaises jusqu'à la fin du xym siècle. On les appelait aussi Stradiots ou Estradiots.

ALBERGEMENT.—On appelait albergement, en Dauphiné, les baux emphytéotiques.

ALBERGIE .- Voy. GITE.

ALBIGEOIS .- Voy. HÉRÉTIQUES.

ALCHIMIE. - Voy. Sciences occultes.

ALCHIMISTES .- V. SCIENCES OCCULTES.

ALGOOL.—Le nom de cette liqueur spiritueuse est arabe et semble indiquer que nous en devons l'invention aux Sarrasins. Cependant on attribue ordinairement la découvert de l'alcool à Arnaud de Villeneuve, célèbre alchimiste qui vivait à la fin du xnis siècle.

ALCOVISTES .- Voy. RUELLE.

ALGEBRE. - Voy. Sciences.

ALIENATION .- VOY. DOMAINE.

ALIENES. - VOV. HOPITAUX.

ALIGNEMENTS,-Voy. VILLE.

ALLÉGORIE.-Voy. THÉATRE.

ALLEMAND (Royal). — C'était un corps de cavalerie étrangère au service de la France, Voy. ORGANISATION MILITAIRE.

ALLEUX. - L'origine des alleux ou terres possédées en toute souveraineté a été indiquée plus haut (voy, Ahriman) : c'étaient les domaines tires au sort par les barbares (sortes barbaricæ). On a en même temps signalé la cause de la dininntion des terres allodiales qui se confondirent peu à peu avec les bénéfices et les fiefs. Cependant il v cut toujours des terres qui conservèrent le caractère allodial et ne furent soumises qu'aux obliimposées primitivement gations alleux. Dans le roman de Gérard de Roussillon, cité par Lacurne Sainte-Palaye (Dict. ms. des Antiquités franç., au mot Alleux), le roi menace Gérard de lui enlever ses fiefs et ses alleux ou biens patrimoniaux. Les fondations pieuses, dont parle le même roman, sont presque tou-jours faites en biens allodiaux. Jusqu'à la révolution, il y eut des terres tenues en franc-alleu, c'est-à dire ne relevant d'aucun seigneur. On distinguait le franc-alleu noble, terre qui avait droit de justice ou de redevance, et le franc-alleu roturier, domaine allodial sans justice ni autres droits féodaux, Ondistingualt encore Pallodial corporel et l'allodial incorporel; le premier était une terre tenue en franc-alleu; le second une rente foncière tenue également en franc-alleu.

ALLIANCES. - Voy. RELATIONS EXTÉRIEURES.

ALLITERATION. — On appelle allitération la répétition de la même lettre au commencement de plusieurs mots. L'allitération est souvent employée dans la basse latinité. Le poête Fortunat, évêque de Poitiers, en fournit des exemples dans une pièce adressée à Childebert II:

Ornamentorum ornatus ornatius ornaus.

Qui decus atque decens cuncta decentor agis

Digne, nec indignans, dulcis, dilecta potestas Plorum flos, florens, florea, flore fluens.

ALLIVREMENT CADASTRAL. - C'est le revenu net et imposable assigné par le cadastre aux propriétés foncières.

ALLUVION (Terrains d'). - Voy. Rtvières.

ALMAGESTE.—Ce mot désigne le grand ouvrage du géographe alexandrin Ptolémée. Dans cette compilation se trouvent un système complet du monde, un catalogue des étoiles fixes, un traité de trigonométrie restiligne et sphérique, une métode pour calculer les éclipses attribuée à Hipparque, etc. Le mot Almageste a été bizarrement formé de l'article arabe at (le) et du gree péròmy (très-grand), épithète appliquée par l'admiration des Alexandrins à l'œuvre de Ptolémée.

ALMANACH. - Ce mot vient de l'arabe et signifie l'action de compter. Dans le principe, et pendant de longs siècles, l'Eglise se chargea de la rédaction de l'almanach. Chaque année, à Paques, on rédigeait une nomenclature des jours féries, et on la plaçait sur le cierge pascal. On trouve jusqu'au xviie siècle des exemples de ces Tables pascales. Cependant, depuis la découverte de l'imprimerie, des almanachs populaires s'étaient répandus et étaient remplis d'anecdotes, de contes, de conseils aux laboureurs. L'ordonnance d'Orléans, rendue en 1561, art. 26, et l'ordonnance de Blois, à la date de 1579, art. 36, exigèrent que les almanachs, avant d'être imprimés, fussent soumis à l'examen des archevêques et évêques ou de commissaires députés par le roi et par les juges ordinaires. Les auteurs étaient passibles de peines corporelles, s'ils ne se soumettaient pas aux exigences de la loi, etc. 1.'Almanach royal a été publié pour la première fois en 1679. C'était dans l'origine un simple calendrier. A une époque postérieure, on y ajouta la liste de tous les fonctionnaires publics.

ALODES. - Même signification qu'Alleux. Voy. ALLEUX.

ALTERNATIF. — On appelait ainsi dans l'aucienne organisation administrative, où la vénalité avait multiplié les charges, des fonctionnaires qui exerçaient alternativement les mêmes fonctions avec le même pouvoir; ainsi il y avait des trésoriers alternatifs, des secrétaires alternatifs, etc.

ALTESSE. - Sous la première et la seconde race, le titre d'altesse était réservé aux évêques. Dans les x111º, XIVº et xve siècles, c'était le titre commun de tous les rois. Ce n'est que depuis François Ier que les rois de France l'ont quitté pour prendre celui de majesté, réservé auparavant à l'empereur. En 1576, le maire, les échevins et consuls de la Rochelle donnérent le titre d'altesse au prince de Condé, lorsqu'il entra dans cette ville (de Thou, livre LXIII) Il fut aussi accordé, en 1583, au duc d'Anjou, nommé par les états de Flandre pour les gouverner (ibid., livre LXXIV). Mais ce ne fut qu'au xvii siècle que le cérémonial de la cour attribua définitive ment le titre d'altesse aux princes du sang. La date de 1628 est assignée par quelques auteurs à cette innovation; mais on pourrait la faire remonter à une époque antérieure. En 1630, Gaston d'Orleans, frère de Louis XIII, ajouta l'épithète de sérenissime au titre d'altesse. En 1691, il changea cette qualification en celle d'altesse royale, et, en 1632, le prince de Condé prit le titre d'altesse sérenissime. Dans la suite, il fut établi en principe qu'on donnerait le titre d'altesse royale aux princes issus directement du sang royal, et celui d'allesse sérénissime aux princes des branches collatérales.

AMBASSADE. — AMBASSADEUR. — Voy. Relations extérieures.

AMBONS — Pupitres placés à l'entrée du chœur et où les diacres lisaient au peuple l'épître et l'évangile. — Voy. Basilique.

AMBRE BLANC. — On en faisait des ornements, des chapelets et bijoux. Un chapelet on patenûtre d'ambre blanc est donné en 1383 à la femme d'un ménétrier (Lac. Sainte-Palaye, Dict. manuscr. des ant. fr., ve Ambre). Dans un inventaire de 1329, il est question d'une ponme d'ambre, garnie d'argent, pendant à un lacs de soie azurée (Comptes de Pargenterie des rois de France au xive siècle, par Douët d'Arcq).

AMBULANCES. — On entend par ce mot le service médical qui suit une armée. Les premières tentatives pour établir des ambulances, remontent à Henri IV. Louvois réalisa ce projet dès 1668; mais l'ordonnance qui applique le système des ambulances à toutes les armées est de 1691. Pendant les guerres de la révolution, le service des ambulances reçut une nouvelle impulsion de Larrey. Il l'organisa surtout dans l'armée de Gustine, en 1792.

AMÉNAGEMENT. — Ordre adopté pour la coupe des forêts.

AMENDE. - Les lois des Francs et des autres barbares fixaient les amendes qui devaient être payées pour chaque crime; on les appelait fredum et wehrgeld (voy. ces mots). Les coutumes du moyen age conservèrent l'usage des amendes. On voit, en effet, dans l'ancien coutu-mier de Normandie, que des amendes étaient imposées en punition de coups donnés. Le juge qui avait mal jugé était passible d'une amende; elle était de soixante sous pour le juge qui n'avait que la basse justice, et de soixante livres pour celui qui avait la haute justice (Grand Coutumier de France, t. IV, p. 528). L'ordonnance de Roussillon confirmant un ancien usage, prescrivit de faire paver l'amende au seigneur, lorsqu'on réformait la sentence du juge. Les amendes des femmes n'étaient que la moitié de celles des hommes pour les mêmes délits (Bouteiller, Somme rurale, livre II, titre xL). Les amendes étaient quelquefois si fortes qu'elles équivalaient à des confiscations. Brantome parlant, dans ses Dames illustres, de Claude de France, duchesse de Lorraine, qui était venue à la cour de France, dit que le roi son frère lui donna toutes les amendes de la Guienne. « On y fait, ajoute-t-il, des amendes si grandes, qu'elles valent des confiscations.»

L'aménde est restée dans notre code un mode de pénalité dont la loi fixe pour tous les cas le mazimum et le minimum. Les amendes pour simples contraventions de police varient de 1 à 15 fr. Le minimum des amendes correctionnelles est de 16 fr., le maximum peut monter à 20 000 fr. et au delà.

AMENDE HONORABLE. — Le condamné faisait amende honorable en avouant publiquement le crime pour lequel il avait été jugé. Il y avait plusieurs espèces d'amendes honorables; la première se faisait à l'audience, en présence des juges assemblés et des parties lésées. Le patient, conduit par le geòlier de la prison, était nu-tète, sans aucune marque de dignité, et se metait à cenoux. La seconde forme

d'amende honorable était plus infamante, le condamné était conduit par le bourreau, sur une place publique, souvent en face d'une église, tête nue et pieds nus, en chemise, la corde au cou, tenant en main un cierge de cire jaune, et portant sur le dos un ècriteau. Là, il lisait une formule commençant par ces mots: Je demande pardon à Dieu, au roi et à la justice, etc. En 1384, l'avocat Jean Desmarets, iniquement condamné, refusa de prononcer toute la formule. « Je demande pardon à Dieu, dit-il, mais j'ai toujours servi loyalement le roi et ses prédécesseurs ; je n'ai point de pardon à leur demander; à Dieu seul je veux crier merci, a L'amende honorable a été abol e par le Code penal de 1791 (titre 1er, art. 35). La loi du sacrilége, votée le 20 avril 1826, imposait au condamné une amende honorable devant la principale église du lieu où le sacrilège avait été commis. Cette loi a été abrogée le 16 octobre 1830. Le moyen âge avait une amende honorable d'une nature particulière : le seigneur rebelle était souvent condamné à porter sur ses épaules un chien mort; cette peine infamante s'appelait harnescar ou cynophorie. - L'amende honorable n'existe plus dans nos lois.

AMEUBLEMENT. - Voy. MEUBLES.

AMEUBLISSEMENT. — Coutume du moyen âge qui consistait à donner à un immeuble la qualité de meable pour le faire entrer dans la communauté de biens des époux.

AMICT. — Partie du vêtement sacerdotal; pièce de toile dont le prêtre se couvre les épaules avant de revêtir les ornements sacerdotaux.

AMIRAL. - La dignité de grand amira? de France remonte au commencement du xive siècle ou même au xine. Guillaume de Nangis mentionne un amiral de la mer (admiralium maris) que saint Louis envoie à la découverte, lorsqu'il aborde à Tunis. Une ordonnance de 1322 parle aussi d'un amiral de la mer (Ord. des R. de Fr., t. 1, p. 811). En 1350, l'amiral de Normandie et ses lieutenants ont une juridiction dont les appels sont réglés par des ordonnances royales (ibid., t. 11, p. 408 \, Mais, comme pendant longtemps la France n'avait pas de marine et était réduite à louer des vaisseaux étrangers, la charge d'amiral était peu importante. Elle devint plus considérable vers la fin du xvº siècle, et dans la suite l'amiral de France fut considéré comme un des grands officiers de la couronne. Il avait une juridiction absolue sur toutes les côtes du domaine royal; les flottes et armées de mer étaient sous ses ordres;



il nommait ses lieutenants, recevait leurs serments, pouvait seul autoriser les armements maritimes, prélevait un droit sur toutes les prises, etc. La Guienne, la Provence et la Bretagne eurent des amirautés distinctes jusqu'à l'époque de leur réunion à la couronne au xve siècle. On conserva le nom après la suppression de la dignité, et au titre d'amiral de France, pendant le xviº siècle, on joignit celui d'amiral de Bretagne. Cependant, à partir du règne de Louis XI, l'autorité centrale surveilla l'administration maritime, defendit les prises en mer et soumit à l'autorisation de l'amiral tous les vaisseaux qui voulaient entrer dans les ports; les habitants des paroisses, sujets au guet de la mer, devaient être passés en revue deux fois par an par l'amiral ou ses représentants. L'amiral Chabot ayant été condamné en 1540, le roi s'empara de la nomination de tous les officiers de mer et la conserva de 1554 à 1582. Enfin, Richelieu trouvant encore la dignité de grand amiral trop puissante, la racheta de Henri de Montmorency, en 1626, et, sous le nom de surintendant général de la navigation, en exerça lui-même les fonctions. Louis XIV rétablit la dignité de grand amiral en 1669, mais sans lui laisser l'autorité excessive qui avait porté Richelieu à la supprimer. Le roi nomma seul tous les officiers de marine, et l'autorité réelle appartint au ministre secrétaire d'Etat chargé de ce département. Cependant l'amiral conservait encore de grandes prérogatives; il nommait les juges de l'amirauté, et ces magistrats prononçaient leurs sentences en son nom; il avait toujours un droit sur les prises faites en mer; il autorisait les navires armés en course, et nommait les interprètes et maîtres de quai. La dignité de grand amiral disparut avec l'ancienne monarchie. Rétablie par la restauration pour le duc d'Angoulème, elle fut de nouveau abolic en 1830.

Les tribunaux du grand amiral s'appelaient amirautés et se divisaient en siéges généraux et sièges particuliers. La table de marbre de Paris était le siège général et central de l'amiraute de France; ce tribunal se composait d'un lieutenant civil et criminel, d'un lieutenant particulier, de cinq conseillers, de trois substituts du procureur du roi et d'un greffier receveur des amendes. Le second tribunal de la table de marbre siègeait à Rouen. L'amirauté de Paris comprenait les amirautés particulières de Boulogne, Abbeville, Bourg-d'ault, Calais, Eu et Tréport, la Rochelle, les Sables d'Olonne, Saint-Valery-sur-Somme et Dunkerque. A la

table de marbre de Rouen ressortissaient les amirautés particulières de Harfleur, Bayeux, Caen, Carentan, Caudebec Quillebouf, Cherbourg, Coutances, Dieppe, Dives, Fecamp, Grand-Champ, Granville, le Havre, la Hogue, Honfleur, Saint-Va-lery-en-Caux, Touques. Dans le midi de la France, les sièges particuliers de l'amirauté ressortissaient aux parlements d'Aix, de Toulouse et de Bordeaux. Le parlement de Rennes jugeait les appels des siéges particuliers de Bretagne. Chaque siége particulier était composé d'un lieutenant civil et criminel, d'un procureur du roi, d'un greffier et de plusieurs huissiers et sergents. La révolution a fait disparattre tous ces tribunaux. 11 existe, depuis 1824, un conseil d'amirauté qui n'a que voix consultative ; il est charge d'examiner les projets de lois et ordonnances relatifs à la marine.

AMIRAUTÉ. - Voy. AMIRAL et MARINE. AMITIÉ (Villes d'). - Voy. Communes.

AMNISTIE. — Oubli et pardon général proclamé par un traité ou par un édit.

AMODIATEUR. — C'était un métayer qui affermait une terre à condition de donner au propriétaire une partie des fruits. Les baux de cette nature s'appelaient amodiation.

AMODIATION. - Voy. AMODIATEUR.

AMORABAQUIN. — Ce mot bizarre, qui se trouve quelquefois dans les chroniques françaises du moyen âge, est une corruption du mot AMURAT OU AMOURAD-BEY. Il designait le chef des Turcs ottomans.

AMORTISSEMENT. — Le sens primitif de ce mot est extinction ou rachat d'une dette ou d'un droit. — On appelait aussi amortissement le droit que payaient autrefois les gens de mainmorte pour posséder une propriété immobilière. Ces propriétés se nonmaient biens de mainmorte, voy. MAINMORTE.

Aujourd'hui le mot amortissement designe la diminution progressive de la dette publique. La pensée de la création d'une caisse d'amortissement destinée à éteindre la dette publique se trouve déjà dans le Testament politique de Richelieu. Robert Walpole introduisit cette institution en Angleterre. Le ministre Machault en fit adopter le plan pour la France, en 1749; mais l'execution fut ajournée jusqu'en 1764. L'organisation, quoique modifiée en 1784 et 1799, n'était pas satisfaisante. La loi du 28 avril 1816 sépara la caisse d'amortissement de la caisse des dépôts et consignations; la première fut destinée uniquement au rachat de la dette publique et placée sous la surveillance

d'une commission nommée en partie par le pouvoir législatif, en partie par le pouvoir exécutif. Une nouvelle loi, du 25 mars 1817, doubla la dotation de la caisse d'amortissement.

AMOUR (Cour d'). — Il est souvent question des cours d'amours dans les poémes provençaux. Elles se compensient de dames et de poètes qui jugeaient des questions subtiles relatives à l'amour et à son influence. Yoy. TROUBADOURS.

AMOVIBLE. - VOY. MAGISTRATURE.

AMPARLIERS. — Nom donné autrefois aux avocats. Il est employé dans l'ouvrage de Pierre des Fontaines composé au xtite siècle et intitulé Conseil à un gentifhomme pour le former à rendre la justice.

AMPHITHEATRE. — On appelle amphithédire ou cirque une enceinte circulaire entourée de plusieurs rangs de gradins et destinée à des représentations dramatiques ou à des jeux publics. Les principaux amphithéatres bâtis en Gaule par les Romains et conservés jusqu'à nos jours sont les amphithéatres ou arènes de Nimes et d'Arles.

AMPLIATION. — Double d'un acte revêtu d'une signature qui en constate l'authenticité.

AMPOULE (Sainte). - On appelait ainsi le vase où était renfermée l'huile consacrée dont on se servait pour le sacre des rois. Guillaume le Breton raconte qu'au moment où saint Remy instruisait Clovis dans la foi chretienne, le vase qui contenait l'huile sainte destinée au sacre fut brise. Les païens s'en réjouirent et voulurent détourner le roi de se faire chrétien; mais, à la prière de saint Remy, un ange apporta du ciel la sainte ampoule qui servit dans la suite au sacre des rois. Elle était conservée dans un reliquaire d'or entouré de cristal. Louis XI, esperant prolonger sa vie, fit apporter la sainte ampoule au Plessis-les-Tours, " pour en prendre, dit Comines, semblable onction qu'il en avoit pris à son sacre. » La sainte ampoule a été brisée, en 1793, sur la place publique de Reims par le conventionnel Rhul. - Voy. Vertot, Dissertation sur la sainte ampoule, t. 11, p. 620, des Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

AMULETTE. — Ce mot paraît vonir du latin amoliri, écarter; il désigne, en effet, un objet que l'on porte pour éloigner les dangers, les maladies, etc. Les amulettes consistaient ordinairement en médailles, en morceaux d'ambre, de plomb, etc., auxquels on supposait un vertu miraculeuse. Un sermon du vir sièvertu miraculeuse.

cle, que saint Ouen, archevêque de Rouen, prête à saint Eloi, dans la vie de ce personnage, prouve que ces superstitions étaient alors en usage. « Que personne, dit saint Eloi, ne suspende des amulettes au cou des hommes ou des animaux; co n'est pas un remède du Christ, mais un poison du diable. » Yov, Stprastritors.

AN ET JOUR. — Le terme de l'an et jour était solennel dans les anciens usages de la France. D'après les lois de Guillaume le Conquérant, le serf qui avait passé an et jour dans une ville de bourgeoisie était affranchi. En Bourgogne, l'homme libre qui habitait an et jour sur les terres d'un seigneur devenait son aubain. On voit dans les anciens romans de chevalerie que les entrepriess des chevaliers qui allaient au loin chercher aventure ne devaient durer qu'un an et un jour (Roman de Lancelot du Lac, cité par Lacurne Sainte-Palaye, Dictionn. ms. des antiq. fr., ve AN ET JOER).

ANABAPTISTES. — Voy. HÉRÉSIE. ANAP. — Vase destiné au service de la table. Voy. Table.

ANATHÉME. - Voy. Excommunication. ANATOMIE. - Voy. Sciences.

ANE (Fête de l'). - Voy. FÈTES.

ANGE, ANGELOT, - VOV. MONNAIE. ANGELUS. - On n'est pas d'accord sur l'époque où fut instituée la prière appelée angelus. Quelques auteurs l'attribuent à Jean XXII, d'autres au pape Calixte II. Un concile tenu à Sens, en 1346, ordonna de répéter les trois ave du couvre-feu, suivant l'institution du pape Jean XXII mais l'usage de répéter trois fois par jour les trois ave ne date que du xve siècle. Mahomet ayant resolu, en 1456, d'attaquer la Hongrie avec toutes ses forces. l'effroi qu'inspirèrent les préparatifs du sultan et l'apparition de deux comètes furent, dit-on, l'occasion de l'institution de l'angelus. Cette prière ne sut introduite en France que par une ordonnance de Louis XI en date du Fr mai 1472 : le pape accorda une indulgence de trois cents jours à ceux qui la répéteraient trois fois par jour. « Le 1er mai 1472, dit Jean de Troyes (dans sa Chronique de Louis XI), fut fait à Paris une moult belle et notable procession en l'église de Paris et fait un prêchement bien solennel par un docteur en théologie, lequel dit et déclara, entre autres choses, que le roi avoit singulière confidence en la benoiste vierge Marie, prioit et exhortoit son bon populaire, manans et habitans de la cité de Paris , que doresnavant à l'heure de midi, que sonneroit à l'église Nostre - Dame de Paris la grosse cloche, chacun fust fiéchir le genou à terre en disant ave Maria, pour donner bonne paix au royaume de France.»

ANGES.—Supports des anciennes armes de France, Voy. BLASON.

ANGEVINS. - VOV. MONNAIE.

ANGLAISES (Dames). — Voy. CLERGÉ RÉGULIER.

ANGON. - Espèce de lance. Voy. Armes.

ANGUILLES. — La pêche des anguilles était défendue au xive siècle, d'après la Somme rurale de Bouteiller, livre II, titre xi.

ANNATES. - On appelait annates le droit de percevoir la première année des revenus d'un bénéfice ou de tous les bénéfices d'un diocèse; on donnait aussi ce nom à l'impôt qui était ainsi perçu. D'anciens actes, et, entre autres, une donation de l'évêque de Paris en faveur de l'abbaye de Saint-Victor, fondée en 1113, prouvent que les évêques donnaient quelquefois à une église ou à une abbaye nouvellement établie le revenu d'une année de certains bénéfices, lorsqu'ils viendraient à vaquer. Au commencement du xive siècle, le pape Jean XXII s'attribua le droit d'annate ou du revenu de la première année de tous les bénéfices du monde catholique. Pendant le schisme d'Avignon, en 1385, Charles VI défendit de payer les annates au saint-siège; cette défense plusieurs fois renouvelée fut proclamée définitivement par la pragmatique sanction de Bourges, en 1438. Le concordat de François ler avec Léon X, en 1516, rétablit les annates, et, quoique cet usage eut été proscrit par plusieurs ordonnances, et, entre autres, par une ordonnance de L'Hôpital , rendue en 1561 , sur la demande des états d'Orléans, quoiqu'il ent été vivement attaqué au concile de Trente, il continua d'exister jusqu'en 1789. L'Assemblée constituante abolit définitivement les annates par les lois du 11 août et du 21 septembre 1789.

ANNEAU.— L'anneau servait, dans les premiers siècles de notre histoire, à sceller les lettres et à leur donner un caractère d'authenticité. « Nous vous prometons, dit Clovis écrivant aux évêques, de déférer à vos lettres dès que nous aurons reconnu l'impression de votre anneau. »
Les premiers rois francs, comme les évêques, faisaient apposer aux actes émanés de leur autorité leur sceau gravé sur un anneau qu'ils portaient au doigt. On trouve des sceaux de cette nature sous les deux premières races et même au

commencement de latroisième. Les papes ont conservé l'usage de sceller avec leur anneau les lettres lamilières, et, comme cet anneau représente saint Pierre sous le costume d'un pécheur, on l'appelle l'anneau du pécheur. Les rois de France, les seigneurs et les évêques adoptèrent, le partir du xur s'siècle, l'usage de donner à leurs actes un caractère d'authenticité, en y suspendant leurs secaux empreints sur la cire. Voy. Sceaux.

L'anneau était un signe de reconnaissance: dans le roman de Gérard de Ronssillon, un messager ou ambassadeur de Gérard, allant de sa part faire des représentations à son souversin, lui présent son anneau pour faire reconnaître son

caractère. (L. S. P.)

L'anneau était encore un symbole d'union; tantot il indiquait l'union de deux époux, tantot l'union du pasteur et de son troupeau ou du souverain et de ses sujets. Dans les plus anciens rituels de l'Eglise, on trouve la bénédiction de l'anneau au moment du mariage. L'anneau quatrième doigt, parce qu'on croyait qu'une veine de ce doigt correspondait avec le cœur. D'après un rituel de l'église de Reims, le prètre plaçait l'anneau à différents doigts en prononcant une formule rimée que le liancé répétait (Origines du droit français, par M. Michelet):

Au pouce : « Par cet anel l'Église en-

A l'index : « que nos deux cœurs en un soient joints ;

Au doigt du milieu : « par vrai amour et loyale foy;

Au quatrième doigt : « pour tant je te mets en ce doy. »

Dans la cérémonie de l'investiture féodale, l'anneau jouait un grand rôle. Grégoire VII s'opposa à ce que les laïques donnassent aux ecclésiastiques ce signe du pouvoir spirituel. Ce fut un des prétextes de la guerre des Investitures.

Lorsque l'archevèque de Rouen allait, pieds nus, prendre possession de la cathèdrale, il passait devant l'abbaye de Saint-Amand; l'abbesse, qui l'attendait sur la porte, lui mettait au doigt un anneau, en disant aux moines de Saint-ouen qui l'amenaient: « Je vous le donne vivant, vous me le rendrez mort. » Le duc de Normandie, à la cérémonie de son couronnement. « poussait sa duché, en recevant au pied de l'autel un anneau bénit, qui était précieusement conservé par les Normands, comme une preuve de l'indépendance de leur province. Lorsque Louis XI eut réuni définitivement la Normandie à la couronne, il fit briser l'annandie à la couronne et l'annandie à

neau ducal, en présence de l'Echiquier, où siègeaient les prélats et les hauts barons.

L'anneau indiquait sussi quelquefois l'emprise ou l'engagement pris par un chevalier d'accomplir un vœu. Cet usage remontait aux Germains, et nous en trouvons la première trace dans Tacite qui parle des anneaux de fer que portaient certains guerriers pour leur rappeler le serment qu'ils avaient prêté. L'emprise du moyen âge était souvent un signe d'une autre nature. Ainsi, Froissart raconte qu'au commencement de la guerre de cent ans (vers 1336) plusieurs chevaliers anglais s'étaient couvert un œil d'un morceau de trap rouge et avaient fait veu de ne le déposer qu'après s'être signalés par quelque prouesse éclatante.

ANNEAU DE SALUT. - Voy. ASILE (Droit d').

ANNÉE. - L'époque du commencement de l'année a varié plusieurs fois depuis la chute de l'empire romain. Le calendrier julien ou de Jules César la faisait dater du 1er janvier. Il semble qu'après l'éta-blissement des Francs dans les Gaules, l'année commença au mois de mars, puisque le troisième concile d'Orleans, tenu en 538, comptait le mois de mai pour le troisième mois de l'année. On trouve aussi dans la quarante-deuxième formule du second livre de Marculfe, la preuve que les Francs faisaient dater leur année, tantôt du 1er mars, tantôt du 25 de ce mois. Charlemagne introduisit dans le calendrier un changement impor-tant ; il emprunta à l'Italie l'usage de commencer l'année à Noël, Cette coutume fut suivie aux viiie et ixe siècles ; cependant on trouve, même à cette époque, quelques actes qui font commencer l'année au 1er janvier. On abandonna au xº siècle l'usage de dater de la Nativité ; mais, comme dans ces temps de confusion, il n'y avait aucune loi générale, on suivit simultanément deux systèmes chronologiques, dont l'un prenait pour point de depart le 1er janvier, et l'autre le jour de Paques. Les Annales des Bénédictins de D. Mabillon (t. IV, p. 257, 264) attestent que, sous le roi Robert (996-1031), ces deux systèmes étaient en usage. Peu à peu la coutume de commencer l'année à Páques prévalut ; elle régna à Paris et au nord de la France pendant les xive et xvº siècles, et dans la première moitié du xvie siècle. Dans le midi, on se servait d'un autre calendrier. Bouchet, Génealogies des rois de France, dit en parlant de Charles VIII : « Il alla de vie à trépas au chasteau d'Amboise, le 7 avril 1497 avant Pasques à commencer l'année à la feste

de Pasques ainsi qu'on fait à Paris, et en 1498 à commencer à l'annonciation Nostre-Dame, ainsi qu'on fait en Aquitaine. »

Chaque année, on attachait au cierge pascal le calendrier, avec l'indication des fêtes et principales époques. Il y avait dissidence entre le style des actes eccleiastiques, politiques et civils, datés de Pâques ou de l'Annonciation, et les traditions restées en vigueur qui plaçaient au 1º janvier le commencement de l'année, ainsi que les fêtes de famille destanées à le célébrer. Enfin, l'ordonnance de Roussillon, rendue en 1563 par Charles IX ou plutôt par le chancelier de L'Hôpital, décida qu'à l'avenir l'année civile commencerait au 1º janvier. L'Eglise conserva son calendrier spécial (voy. RI-TES ECCLÉSASTIOUES.)

TES ECCLÉSIASTIQUES). En 1582, la France adopta la réforme grégorienne qui retranchait dix jours de l'année, et on passa immédiatement du 5 octobre au 15 du même mois. C'est ce qu'on appela le nouveau style en opposition avec le vieux style, que la plupart des nations protestantes ont suivi insqu'au dernier siècle, et que suivent encore les Russes. Il en résulta une difference de dix jours entre les deux calendriers, différence qui s'accrut d'un jour à peu près par siècle. Les années bissextiles reviennent tous les quatre ans et se composent de trois cent solvante-six jours pour compenser l'omission d'une fraction de jour négligée dans les années ordinaires. Le nom de bissextile vient de ce que les Romains, depuis la réforme du calendrier par Jules Cesar, redoublaient le sixième jour avant les kalendes de mars, qui répondait au 23 février. En France, on a longtemps fait l'intercalation après le 23 février, et alors la fête de saint Mathias, au lieu de tomber le 24 février, était placée le 25. Aujourd'hui on ajoute simplement un jour à février.

L'année républicaine, adoptée en 1793, datait du 22 septembre 1792, époque du solstice d'automne et de la proclamation de la république; elle était divisce en douze mois de trente jours : vendemaire, ainsi nommé des vendanges; brumaire, des brouillards; frimaire, du froid; nievése, de la neige; pluvisse, des pluies; ventose, des vents; germinal, du développement de la sève dans les plantes; floréal, de l'épanouissement des fleurs; prairial, de la fertilité des prairies; prairial, de se moissons; thermidor, de la chaleur; fructidor, des fruits. Chaque mois était divisé en trois décades, dont le premier jour s'appelait primidi et le dernier décadi. L'année se terminait par cinq ou six jours complémentaires coa-

sacrés à des fêtes. L'année républicaine a duré un peu moins de quatorze ans. Le sénatus-consulte du 21 fructidor an xiu décida que le calendrier grégorien serait rétabli à partir du 1° janvier 1806.

ANNEXE.— On appelait droit d'anneze, dans l'ancienne monarchie, le droit qui se percevait pour l'enregistrement des breis, bulles, dispenses, jubilés, indujences et autres rescrits qui venaient des cours de Rome on d'Avignon. Le parlement d'Aix était le seul qui joult du droit d'annexe. Ce droit y avait été établi en 1815.— On nomme aujourd'hui anneze une commune où le culte paroissal est établi sur la demande et aux frais des habitants, qui dépendaient d'une paroisse éloignée. On appelle aussi annexe les pièces jointes à un procès-verbal, à un rapport, etc.

ANNIVERSAIRE. - L'anniversaire est une cérémonie qui se célèbre d'année en année pour perpétuer le souvenir d'un événement memorable, heureux ou malheureux. Cet usage remonte à une haute antiquité. Dès le vine siècle, on célébrait l'anniversaire des morts. Le premier anniversaire s'appelle ordinairement ser-vice du bout de l'an ou simplement bout de l'an. Les anciens romans de chevalerie parlent d'anniversaires institués pour le couronnement des rois. Le roi Perceforest, dans le roman qui porte ce nom, établit un tournois en l'honneur de la déesse Vénus pour célébrer l'anniversaire de son couronnement (voy. Lacurne Sainte-Palaye, Dictionn. manuscr. des antiquites françaises, vo Anniversaire). Au xue siècle, l'anniversaire des ancètres du seigneur était imposé comme une redevance féodale par quelques coutumes. La Thaumassière signale cette redevance dans sa Coutume de Berry.

ANNONCIADES. - Voy. CLERGÉ RÉGU-LIER.

ANNUAIRE. — On donne le nom d'annuaire à des recueils qui sont publiés chaque année. L'Annuaire de la Socieie de l'Histoire de France est destiné à éclaircir quelques points des antiquités nationales. L'Annuaire du Bureau des longitudes contient des dissertations scientifiques; l'Annuaire historique et l'Annuaire de la Revue des Deux-Mondes, un résumé de l'histoire de chaque année; l'Annuaire de l'Economie politique, une foule de précieux renseignements de statistique, etc. Plusieurs provinces ont aussi leur annuaire.

ANNUEL (Droit). — C'était l'impôt nommé aussi paulette et payé par les ma-

gistrats pour acquérir la propriété de leurs charges. Voy. PAULETTE.

ANOBLISSEMENT. - Les empereurs romains, surtout depuis Dioclétien, conferaient la noblesse. Saint Grégoire de Naziance parle d'hommes qui s'enorgueillissent de leur naissance et de ceux qui ne doivent leur noblesse récente qu'à un diplôme impérial. Après la chute de l'empire romain et jusqu'au xiii siècle, la noblesse fut attachée à la propriété territoriale. Mais, lorsque l'idée de la souveraineté eut repris tout son empire, les rois de France crurent pouvoir conférer la noblesse comme une émanation de la souveraineté. Les premières lettres de noblesse datent du règne de Philippe III le Hardi, et furent accordées à son argentier, Rooul l'orfevre. Les rois, par suite du même principe, désendirent à tout autre seigneur de donner des lettres de noblesse (de La Roque, Traité de la noblesse, p. 567). Le Grand Coutumier déclarait aussi (livre I, chap. 111) que le roi seul pouvait anoblir. Peu à peu les anoblissements se multiplièrent et donnèrent lieu souvent à un honteux trafic. Quelquefois l'anoblissement était la récompense du mérite et des services rendus ; ainsi, en 1441, Charles VII récompensa par l'anoblissement les hommes d'armes qui s'étaient le plus distingues. " Il leur fit donner, dit Berry dans sa Chronique, de grands dons d'or, d'argent et de rentes à leur vie dans les quatre murs de Paris, et les anoblit et leur donna des armoiries, afin qu'à toujours il en fût mémoire.» De Thou (livre CVI) parle de deux frères qui furent anoblis pour avoir délivré Marseille. Malheureusement il n'en était pas toujours ainsi; on achetait souvent, suivant une expression triviale et expressive, une savonnette à vilain. En 1696, Louis XIV battit monnaie avec de la cire et du parchemin, comme dit Saint-Simon; il anoblit, de sa certaine science, pleine puissance et autorité royale (c'était la tormule des ordonnances), cinq cents personnes, moyennant finance. On tira quatre millions de ce trafic; mais on exemptait de la taille les nouveaux nobles, et on aggravait le sardeau qui pesait sur les vilains. Les lettres de noblesse étaient expédiées en grande chancellerie et scellées du grand sceau de cire verte, en lacs de soie verte et rouge. Elles devaient être vérifiées par la chambre des comptes et la cour des aides. - Voy. pour tout ce qui concerne les anoblissements, de La Roque, Traite de la noblesse.

ANSEATIQUES. - Voy. HANSE.

ANSPESSADE. - Ce mot désignait un

officier d'infanterie d'un rang inférieur au caporal. Voy. Daniel, Traite de la milice française.

ANTIPHONAIRE. - Voy. Musique religieuse.

ANTIQUITÉS. - Voy. Musées.

ANTOINE (Religieux de Saint-). - Voy. CLERGÉ RÉGULIER; ANTONINS.

ANTONINS. — Ordre monastique. Voy. CLERGE RÉGULIER; ANTONINS.

ANTRUSTIONS. - Les antrustions étaient en général des Francs placés sous la protection du roi (in truste regis). Le mot trustis est tiré de la langue germanique et signifie aide et protection. On trouve dans Marculfe la formule par laquelle le roi prenait un antrustion sous sa protection : « Il est juste que cenx qui nous promettent une foi inviolable soient places sous notre tutelle, et, comme N., notre fidèle, par la faveur divine est venu ici avec ses ahrimans (arimannia sua), et nous a juré, avec eux, assistance et fidelité, nous ordonnons, par les présentes, que ledit N. soit compté au nombre des antrustions; que celui donc qui aura l'audace de le tuer sache qu'il sera condamné à payer six cents sous d'or pour son wehrgeld. » L'antrustion avait droit à un wehrgeld (voy. ce mot) trois fois plus fort que celui d'un simple homme libre, si l'on commettait un attentat contre sa personne. Le roi jugeait en dernier ressort les causes des antrustions. Outre les Francs, il y avait quelquefois des Gallo-Romains places sous la protection royale. Des femmes mêmes y étaient ad-mises. Cette protection royale est encore désignée par les noms de mainbour ou mainbournie. M. Guerard (Prolég. du Polyptyque d'Irminon, § 272) distingue les leudes, les fidèles et les antrustions. " Le roi, dit-il, était roi de ses fidèles, seigneur de ses leudes, protecteur de ses antrustions. » Voy. aussi Guizot, Essais sur l'Histoire de France.

APANAGES. — On appelaitainsi les domaines que les rois donnaient à leurs fils pulnés. Selon Mézeray (Mémoires historiques et critiques), le mot apanage ou apennage vient d'apenner, donner des ailes; les enfants paraissaient alors saillir du nid, comme dit Comines en parlant de Charles YIII. D'autres font dériver le mot apanage du latin barlance apanare, donner du pain (panem ac cibum porrigere). A partir du xie siècle, le système des apanages fut appliqué à la maison royale. On a voulu distinguer plusieurs âges dans l'histoire des apanages. Dans la première époque, de 987 à 1180, les apa-

nages auraient passé aux collatéraux ainsi qu'aux filles; dans la seconde, de 1180 à 1285, les collatéraux auraient été exclus de la succession des apanages, mais le droit d'en hériter aurait été conservé aux filles. Enfin, de 1285 à 1789, les filles auraient perdu le droit de succeder aux apanages. Cette classification commode et facilement adoptée par les jurisconsultes est en contradiction avec les documents historiques. Saint Louis, en donnant le comté de Clermont en apanage à son sixième fils avait déjà exclu les femmes de la succession; et cependant on trouve, an xvie siècle, des princesses apanagées. Il faut reconnaître que la législation sur cette matière ne s'est formée que successivement, et a été très-irrégulière jusqu'à l'ordonnance de 1566.

Au x1º siècle le fils puiné du roi Robert obtint le duché de Bourgogne; en 1137, Louis le Gros donna à son fils Robert le comté de Dreux. Les apanages se multiplièrent au xme siècle; Charles, frère de saint Louis, eut l'Anjou, le Maine et la Touraine; Robert, autre frère de saint Louis, obtint l'Artois, etc. Le sixième fils de saint Louis, Robert, reçut le comté de Clermont, et acquit bientôt par mariage le duché de Bourbon. C'est la tige de la maison de Bourbon qui monta sur le trône de France avec lienri IV. Au xive siècle, on trouve de nombreuses créations d'apanages. Le Dauphiné, réuni à la couronne en 1349, fut l'apanage des fils ainés des rois de France. Jean donna à son fils Philippe le Hardi le duché de Bourgogne, qui était devenu vacant en 1362 par la mort de Philippe de Rouvre, dernier descendant du fils du roi Robert, investi de ce duché. Le nouveau duché devint très-puissant sous les quatre ducs de la maison de Valois, Philippe le Hardi, Jean sans Terre, Philippe le Bon et Charles le Teméraire. Louis, frère de Charles V, obtint en apanage l'Anjou et le Maine, et fut le fondateur de la seconde maison d'Anjou. Charles V s'inquieta des progrès de cette féodalité apanagée. Des lettres patentes de ce prince, du mois d'octobre 1374, ordenment que son second fils Louis et les autres fils qui lui pourront naître, auront chacun en apanage douze mille livres tournois de revenu et quarante mille livres en argent; mais elles suppriment les apanages en terres. Cette sage disposition ne fut pas observée, et, sous Charles VI, le duché d'Orléans fut donné en apanage à Louis, second fils de Charles V. 11 se forma ainsi une nouvelle féodalité composee de quelques grandes maisons qui troubla la France au xvº siècle. Louis XI lutta contre la féodalité apanagée et fut

d'abord vaincu dans la guerre du bien public (1465); on lui arracha même la création d'un nouvel apanage composé de la Normandie pour son frère Charles, Mais il parvint bientôt à reconquérir ce duché, et il fit déclarer par les états réunis à Tours, que la Normandie ne pourrait plus être séparée du domaine de la couronne. La maison de Bourgogne fut affaiblie par les confiscations qui suivirent la mort de Charles le Téméraire (1477), et bientôt après la maison d'Anjou s'éteignit, laissant ses domaines à la couronne.

Malgre les guerres civiles excitées par la féodalité apanagée, on ne peut méconnaître que les apanages avaient eu d'heureux résultats; ils avaient étendu sur la France l'autorité des princes de la maison royale et avaient ainsi accoutumé les provinces à accepter plus docilement la domination capetienne. Enfin, ces princes apanagés assurèrent la perpétuité de la maison capétienne, et lui fournirent successivement les branches de Valois, Valois-Orléans, Valois-Angoulème, Bourbon, Bourbon - Orléans. On a comparé evec raison la dynastie capétienne à un arbre vigoureux dont les rameaux couvraient la France entière. Les femmes obtinrent quelquefois des apanages, même au xvie siècle; ainsi le Berry fut donné en apanage à Marguerite, fille de Henri II (De Thou, livre XXII).

Une ordonnance sur le domaine, rendue par Charles IX ou plutôt par L'Hôpital, en 1566, régla les conditions des apanages. Ils ne pouvaient passer aux femmes et faisaient retour à la couronne en cas d'extinction de la ligne masculine. « Ainsi l'apanage, dit Ferrière, ne donne pas une vraie propriété et ne doit être regardé que comme un usufruit, puisque la propriété en demeure à la couronne. » Les apanages revenaient au domaine par mort du prince apanagiste sans postérité masculine, par l'avenement du prince à la couronne, enfin par confiscation pour forfaiture. Les apanages furent toujours en usage dans l'ancienne monarchie; on peut citer les apanages constitués, en 1626, en faveur de Gaston duc d'Orléans, et, en 1661, en faveur de Philippe duc d'Orléans, frère de Louis XIV. Ce dernier apanage se composait des duchés d'Orléans. de Valois et de Chartres. En 1771, Louis-Stanislas-Xavier, plus tard Louis XVIII, obtint le comté de Provence, et, en 1773 le comté d'Artois fut donné au second frère de Louis XVI, qui fut plus tard Charles X. L'Assemblée constituante conserva les apanages par les lois des 13 août, 21 septembre et 1er décembre

1790 et du 6 avril 1791; mais en les changeant en rentes apanagères, qui devaient être fixées par la législature en activité. La constitution de 1791 confirma cette disposition. Les apanages disparurent momentanément avec la monarchie, furent rétablis par un sénatus-consulte de l'Empire (30 janvier 1810) et confirmés par la Restauration, au moins pour la maison d'Orléans. La loi du 2 mars 1832 a fait rentrer l'apanage de la maison d'Orléans dans le domaine de la couronne. Aucun apanage n'a été constitué depuis cette époque. Voy. sur les Apanages, Pasquier, Recherches de la France, livre II, et Mignet, Formation territoriale de la France.

APOGRISIAIRE. — C'était le nom qu'on donnait autrefois au député d'une église ou d'un monastère. — Le chapelain des empereurs francs était appelé APROCRISIAIRE, d'après le traité d'Hinemar De ordine palatit.

APOSTATS. — On nommait apostats non-seulement ceux qui renonçaient à la religion dont ils avaient fait profession, mais encore les religieux et les clercs qui rentraient dans la vie séculière. L'apostasie était considérée, par les lois civiles, comme un crime de lèse-majesté divine au premier chef. Elle entrainait l'exclusion complète de la société et rendait incapable de recevoir aucun legs, de faire des dispositions testamentaires et d'être admis à témoigner en justice. Les donations, ventes, achats et contrats de toute nature étaient interdits aux apostats.

APOSTILLE. — Les apostilles sont des additions mises en marge ou au bas d'un écrit pour en confirmer le contenu ou appuyer la réclamation présentée dans une requête.

APOSTOLIQUE.— Ce titre se donnait à tous les évêques dans la primitive Eglise. En 511, au concile d'Orléans, Clovis désignait les évêques réunis par le mot latin equivalent. Un concile de Reims, tenu en 1049, décida que le titre d'apostolique serait réservé au pape. Cette expression tomba en désuétude après le xir siècle, Mais on a continué de qualifier d'apostoliques les décrets pontificaux. Ainsi on dit un bref apostolique, une lettre apostolique, etc. Lés notaires qui font les expéditions de la cour de Rome s'appellent notaires apostoliques.

APOSTRES. — On appelait apostres ou apotres, dans l'ancien droit français, une lettre par laquelle un condamné dénonciat appel au juge qui avant prononcé la sentence. Elle devait être signifiée dans

un délai déterminé. Cet usage, qui n'existait que dans les pays de droit écrit où l'on suivait la loi romaine, a été aboli par l'article 117 de l'ordonnance de Crémieu (1537).

## APOTHICAIRES .- Voy. CORPORATIONS.

APPARITEURS. — Les tribunaux ecclésiastiques, ou officialités, avaient des appariteurs qui remplissaient les fonctions d'huissiers, et faisaient les citations et autres exploits. On appelle encore appariteurs les huissiers des facultés et des corps enseignants.

APPARTEMENT. — Dans le langage de l'étiquette, appartement signifiait une fête accompagnée de jeu et de musique que le roi donnait dans ses appartements de Versailles. On disait dans ce sens : il y aura demain appartement à la cour.

APPASTIS ou PACTIS.—C'était une contribution de guerre levée sur les habitants d'un pays conquis.

APPEAU.—Terme de vénerie; l'appeau était une espèce de sifflet avec lequel on imitait le cri des diseaux pour les faire tomber dans les filets. On appelait aussi appeaux les oiseaux dont on se servait pour attirer et prendre les autres.

APPEAUX (volages). — Appel d'une justice particulière devant les tribunaux royaux. Voy. APPEL.

APPEL. - Le droit d'appel d'un tribunal ou d'un juge inférieur à une juridiction supérieure a été reconnu dans les premières lois des Francs, Les Capitulaires de Charlemagne déterminent les degrés d'appel (Capitulaire de 781) : « On appellera du dixainier au centenier, du centenier au comte, » « Le troisième appel, dit le même Capitulaire, sera porté devant le comte, qui nommera les juges convenables pour connaître de l'appel et du deni de justice. » De ce tribunal on pouvait appeler aux Missi dominici, et enfin à l'empereur lui-même. « Si quelqu'un veut venir vers nous, dit Charlemagne, qu'il en ait la permission. » Les causes des abbés, des évêques, des comtes et des grands étaient portées directement au tribunal de l'empereur (Capit. de 812), et jugées par les comtes palatins. Dans le cas où l'appel interjeté n'était pas fondé, l'appelant convaincu de mauvaise foi était condamné à douze sous d'amende et devait recevoir la bastonnade des juges eux-mêmes (Capit. de 803).

L'usage des appels tomba en désuétude, lorsque tous les liens de la hiérarchie fu-

rent rompus. On ne pouvait appeler d'un jugement sous le régime féodal qu'en soutenant le mal jugé en champ clos contre chacun des juges. C'est ce qu'on appelait fausser le jugement. Cet appel à la force n'était pas accorde au vilain ou au serf ; ils ne pouvaient se battre contre des nobles. Saint Louis abolit cet abus. « Combat, disait ce prince, n'est pas voie de droit. » Il établit quatre grands baillis pour recevoir les appeis des tribunaux feodaux, à Saint-Quentin, à Sens, à Mâcon et à Saint-Pierre-le-Moutier. Ce furent jusqu'aux derniers temps de l'ancienne monarchie les sièges des quatre grands bailliages ressortissant au parlement de Paris. On pouvait appeler du tribunal des baillis à la cour du roi ou parlement. Ainsi la justice se centralisait, et, par voie d'appel, revenait aux juges royaux. A cette époque, les appels, comme du temps de Charlemagne, étaient portés contre le juge, et non contre la partie adverse. L'affaire devenait personnelle pour le juge appelé, et il était tenu de venir comparaitre devant le bailli royal ou le parlement pour défendre la sentence qu'il avait prononcée. Les parlements et les baillis royaux se servirent des appels pour diminuer l'importance des justices seigneuriales. Ils favorisaieut les appeaux volages, qui enlevaient la cause aux juges ordinaires pour la porter devant le bailli royal. Bouteiller nous a conservé une formule de ces appels dans sa Somme rurale : « Sire juge, disait l'appelant, vous m'avez fait ajourner devant vous; mais j'ai cause d'appeler de votre juridic-tion, et, pour ce, j'en appelle d'appel volage, et vous ajourne des maintenant devant monseigneur le bailli ou son lieutenant. » Ce moyen d'annuler les justices particulières fut employé jusqu'au xvº siècle. A cette époque, la royauté n'en ayant plus besoin pour faire reconnaître partout sa juridiction, le laissa tomber en désué-

Co ne fut qu'au xvi siècle que les questions délicates et compliquées des appels furent réglées. Les parlements étaient reputés cours souveraines et jugeaient sans appel. Mais pour les autres juridictions, qui étaient très-nombreuses, il fallut établir des règles spéciales. Les ordonnances de François 1<sup>er</sup> et de Henri II décidèrent qu'on pourrait appeler des naîtres des eaux et forèts à la table de marbre pardevant le grand maître ou son lieutenant, et de là, en dernier ressort, aux parlements. Les appels des préviss des monnaies se portaient à la cour des monnaies se portaient à la cour des monnaies ceux des maîtres des ports et de leurs lieutenants aux parlements, etc.

Les sentences des tribunaux ecclésiastiques donnaient aussi lieu à des appels. "Dans les premiers siècles, dit Fleury (Institution au droit ecclésiastique. Ille partie , chap. xxiii), les appellations, comme les autres procedures, étaient rares dans les tribunaux ecclésiastiques. L'autorité des évêques était telle et la justice de leurs jugements ordinairement si notoire, qu'il fallait y acquiescer. Nous voyons toutefois dans le concile de Nicée, que si un clerc ou même un laïque prétendait avoir été déposé ou excommunié înjustement par son évêque, il pouvait se plaindre au concile de la province, mais nous ne voyons point que l'on y eût recours pour de moindres sujets ni qu'il y cut de tribunal réglé au-dessus du concile de la province. Que si un évêque se plaignait de la sentence d'un concile, le remède était d'en assembler un plus nombreux, joignant les évêques de deux ou plusieurs provinces. Quelquefois les évêques vexes avaient recours au pape, et le concile de Sardique leur en donnait la liberté. Mais, quoi qu'il en soit de l'Orient. nous voyons depuis ce temps en Occident de fréquentes appellations à Rome. Depuis que les fausses décrétales eurent cours ( vov. DROIT CANON ), les appellations devinrent toujours plus fréquentes. Car ces décrétales établissent les divers degrés de juridiction des archevêques, des primats et des patriarches, comme s'ils avaient eu lieu dès le 11º siècle, et elles permettent à tout le monde de s'adresser au pape directement. Cela fit que, dans la suite, la cour de Rome pretendit pouvoir juger toutes les causes, même en première instance, et prevenir les ordinaires (les évêques ) dans la juridiction contentieuse, comme dans la collation des bénéfices. On y recevait sans moyen (immédiatement, sans jugement d'un tribunal intermédiaire ) les appellations de l'évêque ou d'un juge inférieur. Saint Bernard écrivant au pape Eugène se plaint fortement de ces abus et marque l'exemple odieux d'un mariage, qui, sur le point d'être célébré, fut empêché par une appellation frivole. Il représente le consistoire comme une cour souveraine, chargée de l'expédition d'une infinité de proces, et la cour de Rome remplie de solliciteurs et de plaideurs ; car ils étaient obligés à s'y rendre de toute la chrétienté. Les métropolitains et les primats suivirent cet exemple; on ne vit plus qu'appellations frivoles et frustratoires (c'est-à-dire n'ayant aucun motif sérieux et interjetées seulement pour éluder l'exécution d'un jugement). On appelait non-seulement des jugements, mais des règlements de

procédure, mais des actes extraiudiciaires, des ordonnances provisionnelles, des corrections d'un évêque ou d'un supérieur régulier. On formait des appellations vagues et sans fondement. On appelait, non-seulement des griefs soufferts, mais des griefs futurs; on faisait durer plusieurs années la poursuite d'un appel; c'était une source de chicanes infinies. On le peut voir par tout le titre des décrétales. Les deux conciles de Latran, tenus sous Alexandre III et sous Innocent III remédièrent en partie à ces abus. Le concile de Bâle passa plus avant. Il défendit les évocations à la cour de Rome et ordonna que dans les lieux qui en seraient éloignes de plus de quatre journées, toutes les causes fussent traitées et terminées par les juges des lieux, excepté les causes majeures réservées au saint-siège. Il ordonna de plus, que toutes les appellations seraient relevées au supérieur immédiat. sans jamais recourir plus haut, fût-ce au pape, sans passer par les juridictions intermédiaires. »

On appelait quelquefois des jugements pontificaux à la décision suprème des conciles. Ainsi, en 1467, lorsque la pragmatique sanction de Bourges fut abolie, « le recteur de l'Université et les suppòts d'icelle allèrent par devers le légat et de lui appelèrent et de l'effet des lettres pontificales au saint concile et partout ailleurs où ils verroient estre à faire, et puis ils vinrent au Chastelet, où pareillement autant en firent et y firent enregistrer leur opposition. » (Chronique de Louis XI, par J. de Troyes.) Louis XII, excommunié par le pape Jules II, en appela au futur concile. Ce fut surtout, vers la fin du xvie siècle et à l'époque des troubles de la Ligue, que se multiplièrent les appels au futur concile.

La complication des appels tenait à la variété des juridictions. L'assemblée constituante abolit cette multitude de tribunaux qui couvraient la France et régularisa les appels en les simplifiant. Elle crea le tribunal de cassation, qui avait pour mission de reviser tous les appels en dernière instance, et de donner un caractère d'unité à la législation. Ce tribunal est resté sous le nom de cour de cassation le centre de l'administration judiciaire. La loi a réglé les divers degrés d'appel depuis les justices de paix jusqu'à la cour suprême. Elle a déterminé dans quel cas chacun des tribunaux intermediaires jugerait sans appel ou avec recours à la juridiction supérieure.

APPEL COMME D'ABUS. - « L'appel comme d'abus, dit Fleury dans son Insti-

tution au droit ecclésiastique, est une plainte contre le juge ecclésiastique. lorsqu'on prétend qu'il a excédé son pouvoir, ou entrepris, en quelque manière que ce soit, contre la juridiction séculière, ou, en général, contre les libertes de l'Eglise gallicane. » (Voy. LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE.) En 1329, Pierre de Cugnières, avocat du roi au parlement de Paris, se plaignit, en présence de l'hilippe de Valois, des abus des juges d'Église qui empiétaient journellement sur la juridiction séculière, et demanda au roi de les réprimer. Il est aussi question de ces abus de la juridiction ecclesiastique dans le Songe du Vergier, composé sous Charles V. et dans les plaintes de l'université de Paris contre Benoît XIII, en 1385. Enfin, le 7 juin 1404, eut lieu le plus ancien exemple d'un appel comme d'abus interjeté en forme. L'appel comme d'abus ne se relevait qu'en cour souveraine, et d'ordinaire aux parlements, quelquefois au conseil du roi. L'usage des appels comme d'abus fut vivement attaque au concile de Trente et défendu par Du Ferrier, ambassadeur de Charles IX (De Thou, Hist. de son temps, livre XXXV). Ils continuèrent d'être en usage aux xviie et xviiie siècles.

Les lois modernes ont aboli les tribunaux ecclésiastiques; mais elles ont maintenu l'appel comme d'abus, dans le cas où un ecclésiastique commet quelque excès de pouvoir ou contrevient dans l'exercice de ses fonctions aux lois du royaume. «Il y a abus, dit la loi du 18 germinal an x, dans toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injure ou en scandale public.» D'est devant le conseil d'État que, d'après la même loi, sont portés actuellement les appels comme d'abus.

APPEL (Cour d'). — Après la suppression des parlements (voy. ce mot.), la Constituante organisa des tribunaux de district qui remplissaient les uns à l'égard des autres les fonctions de tribunaux d'appel avec recours au tribunal de cassation. Les membres de ces tribunaux étaient élus et n'avaient qu'un mandat temporaire. Cette organisation, qui ne donnait aux juges aucune stabilité, parut bientôt défectueuse. La constitution de l'an vui (tire v) réorganisa l'administration judiciaire et étabilt plusieurs degrés de juridiction, depuis les juges de paix jusqu'au tribunal de cassation. Chaque département eut son tribunal d'appel, La

loi du 16 thermidor an x (4 août 1801) remit au premier consul la nomination des juges. Enfin la charte de 1814 accorda aux magistrats l'inamovibilité que les lois de la Révolution et de l'Empire leur avaient refusée. Les tribunaux d'appel prirent le nom de cours royales. Il y en eut vingt-sept pour toute la France. Depuis 1848 elles ont été désignées sous le nom de cours d'appel. Du reste les sièges de ces tribunaux n'ont pas varié. Ils sont fixes à Paris (1re classe ), Bordeaux, Lyon, Rouen (2º classe), Toulouse (3º classe), Agen , Aix , Amiens , Angers , Bastia, Besançon, Bourges, Caen, Colmar, Diion . Douai . Grenoble . Limoges . Metz . Montpellier, Nancy, Nimes, Orleans, Pau, Poitiers, Rennes et Riom (4º classe).

APPEL. — Ce mot indiquait aussi une provocation en duel. Voy. Duel.

APPEL MILITAIRE. - Voy. RECRUTE-MENT.

APPERCEUS. — On appelait apperceus des miliciens de Franche-Comte dont parle Pellisson dans son *Histoire de* Louis XIV, t. II, livre VI, p. 265-303.

APPLICATION (École d') .- Voy. ÉCOLES.

APPOINTEMENT.—Il était d'usage, lorsqu'un procès paraissait trop embrouillé ou la question trop delicate, en chroullé ou la question trop delicate, devait être prise ultérieurement sur le va des pièces. C'était quelquefois un moyen d'ajourner indéfiniment un procès. Ainsi, dans la lutte de l'Université contre les jésuiles, en 1564, le parlement, après avoir entendu les plaidoiries de Pasquier et de Versoris, appointa la cause au conseil. Le procès ne fut jamais jugé. Voy. Pasquier, Recherches de la France, livre III, chap. XLIV.

APPRENTI, APPRENTISSAGE. - Voy. CORPORATIONS.

APPRENTISSAGE (Brevet d'). - Voy. BREVET.

APSIDE OU ABSIDE. — Ce mot, tiré du grec áţiç, qui signifle voite ou arcade, désigne la partie intérieure des anciennes églises où le clergé était assis et où s'élevait l'autel; on lui donnait ce nom parce qu'elle était bâtie en voîte. L'apside présentait une figure hémisphérique; au milieu du demi-cercle était placé le trône de l'évêque, de l'abbé ou du curé, a yant les prêtres assis à sa droite et à sa gauche sur un hémicycle attenant à la muraille. L'autel était placé ordinairement en avant de l'apside ou au centre; les diacres se tenaient debout aux deux côtés de l'autel, tous la figure tournée vers le peuple. Oa

trouve des apsides dans les basiliques romaines et jusque dans les églises romanes des x1° et x11° siècles.

AQUEDUCS. - Les Romains construisirent les premiers en Gaule des aqueducs ou canaux en pierre pour conduire les eaux. Le plus célèbre de ces monuments est l'aqueduc connu sous le nom de Pont du Gard, que l'on voit près de Nîmes. Il existe encore des debris d'aqueducs romains à Lyon et à Jouy près de Metz. Les aqueducs de Marly, d'Arcueil, et de Bucq, près de Versailles, sont, comme l'aqueduc du Gard, composés de trumeaux et d'ar-cades, et construits à travers les plaines et les vallées. D'autres aqueducs, tels que ceux de Roquencourt, de Belleville, etc., sont souterrains, percés à travers des montagnes et couverts de voûtes ou de dalles de pierre.

ARABES. - Les Arabes ont exercé une grande influence sur la France, et spécialement sur les contrées méridionales. Au x° siècle, le célèbre Gerbert d'Aurillac, qui fut successivement archevêque de Reims et pape sous le nom de Sylvestre II, alla étudier dans les écoles arabes les sciences mathématiques, qu'il enseigna à la France. La poésie des troubadours, avec sa galanterie subtile , la scolastique qui profita des travaux des Arabes sur Aristote, l'architecture gothique, enfin, dont les ornements capricieux ont conservé le nom d'arabesques, subirent certainement l'influence de la poésie, de la philosophie et de l'architecture arabes. Les premiers médecins de l'école de Montpel-lier avaient étudié aux écoles arabes d'Espagne. Les principales notions de physique et de chimie, au moyen âge, furent dues à ce peuple. Enfin, il suffit de rappeler le papier-linge, les chiffres arabes, la boussole et la poudre à canon, pour indiquer tout ce que la France doit aux Arabes. Voy. Boussole, PAPIER, POUDRE A CANON, SCIENCES.

ARABÉSQUES. — Le nom de ces ornements d'architecture indique assez qu'ils ont été empruntés aux Arabes. Ils se composent d'un mélange de fleurs, de fruits, et quelquefois de figures d'hommes et d'animaux véritables ou imaginaires. Au moyen âge, les arabesques fournirent à l'architecture gothique des ornements tantôt gracieux, tantôt bizarres. La Renaissance les adopta en les perfectionnant. Le Primatice et le Rosso, pour ne parler que des artistes italiens appelés en France, en ont laissé des modèles dans les châteaux qu'ils bàtirent pour François le et châteaux

ARBALETE OU ARBALESTE. - Voy.

ARBALÉTRIERS.—Voy. ARMÉE.
ARBRE DE LA LIBERTÉ. — Voy. LIBERTÉ.
ARBRES SACRÉS.—Voy. SUPERSTITIONS.
ARC.—Voy. ARMÉS.

ARC-BOUTANT.—Voy. ÉGLISE.
ARC DE TRIOMPHE. — Voy. TRIOMPHE.

ARCHERS.—Voy. ARMÉE.

ARCHERS DU ROI. — Ancien nom des gardes écossaises. Voy. MAISON DU ROI.

ARCHERS DU GUET.—Voy. GUET. ARCHERS DES TOILES.—Voy. VÉNERIE.

ARCHERS DES TOILES.—VOY. VENERIE. ARCHERS (FRANCS).—VOY. ARMÉE.

ARCHEVÉCHÉ.-Voy. CLERGÉ.

ARCHEVEQUE .-- Voy. CLERGE.

ARCHI-ABBÉ.—Voy. ABBÉ.

ARCHICHANCELIER.—Voy. Officiers
(GRANDS) DE LA COURONNE.

ARCHICHAPELAIN.—Voy. CLERGÉ. ARCHIDIACRE.—Voy. CLERGÉ.

ARCHIMANDRITE.—Nom que dans certains ordres religieux on donnait à l'abbé. ARCHIPRÈTRE.—Voy. CLERGE.

ARCHITECTURE. - En France, l'histoire de l'architecture ou de l'art de construire et d'orner des édifices présente six époques distinctes. Je ne puis que les indiquer rapidement : 1º l'architecture gauloise n'a laisse que des monuments informes ; tantôt ce sont des pierres levees, ou pierres droites, menhirs ou peulvans, parfois isolées, parfois groupées, comme à Karnac, dans le Morbihan; tantôt des cromlechs ou cercles de pierres; tantôt des dolmens, composés de larges pierres placées horizontalement sur des pierres verticales (voy. GAULOIS); 2º l'architecture gréco-romaine ; outre des debris de voies romaines, elle a laissé quelques monuments remarquables, surtout dans le midi ; telles sont les arènes de Nimes et d'Arles, l'arc de triomphe d'Orange, le pont du Gard, la maison carrée de Nîmes ; 2º l'architecture romane ; elle se caractérise par le plein cintre ou arcade semi-circulaire; elle a élevé ses principaux monuments, eglises ou abbayes, aux xiº et xiiº siècles ; elle a d'abord une grande et majestueuse simplicité, puis elle se charge d'ornements, comme à Notre-Dame de Poitiers et à la cathedrale de Bayeux ; 4º l'architecture ogivale, qu'on appelle improprement architecture gothique; elle se distingua de la précédente par l'arc aigu ou ogive, puis par l'élancement des voûtes, des flèches, des piliers, enfin par le luxe des orne-

ments qui couvrit et finit par surcharger les ogives, les portails, les vontes et les flèches (voy. EGLISE). On distingue trois âges de l'ogive : d'abord l'ogive à lancette, sans ornements intérieurs : elle se trouve surtout au xue siècle; puis l'ogice rayonnante, ornée de courbes circulaires; elle domine aux xine et xive siècles; enfin, l'ogive flamboyante, au xve siècle; elle est chargée d'ornements qui ne sont pas sans analogie avec une flamme droite ou renversée. A chacun de ces ages de l'ogive correspond une révolution dans l'art. Simple au début, l'architecture ogivale prend de la grandeur et de la ri-chesse au xmº siècle; elle est alors dans toute sa beauté; ses arcades élancées dans les airs, ses piliers formes d'une multitude de colonnettes, ses flèches découpées à jour, unissent la légèreté à la force, la délicatesse des sculptures à la sublimité de l'ensemble. L'édifice est majestueux et chaque détail travaillé avec art. Mais au xve siècle, le luxe des ornements efface la grandeur de l'architecture ; les artistes se tourmentent pour produire des effets nouveaux; de là les pendentifs multipliés, les sculptures prodiguées et l'art périssant sous le luxe des détails. 5º L'architecture de la Renaissance est un mélange du style gréco-romain et de quelques souvenirs du moyen age ingénieusement combinés ; ce style, apporté en Franco par les artistes italiens, a produit des monuments remarquables à Fontainebleau, à Chambord, à Gaillon, à Écouen, à Anct, etc. On ne peut oublier, même dans une revue aussi rapide, la façade méridonale du Louvre où brille, dans sa grace, l'art de Jean Goujon. Une restauration ingénieuse permet d'en admirer anjourd'hui toute la délicatesse. 6º Le siècle de Louis XIV ent son architecture régulière et grandiose, mais souvent froide et compassee dans sa majesté; Versailles, et la colonnade du Louvre en sont les chefs-d'œuvre. Le xvine siècle l'imita en l'amoindrissant : l'hôtel de la Monnaie . l'Ecole militaire, le garde-meuble, sur la place de la Concorde; Saint-Sulpice, le Panthéon, sont les principaux monuments de cette époque. Depuis la Révolution jusqu'à nos jours, on n'a fait qu'imiter ou combiner ces différents types, sans produire un style nouveau. On imite le style ogival à Sainte-Clotilde, le style de la Renaissance à l'Hôtel de Ville. le style greco-romain à la Bourse et à la Madéleine. Le progrès de l'architecture, pour notre époque, ne peut être signalé que dans la construction des maisons, dans la distribution plus intelligente des diverses parties, et dans les soins apportés

pour rendre les habitations plus commodes et plus saines. Espérons que les grands travaux qui s'exécutent et l'emploi, comme dans nos embarcadères de chemins de fer, de matériaux nouveaux, donneront à quelque architecte de génie l'occasion de faire sortir l'art de la servile imitation d'un passe qui n'avait ni nos goûts ni nos besoins. Dejà on peut citer l'embarcadère du chemin de Strasbourg, non comme un chef-d'œuvre assurément, mais comme une promesse. Nous mentionnerons aussi la digue de Cherbourg, comme le plus puissant effort que l'homme ait jamais fait contre la nature. - Pour les détails, voy. les différents mots indiquant une époque ou un caractère d'architecture. tels que Chateau fort et Eglise. Il faut surtout consulter les ouvrages spéciaux, et entre autres le Cours d'archéologie professe, par M. de Caumont, le Manuel d'architecture civile et religieuse par le même, et les Instructions du comité historique des arts et monuments.

ARCHITRÉSORIER. — Voy. OFFICIERS (GRANDS) DE LA COURONNE.

ARCHIVES. - On entend par ce mot et les anciens titres et le lieu qui les renferme ; il vient du grec apzitov (ancien) d'où l'on a fait, dans la basse latinité. archieum. Dans les premiers siècles et même jusqu'au temps de Philippe Auguste, les rois de France avaient deux espèces d'archives : celles qu'on transportait à leur suite pour éclairer leur conseil, viatoria, et les archives perma-nentes, stataria. En 1194, sous Philippe Auguste, les Anglais ayant vaincu les Français au combat de Freteval, une partie des archives de la couronne fut prise et pillée. On songea alors à fonder un établissement public où restat déposé le trésor des chartes. Ce fut le chancelier Guérin, évêque de Senlis, qui en fut le createur, en 1210. Bientôt chaque établissement civil ou ecclésiastique eut ses archives. En 1782, il y avait en France douze cent vingt-cinq dépôts d'archives. En 1794, la Convention centralisa les archives; on forma dans chaque département un établissement où furent reunies les archives des monastères, des chapitres et des établissements civils de cette circonscription. Des commissaires furent chargés d'en faire le dépouillement. Ces dépôts existent encore aujourd'hui sous le d'archives départementales. En nom même temps, les archives nationales prirent un vaste développement et furent divisées en six sections qui existent encore aujourd'hui: 1º la section de législation, qui comprend les édits, ordonnances, lois,

décrets, procès-verbaux des assemblées legislatives, etc.; 2º la section administratice, où l'on réunit les papiers des divers ministères et des administrations centrales; 3º la section historique, qui renferme le trésor des chartes, les ordonnances, traités et autres actes intéressant l'histoire générale de la France et les histoires locales ; 4º la section topographique, dépôt de toutes les pièces et cartes relatives à la population et à la division géographique de la France; 5º la section domaniale, qui contient les registres de la chambre des comptes, du bureau des finances, tous les titres du domaine na-tional et les pièces concernant les biens du clergé et des émigrés ; 6º la section judiciaire, renfermant les registres du parlement de Paris, de la chancellerie, du Châtelet, des cours des aides, des monnaies et des diverses juridictions qui avaient leur siège à Paris. Les archives nationales furent d'abord déposées au Temple, puis à la Sainte-Chapelle sous saint Louis. En 1809, Napoléon fit trans-porter à l'hôtel de Soubise ce dépôt, augmenté des archives des diverses corporations ecclésiastiques et civiles. De nouvelles constructions ont agrandi considérablement le palais des archives nationales. Elles sont placées sous la surveillance d'un garde général ; chaque section a un chef particulier.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES. — Voy. Archives.

ARDENTS (Le mal des). — Cette maladie épidémique s'appelait aussi feu sacré
ou feu saint Antoine: ce dernier nom
vient de ce que l'ordre de saint Antoine
(voy. CLERGE RÉCLIER; ANTONINS) fut
fondé à l'occasion du mal des ardents.
Cette maladie, dont on signale les ravages
en 945, en 994, en 1089, en 1128, 1130,
1140, etc., brûlait le membre attaqué et
le détachait du corps. Les médecins modernes croient y reconnaître l'ergotisme
gangreneux.

ARDOISE. — Voy. Maison.
ARDOISIÈRE. — Voy. Mines.
ARÈNES. — Voy. Amphithéatre.
ARGENT. — Voy. Monnaie.

ARGENT JETÉ AU PEUPLE. — L'usage de jeter de l'argent au peuple, dans les cérémonies publiques, est souvent mentionné dans les historiens du XVI siècle. Ainsi le duc d'Anjou, après la prestation du serment de garder les privilèges de la ville de Cambrai, en 1581, jeta de l'argent au peuple; après la conclusion de la paix de Vervins, en 1598, llenri IV fit aussi

jeter de l'argent; Louis XIV distribua de l'or à son entrée à Lille, en 1667, etc.

ARGENT VÉRÉ. — Pièces d'argenterie ornées d'émail.

ARGENTERIE. - Voy. TABLE.

ARGENTIER. — Au xve siècle, on donnait ce nom au trésorier du roi, Jacques Cœur était argentier de Charles VII. On appelait encore argentier l'officier chargé de tenir compte des vêtements que le roi faisait faire pour sa personne. Les changeurs et les ouvriers employés à la fabrication des monnaies sont aussi désignés, au moyen âge, sous le nom d'argentiers. Il y avait encore des officiers de ce nom au xviv siècle. Les Mémoires du cardinal de ltetz parlent d'un argentier de la reine. On voit aussi dans cet ouvrage que le cardinal avait un argentier qui devint son maltre d'hôtel en 1652.

ARGOT. - Patois ignoble particulier aux voleurs. Voy. TRUANDERIE.

ARGOULETS. — Corps de cavalerie légère au xviº siècle. On les appelait aussi STRADIOTS OU ESTRADIOTS. Voy. ABMÉE.

ARGOUSIN. — Préposé des bagnes. Voy. Peines.

ARIANISME. - Voy. Hérésies.

ARISTOCRATIE. - Voy. FÉODALITÉ et NOBLESSE.

ARITHMÉTIQUE. - Voy. Sciences.

ARLEQUIN. - Ce nom, qui désigne encore aujourd'hui un des héros des farces populaires, se rattache aux légendes du moyen âge. Il vient probablement de l'allemand Erl-kænig (le roi des aunes), personnage fantastique, immortalisé par une ballade de Gothe. D'Erlkænig on fit dans le latin du moyen åge Erlechinus, Arlechinus, arlequin. Les traditions le représentent errant pendant les nuits avec une troupe de fantômes, tons punis de leurs crimes. Un des plus curieux récits de cette légende se trouve dans l'Histoire d'Orderic Vital, qui écrivait au xue siècle. Il raconte qu'un prêtre du diocèse de Lisieux, nommé Gaucelin, fut surpris pendant la nuit par la troupe fantastique et qu'il reconnut la mesnie ou compagnie d'Herlequin. Le terrible fantôme du moyen âge a eu le sort de la plupart des héros de cette époque; il a été travesti, ridiculisé par les poêtes du xvie siècle ; il est tombé aux tréteaux des foires et ne sert plus qu'à amuser les en-

ARMAGNACS. — On appelait Armagnacs au commencement du xv° siècle la faction du duc d'Orléans, dont le fils avait épousé une fille du comte d'Armagnac. De 1413 à 1435, la France fut déchirée par la guerre des Armagnacs et des Bourguignons.

ARMATEUR. - VOV. NAVIGATION.

ARMÉE. - On peut distinguer dans les institutions militaires de la France cinq phases principales: 1º Les armées barbares sous les deux premières races; 2º le système féodal; 3º les compagnies mercenaires ou grandes compagnies; 4º l'organisation d'une armée permanente; 5º les armées modernes. Je ne parle pas des Gaulois, dont l'organisation militaire nous est à peine connue. On sait quelle était leur bravoure, leur impétuosité; mais ils manquaient de tactique et de prudence. Tantôt ils combattaient nus, comme à la bataille de Télamon contre les Romains ; tantôt ils se chargeaient de lourdes armures de fer, comme le corps des Clinabarii. Au commencement du combat, dit Tite Live, ils étaient plus que des hommes et à la fin moins que des femmes. Chez les Francs, tous les hommes libres étaient guerriers; les possesseurs d'alleux devaient le service militaire en cas d'invasion : les bénéficiers étaient obligés de suivre le roi, même pour une guerre privée. Les capitulaires de Charlemagne font connaître avec plus de précision les obligations imposées aux seigneurs francs: « Tout homme libre, propriétaire de quatre manses de terre, doit être prêt à marcher pour le service militaire et accompagner le comte. Celui qui n'en possède que trois s'adjoindra le propriétaire d'un manse, et ils s'entendront pour remplir le service militaire. » (Capitulaire de 803.) - « Nous avons ordonné, dit un capitulaire de 811, que, suivant l'ancienne coutume. on se fournit de vivres dans sa province pour trois mois, et d'armes et d'habits pour six mois. » - « Que le comte ait soin que les armes ne manquent point aux soldats qu'il doit conduire à l'armée, c'està-dire qu'ils aient une lance, un bouclier, un arc, deux cordes, douze flèches, des cuirasses et des casques. » (Capitul. de \$13.) Charlemagne, en organisant l'armée, réservait exclusivement au souverain le droit de faire la guerre. « En cas de febde (guerre privée), qu'on examine lequel des deux adversaires est contraire à la paix, et qu'on les y contraigne, mal-gré leur résistance. Si l'on ne peut rétablir la paix par un autre moyen, qu'on les amène en notre présence. Et si, la paix faite, l'un tue l'autre, qu'il paye la composition et perde la main par laquelle il s'est parjure. »

Après la chute de l'empire carlovin-

gien, au milieu de l'anarchie féodale. les guerres privées sévirent avec vio-lence, et il n'y eut plus d'armée régulière. Cependant on finit par organiser co chaos ; le roi convoqua le ban et l'arrièreban. Le ban appelait sous ses drapeaux tous les propriétaires de fiefs; l'arrièreban, les milices communales. Le service militaire se nommait chevauchée en cas de guerre privée; ost, lorsqu'il s'agissait d'une guerre genérale. L'histoire de Louis VI présente, en 1124, le premier exemple d'une véritable armée nationale répondant à l'appel du roi. L'empereur d'Allemagne, Henri V, menaçait la France; le roi convoqua le ban et l'arrièreban, et son historien Suger nous montre une immense multitude de vassaux se pressant sous ses drapeaux dans les plaines de Reims : « Les seigneurs du royaume distribuèrent, devant le roi, les bataillons qui devaient s'assembler. Ils firent une première division des habitants de Reims et de Chalons, qui passait soixante mille combattants, tant à pied qu'à cheval; la seconde, qui n'était pas moins nombreuse, comprenait ceux de Laon et de Soissons; la troisième, ceux d'Orléans, d'Étampes, de Paris, avec la nombreuse armée dévouée à saint Denis et à la couronne, où le roi voulut être en personne; le comte palatin Thibaut de Champagne, avec son oncle, le comte Hugues de Troyes, formait la quatrième, le duc de Bourgogne, avec le comte de Nevers, la cinquième; l'excellent comte Raoul de Vermandois, illustre par la parenté du roi, entouré d'une brillante chevalerie et de la bourgeoisie de Saint-Quentin armée de casques et de cuirasses, devait former l'aile droite; ceux du Ponthieu, d'Amiens et de Beauvais, étaient destines à l'aile gauche. Le noble comte de Flandre, avec dix mille vaillants che-valiers, aurait triplé l'armée, s'il eût pu arriver à temps. Le duc d'Aquitaine Guillaume, l'excellent comte de Bretagne et le belliqueux Foulques, comte d'Anjou, se désolaient que la distance des lieux et la brièveté du temps ne leur permissent pas d'amener aussi leurs forces pour venger les injures faites aux Français, » Ce fut dans cette circonstance sclennelle, au milieu de cette armée véritablement française, que retentit le cri de guerre de la France : Montjoie , Saint-Denis. Montjoie, d'après Ducange, désigne la colline de Montmartre, où l'apôtre de la France, saint Denis, souffrit le martyre; d'autres font dériver ces mots de Mons Jovis (montagne de Jupiter).

L'armée de la France, ban et arrièreban, se réunit encore dans les plaines de

Bouvines, lorsque Philippe Auguste vint combattre l'empereur d'Allemagne, Otton IV (1214). Là aussi se trouvaient les milices bourgeoises, qui couvrirent de leurs corps Philippe Auguste au moment du danger. Peu à peu, le service du ban et de l'arrière-ban tomba en desuétude, et il fut bientôt d'usage de le remplacer par une contribution pécuniaire destinée à la solde des troupes. Cependant on trouve des preuves de la convocation de l'arrière-ban, même à la fin du xviie siècle. A cette époque, le nom d'arrièreban ne s'appliquait plus qu'aux arrièrevassaux, possesseurs de fiefs qui ne relevaient pas directement du roi. La plupart des historiens supposent qu'il fut réuni pour la dernière fois en 1674, mais la correspondance de Mae de Sévigné prouve qu'il fut convoqué encore en 1689. Elle écrivait à son cousin, Bussy-Rabutin, le 16 mars 1689 : « Le corps de la noblesse pour l'arrière-ban est d'une grandeur et d'une magnificence surprenantes. » Les possesseurs de fiefs étaient tenus de servir en personne. Les femmes, les mineurs et les ecclésiastiques devaient envoyer leur contingent, suivant les prescriptions de la loi féodale. On demandait un homme à Mue de Sévigné pour son fief de Bourbilly. « Je dis, écrivait-elle le 13 mai 1689 à Bussy-Rabutin, je dis que j'ai donné le fonds de ma terre de Bourbilly à ma fille en la mariant. Le lieutenant général me tourmente pour l'usufruit. Je vous demande pardon, mon cher cousin, mais je me jetterai dans la bourgeoisie de Paris.»

Les armées féodales étaient sous les ordres du sénéchal de France, et, lorsque Philippe Auguste eut supprimé cette dignité, en 1191, le commandement suprême fut déféré au connétable. Il avait sous ses ordres deux maréchaux et le grand maître des arbaletriers. Ce dernier commandait spécialement les milices communales, composées de soldats appelés arbalétriers, à cause de l'arme dont ils se servaient (voy. Armes). Chacun de ces généraux avait des lieutenants charges de veiller à la conduite de l'armée, au maintien de la discipline et de juger les soldats qui manquaient à ses lois. Les sénéchaux, baillis et prévôts des provinces cumulaient l'autorité militaire avec les fonctions administratives et même judiciaires; ils étaient charges, entre autres fonctions, du commandement de l'arrière ban. Le service féodal de l'ost et de la chevauchée était limité à quarante jours. Saint Louis ordonna qu'il en durerait soixante. Il pouvait être prolongé en cas d'invasion, mais alors une solde était accordée aux troupes féodales.

A côté de ces milices toujours mal disciplinées et qui d'ailleurs restaient peu de temps sous les drapeaux, les rois eurent, dès le xue siècle, des compagnies mercenaires que l'on trouve désignées sous les noms de bandes de routiers, cotereaux, brabançons, ribauds, tard-venus, et que l'on confondit plus tard sous le nom de grandes compagnies. Les troupes mercenaires, accoutumées à vivre de la guerre, se livrèrent aux plus grands excès. Dès la fin du xue, leurs brigandages forcèrent les habitants de plusieurs contrées à s'armer pour les repousser par la force. Ces associations. qui se distinguaient par un capuce ou capuchon, sont appelées tantôt capuciès (voy. ce mot) tantôt capuchons, tantôt frères de la paix. Mais ce fut surtout pendant le xive siècle, que les troupes mercenaires se multiplièrent. Philippe le Bel y ajouta un nouveau corps, qu'on ap-pelait cranequiniers ou arbalétriers à cheval (voy. Armes). Pendant les lon-gues guerres du xiv et du xv siècle, ces troupes mercenaires dévastèrent la France. Le roi Charles V parvint à éloigner les grandes compagnies et s'efforça de les remplacer par des armées permanentes, comme l'atteste l'ordonnance de Vincennes, rendue en 1373 (1374). Les troubles qui suivirent son règne s'opposèrent à la réalisation de cet utile projet. Charles VII fut plus heurenx; il institua, en 1439, la cavalerie des gens d'armes, qu'on appelait aussi compagnies d'ordonnance, et, en 1445, l'infanterie des francs archers ou francs-taupins (voy. FRANCS-TAUPINS). Les compagnies d'ordonnance étaient au nombre de quinze, et chaque compagnie comprenait cent lances garnies. On entendait par lance garnie six hommes, savoir : l'homme d'armes, un page ou varlet, trois archers et un coutillier ou soldat arme d'un coutil ou couteau. C'est probablement à cette organi-sation de la cavalerie qu'il faut attribuer l'usage longtemps conservé d'appeler chaque cavalier mattre. On disait une compagnie composée de cinquante maîtres, parce que, dans l'origine, le cavalier se présentait comme un maître, un seigneur entouré de ses vassaux. Cette cavalerie des gens d'armes, ou, comme on l'appelait alors, cette gendarmerie formait un corps de 9000 hommes; elle était conposee presque exclusivement de nobles et a joué le principal rôle dans les guerres du xvie siècle.

Les francs archers furent la première infanterie régulière; ils tiraient leur nom de l'exemption d'impôt accordée à tous les paysans choisis pour faire partie de

ce corps. On en désignait un par paroisse pour être equipe à frais communs par les habitants, s'exercer au maniement des armes, les jours de fêtes, et être prêt à répondre au premier appel. Les capitaines étaient nommes par le roi. L'isolement des francs archers leur enlevait tout esprit militaire; aussi ce corps fut-il supprimé par Louis XI, en 1480. Il est d'ailleurs probable que ce despote ombrageux ne se souciait pas de laisser des armes entre les mains du peuple. Il prit à sa solde des Ecossais et des Suisses; les premiers formèrent le corps des archers de la garde du roi; les seconds, au nombre de six mille, servirent de modèle à l'infanterie française, telle que Louis XI la réorganisa. Il institua aussi, en 1478, la compagnie des gentilshommes à bec-de-corbin, pour veiller à sa sûreté; ils tiraient leur nom de leur arme, semblable à une hallebarde et nommée bec-de-corbin. Charles VIII crea une seconde compagnie de ces gardes en 1497. Supprimés sous Louis XIII, rétablis sous Louis XIV, les gentilshommes à bec-de-corbin furent définitivement licenciés en 1776. Sous les règnes de Charles VIII et de Louis XII, on augmenta le nombre des compagnies suisses et on y ajouta des mercenaires allemands; on appelait rettres les cavaliers de cette nation et lansquenets les fantassins, des mots allemands land et knecht qui signifient serviteur ou défenseur du pays. Ces troupes mercenaires portaient encore le nom d'aventuriers et de bandes noires. On enrôla aussi, sous Charles VIII, des mercenaires albanais pour former la cavalerie légère, on les appelait Estradiots, du mot grec Expanieras, et quelquefois Argoulets; ce dernier nom s'appliquait surtout aux corps de cavalerie légère qui servaient d'éclaireurs ; il y en avait à la bataille de Dreux, livrée en 1562. On n'avait eu dans le principe pour cavalerie légère que quelques cranequiniers ou arbalétriers à cheval.

La découverte et les progrès des armes à feu firent remplacer le grand maltre des arbalètriers par le grand maltre de l'artillerie; ce dernier titre se trouve dès le règne de Louis XI. Enfin des lieutenants des maréchaux, furent spécialement chargés, dès la fin du xy\*siècle, de maintenir le bon ordre et la police dans les armées, de veiller aux approvisionnements et d'assigner des logements aux troupes sans grever le peuple.

Au xyie siècle, on fit de nouveaux efforts pour créer une infanterie nationale. En 1509, Louis XII reconnut le danger des troupes mercenaires, lorsque les

Suisses, cédant aux instances du cardinal de Sion. Mathias Schinner, refusèrent de vendre leurs services à la France. Le roi chargea Bayard et Vandenesse d'organiser une infanterie nationale: mais ils n'v parvinrent pas. Le plus puissant effort fut tenté par François Ier, qui institua. en 1532, les légions provinciales. Elles se composaient de sept corps de six mille hommes chacun et étaient fournies par les provinces suivantes : 1º Bretagne; 2º Normandie; 3º Picardie; 4º Bourgogne, Cham-pagne et Nivernais; 5º Dauphine, Provence, Lyonnais, Auvergne; 6° Languedoc; 7º Guyenne. Chaque légion était sous les ordres d'un colonel et de six capitaines qui commandaient chacun mille hommes. « Ce fut une très-belle invention, dit Montluc, si elle eut été bien suivie . car c'est le vrai moven d'avoir toujours une bonne armée sur pied, comme faisaient les Romains, et de tenir son peuple aguerri. » François ler crea, en 1514, un colonel général de l'infanterie française, auquel il soumit ce corps de quarante-deux mille hommes, et les vieilles bandes qu'on désignait sous le nom général d'aventuriers. Tous ces essais d'infanterie nationale ne réussirent pas. L'ambassadeur vénitien, Fr. Giustiniano, qui visitait la France peu de temps après l'institution des légions provinciales et qui la jugeait avec impartialité, constate le peu de succès de cette tentative. « Ces légionnaires français tant vantés n'ont pas réussi du tout. Ce ne sont que des paysans elevés dans la servitude, sans aucune expérience du maniement des armes, et, comme ils passaient tout à coup de l'extrême asservissement à la liberté et à la licence de la guerre, il advint ce qui arrive toujours dans tout changement subit, qu'ils ne voulaient plus obeir à leurs maîtres. Ainsi les gentilshommes de France se sont plusieurs fois plaints à Sa Majesté de ce qu'en mettant les armes aux mains des paysans et en les affranchissant des anciennes charges, elle les avait rendus désobeissants et rétifs; elle avait dépouillé la noblesse de ses priviléges, en sorte que les paysans, dans peu de temps, deviendraient gentilshommes et les nobles deviendraient vilains. C'est à cause de ces désordres et de l'impossibilité où sont ces légionnaires de rien entreprendre que leurs rangs s'éclaircissent tous les jours, et que le roi, prive de ses propres armes, est force d'avoir recours à la valeur mercenaire. » ( Relations des ambassadeurs vénitiens, tome I, p. 185-187).

La force de l'armée consista toujours au xviº siècle dans la cavalerie. Outre les gens d'armes, on y voit en 1558 les corps de carabins, armés d'une cuirasse, d'un casque appelé cabasse, de pistolets et d'une longue escopette. Ils servaient d'éclaireurs et de cavalerie légère. Les chevau-legers remontaient à Louis XII et les dragons avaient été établis par le maréchal de Cossé-Brissac sous Henri II. Pendant la guerre de Trente ans, les Croates ou Cravates se firent une grande réputation dans l'armée impériale. La France en prit à sa solde pour servir d'eclaireurs. Ils furent réunis par Louis XIV en un régiment qui prit le nom de Royal-Cravate. Ce corps composé d'étrangers a existé jusqu'à la révolution française. Il y avait aussi, au xvie siècle, des corps d'arquebusiers à cheval que Brantôme compare au corps des carabins espagnols. Cette compagnie était de cent chevaux.

En 1558, Henri II s'efforça de réorga-niser les légions provinciales. Cette infanterie fut divisée en régiments; on suppose que ce fut vers 1563. Dans l'origine, les régiments étaient partagés en compagnies dont une prenait le nom de colonelle, parce qu'elle était commandée par le colonel. Les quatre plus anciens régiments furent les régiments de Picardie, de Champagne, de Navarre et de Piémont, qui occupaient toujours le premier rang dans l'infanterie française. Sous Louis XIII les régiments furent subdivisés en bataillous. Un des abus que présenta l'organisation de l'armée pendant toute cette période fut l'emploi des passe-volants : les capitaines et colonels recevaient la solde de leurs troupes d'après un tableau qu'ils fournissaient et qui le plus souvent ne répondait pas à l'effectif de leurs compagnies. Aux montres ou revues passées parles officiers royaux, ils faisaient paraître de prétendus soldats, nommés passe-volants, qui ne figuraient que dans ces circonstances sur les cadres de l'armée. Vainement François Ier porta la peine de mort contre ces soldats de contrebande et menaça de la confiscation et de la dégradation le capitaine qui s'en servirait. L'abus subsista pendant tout le xvie siècle. Afin de le détruire, Sully soumit les capitaines à des montres ou revues mensuelles. On confiait la garde de quelques châteaux forts à des vétérans que l'on appelait archersmorte-paie.

La suppression de la charge de connétable après la mort de Lesdiguières, en 1627, et l'institution d'un ministre spécial pour la guerre, dès 1619, rattachèrent de plus en plus la direction de l'armée à l'administration centrale. En 1629, les capitaines recurent du roi l'ordre de faire les levées de troupes en personne, au lieu d'employer, comme par le passé, des racoleurs. On appelait ainsi les hommes qui provoquaient les enrôlements volontaires et qui le plus souvent recrutaient l'armée dans les tavernes. Mais, malgre ces ordres, on trouve encore, même au xviiie siècle, des sergents racoleurs s'occupant du recrutement de l'armée. L'établissement d'intendants de justice et de finances près de chaque corps d'armée, avec charge spéciale de veiller à la bonne discipline, au pavement des troupes et à l'approvisionnement, date aussi du ministère de Richelieu (1635). Le service des vivres de l'armée commença, vers cette époque, à former une branche importante de l'administration militaire; on s'occupa aussi des hôpitaux ambulants ou ambulances; enfin. le testament politique de Richelieu prouve qu'il voulait remplacer les enrôlements volontaires par un mode de recrutement plus régulier. Mais c'est surtout du règne de Louis XIV et de l'administration de Louvois que datent les grandes améliorations dans l'organisation de l'armée.

Louvois fut adjoint à son père Letellier. dans le ministère de la guerre, en 1666. Rendre plus vigoureuse la centralisation de l'armée, et améliorer dans toutes ses parties l'organisation militaire, tels furent les mérites de l'administration de Louvois. La charge de colonel général de l'infanterie française fut supprimée à la mort du duc d'Epernon. Le comte d'Auvergne, neveu de Turenne, conserva le titre de colonel général de la cavalerie; mais son autorité fut annulée, et, suivant l'expression pittoresque de Saint-Simon, « il fut nourri de couleuvres. » Aucune autorité ne s'interposa entre les troupes et le roi ou son ministre. Les régiments furent astreints à l'uniforme. Des inspecteurs speciaux portèrent la pensée centrale dans tous les détails de l'administration militaire, surveillèrent la conduite des chefs et la tenue des troupes. Ils étaient perpétuellement changés, « de peur, dit Saint-Simon, qu'ils ne prissent trop d'auto-rité. » Maréchaux, lieutenants généraux, brigadiers (généraux de brigade créés pour la cavalerie en 1665, et pour l'infanterie en 1668), mestres de camp ou colonels des régiments de cavalerie, colonels, relevèrent directement de la puissance centrale. La disposition des garnisons fut enlevée aux gouverneurs des provinces. « Je renouvelai peu à peu toutes les garnisons, dit Louis XIV dans ses Mémoires, ne souffrant plus qu'elles fussent composées comme auparavant de troupes qui étaient dans la dépendance des gouverneurs. »

Eu même temps une discipline sévère

remplacait l'ancienne licence de la soldatesque. Des ordonnances qui ont été publiées dans le recueil des Anciennes lois françaises (t. XVIII et XIX), portaient la peine de mort contre les déserteurs, reglaient avec précision l'ordre des marches et des campements, défendaient aux soldats de s'écarter des garnisons, et déterminaient tout ce qui concernait le materiel et les approvisionnements. La baionnette, placée à l'extrémité du fusil remplaça la pique, dont l'usage avait été maintenu jusqu'alors dans les corps d'infanterie. Chaque regiment eut ses compagnies d'élite. On munit, en 1676, quatre gardes du corps par brigade, d'armes à feu appelées carabines. En 1679, chaque compagnie de cavalerie eut deux carabiniers. En 1690, tous les carabiniers furent réunis en un seul corps, qui fut complète-ment constitué en 1693, et divisé en bri-gades subdivisées en escadrons et en compagnies. Cette organisation se soutint avec de légères modifications jusqu'a la revolution. Anjourd'hui l'armee compte encore deux régiments de carabiniers. Les haras assurèrent la remonte de la cavalerie: des escadrons de cuirassiers et de grenadiers à cheval surent organisés. Le corps des dragons s'accrut et eut son colonel général. On ne connaissait de hussards que chez les ennemis; la France leur emprunta cette institution, Les gendarmes de la maison du roi rappelaient les anciennes compagnies d'ordonnance. Les compagnies de mousquetaires, instituées sous Louis XIII, furent augmentées. Le nom de chevau-legers, qui avait été longtemps appliqué à toute la cavalerie legère. fut réservé à une des compagnies d'elite de la maison du roi, organisée en 1630. Dans la suite on rétablit le corps des chevau-legers. Ils formerent, en 1779, quatre escadrons qui turent compris dans les cadres ordinaires de l'armée. Louis XIV fonda des écoles d'artillerie à Douai, puis à Metz et à Strasbourg; le génie fut dirigé par Vauban, qui construisit ou fortifia plus de cent cinquante places de guerre. La noblesse, accoutumée à obtenir d'emblée les dignités militaires, fut obligée d'apprendre à obeir avant de commander. Des écoles de cadets, instituées en 1682, la préparèrent au métier de la guerre. L'avancement militaire fut détermine par des règles fixes et soumis en partie à l'anciennete, ou, comme on disait alors, à l'ordre du tableau.

Au commencement de la guerre de succession d'Angleterre, en 1688, on assujettit les communautés de marchands et d'artisans des villes à lever elles-mêmes des recrues pour les troupes d'infanterie. Ces milices formèrent trente régiments; mais, dans la suite, elles turent réparties dans les régiments ordinaires.

Une des plus magnifiques institutions du règne de Louis XIV, fut la fondation de l'hôtel des Invalides, en 1671. Le service des hòpitaux militaires fut soumis à un règlement uniforme, en 1691. Enfin, en 1693, Louis XIV établit l'ordre de Saint-Louis, destiné à récompenser les services militaires.

Il v cut pen d'actes importants de l'administration militaire sous le règne de Louis XV. On fonda, à cette époque, l'École militaire de Paris, un des principaux monuments de l'architecture du xvine siècle. Choiseul, qui fut principal ministre de 1758 à 1770, fit décider qu'à l'avenir les capitaines auraient des appointements fixes et n'exploiteraient plus leurs compagnies, en speculant sur la solde, dont ils retenaient une partie. Je ne parle pas de la tentative du comte de Saint-Germain, en 1773, pour introduire dans l'armée trançaise la discipline prussienne et le régime des coups de plat de sabre. On se rappelle le mot d'un soldat français: « Je ne connais du sabre que le tranchant. »

La révolution française a profondément modifié l'armée; elle y a introduit le principe du recrutement et de l'égale admissibilité de tous les Français aux emplois militaires. Les volontaires de 1792, d'où sortirent la plupart de nos grands généraux, les levées en masse de 1793, ne donnèrent que des armées révolutionnaires. Le 21 aont 1798, Jourdan fit décréter par les conseils législatifs que tont Français contractait en naissant l'obligation de servir la patrie. Enfin le consulat et l'empire établirent dans l'administration militaire une régularité qui n'était pas compatible avec les agitations révolutionnaires. La conscription fut organisée; elle fut vivement attaquée lorsqu'on discuta la loi du recrutement sous la restauration. Mais le ministre de la guerre, Gouvion Saint-Cyr, prouva que renoncer à la conscription, c'était renoncer à la force et à la grandeur militaires de la France ; c'était revenir au régime des enrôlements volontaires et à tous les abus de l'ancienne organisation. Son avis prévalut, et la conscrip-tion fut maintenue par la loi sur le recrutement, que la chambre des députés adopta le 5 février 1818, et la chambre des pairs le 9 mars de la même année. La révolution donna anssi une puissante impulsion à tous les services spéciaux. Elle crea l'École potytechnique, qui fournit des officiers aux corps du génie et de l'artillerie; les écoles d'application où s'achève l'éducation de ces officiers ; l'école de cavalerie de Saumur; l'école spéciale militaire ou école de Saint-Cyr; enfin le collège militaire de la Flèche. Quant à l'égale admissibilité de tous les Français aux dignités militaires, ce principe posé dans la constitution de 1791, a éclaté dans toutes nos armées, et élevé parfois les plus obscurs soldats aux premiers rangs de la hiérarchie militaire. - Consultez sur l'ancienne organisation des armées l'ouvrage du père Daniel, intitulé : Histoire de la milice française. Voy. dans ce Dic. tionnaire pour les différents grades, les mots Hierarchie militaire, pour l'histoire des milices communales MILICES UR-BAINES et l'indication des principaux corps de troupes anciens et modernes au mot ORGANISATION MILITAIRE.

## ARMÉE DE MER. - Vov. MARINE.

ARMES. - Les armes ont varié aussi souvent que l'art militaire. Les Gaulois n'avaient que des armes grossières, dont on trouve encore des fragments dans leurs tombeaux : des flèches, des haches souvent en pierres, et des épées qui ne tardaient pas à s'emeusser ou à se briser. Les Francs portaient l'épée, la hache à deux tranchants qu'ils appelaient framée ou francisque, et dont ils se servaient pour combattre de près et de loin; enfin le hang ou angon, espèce de javeline ou javelot. Les capitulaires de Charlemagne parlent, en outre, de flèches, de casques et de cuirasses. On voit qu'à cette époque on s'occupait plus d'armes offensives que de défensives. Les rois se couvraient de la dépouille des bêtes sauvages, et les anciens historiens les appellent souvent reges pelliti, rois couverts de fourrures. On employait pour assiéger ou défendre les places des machines nommées catapultes et balistes, qui lançaient des pierres, des traits et des poutres. Ces machines se composaient de nerfs ou de cordes à boyau tendus avec force, et qui, en se débandant, lançaient au loin des projectiles. L'art de diriger ces machines s'appelait balistique.

Avec l'époque féodale, les armures changèrent. Les seigneurs retranchés dans leurs forteresses s'entourèrent d'une armure de fer dont les plis flexibles se prètaient à tous les mouvements du corps. On appelait cotte de mailles ou haubert cette tunique d'anneaux de fer entrelaces. Une chaussure de mailles garantissait les jambes. Le casque pointu, tel qu'on le voit représenté sur la tapisserie de la reine Mathilde, l'écu ou bouclier long terminé en pointe faisaient partie de l'armure défensive du chevalier, au

xie siècle. Le bouclier, en forme de carré long, s'appelait targe; s'il était rond, il portait le nom de rondache ou rondelle. Le casque pointu ou chapeau de fer, comme on l'appelait quelquefois, se nommait encore armet, morion ou bassinet : il n'avait ni visière ni gorgerin.



(Fig A.)

La figure A peut donner une idée d'un homme d'armes de cette époque. Elle représente la statue d'Elie, comte du Maine, telle qu'elle se voyait dans une église du Mans, au xviie siècle, époque où D. Bernard de Montfaucon l'a fait graver dans ses Monuments de la Monarchie française. Le comte du Maine, mort en 1109, est en costume de guerre, maillé de la tête aux pieds; son écu est orné d'une croix fleurdelisée.

L'avantage du haubert, dont on se servit aux xie, xiie et xiiie siècles, parut tel que les chevaliers se l'attribuèrent exclusivement, et en interdirent l'usage aux simples écuvers.

Cette armure était à l'épreuve de l'épée : la lance seule était à craindre; pour en repousser les atteintes, on se garnissait d'une camisole épaisse et fortement rembourrée, qu'on appelait gambeson, gambesson, ganbeson, auqueton on hoc-

queton (fig. B); le plus souvent on appliquait immédiatement sur la peau une plaque de fer, appelée plate (fig. C).



(Fig. B.)

(Fig C.)

On distingua, pour l'armure de tête. le bonnet de fer qu'on laissait à tous les hommes d'armes, du heaume qui fut réservé aux chevaliers. Le heaume était un casque ferme, en fer mince et battu :



(Fig. D.)

était à coulisse et pouvait glisser sur le front du casque, elle se levait quand on voulait prendre l'air. La fig. D represente le heaume que porte saint Louis sur les vitraux

> Notre-Dame de Chartres. Pour soutenir le heau-

intérieure-

me et l'empêcher d'êire brisé par les épées, par les haches d'armes et les massues, on le fortifiait

(Fig. E.)

ment par plusieurs cercles (Fig. F.) fer, et, pour l'assurer sur la tête, on l'attachait au haubert avec des lacets. Le bonnet de fer ou de mailles (fig. E) était composé d'une plaque de fer qui garantissait la partie supérieure de la

tête et de plusieurs réseaux de mailles de fer qui se rattachaient au haubert et protégeaient la partie inférieure du



(Fig. G.)

crâne. L'écu se suspendait au cou du chevalier (fig. F). S'il était tué, on plaçait, près de son corps, l'écu la pointe en haut. Les armes offensives étaient l'épée (fig. G), la lance (fig. H), la hache d'armes (fig. 1) suspendue à l'arcon, la masse d'armes (lig. J , espèce de massue garnie de pointes de fer, qu'on nommait aussi bourlette, un poignard ou dague qui se portait au côté

droit, et qu'on appelait poignard de miséricorde: on le nommait ainsi parce qu'on s'en servait pour égorger ie chevalier renversé de cheval, s'il refusait de crier miséricorde. (Fig. J.) (Fig. H.) (Fig. J.) (Fig. K.)

Le fleau d'armes (fig. K ) se rapprochait

beaucoup de la masse d'armes : il se composait d'un manche très-court auquel était suspendue une courroie ou chaînette munie à l'extremité de boules de fer Ces boules étaient souvent hérissées de pointes. Un roman du moyen age (Parthenopex de Blois), donne la description suivante du costume d'un chevalier :

Chaussures de fer dessus chaussées De lacs de soie bien lacées. Il a un bon haubert vestu Et a un bon double escu Et bon heaume en chef lacie Et en son poing un bon espie (lance); li a une espée longue et dure Et bien moulue à sa mesure : Une autre à son arçon pendue, D'autre part une besague (hache à 2 tranchants) Et sa miséricorde a ceinte. (L. S. P.)

Ces armes suspendues aux murs des châteaux féodaux, en faisaient un des principaux ornements, et rappelaient la gloire des ancètres. Un grand nombre de

corporations étaient occupécs à fabriquer les diverses pièces de l'armure. On en voit plusieurs, entre autres celles des blasonniers, des chapuiseurs. des bourre liers, occupees à fabriquer et orner les selles. La figure L, que nous reproduisons d'a-



près les Monuments inédits de Willemin, prouve que les croisés avaient imité les selles et les étriers des Sarrasius.

Au xive siècle, il y eut un changement notable dans les armures. Au lien du hanbert et de la chaussure de mailles, le chevalier adopta unearmure de plaques de fer modelee sur son corps; elle se composait de iambards ou (Fig. N.) jambières (fig.M), de

(Fig. M.) cuissards.

de brassards (fig. N), de gantelets, de

grèves ou bottes de ser, et d'une cuirasse (fig. 0). Une plaque



côté droit de la cuirasse, servait à soutenir la lance en ariêt; on l'appelait faucre. Toutes les pièces de l'armure étaient réunies. le casque à la cuirasse par le hausse-col, qu'on appelait aussi gorgerin ou gorge-rette; la cuirasse aux cuissards par les tassettes, formant quatre rangs de plaques qui descendaient depuis le bas ventre jusqu'à

mi-cuisse; les cuissards aux grèves par les genouillères, espèce de rotule de fer, sous laquelle jouaient les cuissards et les brassards; enfin, les brassards à la cuirasse par les épaulières. L'intérieur de cette armure, appelée de toutes pièces, était matelasse, et il y avait un petit espace entre l'homme et le coffre de fer dans lequel il était enfermé. Le cheval était également couvert d'une enveloppe de fer ; la partie qui protégeait la tête se nommait chanfiein. Des housses flottantes o nées des armes des chevaliers couvraient quelquefois les chevaux, comme on peut le voir dans la figure P. Ce dessin, qui représente les ducs de Bourbon et de Bretagne lançant leurs chevanx l'un contre l'autre, est tiré d'un manuscrit de la Bibliothèque nationale, intitulé le tournoi du roi René. Le heaume de l'homme d'armes se couvrit de plumes



(Fig. P.)

et d'autres ornements, qu'on appelait cimier (fig. Q). Il y avait des heaumes re-



levés en or et garnis de pierreries. Quelquefois le heaume était surmonté d'une

couronne (fig. R), symbole de la dignité du chevalier. La mode, le caprice des seigneurs, le goût de la singularité ou des traditions de famille firent charger les cimiers de figures monstrueuses; on y représenta des griffons, des guivres ou serpents, etc. Paris était renommé pour la fabrication de cette armure, et une de ses rues en a tiré le nom ue rue de la heaumerie. Quelquefois on faisait flotter derrière le heaume de longs pendants qu'on appelait lambrequins (fig. P).

Les armes de l'infanterie française, au moyen age, étaient principalement le coustil ou couteau, d'ou vint le nom de coustilliers, et l'arc, d'où le nom d'archers (francs d'archers), fut donne aux premières compagnies régulières. L'arbalète fut apportée d'Asie, au commencement du xu<sup>\*</sup> siècle, et probablement à la suite de la première croisade; cette arme était une combinaison de l'arc avec un pied en bois qui permettait d'ajuster avec plus de précision, et de lancer la flèche avec plus de vigueur (fig S). On se servait



pour hander l'arbalète d'un instrument en fer appelé cranequin, d'où les troupes armées de l'arbalète reçurent le nom de cranequiniers. La plupart des villes eurent des compagnies d'arbalètriers ou

gnies d'aroatetriers ou cranequiniers. Les flèches dont ils se servaient se nommaient carreaux ou carrelels.

L'ordonnance de Charles VII, qui organisa, en 1448. l'infamerie des francs archers, prescrivit aux soldats de porter une trousse de dix-sept carrelets ou flèches,

une dague, une épée, un justaucorps en cuir matelassé de laine, et enfin un casque suns ornement que l'on appeluit salade; morion, bourguignote ou pot de fer (fig. T). La salade était aussi le casque dè certains cavaliers, que l'on (Fig. W.) (Fig. U.) (Fig. V.

appelait euxmèmes salades. Les fantassins portaient quelquefois une ardéfensive me composée de plaques de fer jointes ensemble; on l'appelait brigandine Les soldats qui en étaient revêtus appartenaient la plupart aux troupes indisciplinées qui portèrent la terreur dans la France (VOY. GRANDES COMPAGNIES ). On les désigna sous le nom de brigands, qui est devenu synonyme de pillard et de voleur. Le fauchard (fig. U) était encore aux xive et xve siècles une des armes dont se servait l'infanterie Il se composait d'une lame de fer longue et tranchante des deux côtés, et placée à l'extrémíté d'un bois de lance. On l'appelait aussi fauchon.

pertuisane (fig. V), et ensuite la hallebarde (fig. W), remplacèrent le fauchard, avec lequel ces armes avaient de grands rapports. On se

servait de la fronde dans l'infanterie française depuis un temps immémorial. Le pôéme d'Abbon, qui raconte le siége de Paris par les Normands, au 1x° siècle,



parle de balles de plomb lancées au moyen de frondes. On employa encore la fronde même après la découverte de la poudre à canon. En 1572, les habitants de Sancerre repoussaient à coups de fronde les attaques de l'ennemi. Au xvii siècle. ce n'était plus qu'une arme d'enfants. d'où les troubles de la minorité de Louis XIV ont tiré leur nom. On appelait estoc ou estocade une épée dont la lame était longue et étroite, sans tranchant. On donnait aussi ce nom à des bâtons armés d'une pointe aigué ou tranchante, et portant à l'autre extrémité un petit boulet de fer attaché avec une chaîne, comme le fléau d'armes (fig. K). Le mot estoc ou estocade vient de l'allemand stok, baton. On fa-briquait en Bretagne de longues épées appelées brettes ; et, comme elles servaient dans les combats singuliers, les duellistes en ont reçu le nom de bretteurs.

Au xvie siècle, quoique l'on se servit dejà des armes à feu, on continua de porter les lourdes armures du moven age. Elles devinrent plus magnifiques à cette époque et s'enrichirent de ciselures et d'ornements damasquinés. Des artistes, comme Benvenuto Cellini, ne dédaignèrent pas d'y employer leur art. On admire encore au Musée d'artillerie l'armure de François ler et d'autres guerriers du xvie siècle. Hommes et chevaux étaient superbementempanachés, comme le prouvent beaucoup de passages des contemporains, et entre autres l'extrait suivant de Brantome (Capitaines français) : « Le marquis de Pescaire (gouverneur de Milan sous Charles-Quint) s'estoit accommodé d'un fort grand panache à sa salade, si couvert de papillottes que rien plus, ainsi que les plumassiers de Milan s'en font dire de très-bons et ingénieux maîtres, et en avoit donné un de même au chanfrein de son cheval. » Peu à peu on reconnut que ces armes pesantes étaient peu utiles dans des batailles qui ne se déci-daient plus à la pointe de l'épée, mais par la supériorité de la tactique militaire et la force de l'artillerie. Ce fut en vain que Louis XIII enjoignit à tout gentilhonime, sous peine de dégradation, de porter le haubert. On ne conserva que le casque et la cuirasse, et même ces armes finirent par être abandonnées à des corps spéciaux, comme les cuirassiers, les dragous et les carabiniers.

L'invention des armes à feu, qui a entraîné une véritable révolution dans l'art militaire, exige quelques détails. Dès 1340, on employa de longs tubes de métal ou de pierre pour lancer, au moyen de la poudre, des boulets de pierre ou de fer. Le bruit que faisait la détonation de la pou-

dre fit nommer ces redoutables machines bombardes; dans le principe, elles étaient sans affut et immobiles. Quelquefois elles se nommaient pierriers, parce qu'elles lançaient des boulets de pierre. « Ces pierres d'engins, dit Froissart (ann. 1344), leur baillaient de si bons horions, qu'il sembloit à vrai dire que ce fût foudre qui chût du ciel, quand elles frappaient contre les murs du châtel. » On employait ces bombardes ou pierriers surtout à la défense ou à l'attaque des places. Les Anglais s'en servirent, cependant, à la bataille de Crécy, en 1346, et elles produisirent un tel effet, qu'il semblait, dit l'historien contemporain Villani, que le ciel tonnat. Ce ne fut qu'au xve siècle, vers 1404, qu'on fit de ces tubes une arme manuclie: on les appela canons ou couleuvrines, de leur ressemblance avec la forme

de la canne et de la couleuvre. Ces canons s'appuyaient sur de grandes fourchettes de fer. Dans la suite, on les combina avec le pied de l'arbalète, et on eut ainsi l'arquebuse (fig. X). On employa plusieurs espèces d'arquebuses, et principalement l'arquebuse à mèche et à rouet. L'arquebuse à mèpartait moven d'une mèche allumée qu'un ressort mettait en mouvement et abaissait sur le bassinet. Au xvie siècle, on ne mit plus le feu avec une nièche, mais au moven d'une pierre de silex. Celle-ci, par la détente d'un ronet, s'abaissait sur la platine, et faisait iaillir des étincelles quienflammaientla poudre du bassinet. En 1599 et en 1603. Henri IV défendit l'emploi de l'arquebuse pour la chasse, mais il fut obligé, par les réclama-



tions de la noblesse, de l'autoriser en 1604. Une ordonnance

de Louis XIV sur les chasses, rendue en 1669, prouve qu'à cette époque les gardes-chasse avaient encore des arquebuses à rouet. Enfin, au xvi s'siècle, on substitua au rouet le chien armé d'une pierre de silex, dont le choc sur la platine produisait l'étincelle et l'explosion

de la poudre.

Sous Charles IX, on avait introduit en France le mousquet ou mousqueton, d'où vint le nom de mousquetaires, donné aux cavaliers qui portaient cette arme. On commença, en 1671, à ajouter la pique ou baïonnette à l'extrémité du mousquet. et peu à peu les compagnies de piquiers disparurent. Cependant, sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV, les officiers d'infanterie étaient encore armés d'une demi-pique que l'on appelait esponton. Une ordonnance de 1690 en fixait la longueur à sept pieds et demi. Le fusil, qui tira son nom de la fusée lancée par le tube de fer, remplaça la pique et le mousquet. et jusqu'à nos jours cette arme n'a cessé de recevoir les perfectionnements qui l'ont rendue plus légère et plus facile à manier. C'est ainsi qu'à une epoque trèsrécente on a substitué le piston au chien, et la capsule à la pierre de silex. La carabine, que l'on a confondue à tort avec le mousqueton, ne commença à être en usage que vers la fin du règne de Louis XIV. Le canon en est rayé en spirale, et la balle enfoncée au moyen d'une baguette en fer et d'un maillet. Elle porte à une grande distance, et le tir a beaucoup de précision; mais, comme il fallait plus de temps pour la charger, elle n'était pas d'un emploi commun dans l'armée, bes persectionnements récents ont permis d'en faire un usage plus général, et aujour-d'hui les chasseurs de Vincennes sont armés de carabines; les balles à forme

conique ont donné encore plus de justesse et d'étendue au

tesse et d'étendue au tir, et, à la première guerre, les artilleurs auront fort à faire avec des tirrilleurs qui les décimeront à une distance de douze cents mètres. Telle est du moins l'opinion des hommes les plus compétents dans ces ma-

tières. On se servait de pistolets dans les armées françaises dès le temps de François 1er. De là l'expression de diables empistoles que les auteurs contemporains appliquent quelquefois aux reîtres. Ce n'était pas sans raison, d'après ce passage de l'Apologie d'Hérodote, par Henri Estienne : « Ils ne se sont pas contentés de porter jusqu'à six et huit pistolets à l'entour des selles de leurs chevaux, mais ils en ont farci leurs manches et leurs chausses, et même nous pensons que de la est venu l'usage de ces grosses chausses qui semblent de petits tonneaux. » Quelquefois on ajoutait un pistolet à l'épée. comme on le voit dans la figure Z.





L'artillerie fut perfectionnée pendant le xve siècle , et surtout pendant les guerres

d'Italie. Déjà , sous Charles VII, Jean Bureau se servait d'engins volants pour réduire les places. Lacréation de la charge de grand maître de l'artillerie sous Louis XI prouve l'importance que cette arme avait prise. Les canons places sur des affûts (fig. ZZ) et trainés par des chevaux, suivirent les armées françaises au delà des Alpes. L'Espagnol Pedro de Navarre, enseigna à faire jouer les mines et sauter les rochers. En 1521, Charles-Quint se servit, au siège de Mézières, de mortiers lançant des bombes; Cohorn les rendit portatifs, en 1674. Les obusiers furent inventés vers la fin du xvii siècle. Il est question de grenades des 1536; Francois ler en fit mettre dans les munitions envoyées à la ville d'Arles pour résister à Charles-Quint. Henri IV employa des pétards pour faire sauter les murs de Cahors, en 1580. Les boulets rouges furent inventés par les Polonais au siège de Dantzig, en 1577, et les autres nations s'approprièrent immédiatement cette redoutable invention. La marine a les boulets ramés, c'est-à-dire deux bonlets tenus par une chaîne ou par une barre de fer et les canons à la Paixhans, bouches à feu d'un calibre énorme et lançant des projectiles creux qui entrent dans le corps du navire, puis font explosion et causent une immense dechirure.

La première manufacture d'armes à feu fut établie, en 1516, à Saint-Etienne, par le languedocien George Vigile. Il existe aujourd'hui des fonderies de canons à Strasbourg, Douai et Toulouse; des manufactures d'armes à feu à Saint-Etienne, Tulle, Charleville, Mutzig, Maubeuge, Paris ; et d'armes blanches, à Saint-Etienne, Chatellerault, Kligenthal. On appelle arsenaux les grands magasins où se gardent les armes de toute espèce. Les principaux sont à Paris, Strasbourg, Metz, Lille, Besançon, Perpignan, la Fère, Douai, Rennes, Toulouse, Grenoble, Auxonne. La marine a aussi ses arsenaux. Les principaux sont à Brest, Toulon, Rochefort; il y en a deux de seconde classe à Lorient et Cherbourg ; enfin, six secondaires à Dunkerque, le Havre, Nantes, Bordeaux, Bayonne et Saint-Servan.

ARMES DE FRANCE. — On est trèsembarrassé pour établir quelles furent primitivement les armes de France. On trouva dans le tombeau de Childéric découvert près de Tournai, en 1655, des abeilles d'or massif et de grandeur naurrelle. On en conclut que ces abeilles étaient le symbole de la première race. Louis le Jeune remplaça les abeilles par les fleurs de lis, qui sont restées le symbole national jusqu'à la révolution (voy. au mot Blason la figure des armes de France soutenues par deux anges)

France soutenues par deux anges). On a beaucoup disserté pour savoir si les fleurs de lis rappelaient le calice d'une fleur ou deux fers de lance entrecroises; question aussi futile que difficile à résoudre. Dans l'origine, les fleurs de lis étaient semées en grand nombre sur la bannière royale ; Philippe III, le premier, ne prit que trois fleurs de lis. Il est possible que la forme triangulaire de l'écu primitif ait rendu cette disposition nécessaire. En 1792, on adopta le coq gaulois, symbole de courage et de vigilance. Bonaparte devenu empereur y substitua l'aigle, et sur le manteau impérial il sema des abeilles. La restauration reprit les fleurs de lis. En 1830, le coq gaulois est redevenu l'emblème national; en 1852, il a été remplacé par l'aigle.

Les couleurs nationales ont varié comme les armes de France. Ce fut d'abord le bleu, couleur de la chape ou chasse de saint Martin (voy. BANNIERE DE PRANCE); puis le rouge, couleur de l'oriflamme; enfin le blanc, à l'époque de l'avénement des Bourbons (1589 . Dès le xive siècle, on uni sait le rouge et le bleu, comme couleurs nationales, dans les chaperons mi-partis qui distinguaient la faction d'Etienne Marcel. En 1789, après la prise de la Bastille, la commune de Paris prescrivit aux citoyens de reprendre les anciennes couleurs nationales, rouge de Paris, bleu de Navarre ; on y joignit le blanc couleur de France; ainsi se forma le drapeau tricolore adopté le 17 juillet 1789, abandonné par la restauration (1815-1830), et adopté depuis 1830 par les divers gouvernements. La cocarde, signe distinctif qui s'attache au chapeau, a porté les memes couleurs que les armes de France. Elle a été tour à tour blanche et tricolore.

ARMES COURTOISES. — Armes dont le fer était émoussé et dont on ne se servait que dans les tournois. Voy. Tournois.

ARMES A OUTRANCE. — Armes de combat; on en faisait quelquefois usage dans les tournois. Voy. Tournois.

ARMES (Pas d'). — Espèce de joute chevaleresque. Voy. Tournois.

ARMES D'HONNEUR. — Armes données comme récompense. Voy. CHEVALERIE.

ARMET. - Espèce de casque. Voy.

ARMISTICE. - Suspension d'armes.

ARMOIRE. - Voy. BAHUT.

ARMOIRIES. - Voy. BLASON.

ARMORIQUE. - Ce nom donné par les Gaulois à la province appelée depuis Bretagne signifie province maritime.

ARMURES. - VOy. ARMES.

ARNAUDANQUE. - Monnaie épiscopale d'Agen qui tirait son nom d'Arnaud, èvèque de cette ville au xue siècle.

ARPENT. - VOy. MESURES.

ARPENTEURS. - Les ordonnances des rois de France (t. I, p. 708, et t. II, p. 381) parlent d'arpenteurs et mesureurs des eaux et forêts dès les xive et xve siècles, et le Nouveau coutumier général (t. I, 555) donne les règlements auxquels ils étaient soumis à cette époque.

AROUEBUSE, AROUEBUSIERS. - Vov. ARMÉE, ARMES ÉL JEUX.

ARRET. - VOV. JUSTICE.

ARRET (Maison d'). - Voy. Prison. ARRET (Ville d'). - On appelait ainsi , au moyen âge, les villes dont les habitants avaient le droit de faire arrêter leurs

ARRIERE-BAN. - Corps d'armée composé des vassaux et arrière-vassaux de la couronne. Voy. ARMÉE.

ARRIERE-FIEF. - Fief qui ne relevait pas directement de la couronne.

ARRIERE-VASSAUX. - Vassaux qui relevaient d'autres vassaux. On les appelait aussi Vavassaux ou Vavasseurs. Voy. FEODALITÉ.

ARRONDISSEMENT. - Voy. Divisions ADMINISTRATIVES.

ARSENAL. - Dès 1316, les ordonnances des rois de France prescrivirent d'établir des arsenaux ou dépôts d'armes. afin que les menues gens n'eussent pas les armes entre les mains (Ordonn. 1. 636). - Voy. ARMES.

ART DRAMATIQUE. - Voy. THÉATRE. ARTICLES (Les quatre). - Voy. LIBER-

TÉS DE L'ÉGLISE GALLICANNE. ARTIFICE (Feu d'), ARTIFICIERS. -Voy. CANONNIERS et FÉTES.

ARTILLERIE. - Vov. Armes et Canon-

ARTISANS et ARTS ET MÉTIERS. -

Voy. CORPORATIONS, INDUSTRIE. ARTS. - Dans l'ancienne université, on appelait faculté des arts ce qu'on nomme aujourd'hui faculté des lettres. Les meni-

bres de cette faculté s'appelaient artistes. ARTS (Beaux-). - Vov. ACADÉMIE.

ARTS LIBERAUX. - A la fin du xive siècle, Eustache des Champs, faisant l'énumération des arts libéraux, y comprend la grammaire, la logique, l'astrologie, l'arithmétique, la géométrie, la rhétorique et la musique.

ASILE (Champ d'). - Tel fut le nom d'une colonie, qu'en 1819 les débris des armées de l'empire avaient tente de fonder au Texas. Mais les colons ne tardèrent pas à en être expulses par les populations voisines.

ASILE (Droit d'asile). - Le droit d'asile remonte à l'empire romain ; d'après une loi de Théodose le Jeune (23 mars 431) il comprenait non-seulement l'intérieur du temple, mais encore toute l'enceinte du lieu sacré, où étaient situes les maisons, les galeries, les jardins, les bains et les cours qui en dépendaient. Les conciles tenus sous les rois francs, et, entre autres, le concile d'Orléans sous Clovis, en 511, consacrèrent le droit d'asile. Les voleurs, les adultères, les homicides mème, qui se réfugiaient dans l'église, ne pouvaient en être arrachés. L'asile était rarement violé. Cependant on voit que Parthenius, ministre de Théodebert ler, fut enlevé de l'église où il s'était réfugié et lapidé par le peuple. Mais en genéral les asiles étaient respectés par le peuple, aussi bien que protégés par la loi. On ne pouvait livrer le criminel qui s'était réfugié dans un asile que dans le cas où ceux qui le poursuivaient juraient sur l'Évangile de ne lui faire subir ni la mort, ni la mutilation. Gontran, roi de Burgondie, voulant interroger des conspirateurs qui s'étaient réfugiés dans un asile, leur promit la vie sauve, s'ils en sortaient. Après les avoir interrogés et reconnus coupables, il leur permit de retourner dans leur asile. L'esclave, même accusé d'un crime atroce, était affranchi de toute peine corporelle, lorsqu'il s'était place sous la protection d'un asile. Il n'etait rendu à son maître que si celui-ci faisait serment de lui pardonner. Le suppliant se réfugiait quelquefois jusque dans le sanctuaire et saisissait la nappe de l'autel. Les capitulaires de Charlemagne maintinrent le droit d'asile : « Si quelqu'un ose arracher un suppliant des portiques, des parvis, des jardins, des bains et autres lieux attenant à l'église, qu'il soit puni de mort. » Cependant d'autres capitulaires, specialement un capitulaire de 779, commencent à porter atteinte au droit d'asile en défendant de donner de la nourriture au criminel qui s'est réfugié dans une église. Les croix élevées sur les chemins protégeaient également ceux qui s'y refugiaient. Le concile de Clermont (1095) défend formellement de mutiler le criminel qui les a embrassées.

Il v avait quelquefois aux murs des églises un anneau de salut ; il suffisait de le saisir pour être à l'abri de toute poursuite. " Dans ces temps barbares, dit M. Guérard (préface du Cartulaire de Notre-Dame de Paris ), où l'offensé se faisait lui-même justice, ou souvent une vengeance terrible et prompte suivait un tort assez leger, où la force était la loi de tous et les sentiments d'humanité affaiblis et même éteints dans le cœur du plus grand nombre; il était bien que l'Église put accueillir et mettre en sureté chez elle le malheureux qui venait lui deman-der un refuge, afin de donner à la colère le temps de se calmer ou de soustraire le faible et le pauvre à la colère de l'homme puissant. » Cependant l'asile ne pouvait abriter indéfiniment les coupables; les clercs demandaient au bout d'un certain temps (ordinairement le neuvième jour) à celui qui s'y était réfugié s'il voulait comparaître devant les tribunaux laïques ou ecclésiastiques. S'il préférait s'exiler, on lui laissait quarante jours pour s'éloigner du royaume. L'acte par lequel il renonçait à l'asile s'appelait abjuration.

Au xuº siècle, les communes devinrent aussi de véritables asiles. Guillaume le Conquérant avait, dès le xuº siècle, déclaré dans ses lois que le serf, qui aurait passé dans une ville un an et un jour,

serait affranchi.

Les ordonnances des rois de France, sans abolir le droit d'asile, y mirent des restrictions. Une ordonnance de novembre 1311, obligea les chirurgiens de jurer qu'ils ne mettraient qu'un appareil aux blessés qui se réfugieraient dans les églises (Ordonnances, 1, 491). Cependant au xive siècle, le droit d'asile était encore dans toute sa vigueur. En 1351, le changeur, Perrin Macé, ayant été arraché de l'asile, où il s'était réfugié, par Robert de Clermont, maréchal de Normandie, une sédition terrible éclata et coûta la vie au maréchal. Mais, au xvie siècle, lorsque la société commença à se constituer sur des bases plus solides, le droit d'asile ne servit plus qu'à proteger le coupable contre la vindicte des lois. Cet abus devint intolérable, et l'ordonnance de Villers-Cotterets, rendue par François Ier (1539). declara qu'à l'avenir on pourrait arrêter un criminel partout, même dans les asiles, sauf à l'y reintégrer, s'il y avait lieu. — Voy. pour les détails Henri Wallon, These sur le droit d'asile.

ASILE (Salle d'). - Voy. Instruction Primaire.

ASPHALTE. — Voy. Industrie.
ASPIRANTS DE MARINE. — Voy. Marine.

ASSASSINS. — Le mot assassins ou buveurs d'achin, désignait à l'époque des croisades, une secte de musulmans fanatiques qui se signalèrent par des meurtres. as avaient pour chef le seigneur de la Montagne (senior montis), qu'on a appelé par une traduction erronee, le vieux de la Montagne. Assassin est devenu dans la suite synonyme de meurtrier.

ASSEMBLÉE.—Ce mot était employé, au xyrie siècle, comme synonyme de reunion pour une fête à la cour ou en tout autre lieu. « l'allois, dit Mademoiselle dans ses Mémoires, aux assemblées que M== la comtesse de Soissons faisoit faire à l'hôtel de Brissac, deux fois la semaine.» Et ailleurs: « l'on ne pouvoit me faire aller aux assemblées du Lourre.» On se sert encore anjourd'hui, dans certaines provinces, du mot assemblée pour désigner une fête de village.

ASSEMBLÉE DES ÉLECTEURS. - Voy. ÉLECTEURS.

ASSEMBLEE DES NOTABLES. — Voy. ASSEMBLÉES POLITIQUES.

ASSEMBLÉE CONSTITUANTE. - Voy. ASSEMBLÉES POLITIQUES.

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE. - Voy. ASSEMBLÉES POLITIQUES.

ASSEMBLÉE NATIONALE. - Voy As-SEMBLÉES POLITIQUES.

ASSEMBLÉES POLITIOUÉS. — Les assemblées politiques ont joué un rôle fort important dans l'histoire de France, et, quoiqu'elles n'aient un caractère régulier que depuis 1789, on les retrouve à toutes les époques de nos annales. L'empire romain, au moment de sa décadence, fit un appel aux provinces du sud de la Gaule, et convoqua, à Arles, en 418, une assemblée de leurs députés; mais cette tentative ne réussit pas. Ce furent les Germains qui apportèrent dans les Gaules les principes d'indépendance politique, et l'usage des assemblées délibérantes. De tout temps, les guerriers de cette nation se réunissaient dans un lieu consacré ou malberg, et là délibéraient sous la présidence du chef. La liberté était complète. Si les paroles du chef leur plaisaient, ils y applaudissaient en frappant leurs boucliers de leurs framées; sinon, ils étouffaient sa voix par leurs murmures. Les Francs, établis dans la Gaule, conservèrent l'usage de ces assemblées qu'on appelait mall, mallum, champs de Mars. Tous les guerriers libres y siégeaient. Cependant c'est à tort que quelques écrivains ont vu, dans ces assemblées, une représentation démocratique de la France. Il n'y avait alors ni

France ni démocratie; mais une nation conquérante, seule investie des droits politiques, et siègeant en armes dans le mallum, pendant que les vaincus qui formaient la majorité de la population étaient courbés sous le joug. Après la conversion de Clovis au christianisme, il v eut un changement remarquable; les évêques furent admis à l'assemblée nationale; ils y introduisirent l'usage de la langue latine, et, comme ils avaient sur les guerriers une supériorité incontestable de science et d'habileté, ils s'emparèrent bientôt de la direction des défibérations. Au champ de Mars de 615, soixante-dix-neul évêques apposèrent leur signature aux décisions de l'assemblée. L'emploi de la langue latine et la prépondérance des évêques éloignèrent peu à peu les guerriers des champs de Mars. Les Francs dispersés dans leurs métairies, n'ayant plus entre eux de relations d'intérêts, souvent étrangers au chef de guerre, abandonnèrent le mallum qui n'avait plus de caractère national, et qui se transformait de plus en plus en concile.

L'arrivée du second ban des Francs, des guerriers qui suivaient Pepin d'Héristal, et Charles Martel, rendit quelque vigueur aux usages germaniques. Les assemblées devinrent plus fréquentes et furent retardées jusqu'au mois de mai; on les appela champs de Mai. Elles furent réunies fréquemment pendant le VIII. siècle. Charlemagne convoquait ordinairement deux assemblées par an, l'une au printemps, l'autre en automne. Mais elles n'étaient ni aussi nombreuses, ni aussi puissantes que sous les premiers chefs francs. Charlemagne se bornait probablement à réunir les comtes, les seigneurs, les évêques, et les abbés de la province où il se trouvait. Comment ad. mettre, en effet, qu'il eût appelé tous les leudes et ahrimans de l'empire deux fois par an, tantôt sur le Rhin ou l'Elbe tantôt sur l'Ebre ou le Pô? Un traité d'Hinemar (de ordine palatii), prouve, d'ailleurs, que ces assemblées n'avaient plus qu'un caractère consultatif. L'empereur se réservait la décision. (Voy. Essais de M. Guizot sur l'histoire de France).

Après la ruine de l'empire carlovingien, les assemblées générales disparu rent; il n'y eut plus que des gouvernements et des interêts locaux, et dès lors les assemblées générales devenaient impossibles. Auprès de chaque seigneur féodal se réunissaient les pairs du fief qui s'occupaient de questions politiques, financières et judiciaires : c'est le principe des étals provinciaux; mais toutes les attributions étaient encore confon-

dues. Elles commencèrent à devenir distinctes sous saint Louis, et furent enfirs séparées sous Philippe le Bel. Il y eut alors un parlement pour l'administration de la justice, une chambre des comptes pour les finances, et des états généraux pour les finances, et des états généraux pour les affaires politiques. Mais, tandis que le parlement et la chambre des comptes avaient leurs sessions régulières et tendaient à devenir perpétuels, les états généraux ne furent réunis que temporairement et de loin en loin, selon que l'exigeaient les besoins du moment. Ces assemblées ne parvinrent jamais, malgré des efforts plusieurs fois renouvelés, à

devenir périodiques. La première convocation d'états généraux date de 1302. Philippe le Bel réunit les trois ordres du clerge, de la noblesse et du tiers état, pour s'en faire un appui contre le pape Boniface VIII. Il les convoqua encore, en 1303, dans le même but ; puis, en 1308, pour faire sanctionner l'arrestation des Templiers par un vote national; enfin, en 1314, lorsqu'il se vit menacé par une coalition de l'aristocratie. A côté des états généraux subsistaient toujours les états provinciaux en Languedoc, en Normandie, en Dauphiné, en Bourgogne, en Bretagne, en Provence, etc. Le droit de voter l'impôt de la province leur appartenait ; même, dans les états generaux, les provinces restaient séparées. Il en fut ainsi jusqu'à la fin du xv° siècle. Les députés étaient encore classés par provinces aux états de 1484. On reunissait quelquefois séparement les états de la Langue d'Oil et de la Langue d'Oc. Ainsi, en 1356, les deux assemblées furent convoquées, l'une à Toulouse pour le sud, l'autre à Paris pour le nord; la première vota sans difficulté les subsides demandés par le Dauphin, tandis que la seconde, dirigée par le prévôt des mar-chands, Étienne Marcel, tenta de s'emparer du gouvernement; elle voulait. entre autres mesures, rendre les états périodiques; mais elle échoua dans cette tenta-

tive, comme plus tard les états de 1484.
Les principales assemblées furent, après les états de 1356, qui se signalèrent surtout par leur résistance, ceux de 1413 qui eurent aussi un caractère révolutionnaire, et où domina la faction cabochienne; les états de 1439 qui votèrent la taille permanente; les états de 1468 qui déclarèrent la Normandie incorporée au domaine de la couronne; enfin, les états de 1484 où Jean Masselin, chanoine de Rouen, et Philippe Pot, seigneur de la Roche, défendirent énergiquement les droits de la nation. On demanda, dans cette dernière assemblée, la périodicité cette dernière assemblée, la périodicité de la resulte de la periodicité de la perio

des états et l'égale répartition de l'impôt. Malgré ces protestations utiles, qui de loin en loin rappelaient des droits imprescriptibles, les états généraux ne purent exercer une véritable influence sur le gouvernement de la France. Ils manquaient d'expérience, d'habileté pratique. et leurs deliberations n'avaient pas de sanction : la royanté n'en prenait que ce qui convenait à ses interêts ou à ses caprices. Au xviº siècle, la distinction des provinces disparut, mais les trois ordres continuèrent de voter séparément. Cet usage fut maintenu aux états d'Orléans. en 1560 et 1561, et aux états de Blois, en 1576 et 1588. Je ne parle pas des états de la Ligue, où beaucoup de provinces ne furent pas représentées, ou du moins ne le furent qu'incomplétement. Aux états géneraux, tenus en 1614, les trois ordres songèrent un instant à délibérer en commun, mais la cour s'y opposa et parut s'appliquer à diviser la représentation nationale, afin de lui enlever sa force. Le tiers état, aux prises avec la noblesse, soutint vivement ses droits; il répondit aux prétentions hautaines des nobles que . s'ils étaient les aines de la France, les députés du tiers étaient leurs frères cadets. et l'on composa mènie alors ce quatrain qui prouve que le tiers état était regardé comme le véritable désenseur des intérêts nationaux:

O noblesse, & clergé, les ainés de la France! Puisque l'honneur des rois si mal vous défendes, Puisque le tiers état en ce point vous devance Il faut que vos cadets deviennent vos aines :

Les états de 1614, comme la plupart des états antérieurs, consignèrent le résultat de leurs délibérations dans des mémoires qu'on appelait cahiers, cedules, cahiers de doléances. Chaque ordre présentait un cahier séparé. Il y avait aussi les cahiers des bailliages qui émanaient des assemblees de bailliage dans lesquelles les députés étaient élus.

De 1614 à 1789, il n'y eut plus de convocation d'états généraux. Richelieu se servit pour faire appuyer ses projets d'un autre genre d'assemblée, qu'on nommait assemblée de notables, et dont on trouve la première trace sous le règne de Charles V. Ce roi, qui avait éprouvé pendant la captivité de son père Jean, le danger des états elus par la nation et souvent animes de passions hostiles, les remplaça par des assemblées dont lui-même désignait les membres. Ainsi . en 1367 et 1369, il appela près de lui des prélats, des nobles, des jurisconsultes, et même des bourgeois, afin de s'autoriser de leurs avis pour combattre les Anglais et réformer l'administration du royaume. Au

xve siècle. Louis XI réunit les notables à Tours; en 1527, François Ier les convoqua à Cognac, après le funeste traité de Madrid; en 1560, ils furent assemblés à Fontainebleau. Le connétable de Luynes les consulta en 1619, et Richelieu en 1626 : enfin de Calonne et Necker les appelèrent peu de temps avant la révolution de 1789. Le premier les réunit le 27 février 1787, et leur demanda des sacrifices ; ils le renversèrent. Le second les assembla de nouveau le 16 novembre 1788, et les consulta sur le nombre de représentants que devait avoir le tiers état; et, malgré leur avis, il accorda au tiers la double representation c'est-à-dire autant de députés pour lui seul que pour les deux ordres privilégies. Les derniers états généraux s'ouvrirent le 5 mai 1789, et la discussion s'engagea immediatement sur la question du vote par tête ou par ordre. La cour fit vainement fermer la salle des séances ; l'assemblée, qui avait la conscience de représenter le peuple, jura de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Après le serment du jeu de paume (20 juin 1789), les trois ordres se confondirent en une seule assemblée qu'on désigna sous le nom d'assemblee nationale constituante. Nous ne pouvons ici qu'esquisser le rôle des assemblées de la révolution et indiquer la chronologie.

L'Assemblée constituante siègea jusqu'au 30 septembre 1791; son œuvre principale fut la constitution qui a été promptement modifiée. On peut signaler plusieurs résultats durables des travaux de l'Assemblée constituante. Ainsi, elle a voté dans la nuit du 4 soût, l'abolition des droits féodaux, des dimes, des corvées, des droits de chasse, de colombier, etc.; elle a proclamé la liberté des cultes, la liberté individuelle, la liberté de la presse, Elle a substitué une division territoriale fondée sur les lois mêmes de la nature, aux anciennes divisions par provinces qui perpétuaient les diversités locales l'opposition des coutumes, la multiplicité des douanes intérieures, et beaucoup

d'autres abus féodaux.

A l'Assemblée constituante, succéda le 30 septembre 1791, l'Assemblér législative qui dura jusqu'au 20 septembre 1792. Elle est moins remarquable par ses travaux législatifs que par la lutte qu'elle soutint contre la royauté. Le ministère girondin ayant été renvoyé par Louis XVI, les Tuileries furent envahies le 26 juin 1792. Une seconde insurrection écluta au 10 acent, et força le roi à chercher un unite un sein de l'Assemblée législative 11 fot déposé. enfermé au Temple avec au famille, et une convention fut convegate pour le



juger. La Convention remplaça l'Assemblée législative, le 20 septembre 1792, et siègea jusqu'au 27 octobre 1795.

Les Girondins, Vergniaud, Isnard, Guadet, Gensonné, Buzot, etc., qui avaient domine dans l'Assemblee législative, furent écrasés dans la Convention par la Montagne. Ils tentèrent vainement de sauver Louis XVI, qui fut condamné à mort par la Convention, et exécuté le 21 janvier 1793. Les Girondins furent proscrits par la Montagne, dans les séances du 31 mai et du 2 juin 1793. La Montagne domina scule, vainquit les insurrections fédéralistes de Caen, de Lyon, de Toulon et de la Vendée; elle résista à l'Europe coalisée, et fit peser sur la France le régime odieux de la terreur. Elle se divisa ellemême en trois parties : les hébertistes, les dantonistes, et le comité de salut public. Robespierre, qui dominait avec Couthon et Saint-Just le comité de salut public, proscrivit les hébertistes et les dantonistes, et finit par succomber luimême à la journée du 9 thermidor (27 juillet 1794). La Convention ne fut pas exclusivement occupée de ces luttes politiques : elle crea l'Institut, l'École polytechnique, les Écoles normales, le Bureau des longitudes, le Conservatoire des arts et métiers, le Grand-Livre de la dette publique. Des travailleurs infatigables, tels que Carnot, Cambon, Lakanal, Daunou organisèrent les services militaires et financiers, et s'occupèrent avec zèle de diverses branches de l'administration publique.

La constitution de l'an m, votée par la Convention, institua deux assemblées, le conseil des Anciens et le conseil des Cinq-Cents, qui siégèrent du 28 octobre 1795 an 9 novembre 1799. Le premier se composait de deux cent cinquante membres qui devaient être âgés d'au moins quarante ans; le second, de cinq cents membres, agés d'an moins trente ans. Le coup d'Etat du 18 brumaire (9 novembre 1799) renversa les conseils des Anciens et des Cinq-Cents. Bonaparte, de concert avec Sieyes, décréta, le 24 septembre 1799, la constitution de l'an viii, qui substituait à ces conseils un sénat conservateur, un tribunat, un corps legislatif et un conseil d'Etat. Le sénat se réunit le 25 decembre 1799; il se composait de quatrevingts membres, charges de veiller au maintien des lois et de nommer les membres du pouvoir exécutif. Le sénat se recrutait lui-même. Le tribunat, corps électif composé de cent membres, discutait les lois devant le corps législatif, par l'organe de trois de ses membres. Les projets du gouvernement étaient défendus par trois membres du conseil d'État. Enfin, le corps législatif, électif comme le tribunat, et composé de trois cents membres, votait les lois après avoir entendu les orateurs chargés de les attaquer et de les soutenir. Le tribunat, réduit à cinquante membres dès 1802, ne tarda pas à être supprimé.

La Restauration substitua au sénat et au corps législatif une chambre des pairs hereditaire, et une chambre des deputes élective. Elles se réunirent, après les cent jours, le 7 octobre 1815. La révolution de juillet 1830 maintint les deux chambres; mais l'hérédité de la pairie fut supprimée. La nomination des pairs appartint au roi, et fut soumise à des conditions déterminées par la loi. La révo-lution du 24 février 1848 remplaça les deux chambres par une assemblée unique ; la constitution de 1848 confirma cette disposition. L'Assemblée législative devait être composée de sept cent cinquante membres, et nommée par le suffrage universel. La constitution proclamée par le président de la république, en 1852, a institué un senat dont les membres sont nommés à vie par le président et un corps législatif élu par le suffrage universel pour discuter et voter les lois qui doivent être préparées et soutenues par le conseil d'Etat.

Sur les états généraux et les notables, voy. le Recueil de Meyer, publié en 1789, ainsi que l'Histoire des états généraux, par M. Rathery, 1 vol. in-8°, 1845. — On trouvera dans ce dictionnaire au mot ETATS GÉNÉRAUX des détails sur le mode d'élection et les attributions des membres de ces assemblées.

ASSEMBLÉES PRIMAIRES. — On appelait assemblées primaires, dans la constitution de 1791, la réunion de tous les Français, âgés de vingt-cinq ans, qui payaient une contribution égale à trois journées de travail (la journée évaluée à trois livres), et qui n'étaient ni domestiques ni employés à gages. Ceux qui réunissaient ces conditions étaient les citoyens actifs. Les assemblées primaires nommaient les électeurs à raison d'un électeur par cent citoyens actifs; enfin les électeurs nommaient les représentants.

ASSEMBLEES DU CLERGE. — Les assemblées du clergé dataient du xvi siècle. Il y avait deux espèces d'assemblées du clergé, les ordinaires et les extraordinaires. Les premières étaient particulières, c'est-à-dire de chaque diocèse; ou provinciales, de chaque province ecclésiastique; ou générales, de tout le clergé de France. Elles ne se pouvaient réunir qu'avec la permission du roi; mais lorsque le clergé

s'engageait au payement des décimes ordinaires (voy. DECIMES ), le roi lui accordait immédiatement la permission de s'assembler dix ans après. Cette pratique fut constante depuis 1586. Ces assemblées, convoquées principalement pour les affaires temporelles et où le clergé n'était représenté que par députés, n'avaient rien de commun avec les conciles. Les beneficiers pouvaient seuls être députés, et uniquement par la province où étaient leurs bénéfices. Chaque province envoyait quatre députés : deux du premier ordre, l'archevêque et un évêque, ou deux évêques ; deux du second ordre , qui devaient avoir un bénéfice dans le diocèse dont ils étaient les représentants. Le roi marquait le lieu de réunion pour chaque assemblée. Il devait être voisin de la résidence de la cour; et, pendant quelque temps, on le choisissait autre que Paris. de peur que les députés ne s'occupassent d'affaires étrangères au but de la convocation. C'était souvent Pontoise ou Saint-Germain. Outre la grande assemblée de dix ans en dix ans, il y avait les petites assemblées pour entendre les comptes du receveur général. Dans l'origine on nommait un député de chacune des quinze provinces pour reviser les comptes, et ils y pouvaient vaquer au nombre de cinq. En 1615, on permit d'envoyer deux députés pour les comptes, faisant en tout trentedeux avec les deux agents. Les assemblées des comptes se tinrent tous les deux ans jusqu'en 1625; elles furent alors remises à cinq ans. L'une de ces assemblées se confondait avec la grande assemblée du clergé, l'autre se tenait dans l'intervalle. Le roi leur demandait des subventions extraordinaires aussi bien qu'aux grandes. Les assemblées extraordinaires étaient tenues par les prélats qui se rencontraient à la cour et qui se réunissaient aux agents généraux du clerge, lorsqu'il arrivait quelque affaire imprévue hors le temps des assemblées ordinaires. Les agents du clerge furent établis en 1580 pour solliciter à la cour les affaires ecclésiastiques. Ils étaient deux, choisis dans le second ordre, nommes tour à tour par les provinces ou par les quatre députés de chaque province. Leur fonction durait cinq ans, et on en nommait deux nouveaux à chaque assemblée, où les anciens rendaient compte de leur gestion.

ASSEMBLEES DES PROTESTANTS.— Les assemblées des protestants, interdites par les édits de Châteaubriand et de Fontainebleau, sous Henri II, furent autorisées par l'édit de Nantes en 1598. Elles se réunissaient ordinairement à Saumur; elles furent supprimées après la prise de la Rochelle (1629).

ASSENS. — L'assens était, dans quelques provinces de France, le droit exercé dans les forêts et bois de haute futaie, et qu'on appelait aussi panage et glandée. (Yoy. ces mots.)

ASSERMENTÉ. — On désignait par ce nom les ecclésiastiques qui avaient prêté serment à la constitution civile du clergé, décrétée par l'Assemblée nationale. Voy. CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ.

ASSESSEURS. — Le nom d'assesseurs, qui désigne d'une manière générale des aides ou assistants, s'appliquait quelquefois, dans l'ancienne organisation de la France, à des collecteurs d'impôts, et le plus souvent aux conseillers d'un juge d'épée. Ainsi les baillis (voy. ce mot) avaient des assesseurs gradués en droit.

ASSEUREMENT. — On appelait asseurement la protection royale que saint Louis garantissait à tout seigneur qui provoque à une guerre privée, remettrait la décision de la querelle à la justice du roi. Voy. GUERRES PRIVEES.

ASSIETTE. — On appelle assiette de l'impôt la base adoptée pour la répartition des impôts. Voy. Impôts.

ASSIGNATIONS. — L'assignation, en termes de finances, était un mandement ou ordonnance aux trésoriers pour payer une dette sur un fonds déterminé. C'était, avant Colbert surtout, l'occasion de beaucoup d abus. Les assignations données aux créanciers de l'État portaient quelquefois sur un fonds deja équisé; le créancier qui ne pouvait se faire payer vendait a vil prix son assignation a quelque financier qui avait assez de crédit pour la faire réassigner sur un autre fonda et en obtenir le payement.

ASSIGNATS. — Papier monnale, Voy, Papier-monnale.

ASSISES. - VOY. JUSTICE.

ASSISES DE JERUSALEM. — Lois qui turent données au royaume de Jérusalem par Godefroy de Bouillon vers 1199. On n'a publié les assises de lérusalem que d'après une copie postérieure dus à Jean d'Ibelin et à Philippe de Navarre. La menjeure édition de ces lois est celt qui à été donnée par M. le comte Benggaet dava la collection des historiens des croisades, Voy. Lois.

ASSISTANCE PUBLIQUE. - Second donnés aux pauvres par l'Ele. Vyj. Bostaux.

ASSOCIATION. - Voy. Improved & Police.

ASSURANCES. - Les contrats d'assurance, par lesquels un individu ou une société s'engagent à garantir la partie contractante contre les dangers d'incendie, de tempête ou autres accidents, remontent à une époque assez reculée. Les plus anciennes assurances sont les assurances maritimes, où movennant une somme appelée prime versée par l'assuré, l'assureur s'obligeait à réparer toutes les pertes que l'assuré pourrait essuver par naufrage, guerre ou incendie. Il y avait des assurances qui garantissaient le corps du vaisseau, d'autres les marchandises. On trouve des traces d'assurances maritimes dès le xv siècle, et mênie, si l'on en croit l'historien Jean Villani, l'usage des assurances remonte aux Juiss du moyen age. Exposés sans cesse à être expulsés des royaumes chretiens, ils avaient établi entre eux des compagnies d'assurances pour sauver une partie de leur fortune. en cas de proscription. Les assurances furent longtemps abandonnées à l'industrie particulière. L'État ne commença à intervenir dans cette espèce de contrats qu'au xvii siècle. L'ordonnance de 1681 regla les assurances maritimes; on les distingua des contrats de grosse aventure. Par l'assurance maritime, l'assureur s'engageait à payer à l'assure les pertes qui pourraient resulter d'avaries et autres périls de mer ; dans le contrat de grosse aventure, au contraire, si le vaisseau périssait, la créance était perdue. Au mois de mai 1686, un édit créa à Paris une compagnie générale pour les assurances maritimes de France; l'assemblée des marchands qui se portaient garants des fortunes de mer, selon l'expression du temps, forma le bureau des assurances. Au xviii siècle, on commença à organiser des compagnies d'assurances contre l'incendie et sur la vie. En 1754, il s'établit à Paris une compagnie d'assurances contre les incendies. En 1786, deux nouvelles sociétés de cette nature furent autorisées. L'année suivante, une de ces compagnies obtint le privilége des assurances sur la vie.

La législation moderne a considéré les assurances comme des spéculations d'industrie privée et n'y est intervenue que pour assurer la sincérité du contrat et garantir les intérêts des deux parties. Il s'est formé, sous l'empire de cette législation, un grand nombre de compagnies d'assurances contre l'incendie, la gréle, la mortalité des bestiaux, les périls de la navigation intérieure et extérieure, et les chances de la vie humaine. On divise les assurances en assurances à primes et assurances mutuelles. Dans les pre-

mières, l'assuré s'engage à payer à l'assureur une certaine somme movennant laquelle toutes les pertes qu'il pourrait éprouver, dans les cas stipulés, seront remboursées à lui ou à ses héritiers par la compagnie d'assurances. Les assurances mutuelles sont des associations dont tous les membres s'engagent à se garantir mutuellement contre des risques déterminés, pendant un certain laps de temps. Ce fut, en 1802, que la première assurance mutuelle s'établit à Toulouse pour garantir les récoltes contre la grêle. Comme des associations de cette nature intéressaient à un haut degré la société, le gouvernement se réserva le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation préalable. Ce ne fut pas pour entraver les speculations commerciales, mais dans un intérêt d'ordre public qu'il intervint. « Les assurances, dit une circulaire ministérielle du 25 octobre 1829, qui ont pour objet de mettre en commun les pertes et de les rendre légères à chacun par la répartition, excluent tout profit, toute speculation et n'ont rien de commercial. C'est dans l'intérêt de l'ordre public que l'autorité agit, lorsqu'elle exerce sa surveillance sur les associations qui s'en occupent, parce qu'un système d'assurances mal combine, applique, soit aux proprietes, soit à la vie, pourrait compromettre la sûreté publique et même encourager à certains crimes. » On distingue encore les assurances en mobilières et immobilières suivant la nature des propriétés qu'elles garantissent.

ASSUREMENT. — Voy. Asseurement.

ASTROLOGIE, ASTROLOGUE. - V. SC-PERSTITIONS.

ASTRONOMIE. Voy. Sciences.

ATOUR (Dame d'). - Voy. ÉTIQUETTE.

ATTOURNE — Les anciennes lois désignent quelquefois les avocats par le nom d'attournés, qui est resté dans la langue anglaise avec une légère modification pour indiquer un avocat général.

ATTROUPEMENTS. - V. LOI MARTIALE.

AUBADE. — Les aubades ou concerts donnés à l'aube du jour sont mentionnés dans les poèmes provençaux du xitie siècle (Lac. Sainte-Palaye, v° AUBADES).

AUBAIN. — L'Aubain était un étranger qui passait un an et un jour sur les terres d'un baron et devenait son homme. Les établissements de saint Louis nous apprennent quelle était sa condition : « Si aucun homme étranger étoit venu dans la châtellenie d'un baron et n'avoit chois aucun seigneur pendant un au et un jour. il devenoit exploitable au baron, et si d'aventure il mouroit, sans avoir commandé de rendre quatre deniers au baron. tous ses meubles appartenoient au baron. » La condition de l'etranger se rapprochait donc de la servitude; il était soumis à cette loi tyrannique qu'on appelait droit d'aubaine ou aubenage. L'étranger était comme une épave ( voy. ce mot ) jetée sur la terre féodale et appartenant au seigneur. Il y a même des coutumes qui le désignent par ce nom d'épave : « sont . par la coutume et usage de Laon, réputes epaves, ceux qui sont natifs hors du royaume et demeurant audit royaume. » Dans ces temps là, dit Montesquieu, les hommes pensèrent que les étrangers ne leur étant unis par aucune communication du droit civil, ils ne leur devaient d'un côté aucune sorte de justice, et, de l'autre, aucune sorte de pitié.

Quant au mot aubain, les uns le font dériver des deux mots latins alibi natus (né en pays étranger), d'autres du mot Albion, parce que les habitants des îles britanniques étaient regardés comme es-

sentiellement voyageurs.

La royauté modifia à son avantage la condition des aubains. Elle les prit sous sa protection des le xiiie siècle, et peu à peu fit prévaloir le principe que les aubains ne dépendaient que du roi, et, dans toute l'étendue de la France, la succession de ces étrangers fut dévolue au domaine royal. Une ordonnance de Charles VI, rendue en 1386, portait qu'en quelque lieu que fussent situés les biens des aubains ils appartiendraient au roi. Le droit d'aubaine ou aubenage fut donc considéré, surtout depuis le xvie siècle, comme domanial et inalienable. Cette dure condition de l'étranger, « qui vivait libre et mourait serf, » comme dit une ancienne coutume, s'adoucit peu à peu. Des villes et des provinces obtinrent l'exemption du droit d'aubaine; les traités conclus avec certaines nations; et principalement avec l'Angleterre et l'Espagne, en exemptaient les habitants de ces contrées. En 1608, le parlement enregistra un édit de Hen-ri IV qui défendant aux procureurs fis-caux de s'emparer pour le roi, en vertu du droit d'aubaine, des biens des Génevois qui mourraient en France. Les étrangers, qui introduisaient en France quelque industrie nouvelle, obtenaient le même privilége. Ainsi, Louis XI exempta du droit d'aubaine les trois imprimeurs allemands qui reçurent l'autorisation de s'établir dans la Sorbonne. A partir de Henri IV, les privilèges accordés aux étrangers se multiplièrent. Enfin, ce droit

insensé, comme l'appelle Montesquieu, a été aboli, le 6 août 1790, par l'Assemblée constituante, qui s'exprimait ainsi dans le préambule de la loi : « L'Assemblée nationale, considérant que le droit d'aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement; que ce droit établi dans des temps barbares doit être proscrit chez un peuple qui a fondé sa constitution sur les droits de l'homme et du citoyen, et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre, en les invitant à jouir, sous un gouvernement libre, des droits sacrés et inaliénables de l'humanité, a décrété et décrète, etc. » L'abolition du droit d'aubaine fut étendue à toutes les colonies françaises, par un nouveau decret daté du 13 avril 1791.

AUBAINE ( droit d'). - Voy. AUBAIN. AUBE. - Vêtement ecclésiastique. Voy. RITES ECCLÉSIASTIQUES.

AUBENAGE. - Condition de l'aubain. VOY. AUBAIN.

AUBERGE. - Voy. LIEUX PUBLICS.

AUBERGE (Droit d') .- Voy. Gite.

AUBERGISTE. - Voy. LIEUX PUBLICS.

AUBUSSON (Tapis d') .- Voy. Industrie. AUDIENCE. - VOV. RELATIONS EXTÉ-BIEURES.

AUDIENCES. - Vov. TRIBUNAUX.

AUDIENCIER (Grand). - Officier de la grande chancellerie. Voy. CHANCELLERIE. AUDIENCIER (Huissier), - Voy. Huis-

AUDITEUR. - VOY. CHAMBRE DES COMP-TES EL CONSEIL D'ÉTAT.

AU GUI-L'AN-NEUF .- Voy. AGUIGNETTE. AUGUSTINS. - Ordre monastique. Voy. CLERGE REGULIER.

AUMONE. - Ce mot désignait spécialement, au moyen âge, une donation faite à l'Église. Voy. BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES et HOPITAUX.

AUMONERIE. - Benefice affecte dans certaines abbayes, au religieux qui était chargé de la distribution des aumones.

AUMONIER. - Voy. CLERGE.

AUMONIER ( Grand ). - Voy. OFFICIERS (GRANDS) DE LA COURONNE.

AUMONIERE. - Bourse que l'on portait suspendue à la ceinture. Voy. HABIL-LEMENT.

AUMUCE. - L'aumuce ou aumusse était un vêtement qui servait à couvrir la tête et les épaules, et était employé, au moyen age, par les laïques et les ecclésiastiques; les femmes s'en servaient aussi. Comme l'aumuce était destinée à préserver du froid, elle était ordinairement garnie de fourrures. Un manuscrit de la Bibliothèque nationale mentionne une aumuce qui devait être placée sous la grande couronne que le roi portait à son sacre (Comptes de l'argenterie des rois de France, par M. Douët-d'Arcq 'L. l'aumuce fut abandonnée dans la suite aux ecclésiastiques et spécialement aux chanoines. Ce n'est plus aujourd'hti qu'un ornement que, dans certaines églises, les chanoines portent sur le bras.

AUNE. - Voy. MESURES.

AUQUETON. — Vêtement qui se mettait sous l'armure. Voy. Armes.

AURILAGE. — Droit prélevé par le domaine sur la fabrication des matières d'or et d'argent.

AUTHENTIQUE. — Acte qui a été passé en présence d'un notaire ou autre officier public. Voy. NOTAIRES.

AUTORISATION. - Vov. LETTRES.

AVANT-PARLIERS. — C'était un des noms que l'on donnait, au moyen âge, aux avocats et procureurs.

AVANT-SOLIERS. — Partie saillante des maisons du moyen âge; elle servait d'abri. Voy. Maisons.

AVÉNEMENT. - Voy. JOYEUX AVÉNE-MENT.

AVENTURIERS.—Troupes mercenaires. Voy. Armée.

AVEU. — Acte par lequel un vassal. enumérait les terres et droits qu'il tenait de son seigneur. L'aveu devait être remis dans les quarante jours qui suivaient la cérémonie de l'hommage. Voy. Féonalité.

AVEUGLES. - Voy. Quinze-Vingts.

AVOCAT. - VOV. JUSTICE.

AVOLÉS. — Ce mot signifiait étrangers, dans la langue du xive siècle.

AVOUÉ. — Au moyen âge on appelait avoués les défenseurs laïques des églises et des monastères; ils en devinrent souvent les oppresseurs. Yoy. CLERGE et VI-

## В

BABOUVISTES. — Nom donné aux partisans de Babeuf, sous le Directoire. Les Babouvistes prétendaient établir une égalité absolue entre tous les hommes.

BAC. — Au moyen âge on traversait la plupart des fleuves au moyen d'un bac ou grand bateau plat. De là le nom de rue du Bac qui est donné à Paris et ailleurs à des rues aboutissant au fleuve. De Thou (livre CVII de l'Histoire de son temps) dit qu'en 1593 on traversait le Rhône au moyen d'un bac et d'une corde tendue d'un bord du fleuve à l'autre.

BACAUDES. - Voy. BAGAUDES.

BACCALAURÉAT. — Premier des grades universitaires. Voy. BACHELE, GRA-DUÉS, MÉDECINE ET UNIVERSITÉ.

BACHELE. — C'était le nom d'une terre qui, dans le système féodal, n'avait qu'un rang secondaire, et qu'on appelait aussi Bachelerie. C'est de la qu'est venu, selon quelques historiens, le nom de Bacheliers que l'on donnait à de jeunes nobles qui n'avaient pas encore recu l'ordre de chevalerie. D'autres écrivains font dériver co mot de bas chevaliers. Les bacheleries étaient composées de dix manses, et réputées terres nobles, mais d'une classe inférieure aux terres de chevalier; elles

étaient sujettes à certaines obligations, et devaient fournir pour l'ost ou service militaire un homme d'armes, ou un demi, ou un tiers, ou un quart d'homme d'armes. Plusieurs bacheleries se réunissaient, dans ce cas, pour compléter le contingent d'un homme d'armes. Ceux qui possédaient des terres de cette nature gardaient toujours le nom de bacheliers, quel que fût leur âge. Le bachelier avait pour enseigne le pennon ou pennonceau. Cet étendard se distinguait de la bannière, en ce que la bannière était carrée, tandis que le pennon avait une queue. On coupait cette queue, lorsqu'on transformait le bachelier en chevalier banneret. Voy. Banneret. Voy. Banneret.

Comme, au moyen âge, toute la société se réglait sur la hierarchie féodale, on assimila au jeune chevalier tous ceux qui débutaient dans une carrière. On appela bachelier un moine qui n'était pas encore prêtre, un jeune homme non marié, un apprenti soumis aux gardes du métier, enfin un théologien et un étudiant qui avaient obtenu le premier des grades universitaires. Le mot bachelier ne se prend plus que dans cette acception. On a prétendu que bachelier, dans ce dernier seus, venait du mot latin baculus, bâton, invenit du mot latin baculus, bâton, in-



signe du bachelier ès lettres. Mais cette étymologie est beaucoup moins vraisemblable que les précédentes. Voy. du Cange, Dissertations sur Joinville; Daniel, de la Milice française, et D. de Vaines, Dictionnaire de diplomatique.

BACHELERIE. - VOY. BACHELE.

BACHELIER. - VOY. BACHELE.

BACINET. — Espèce de casque qui ne couvrait que le crane. Voy. Armes.

BADAUDS. — Ce mot, qu'on applique spécialement aux Parisiens, désigne des flâneurs occupés souvent de niaiseries. Corneille fait dire, à un des personnages du *Menteur* qui parle de Paris:

Et parmi tant d'esprits plus polis et meilleurs Il y croît des badauds autant et plus qu'ailleurs,

On fait dériver le mot badaud, de badare, expression de la basse latinité, qui signifie regarder.

BAGAUDES. - Ce nom vient, selon les uns, du grec Bayosiv, errer ; selon d'autres, d'un mot celtique, bagad, qui signific insurgés, attroupés. Il désigne, dans l'histoire, les Gaulois révoltés, qui, pour se soustraire à l'oppression romaine, prirent les armes, en 270 après J. C., sous Auré-lien, et en 284, à l'époque de l'avénement de Dioclétien. Ces deux révoltes furent étouffées. Mais plusieurs passages de Salvien prouvent qu'il y avait encore des bagaudes au ve siècle : « Je parle maintenant des bagaudes, dit-il, au livre V de son Traité du gouvernement de Dieu, je parle maintenant des bagaudes, qui depouillés par des juges iniques et sanguinaires, écrasés, égorgés, privés du droit de la liberté romaine, ont fini par perdre jusqu'au nom de Romains. Nous leur faisons un crime de leur malheur, nous leur faisons un crime du nom qui atteste ce malheur, nous leur faisons un crime du nom que nous leur avons imposé. » Dans le même livre, il représente ces bandes errantes, en rébellion perpétuelle contre une société inique et donnant un asile aux opprimes. « Les malheureux , dit-il , s'enfuient tantôt chez les barbares , tantôt au milieu des bagaudes, et ils ne s'en repentent pas. Ils préfèrent la liberté sous l'apparence de l'esclavage à l'esclavage sous l'apparence de la liberté, »

BAGNES. — L'institution et le régime des bagnes tiennent au système général de la pénalité adoptée en France; nous renvoyons à cet article. Voy. PEINES.

BAGUE. - VOY. ANNEAU.

BAGUE (jeu de ). — Le jeu de bague était en honneur au moyen âge. Les cava-

liers s'efforçaient d'enlever avec la pointe de leurs lances la hague suspendue vers l'extrémité de la carrière. On y faisait trois courses pour la bague, dit Brantôme, et une quatrième pour les dames. On re-trouve le jeu de bague dans les carrousels du xviie siècle, ainsi que le prouve le passage suivant d'un journal inédit du règne de Louis XIV (Bibl. nat., nº 1238 (bis): « Le jour de la mi-carême, 23 mars 1656, le roi voulut faire paraître à toute la cour combien il étoit bien institué en tous les exercices du corps, non moins qu'en toutes les belles qualités de l'esprit. Ce ne lui étoit pas assez d'avoir paru dans le manége au-dessus de tous ceux de son âge et d'avoir donné de l'admiration à tous les spectateurs dans le seul divertissement où la dignité des souverains n'est nullement respectée et où ils courent autant de fortune d'être jetés par terre, s'ils ne serrent les genoux, que le moindre page de leur écurie. Sa Majesté voulut courre la bague dans le Palais-Cardinal (appelé dans la suite Palais-Royal), et de trois brigades être le chef de la première; M. de Guise, de la seconde; M. de Candale de la troisième. Elles étoient composées chacune de huit cavaliers, masqués, habillés à l'antique et autant bien montés que l'action étoit pompeuse et de réputation. Chacun avoit son écuyer et son page, portant sa lance et son écu chargé de la devise de son maître. Celui du roi étoit semé de pensées avec ces mots : Toutes en vue; ses livrées étoient blanches et incarnates; celles de M. de Guise, de blanc et de bleu, et celles de M. de Candale, vertes et blanches. MM. de Vitry, de Navailles et de Vardes avoient l'honneur de servir de maréchaux de camp. Après que toute cette troupe vraiment royale eut passé par trois fois devant les reines de France et d'Angleterre (Anne d'Autriche et Henriette de France, veuve de Char-les Ier), accompagnées de toutes les princesses et des dames placées sur la terrasse qui est entre la cour et le jardin, du prince de Conti, des cardinaux Antoine Barberin et Mazarin, et de tous les autres princes et grands seigneurs du royaume . qui pour lors étoient à Paris, Sa Majesté ouvrit la carrière et donna seulement une atteinte à la bague. Le reste de la brigade courut ensuite et tous jusques à cinq fois chacun, et ainsi des deux autres. La première et la dernière l'emportèrent sept fois chacune en quarante courses que firent l'une et l'autre avec beaucoup de justesse et de bonne grâce. Les bleus en eurent deux de moins, si bien que cette égalité de sept à sept jointe à la nuit qui survint obligea tous ces braves champions à remettre la décision de leur différend au lundi suivant 27 du même mois. Mais, comme le roi ne pouvoit prendre aucun plaisir sans le communiquer, autant qu'il lui étoit possible, au peuple de sa bonne ville de Paris, il voulut que l'assemblée de ces trois quadrilles se fit dans la cour du Louvre, afin que se rendant au Palais-Cardinal par les rues des Fossés-Saint-Germain de l'Auxerrois, de l'Arbre-Sec et de Saint-Honoré, il cut plus de part à la joie de Sa Majesté en la voyant passer à cheval dans ce magnifique appareil. Le comte du Lude eut la gloire de voir son adresse reconnue par le present que lui fit M. la duchesse de Mercœur (Laura Mancini, nièce du cardinal Mazarin ) d'un diamant de mille écus, »

BAGUETTE SACRÉE. - Chez les Francs et même sous les premiers Capétiens, les hérauts d'armes portaient une baguette sacrée ; elle était le symbole de leur dignité, comme le rameau d'olivier ou le caducée chez les anciens. On employait aussi la baguette comme symbole dans les contrats. La baguette, le bâton, la verge, la branche d'arbre indiquaient la transmission de la propriété. On remettait une branche d'arbre enfoncée dans une motte de terre pour investir le nouveau propriétaire. La rupture de ce symbole indiquait la dépossession ou la séparation de la famille. « Si quelqu'un, dit la loi salique, veut se séparer de sa parente et renoncer à sa famille, qu'il aille à l'assemblée devant le dizainier ou le centenier; que là il brise sur sa tête quatre bâtons de bois d'aulne en quatre morceaux, et les jette dans l'assemblée en disant : je me dégage de tout ce qui touche ces gens, de serment, d'héritage et du reste. » Le bâton était souvent le signe du commandement. De là le sceptre du roi, la crosse de l'évèque, le baton du maréchal, la verge du sergent ou huissier.

BAGUETTE DIVINATOIRE. — Depuis le xis siècle, on trouve mentionné l'usage de la baquette divinatoire pour découvrir les sources et les trésors; c'est un rameau fourchu de coudrier, d'aulne, de hêtre ou de pommier. Voici comment on s'en sert; on tient dans sa main l'extrémité d'une branche, en ayant soin de ne pas trop la serrer; la panne de la main doit être tournée en haut. On tient de l'autremain l'extrémité de l'autre branche, la tige commune étant parallèle à l'horizon. On avance ainsi doucement vers l'endrot où l'on soupçonne qu'il y a de l'eau. Dès qu'on y est arrivé, la baguette tourne dans la main et s'incline vers la terre comme une aiguille qu'on vient d'aiman-

ter. Tel est du moins le récit de ceux qui croient à la vertu de la baguette divinatoire. Ils ajoutent qu'eile a aussi la propriété de découvrir les mines, les trésors cachés, les voleurs et les meurtriers fugitis. De nos jours, les somnambules ont remplacé la baguette divinatoire, au moins pour la recherche des trésors et des objets volés.

BAHU ou BAHUT. - Espèce d'armoire ou de buffet. Ce mot paraît venir de l'allemand behuten, garder, conserver. On appelait bahut un coffre où dans le principe on déposait des munitions de guerre et les bagages des troupes ; les soldats qui veillaient à sa garde se nommaient Bahutiers. Il résulte de plusieurs passages cités par M. Douet-d'Arcq (Comptes de l'argenterie des rois de France ) que le bahut n'était qu'une partie du coffret. Aujourd'hui on entend généralement par ce mot un coffre en bois sculpté. Les amateurs du moyen age recherchent avec curiosité cette sorte de bahnts. Lorsque le bahut avait plusieurs éta; . , il portait le nom d'armoire (armarium), nom qui semble indiquer que, dans l'origine, on y conservait des armes. Il existe des armoires du xviº siècle travaillées avec une grande délicatesse et garnies d'une multitude de compartiments. Les armoires à plusieurs étages, placées dans les sailes à manger et chargees de vaisselle s'appelaient dressoirs. C'était un genre de luxe que l'on recherchait dans les chaumières comme dans les châteaux. Les riches étalaient les vases d'or et d'argent, les porcelaines de Chine, les émaux, les cristaux de Venise et de Bohème; la paysanne ornait son dressoir de faïences et de plats de terre vernis. Anjourd'hui encore les dresspirs existent dans les campagnes; les amateurs d'antiquités ne recherchent pas moins les dressoirs du moven âge que les bahuts et les armoires sculptées.

BAHUTIERS. — Corps de troupes. Voy. BAHUT.

BAIGNEUR. — L'usage des bains chauds fut introduit dans les Gaules par les Romains. Ce peuple déployait une grande magnificence dans les salles de bains ou thermes; il les ornait de statues et de peintures, les pavait de mosaiques, et y prodiguait les raffinements du luxe. L'usage des bains se conserva en Gaule après la chute de l'empire romain. Grégoire de Tours en parle plusieurs fois. Pendant le moyen âge, on appelai étues les salles de bains. Ces établissements, qui ne rappelaient en rien la magnificence des thermes romains, étaient à l'usage de la bourgeoisie et des classes inférieures. Les familles nobles avaient ordinairement des

salles de bains dans leurs hôtels. Il existait aussi, au xviie siècle, des établisse. ments tenus par des hommes experts dans tous les raffinements de la toilette et nommés baigneurs; ils formaient une corporation spéciale sous le nom de Barbiers -Étuvistes. Le maître de l'établissement s'appelait spécialement le Baigneur, tenaît son privilége du roi ou d'un des officiers de sa maison. M. Walckenaër a donné de curieux détails sur ces bains dans les Memoires touchant la vie de Mme de Sevigne, t. II , p. 39. «On se rendait chez le baigneur par différents motifs. D'abord par raison de santé et de propreté: c'était là que l'on prenait les meilleurs bains, les bains épilatoires, les bains mèlés de parfums et de cosmétiques, par lesquels on donnaît plus de vigueur au corps, plus de douceur à la peau, plus de souplesse aux membres. Cette maison était pourvue d'un grand nombre de domestiques soumis, réservés, dis-crets, adroits. On s'y enfermait la veille d'un départ, ou le jour même d'un retour, afin de se préparer aux fatigues qu'on allait éprouver, ou pour se remettre de celles qu'on avait essuyées. Voulait-on disparaltre un instant du monde, fuir les importuns et les ennuveux, échapper à l'œil curieux de ses gens, on allait chez le baigneur; on s'y trouvait chez soi, on était servi, choyé; on s'y procurait toutes les jouissances qui caractérisent le luxe ou la dépravation d'une grande ville. Le maître de l'établissement, et tous ceux qui étaient sous ses ordres, devinaient à vos gestes, à vos regards, si vous vouliez garder l'incognito; et tous ceux qui vous servaient et dont vous étiez le mieux connu paraissaient ignorer jusqu'à votre nom. »

BAIL. - Le bail est un contrat entre le locataire et le propriétaire. Il y a eu, dès la plus haute antiquité, diverses natures de baux. Sous l'empire des barbares, on se servait des mots epistola præcaria, epistola præstaria. Le bailleur gardait la charte dite præcaria; le preneur, celle qu'on nommait præstaria. C'était quelquefois un bail à longues années. On lit dans les lois des Wisigoths: « Si l'épître précaire détermine un certain nombre d'années, après lesquelles la terre reçue à bail retourne au bailleur, le preneur doit la rendre exactement d'après les termes du contrat. » Il s'agissait probablement de baux emphyteotiques ou emphyteoses, dont la durée pouvait s'étendre de dix ans a quatre vingt-dix-neuf ans.

Les conditions des baux appelés précaires, de l'epistola præcaria, variaient à l'infini. Ils stipulaient quelquefois une

concession perpétuelle qui dégénérait en fief. Les conciles de Soissons et de Leptines, au vint siècle, convertirent en précaires les terres que Charles Martel avait enlevées à l'Église et données à ses compagnons d'armes; elles furent concédées à vie.

On appelait encore bail, du temps de saint Louis, la garde des biens d'un mineur confiée au plus proche parent, sans autre obligation que celle de le nourrir, d'acquitter ses dettes et de maintenir son héritage en bon état.

BAILE. - Ce mot avait le même sens que bailli. Voy. BAILLI.

BAILLÉE DES ROSES. — Roses offertes par les pairs de France au parlement de Paris. Voy. REDEVANCES FÉODALES.

BAILLEMENTS. — Il était d'usage, au moyen âge, de faire le signe de la croix et de dire Dieu vous bénisse à chaque bàillement, comme à chaque éternument. (Lac. Sainte-Palaye, v° BAILLEMENT.)

BAILLI. — Les mots BAILE, BAILLI, BAJULE, avaient primitivement le sens de
protecteur. Le nom de bojule se trouve
surtout dans l'empire d'Orient, où il désignait les précepteurs des princes. Charlemagne emprunta ce nom à l'empire grec,
et donna Arnulphe pour bojule à Louis le
Débounaire. Dans la suite, on appliqua le
nom de bailli à un magistrat chargé du
gouvernement d'une province. On appelait
baillie, bailliage ou baillage la circonscription territoriale sur laquelle s'étendait l'autorité des baillis.

Un bailli était, au moyen âge, le représentant du roi ou du seigneur féodal; il rendait la justice en son nom, commandait ses hommes d'armes, administrait ses finances, et s'occupait de tous les détails du gouvernement. Dès le xue siècle . Henri II, roi d'Angleterre et duc de Nor-mandie, adresse ses mandements aux baillis de ses domaines. En 1190, Philippe -Auguste, partant pour la terre sainte, règle l'administration du domaine royal dans un acte qu'on appelle son testament. Il y parle des baillis qui doivent tenir leurs assises une fois par mois, et juger spécialement les crimes de meurire, rapt, homicide et trahison. Cet acte prouve qu'ils avaient autorité sur les previus, et on doit en conclure qu'ils jugement les appels des sentences prononcers par les prévots, tandis qu'eux mêmes ressor bassient su tribunal des régents; les builles étaient forces d'y comparaltre en personne. A sue baillis se multiplières. Lu mod de la France, on appela sentchasz des months



trats investis de fonctions analogues. Ainsi, lorsque Louis VIII eut fait la conquête du Bas-Languedoc, il y établit deux sénéchaux, l'un à Beaucaire et l'autre à Carcassone.

Saint Louis institua quatre grands baillis à Saint-Quentin pour le Vermandois, à Sens pour la Champagne, à Mâcon pour la Bourgogne, et à Saint-Pierre-le-Moutier pour l'Auvergne. Mais en même temps il prit des précautions minutieuses pour restreindre l'autorité de ces magistrats et les empêcher d'usurper les droits régaliens : Défense d'acquérir des propriétés dans le lieu qu'ils administraient, et même de s'y marier ou d'y marier leurs enfants, injonction d'y rester quarante jours après l'expiration de leurs fonctions, afin de répondre aux accusations portées contre eux, injonction de rendre bonne et loyale justice aux petits comme aux grands. Jamais un bailli ne pouvait exercer ses fonctions dans le lieu de sa naissance, et il ne devait administrer un pays que pendant un espace de temps assez court. Les ordonnances de saint Louis, rendues en 1254 et 1256, celles de Philippe le Bel en 1302 et 1303, multiplièrent les précautions pour empêcher les baillis d'imiter l'exemple des comtes et des ducs francs, et d'usurper comme eux l'autorité souveraine. Elles les astreignaient à venir en personne, au parlement royal, rendre compte de leur gestion et à justifier devant ce tribunal leur administration judiciaire et financière. Les baillis étaient, d'ailleurs, investis d'un pouvoir formidable. Toute l'administration judiciaire, financière, militaire, était entre leurs mains. Lac. Ste-Palaye (vo BAILLI), cite une commission donnée à un de ces magistrats, où l'on énumère les fonctions qui lui sont attribuées : « Si vous savez que messeigneurs de l'Eglise fassent aucun abus, vous en devez avertir le roi; si messeigneurs les nobles veulent faire aucune force, vons ne le devez pas souffrir, et, si messeigneurs les avocats veulent manger le peuple, vous devez faire belles informations et les envoyer auroi, » Les baillis se servirent habilement de l'autorité remise entre leurs mains pour miner la puissance féodale et agrandir le pouvoir de la royauté.

Mais, à mesure que se perfectionna l'administration, et que l'étude du droit devint plus vaste et plus approfondie, il fallut diviser les attributions que réunissaient les baillis. Peu à peu chaque branche d'administration fut confiée à un fonctionnaire spécial.

L'inconvénient du cumul des pouvoirs militaire et judiciaire fut compris des

le xive siècle, ainsi que le prouve une ordonnance de la chambre des comptes, en date de 1335, citée par Pasquier ( Recherches de la France, livre II, chap. v). Elle enjoint à Godemar du Fay de se démettre des fonctions de bailli de Chaumont et Vitry; "car, comment qu'il soit bon homme d'armes, il n'a pas accoustume de tenir plaicts ne assises ; » elle recommande d'établir, dans cette ville, deux baillis, comme c'était coutume. Là, commence à percer la distinction des baillis de robe et des baillis d'épée; les premiers chargés de la justice, les seconds du service militaire. Une ordonnance de 1413, rendue à l'époque où le parti cabochien procedait violemment à la réforme du royaume, autorisa les baillis à se choisir des lieutenants, sous leur responsabilité personnelle; c'était encore un moyen d'arriver à la division des pouvoirs judiciaire et militaire. L'ordonnance de Charles VII, rendue en 1454 pour la réformation de la justice, décida que les lieutenants des baillis recevraient des gages, afin qu'ils s'occupassent avec plus de soin de l'administration de la justice. Il y avait ordinairement, à cette epoque, deux lieutenants pour chaque bailli. un lieutenant général et un lieutenant particulier. Sous Charles VIII, en 1493, les baillis n'eurent plus seulement l'autorisation de s'adjoindre des lieutenants; ils v furent contraints. L'ordonnance organique de Blois, rendue par Louis XII, en 1499, attribua aux parlements la nomination des lieutenants des baillis ainsi que celle des baillis; elle exigea que les lieutenants des baillis fussent gradués en droit civil ou en droit canon. Le nombre des lieutenants continua de s'accroître. Chaque bailli eut un lieutenant général criminel, un lieutenant général civil, et plusieurs lieutenants particuliers; la fiscalité multiplia ces charges qui étaient devenues vénales. L'ordonnance d'Orléans, rendue par l'Hôpital, en 1561, sépara formellement les fonctions civiles et militaires; les baillis de robe courte et les baillis de robe longue eurent des attributions entièrement distinctes; bien plus, l'ordonnance de Blois, en 1579, défendit aux baillis de robe courte, aux baillis d'épée, de prendre part au délibéré des sentences que les lientenants de robe longue rendaient en leur nom. Ainsi, les baillis se trouvaient exclus de leurs propres tribunaux. En même temps, les gouverneurs leur avaient enlevé lo commandement des troupes; les receveurs, la perception de l'impôt. Après avoir été investis d'une autorité illimitée, et avoir cumulé toutes les fonctions, ils se trouvèrent en dehors de la hiérarchie administrative, judiciaire, financière

et militaire. Ils n'avaient plus, aux xyue ft xyute siècles, que des attributions mal définies; ils commandaient le ban et l'arrière-ban, convoquaient la noblesse de leur district, et étaient regardés comme

ses chefs naturels.

Les tribunaux, appelés bailliages, présides par les lieutenants généraux des baillis, existèrent jusqu'à la révolution de 1789, mais avec des attributions difficiles à saisir. D'après le dictionnaire de droit de Ferrière, ils jugeaient seuls les procès civils de la noblesse et du clergé, lorsque les ecclésiastiques comparaissaient devant un tribunal laïque; toutes les questions féodales appartenaient aussi à ces tribunaux. Ils étaient chargés de l'instruction des procès, dans les cas royaux, que l'ordonnance de 1669 définit ainsi : lèse-majesté, sacrilége avec effraction, rébellion, sédition, fabrication de fausse monnaie, hérésie, trouble public du service divin, rapt, enlèvement des personnes avec violence, correction des officiers royaux, malversations par eux commises dans leurs charges. L'institution tribunaux, nommes presidiaux, en 1551, avait contribué à restreindre la juridiction des bailliages.

C'est de l'ancienne juridiction des bailisque vient le mot bel ou baile, employé encore aujourd'hui pour désigner certaines parties des châteaux forts où le bailli avait son tribunal. Quelquefois le lieu où le bailli tenait ses assises s'appe-

lait bailliage.

Outre les baillis royaux ou hauts baillis, il y avait un grand nombre d'officiers de ce nom. Dans l'ordre de Malte, le titre de bailli désignait une dignité inférieure à celle de grand prieur et supérieure à celle de commandeur. Les abbayes, les évêchés, et beaucoup de seigneuries particulières avaient leurs baillis. A Paris, le bailli du palais était chargé de la juridiction dans l'enceinte du palais de justice; le bailli de la barre avait le même droit dans l'église de Notre-Dame, dans le clostre et parvis qui en dépendaient; le bailli de l'Arsenal, dans l'Arsenal, etc. Voy. Ferrière, Dictionnaire de Droit, ve BAILLIF: Jousse, Traité de la Justice civile et criminelle; Du Cange, ve BAIL-LIVES; D. de Vaines, Dictionn. diplom., VO BAILLIF.

BAILLIAGE. — Tribunal du bailli. Voy. BAILLI.

BAILLIE. — Yoy. BAILLI. — Le mot baillie se prenait quelquefois dans le sens de tutelle.

BAIN. - Voy. BAIGNEUR. - Au temps de

la chevalerie, le bain avait un caractère symbolique. L'écuyer, qui aspirait à l'ordre de chevalerie, se purifiait par un bain, signe de la candeur de l'âme, et se revêtait d'une robe de lin, avant de se présenter à l'autel où il devait être armé chevalier. De là vint l'ordre des chevaliers du bain, qui existe encore aujourd'hui en Angleterre.

BAIONNETTE. - Cette arme, qui remplaça la pique, ne date que du milieu du xvue siècle; on prétend qu'elle tire son nom de ce qu'elle fut inventée à Bayonne. Il n'y eut d'abord que quelques compagnies armées de baionnettes. On en trouve des exemples des 1642; mais on admet généralement que le régiment des fusiliers, appelé dans la suite royal-artillerie, en fut pourvu le premier en 1671. Primitivement la baïonnette était adaptée à un manche de bois que l'on enfonçait dans le canon du fusil, de sorte qu'elle le bouchait et empêchait de tirer. Il fallait enlever la baïonnette pour se servir de l'arme à feu. On évita cet inconvénient par l'invention de douilles creuses, en 1701; dès lors la baïonnette ne s'opposa plus au tir, et le fusil, muni de la baionnette, fut tout à la fois une arme à feu et une arme blanche. En 1703, toute l'infanterie française reçut des fusils à baïonnettes grâce à l'influence du maréchal de Vauban. De nos jours, les sabres des chasseurs d'Afrique s'adaptent à l'extrémité des carabines en guise de baionnettes et sont devenus une arme encore plus redoutable que les baionnettes ordinaires.

BAISE-MAIN. — Il était d'usage, à l'époque féodale, de baiser la main du seigneur, lorsqu'on renouvelait un bail avec lui, et en même temps on lui offrait un présent. Dans la suite, on supprima la céremonie du baise-main; mais on conserva le présent auquel on continua de donner le nom de baise-main.

BAISER DE PAIX. — Cette cérémonie était souvent un symbole d'investiture. Le vassal était quelquefois tenu de baiser le pied de son suzerain. Tout le monde connaît l'aventure de Charles le Simple renversé par un Normand que Rollon avait chargé d'accomplir cette formalité de l'investiture. Si le seigneur était absent au moment où le vassal se présentait, celuici baisait la porte, qu'on appelait alors l'huis, ou la serrare de l'huis. C'était une expression consacrée dans le droit féodal decenir l'homme de bouche et des mains. Le noble seul donnait le baiser dans la cérémonie de l'hommage. Le Rodans la cérémonie de l'hommage.

man de la Rose prouve que le vilain n'avait pas ce droit :

> Et me bsises emmi la bouche A cui nuls vilains homs ne touche; A moy touchier ne laisse mie Nul homme où il ait villenie.

Les femmes étaient dispensées de cct usage, Dans le roman de Lancelot du lac, une jeune damoiselle à laquelle le roi Artus donne un château, s'agenouille devant lui et lui baise le soulier (Lac. Sainte-Palaye, Dictionn. manuscr. des antiquités franç., ve Batsen). L'usage de baiser la main semble un reste de ces cérémonies féodales. A la majorité du roi, il était d'usage que les princes et seigneurs lui baissassent la main (De Thou, livre XXXV). Dans certaines cérémonies religieuses, l'évêque présente sa main à baiser aux fidèles. L'usage de baiser le pied du pape s'est aussi conservé.

BAJULE, - Gouverneur, Voy. BAILLI.

BAL. - Ce mot vient du grec pallice (jeter), d'où l'on fit dans le latin du moven age ballare, et dans le vieux français baller, qui signifie danser, chanter, se réjouir. Dans le bal, la danse domine (voy. DANSE). On trouve dans les anciens romans de chevalerie et dans les historiens du moyen âge de fréquentes mentions de grandes fêtes ou bals donnés par les rois et par les seigneurs, entre autres par Charles V en 1378, par Charles VI en 1389, 1390, 1392, etc. Le ballet est un mélange de danse et de drame. Catherine de Médicis avait contribué à introduire en France le goût des ballets. Il s'accrut pendant le xviie siècle, et jamais ce genre de spectacle ne fut plus en vogue qu'à cette époque. Louis XIV lui-niême dansa dans plusieurs ballets, et, entre autres, dans le ballet de Pélée et de Thétis, dont Benserade avait composé les vers. Ce ballet fut représenté, en 1654, sur le théâtre du Petit-Bourbon. Souvent le ballet n'était qu'un intermède mélé à l'action; ainsi les ballets des Tailleurs et des Marmitons dans le Bourgeois gentilhomme. On appelle ballet d'action une pantomime, comme dans les ballets de Psyché, de Télémaque, de Paris, de Médée. - Voy. le Traite des Ballets anciens et modernes. par Menestrier, 1682; les Lettres de No-verre, sur la Danse et sur les Ballets, 1760, et la Théorie des Beaux-Arts, par Sulzer.

BALADINS. — Ce mot dérivé de bal, désigne ordinairement des bouffons et des acteurs de bas etage. Voy. THÉATRE,

BALANDRAN. — Espèce de manteau. Voy. Habillement. BALDAQUIN. — Les anciens lits étaient couronnés de dais ornés de sculptures et faits en carton, en bois, en bronze, ou en tout autre métal. On appelait ces ornements baldaquins. On en trouve encore quelquefois au-dessus des autels, des lits ou des sièges de parade.

BALEINE. - Voy. PÉCHE.

BALEINIERS. - Voy. Peche.

BALISTE. - Machine de guerre. Voy.

BALISTIQUE. - Art de diriger les balistes. Voy. ARMES.

BALLADE. - Genre de poésie fort usité aux xive, xve et xvie siècles. Voy. Poésie.

BALLET. - VOY. BAL.

BALLON. - Nom populaire des aérostats. Voy. AÉROSTAT.

BALLOTTAGE. — Ce mot s'appliquait primitivement à des scrutins où l'on se servait de petites balles de diverses couleurs. Il sert maintenant à désigner un scrutin définitif entre deux candidats qui ont obtenu à peu près le même nombre de suffrages.

BALUSTRADE. — Il était d'usage, au xyre siècle, d'entourer les lits et les tables des princes de balustrades durées. De Thou (livre LVIII) parle d'une balustrade qui, en 1574, fermait tout accès la table du roi, quand il y était assis.

BAN et ARRIÈRE-BAN. — Corps des vassaux et arrière-vassaux. Voy. Armée.

BAN. - Le mot ban indiquait dans l'origine toute espèce de proclamation; de là, le mot de bannissement pour désigner le châtiment auquel était condamné un homme forcé de s'éloigner de son pays et dont la condamnation était proclamée sur la place publique. M. Michelet, dans ses Origines du droit, a traduit quelquesunes des anciennes formules de bannissement. En voici une: « A toi, coupable créature! En ce jour, je te proscris. Que ta femme soit veuve, tes enfants pauvres et orphelins. Tu subiras l'ordonnance du roi Charles, tu chevaucheras l'arbre sec, avec bâillon d'aubépine et baguette de chêne au col, les cheveux au vent, le corps aux corbeaux, l'ame au Tout-Puissant. » Quelquefois la maison du banni était rasée et du sel semé sur les ruines; ses biens étaient toujours confisqués. Les anciennes lois de la France défendaient sous peine d'amende d'avoir aucune relation avec un banni (Nouv. Coutumier général, t. I, p. 825 ). Les lois modernes ont conservé la peine du bannissement.

Les BANS pour la moisson, la ven-

dange, etc., se proclamaient avant 1789, per autorité seigneuriale; on ne pouvait commencer les travaux de la moisson ou de la vendange avant cette pruclamation Depuis l'abolition des lois féodales, on n'a conservé que le ban de vendange, sous forme de règlement de police.

Les bans de mariage ont été prescrits par le concile de Trente, en 1563, pour prévenir les mariages clandestins. L'ordonnance de Blois (1579) adopta cette décision, et l'usage s'en est conservé, dans l'Eglise, jusqu'à nos jours. On devait proclamer pendant trois dimanches consécutifs les noms de ceux entre lesquels il y avait promesse de mariage; mais l'usage s'est introduit de réduire, moyennant dispense, ces trois publications à une seule.

BANAL. — On appelait banal un lieu public qu'un seigneur avait le droit d'établir pour y faire moudre la farine, cuire le pain, etc. Voy. FÉODALITÉ.

BANALITE. — Droit féodal qui consistait à établir un moulin, four ou pressoir banal, dont tous les vassaux étaient obligés de se servir.

BANDE NOIRE. — On a appelé bande noire, une association de spéculateurs qui achetaient les anciens châteaux et détruisaient les monuments pour en venére les matériaux.

BANDEROLE. — On donnaît quelquefois le nom de banderole au pennon ou bannière pointue et découpée que portaient les bacheliers, Voy. BACHELE.

BANDES NOIRES. — Troupes mercenaires du xviº siècle. Voy. ARMÉE.

BANDOULIÈRE. - Espèce de baudrier.

BANDOULIERS. — Ce mot désignait primitivement les troupes de vagabonds espagnols qui occupaient les ports ou passages des Pyrénées et dévalisaient les voyageurs. On a, par extension, appliqué ce nom à tous les soldats mercenaires qui, aux xvie et xvius siècles, servaient dans les vieilles bandes, On appelait aussi bandoutiers les archiers des maisons de ville et jusqu'aux gardes forestiers qui portaient leur arc suspendu à une bandoulière.

BANLIEUE. — Au moven âge, on appelait banlieue d'une ville ou d'une seigneurie la circonscription où pouvaient se publier les bans ou proclamations de l'autorité communale ou seigneurisle. Certaines communes avaient une banlieue fort étendue. On donnait aussi le nom de banlieue aux amendes encourues pour

délits commis dans la banheue, (Voy, Prolégom, du cartul, de St. Père de Chartres, § 124.)

BANNERET. — Seigneur qui avait droit de porter bannière carrée, Voy. BANNIÈRE,

BANNIERE. - On a prétendu que la première bannière de France fut la chape de saint Martin portée dans les combats par le comte d'Anjou, grand sénéchal de France, Mais cette prétendue chape était, selon le père Daniel (De la milice française, t. I, p. 492), un pavillon, sous le-quel les rois de la première et de la seconde race faisaient porter les reliques des saints lorsqu'ils entraient en campagne. Cette chape n'était donc qu'une espèce de chasse, où se trouvaient, entre autres reliques, celles de saint Martin de Tours. Ainsi la première bannière de France ressemblait au char sacré ou carroccio des Milanais. Le pavillon sacré était placé sur un char surmonté d'un mat élevé d'où flottait un vaste étendard. Pendant la bataille le char était déposé au milieu du principal corps d'armée; dix chevaliers veillaient à sa garde, et dix trompettes retentissaient pour exciter l'ardeur de l'armée.

Il est rependant probable que la bannière qui flottait sur ce pavillon était celle même de saint Martin : elle était de couleur bleue et de forme carrée, semée de fleurs de lis d'or. Il ne faut pas la confondre avec l'oriflamme. Ce dernier étendard était la bannière de Saint-Denis, d'étoffe rouge, sendue par en bas et suspendue à une lance dorée. C'étaient les comtes de Vexin qui primitivement la portaient à la guerre, en qualité d'avoués de l'abbaye de Saint-Denis. Lorsque le comté de Vexin fut réuni à la couronne. le roi de France devint avoué de Saint-Denis, et ce fut en cette qualité que Louis VI porta l'oriflamme en 1125, lors-qu'il marcha contre l'empereur d'Allemagne Henri V (voy. ARMÉE). A la bataille de Bouvines, en 1214, et à la bataille de Poitiers, en 1356, la bannière de France et l'oriflamme figuraient encore séparément. En 1415, le roi de France alla pour la dernière fois prendre l'oriflamme à Saint-Denis. Les rois de France avaient un troisième étendard, c'était une cornette blanche, qui était confiée à l'écuyer tranchant. On vit longtemps dans les armées françaises à côté de la cornette blanche un pennon de velours azuré à quatre fleurs de lis, servant également de bannière royale. Au xvie siècle, la cornette blanche remplaça l'oriflamme et la bannière de France. En 1789, elle fit place au drapeau tricolore, qui comprenait les trois couleurs nationales, blanche, bleue (Navarre), rouge (Paris). Chaque ville, chaque paroisse, chaque corporation, avait sa baunière qui représentait l'image de son patron. En campagne, la bannière des églises était portée par leur avoué, et s'appelait encore gonfanon. A partir des croisades, les chevaliers commencèrent aussi à lever bannière; celle des bannerets était carrée; les bacheliers ne portaient que le pennon ou bannière à queue. (Voy. Ba-CHELE). Les bannières étaient armoiriées et servaient à faire reconnaître les seigneurs au milieu de la multitude de guerriers couverts d'armures. - Voy. Galland, Des anciennes enseignes et étendards de France.

### BANNISSEMENT. - VOy. BAN.

BANQUE. - Le mot banque est d'origine italienne; il vient de banco, le banc où s'assevaient les changeurs italiens, qu'on appelait banquiers; banqueroute est dérive de banco rotto, banc rompu. Le commerce d'argent que désignent tous ces mots fut d'abord exercé en France par des étrangers, par des juiss et des Lombards. Philippe Auguste ayant chassé les juifs de ses états, dès le commencement de son règne, ils se réfugièrent en Normandie; là, ils donnèrent aux négociants étrangers et aux voyageurs des lettres secrètes sur ceux qui avaient recu le depôt de leurs richesses ; c'est l'origine des lettres de change. Les Gibelins en firent autant, lorqu'ils furent contraints de quitter l'Italie. On reconnut l'avantage de ces lettres de change et des traites de commerce; il s'établit dans les principales villes des changeurs ou banquiers qui se chargèrent de les payer. On les appelait quelquefois cambistes du mot cambium , qui, dans la basse latinité, signifie change. Quand ils soldaient la lettre de change avant l'échéance, ils prélevaient un droit qu'on appelait escompte. Le P. Menestrier cite, des l'année 1209, une riche maison de banque établie à Lyon; elle avait pour chef Ponce Chaponnay. Lorsque Philippe le Bel eut chassé les juifs de toute la France, en 1306, le commerce d'argent se fit surtout par des banquiers, qu'on nommait Lombards et Caorsins (v. ces mots).

Au xvie siècle, François let établit à Lyon à l'imitation de plusieurs villes d'Italie, une banque publique qui rendit de grands services au commerce. Voici ce qu'en dit J. Bodin (République, livre IV): « L'an MDXLIII (1543), le cardinal de Tournon, lorsqu'il avoit le crédit envers le roi François let, lui fit entendre qu'il y avoit moyen d'attirer en France les finances de tous côtés et en faire fonds à l'avenir pour en frustrer les ennemis; il lui persuada d'établir la banque de Lyon, et de prendre l'argent d'un chacun en payant l'intérêt à huit pour cent. Les lettres décernées et l'ouverture de la banque ainsi faite, chacun y venoit à l'envi de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. » En 1549, une banque ou bourse de commerce fut établie à Toulouse; Rouen en eut une en 1566. Mais ce ne fut que beaucoup plus tard, au xviiie siècle, que le système des banques et des bourses de commerce, déjà accrédité en Angleterre et en Ecosse, reçut en France une extension considérable. «L'Ecossais Law voulut, dit M. Thiers (Encyclopedie progressive), creer une puissance nouvelle, le crédit, indispensable au gouvernement depuis que l'administration était devenue si vaste, si compliquée, si coûteuse; il voulut augmenter la force morale du gouvernement par la confiance des citoyens, sa force matérielle en mettant à sa disposition tout le numéraire de l'Etat; enfin, tuer l'usure qui, depuis un siècle, était la grande plaie du pays, et créer une banque administrant les revenus de toute la France, réunissant à l'exploitation des monopoles du commerce la fabrication des monnaies ; offrant aux capitalistes des moyens de placement, à la circulation un agent commode, une monnaie de compte à l'abri des variations de la monnaie d'or et d'argent; tel fut le projet que Law présenta au régent. »

Le régent adopta ces idées et autorisa . en 1716, l'établissement d'une banque, au capital de six millions, divisés en actions de cinq cents livres. Cette banque, dont les opérations sont trop compliquées pour que nous chercbions ici à en exposer tous les détails, n'était dans l'origine qu'une caisse particulière, qui escomptait les lettres de change et delivrait des billets qui devaient être remboursés à vue en écus de banque à l'abri des variations monétaires. Cette première opération eut un grand succès et donna une vive impulsion au commerce. Un arrêt du conseil du mois d'avril 1717 déclara que les billets de cette banque seraient reçus comme espèces dans les caisses royales. La même année (août 1717), le régent créa la compagnie d'Occident, dont Law fut nomme directeur. Les actions étaient primitivement de cinquante livres ; on en créa pour vingt-cinq millions et on séduisit un grand nombre de capitalistes en leur promettant l'exploitation des terres et des mines de la Louisiane que le gouvernement abandonnait à la compagnie; on y ajouta bientôt la propriété du Sénégal et le privilège exclusif du commerce de la Chine. Des cette époque l'engouement

pour le système de Law fit monter à un prix excessif les actions de la compagnie. Comme les terres, dont on promettait l'exploitation, étaient situées principalement sur les bords du Mississipi, on appela les agioteurs Mississipiens. « La somme totale des actions de la compagnie, dit Lemontev (Hist. de la Régence), finit par s'élever à seize cent soixante et quinze millions; ce qui était plus que le double de tout l'argent du royaume à cette époque. Mais Law comptait, pour établir la balance, sur le papier-monnaie de sa banque. On y portait l'argent, et on l'y échangeait en billets ; ceux-ci passaient à la compagnie en échange des actions; les actions à leur tour passaient dans la caisse de la banque pour répondre de l'emprunt des billets, et, tandis que les actions doublaient, triplaient, décuplaient de valeur, les billets. dont le prix était invariable, tenaient lieu de l'argent, et même lui étaient préférés, » Le commerce profita d'abord de la rapide circulation des capitaux qui résulta de cet engouement pour le système de Law. La marine s'accrut et la Nouvelle-Orléans fut fondée à l'embouchure du Mississipi.

En 1718, la banque de Law obtint le privilège de l'affinage des métaux, de la fabrication des monnaies d'or et d'argent, de la vente exclusive des tabacs; elle fut bientôt subrogée à la ferme générale pour le recouvrement des impôts; enfin, elle fut érigée, cette même année, en BANQUE ROYALE, Law voulait réunir dans ses mains le commerce et les richesses de la France. La refonte des monnaies, qu'il fit exécuter en vertu des nouveaux priviléges qui lui avaient été concédes, en diminua la valeur et avait pour but principal de dégoûter du numéraire. Il fut défendu de faire des remboursements en argent au-dessus de six cents livres. En 1719, Law se fit encore concéder le monopole de l'ancienne compagnie des Indes fondée par Colbert. « On fabriqua à cette époque, dit Lemontey, une si énorme quantité de billets de banque, qu'il fallut doubler le nombre des commis à la signature. Cette émission insensée n'effraya personne et ne ralentit point l'ardeur de l'agiotage. Les mois d'octobre et de novembre de cette année (1719) furent un temps d'ivresse et de vertige, et l'apogée du système de Law. Mais l'aveuglement ne pouvait être de longue durée, et le jour où la moindre inquietude ferait naître la pensée de réaliser en argent ces billets dont la valeur excédait si prodigieusement celle des espèces en circula-tion, tout ce fantastique édifice devait crouler, »

Vainement Law s'apercevant de la ruine imminente de son système s'efforca de le soutenir par la violence. Avant été nommé contrôleur général (5 janvier 1720), il fit rendre par le conseil un arrêt aussi absurde que tyrannique qui défendait à toutes personnes et communautés de garder chez elles plus de cinquante livres d'argent, sous peine de confiscation au profit des dénonciateurs et de dix mille livres d'amende. Malgré cet arrêt et d'autres aussi violents, on ne put payer les billets et les actions que l'on avait si imprudemment multipliés. La compagnie des Indes fut la première menacée de ruine. Law la réunit alors à la banque par un arrêt du conseil (23 février 1720). Le 5 mars, un nouvel arrêt du conseil permit de convertir les actions de la compagnie en billets de banque et réciproquement. Mais ces mesures ne servirent qu'à entrainer la banque dans la ruine de la compagnie des Indes. Alors la banqueroute commença; un arrêt du 21 mai 1720 réduisit les billets à la moitié de leur valeur. Le parlement fit rapporter cet arrêt : mais la confiance était perdue, et bientôt Law fut réduit à prendre la fuite. Un arrêt du 10 octobre 1720 déclara que les billets de banque n'auraient plus cours forcé. On peut distinguer dans ce système financier quatre points principaux : 1º Une banque particulière (1716), dont les opérations furent sages et utiles ; 2º la création d'une compagnie de la Louisiane (1717) dont les actions n'avaient pour garantie que des terres peu connues, dont on avait énormément exagéré la valeur; 3º l'érection de la banque de Law en banque royale (1718) avec concession de priviléges immenses et entre autres de la fabrication des monnaies d'or et d'argent; 4º la réunion de l'ancienne compagnie des Indes à la compagnie de la Louisiane (1719). C'est l'époque de l'apogée du système, l'époque où Law mécounaissant tous les principes, sur lesquels reposent les banques, multiplie l'émission des billets au point d'en rendre le remboursement impossible, et opère la fusion complète des compagnies de commerce et de la banque. Lorsque le désenchantement arrive et que les actionnaires demandent le remboursement, la banque devenue solidaire des compagnies est ruinée. Ce système avait enrichi quelques agioteurs qui avaient acheté les actions au pair, et les avaient revendues avec d'énormes bénéfices; mais des milliers de familles avaient été ruinées. L'agiotage n'en continua pas moins, et le gouvernement donna aux banquiers et autres spéculateurs une des salles du palais Mazarin. La Bourse fut successivement transférée au Trésor.

dans l'église des Petits-Pères, au Palais-Royal, et enfin à la Bourse actuelle qui, commencée en 1808, n'a été terminée qu'en 1826. C'est la qu'a lieu la vente des actions, dont l'usage n'a pas cessé depuis la banque de Law. On divise le capital nécessaire pour la fondation d'une banque, pour la construction d'un monument, pour l'exploitation d'une usine, pour la publication d'un journal, etc., en un certain nombre de parts qu'on nomme actions. Le porteur d'une action est tenu à verser une somme déterminée et a droit à une part proportionnelle des bénéfices. Depuis un certain nombre d'années, la construction des chemins de fer a donné lieu à l'emission d'un grand nombre d'actions. Leur valeur varie suivant le succès de l'entreprise; telle action qui n'était primitivement que de cinq cents francs a acquis une valeur double, triple, etc. Les actions se négocient comme les rentes sur l'État et leur cours est fixé à la Bourse comme celui des fonds publics.

Le mauvais succès de la banque de Law fit abandonner pour longtemps le projet d'une banque nationale. On ne peut donner ce nom à la caisse d'escompte établie par Turgot en 1776 (24 mars). Ce ne fut qu'en 1803, au moment où la France se relevait sous le gouvernement du premier consul, que fut fondée la Banque de France, au capital de trente millions. Ce capital fut progressivement augmenté et divisé en actions de mille francs, dont la valeur a varié avec les événements politiques. Depuis 1830 surtout, les actions de la Banque de France ont été trèsrecherchées. La Banque de France a pour but principal d'escompter les lettres de change, de faire des avances sur des effets publics ou sur des dépôts de lingots ou monnaies étrangères d'or et d'argent, de se charger du recouvrement des effets, enfin de recevoir en compte courant les sommes versées par des particuliers et des établissements publics, et de payer les traites jusqu'à concurrence des sommes reçues. Les billets qu'elle émet sont un papier-monnaie d'une valeur certaine, et dont la diffusion facilite les opérations commerciales. La direction de la Banque de France est confiée à un gouverneur général, assisté de deux sous-gouverneurs, de quinze régents et de trois cen-seurs. Il y a de plus un conseil général elu par les principaux actionnaires. La Banque a des succursales et comptoirs d'escompte dans les principales villes de France. Un décret de 1848 a change en succursales de la Banque de France tontes les banques départementales. A la même époque les comptoirs d'escompte,

fondés par des associations particulières, ont facilité les opérations commerciales entravées par la crise politique.

On appelait autrefois banquiers en cour de Rome ou banquiers expéditionnaires. les banquiers qui avaient le privilége de faire obtenir les grâces, bulles, dispenses, etc., de la cour de Rome, Ils tiraient leur origine des Guelfes d'Italie, qui, forces de fuir leur pays, se réfugièrent en France et surtout à Avignon, vers 1330. « lls y établirent, dit le bénédictin D. de Vaines, un bureau, par le canal duquel les dispenses, les brefs et les bulles passaient aux personnes éloignées; c'était pour eux une espèce de trafic, dont le gain était si sordide et l'usure si criante, qu'on les appelait les marchands et les changeurs du pape (mercatores et cambiatores domini papæ). » Les banquiers des grandes villes se chargèrent de faire venir les bulles et autres actes de la chancellerie romaine; mais il y eut tant de falsifications, que, sous Henri II. l'autorité civile fut obligée d'intervenir pour réprimer les abus. Les banquiers en cour de Rome ne devinrent officiers publics que par un édit de 1673. et par une déclaration de janvier 1675. Ils étaient au nombre de douze pour Paris. Les expéditions de la chancellerie romaine devaient être revêtues de leur signature, pour avoir un caractère authentique devant les tribunaux.

BANQUEROUTE. — Voy. BANQUE et FAIL-

BANQUEROUTIER. — Le bonnet vert était infligé, jusqu'au xvii\* siècle, aux banqueroutiers et débiteurs insolvables. Dans quelques parties de la France, ils étaient tenus de comparaître devant les échevins, et on plaçait sur leurs vêtements un ruban rouge qu'ils portaient jusqu'à ce qu'ils cussent satisfait leurs créanciers.

BANQUIERS. - Voy. BANQUE.

BANQUIERS expéditionnaires en cour de Rome. — Voy. BANQUE.

BANS. - Voy. BAN.

BANVIN. — Ce mot composé de ban et de vin indique, comme le ban des vendanges, le droit qu'avait un seigneur d'accorder l'autorisation de vendre du vin dans ses domaines; il prélevait un impôt sur cette vente. On appelait aussi cet impôt BANVIN.

BAPHOMET OU BAPHOMÈTE. — On trouva dans les caveaux des commanderies du Temple des figures qu'on appelait baphomet, et que, disait-on, les Templiers adoraient. Quelques historiens y ont vu une image de Mahomet, d'autres soutiennent que ces figures à deux tètes appar-

tiennent aux cultes orientaux, et principalement à la secte des gnostiques.

BAPTÈME. — Voy. RITES ECCLÉSIASTI-QUES.

BAPTÈME DU TROPIQUE. - Cet usage bizarre paraît remonter aux grandes decouvertes du xviº siècle, et s'est religieu-sement conserve parmi les marins. La première fois qu'un Européen passe le tropique du cancer, il est soumis à ce haptème. Les marins travestis en divinités de la mer, perçoivent une sorie d'impôt sur les navigateurs novices et les aspergent d'eau de mer. Les moins généreux parmi les initiés sont plongés dans des cuves d'eau salée. Voici les détails que donnent à ce sujet les voyageurs : On place au pied du grand mat une cuve pleine d'ean de mer. Le pilote se tient auprès le visage barbouillé; il est accompagné de matelots travestis comme lui. Devant lui est ouvert un livre de cartes marines. Les vergues et les hunes sont chargées de matelots armés de seaux pleins d'eau. On amène en grande cérémonie celui qui doit être haptisé, et ou l'oblige de s'asseoir sur une planche que soutiennent deux matelots au-dessus de la cuve pleine d'eau salee. On lui fait jurer sur le livre que tient le pilote, qu'il pratiquera sur les autres la même cerémonie, lorsque l'occasion s'en présentera; le serment prononce, les matelots renversent la planche; l'homme tombe dans l'eau, et ceux qui occupent les vergues et les hunes le couvrent d'un déluge d'eau. Un vaisseau qui passe pour la première fois la ligne équinoxiale est soumis au baptême du tropique, à moins que le capitaine ne rachète son bâtiment par quelques distributions faites à l'équipage.

BAPTISTERES .- Les baptistères étaient, dans le principe, des monuments où l'on conservait l'eau pour le haptème; on les confond souvent avec les fonts baptismaux, qui ne sont que le réservoir pour l'eau du baptême, et, par consequent, une partie seulement du baptistère. Dans l'origine, les baptistères étaient des monuments de forme ronde ou octogone, séparés des basiliques et situés à quelque distance des murs extérieurs de ces monuments. Depuis le vie siècle on les a placés dans le vestibule intérieur de l'église. Le plus ancien baptistère est probablement celui de Saint-Jean de Latran, à Rome; on l'appelait baptistère de Constantin, d'après une tradition erronée, qui rapporte que cet empereur y fut baptisé. Le baptistère de Sainte-Sophie, à Constantinople, était si vaste, qu'un nombreux concile put s'y réunir, L'église de Saint-Sauveur, à Aix, présente un baptistère remarquable; il existait des le xiv siècle, et a été rebâti au xyt siècle, ll est souten par six colonnes de marbre et deux de granit. Le principal bénitier repose sur une amphore moderne, de même marbre que les colonnes. On appelait aussi baptistaires ou resistres baptistaires, les registres obles currès tenaient note des personnes baptisées.

BARBACANE. — Espèce de fortification du moyen âge, qui servait ordinairement de tête de pont.

BARBARES (Lois des). - Voy. Lois.

BARBE. - On a écrit des volumes sur les révolutions de la barbe; nous nous contenterons de rappeler les principales. Les Francs portaient une moustache; leur barbe était courte et tressée. Les sceaux merovingiens ne donnent une barbe plus nourrie qu'à Childebert III et Chilpéric-Daniel. Charlemagne et les Carlovingiens portèrent la barbe de plus en plus courte : elle fut entièrement rasée sous les rois capétiens, depuis le xmº siècle jusqu'à Philippe de Valois (1328). L'usage des longues barbes revint alors; mais il ne prévalut entièrement qu'à partir de Fran-çois les. Ce prince, ayant été blessé à la tête, fit adopter la mode des cheveux rasés et des barbes longues. Cet usage disparut après Henri IV ou ne fut conservé que par les magistrats fidèles aux anciennes traditions. Le changement fut surtout sensible dans la seconde partie du règne de Louis XIII. Lorsque le maréchal de Bassompierre sortit, en 1642, de la Bastille où il avait été enferme douze ans, il dit que tout le changement qu'il avait trouvé dans le monde, était que les hommes ne portaient plus de barbe. A l'époque de la Fronde, on distinguait le premier président, Mathieu Molé, par le nom de la grande barbe. Sous Louis XIV, la moustache et la royale, ou mouche au-dessous de la lèvre intérieure, furent rasées comme la barbe. Les calvinistes des Cévennes qui s'obstinèrent à les garder, furent désignés sous le nom de harbets. Ce nom venait aussi de ce que leurs ministres portaient une longue barbe. Pendant la révolution, l'usage de la barbe, des moustaches, et de la mouche audessous de la lèvre inférieure fut de nouveau adopté ; rasées pendant l'empire et la restauration, elles ont reparu depuis la révolution de 1830, mais sans que cette mode ait pu s'établir universellement.

La barbe etait quelquefois un signe symbolique. Dans une charte de l'année 1121, citée par D. de Vaines, on trouve un passage, dont voici le sens: « J'ai apposé au présent écrit mon sceau avec trois poils de ma barbe (cum tribus pilis barbæ meæ), »

BARBE D'OR — L'usage des barbes d'or, emprunté au paganisme, est mentionné dans quelques poémes du moyen age. Ainsi, il est question dans le roman de Perceforét d'un personnage à barbe d'or. (Lac, Sainte-Palaye, Dictionn. manuscr. des antiquités franç., v° BARBE). Les anciens hérauts d'armes portaient aussi une barbe d'or, parce que, dit Favin dans son Thédire d'honneur et de chevalerie, Mercure, messager des dieux, avait une barbe d'or.

BARBETS. — Calvinistes des Cévennes qui portaient de longues barbes. — Voy. BARBE.

BARBIERS. - Les barbiers ou barbierschirurgiens, formaient à Paris une corporation importante dès le xiiie siècle. Leurs anciens statuts ne se sont pas conserves, mais ils furent renouveles en 1362, et confirmés par lettres patentes de 1371. La corporation était placée sous la direction du premier barbier, valet de chambre du roi; on n'y entrait qu'après examen; la corporation avait le droit d'exclure les indignes. Les barbiers ne pouvaient exercer leur métier à certaines fêtes, si ce n'est pour purger et saigner. En cas de désobéissance de la part d'un membre de la corporation, le maître pouvait requérir l'assistance des sergents du prévôt de Paris. Dans leurs procès, les chirurgiens-barbiers devaient être assistés par le procureur du roi. En 1301, les barbiers, au nombre de vingt-six, approuvèrent un acte qui les rendait responsables sur leurs corps et leurs biens de la capacité de tous ceux qui cumulaient les fonctions de barbiers et de chirurgiens. Enfin, un barbier-chirurgien ne devait soigner un blessé qu'en cas de nécessité. Une ordonnance du mois de juillet 1304, défendait aux notaires d'exercer le métier de barbier (Ordonnances des rois de France, t I, p. 417). Les statuts des barbiers-chirurgiens

Les statuts des barbiers-chirurgiens furent confirmés par plusieurs rois et appliqués aux corporations de barbiers qui se formèrent dans la plupart des villes. Quelques statuts particuliers prescrivaient aux barbiers de ne saigner qu'en bonne lune. A Carcassone, la corporation avait une bannière où l'on voyait l'image de sainte Catherine dans une roue de

asoirs.

Plus d'une fois le collége des chirurgiens réclama contre les usurpations des barbiers, qui ne voulaient pas se borner à saigner, à purger et à panser quelques

blessures. Une ordonnance du prévôt de Paris, en 1596, confirmée par un arrêt du parlement (28 juillet 1603), enjoignit aux barbiers de se renfermer dans l'exercice de leur métier. On leur défendit de changer le nom de barbiers-chirurgiens en celui de chirurgiens-barbiers. Cette corporation a existé jusqu'en 1789.

BARBIERS - ETUVISTES. - Voy. BAI-GNEUR.

BARDE. — On appelait barde, dans levieux langage français, l'armure complète des chevaliers; de là, l'expression bardé de fer. (Voy, au mot Aamss la description des diverses pièces de l'armure.) Les plaques de fer dont on couvrait les chevaux s'appelaient aussi bardé.

BARDE. - VOY. BARDE.

BARDES - Anciens poëtes de la Gaule, de la Grande-Bretagne et de la Germanie. On donnait le nom de bardit au chant de guerre qu'ils entonnaient avant de marcher au combat. Le barde était musicien et poëte; souvent même il était théologien, legiste et historien. Dans les temps où l'ecriture était à peine connue, on conflait à la memoire de ces poëtes les traditions nationales, les textes de la loi auxquels on donnait une forme rhythmique, enfin les dogmes de la religion. Les menestrels, les jongleurs, les troubadours, et les trouvères du moyen age ont été les héritiers des bardes gaulois. A la bataille d'Hastings, Taillefer animait les Normands par des chants guerriers:

Taillefer, ki moult bien cantout Sur un cheval ki tost alout, Devant li Dua alout cantant De Karlemaine et de Rollant, Et d'Oliver et des Vassals Ki morurent en Renchevals.

L'hospitalité se payait souvent par une chanson ou un fabliau :

Usages est en Normandie Que, qui herbergiez est, die Fable ou chanson lie (joyeuse).

Voy. pour les détails l'Histoire des bardes et des trouvères normands par l'abbé de La Rue.

BARDIT. — Chant des bardes. Voy. BARDES.

BARNABITES.— Voy. CLERGÉ RÉGULIER.

BARON.—Le nom de baron vient du mot bar, qui, en langue germanique, signifiait homme par excellence, et répondait au latin eir. Le titre de baron était dans l'origine un des plus illustres, et paraissait renfermer tous les autres. Les contemporains de Guillaume le Conqué-

rant l'appelaient le fameux baron; un ancien historien appelle Louis VIII baron. Il semble, dit Lacurne Sainte-Palaye (Dictionn. des antiq. fr., vo BARON), que les titres de barons, marquis, ducs et comtes étaient souvent confondus au moins dans les premiers temps du régime féodal. Le nom de baron paraît avoir été le terme générique pour toute espèce de grand seigneur, celui de duc pour toute espèce de chef militaire, celui de comte et de marquis pour tout commandant d'un territoire. Ces titres sont employés à peu près indistinctement dans les romans de chevalerie. Lorsque la hiérarchie féodale fut constituée, le nom de baron désigna un seigneur d'un rang inférieur au comte, et supérieur au simple chevalier. (Voy. Féo-DALITÉ. ) Le mot baronnie indiquait aussi, dans les premiers temps, un fief d'une haute importance. Les lettres des rois, qui assignent des apanages à leurs frères, indiquent qu'ils doivent être tenus en comté et baronnie (in comitatum et baroniam)

Le che'f de la maison de Montmorency prenait le titre de premier baron de France; ce fut en 1390 que Jacques lev, sire de Montmorency, se donna cette qualification; son avocat exposa ases titres devant le parlement de Paris. Il en résultait qu'à l'époque où Robert le Fort, bisaieul de Hagues le Capet, s'était emparé du duché de France, le baron de Montmorency lui avait le premier prêté serment de vassalité et était ainsi devenu premier baron du duché de France.

BARONNIE. - Voy. BARON.

BARRAGE. — Droit féodal que les seigeneurs levaient sur les marchandises qui passaient sur leurs domaines par terre ou par eau. (Voy. FEOBALITE.) Le nom de barrage venait de la barre qui interceptait le passage jusqu'à ce qu'on ett payé le droit. Cet impôt fut dans la suite perçu exclusivement au profit du roi et levé aux barrières des villes. Il conserva longtemps le nom de barrage.

BARRE.—Il existait autrefois au parlement de Paris une barre en fer qui séparait les juges des avocats et des parties. On y faisait comparaître les accusés. On appela barreau le banc des avocats près de la barre. Ces termes se sont conservés, lors même que la barre eut disparu. Le nom de barreau a désigné le corps entier des avocats, et on emploie encore abjurd'hui les expressions citer à la barre, faire comparaître à la barre. On les a plus d'une fois appliquées aux assemblées politiques, et surrout à la Convention, qui faisait comparaître les accusés

devant elle. On venait aussi présenter des pétitions à la barre de l'Assemblée,

BARREAU. - VOY. BARRE et JUSTICE.

BARRÈME. — On était dans l'usage, au dernier siècle, d'appliquer ce nom à une méthode de calcul dont on trouvait un modèle dans l'arithmétique de Barrème.

BARRETTE.—La barrette était, dans l'origine, un bonnet carré que portaient toutes les classes indistinctement; au-jourd'hui ce bonnet est réservé aux ecclésiastiques. Les cardinaux reçoivent du pape la barrette rouge. Voy. Candinaux.

BARRICADES. — Au moven âge, les bourgeois tendaient, au coin des rues, des chaînes scellées dans des bornes ou des poteaux. C'étaient des barricades en permanence, destinées à protéger les vilains contre les seigneurs. Plus d'une fois, et surtout en 1588 et en 1648, les barricades furent dirigées contre l'autorité royale et poussées jusqu'au Louvre. Le xix° siècle a cu aussi ses barricades en juillet 1830, février et juin 1848.

BARRIÈRES. — L'usage des barrières, placées aux portes des villes et gardées par des troupes ou des douaniers, remonte à une haute antiquité. Les Romains établissaient aux barrières des stationnaires. Au moyen âge, on nomma sergents des barrières les soldats chargés de ce service. Dans une charte de Philippe Auguste citée par du Cange il est question de ces gardes qui veillent aux barrières et aux portes (qui barras et portas villæ servant). Il y avait aussi des barrières devant les principaux hôtels, afin de les protéger contre la foule qui se pressait quelquefois aux portes. On en voyait encore, au xviiie siècle, devant l'hôtel d'Armagnac qu'occupait le grand écuyer, et devant l'hôtel de Bouillon où habitait le grand chambellan. Le doyen des maréchaux de France, comme représentant le connétable, le chancelier et le garde des sceaux de France avaient aussi droit de barrière.

BARRILLIER. — Le barrillier était un des officiers de l'échansonnerie du roi ; le soin du vin lui était spécialement confié.

BAS. — Partie inférieure des chausses; on disait primitivement bas de chausses et ensuite simplement bas. Voy. HABIL-LEMENT.

BAS COTÉS. — Galeries latérales des églises. Voy. Basilique et Église.

BASSE JUSTICE. - Voy. JUSTICE.

BAS-RELIEF. — Les bas-reliefs sont, en général, des sculptures dont les figures

ne sont point isolées, mais adhérentes à un fond ou champ, soit qu'elles y aient été appliquées, soit qu'elles fassent partie de la matière dans laquelle elles ont été travaillées. On distingue trois genres de reliefs : le haut-relief ou les figures sont entières ou paraissent saillantes hors du fond; le demi-relief, où la figure sort à mi-corps du plan ; entin, le bas-relief proprement dit est celui où les figures perdent leur saillie, et sont représentées comme aplaties sur le fond. Les portails des églises ogivales sont presque toujours ornes de bas-reliefs représentant des sujets tirés de la Bible ou du Nouveau Testament, tels que le Jugement dernier, l'Assomption de la Vierge, la Résurrection, etc. On remarque, parmi les bas-reliefs modernes, les sculptures de la porte Saint-Denis commencées par Girardon et terminées par Michel Anguière, et les bas-reliefs de la fontaine des Innocents par Jean Goujon,

BASILIQUE, - Ce mot qui signifie Maison royale, designait, dans l'origine, une galerie soutenue par des colonnes et terminée par un hemicycle. Les préteurs y rendaient la justice et les avocats y donnaient leurs consultations. Lorsque les chrétiens sortirent des cryptes ou églises souterraines, ils prirent pour modèle de leurs nouveaux temples la basilique romaine. L'évêque siègea à l'extremité de l'hémicycle à la place qu'occupait le préteur; il y était entouré de son clergé. Ce lieu se nommait l'apside ou abside (voy. APSIDE). En avant était l'autel, qui avait la forme d'un tombeau antique; au-dessous la crypte rappelait l'église primitive des chrétiens. Dans la suite, on coupa la basilique par deux nefs transversales qu'on appela transsepts ou croisées. Le chœur se terminait au transsepts ; là étaient placés deux pupitres, nommés ambons, où les diacres lisaient au peuple l'épltre et l'évangile. On les a remplacés dans la suite par un jubé, dont le nom vient de la formule que prononce le diacre avant de lire l'évangile, formule qui commence par ces mots : Jube , domine. Dans l'Église primitive, un voile séparait le chœur du vaisseau ou nef (navis); on ne l'ouvrait qu'au moment de l'elévation. La nef était elle-même subdivisée; des rangs de colonnes la séparaient des ness laterales ou bas côtés. Les hommes et les femmes n'étaient pas confondus ; une nef speciale était assignée à chaque sexe, et des voiles les séparaient. Les néophytes n'étaient admis que dans un vestibule nommé porche et place à l'entrée de la basilique. Les pénitents attendaient dans le même lieu qu'il leur fût permis d'entrer dans le temple. Le porche lui-même était précèdé d'une grande cour. qu'on appelait atrium ou altre, et qui servit souvent de cimetère au moyen àge. On préchait aussi quelquefois dans l'atrium. D. Mabillon, Valois et D. de Vaines prétendent que, dans l'origine, on appelait exclusivement basiliques les églises des moines.

BASOCHE. — Corporation des clercs du parlement de Paris. Voy. BAZOCHE.

BASSE-COUR. - Voy. CHATEAU FORT.

BASSINET. — Espèce de casque qui ne couvrait que le crane. Voy. ARMES.

BASTERNE. — Les basternes étaient de chariots qui servaient de voitures aux rois et aux reines du temps des Mérovingiens. Ils étaient traînés par des bœufs. Ce fut un chariot de cette espèce qui, en 493, transporta Clotilde à Suissons où elle allait célèbrer son mariage avec Clovis. Boileau a fait allusion aux basternes dans ces vers si connus:

Quatre bœufs attelés, d'un pas tranquille et lent, Promenaient dans Paris le monarque indolent.

BASTILLE. - Le nom de bastille s'appliquait primitivement à toutes les fortifications élevées hors des murs d'une place; mais il est resté spécialement attache à la Bastille du faubourg Saint-Antoine, à Paris. Il existait, depuis une haute antiquité, une forteresse en ce lien. On voit que le prévôt Étienne Marcel tenta de s'y réfugier en 1359. Mais la Bastille, qui a été célèbre dans l'histoire de France, ne datait que de 1370. Le prévôt des marchands, Hugues Aubriot, en posa la première pierre. La Bastille ne fut terminée qu'en 1382. A cette époque, Hugues Aubriot, accusé d'hérésie, fut enfermé dans la prison qu'il avait fait élever. La Bastille agrandie successivement et garnie de fortifications nouvelles, présentait huit tours gigantesques reliées entre elles par des murailles de huit pieds d'épaisseur et protégées par un large et profond fossé, Les prisons de la Bastille étaient célèbres dans toute l'Europe; les malheureux qu'on y enfermait, en vertu d'une lettre de cachet, y languissaient souvent ignorés jusqu'à leur mort. Voltaire y fut deux fois emprisonnė. La Chalotais, Latude, l'avocat Linguet firent connaître les cachots de la Bastille. Linguet surtout les signala à l'indignation publique. De là la haine populaire qui éclata plus d'une fois contre la Bastille, et enfin la destruction de cette forteresse le 14 juillet 1789. Une colonne surmontée d'un génie s'elève aujourd'hui sur l'emplacement de la Bastille.

BASTION. — Partie des fortifications. Foy. FORTIFICATIONS.

BATAILE. — Le mot bataille a servi longtemps à désigner un corps d'armée teut entier. On lit dans les mémoires d'Arthur de Richemont (année 1426): « Les Anglais vinrent jusques à un trait de l'arc et il y en eut deux ou trois qui vinrent se faire tuer dans notre bataille. » Bataillon est un diminuit de bataille. Ce n'est que depuis le règne de Louis XIII, vers 1635, que le mot bataillon a désigné une partie d'un régiment; la force des bataillons a beaucoup varie; ils sont aujourd'hui d'environ huit cents hommes. L'usage des bataillons carrés paraît assez récent. Les Espagnols se formérent en bataillon carré à ltocroy, en 1643, et lancèrent des feux de toutes parts, pour employer l'expression de Bossuet.

BATAILLON, BATAILLON CARRÉ. — Voy. BATAILLE.

BATARD. - Le bâtard était, sous le régime féodal, considéré comme un aubain et sa succession comme une épare (voy. AUBAIN et EPAVE). Le seigneur, dans le domaine duquel il naissait ou mourait, était maître de sa personne et de son bien. C'est ce qu'on appelait droit de bâtar-dise. Au xine siècle, les jurisconsultes commencèrent à réclamer pour le roi le droit exclusif de bâtardise; ils déclarèrent en même temps que le bâtard pourrait disposer par testament d'une partie de son bien. La lutte qui s'engagea entre l'autorité royale et les seigneurs féodaux, à l'occasion du droit de bâtardise, se prolongea pendant plusieurs siècles. Au xvie siècle, quinze coutumes se prononcent en faveur des seigneurs; dix-sept pour le roi. Il fut enfin décidé qu'au roi appartenait la succession de tous les bàtards; ce fut un des droits domaniaux. Cependant on réserva le droit des hauts justiciers, qui avaient de toute antiquité herité des batards, à condition que les batards fussent nes sur leurs terres, y eussent vécu et y fussent morts. La révolution de 1789 a aboli le droit de bâtardise, en autorisant les bâtards à disposer de leur bien par testament; mais, dans le cas où ils meurent sans avoir teste, leurs biens reviennent à l'État. — Le bàtard d'un noble pouvait, s'il était reconnu par son père, porter le nom et les armes de la famille, mais il devait y ajouter une barre qui traversait entièrement son écusson de gauche à droite et que ni lui ni ses descendants ne pouvaient enlever. Voy. pour les détails Bacquet, Du droit de batardise

BATARDISE. - VOY. BATARD.

BATEAUX. - Voy. MARINE.

BATEAUX A VAPEUR. — Voy. VAPEUR. BATELEURS. — Voy. Théatre.

BATELIERS DE LA SEINE. - Voy. NAUTES PARISIENS.

BATON. — Le bâton est souvent employe comme symbole du commandement. Le roi portait un bâton ou seceptre, sur lequel on plaça, au xive siècle, une main de justice: la crosse de l'évèque, la verge de l'huissier, la baguette du majordome, le bâton du maréchal de France avaient le même sens. Le bris du bâton indiquait la séparation (voy. plus haut BAGUETTE). Aux funérailles du roi de France, lorsque toutes les cérémonies étaient terminées, le grand maître brisait son bâton en répétant trois fois : le roi est mort. On trouve quelques actes du moyen âge écrits sur des bâtons, d'après le témoignage de D. de Vaines.

Le nom de bâtonnier désigne encore aujourd'hui l'avocat élu par ses confrères pour dresser le tableau des avocats, présider le conseil de discipline et représenter l'ordre entier. La première mention d'un batonnier remonte à l'année 1602. Chaque année, les avocats et les procureurs reunis nommaient le bâtonnier. Le décret du 14 décembre 1810 donna au procureur général le droit de choisir le batonnier parmi les membres du conseil de discipline. Une ordonnance du 20 novembre 1822 remit le choix du bâtonnier au conseil de discipline. Une ordonnance du 27 août 1820 a rendu à tous les avocats inscrits au tableau le droit de nommer le bâtonnier de l'ordre. Enfin un décret de 1852 a remis en vigueur les dispositions de l'ordonnance de 1822.

BATONNIER. - Voy. BATON.

BATTUES. - Voy. VÉNERIE.

BAUDEQUIN. — Monnaie du xine siècle qui valait six deniers. Le roi y était représenté assis sous un baldaquin; d'où vint le nom de cette monnaie.

BAUDRIER. - Voy. HABILLEMENT.

BAUX. - Voy. BAIL.

BAYONNETTE. - VOy. BATONNETTE.

BAZOCHE. — Le mot bazoche vient probablement de bazilique, nom qui désignait le palais de justice aussi bien que les églises cathédrales. Ce qui est certain c'est qu'on donnait le nom de bazoche à la corporation des clercs du palais instituée par Philippe le Bel; les membres de cette corporation s'appelaient bazochiens. Ils élisaient leur chef, qui prenait le nom de roi de la bazoche et portait, comme

insigne de sa royauté, une toque royale; son chancelier avait la robe et le bonnet, Le roi de la bazoche tenait ses audiences au Palais et présidait à une procession générale des bazochiens, dans les premiers jours de mai. Les clercs du palais obtinrent, dans la plupart des villes, de se former en corporation, d'avoir leurs chefs, et de célébrer des fêtes qui dégénéraient quelque!ois en saturnales. Ce fut le motif qui tit supprimer, à Paris, le titre de roi de la bazoche, sous Henri III, et interdire les spectacles burlesques auxquels les bazochiens assistaient en corps, avec le prince des sots. Toutefois, les corporations de bazochiens ont existé jusqu'en 1789, et la juridiction disciplinaire de la bazoche n'a disparu qu'à la révolu-

BAZOCHE (roi de la), BAZOCHIENS. — Voy. BAZOCHE.

BÉATITUDE. — Ce titre était employé, au moyen âge, comme formule de salutation, aussi bien que Votre Sainteté, Votre Paternité, etc. On l'adressait aux ecclésiastiques d'un rang élevé.

BEAU-SIRE-DIEU. — C'était le nom d'une cérémonie qui se pratiquait tous les dimanches pour les dames chanoinesses de Remiremont. L'une d'entre elles devait communier pour les besoins de l'abbaye; elle portait dans cette circonstance une sorte de guimpe qu'on nommait barbette.

BEAUX-ARTS. - Voy. ACADÉMIE.

BEC-DE-CORBIN (gentilshommes à).— Compagnie de gentilshommes de la maison royale, armés de hallebardes appelées becs-de-corbin. Voy. MAISON DU ROI.

BEDEAU.— Ce mot, qui paraît venir de la basse latinité, bedellus, pedellus, indiquait des officiers d'un rang inférieur. Pedellus était dérivé, selon l'étymologie la plus vraisemblable, de pedum (bàton), à cause de la verge que portaient les bedeaux. On désignait sous ce nom les sergents ou huissiers des justices subalternes, les appariteurs des universités qui portaient la masse devant le recteur, enfin les huissiers du clergé. Le mot bedeaux dest plus employé que dans cette dernière acception. Au xvie siècle, les bedeaux des églises avaient ordinairement des robes de deux couleurs (Pasquier, Recherches de la France, livre IV). Les bedeaux des portent encore anjourd'hui le bâton d'où ils ont probablement tiré leur nom.

BEFFROI. - On donnait ce nom primitivement à une machine de guerre en forme de tour, couverte de peaux humides, et dont on se servait pour approcher des murailles d'une ville et les saper à couvert. On appela beffrois, par analogie de hautes tours, au sommet desquelles veillaient des guetteurs, afin d'avertir d'une attaque imprévue. On plaça, au haut du beffroi, une cloche que les guetteurs sonnaient, dès qu'ils redoutaient quelque danger. On la nomma cloche banale; elle servait à convoquer les assemblées municipales, à avertir des incendies, à sonner le couvre-feu; elle appelait les bourgeois aux armes. Ces cloches communales, symbole de la puissance populaire, avaient souvent un nom particulier. La cloche de Gand s'appelait Roland; de la l'adage gantois: Roland! Roland! tintement, c'est incendie! volée, c'est soulè-vement! Enlever à une ville son beffroi, c'était la priver de ses privilèges com-munaux. Une ordonnance de Charles le Bel, datée de 1322, enlève à la ville de Laon, pour un sacrilége commis dans cette ville, les droits de commune, échevinage, mairie, collège, sceaux, cloche et beffroi. La tour du beffroi existe encore dans un certain nombre de villes, surtout dans le nord de la France. Le quetteur y veille toujours pour donner l'alarme en cas d'incendie ; souvent, pour prouver sa vigilance, il répète, en frap-pant sur la cloche du beffroi, les heures que sonne l'horloge de la ville. Dans quelques villes, la cloche du beffroi donne encore le signal du couvre-feu, et avertit les bourgeois en cas d'incendie par les sons précipités du tocsin. On appelle encore beffroi un assemblage de charpentes qu'on pose dans une tour pour suspendre des cloches. On isole le beffroi de la tour dans toute sa hauteur, et on ne lui donne que l'élévation convenable pour le jeu des cloches, parce que plus il est élevé, plus il fatigue la tour. On a beaucoup discuté sur l'étymologie du mot beffroi; la plus vraisemblable est tirée de deux mots de langue germanique : bell et fried ou friend, cloche de la paix, ou cloche des amis. Les communes s'appelaient souvent dans le nord une ville de paix, de fraternité, d'amitié.

BÉGHARDS. — Il s'établit, aux xii° et xiiie siècles, dans le nord de la France et en Belgique, des associations d'hommes et de femmes, qui , sans faire de vœux, se réunissient pour prier. La première association de cette nature fut établie à Liége, en 1173, par Lambert Begs. Les hommes qui la composaient reçurent, de leur fondateur, le nom de béghards; les femmes celui de bégwines, et la maison

25

'n,

-41

177

Pale

SE

N N

in

Peg

Bigg

相

"El

Risk W

Sec.

où ils se réunissaient fut appelée bequinage. Les hommes travaillaient, les femmes instruisaient les enfants, soignaient les malades et les pauvres. On accusait les beahards et les beguines d'aspirer, comme tous les mystiques , à une perfection impossible, et de dédaigner les actes pour ne s'occuper que de l'esprit. Cependant les béguines étaient en grande reputation de sainteté au xIIIº siècle ; saint Louis les appela à Paris où leur communanté compta bientôt plus de quatre cents personnes, d'après le témoignage de Geofroy de Beaulieu, confesseur de saint Louis. Enfin le roi Philippe III envoya consulter la béguine de Nivelle avant de prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de la reine sa femme. Le concile de Vienne condamna les béghards et béguines en 1311. Mais les béguinages ne furent entièrement supprimés que vers la fin du xve siècle.

BEGUINAGE, BEGUINES. - Voy. BE-

BEHOURD. - On appelait behourd, bihourt, bohourt on bouhourt, un combat qu'on soutenait à cheval, la lance au poing, ou une course de cavaliers dans les rejouissances publiques. Ce mot avait encore d'autres significations. Il désignait quelquefois une espèce de bastion ou chàteau que les tenants entreprenaient de défendre contre tous assaillants. C'est dans ce sens que Montjoye, roi d'armes de France, dans son Ceremonial de France, décrivant le pas d'armes de l'arc triomphal, dit qu'à la cinquième emprise de ce pas, « les tenans se trouveroient dans un behourt, autrement dit bastion, délibéres de se défendre contre tous venans avec harnois de guerre. » Par extension, on appelait behourd l'attaque et la défense d'un château. Les combats et jeux de cette nature furent en vogue à la cour, même lorsque la mort de Henri II eut fait abandonner les tournois. Michel de Castelnau ( liv. V, ch. vi), retraçant les fêtes données par Catherine de Médicis, en 1564, dit que, « pour clore tous les plaisirs. le roi (Charles IX) et le duc d'Anjou, son frère, se promenant au jardin, aperçurent une grande tour enchantée, en laquelle étaient détenues plusieurs belles dames, sardées par des furies infernales; deux géants d'admirable grandeur en étaient les portiers et ne pouvaient être défaits que par deux grands princes, de la plus noble et illustre maison du monde. Lors le roi et le duc son frère, après s'être armés secrètement, allèrent combattre les deux geants, qu'ils vainquirent, et de là entrèrent dans la tour, où ils firent quel-

ques autres combats dont ils remportèrent aussi la victoire, et mirent fin aux enchantements, au moyen de quoi ils dé-livrèrent les dames, et les tirèrent de là, et, au même temps, la tour artificiellement faite devint toute en feu. » Enfin on appelait behourd un jeu de paysans, qui consistait à lutter avec des bâtons ferrès. — Voy. la septième dissertation de du Cange sur Joinville.

BEJAUNES. - En langage de fauconnerie, le béjaune était un oison à bec jaune, un oiseau jeune et niais. On appliquait ce nom, pendant le moyen âge, aux étudiants novices. Les jeunes gens, nouvellement arrivés dans l'université de Paris, formaient une confrérie particulière et avaient pour chef l'abbe des bejaunes. Le jour des innocents, cet abbé, monté sur un âne, conduisait sa confrérie par toute la ville. Le soir, il réunissait tous les béjaunes et les aspergeait avec des seaux d'eau. C'était ce qu'on appelait le bapteme des béjaunes. On forçait aussi les nouveaux étudiants à payer une bienvenue aux anciens; on nommait cette taxe droit de bejaune. Un décret de l'Université abolit cet usage, en 1342, et il fut defenda d'exiger le droit de béjaune, sous peine de punition corporelle. - Voy. du Cange, au mot BEANUS.

BEL. — Tribunal du bailli. Voy. BAILLI.
BELIER. — Le bélier était une machine
de guerre dont on se servait encore, sous

de guerre don on se ser art encore, sous la première race, pour battre les murailles. C'était une grosse poutre ferrée terminée en tête de belier. On faisait jouer le bélier sous une galerie qu'on appelait tortue, et qui servait à mettre à couvert la machine et les soldats qui la poussaient.

BELLES - LETTRES. — Voy. ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

BELVEDÈRE. — Ce mot tiré de l'italien, signifie belle vue. Il désigne, tantôt un petit bâtiment d'une décoration simple et rustique situé à l'extrémité d'un jardin, tantôt un petit pavillon qui s'élève audessus des maisons, et d'où la vue s'étend au loin.

BÉNÉDICTINES, BÉNÉDICTINS. — Voy. ABBAYE et CLERGÉ RÉGULIER.

BENEFICES. — Après la conquête de la Gaule par les barbares, Goths, Burgondes, Francs, les rois et les principaux chefs s'emparèrent d'une portion considérable des terres. Il est vraisemblable que les rois prirent tout l'ancien domaine impérial; ils accordèrent des portions de ce territoire à leurs Leudes ou compagnons d'armes. On appela ces domaines bénéfices ou terres bénéficiers, on a voulu chercher le prin-

cipe des bénéfices dans les concessions de terres que faisaient les empereurs romains aux Letes (voy. ce mot), pour qu'ils défendissent la frontière de l'empire; mais il est impossible d'assimiler des concessions faites dans un lieu déterminé, et pour un but précis, avec les créations de bénéfices qui avaient lieu dans toute l'étendue du royaume, et qui entraînaient des obligations de nature très-diverse. Il y eut des bénéfices concédés pour un temps, d'autres à vie, d'autres enfin héréditairement. En général le benefice n'était primitivement qu'un usufruit; mais bientot les lendes, qui formaient l'aristocratie franque, s'efforcèrent de changer l'usufruit en propriété, et il en résulta pendant plusieurs siècles des luttes où chaque parti triompha tour à tour. Il paraît donc impossible d'établir des règles précises. Cependant on remarque un progrès des leudes. Il fut d'abord admis que, lorsqu'un leude aurait possedé un benefice pendant trente ans, on ne pourrait plus le lui enlever. C'est ce qu'on appelle la prescription trente-naire; elle date de l'année 560, et a été accordée par Clotaire Ier. Dans la suite, le traité d'Andelot (587) et le chanip de mars de l'aris suivi, en 615, de l'édit de Bonneuil, accorderent de nouveaux priviléges aux possesseurs de bénéfices. Vers 640, Flaochat, maire du palais de Bourgogne, promit, par lettres et par serment, aux ducs et aux évêques de ce royaume, que leurs dignités seraient perpétuelles. Ainsi, peu à peu, beaucoup de benefices devinrent héreditaires. En même temps un grand nombre d'alleux ou terres assignées par le sort aux conquérants et transmises à leurs descendants, se transformèrent en bénéfices, par l'usage de la recommandation (vov. AHRIMAN). Ce progrès des bénéfices, et le droit de souveraineté que les grands propriétaires s'arrogèrent pendant la décadence de l'empire carlovingien, conduisirent lentement, mais nécessairement, au régime féodal. Charlemagne voulut prévenir cet abus. « Que celui, dit-il dans un capitulaire de 803, qui tient un bénéfice de l'empereur ou de l'Eglise, n'en transporte rien dans son patrimoine. » Mais sous les faibles successeurs de Charlemagne, la transformation des bénéfices en propriétés s'accomplit sans rencontrer une vive resistance.

Les propriétaires de bénéfices étaient astreints à des services particuliers envers le roi dont ils avaient, à certaines epoques, comparaitre à sa cour, le servirable, l'accompagner en public, le sourir dans toutes ses guerres, même dans

les guerres privées ou fehde. Lorsqu'ils ui rendaient quelques-uns des services qui semblaient tenir de la domesticité, on les désignait sous le nom de ministeriales domin' régis. Enfin, les propriétaires de bénéfices étaient assujettis à des redevances particulières envers le roi.

Quelques historiens frappes des ressemblances des fiefs et des bénéfices ont confondu ces deux espèces de propriétés, et cependant il existe entre elles de profondes différences clairement établies par M. Guizot. Le bénefice ne donnait pas à celui qui le possédait les droits régaliens; il ne pouvait ni battre monnaie, ni rendre la justice, ni percevoir l'impôt, ni faire la guerre. Telle était, du moins, la situation des bénéficiers dans le principe. Le proprietaire d'un bénefice était soumis aux délégues du roi, aux ducs, aux comtes, aux centeniers, aux dizainiers, et, sous les Carlovingiens, aux missi dominici. Ils pouvaient casser ses sentences, lever des impôts sur ses domaines et le contraindre à obeir au ban du roi qui l'appelait sous ses drapeaux. Mais, au milieu de l'anar-chie qui suivit la dissolution de l'empire carlovingien, les grands propriétaires usurpèrent les droits régaliens, et con-fondirent le droit de propriété avec le droit de souveraineté. Les ducs, les comtes et les autres délégués de la royauté se rendirent possesseurs inamovibles et héréditaires des domaines qui leur avaient été concédés temporairement, et dont le revenu n'était d'abord qu'un salsire de leurs fonctions. Le capitulaire de Kiersysur-Oise (877), en confirmant ces usurpations, consacra en quelque sorte le régime féodal. - Voy. Guizot, Essais sur l'Histoire de France, des Institutions de la France, du ve au xe siècle, ch. 1, § 2, des Bénéfices : Guérard, Prolégomènes du Polyptyque d'Irminon, § 256 et suiv.

BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES. — Les bénéfices ecclesiastiques avaient une grande analogie avec les bénéfices attri-bués aux guerriers. C'étaient des terres ou des revenus donnés à charge de s'acquitter d'une certaine fonction ecclesiastique. Dans les premiers siècles, l'Eglise n'avait d'autre bien que les contributions volontaires des fidèles; mais Constantin ayant donné aux évêques le droit de recevoir des legs, les biens de l'Église devinrent considerables, et, vers la fin du viesiècle, les rois francs commençaient à s'en plaindre. « Le trésor des églises est rempli, disait Chilpéric; mais notre fisc est pauvre. » Les donations faites à l'Eglise s'appelaient aumones, franches aumones, et pius tard aumones heffees.

Charlemagne ajouta aux riches domaines de l'Eglise la perception régulière de la dime ou de la dixième partie des récolles, qui, jusqu'à ce prince, n'avait été qu'un don volontaire. Pendant les premiers siècles, l'évêque administrait en commun tous les biens de son église, sans attribution spéciale d'une partie des revenus à aucune charge ecclésiastique. On faisait ordinairement quatre parts de ces biens: l'une était destince à l'évêque, pour les dépenses de sa maison et les frais d'hospitalité, dont il était chargé; la seconde, aux clercs; la troisième, à l'entretien des églises; la quatrième, aux pauyres.

Vers le xu siècle, on distingua un certain nombre de charges ecclesiastiques, auxquelles on attacha un revenu spécial. On les appela bénéfices et on les divisa en bénéfices séculiers et réguliers. Les bé néfices séculiers furent l'évèché, les dignités capitulaires de prévôt, haut doyen, archidiacre, chancelier, chantre, écolaire, trésorier ou chevecier, les canonicats, les cures, les vicairies perpétuelles, les prieurés, les chapelles. Les bénéfices réguliers étaient les dignités claustrales, dont les titulaires s'appelaient abbé, prieur conventuel, chambrier, aumônier, hospitalier, sacristain, cellérier, et

L'évêque, élu par toute la communauté religieuse, conférait seul dans le principe les charges ecclésiastiques. Mais, dans la suite, une partie des bénéfices fut à la collation des chapitres, des patrons qui avaient fondé et doté les églises et des rois qui les protégeaient. Pendant l'anarchie des temps feodaux, les bénéfices ecclésiastiques furent souvent un objet de trafic. On appela simonie cette vente sacrilège des choses saintes, parce que Si-mon le Magicien avait voulu acheter des apôtres le don de faire des miracles. Les prètres qui trafiquaient des bénéfices furent fletris du nom de simoniaques. Grégoire VII et les papes ses successeurs combattirent cet abus avec energie. Mais en même temps ils voulurent s'emparer de la collation de tous les bénéfices et s'opposer à ce que les seigneurs temporels en donnassent l'investiture par l'anneau et la crosse. Tel fut le prétexte de la célèbre guerre du sacerdoce et de l'empire. Cette querelle n'eut jamais en France la même importance qu'en Allemagne. Le clerge gallican s'opposa, des l'origine, aux prétentions exorbitantes de la cour de Rome. Cependant les souverains pontifes obtinrent la collation d'un certain nombre de bénéfices, qu'on désignait sons le nom de réserves, et ils donnaient par une bulle l'expectative d'un de ces benéfices, lorsqu'on prévoyait la mort prochaine du titulaire. On appela ces bulles grâces expectatives. Il en résulta des abus, et, l'Eglise gallicane fit entendre de vives réclamations à ce sujet. Les conciles de Pise, de Constance et de Bâle, la pragmatique de Bourges et enfin le concordat limiterent les grâces exspectatives; le concile de Trente les supprima entièrement. On appelait provisions les bulles ou lettres patentes qui conféraient un bénéfice ecclésiastique.

Le concordat de 1516 donna à François Ier et à ses successeurs le droit de disposer des bénéfices ecclésiastiques en faveur des clercs auxquels le pape ou les supérieurs ecclésiastiques accordaient l'institution canonique. La feuille des bénefices devint par la suite un ministère important. Le roi avait encore le droit de disposer d'un certain nombre de bénéfices, en vertu de l'indult et de la régale. L'indult était une grâce par laquelle le pape avait permis au roi de conférer des bénéfices ecclésiastiques aux conseillers des parlements ou à d'autres officiers des cours souveraines. Si ces officiers étaient clercs, ils pouvaient être nommés euxmêmes au bénéfice; s'ils étaient laïques ils pouvaient désigner une autre personne, pourvu qu'elle présentat les conditions requises pour jouir d'un bénéfice ecclésiastique. L'indult s'étendait à tous les bénéfices séculiers et réguliers ; mais le roi ne pouvait en user qu'une fois en favenr de chaque officier des parlements. Les bulles de Paul III, en 1538, et de Clément IX, en 1668, réglaient les conditions de l'indult. La régale donnait au roi le droit de disposer de tous les bénéfices pendant la vacance d'un siège épiscopal et de percevoir une partie des revenus. En vertu du droit de joyeux avenement, il nommait, au commencement de son règne, à la première prébende qui venait à vaquer en chaque cathédrale. Enfin , à chaque changement d'évêque, le roi disposait de la première prébende vacante dans son diocèse.

La résignation des bénéfices était un moyen de les rendreen quelque sorte héréditaires dans une famille, puisque le titulaire pouvait résigner son bénéfice disveur d'un parent. Cet usage ne s'établit qu'aux xve et xvi\* siècles. Il en résulta des abus que l'on s'efforça de prévenir en exigeant que la résignation fût rendue publique, au plus tard s'ux mois après l'acte. Le résignant pouvait dans certains cas demander à rentrer dans son bénéfice; cette demande s'appelait regrés. Elle n'était valable que si le demandeur établissait que a résignation lui avait c'ét extorquée avant

l'âge de vingt-cinq ans, ou que les conditions imposées n'avaient pas été observées. Le regrès avait été prohibé par le concile de Trente; mais les parlements

continuèrent de l'admettre.

La collation des bénéfices ecclésiastiques donna lieu à de graves abus, principalement au xviiie siècle. Un seul titulaire cumulait souvent un grand nombre de bénéfices qu'il faisait administrer par des prêtres pauvres. Pour éluder les canons qui défendaient ces abus, on donnait souvent des bénéfices en commende; on appelait ainsi primitivement la garde ou administration d'une eglise vacante, en attendant qu'il y eut un titulaire. Mais peu à peu cette administration temporaire se changea en une jouissance perpétuelle, et le nombre des commendataires se multiplia. La collation des bénéfices sur vacance était nulle, s'il n'y avait pas assez de temps entre le décès du dernier bénéficier et la date de la collation pour que le pape cût pu être prévenu. On supposait en ce cas qu'il y avait eu course ambitieuse, c'est-à-dire que l'impétrant avait expédié un courrier avant la vacance du bénéfice.

L'Assemblée constituante prononça la suppression des bénéfices ecclésiastiques par un décret du 2 novembre 1789, et ordonna la vente des biens du clergé par les décrets des 12 et 24 août 1790. Le concordat de 1802 stipula que les acquéreurs de ces biens ne seraient pas inquiétés, et en même temps il assura un traitement aux ministres du culte. Voy. Thomassin, de la discipline ecclésiastique; Fleury, Institution au droit canonique;

BÉNIT (pain). — Voy. RITES ECCLÉSIAS-TIQUES.

BÉNITE (eau). — Voy. RITES ECCLÉ-SIASTIQUES.

BENNE. — Les bennes sont des voitures d'osier à quatre roues, usitées dans quelques provinces de France. L'usage de ces voitures remonte au temps des Gaulois. Les Romains appelaient combennatores les conducteurs de ces chariots.

BERLINES. — Voitures qui ont tiré leur nom de la ville de Berlin. Elles furent inventées, au xvii siècle, par Philippe Chiese, premier architecte de Frédéric-Guillaume, électeur de Brandebourg. L'usage s'en répandit en France au xviii siècle.

BERNARDINES, BERNARDINS. — Voy. ABBAYE et CLERGÉ RÉGULIER.

BERNICLES. — Les bernicles étaient un instrument de torture dont se servaient les Sarrasins. Yoy. TORTURE.

BESANT. — On appelait besant une monnaie d'or fort usitee au moyen âge et qui tirait son nom de Byzance. La valeur des besants a varié et il est même probable qu'on désignait sous ce nom toute pièce d'or. Il était d'usage qu'à son sacre le roi de France présenta à l'offrande treize besants. — En termes de blason, les besants étaient des pièces de forme circulaire toujours en or ou en argent, qui se plaçaient dans les différentes parties de l'écu. C'était probablement en souvenir des croisades que les besants figuraient dans les armoiries.

BEURRE. - Voy. Nourriture.

BIBLIOTHÉCAIRE. — Le nom de bibliothécaire n'a pas seulement désigné les conservateurs de collections de livres , il s'appliquait, dans l'origine, et principalement sous les rois carlovingiens, aux ecclésiastiques chargés de tenir les actes des conciles et d'expédier les lettres et les diplômes. Le titre de bibliothécaire perdit cette signification vers la fin du x11° siècle. Il n'a plus désigné, depuis cette époque, que les conservateurs de bibliothèques.

BIBLIOTHEQUE. - Les bibliothèques ou collections de livres remontent en France à une haute antiquité; il en est question dès le ve et le vie siècles. Sidoine Apollinaire surtout donne de précieux détails sur plusieurs bibliothèques qui, de son temps, étaient célèbres dans les Gaules. Au moment des invasions, la plupart furent dispersées et perdues. Les monastères en sauvèrent quelques débris, et l'on cite avec éloges certains abbés qui s'efforçaient de doter leurs monastères de richesses bibliographiques. Ainsi, saint Wandrille envoyait à Rome son neven pour recevoir, du pape Vitalien, les livres destinés à la bibliothèque de son abbaye. Malheureusement la rareté du parchemin porta souvent les moines à faire disparaftre les caractères d'anciens manuscrits pour les remplacer par leurs légendes.

Charlemagne et les savants qu'il appela dans son empire firent les plus louables efforts pour augmenter le nombre des livres. Loup, abbé de Ferrières en Gâtinais, un des savants qui requent l'impulsion de l'école palatine ou école du palais fondée par Charlemagne, parle, dans ses lettres, des Commentaires de César, des traités de saint Jérôme sur l'Ancien et le Nouveau Testament, des ouvrages de Béde, de Quintilien, Cicéron, etc. « Nous vous demandons, écrit-il à un de ses amis, Cicéron de Oratore, et les douze livres des Institutions de Quintiles de les douze livres des Institutions de Quin-

tilien, qui sont contenus dans un seul volume de médiocre grandeur. Nous avons diverses portions de ces auteurs; mais nous voudrions en posseder la totalité. Enfin , nous vous demandons aussi le commentaire de Donat sur Térence. Si votre libéralité nous accorde cette faveur. tous ces ouvrages, avec l'aide de Dieu, vous seront promptement rendus. » Dans un autre passage, il remercie un de ses amis « d'avoir mis un soin fraternel à corriger Macrobe. Je ferai collationner, lui écrit-il, avec mon exemplaire, les lettres de Cicéron que tu m'as envoyées, pour tirer, s'il se peut, d'un texte sincère, la vraie pensée de l'auteur. »

Ces passages, qu'il serait facile de multiplier, prouvent en quelle estime étaient les livres dès le 1x siècle. Au x, Gerbert, qui fut successivement archevèque de Reims et pape sous le nom de Sylvestre II, fit recueillir des manuscrits en Belgique, en Italie, en Germanie, pour en composer sa bibliothèque. L'historien Richer, dont M. Pertz a retrouvé et publié l'ouvrage, il y a peu d'années, nous apprend que les ecrits de Porphyre, d'Aristote, de Virgile, de Stace, de Térence, de Lucain, de Perse, d'Horace, étaient familiers à

Gerbert.

La plupart des églises métropolitaines et les principaux monastères avaient aussi des bibliothèques, et l'on trouvo dans leurs statuts des détails minutieux sur la conservation des manuscrits. Les livres les plus précieux étaient parfois attachés au moyen d'une chaîne scellée dans la muraille. On cite, entre les plus célèbres bibliothèques des monastères, celle de l'abbaye de Saint-Victor à Paris.

La plupart des manuscrits qui avaient jusqu'alors (ormé les bibliothèques étaient roulés; d'où venait le nom de colume (volumen, volvere). Ils étaient souvent copiés sur une partie délicate de l'écorce appelée liber; d'où le nom de livre. Enfin, les plus précieux étaient transcrits sur une peau appelée pergamenum, parchemin, de la ville de Pergame qui avait été jadis célèbre par sa bibliothèque.

Ce ne fut qu'au xm siècle que les rois de France commencèrent à recueillir quelques manuscrits. Gooffroi de Beaulieu, confesseur et historien de saint Louis, raconte que ce prince ayant entendu parler d'un soudan qui faisait rechercher et copier des manuscrits pour l'usage habituel des savants de son pays, voulut suivre son exemple. Il fit transcrire à ses frais un grand nombre de manuscrits et en forma une bibliothèque, qu'il placa dans la chapelle de son palais ou Sainte-Chapelle. Il y venait lire lui-même et au-

torisait volontiers les savants à profiter de ce trèsor. Mais les livres de saint Louis furent dispersés à sa mort, et, suivant ses dernières volontés, distribués à divers monastères. Charles V est le premier roi de France qui fonda une bibliothèque permanente; il fit copier et traduire un grand nombre d'ouvrages et les réunit dans une tour de son palais qui s'appela tour de la librairie. L'inventaire de cette bibliothèque fut dressé, en 1373, par Gilles Malet, maître d'hôtel du roi. Il est parvenu jusqu'à nous et prouve que cette bibliothèque se composait de neuf cent dix volumes de théologie, de droit, de littérature et d'histoire. Les troubles du règne de Charles VI et l'invasion des Anglais entraînèrent la dispersion et la ruine de la lible et le suit de la ruine de la lible et le service de la ruine de la lible et le service de la ruine de la lible et le service de la ruine de la lible et le service de la ruine de la lible et le service de la ruine de la lible et le service de la ruine de la lible et le service de la ruine de la lible et le service de la ruine de la lible et le service de la ruine de la lible et le service de la ruine de la lible et le service de la ruine de la lible et le service de la ruine de la lible et le service de la ruine de la lible et le service de la ruine de la lible et le service de la ruine de la lible et le service de la ruine de la lible et le service de la ruine de la lible et le service de la lible et le la ruine de la lible et le la lible et la lible et le la lible et le la lible et le la lible et le la lible et la lible et

bibliothèque royale.

Louis XI s'occupa de réorganiser la bibliothèque royale; elle s'accrut sous Charles VIII de la bibliothèque que les princes angevins avaient fondée à Naples. Louis XII et surtout François ler l'enrichirent par de nouvelles acquisitions. Guillaume Budée et plusieurs savants parcoururent l'Italie et en rapportèrent un grand nombre de manuscrits. En 1556, Henri II rendit une ordonnance qui enjoignait aux libraires de déposer à la bibliothèque royale un exemplaire de tous les ouvrages nouveaux. Cette collection continua de s'accroitre, même au milieu des guerres de religion. Catherine de Médicis s'empara , à la mort du maréchal de Strozzi, de sa bibliothèque que Brantôme évalue à quinze mille écus « pour la rareté des beaux et grands livres qui y étaient. La reine mère promit de récompenser le fils; « mais jamais il n'en a eu un sol, » dit Brantôme (Capit. étrangers ). Henri III dépensa, en 1575, des sommes considérables pour l'acquisition de livres, sur les instances du grand aumônier Jacques Amyot. Mais, à cette époque, la bibliothèque royale étant placée dans les châteaux royaux de Blois et de Fontainebleau, ne pouvait être utile qu'aux savants et hommes de lettres qui accompagnaient la cour. Henri IV la concentra à Paris; elle fut déposée d'abord au collége de Clermont (plus tard collège Louis le Grand, Prytanée, lycée Impérial, lycee Descartes, redevenu aujourd'hui lycée Louis le Grand), ensuite au couvent des Cordeliers, et enfin rue de la Harpe. Rigault, Jérôme Bignon et les frères Dupuy chargés de la garde de la bibliothèque royale, de 1622 à 1657, l'enrichirent considérablement. Gabriel Naudé forma, dans le même temps, la celèbre bibliothèque du cardinal Mazarin, qui faillit être détruite par un arrêt du parlement laucé coutre Mazarin, le 16 février 1649. Heureusement la bibliothèque échappa, en grande partie, à cette barbare proscription, et la Mazarine, l'éguée à l'État par le cardinal, ouvre encore aujourd'hui ses trésors aux savants de toutes les na-

A cette époque, la bibliothèque royale. malgre les accroissement successifs. ne possédait que seize mille sept cent trente-quatre volumes; mais, grace à l'administration de Colbert, elle prit bientôt d'immenses développements. Transférée, en 1666, dans l'ancien palais de Mazarin, entre les rues Vivienne et de Richelieu, où elle est encore aujourd'hui, elle comptait à la mort de Colbert plus de dix mille manuscrits et de quarante mille imprimés. Augmentée pendant tout le xviiie siècle et à l'époque de la révolution par l'acquisition d'un grand nombre de bibliothèques provenant des particuliers ou d'établissements religieux, la bibliothèque nationale contient aujourd'hui en viron sept cent vingt mille imprimes, quatre-vingt mille manuscrits, plus de cent vingt mille estampes et cartes, et plus de cent mille médailles, sans compter les pierres gravées et antiques. Elle est confiée à la garde d'un conservatoire présidé par le directeur général. Les imprimés, les manuscrits, les médailles et les estampes forment autant de sections distinctes qui ont. chacune, un ou plusieurs conservateurs spéciaux; la réunion des conservateurs forme l'assemblée du conservatoire.

Paris et la France ont un grand nombre d'autres bibliothèques, dont les plus importantes sont la Mazarine, les bibliothèques de l'Arsenal, de l'Institut, du Louvre, de Sainte-Geneviève, de la Sorbonne, de la Ville de Paris, et en pro-vince, les bibliothèques d'Aix, de Bordeaux, de Grenoble, de Lyon, de Marseille, de Montpellier, de Reims Rennes, de Rouen, etc. Un décret de la Convention, du 8 pluviôse an 11 (27 janvier 1794), ordonna de former des bibliothèques dans tous les chefs-lieux de districts. Plusieurs autres lois, et, entre autres, le décret du 3 brumaire an 1y (25 octobre 1795), qui crea les écoles centrales, s'occupèrent de l'organisation des bibliothèques départementales. Enfin une ordonnance du 22 février 1839, reconnaissant, comme les lois de la Convention, que l'Etat est propriétaire de toutes les bibliothèques publiques, ordonna que le catalogue en serait dressé et transmis au ministre de l'instruction publique. Malheureusement ces catalogues n'ont pas encore été publiés pour toutes les bibliothèques publiques de France, et on est

souvent réduit, pour connaître ces trésors intellecuels, à des notices incomplètes ou erronées. — Voy. Petit-Radel, Recherches sur les bibliothèques anciennes et modernes, in 8º. Paris, 1799. Il a paru un premier volume du catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, 1 vol. in-4º, 1849. Le Catalogue de Hænel, qui embrasse les manuscrits de toutes les bibliothèques de France, est nécessairement très-in-complet.

BIDAUX. — Ce nom désignait autrefois un corps d'infanterie. Il venait, dit-on, de ce que les soldats qui le composaient étaient armés de deux dards (binis dardis, dans le latin du moyen âge).

BIEN PUBLIC. - Voy. LIGUE DU BIEN PUBLIC.

BIENVENUE. — Les hérauts d'armes recevaient huit sous parisis de bienvenue de chaque chevalier pour attacher son casque aux fenètres au-dessus du blason dans les tournois. Les chevaliers qui entraient en lice pour la première fois devaient un beaume ou casque fermé pour leur bienvenue.

BIENS ECCLÉSIASTIQUES. — Voy. BE-NÉFICES ECCLÉSIASTIQUES.

BIENS NATIONAUX. - Ce nom s'applique aux propriétés qui furent confisquées, à l'époque de la révolution, sur les nobles, le clergé, les émigrés et le domaine royal. La vente des biens nationaux fut ordonnée par les décrets des 14 mai et 16 juillet 1790. La Convention rendit plusieurs décrets pour hâter la vente des biens nationaux, qui servaient de garantie aux assignats emis à cette époque. Dans la suite, un sénatus-consulte du 6 floreal an x fit rendre les biens non vendus aux familles qui avaient été victimes de confiscations; enfin, sous la restauration, la loi du 27 avril 1825 ac-corda une indemnité d'un milliard aux propriétaires des biens vendus ou à leurs héritiers.

BIÈRE. — L'usage de la bière en Gaule remontait à une haute antiquité. Pline dit que les Gaulois appelaient la bière cervisia; et c'est de la que plus tard on a fait cervoise. D'après le même auteur, le grain qu'on employait pour faire cette boisson se nommait brance; on trouve dans ce mot l'étymologie de brasseur et brasserie, selon Legrand d'Aussy. Julien, à l'époque où il habitait la Gaule, fit contre la bière une épigramme qui prouve quel l'usage en était répandu dans cette contrée. « Qui es-tu, dit-il à la bière? tu n'es pas la vraie fille de Bacchus. L'haleine du fils

R

1

in in

100

明 日 田 田 田 田 田 田

Ì

ij

**西班里田田田田田** 

de Jupiter sent le nectar, et la tienne est celle du bouc. » Maigré les saures de Julien , la bière devint d'un usage chaque jour plus fréquent; elle était servie à la des rois barbares, et Charlemagne dans le capitulaire de Villis, ordonna que parmi les ouvriers de ses métairies il y en ent qui sussent préparer cette boisson. Dans la suite, la culture de la vigne s'étant développée dans une grande partie de la France, l'usage de la bière devint moins commun. On remarque qu'il s'accroissait à la suite des grandes calamités et diminuait aux époques prospères. Au commencement du règne de Charles VII, sous la domination des Anglais, la misère sut affreuse dans Paris. L'auteur du Jour-nal d'un bourgeois de Paris dit qu'à cette époque la consommation de la bière fut beaucoup plus considérable que celle du vin et qu'elle produisit en droits deux tiers de plus. On trouve la même remarque dans les mémoires fournis par les intendants au duc de Bourgogne vers la fin du règne de Louis XIV, et Legrand d'Aussy affirme que les désastres de la guerre de sept ans amenèrent un résultat semblable, Aujourd'hui la bière est d'un usage commun dans toute la France, principalement dans le nord et surtout en Flandre et en Alsace. L'emploi du houblon, comme ingrédient nécessaire à la confection de la bière, ne remonte pas à une époque reculée; on ne se servait dans le principe que de l'orge et des graines mentionnées par Pline. Cependant, dès le temps de saint Louis, on distinguait plusieurs espèces de bières, et, entre autres, celle qu'on appelait godule des mots good ale (bonne ale, bière anglaise), d'où est venu le verbe godailler qui indique encore aujourd'hui des habitudes de grossière ivrognerie. Le mélange d'épices pour donner à la cervoise plus de montant, date d'une époque très-ancienne, et jusqu'au x viº siècle, nos pères firent grand cas de ces bières mixtionnées. La bière simple était peu estimée, et de là est venu l'expression proverbiale : C'est de la petite bière , pour indiquer un homme ou une chose qui meritent peu d'attention.

BIGOT. — Ce sobriquet désignait primitivement une personne opiniatrément attachée à son opinion; il a ensuite été appliqué aux dévots qui s'occupent surtout de pratiques extérieures. On a remarqué que c'était spécialement aux Normands que l'on donnait, dans l'origine, le noin de bigots, et on en a cherché l'explication dans un mot attribué à Rollon. Cambden raconte que, lorsque Rollon requt l'investiture du duché de Normandie, un l'investiture du duché de Normandie,

il ne voulut pas baiser le pied du roi en signe de vasselage et que pressé d'accomplir cette cérémonie, il s'écria en allemand: Non par Dieu (bey Gott). Les Français l'appelèrent bigot ou obstiné, nom qui passa à ses sujets.

BIJOUX. - Voy. HABILLEMENT et OR-FÉVRERIE.

BILAN. - Les marchands de Lyon appelaient, au xvie siècle et au commence ment du xvne, bilan des acceptations, un petit livre où ils écrivaient toutes les lettres de change tirées sur eux. Ils marquaient leur acceptation en mettant une croix à côté de la lettre qu'ils avaient enregistrée sur leur bilan. Quand ils voulaient délibérer sur l'acceptation, ils tracaient sur leur livret un V qui signifiait vue. Enfin, s'ils refusaient la traite, ils écrivaient les lettres S. P. qui voulaient dire sous protet. Mais, depuis l'ordonnance de 1667, il ne se tit plus d'acceptation de traite que par écrit. En général, le mot bilan, qui est tiré du latin bilanx, indique une balance établie entre les gains et les pertes, entre l'actif et le passif. On appelle encore bilan la clôture de l'inventaire d'un marchand. Lorsqu'un marchand fait faillite, il doit présenter à ses créanciers un bilan qui contienne l'état exact de son passif et de son actif avant d'obtenir un concordat. De là l'expression de déposer son bilan prise comme synonyme de faire faillite.

BILBOQUET. — Jeu d'enfants qui fut à la mode principalement au xvi siècle. Le Journai de Henri III par P. de l'Étoile nous montre ce prince portant toujours un bilboquet et ses courtisans se livrant comme lui à ce jeu puéril.

BILL. — La France, après avoir adopté le gouvernement parlemientaire, en 1814, emprunta aux Anglais le mot bill qui désigne un projet de loi. On dit encore accorder un bill d'indemnité pour ratifier un acte d'un ministre ou d'un fonctionnaire public qui n'a pas observé scrupuleusement la loi.

BILLET DE LOGEMENT. — Billet que reçoivent les soldats en congé ou en marche pour être logés chez les bourgeois.

BILLET DE L'ÉPARGNE. — Le surintendant des finances délivrait, dans l'ancienne organisation de la France, des mandats ou assignations sur les trésoriers de la caisse centrale appelée épargne. Si le fonds spécial, sur lequel on avait assigné le mandat, était épuisé, et que par conséquent le mandat ne pût être payé, on le convertissait en un billet de l'épargne qui se négociait. Ces billets surannés qui, aux mans des premiers porteurs, n'avaient aucune valeur, étaient souvent achetés à vil prix par des personnages en crédit qui les faisaient réassigner sur un fonds disponible et réalisaient des bénéfices considérables en se les faisant payer intégralement.

BILLETS DE BANQUE. — VOY. BANQUE. BILLETS DE CONFESSION. — VOY. JAN-SÉNISME.

BILLETS LOMBARDS. - Depuis l'année 1716, on distribuait des billets lombards à ceux qui prenaient un intérêt dans l'armement d'un navire. Les billets lombards étaient des bandes de parchemin coupées en angle aigu, de la largeur d'environ un pouce par le haut et se terminant en pointe par le bas. Lorsqu'on voulait s'associer à l'armement d'un navire et contribuer à la cargaison, on versait l'argent en echange d'un billet lombard, dont on recevait une moitié, l'autre restant entre les mains de l'armateur. Au retour du navire, il suffisait de rapprocher les deux billets pour constater les droits du porteur et sa part au profit.

BILLETTE. — Enseigne en forme de barillet qu'on mettait aux lieux où s'acquittait le péage pour annoncer aux voituriers qu'ils ne devaient pas passer sans payer le droit dù au roi ou aux seigneurs. En termes de blason, la billette etait un carre leng dont on chargeait l'écu. Enfin les billettes étaient des marques de franchise qu'on mettait autrefois sur les terres exemptes d'impôts.

BILLON. — On appelait autrefois monnais de billon, toute monnais dans laquelle entrait un alliage considérable de cuivre. Ce nom s'appliquait aussi à toutes les monnaies défectueuses qui étaient destinées à être refondues, Maintenant on ne le donne qu'à la monnaie de cuivre.

BILLOS. — Droit qu'on levait sur le vin en Bretagne et qui était perçu, tantôt par le roi, tantôt par les seigneurs.

BINACE. — Double service que fait un curé ou un vicaire, en remplissant, avec la permission de son évêque, les fonctions ecclésiastiques dans deux paroisses. Le binage, lorsqu'il est régulièrement établi, donne au desservant le droit de toucher un supplément de deux cents francs sur les fonds de l'Etat et de jouir du presbytère de la succursale vacante et de ses dépendances.

BINOCLE. — Télescope inventé par le père Rheita, capucin allemand qui écrivit à cette occasion un traité intitulé Oculus

Enoch et Eliz. Ce télescope fut perfectionné par le père Chérubin, capucin d'Orléans, qui, en 1678, écrivit sur les avantages du binocle. On renonça à s'en servir au siècle suivant.

BISSEXTILE. — Année composée de trois cent soixante-six jours. Les années bissextiles reviennent de quatre ans en quatre ans. On ajoute alors un jour au mois de février. Voy. ANNÉE.

BLANC. — Le blanc était la couleur distinctive de la royauté. On la retrouvait dans les sceaux employés par les rois capétiens et sur leurs étendards.

BLANC. — Ancienne mounsie de billlon, dont la valeur était très-variable. On appelait grands blancs ou gros deniers blancs ceux qui valaient dix ou douze deniers tournois et petits-blancs ou demiblancs ceux qui n'en valaient que cinq ou six. On fabriqua des blancs aux xive, xve et xvie siècles.

BLANC (PETIT). — Les petits blancs étaient les planteurs des colonies qui n'avaient que de médiocres exploitations.

BLANC-MANGER. - C'était un des mets les plus estimés dans la cuisine française. Le blanc-manger se faisait au xive siècle, d'après le témoignage du maître-queue Taillevant, avec du lait d'amandes, des blanes de chapons, du sucre, dugingembre et de la mie de pain. On pilait le tout, on le passait au tamis, et on le faisait épaissir au feu, en l'aromatisant d'eau de rose. Il est probable que c'est le mets qu'on appelle coulis de chapon au sucre, dans le roman du Petit Jehan de Saintre. On ajoutait quelquesois à ce mélange des jaunes d'œufs et du safran; mais alors il perdait la couleur blanche et le nom de blanc-manger pour prendre celui de genestine. La réputation du blanc-manger, qui remonte au xine siècle, se soutint jusqu'au commencement du xviiie siècle, « Quand on voulait éprouver un cuisinier, dit Legrand d'Aussy, on lui donnait à faire un blanc-manger. »

BLANCHES (REINES). — Nom donné aux reines veuves, parce qu'elles portaient le deuil en blanc. Voy. DEUIL

BLANCS (les). — On désignait ainsi, pendant les guerres de Vendee, les partisans de la royauté.

BLANCS-MANTEAUX. — Ordre religieux. Voy. Clergé régulier.

BLASON.—On appelle blason la science qui consiste à reconnaître les armoiries des familles et à les expliquer. D'après le P. Menestrier, qui a traité spécialement du blason, ce terme vient de l'allemand blasen (sonner du cor), parce que, dans un tournoi, l'écuyer ou le page d'un chevalier sonnait du cor pour appeler le héraut d'armes qui venait reconnaître les armoiries. On n'est pas d'accord sur l'antiquité et l'origine des armoiries. Les guerriers grecs ornaient déjà leurs boucliers de symboles, comme on le voit dans la tragédie des Sept chefs devant Thèbes. Pour le moyen âge, on pense générale-ment que la première institution des armoiries remonte aux jeux célébres au xe siècle, après la défaite des Hongrois. Cependant quelques auteurs, et entre autres du Cange, croient que Cassiodore a fait allusion aux armoiries dès le vie siècle. Abbon, dans la description du siège de Paris par les Normands en 886, parle de boucliers peints (parmas pictas) qu'on a regardes comme des boucliers armories. Ce qui est certain, c'est que les armoiries prirent un grand developpement à l'époque des croisades et par l'institution des joutes, pas d'armes et tournois; mais on ne peut admettre avec quelques auteurs, que les armoiries datent seulement de ces expéditions. En effet, on en trouve de positivement décrites avant les croisades; telles sont. entre autres, les armes de la famille de Reginbold, prévôt de l'abbaye de Mouri en Suisse, de 1027 à 1055 (voy. Gal-lia Christ., t. V, p. 1036). On connaît encore les armes de Robert de Flandre, en 1072, et des comtes de Toulouse, en 1088. Mais on ne pent nier que les croi-sades rendirent l'usage des armoiries beaucoup plus commun. Au milieu de cette multitude de chevaliers couverts de fer, il etait indispensable d'adopter pour se reconnaître quelque signe caractéristique. Les romans de chevalerie, qui datent de l'époque des croisades, sont remplis de descriptions d'armoiries. Le roman de Perceforêt, cité par Lac. Sainte-Palaye, au mot Armoiries, dit que les chevaliers couvraient souvent leur écu ou bouclier pour n'être point reconnus; mais que la housse étant déchirée par les coups portés sur l'écu, on découvrait le chevalier et ses armoiries. Le poête de Philippe Auguste, Guillaume le Breton, décrit les armes de Richard, comte de Poitou, fils de Henri II, roi d'Angleterre : « Je reconnais, dit-il, la gueule des lions, et sur son bouclier s'élève une tour de fer :

> .. Rictus agnosco leonum ; Illius in elypeo stat ibi quasi ferrea turris.

Au milieu de la variété des symboles, croix, figures d'animaux et autres emblemes, le blason devint une science com-

pliquée. Il fallut de longues études pour se reconnaître dans l'art héraldique. On employait déjà à une époque fort ancienne. des juges et rois d'armes pour constater les armoiries et prévenir les usurpations de noblesse. Du Cange, dans son Glossaire de la basse latinité, cite le texte d'un ancien titre : Comment le roi d'armes des François fut premièrement créé et la façon de son noble couronnement; le serment qu'il doit faire; ses droits aussi, et tout ce qu'il est tenu de faire. Plus tard, les rois d'armes furent remplaces par des maréchaux d'armes et juges d'armes.

Les armoiries ne devinrent héréditaires qu'au xine siècle. Elles variaient souvent. en raison de l'acquisition de nouveaux domaines, de nouveaux titres ou de nouvelles charges. Dès l'année 1271, on trouve l'épée de connétable sur un sceau de Robert d'Artois. Les cardinaux chanceliers et présidents des parlements placèrent au cimier de leurs armes la barrette et le mortier, insignes de leurs dignités. Les rois de France autorisèrent quelquefois des familles (rançaises ou étrangères à porter des fleurs de lis dans leurs armes. En 1389, Charles VI donna, dit Froissart, à son cousin germain, messire Charles d'Albret, deux quartiers des ar-mes de sleurs de lis de France. Les armoiries étaient primitivement réservées à la noblesse. En cas de dégradation, elles étaient traînées à la queue d'un cheval; ensuite on pendait l'écu renversé.

Au xve siècle, on vit des nobles couvrir leurs chevaux de housses armoriées. Ce qui ne fut pas universellement approuvé. comme l'atteste le passage suivant d'Oliv. de La Marche : « Au pas d'armes du seigneur de Lalaing à Châlons-sur-Saône (en 1450), se présenta Michau de Certaines sur un cheval couvert de ses armes, dont plusieurs gens s'émerveillèrent, Il sembloit à d'autres que les armes d'un noble homme doivent être la noble marque de son ancienne noblesse et que nullement ne se doit mettre en danger d'être trébuchée, renversée, abattue ni foulée si bas qu'à terre, tant que le noble homme le peut détourner ou défendre. En cette manière, l'honneur de ses parents est mis à la merci d'une bête irraisonnable qui peut être portée à terre par une dure atteinte. »

Ce fut seulement vers la même époque que les roturiers anoblis commencèrent à prendre des armoiries. Il en résulta bientôt du désordre dans les blasons, et Charles VIII créa, en 1498, la charge de maréchal d'armes, pour connaître de toutes les armoiries des nobles de France. Les guerres de religion mirent une grande

confusion dans la noblesse et dans les signes qui la distinguaient. Enfin, en1615, Louis XIII créa la charge de juge général d'armes pour réformer les abus ou usurpations d'armoiries et constater les véritables. François Chevriers de Saint-Mauris remplit le premier cette charge. Après a mort, arrivée en 1641, elle lut exercée par les d'Hozier, dont la science héraldique était devenue proverbiale sous l'uncienne monarchie.

l'ancienne monarchie. Les armoiries se composent de plusieurs parties essentielles , telles que l'écu , les émaux, les pièces et les meubles. 1º L'écu est le champ des armoiries ; il prend différentes formes ; il est quelquefois coupé par des lignes verticales, diagonales ou horizontales; ces divisions produisent les quartiers, dans lesquels on figure les armes réunies de plusieurs familles. Les armoiries des cadets sont brisées ou parties des armes maternelles. Cette brisure s'appelle lambel et est formée d'un filet garni de pendants. Les armes des batards sont traversées d'une barre. « Messire Bernard, dit Olivier de La Marche, entra en la lice, armé de toutes armes, la cotte d'armes de Foix vetue, à la barre traversant, comme il appartenoit à bâtard de cette maison, " 2" On entend par émaux les melaux, couleurs ou fourrures qui caracterisent le champ de l'écu. Les principaux métaux sont l'or et l'argent ; les principales couleurs sont gueules ou rouge, sinople ou vert, azur ou bleu. pourpre ou violet, sable ou noir ; les fourrures sont l'hermine et le vair ou petitgris. 3º On appelle pièces, le chef ou haut de l'écu ; la face ou bande horizontale sur 'ecu; le pal ou bande perpendiculaire sur l'écu; la croix qui est formée du croisement de la face et du pal; la bande et barre qui sont des bandes diagonales, etc. Les pièces de premier ordre sont le chef, la face, le pal, la bande, la barre, la croix, le sautoir, la bordure, la champagne, le chevron. Les pièces honorables sont le canton, l'orle, la pile, le giron, le pairle, le trécheur, les hameydes (voy. pour quelques-uns de ces mots le Dictionnaire des termes de blason à la suite de cet article). 4º Les meubles se composent des figures héraldiques qui sont représentées dans les armorries, telles que lions, croix, tours, têtes de maures, etc.; elles ren-ferment ordinairement une allusion au caractère de la famille, à ses domaines ou à quelque action illustre. On plaçait quelquefois dans l'écu des pièces d'or ou d'argent de forme circulaire, qu'on appelait besants et qui étaient probablement un souvenir des croisades. On comprend

encore sous le nom de meubles les or-

nements extérieurs, comme les timbres, les lambrequins, les supports, les devises. On appelle timbres les casques, cimiers, couronnes, que l'on trouve en usage dès le xue siècle. Les lambrequins sont des bandes d'étoffes ou rubans qui s'enroulent autour des timbres. Les veuves mettaient à leurs armoiries une cordelière, qui fut adoptée par Louise de La Tour, vers 1460. Ses armes portaient une corde à nœuds déliés, avec ces mots: J'ai le corps delie; d'où est venu le mot de cordelière. Depuis Anne de Bretagne, qui adopta la cordelière, les reines de France la mirent autour de leurs armes et écussons. Les supports sont des figures d'hommes ou d'animaux places des deux côtés de l'écusson et qui en soutiennent le timbre. Quand il n'y a qu'une figure pour soutenir l'écu on l'appelle tenant : tel est un chevalier appuye sur ses armoiries Les anciennes armes de France avaient deux anges pour supports. Voy. figure A.



(Fig. A).

Les devises et le cri de guerre se placent ordinairement au-dessous de l'ècu ou au-dessus du timbre. Les devises sont postérieures aux armoiries; elles ne commencèrent à être en vogue qu'aux xivet xv siècles. En 1340, Edouard III mit au bas de son écu la devise d'Angle-erre: Dieu et mon droit. Les devises araient presque toujours un sens allègo-

rique. Dans les querelles sanglantes des maisons d'Orléans et de Bourgogne, le duc d'Orléans avait dans ses armes un paton noueux; Jean sans Peur, duc de Bourgogne, mit dans les siennes un rabot. Sa devise était: Ich houd, je le tiens; celle du duc d'Orléans: Je l'envie. Après le meurtre du duc d'Orléans, sa veuve, Valentine de Milan, se retira à Blois et adopta. pour devise ces mots : Plus ne m'est rien; rien ne m'est plus. Les cris

de guerre sont probablement plus anciens que les devises. Les Normands avaient pour cri de guerre dès le xi\* siècle: Dieu aide, et, au xu\* siècle, les Français adoptèrent: Montjoie, Saint-Denis. La plupart des familles nobles avaient leur cri de guerre, que répétaient leurs compagnons d'armes.

On peut prendre comme spécimen d'un blason compliqué l'armorial de l'église de l.yon, que nous reproduisons (flg. B)



(Fig. B.)

d'après la méthode raisonnée du blason par le père Ménestrier. Les trente-deux quatters représentent les armoiries des trente-deux chanoines nobles de Lyon. Le premier quartier est de gueules ou rouge au sautoir engrélé d'argent. La couleur de gueules ou rouge se marque en gravure par des traits perpendiculaires; l'argent, en laissant le fond tout uni sans

points et sans hachures; le sautoir est une pièce honorable composée de la bande et de la barre. Le second quartier est d'argent à l'écu de gueules surmonté de trois merlettes; les merlettes sont des oiseaux sans bec ni pattes. Le troisième porte d'or à trois chevrons d'azur; l'or se marque en gravure par des points et l'azur par des hachures horizontales. Le

quatrième est écartelé, au premier et quatrième, de gueules à la tour crénelée d'argent : au deuxième et troisième, d'azur à trois maillets d'argent. Le cinquième est de gueules semé de fleurs de lis d'or, à la bande d'argent brochant sur le tout. Le sixième a déjà été décrit. Le septième est d'or à l'aigle de gueules; le huitième, d'azur à deux clefs d'argent adossées et entretenues; on dit, en termes de blason, que deux cless sont adossées quand leurs pannetons sont tournés en dehors, l'un d'un côté, l'autre de l'autre; entretenu se dit des clefs ou autres objets liés ensemble. Le neuvième est écartelé, au premier et au quatrième, d'argent à deux faces de sable ou noir (le sable se marque en gravure par des traits croisés); au deuxième et troisième d'or avec trois canettes ou petites canes, etc.

Comme il nous est impossible de donner ici un traité complet du blason, nous renverrons ceux qui veulent étudier cette science aux ouvrages du père Menestrier qui sont classiques sur cette matière. Cependant, le blason ayant son vocabulaire spécial, il est nécessaire d'ajouter quelques mots qui se rencontrent fréquemment dans la description des armoiries. On appelle abime le centre ou le milieu de l'écu, en sorte que la pièce qu'on met en abime ne touche et ne charge aucune autre pièce. Ainsi l'écu du second quartier de la fig. B est en abime ; en général un petit écu place au milieu d'un plus grand est dit être en abime. Adextre s'applique aux pièces qui en ont quelque autre à leur droite ; un pal qui n'aurait qu'un lion sur le flanc droit serait adextré de ce lion. Affronté se dit de deux choses opposées de front, comme deux lions ou deux autres animaux. Aiglettes; ce terme s'emploie quand il y a plusieurs aigles dans un écu. Ajouré se dit des jours d'une tour ou d'une maison quand ils sont d'une autre couleur. Alezees, pièces qui ne touchent ni les bords ni les flancs de l'écu. Alérions, aiglette sans bec ni pattes. Anché, cimeterre recourbé. Appaumé, main ouverte, dont on voit la paume. Appointé, chevrons, épècs, flèches ou autres pièces qui se tiennent par la pointe. Badelaire, épée large et recourbée. Bande, pièce qui coupe l'écu en diagonale de droite à gauche. Barre, pièce qui coupe l'ecu dans le sens opposé. Bars, poissons adosses, courbes et posés en pal. Bastilles, pièces qui ont des creneaux renverses qui regardent la pointe de l'écu. Besantstourteaux, figures rondes comme les besants et mi-parties de métal et de couleur. Bisse, serpent. Bordure, filet qui suit le bord de l'écu. Brochant se dit des pièces

qui passent sur d'autres. Canton, partie carrée de l'écu séparée des autres : on appelle cantonnée une pièce placée dans une de ces parties de l'écu. Champagne, pièce qui occupe le bas de l'écu, Chapeau, ornement que les cardinaux, archevèques et évêques placent comme timbres au-dessus de leurs armoiries; il est rouge pour les cardinaux, vert pour les archevêques et évêques; noir pour les abbés et autres ecclésiastiques. Chaperonné. faucon ou épervier qui a la tête couverte d'un morceau de cuir appelé chaperon en terme de fauconnerie. Chef, partie supérieure de l'écu; quand le chef est contigu avec d'autres pièces honorables du même émail sans aucun filet pour les separer, on le nomme chef-pal, chefbande, chef-barre, chef-chevron, selon les pièces avec lesquelles il se trouve joint. Chevron, pièce de l'écu composée de deux bandes assemblées en haut et s'ouvrant en bas en forme de compas. Cramponne; ce mot s'emploie en parlant des croix et autres pièces qui ont à leurs extremités une demi-potence. Croisettes, petites croix qui accompagnent d'autres pièces de l'écu. Danché, pièces qui se terminent en pointes aigues comme des dents. Dextrochère, bras droit peint dans un écu, tantôt nu, tantôt habillé. Diapré. figure de fantaisie, comme un comparingure de fantaise, comme un compar-timent de fleurs, tracée soit sur le champ de l'écu, soit sur une des pièces honorables. Diffamé, lion ou leopard sans queuc. Donjonné, tours et châteaux avec tourelles. Dragonné, lion ou autre animal qui se termine en queue de dragon. Écartelé, écu divisé en quatre parties. Échiqueté, pièces de l'écu composées de carrés semblables à ceux des échecs. Ecoté, troncs et branches de bois dont les menues branches ont été coupées. Engoulé, bandes, croix, sautoirs et au-tres pièces dont les extrémités entrent dans des gueules de lions, léopards ou dragons. Engrété, bordures, croix, sautoirs qui sont garnis de petites dents fort menues, dont les côtes s'arrondissent un peu. Entretenu, pièces qui sont liées en-semble par des anneaux. Éployé, aigle à deux têtes dont les ailes sont étendues. Equipollé se dit de neuf carrés qui sont disposés de manière à présenter alternativement cinq carrès d'un émail et quatre autres d'un émail différent. Essorant, oiseau qui n'ouvre les ailes qu'à demi. Essore, toits d'emaux différents. Failli, chevron rompu. Figuré, soleil sur le-quel on exprime l'image du visage hu main. Flambant, pal ondé et aiguisé en forme de flamme. Flanqué, figure qui en a d'autres à ses côtés. Fleuré, bandes,

bordures, etc., dont les bords se terminent en fleurs et en trèfles. Florence, croix dont les extrémités se terminent en fleurs de lis. Frette, écu et pièces principales couverts de batons croisés en sautoir qui laissent des espaces vides et égaux en forme de losanges. Fusté, arbre dont le tronc présente différentes couleurs. Gai, cheval sans harnais. Giron, pièce triangulaire dont le sommet vient aboutir au centre de l'écu. Gironné, écu divisé en six, huit ou dix parties triangulaires, dont les pointes s'unissent au centre de l'écu. Grillette, oiseau de proie qui a des sonnettes aux pattes. Gringole, croix, sautoirs, fers de moulin et autres pièces qui se terminent en tètes de serpents. Guivré ou vivré, faces, bandes, etc., à replis carrés. Hameydes, pièces honorables de l'écu représentant trois chantiers de cave sur lesquels on place des tonneaux appelés hames en flamand. Hérissonné, chat ramassé et accroupi. Issant, lions, aigles et autres animaux dont il ne paraît que la tête avec une petite partie du corps. Lampassé, se dit de la langue des lions et autres animaux ; Léopardé, d'un lion passant ou paraissant marcher; Lionné, d'un lion ou leopard rampant; Lorré, des nageoires des poissons; Mantele, des lions et animaux couverts d'un mantelet; Marine, des animaux termines en queue de poisson; Maconné, d'un écu portant des tours, pans de mur, châteaux et autres bâtiments : Miraille, des ailes de papillons. Montant, ecrevisses, croissants et autres pièces dressées vers le chef de l'écu. Morné, animal sans dents, bec, langue, griffes ni queue. Mouvant, pièces attenant au chef, aux angles, aux flancs ou à la pointe de l'écu, dont elles semblent sortir. Naissant, animal qui ne montre que la tête sortant de l'extremité du chef ou de la partie supérieure de la face. Ne-bulé, pièces en forme de nuées. Noué, queue du lion quand elle a des nœuds en forme de houppes. Nourri, pied des plantes qui ne montrent point de racines. Ondé, face, pal, chevron et autres pièces imitant les fluctuations des ondes. Orle, filets traces vers le bord de l'écu, espèce de ceinture qui suit les bords sans les toucher. Paille, même sens que Diapré. Pairle, pièce en forme de Y. Palissés, pièces à pal et faces aiguisés, enclavées les unes dans les autres. Palle, écu avec pal. Papillonné, pièce à écailles. Parti, ecu divisé de haut en bas en deux parties égales; se dit du chef des aigles à deux tètes. Pamé, dauphin sans langue, la bouche ouverte. Passant, animal qui semble marcher. Patté, croix dont les extrémités s'élargissent en forme de patte étendue.

Peautré, queue des poissons. Péri, pièce en bande, en barre, en croix, en sautoir. Pignonné, pièce en forme d'escalier et de pyramide. Pile, pal aiguisé qui se termine en pointe vers le bas de l'écu. Plaine, même sens que Champagne. Plie, oiseau qui n'etend pas les ailes. Plumeté, pièce mouchetée, comme les hermines. Potencé, pièces terminées en T. Raccourci, même sens qu'Aleze. Rampant, lion droit. Recroisette, croix dont les branches sont d'autres croix. Retrait, bandes, faces, etc., qui de l'un des côtés ne touchent pas les bords de l'écu. Rompu, chevrons dont la pointe supérieure est coupée. Rouant, paon qui deploie sa queue. Sautoir, pièce honorable de l'écu en forme de croix de Saint-André. Sénestré, pièce qui en a une autre à sa gauche. Somme, pièce qui en a une autre au-dessus d'elle. Soutenu, pièce qui en a une autre au-dessous d'elle. Taille, écu divisé diagonalement de gauche à droite en deux parties égales. Tierce, écu divisé en trois parties. Tranché, écu divisé diagonalement. Trécheur on Trescheur, espèce de tresse ou d'orle qui n'a que la moitié de la largeur de l'orle ordinaire. Trois deux un, se dit de six pièces disposées trois en chef, deux au milieu et une à la pointe de l'ècu. Vairé, écu et pièces ornés de vair ou fonrure. Vergetté, écu chargé de X depuis dix et au delà. Vétu, espace que laisse un grand losange qui touche les quatre flancs de l'écu. Vidé, croix et autres pièces ouvertes à travers lesquelles on voit le champ de l'écu.

Les armoiries des villes étaient souvent empruntées à la corporation qui y dominait; ainsi, les armes de Paris étaient celles de la corporation des nautes parisiens ou bateliers de la Seine qui existait déjà à l'époque de l'empire romain.

Les roturiers eurent aussi leurs armes parlantes; elles étaient tirées le plus souvent des instruments de leur métier. Il reste un grand nombre d'actes souscrits d'un marieau, d'un fer à cheval, d'une roue, d'une clef, etc. Les devises des roturiers étaient quelquefois une sentence morale ou une allusion à leur état. Elles servaient aussi d'enseigne, à une époque où les maisons n'étaient pas distinguées par des numéros. Certaines rues tiraient leur nom d'une de ces devises ou enseignes; ainsi il y avait. à Paris, la rue de la Truie qui file, etc. L'usage de ces devises et enseignes roturières s'est perpétué jusqu'à nos jours.

Le mot blason servait encore, au moyen age, à désigner de petits poèmes satiriques. De là est venu le terme de blasonner pour critiquer. — Voy. Origine des

Armoiries, par Le Laboureur et, surtont Méthode raisonnée du blason, par le père Ménestrier. Cet auteur a laissé un grand nombre de traités sur la même matière.

BLASPHEMATEURS. — Les anciennes lois punissaient rigoureusement les blasphémateurs; saint Louis leur faisait percer la langue d'un fer brûlant. Une ordonnance de Louis XIV (1677) renouvela cette cruelle prescription (Lettres historiques de Pellisson, t. III, p. 224).

BLEUS. — On appelait ainsi, pendant les guerres de la Vendee, les partisans de la révolution.

BOHEMES. - On désigne, sous ce nom, un peuple nomade qui, par sa langue, sa religion, le type même de sa physionomie se distingue de toutes les nations européennes. Les Bohèmes ou Bohémiens sont arrivés en Europe, d'après l'opinion ordi naire, au commencement du xve siècle : c'était une tribu de l'Indoustan qui fuyait devant l'invasion de Timour-Lenk ou Tamerlan, chef des Mongols. Ils pénétrèrent en France, vers 1427, et, comme ils venaient de la Bohème, on les désigna sous le nom de Bohèmes ou Bohémiens; quelquefois aussi on les appelait Egyptiens. Ils se nommaient eux-memes Zigeuner. Les divers pays où ils pénétrèrent les désignèrent par des noms particuliers; on les appelle encore aujourd'hui Gitanos en Espagne, Zingari en Italie, Gipsies en Angleterre. Nomades au milieu d'une société sédentaire, vivant de vols ou d'escroquerie, abusant de la crédulité populaire, les Zigeuner sont encore maintenant en dehors de toutes les lois des nations, au milieu desquelles ils habitent. Le gouvernement français les a proscrits plusieurs fois, spécialement en 1561 et 1612. Cependant ils se sont toujours maintenus en France, et même de nos jours on trouve de ces bandes nomades, surtout en Alsace, en Lorraine, en Provence et en Languedoc. Le teint basané, les cheveux noirs et crépus, l'œif noir et vif, sont des traits distinctifs des Zigeuner. On évalue à environ sept cent mille les individus de cette race repandus en Europe. Le plus grand nombre habitent la Hongrie, la Moldavie, la Valachie, la Turquie, la Bessarabie et la Crimée. Voy. GRELLMANN, Histoire des Bohémiens, ouvrage traduit en français.

BOHÉMIENS, — Voy. Bohémes. BOEUF GRAS. — Voy. FÉTES. BOHOURT. — Voy. BÉHOURD.

BOISSON. - Voy. Nourriture.

BOITE FUMIGATOIRE. — Ce fut peu de temps avant la révolution que l'admi-

nistration fit placer des boltes fumigatoires dans les postes établis le long des rivières, pour rappeler les noyés à la vic. Avant cette époque, on les suspendait par les pieds, afin de leur faire rendre l'eau qui les avait asphyxiés, et on contribuait par cette imprudence à hâter leur mort.

BOITE A PERRETTE. — Caisse du parti janséniste employée à solder des journalistes et des émissaires. Voy. JANSENISTES.

BOMBARDE. — Espèce de canon. Voy. Armes.

BOMBARDIERS. - Le régiment des bombardiers fut cree par Louis XIV; il se composa d'at ord de deux compagnies. En 1684, le roi y ajouta treize compagnies. En 1710, il organisa un second bataillon composé du même nombre de compagnies. Ces compagnies étaient chacune de quarante hommes. Le régiment des bombardiers n'était employé que pour le service des mortiers et obusiers. Le roi en était colonel. Les officiers recevaient leurs commissions du grand maître de l'artillerie, lieutenant-colonel du régiment. Dans la première compagnie du premier bataillon, il y avait un capitaine, deux lieutenants, un enseigne, etc., et sous ces officiers des cadets bombardiers, des ouvriers, des fusiliers. Dans la seconde, un lieutenant, un sous-lieutenant, etc., des bombardiers, des fusiliers. L'enseigne était tranchée de bleu et de rouge, la croix blanche au milieu chargée de fleurs de lis d'or. Voy. l'Hist. de la milice franç., par le père Daniel.

BOMBE. — On attribue l'invention des bombes à un habitant de Venloo (Belgique qui en fit usage dès 1580. « Les habitants de Venloo, dit Strada (guerre des Pays-Bas, deux èliem décade, livre X) voulurent donner au duc de Clèves le spectacle de cette invention. Elle ne fit que trop d'effet; car la bombe étant tombée sur une maison, enfonça le toit et les planchers, et mit le feu à la maison. L'incendie se communiqua aux maisons voisines, et brilla les deux tiers de la ville. » La même année, Ernest de Mansfeld s'en servit dans la province de Gueldre. L'usage des bombes ne fut introduit en France qu'en 1634.

BONNET. — Le bonnet était le signe de la maitrise et du doctorat dans les universités , « Tellement , dit Pasquier (Recherches, IV, 9), que quand on dit : il a pris le bonnet, c'est autant comme si l'on disait il est passé maitre. Chose que nous avons empruntée des Romains, lesquels, entre autres manières d'affranchir leuus esclaves , en avaient une particulière qui était de leur donner le bonnet. Ainsi l'apprenons - nous de Sénèque au sixième livre de ses épîtres, où parlant de plusieurs bons et recommandables services que les maîtres avaient recus de leurs esclaves . après avoir haut loué leur fidélité : Dicet aliquis, ajoute-t-il, me vocare ad pileum servos (on dira peut être que j'appelle les esclaves au bonnet, c'est-à-dire à l'affranchissement ). Or l'écolier, à qui l'on bailloit le bonnet aux grandes écoles, avoit acquis toute liberté et n'étoit plus sujet à la verge des multres, qui étoit une espèce de servitude, par laquelle on dépendoit en tout et par tout de leur volonté. »

BONNET ROUGE. - Le bonnet rouge devint à l'époque de la révolution un signe distinctif des révolutionnaires exaltés.

BONNET VERT. - Signe du débiteur insolvable, et plus tard du galérien condamné à perpetuité. - Voy. DETTES et PEINES.

BONNETIER. - Voy. Corporation.

BONNIER. - Mesure agraire d'environ cent vingt-huit ares.

BONS DU TRESOR. - Voy. FINANCES.

BORDAGE. - Droit seigneurial sur une loge ou maison appelée borde, qui ne pouvait être ni donnée, ni vendue, ni engagée par les bordiers ou débiteurs de ce droit.

BORDELAGE. - Droit que dans certaines provinces, et spécialement en Nivernais, les seigneurs percevaient sur le revenu des fermes et des métairies. Il consi-tait en argent, grains et volailles, ou en deux de ces redevances. On appelait bordeliers les domaines chargés de cette redevance.

BORDELIERS. - Voy. BORDELAGE.

BORNES. - Les bornes des asiles (vov. ASILE (droit d'), étaient souvent marquées par des croix. Des poteaux aux armes du seigneur indiquaient les bornes d'une juridiction féodale.

BOTAGE. - Droit feodal qui se percevait sur le vin, et qu'on appelait aussi BOUTEILLAGE.

BOTTES, BOTTINES. - VOy. HABILLE-MENT.

BOUCANIERS. - On désigna sous ce nom les premiers aventuriers français qui s'établirent à Saint-Domingue. Voy. COLONIES.

BOUCHE (la). - On appelait la bouche du roi, ou simplement la bouche, tous les officiers de la maison du roi attachés au service de la table, tels que le sénéchal, les maîtres d'hôtel, les gentilshommes servants, les écuyers tranchants, les argentiers, etc. Voy. Maison bu Rot.

BOUCHE (la) ET LES MAINS. - Cette formule séodale devoir la bouche et les mains, signifiait devoir l'hommage et le serment de fidelité que le vassal prêtait à son seigneur. La bouche indiquait le baiser (voy. Baiser DE PAIX), et les mains le serment de fidelité que l'on prêtait en mettant ses mains dans celles de son seigneur.

BOUCHE (officiers de). - Vcy. Maison DU ROI et TABLE.

BOUCHERIE. - Voy. BOUCHER.

BOUCHERS. - La corporation des bouchers date d'une époque si reculée qu'il est impossible d'en marquer l'origine; elle remontait probablement jusqu'aux corporations romaines. Malgré son utilité, elle avait un caractère particulier et presque infamant. Les ordonnances et coutumes interdisent le métier de boucher aux notaires (Ord. R. de F., I, 417), aux clercs (Grand Coutumier, livre IV), et même aux bourgeois de certaines villes. « Les bourgeois, dit la contume de Bruxelles (Nouveau Coutumier général, t. 1er, p. 1251), peuvent exercer tous métiers et marchandises dans la ville, s'ils sont capables d'y être admis, excepté le métier de boucher, auquel ne peuvent être admis

que ceux qui sont du sang. »

Nous n'avons pas les statuts primitifs des bouchers de Paris. Ils ne firent pas inscrire leurs règlements parmi ceux des autres métiers, lorsque le prévôt Étienne Boileau les recueillit et les publia sous saint Louis (voy. Corporation). Sans doute les bouchers aimèrent mieux s'en fier à la tradition et à la crainte qu'inspirait leur redoutable corporation. Ils élisaient entre eux un chef, sous le titre de mattre boucher. Ce chef ne pouvait être destitué qu'en cas de prévarication. Il exerçait un droit de juridiction sur tous les autres bouchers et jugeait des différends relatifs à leur profession. La corporation lui adjoignait un procureur et un syndic. Les appels de ce tribunal étaient portes devant le prévôt de l'aris. Cette corporation avait conservé quelques-unes des anciennes coutumes des ghildes ou fraternités. D'après une ordonnance de Charles VI, de l'année 1381, tout boucher qui se faisait recevoir maître à Paris était obligé de donner un aboi. vrement et un past, c'est-à-dire un déjeuner et un festin. Pour l'aboivrement, le récipiendaire devait présenter au chef de la corporation un cierge d'une livre et

NTO.

m .

âm

E

demie, et un gateau pétri aux œufs; il offrait à la femme du syndic quatre pièces à prendre dans chaque plat; au prévôt de Paris, un setier de vin, et quatre gâteaux; au voyer de Paris, au prévôt du For-l'Evêque, aux cellerier et concierge du parlement, demi-setier de vin pour chacun et deux gateaux. Pour le past, il devait au chef de la communauté un cierge d'une livre, une bougie roulée, deux pains, un demi-chapon et trente livres et demie de viande; à la femme du chef, douze pains, deux setiers de vin, et quatre pièces à prendre dans chaque plat; au prévôt, un setier de vin, quatre gateaux, un chapon, et soixante et une livres de viande, tant en porc qu'en bœuf; enfin au voyer de Paris, au prévôt du For-l'Évêque, au cellerier du parlement, demi-chapon pour chacun, deux gâteaux, et trente livres et demie plus demi-quarteron de bœuf et de porc. Les personnes qui avaient droit à ces distributions étaient obligées, quand elles les envoyaient prendre, de payer un ou deux deniers au ménétrier qui jouait

des instruments dans la salle. La corporation des bouchers de Paris intervint plusieurs fois dans les affaires publiques, principalement, en 1413, à l'épo-que de la guerre des armagnacs et des bourguignons. Les bouchers, alliés du duc de Bourgogne Jean sans Peur, exercèrent quelque temps une odieuse tyrannie dans Paris. Leurs chefs, à cette époque, étaient les Saint-You et les Thibert, deià importants sous Charles V (1376) et dont les descendants étaient encore maîtres bouchers de la grande boucherie au dernier siècle. La grande boucherie, qui avait ses étaux près de Saint-Jacques-de-la Boucherie et du Châtelet, était en lutte avec les boucheries du Parvis, du Temple et de Saint-Germain. Ces dernières n'étaient primitivement que des boucheries foraines qui, par l'extension de la cité, avaient été comprises dans son enceinte. Enfin des lettres patentes de février 1587 réunirent en une seule corporation les diverses boucheries de Paris et leur imposèrent des statuts qui furent en vigueur jusqu'en 1789. A l'époque de la suppression des corporations, le commerce de la boucherie ne put jouir d'une liberté absolue qui ent été dangereuse pour la salubrité publique. Il fut soumis aux règlements de police (loi du 2 mars 1791, art. 7). Les maires furent chargés de la surveillance des boucherles; ils durent s'assurer du prix et de la qualité des viandes, et prendre toutes les mesures nécessaires pour la salubrité publique. Ces règlements subsistent encore aujourd'hui et ont produit d'heureux résultats

Les abattoirs ou tueries, jadis situés dans l'intérieur des villes, en ont été éloignés. Dès le xvie siècle, on s'était occupé de cette question. En 1567 et 1577, des règlements de police avaient ordonné que ces établissements insalubres fussent établis hors des villes et à proximité de l'eau courante. Les abattoirs devaient. en tous cas, être clos de murs, le sang et les immondices jetés dans la rivière pendant la nuit. Mais ces ordonnances furent mal exécutées, et jusqu'à nos jours on a vu les abattoirs et les immondices, qui sont un véritable foyer d'infection, maintenus au milieu des villes. Les règlements modernes, et entre autres, l'ordonnance du 25 mars 1830, ont délivré Paris et les principales villes de ce danger.

Les ordonnances ont en même temps désigné les marchés auxquels peut s'approvisionner la boucherie de Paris; ce sont, hors de Paris, les boucheries de Sceaux et de Poissy (ord. du 18 oct. 1829). Depuis plusieurs siècles, Poissy était un des principaux marchés de bestiaux, et les bouchers de Paris étaient dans l'usage d'aller s'y approvisionner. Des intermediaires s'établirent dès le xive siècle entre les bouchers de Paris et les marchands forains. Un règlement du prévôt de Paris Hugues Aubriot, rendu le 22 novembre 1375, détermina les attributions de ces vendeurs de betail et les soumit à un cautionnement. En 1605, cette institution de jurés vendeurs fut étendue à toute la France. Ils étaient responsables du prix des ventes et tenus de faire l'avance aux marchands, à raison d'un salaire qu'ils prélevaient sur chaque vente. Leur nombre varia pendant le xvue siècle. On tenta de les supprimer en 1655; mais il s'établit aussitot des banquiers, qu'on appela grimbelins, qui avançaient aux bouchers le prix des bestiaux, mais ne leur accordaient que peu de jours de terme et prélevaient ensuite des intérêts usuraires pour chaque jour de retard. Plusieurs bouchers furent ruinés, et une ordonnance de police (18 janvier 1684) supprima ces banquiers. Mais, comme les bouchers ne pouvaient se passer d'intermédiaires, il fallut rétablir les jurés vendeurs (1690). On les remplaça en 1707 par les trésoriers de la bourse de Sceaux et de Poissy, qui, moyennant un droit sur les ventes, payaient immédiatement les marchands forains. Telle fut l'origine de la caisse de Poissy, qui subsiste encore aujourd'hui. Supprimée en 1714, rétablie en 1733, plusieurs fois modifiée, supprimée de nouveau en 1791, elle a été retablie en 1802 par le gouvernement consulaire. Elle se compose 1º du cautionnement des bouchers; 2º des sommes versées par la caisse municipale, d'après un crédit général ouvert par le préfet de la Seine jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour payer les marchands forains. L'administration de cettecaisse appartient au préfet de la Seine.

BOUCHON. — On mettait autrefois un bouchon pour servir d'enseigne à un cabaret. De là le nom de bouchon employé comme synonyme de cabaret.

BOUCLE. - Voy. FERMAIL et HABILLE-

BOUCLIER. — VOY. ARMES, Fig. F. BOUFFONS. — VOY. THÉATRES FORAINS. BOUGIE. — VOY. ÉCLAIRAGE, P. 318. BOUHOURT. — VOY. BEHOURD.

BOULANGERS. - Le nom de boulangers vient, selon du Cange, de ce que le pain qu'ils faisaient avait, dans l'origine, la forme d'une boule ou d'une tourle. C'est un usage qui s'est conservé dans les campagnes. On les appelait aussi talmeliers. parce qu'ils se servaient d'un tamis pour séparer la farine du son. De là le nom de tamisiers, talmisiers, et, par corruption, talemeliers, talmeliers. Les boulangers formaient une corporation importante, dont l'organisation remonte à Philippe Auguste, et qui fut réglementée par Étiénne Boileau, prevôt de Paris sous saint Louis. lls payaient au roi un droit appele hautban, et avaient pour chef le grand panetier, qui était un des grands officiers de la couronne. C'était entre ses mains que les nouveaux maîtres prêtaient serment. L'aspirant, accompagne des anciens maitres et jurés, comparaissait devant le grand panetier ou ses lieutenants; il leur présentait un pot de terre neuf, rempli de noix et de nieules, espèce d'oublies ou pâtisseries légères. On brisait ce pot contre la muraille, et chacun des assistants payait un denier au lieutenant du grand panctier, qui était tenu de leur fournir du feu et du vin que l'on buvait immédiatement. La troisième année de sa réception, le nouveau maître devait se présenter de nouveau devant le grand panetier, le premier dimanche après les Rois, et lui offrir un pot neuf rempli de pois sucrés (dragées) avec un romarin, aux branches duquel étaient suspendues diverses sucreries, des oranges et les fruits que comportait la saison. Cette offrande fut ensuite changée en une rétribution d'un louis d'or. En 1711, les priviléges de la juridiction du grand panetier furent supprimés, et l'inspection sur le corps des boulangers confiée au prévôt de Paris et au lieutenant général de police. Pour être reçu maître boulanger, il fallait cinq ans d'apprentissage, et quatre ans de compagnonnage, à moins qu'on ne fût fils de maître.

Outre les boulangers et talemeliers de Paris, il y avait des marchands forains qui, le samedi, avaient droit de vendre leur pain aux halles de Paris. Les marchands de Gonesse, dont le pain était plus estimé, avaient une halle particulière. Les marchands forains avaient encore le privilége de vendre le dimanche au parvis de Notre-Dame le pain qui leur restait de la veille. En compensation de ce droit, ils payaient un impôt ou tonlieu aux religieuses de Long-Champ, depuis le jour de Saint-André jusqu'à la fête de Saint-Denis, et, pendant le reste de l'année, aux religieux de l'abbaye de Saint-Denis. Il y eut pendant longtemps des fours banaux où une partie de la population était tenue de porter sa farine. On en trouve jusqu'au xve siècle. Les habitants, pour se dispenser de la banalité, furent obligés de payer un impôt aux monastères et autres établissements qui jouissaient de ce droit, La suppression des corporations n'a pas affranchi la boulangerie de la surveillance des autorités locales. Ce commerce a été soumis à l'inspection des municipalités, qui doivent s'assurer, d'après les termes mêmes de la loi, de la fidélité du débit des denrées qui se vendent au noids. et de la salubrité des comestibles exposes en vente publique. (Lois des 16 et 24 août 1790, et des 19 et 22 juillet 1791).

BOULE. - Vov. JEU.

BOULE (meubles de). - Voy. MEUBLES.

BOULET, BOULETS RAMÉS, BOULETS ROUGES. — Voy. Armes.

BOULEVARDS. — Voy. FORTIFICATIONS et VILLES.

BOUQUET. — Il est souvent question, dans les redevances féodales, de bouquets de roses offerts aux seigneurs à des époques déterminées. Dans les festins, on faisait passer de main en main un bouquet ou une branche de feuillage pour engager chaque convive à chanter une chanson.

BOURDON. — Bâton de pèlerin. Voy. PÈLERIN.

BOURGAGE (franc). — Voy. BOURGAGES. BURGAGES. — On appelait bourgages les manoirs, masures et héritages qui n'étaient soumis à aucune redevance, censive ou droit féodal, et ne dovaient que les rentes imposées aux bourgs. On indiquait quelqueiois ce genre de tenures par l'expression de franc-bourgage.

BOURGEOIS. - Voy. COMMUNE et TIERS

BOURGEOISIE. - Voy. COMMUNE.

BOURGOGNE (hôtel de). - Voy. THÉA-

BOURGUIGNONETTE. — Coiffure des femmes au xv° siècle. Voy. Habillement.

BOURGUIGNONS. — La loi des Bourguignons ou loi Gombette fut en vigueur dans une partie de la France aux ve et vie siècles (voy. Lois des barbares). On désigna sous le nom de bourguignons les partisans de Jean sans Peur, qui dominèrent pendant quelque temps à Paris, en 1413.

BOURGUIGNOTE. — Espèce de casque. Voy. Armes.

BOURLETTE. - Masse d'armes garnie de pointes de fer. Voy. Armes.

BOURREAU. - Le bourreau est aussi appelé exécuteur de la haute justice et des hautes œuvres. Cet office était réputé infame, et dans certaines contrées le bourreau portait une casaque qui représentait une potence par devant, et une échelle par derrière. A Paris, le bourreau ne pouvait pas demeurer dans l'intérieur de la ville, à moins que ce ne fût dans la maison du pilori, qui lui était donnée par ses lettres de provision. Un arrêt du parlement, en date du 31 août 1709, l'avait ainsi juge. Le bourreau avait obtenu le droit de bâtir autour de cette place du pilori, où se tenait la halle au poisson, des échoppes qu'il louait à des marchands. Ses émoluments se composaient d'un certain nombre de redevances, parmi lesquelles on remarque le droit de havage, qui consistait à prendre de toutes les céréales exposées en vente, autant que la main pouvait en contenir. Il prélevait à Paris des droits sur les fruits, la marée, le poisson d'eau douce, les gâteaux de la veille de l'Epiphanie, sur les marchands forains pendant deux mois, les lépreux, le passage du Petit-Pont, les balais, le foin, etc. Il venait lui-même à la halle, avec ses valets, percevoir l'impôt sur les légumes verts exposés sur le marché. A mesure qu'on payait ce droit, les valets du bourreau marquaient le dos du payeur avec de la craie. Cette taxe ne fut supprimée qu'en 1775.

Quand le bourreau faisait une exécution sur le territoire de quelque monastère, on lui donnait, entre autres rétributions, une tête de cochon. L'abbaye de Saint-Germain lui payait annuellement cette redevance, Il venait, le jour de Saint-Vincent, assister à la procession de l'abbaye; il y marchaît le premier, et, après la cérémonie,

il recevait la tête de cochon. L'abbave de Saint-Martin lui payait annuellement cinq pains et cinq bouteilles de vin pour les exécutions faites aur les terres des religieux. Le bourreau fut spécialement chargé de saisir les pourceaux qu'on laissait errer dans les rues de l'aris, à moins qu'ils n'appartinssent aux moines de l'ordre de Saint-Antoine, Il les conduisait à l'Hôtel-Dieu, et avait droit d'en exiger la tête, ou de prendre cinq sous en argent. Le Grand Coutumier de France indique encored'autres redevances attribuées au bourreau. « Quand un homme est justicié, dit ce recueil, le bourreau a tout ce qui est audessus de la ceinture, » Ces redevances maintenues jusqu'à la fin du xviiie siècle. ont été remplacées par un traitement fixe que le gouvernement assigne à l'exécuteur des hautes œuvres. De Thou (livre XLI) dit qu'il était d'usage que le bourreau demandat pardon aux criminels qu'il exécutait. On voit, en effet, le bourreau qui décapita Marie Stuart s'agenouiller devant elle et lui demander pardon avant de lui trancher la tête. A cette époque, le bourreau était quelquefois masque.

Au xvii siècle, le nom de bourreau parut infamant aux exécuteurs des hautes œuvres de la justice; plusieurs arrêts des xviie et xviiie siècles défendirent de le leur donner; on cite, entre autres, un arrêt du parlement de Rouen en date du 7 novembre 1681 et un arrêt du parlement de Paris de 1767 qui punissaient d'amende ceux qui appelleraient bourreaux les exécuteurs des hautes œuvres. La Convention, par un décret du 13 juin 1793, établit un exécuteur des arrêts criminels par département et lui donna deux aides. Celni de Paris en eut quatre. En 1832, une ordonnance du 7 octobre décida qu'on réduirait successivement le nombre des exécuteurs à quarante-trois et que la plupart n'auraient plus qu'un aide. Les executeurs des arrêts criminels sont nommés aujourd'hui par le ministre de la justice et leurs gages sont pavés par l'État. En cas de maladie ou d'empêchement des exécuteurs, le ministère public peut requérir ceux des départements voisins.

Il y avait autrefois des questionnaires ou tourmenteurs jurés distincts des bourreaux. Les tourmenteurs n'étaient chargés que de donner la question.

BOURRÉE. — Espèce de danse originaire d'Auvergne, Voy, DANSE.

BOURRELIERS. — Corporation spécialement occupée, au moyen âge, de la fabrication des colliers des chevaux et dossiers des selles. Voy. Couporation.

BOURSE. - VOY. HABILLEMENT.

BOURSE. - Voy. Banque et Financias.

BOURSE DE COLLEGE. - Plus granute dans un lycée, Voy. Instructions will appet et Université.

BOURSIERS. - Fabricants de bourses. Voy. Corporation.

BOURSIERS. — Gent uni pronseent d'une place gratuite dans au leuse. Bur, lestruction publique et Enwarente.

BOUSSOLE. — Lignuille amantee nu se dirige vers le nord et sert a guster sea auvigateurs. Vov. Na vic. et nus.

BOUTEILIAGE. — Benu fendal un se percevait sur le vin , et qu'in anneaux aussi Botage.

BOUTEILLER - Officer de tause. Tem.

BOUTEILLER (grand). — Le grand tousteiller de France etait un des principiant officiers de la coursinne, au auté sentéil avait juridiction sur aissi ses montreters et hotelbers, et penceuet as druit se forage ou de post de vin, sur se vin qui ctait mis en vence dans touse? Tenenties ou domaine royal, il avait primit nement. Fintendance du tresse royal, es tants a soute il fut un des présidents de la commerci des comptes. Le faire de grand housement dispartit à la fin du xy sactée.

BOUTIQUE. - Voy . ISSUESTED.

BOUTONNIERS. - Vay. Constitutions.

BOUTS-RIMES. - Voy JEER & ESPRET

BRAALIERS. - Finseurs de bruses de fil. Voy. Conponation.

BRABANÇONS. — Troupes de soidats mercenaires. Voy. Grandes compagnes.

BRACELET. - Voy. HABILLEREST.

BRAIES. — Espèce de haut de-chausses ou de caleçon particulier aux Gualots. Voy. HABILLEMENT.

BRANCARD. - Voy. VOITERES.

BRANDONS. — Bătons garnis de paille que l'on plantait sur un heritage et qui indiquaient qu'il était saisi pour dettes. Voy. DETTES.

BRANDONS (danse des ). — Danse qui s'exéculait le premier dimanche de carêvae, autour des buchers allumés.

BRANDONS (dimanche des ). — Premier dimanche de carême ou l'on était dans l'usage d'allumer des feux sur les places publiques.

BRANLE, - VOY. DANSE.

BRANLE-BAS, BRANLE-BAS DE COM-BAT. - Voy. Marine.

BRANLE DE SAINT-EI.ME. - Fète po-

minute on an incident a Barrelo in needle for many

MILES SECTION - Bry Japanes .... Dermiter & Dissendich C. THE PER NO. Marine one "of the rest was the or THE STREET SHE STATE OF THE STATE OF terrantiques, un tor fredire le vier medice a executiva wa walkers on o Seems amongston the mettle fit's detect on Commen is our barn saler at inchesprosent alast ment . There's he as ... I make forms of some men are as order or . her man 'executives to m october on an breathe learne I'm. ou se and and annual har e Printing epistelepiste the Prinman 'en-me se Beneriavolum as a " n ar maile our a fa swater

Manifold - Partie de furmacio na courtest en Iria. Tor Asseta.

BLASSERIE - VIV. CHES. MONLOS. BLASSERIE - VIV. CHESINATION.

Mariae - For proventur " or

BRECHE - I'm Fictification.

\$827 - Leave sconfigure I've St-

SHEP BE MIRETE. - Letter service to species count.

MANY - Your forder, as moved and a

BARNET — description female our masistant a binarra des tituents de sin sençador. Ce mat vieta de freix, son la mon trenveest empre autre dans de Poissa, commissarradant mourrante des thieses.

BRETESCHE — Fierulicación en 5 s descuese à proteger les abords d'ine place

BRETTES, BRETTECR. — Louines épèes 12: 'arent d'abord labelques en fretagne d'ou etles tirèrent leur nom. Comme on s'en servaix bahta llement dans les duels, on appeta les due listes bretteurs.

BRIVET. — Acte par sequel le roi accordait une faveur sans lettres acel-ses ni energistrées an parlement Les daca à briefet ne pouvaient prendre ce titre qu'aven la permission du roi, et ne se confonda ent point avec les ducs heréditaires. On appeliait brest de retenue, le breve par legiel le roi donnait une certaine somme sur le prix d'une charge, d'un gouvernement, etc., à la femme, aux bertiters ou aux creanciers do titulaire, Le brevet d'offaires était le privilége que le roi accordait à quelques courtisans de le voir donnait une obligation dont il ne visit paint de minute chez le notative. Un appoint is rest

d'apprentissage un acte passé par-devant notaire, par lequel un apprenti et un maître s'engageaient réciproquement, l'apprenti à apprendre un art ou un métier, et le maître à le lui montrer pendant un certain temps, moyennant des con-

ditions déterminées.

L'habit à brevet était un justaucorps bleu, brodé d'or et d'argent; Louis XIV permit à certains courtisans de le porter en 1661. Les plus grands seigneurs recherchaient avec empressement ce privilège. Le prince de Conde l'obtint par le brevet suivant : « Aujourd'hui , 4 du mois de février 1665, le roi étant à Paris , ayant par son ordonnance du 17 janvier dernier. ordonné que personne ne pourroit faire appliquer sur les justaucorps des passements de dentelles ou broderies d'or et d'argent, sans avoir la permission expresse de sa majesté par brevet particulier, sa majesté désirant gratifier M. le prince de Condé, et lui donner des marques particulières de sa bienveillance qui le distinguent des autres, auprès de sa perconne et dans sa cour, elle lui a permis et permet de porter un justaucorps de couleur bleue, garni de galons, passements, dentelles, ou broderies d'or et d'argent, en la forme et manière qui lui sera prescrite par sa majesté, sans que, pour raison de ce, il lui puisse être imputé d'avoir contrevenu à la susdite ordonnance, de la rigueur de laquelle sa majesté l'a relevé et dispensé, relève et dispense par le présent brevet; lequel, pour temoignage de sa volonte, elle a signé de sa main et fait contresigner par moi son conseiller secrétaire d'Etat, et de ses commandements et finances, » Bussy-Rabutin se félicite dans ses Memoires, à l'année 1662, d'avoir obtenu l'habit à brevet. « Le roi, dit-il, me parut si gracieux en me parlant, que cela m'obligea de lui demander permission de faire faire une casaque bleue ; ce qu'il m'accorda. Mais pour entendre ce que c'étoit, il faut sçavoir que sa majesté avoit fait choix au commencement de cette année, de soixante personnes qui le pourroient suivre à tous ses petits voyages de plaisir sans lui en demander permission, et leur avoit ordonne de faire faire chacun une casaque de moire bleue en broderie d'or et d'argent pareille à la sienne. » La mode si capricieuse et si tyrannique, surtout en France, fit bientôt abandonner l'habit à brevet. Il devint même ridicule, et, lorsque Vardes, qu'on avait admiré comme le modèle des courtisans, revint à la cour en 1682, après un long exil, et se présenta devant Louis XIV avec son justaucorps à brevet, le roi se moqua de lui. « Sire . lui dit Vardes, quand on est

assez misérable pour être éloigné de vous, non-seulement on est malheureux, mais on est ridicule. » (Lettres de M<sup>me</sup> de Sévigné, 26 mai 1682.)

BRÉVIAIRE. - 11 y avait, au moyen âge, des bréviaires publics que l'on exposait sous treillis ou cage de fer, aux portes des églises, pour l'usage des prêtres pauvres et des chapelains qui n'avaient pas le moyen d'acheter des bréviaires. On trouve plusieurs exemples de bréviaires légués à des églises. En 1406, un ecclésiastique, nommé Henri Beda, légua en mourant son bréviaire à Saint-Jacques la Boucherie. Ses exécuteurs testamentaires le remirent entre les mains du marguillier, avec quarante sous parisis, pour aider à lui faire une cage. Un serrurier fit une cage treillissee, pesant soixantehuit livres, qu'il scella dans un des piliers de la nef, et pour laquelle il eut neuf livres seize deniers. L'année suivante, on donna vingt sous pour relier ce bréviaire. En 1415, on attacha une autre cage, près des fonts baptismaux de Saint-Séverin, à un pilier des chapelles neuves, qui revenait à soixante-deux livres, equivalant, selon Sauval, à douze sous parisis. Ces cages de fer treillissées permettaient de passer la main pour tourner les feuillets; mais il cut été impossible d'emporter le manuscrit. Outre ces bréviaires, qui étaient exposés dans les nefs ou à la porte des églises, il y avait encore trois cages de fer portatives, que Sauval (An-tiquités de Paris) dit avoir vues près de la porte du chapitre de Notre-Dame de Paris. Le doven et plusieurs chanoines lui avaient assuré que l'on enfermait dans ces cages le grand et le petit pastoral avec le livre noir, et que, si l'on avait besoin de quelques-unes des chartes qui s'y trouvaient, on était obligé de venir les copier en ce lieu.

BRIGADE, BRIGADIERS. - Voy. ARMÉE et HIÉRARCHIE MILITAIRE.

BRIGAND, BRIGANDINE. — L'armure des troupes mercenaires qui ravagèrent la France au xivé siècle s'appelait briqandine; de là vint le nom de brigand. Cette armure était une espèce de corselet de fer.

BRIS (droit de). — Droit féodal qui livrait au seigneur les débris du vaisseau naufragé (voy. Épave et Féodalité). Louis XIV abolit, en 1681, le droit de bris dans toute la France.

BRIS DE PRISON. - Voy. PRISON.

BRISEES. — Les brisées sont, en termes d'eaux et forêts, les branches que l'on coupe dans un bois pour marquer les bornes des coupes.

BRODEQUIN. — Voy. HABILLEMENT.

BRODEQUIN. — Instrument de torture.

Voy. TORTURE.

BRODERIE, BRODEURS. — Voy. Cor-PORATION et INDUSTRIE.

BRULOT. - VOY. MARINE.

BUCCINE. — Instrument de musique qui répondait à peu près à notre cor de chasse. Voy. Musique, p. 846.

BUCHE DE NOEL. - VOY. TREFOIRE.

BUCHERS. - Voy. SUPPLICE.

BUCOLIQUE. — Poésie pastorale. Voy. Poésie.

BUDGET. - Le mot budget, tiré de l'anglais, désigne le tableau des recettes et des dépenses de l'État. Le mot est récent, mais la chose ne l'est pas, quoique rarement l'état financier ait été établi avec régularité sous l'ancienne monarchie. Dès le xvie siècle, il avait été prescrit de dresser un tableau des recettes et des dépenses, «Il a été bien et sagement ordonné en ce royaume, dit Bodin (République, livre VI), que, par chacun an, les généraux des finances enverroient au trésorier de l'épargne deux états des finances de chaque généralité : l'un par estimation au premier jour de l'an, l'autre au vrai de l'année précédente; et, en cas pareil, que le trésorier de l'épargne feroit aussi deux états abrégés des finances en général, afin que le roi et son conseil puissent connoître à vue d'œil le fond des finances, et par icelui régler les dons, les bienfaits et la dépense. » On voit par les détails, dans lesquels entre ensuite Bodin, que les états de finances étaient dressés même sous Charles IX, mais presque toujours frauduleusement. Ce fut Colbert qui, le premier, arrêta avec un soin scrupuleux le compte des finances et le mit sous les yeux du roi. La Bibliothèque nationale possède, sous le titre ue con la Louis XIV, plus de vingt budgets que sous le titre de carnets de Colbert soumit à Louis XIV, pour lui rendre compte de l'état des finances. Colbert en avait surveillé la rédaction et les avait corrigés de sa main. Ce sont de précieux documents qui ont échappé aux historiens même les plus récents de Colbert, et qui méritent d'être signalés comme une des sources les plus importantes de l'histoire de ce ministre. Je ne puis publier ici ces budgets de Colbert; mais il est nécessaire d'appeler l'attention sur les efforts qu'il tenta pour améliorer le système financier de la France et dresser un véritable budget. Colbert succédait à Fouquet, dont les dilapidations sont assez connues. Dès le commencement de l'année 1662, il mit sous les yeux de Louis XIV un tableau détailét qui prouvait que les revenus de l'Etat étaient aliènés pour plus de cinquante millions (50,533,674 livres), somme énorme sur un budget dont l'ensemble dépassa à peine, en 1662, quatrevingt-cinq millions. Colbert ne se laissa pas décourager par une situation aussi désastreuse; il changea l'assiette de l'impôt, cassa les baux des fermiers de l'Etat qui faisaient d'énormes bénefices pendant que le trésor public était épuise, surveilla les comptables qui percevaient les tailles et réduisit les dépenses avec une sévère économie. Voici l'état des dépenses projetées qu'il soumit à Louis XIV, au commencement de l'année 1662

| jetees qu'il soumit à Louis XIV, au com-                |
|---------------------------------------------------------|
| mencement de l'année 1662 :                             |
| Maisons royales payables<br>par mois et à la fin de     |
| chacun quartier 7,000,000 livr.                         |
| Troupes d'armée payables                                |
| par mois à raison de                                    |
| 600,000 livr. par mois. 7,200,000                       |
| Régiment des gardes fran-                               |
| çoises 969,841                                          |
| Régiment des gardes                                     |
| suisses 1,224,8101.6°84                                 |
| Chevau - légers de la                                   |
| garde 223,205                                           |
| Pour les deux compagnies                                |
| des mousquetaires 314,952                               |
| Pour les bâtiments com-                                 |
| pris le Val-de-Grâce 1,500,000                          |
| Pour toutes les garni-                                  |
| sons, par estimation,                                   |
| la somme de 2,000,000                                   |
| Pour les dépenses de la                                 |
| marine 2,000,000                                        |
| Pour les dépenses des ga-                               |
| lères 400,000                                           |
| Pour les fortifications, cy 300,000                     |
| Extraordinaire des mai-                                 |
| sons des Reines, de                                     |
| Monsieur et Madame 800,000                              |
| Pour les dépenses des<br>ambassadeurs 250,000           |
|                                                         |
| Pour les gages et appoin-                               |
| tements du conseil, par                                 |
| estimation, compris les                                 |
| officiers de finances,<br>ministres et autres 1,200,000 |
|                                                         |
| Pour les pensions étran-<br>gères la somme de 300,000   |
| Pour les subsides étran-                                |
|                                                         |
| Pour les pensions et ap-                                |
| pointements extraordi-                                  |
| naires des grands offi-                                 |
| ciers de la maison du                                   |
| Roi 200,000                                             |

Pour le payement à faire

| Report à l'archiduc d'Insprück                                                                      | 26,882,8081.648  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| la somme de Pour l'artillerie et achat                                                              | 1,000,000        |
| de munitions, cy                                                                                    | 300,000          |
| Pour les appointements<br>de messieurs les mare-<br>chaux de France, cy<br>Pour les pensions et ga- | 200,000          |
| ges du conseil et gra-<br>tifications des compa-<br>gnies souveraines, cy,                          | 300,000          |
| Pour les dépenses extra-<br>ordinaires, imprévues<br>et non comprises en ce                         |                  |
| mémoire                                                                                             | 1,317,191 1.13*4 |
|                                                                                                     |                  |

## TOTAL .... 30,000,000 livr.

Dans ce projet de budget n'étaient pas compris les intérêts de la dette publique ni les dépenses de comptant, dépenses secrètes dont le roi se réservait specialement la connaissance. Pour subvenir aux besoins de l'Etat, Colbert dressa un tableau de toutes les ressources du trésor public comprenant les gabelles, cinq grosses fermes, aides, entrées, convoi de Bordeaux, gabelles de Languedoc, du Lyonnais, Provence, Dauphiné et Valence, etc. (Voy. dans ce Dictionnaire CONVOI DE BORDEAUX, FERMES, GABEL-LES, etc.), enfin les produits des recettes établies dans les diverses généralités. Ce tableau dressé avec un grand soin est un véritable budget des recettes. Il donne une idée du système financier de cette époque avec ses irrégularités, ses taxes qui variaient de province à province et pour la nature de l'impôt et pour le mode de perception. Il se divise en FERMES comprenant surtout les aides ou impositions indirectes, et en RECETTES qui consistaient principalement en contributions directes appelées tailles.

### FERMES :

| Gabelles                    | 13,500,000 liv |
|-----------------------------|----------------|
| Cinq grosses fermes         | 3,650,000      |
| Aides                       | 5,211,000      |
| Entrées                     | 4,720,000      |
| Convoi de Bordeaux          | 3,600,000      |
| Gabelles de Languedoc,      | -,,            |
| Lyonnais , Provence ,       |                |
| Dauphine, douanes de        |                |
| Valence                     | 5,570,000      |
| Tiers surtaux de Lyon (sur- | 0,0.0,000      |
| taxe établie à Lyon)        | 60,000         |
| Quarantième de Lyon         | 120,000        |
| Subvention de Rouen         |                |
| Subvention de Rouen         | 120,000        |

36,551,000 liv.

| 36,551,000 liv. |
|-----------------|
| 566,000         |
| 335,000         |
| 800,000         |
| 1,000,000       |
| 10,000          |
| 100,000         |
| 277,000         |
| 80,000          |
| 100,000         |
|                 |

# TOTAL ..... 39,819,000 liv.

#### RECETTES GÉNÉRALES :

| MANUEL LEG CONTENT      |                |
|-------------------------|----------------|
| Paris                   | 4,280,404 liv. |
| Rouen                   | 2,696,462      |
| Tours                   | 4,112,323      |
| Orléans                 | 2,765,085      |
| Gaen                    | 2,043,060      |
| Alençon                 | 1,777,411      |
| Amiens                  | 839,074        |
| Soissons                | 1,117.599      |
| Chalons                 | 1,822,626      |
| Bourges                 | 901,665        |
| Riom                    | 2,691,929      |
| Poitiers                | 2,675,433      |
| Moulins                 | 1,546,785      |
| Limoges                 | 2,315,388      |
| Lyon                    | 1,802,708      |
| Montauban               | 3,419,455      |
| Bordeaux                | 3,231,789      |
| Grenoble                | 1,359,611      |
| Bourgogne               | 700,000        |
| Bresse, Bugey, Valioney | ,              |
| et Gex                  | 150,000        |
| Bretagne                | 1,500,000      |
| Languedoc               | 1,500,000      |
| Artois                  | 314,000        |
| Généralité de Metz      | 126,000        |
| Impositions d'Alsace    | 60,000         |
| Domaine de Blois        | 20,000         |
| Domaine de Diois        | 20,000         |
|                         |                |

TOTAL..... 45,768,807 liv.

La somme totale du budget des recettes pour 1662 était de 85,587,807 livres; ce qui ferait aujourd'hui plus de deux cents millions; mais les rentrees effectives ne s'élevèrent qu'à un peu plus de soixante-quinze millions. Il est juste de remarquer que beaucoup de taxes féodales, dimes, corvées, etc., ne sont pas comprises dans le budget royal. Enfin on voit que les pays d'états. Bourgogne, Bretagne, Languedoc, etc., qui s'imposaient eux-mèmes, sont beaucoup moins chargés que les pays d'élection qui étaient taxes par les officiers royaux. Il y a même des pays d'écrers royaux. Il y a même des pays d'écrers royaux. Il y a même des pays d'écres royaux.

tats, comme la Provence, qui ne figurent pas au budget dresse par Colbert, probablement parce que les états de Provence n'avaient pas encore voté de subsides ou peut-être même les refusaient. La France ne possédait, à cette époque, qu'une partie de l'Alsace, et c'est ce qui explique la faible contribution imposée à cette pro-vince. La gloire de Colbert est d'avoir su, avec un système financier qui présentait des irregularités aussi choquantes, payer les dettes de ses prédécesseurs et bientôt même accumuler des trésors qui servirent à assurer les succès de la France et à élever les monuments qu'admire la postérité. (Voy. FINANCES.) Dès la première année de son administration, Colbert réussit à obtenir un excédant du budget des recettes sur celui des dépenses. A la tin de l'année 1662, le budget des dépenses, qui n'avait été dressé qu'approximativement, fut établi avec plus de précision. Il donne une idée exacte des principales dépenses de cette époque. En voici le tableau :

| £curie                   | 407,5691  | 154 | 0 |
|--------------------------|-----------|-----|---|
| Achat de chevaux         | 12,000    |     |   |
| Trésorier des menus      | 518,181   | 1   |   |
| Trésorier des offrandes. | 176,558   | 8   |   |
| Prévôté de l'hôtel       | 61,050    |     |   |
| Gardes du corps          | 304,028   | 8   |   |
| Chevau - légers de la    |           |     |   |
| garde                    | 245.364   | 13  |   |
| Grands et petits mous-   |           |     |   |
| quetaires                | 415,987   | 10  |   |
| Régiment des gardes      | ,         |     |   |
| françaises               | 931,302   |     |   |
| Régiment des gardes      |           |     |   |
| suisses                  | 1,181,532 | 13  |   |
| Vénerie                  | 158,089   | 10  |   |
| Louveteric               | 124,885   | 10  |   |
| Trésorier de l'ordre du  |           |     |   |
| Saint-Esprit             | 6,000     |     |   |
| Maison de la reine mère. | 1,036,505 |     |   |
| Maison de la reine       | 861,198   | 14  |   |
| Maison de Monsieur       | 928,406   | 4   | 1 |
| Maison de Madame         | 252,000   |     |   |
| Récompenses              | 95,084    |     |   |
| Comptant du roi          | 144,000   |     |   |
| Bâtiments et entretiens  |           |     |   |
| des maisons royales      | 2,390,268 | 6   |   |
| Trésorier des ligues     |           |     |   |
| suisses                  | 300,000   |     |   |
| Extraordinaire des guer- |           |     |   |
| res                      | 7,826,533 | 9   |   |
| Artillerie               | 23,983    |     |   |
| Marine                   | 2,201,481 | 16  |   |
| Galères                  | 552,917   | 19  |   |
| Fortifications           | 490,494   | 9   |   |
|                          |           |     | - |

| Report                            | 21,679,322 | 6.  | 04 |
|-----------------------------------|------------|-----|----|
| intretien des garnisons.          | 2.888.445  | 19  |    |
| mbassades                         | 375,500    |     |    |
| a Bastille                        | 93,718     | 10  |    |
| ensions des princes et            |            |     |    |
| autres                            | 756,775    |     |    |
| Pensions et affaires              |            |     |    |
| étrangères                        |            | 16  | 8  |
| Achat de la ville de Dun-         | . , ,      |     |    |
| kerque et fort en dé-             |            |     |    |
| pendant                           | 4,674,000  |     |    |
| pendant<br>Receveur général de la | 1          |     |    |
| chambre de justice                | 800,000    |     |    |
| Gages du conseil, ap-             |            |     |    |
| pointements de minis-             |            |     |    |
| tres et vacations d'of-           |            |     |    |
| ficiers                           | 1,717,505  |     |    |
| Appointements de mes-             |            |     |    |
| sieurs les maréchaux              |            |     |    |
| de France                         |            |     |    |
| Ordonnances de comp-              |            |     |    |
| tant                              |            |     | 8  |
| Acquits patents                   | . 176,000  |     |    |
| Ponts et chaussées                |            |     |    |
| Domaine de Paris                  | . 13,536   |     |    |
| Voyages, dons, etc                | . 531,340  | 11  |    |
| Remboursements d'a                |            |     |    |
| vances et intérêts                | 4,095,671  | 5   | 9  |
|                                   | 43,035,187 | . 6 | 14 |

A cette somme il fallait ajouter près de trente millions que Fouquet avait absorbés sur les revenus presumés de 1662. Ges anticipations s'élevaient exactement au chiffre de 28,646,371,9 s. Ainsi la dépense totale fut, en 1662, d'environ soixante-douze millions, tandis que la recette dépassait soixante-quinze millions, et cependant il y avait eu des dépenses extraordinaires d'une utilité incontestable, telles que l'acquisition de Dunkerque que Charles Il avait vendu à la France et dont Colbert paya immédiatement le prix, comme il s'en félicite lui-même dans un mémoire inédit adressé à Louis XIV.

Après Colbert, l'usage de dresser un état des recettes et des dépenses fut abandonné. On aurait craint de sonder l'abfine des finances publiques. Enfin, sous Louis XVI, l'excès du mal força le gou-mier ministre qui exposa publiquement les besoins et les ressources de la France dans son compte rendu. Le 24 janvier 1789, Louis XVI déclara qu'à l'avenir le tableau des recettes et des dépenses serait public. Mais, au milieu des agitations révolutionnaires, de la ruine du crédit public et des finances de l'État, il était impossible de dresser un budget régulier. Ce fut seulement à l'époque du consulat

que l'ordre reparut dans les finances, et que l'on put dresser un véritable budget. Les arrêtés des consuls du 4 thermidor an x (2 août 1802) et du 17 germinal an x1 (7 avril 1803) ordonnèrent qu'il fût dressé annuellement un budget des recettes et des dépenses. Le mot budget entra alors pour la première fois dans la langue administrative de la France. Mais ce fut seulement à partir de 1815 que les budgets furent préparés avec une grande régularité et soumis à l'examen approfondi

du pouvoir législatif.

Ces budgets se divisent en deux parties : recettes et dépenses. Les recettes ont pour sources principales : 1º les contributions directes, qui se divisent en foncière, personnelle et mobilière, portes et fenètres, patentes, frais d'avertisse-ments; 2º l'enregistrement comprenant l'enregistrement proprement dit, les produits des greffes et les hypothèques; 3° le timbre; 4º les domaines; 5º les ventes; 6º les eaux et forêts ; 7° les pêches ; 8° les douanes comprenant les droits d'importation et d'exportation, les droits accessoires, les sucres et les droits de navi-gation; 9° les sels; 10° les contributions indirectes comprenant les droits sur les boissons, les sucres indigènes, les tabacs, les poudres à feu et diverses autres taxes : 11º les postes : 12º divers revenus provenant des départements, de l'Algérie, des colonies, des frais d'études, droits d'examen, produits universitaires, etc. Le chiffre des budgets varie d'année en année; mais il atteint en général et dépasse même treize cents millions.

Les crédits affectés aux dépenses de l'État sont répartis en un certain nombre de titres qui se subdivisent eux-mêmes en chapitres. Voici l'indication des principaux titres : liste civile du président de la république, sénat, conseil d'État, corps legislatif; services des divers ministères. ministère d'État, justice, affaires étrangères, intérieur avec l'agriculture et commerce, instruction publique et cultes, travaux publics, guerre (intérieur et Al-gérie), marine (intérieur et colonies), finances; dette publique, amortissement, services extraordinaires des travaux publics, de la marine et de la guerre, frais de régie et d'exploitation, etc. Il suffit de citer les divers titres du budget pour montrer la supériorité du système financier moderne sur les anciens états de finances: plus de taxes provinciales, plus de douanes particulières, plus de pays privile-giés; partout l'ordre et l'unité substitués au chaos feodal. Mais cette régularité même expose à tous les yeux l'énormité dette publique. Voici les chiffres

du dernier budget voté par l'Assemblée législative pour l'année 1852 :

| Dépenses.                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I. Dette publique                                                               | 392,916,855 |
| II. Dotations                                                                   | 9,048,000   |
| III. Services des ministères                                                    | 749,341,570 |
| IV. Frais de régie, de per-<br>ception et d'exploita-<br>tion des impôts et re- | ,           |
| venus publics V. Remboursements et restitutions, non-valeurs.                   | 152,231,477 |
| primes et escomptes VI. Travaux extraordinai-                                   | 80,791,660  |
| res                                                                             | 53,002,267  |
| VI. Travaux extraordinai-                                                       |             |

| res                                                | 53,002,267     |
|----------------------------------------------------|----------------|
| TOTAL des dépenses                                 | 1,437,331,829  |
| RECETTES.                                          |                |
| I. Contributions directes II. Enregistrement, tim- |                |
| bre et domaines III. Produits des forêts et        | 269,802,564    |
| de la pêche                                        |                |
| IV. Douanes et sels                                |                |
| V. Contributions indi-                             |                |
| rectes                                             | 315,123,000    |
| VI. Produits des postes                            | 42,815,000     |
| VII. Divers revenus                                |                |
| VIII. Produits divers                              |                |
| IX. Recettes extraordi-                            |                |
| naires                                             | 87,642,966     |
|                                                    | 1,379,554,806f |
| Dépenses                                           | 1,437,331,829  |
| Recettes                                           | 1,379.554,806  |

Excédant des dépenses... 57,777,023

Depuis un grand nombre d'années les budgets ont toujours présenté un excédant de dépenses sur les recettes. Arriver à mettre le budget en équilibre, à accroître les ressources sans augmenter les impôts, à diminuer la dette publique et les autres charges de l'Etat sans entraver les services publics, tel est le pro-blème que s'efforcent de résoudre les hommes politiques zélés pour le bien public; mais jusqu'ici la solution a échappe à toutes leurs recherches. Colbert l'avait trouvée à une époque où le système financier était bien plus compliqué; son exemple doit soutenir les courages et entretenir les espérances.

BUFFET .- Voy. DRESSOIR et TABLE.

BUFFETAGE. - Droit feodal percu sur le vin vendu en détail.

BUFFETIERS. - Les buffetiers ou trai-

teurs faisaient, au xvie siècle, partie de la corporation des sauciers. Vov. CORPORA-TION.

BUFFLE. - Le collet et le justaucorps de buffle étaient en usage au xvii siècle. Le justancorps de buffle se portait sous la cuirasse. Dans l'organisation moderne de l'armée, on a conservé pour quelques corps les buffleteries croisées sur la poitrine.

BUISSIERS. - Officiers royaux sous le règne de Charles VI. Les buissiers marquaient les logements pour les officiers de cuisine, lorsque la cour était en voyage.

BULLE, - Le nom de bulle s'applique ordinairement à certains actes pontificaux scellés d'un sceau en plomb appelé bulla, d'où vient le mot bulle. (Voy. sur les bulles les articles DIPLOMATIQUE et LIBER-TES DE L'ÉCLISE GALLICANE.) Cependant on a quelquefois appelé bulles des chartes émanant d'une autre puissance. Ainsi, la bulle d'or qui régla la constitution de l'empire germanique, en 1356, fut promulguce par l'empereur Charles IV.

BULLETIN. - Ce mot désigne, dans le langage administratif, le recueil officiel des lois et les rapports des généraux d'armée sur les opérations d'une campagne. VOY. LOIS et ORGANISATION MILITAIRE.

BUREAU. - On appelait primitivement bureau, suivant le père Ménestrier, le lieu où se réunissaient les juges pour délibérer. Ce lieu, dont on trouve une description dans les lettres de Sidoine Apollinaire, était séparé du reste du prêtoire par de grands rideaux de bure ; d'où est venu le nom de bureau. Ce sens primitif du mot bureau s'est conservé pendant longtemps. Ainsi la chambre des comptes se divisait en plusieurs bureaux ; les affaires importantes se rapportaient au grand bureau. La grand'chambre du pariement se divisait en deux bureaux. Le doyen du conseil avait droit de tenir bureau chez lui ; on y rapportait les affaires qui lui étaient renvoyées par le conseil. On appelait encore bureau le lieu où se traitaient les affaires des communautés. Le grand bureau des pauvres se composait des principaux bourgeois de Paris qui se reunissaient les lundi et samedi, sous la présidence du procureur général du parlement. De là est venu l'usage, qui existe encore dans certaines villes, de désigner l'hôpital général par le nom de bureau.

La juridiction des trésoriers de France était appelée bureau des finances. Cette institution datait du règne de Henri III. Ce prince avait établi dans chaque généralité un bureau composé de deux trésoriers pour l'administration du domaine,

de deux receveurs généraux pour les impôts, d'un garde du tresor, d'un greffier et d'un huissier. Les bureaux de finances furent charges de la répartition des impôts, de la surveillance des employés d'un rang inférieur et de la juridiction en matière d'impôts avec appel aux parlements. Ils jugeaient les questions domaniales, excepté dans le ressort de la prévôté et vicomté de Paris, des bailliages de Senlis, Melun, Brie-Comte-Robert, Etampes, Dourdan, Mantes, Meulan, Beaumont-sur-Oise et Crépy en Valois qui relevaient pour le domaine de la chambre da trésor établie à Paris. Bordeaux, Bourges, Limoges, Lyon, Orléans, Paris, Poitiers, Reims, Rouen, Tours eureut des bureaux de finances dès 1577. Henri III en créa un à Amiens, en 1579, et à Moulins, en 1587. D'autres furent établis dans la suite à Soissons (1595), à Grenoble (1627), à Montauban (1635), à Alençon (1636), et à la Rochelle (1694).

On se servait encore du mot bureau pour indiquer les lieux où se faisaient les recettes de deniers publics. Il y avait des bureaux d'aides, des domaines, des gabelles, des traites foraines ou douanes aux frontières. Un édit de 1669 avait établi des bureaux de contrôle dans tous les bailliages et sénéchaussées pour l'enregistrement des actes publics de justice. Il y a encore aujourd'hui des bureaux de douane, d'enregistrement, des hypothèques, de poste, de tabac, etc. (Voy. ces mots.) Les bureaux de décimes étaient des assemblées d'ecclesiastiques chargés de faire la répartition des décimes (voy. Décimes) entre les divers bénéficiers d'un diocèse.

Au xviie siècle, Théophraste Renaudot établit à Paris un bureau d'adresses, où l'on pouvait recevoir ou donner des renseignements. Depuis cette époque, les bureaux d'adresses, de placement pour les domestiques, etc., se sont multiplies dans toute la France.

BUREAU DES LONGITUDES. - Établissement scientifique fondé par la Convention le 25 juin 1795. Le bureau des longitudes, qui a son siège à l'Observatoire de Paris, se compose principalement d'astronomes. On y professe des cours publics.

BUREAU DE LOTERIE. - Voy. LOTERIE.

BUREAUCRATIE. — Abus de la centralisation administrative qui multiplie les formalités pour des affaires peu importantes et donne aux bureaux des ministères une puissance exorbitante, Voy. CENTRA-

BURSAUX (édits). — On appelait ainsi les édits portant création d'impôts.

BUTIN. - VOY. GUERRE.

96

BUVETTE. — Des buvettes ou buffets existaient, sous l'ancienne monarchie, dans les parlements et autres tribunaux. Les buvettes étaient nécessaires à une époque où les juges se réunissaient de grand matin, et siégeaient souvent jusqu'à midi sans désemparer. Un arrêté du mois de février 1524, rendu par la chambre des enquêtes du parlement de Paris, décida que dorénavant, pour les chambres des enquêtes, il y aurait du pain et du vin comme pour la Tourrelle et la

grand' chambre. Dans la suite les buvettes donnèrent lieu à des abus et provoquèrent des épigrammes, telles que celle-ci:

Thémis inspire à la buvette Aux magistrats la plus droite équité; A l'audience on vous répète Plus d'un arrêt que Bacchus a dicté.

On appelait buretier celui qui tenait la buvette. Racine a dit:

Elle eût du buvetier emporté les serviettes, Plutôt que de rentrer au logis les mains nettes.

La révolution emporta les buvettes avec les parlements; mais elles reparurent avec les assemblées législatives.

C

CABAL. — Les anciennes coutumes emploient le mot cabal dans le sens de capital d'une dette. Voy. DETTES.

CABALE. — Prétendue science qui mettaires. — Voy. Sciences occultes. — On appelle aussi cabale la tradition des Juifs sur l'interprétation mystique et allégorique de l'Ancien Testament.

CABARETIERS, CABARETS. — Voy. Lieux publics.

CABINET DES MÉDAILLES. — Voy. MÉ-DAILLES.

CABOTAGE. - Navigation le long des côtes. Voy. Navigation.

CABRIOLETS. - Voy. VOITURES.

CACHEMIRES. — Châles tirés primitivement de l'Inde; leur vogue date de la fin du dernier siècle. L'industrie française a cherché à rivaliser avec les châles de l'Inde, et fabrique des imitations qu'on appelle cachenires français.

CACHET. - VOY. SCEAUX.

CACHET (lettres de ). — Les lettres de cachet étaient ainsi appelées parce qu'elles étaient fermées, tandis que les lettres patentes étaient ouvertes. On entend ordinairement par lettre de cachet, un ordre du roi en vertu duquel avaient lieu les arrestations et emprisonnements arbitraires.

CACOUS. — Population dégradée, désignée ordinairement sous le nom de Cagoux ou Cagots. Voy. CAGOTS.

CADASTRE. — Le cadastre, ou recensement des propriétés et de leur valeur, est nécessaire pour l'assiette équitable de l'impôt territorial, et cependant on n'est revenu à cette institution des Romains qu'à une époque assez récente. Les Romains avaient soumis la Gaule, comme toutes les provinces de l'empire, à une division cadastrale. Le comte des largesses sacrées, ou ministre des finances, faisait dresser un état général des biens-fonds, pour établir équitablement la répartition de l'impôt. Les barbares, Goths, Bourguignons et Francs se servirent du cadastre de la Gaule dressé par les Romains, pour le partage des terres et la levée des contributions. Les descendants de Clovis et de Clotaire Ier essayèrent de soumettre leur royaume à un nouveau cadastre, que rendaient indispensable les bouleversements produits par la conquête. Chilpéric le tenta pour la Neustrie, et Childebert II pour l'Austrasie. Mais le gouvernement mérovingien, qui laissait dépérir ou corrompait toutes les institutions romaines, procéda avec tant de brutalité dans cette operation cadastrale, qu'un grand nombre de propriétaires abandonnèrent leurs biens pour se soustraire à l'énormité des impôts. Charlemagne voulut rétablir le cadastre, comme les autres institutions de l'empire romain : mais la difficulté des communications rendit cette operation très-imparfaite. Après lui, le morcellement devint tel, que toute idée d'administration générale fut abandonnée. Les églises et les abbayes qui conservaient seules la tradition romaine, firent dresser un état de leurs domaines qu'on appelait Polyptyque ou Pouille (voy. ces mots). Dans la suite, les seigneurs, à leur exemple, eurent leurs papiers terriers. La royaute fit aussi dresser, dans quelques villes, des inventaires de propriétés pour asseoir la taille.

Le livre, intitulé la Taille de Paris sous Philippe le Bel, peut donner une idée de ces registres, au moyen desquels on déguisait à peine l'arbitraire des impôts.

Lorsque Charles VII eut rendu la taille permanente, on chercha à répartir avec égalité cet impôt foncier. Quelques provinces firent cadastrer les proprietes. On appelait le livre terrier du Dauphine Péréquaire: il remontait à une époque fort ancienne; celui du Languedoc se nomnait Compoix. D'autres provinces, et surtont la Provence, suivirent cet exemple. Charles VII avait ordonné (1461) que toute la France fût cadastrée, mais cette ordonnance ne fut pas exéculée. Cependant l'opinion publique s'occupait de cette question. Bodin (liere VI de la République), rappelle l'institution du cadastre romain, et montre combien elle serait utile à la France : « Si tout le pourpris de l'empire romain étoit baillé par dénombrement, afin qu'on sût les charges que chacun devoit porter, eu égard aux biens qu'il avoit, combien est il plus nécessaire à present, où il y a mille sortes d'impôts en toutes republiques, que les anciens n'ont jamais connus? Ce point là est de telle conséquence, qu'il doit suffire, quand il n'y auroit autre chose, pour qu'un chacun apporte par déclaration les biens et revenus qu'il a. Par ce moven, il seroit pouvû aux justes plaintes et doléances des pauvres, que les riches ont accoutume de charger. » Malgré ces justes réclamations, il s'ecoula plus d'un demi · siècle avant qu'on s'occupat du cadastre général. Colbert reprit ce projet. De 1666 à 1669, il « flt dresser le cadastre de la généralité de Montauban. Il se proposait d'étendre cette institution à la France entière; mais les guerres de Louis XIV l'en empéchèrent. Cependant la pensée de Colbert ne fut pas entièrement perdue. Plusieurs pays d'états firent cadastrer leur territoire aux frais de la province. Au moment de la révolution, le Languedoc, la Provence, le Dauphiné, la Guyenne, la Bourgogne, l'Alsace, la Flandre, le Quercy et l'artois étaient ca-dastrés (voy. M. P. Clément, Histoire de Colbert, p. 267 . L'Assemblée constituante. en proclamant l'égale répartition des impôts et en établissant la contribution foncière, décréta la confection d'un cadastre général. Mais il fut impossible de s'en occuper au milieu des agitations révolutionnaires. Le gouvernement consulaire reprit, en 1800; le projet de cadastre. On s'efforça de le réaliser rapidement sans arpentage préalable, en obtenant des propriétaires une déclaration de leurs terres ; mais on reconnut bientôt l'impossibilité d'avoir des déclarations exactes, et d'ar-

river par ce moyen à une répartition équitable de l'impôt. La loi du 15 septembre 1807 ordonna le cadastrement de toutes les propriétés, et, jusqu'en 1821. les ingénieurs géomètres ont exécuté cet immense travail qui consistait à mesurer, sur plus de quarante mille lieues carrées, plus de cent milions de propriétés séparées. A partir de ce moment, l'impôt foncier a eu une base solide et a pu être établi avec équité.

CADAVRE. - Dans les temps barbares. et d'après le droit germanique, le cadavre de l'homme assassiné demandait lui même vengeance. Lorsqu'on ne pouvait conserver le cadavre tout entier, on lui coupait la main droite et on l'apportait devant le juge. Plus tard, cette coutume parut odieuse, et on permit aux parents, au lieu d'apporter la main sanglante du mort, de présenter une main de cire qu'ils plaçaient sur une épée nue, et dépo-saient devant le tribunal. Les anciennes lois françaises avaient conservé quelques traces de ce droit primitif des Germains. Ainsi, les Assises de Jerusalem ordonnent de porter le corps de l'homme assassine à la porte du seigneur, et ensuite les parents doivent se présenter devant le tribunal du seigneur et lui dire : " Sire, mandez qu'on voie ce corps qui a été meurtri. » Alors le seigneur envoyait trois hommes, l'un pour le représenter, et les deux autres comme juges de son tribunal. Ces trois hommes, après avoir vu le cadavre et constaté le meurtre, revenaient vers le seigneur, et alors le parent de la victime demandait vengeance, et dénonçait celui qu'il regardait comme coupable. La croyance populaire que le cadavre accusait son meurtrier dura fort longtemps au moyen âge; on racontait que le cadavre de Henri II avait saigné à la vue de son fils Richard (1189), et celui de Louis d'Orléans, à la vue de Jean sans Peur (1404); ils avaient, disait-on, reconnu leur meurtrier.

CADENAS. — Coffret où l'on tenait sous clef les couteaux, fourchettes, et autres ustensiles du service de table. Ou se servait encore de ces cadenas à la table du roi et des grands aux xvii° et xviii° siècles. Voy. Table.

CADENETTE. — Poignée de cheveux qu'on laissait croître autrefois du côté gauche, tandis que les cheveux du côté droit étaient courts. Cette mode, d'après Ménage, fut introduite par Henri d'Albert, seigneur de Gadenet, maréchal de France. Au xvin\* siècle, on appelait cadenettes les cheveux entortillés d'un ruban der-

rière la tête; ce qui faisait une queue ou cadenette qui tombait sur les épaules.

CADETS. - Le système féodal, en proclamant le droit d'aînesse, condamnait les cadets à une infériorité qui se marquait dans les armoiries et surtout dans le partage des terres. En Bretagne, les aînés obligeaient les cadets à prendre le nom des terres qu'ils leur laissaient et à renoncer au nom de famille (D. Morice, Histoire de Bretagne, préface, x). Les armoiries des cadets devaient aussi porter des traces de leur infériorité. Mme de Sévigné rappelle en plaisantant à son cousin Bussy-Rabutin qu'il n'est que de la branche cadette des Rabutin et le menace de le réduire au lambel, c'est-à-dire à la brisure qui caractérisait les armes des puinés. Enfin, pendant longtemps, les cadets faisaient hommage à leurs ainés pour les terres qu'ils en avaient reçues en fief; ils ne relevaient plus du seigneur dominant qu'en arrière-fief. Phi-lippe Auguste abolit cette coutume qui favorisait le morcellement des fiefs, et, dans une pensée d'unité monarchique, exigea que les cadets relevassent immédiatement du seigneur suzerain. On nommait légitime la portion assez mince qui, dans la succession paternelle, était réservée aux cadets.

CADETS (École des). - École militaire sous Louis XIV. Voy. Écoles.

CADRAN. — Décoration extérieure d'une horloge. Voy. Horloge.

CADRES DE L'ARMÉE. - Voy. ORGA-NISATION MILITAIRE.

CADUCÉE. — Bâton fleurdelisé, symbole des hérauts d'armes. Voy. HÉRAUTS D'ARMES.

CAFÉ. - L'usage du café ne date en France que de la seconde moitié du xviie siècle. Il s'était répandu de l'Arabie, où il était très-commun dès le xve siècle, dans les provinces turques. En 1615, le voyageur Pietro della Valle écrivait de Constantinople à un Romain, son ami, qu'avant peu il enseignerait à l'Europe comment on prenait le cahué; les Turcs nommaient ainsi ce breuvage. En 1644, des négociants de Marseille introduisirent l'usage du café dans cette ville. Thévenot, de retour de ses voyages, en 1658, en usait à Paris et ne manquait pas d'en régaler ses hôtes; mais le café ne fut mis à la mode qu'en 1669, par l'ambassadeur de Turquie, Soliman-Aga. Visité par plusieurs personnes distinguées, il leur fit servir du café suivant l'usage de son pays. « Si pour plaire aux dames, dit Le Grand

d'Aussy (Vie privée des Français), un Français leur eût présente sa liqueur no re et amère, il se fut rendu à jamais ridicule; mais ce breuvage était servi par un Turc, par un Turc galant; c'en était assez pour lui donner un prix infini. D'ailleurs les yeux étaient séduits par l'appareil d'élégance et de propreté qui l'accompagnait. par ces tasses brillantes de porcelaine dans lesquelles il était versé, par ces ser-viettes ornées de franges d'or, que des esclaves presentaient aux dames. Joignez à cela des meubles, des habillements et des usages étrangers, la singularité de parler au maître du logis par interprète. celle d'être assises par terre sur des carreaux, etc.; et vous conviendrez qu'il y avait bien là plus qu'il ne fallait pour tourner la tête à des Françaises. Sorties de chez l'ambassadeur avec un enthousiasme qu'il est aisé d'imaginer, elles s'empressaient de courir chez toutes leurs connaissances pour parler de ce café qu'elles avaient pris chez lui, et Dieu sait comme l'un et l'autre étaient exaltés. » Cet engouement propagea rapidement l'usage du café, quoiqu'il fût alors fort cher. On n'en trouvait qu'à Marseille, et en petite quantité. La livre se vendait jusqu'à quarante écus, qui feraient plus de trois cents francs de monnaie actuelle.

L'usage du café au lait est presque aussi ancien que celui du café. En 1690, Monde Sévigné écrivait de sa terre des Rochers: « Nous avons ici de bon lait. Nous sommes en fantaisie de faire bien écrémer de ce bon lait et de le mêler avec du sucre et de

bon café. »

Dans l'origine, on tirait exclusivement le café d'Arabie. Un arrêt du conseil, rendu en 1693, n'en permettait l'entrée en France que par le port de Marseille. Des armateurs de Saint-Malo furent les premiers qui allèrent directement le chercher à Moka. En 1709, ils équipèrent deux vaisseaux qu'ils envoyèrent dans ce port, et qui en revinrent avec une cargaison considérable de café. La culture du café, dans nos colonies, ne date que de la première moitié du xviile siècle.

Déjà, antérieurement, les Hollandais avaient transporté dans leurs colonies des cafers ou arbres à café. Ils réussirent si bien, qu'en 1690, l'Île de Batavia en était presque entièrement couverte. De Batavia, ils en transportèrent à Surinam, sur la côte de la Guyane, où les cafiers eurent le même succès. Les colonies françaises restèrent bien en arrière, et Paris eut des cafiers avant les colonies. En 1730 u1714, le bourgmestre d'Amsterdam en envoya au roi deux boutures qui fui ent cultivées au Jardin des Plantes. En 1720, Antoine

de Jussien remit les deux arbustes à des Clieux qui partait pour la Martinique en qualité de lieutenant de roi. On rapporte que, pendant la traversée, l'eau ayant manqué sur le vaisseau, des Clieux se priva chaque jour d'une partie de la petite portion qu'il recevait, pour arroser les arbustes qui lui étaient conflés, Son devouement fut récompensé; ces deux arbustes ont produit les cafiers des Antilles, qui sont encore aujourd'hui la principale richesse de ces îles. Dès 1726, un inventaire dressé à la Martinique constata que cette île possédait deux cents cafiers assez forts et produisant des fruits, deux mille plants moins avances, et un nombre infini d'autres dont les graines commençaient à sortir de terre. Saint-Domingue ne tarda pas à rivaliser avec la Martinique,

Avant cette époque, l'ile Bourbon produisait des caflers qui sont restés célèbres. Dès 1716, un vaisseau qui revenait de Moka, et qui mouillait à l'ile Bourbon, y avait apporté comme curiosité une branche de cafler chargée de fleurs et de fruits. Les habitants, à qui on la montra, furent fort étonnés d'y reconnaître un des arbres de leurs montagnes. Ils allèrent chercher des branches de ceux-ci qu'ils comparèrent ensuite à l'arbre de Moka, et qui se trouvèrent être parfaitement semblables. (Le Grand d'Aussy, d'après les Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1716).

CAFÉS PUBLICS. - Des cafés publics s'établirent à Paris peu de temps après que l'usage du café s'y fut répandu. Le Grand d'Aussy donne à ce sujet les détails suivants : « En 1672 , un Arménien , nommé Pascal, ouvrit à la foire Saint-Germain, et ensuite sur le quai de l'École, un café semblable à ceux qu'il avait vus à Constantinople et dans le Levant. D'autres Levantins, à l'exemple de Pascal, établirent des cafés. Quelques-uns se firent cafetiers ambulants. Ceints d'une serviette blanche, ils portaient devant eux un éventaire de ferblanc qui contenait les ustensiles nécessaires pour faire le café. Dans la main droite ils portaient un petit rechaud avec une cafetière; dans la gauche, une fon-taine pleine d'eau pour remplir la cafetière quand il serait nécessaire. Ils allaient, avec cet appareil, de rue en rue, annonçant à grands cris leur café. Quoiqu'ils ne le vendissent que deux sous la tasse, ils n'eurent aucun succès, parce que le goût du café n'avait pas encore pénétré dans les classes inférieures. Les cafetiers qui tenaient boutique ne réussirent pas mieux, parce qu'on ne trouvait dans leurs cafés ni proprete ni commodité. Le premier qui comprit la nécessité d'orner son café avec

goût, fut l'Italien Procope qui s'établit d'abord rue de Tournon, et ensuite rue des Fossès-Saint-Germain-des-Près (aujour-d'hui rue de l'Ancienne Comédie), en face de la Comédie-française. Il vendit du café, du thé, du chocolat, des glaces, et des liqueurs de toute espèce. Son succès fut rapide, et il eut un si grand nombre d'imitateurs que, dès 1676, il fallut réunir en corporation les cafetiers ou limons-diers. Ils gtaient généralement désignés sous ce dernier nom.

L'établissement de ces cafés publics eut, comme le remarque Le Grand d'Aussy, une influence considérable sur les mœurs. Au xvii siècle, les grands seigneurs allaient au cabaret et ne rougissaient pas de s'y enivrer. Louis XIV n'avait pu détruire cet usage. Les cafés eurent longtemps un caractère plus décent. Le casé Procope surtout devint le rendez-vous de gens de lettres, parmi lesquels on remarquait Saurin, Lamotte-Houdart , J. B. Rousseau , etc. , et jusqu'à nos jours il a conservé quelques vestiges de son ancienne réputation. Les cafes se multiplièrent tellement pendant le xvine siècle, qu'on en comptait six cents à Paris sons Louis XV; aujourd'hui on les compte par milliers. Il s'en est établi jusque dans les villages, et leur influence, qui avait paru utile au commencement du xviiie siècle, est devenue pernicieuse. Les cafés-estaminets ont trop souvent rappelé ces tavernes des xvi et xvii siècles. dont les orgies avaient provoque le dégoût d'une société plus polie. On a cherche, de nos jours, à attirer le public par le luxe des glaces et des meubles, et par l'établissement de cafés-concerts, dont l'usage existait depuis longtemps en Allemagne. Les cafés sont, comme tous les lieux publics, sous la surveillance spéciale de la police et de l'autorité municipale. Les maires ont le droit d'y interdire les billards, jeux de cartes, bals publics, musique, danses, etc., et de fixer l'heure de la fermeture. C'est ce qui résulte d'un grand nombre d'arrèts de la cour de cassation, principalement d'arrêts du 13 décembre 1834, 13 janvier 1837, 7 juillet 1838, 13 novembre 1835.

CAGES DE FER. — L'usage d'enfermer les prisonniers dans des cages de fer exista pendant tout le moyen age; mais les cages de fer de Louis XI ont fait oublier les autres. Elles étaient construites de telle sorte que les prisonniers ne pouraient s'y tenir ni debout, nicouchés, ni assis: ils yétaient courbés. Telles étaient les prisons que Louis XI nommait ses fillettes.

CAGOTS. — Les cagots, cagous, cacoux, cacous, caqueux, sont une race misérable qu'on retrouve principalement dans les Pyrénées, et sur le littoral de l'Ocean jusqu'en Bretagne. Les noms varient suivant les localités. Les formes cagots, cagoux, transgots, sont usitées surtout dans les Pyrénées; gahets, gaffets, dans le département de la Gironde; gavaches, dans le pays de Blaye; ailleurs, gavets et gavots; colliberts (voy. ce mot), dans le bas Poitou; caqueux, ou caquins en Bretagne. Ces populations étaient jadis sequestrées comme les lépreux, et la croyance populaire les accusait de dégradation morale et physique. A l'église, on leur assignait une place spéciale. Les cagots ne pouvaient se marier qu'entre eux. Ils exerçaient généralement des metiers qui les tenaient à l'écart ; ils étaient souvent charpentiers ou cordiers. Les colliberts du bas Poitou sont encore pêcheurs. Aujourd'hui même le préjugé populaire les pour-suit et les tient dans l'isolement. Comment s'expliquent le caractère étrange et la position de ces populations? d'où viennent leurs noms? On a imagine une multitude d'hypothèses contradictoires. L'opinion la plus vraisemblable considère ces races proscrites comme des Espagnols émigrés en France; le peuple les assimilant aux Goths. qui avaient occupe l'Espagne, les appela ca-goths (chiens de Goths). On place ces émigrations vers l'époque de Charlemagne. Le droit du moyen age, si peu favorable à l'étranger (voy. AUBAIN, AUBAINE, EPAVE), les condamna à une position inférieure, et le prejugé populaire les confondit avec les lépreux. Les progrès de la civilisation n'ont pu entièrement dissiper cette erreur et détruire ces coutumes barbares. Il paraît certain, malgré les assertions de quelques voyageurs, que les cagots n'ont rien de commun avec les cretins. Voy. Histoire des races maudites, par Francisque Michel.

CAGOUS, CAGOUX. - Yoy. CAGOTS.

CAHIER DES CHARGES. — Acte qui contient l'ensemble des conditions imposées à un fermier, à l'adjudicataire d'une entreprise, d'une fourniture, ou à l'acquéreur d'une propriété.

CAHIERS DES ÉTATS GENERAUX.— On appelait ainsi les mémoires que rédigeaient les divers ordres réunis dans les assemblées des états généraux, pour exprimer leurs plaintes et leurs vœux. Voy. ETATS GÉNÉRAUX.

CAHORSINS. - Voy. CAORSINS.

CAISSE D'AMORTISSEMENT. - Voy. AMORTISSEMENT.

CAISSE DE POISSY. - Voy. BOUCHERS.

CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNA-TIONS. - La caisse des dépôts et consignations chargée de recevoir les cautionnements de certains fonctionnaires publics, les consignations judiciaires, etc., n'est pas un établissement aussi récent qu'on l'a quelquesois prétendu. Dès 1578, Henri III crea des receveurs des dépôts et consignations établis dans tous les lieux du royaume où il y avait des sièges do justice. Le préambule de cet édit explique les motifs qui ont determine le roi à cette création d'offices, et prouve que des plaintes s'étaient élevées contre les greffiers qui, antérieurement, recevaient les consignations judiciaires. Les receveurs des consignations existerent jusqu'en 1789. Ils furent supprimes par les lois des 10, 12, 30 septembre, et 19 octobre 1791. Le directeur de district fut charge provisoirement de recevoir les consignations. Une loi du 23 septembre 1793, ordonna qu'elles fussent versées, pour Paris, à la caisse générale de la Tresorerie nationale, et, pour les dépar-tements, aux caisses de district. Dans la suite, la caisse d'amortissement fut chargée de recevoir les consignations, et d'en servir l'intérêt à 3 pour 100, à partir du soixante et unième jour après la consignation. La loi du 28 avril 1816 sépara la caisse des dépôts et consignations de la caisse d'amortissement. La première fut chargée de recevoir et d'administrer les fonds de retraite, l'argent nécessaire pour les services de la Légion d'honneur, les dépôts volontaires, les consignations iu diciaires, les cautionnements des agents comptables, etc. La caisse des dépôts et consignations est autorisée à faire des prêts aux départements, aux communes, aux établissements particuliers, et même aux particuliers, quand ils presentent tontes les garanties désirables. La caisse est administrée par un directeur général, un sous-directeur, et un caissier. Les re-ceveurs généraux lui servent d'intermédiaires dans les provinces.

CAISSES D'ÉPARGNE. — Ces institutions, si avantageuses aux ouvriers et aux petits rentiers, furent dues d'abord à des associations particulières qui recevaient les épargnes des ouvriers, leur en servaient l'interêt, et s'engageaient à les tenir toujours à la disposition des propriétaires. En 1835, la loi intervint dans l'organisation des caisses d'épargne, et ètre déposées, l'interêt qu'elles produiraient, et les garanties des déposants, Déjà, antérieurement, la loi du 28 uin 1833



avait établi des caisses d'épargne en faveur des instituteurs primaires.

CAJACS. — Corps de deux cents gentilshommes créé pour le service de la marine en 1668; il tirait son nom de Cajac qui l'avait organisé.

CALE. - Supplice réservé spécialement aux matelots, Voy. Supplices.

CALÉCHES. - Voy. VOITURE.

CALEMBOURS. - VOY, JEUX D'ESPRIT.

CALENDAIRE (Pain). — Pain que dans certaines églises on offenit à Noël; il tirait son nom de ce que la fête de Noël était quelquefois appeiée Calende. On donnait encore le nom de calendaire à un registre que l'on conservait dans les églises et oit caient inscrits les noms des bierfaiteurs.

CALENDES. — On appelait autrefois calendes les assemblées des curés de campagne convoquées par les évêques. Le nom de calende s'applique encore à certaines portes des églises cathédrales et à la place voisine. Ellestirent ce nom d'un verbe grec (xalto) qui veut dire appeler, parce que c'était la que le jeudi saint le diacre proclamait les noms des pénitents que l'Église admettait de nouveau à la participation des cérémonies religieuses.

CALENDRE ou CALANDRE. — Machine introduite en France par Colbert. On s'en servait aux xvn• et xvnı• siècles pour moirer les étoffes et en cacher les défauts.

CALENDRIER. — Voy. Année et Comput ecclésiastique.

CALEPIN. — Co terme, qui désigne maintenant un memento, un portefeuille oi l'on conserve quelques notes, s'appliquait primitivement à un gros dictionaire composé, au xu's siècle, par Antoine. Galepin et regardé comme un abrégé de la science universelle. De la l'expression proverbiale consulter son calepin. Dans la satire Ménippée, lorsque le cardinal de Pellevé a terminé sa harangue, le prieur des Carmes improvise ce quatrain:

Son éloquence il n'a pu faire voir Faute d'un livre où est tout son savoir; Seigneurs États, excusez er bon homme, Il a laissé son calepin à Rome.

CALICE. — Vase sacré qui sert au sacrifice de la messe. Les anciens calices étaient à deux anses. Voy. RITES ECCLÉSIAS-TIQUES.

CALLIGRAPHIE. — Art de l'écriture. Les manuscrits du moyen âge sont souvent des modèles de calligraphie. Voy. ÉCRITURE et MANUSCRITS. CALLOTS. - Nom donné dans certaines provinces aux vagabonds. Voy. VAGA-BONDS.

CALOTTE. — Au xive siècle, les ecclésiastiques portaient déjà des calottes, puisque les statuts synodaux de Poitiers, en 1377, leur défendirent de conserver leurs calottes pendant l'office. Cependant l'usage n'en devint général qu'au xive siècle. Au xvire, beaucoup de laïques portaient des calottes comme les ecclésiastiques.

CALOTTE (Régiment de la). — On désignait au xynis siècle, sous le nom de régiment de la calotte, une association qui se faisait remarquer par son esprit sairique. Yoy. RÉGIMENT DE LA CA-LOTTE.

CALVAIRE. - Les calvaires sont des croix élevées en mémoire d'un évenement tragique, d'une mission, ou simplement au croisement des routes et aux limites d'un domaine. Dans plusieurs parties de la France , et principalement en Bretagne, on trouve de nombreux calvaires. Ils sont quelquefois placés sur des hauteurs et deviennent des lieux de pèlerinage. Des stations, ornées de tableaux, représentent les différentes scènes de la passion, et marquent les lieux où les pèlerins doivent s'arrêter pour prier. La sculpture a, dans certaines contrées, orné les calvaires avec un soin particulier, et les a chargés des instruments de la passion.

CALVAIRE (Congrégation du). — Ordre de religieuses qui suivaient la règle de saint Benoît. Elles furent établies d'abord à Poitiers par Antoinette d'Orléans, de la maison de longueville. Paul V confirma cet établissement en 1617. En 1621, Marie de Médicis donna à ces religieuses une maison dans Paris, près du Luxembourg. Le père Joseph contribua à leur faire bâtir, en 1638, un couvent dans le Marsis, où résidait la générale de l'ordre. Le nom de filles du Calvaire en est resté à un des boulevards de Paris.

CALVINISTES. — Disciples de Calvin. Voy. Hérétiques.

CAMAIL.—A l'époque des croisades, les chevaliers portaient une cotte de mailles de fer, dont la partie supérieure pouvait re rabattre sur la tête comme un capuchon, et formait un honnet de mailles qu'on appelait cap de maille, par abréviation camail. Dans la suite, le camail devint un signe distinctif des évêques et des chanoines qui le portent encore aujourd'hui sur le rochet. Ils ne commencèrent à s'en servir qu'au xve siècle; plusieurs

synodes en prohibèrent l'usage; mais un synode tenu à Paris en 1528 l'autorisa. Le camail des évêques est violet, celui des chanoines de couleur noire.

CAMAIL (ordre du). - L'ordre du camail ou porc-épic, sut fondé en 1394 par Louis d'Orléans, frère de Charles VI. Le nom de cet ordre venait de ce que le duc d'Orleans donnait avec le collier une bague d'or garnie d'un camaïeu ou pierre d'agate, qu'on appelait alors camail, sur laquelle était gravée la figure d'un porcépic.

CAMALDULES. - Ordre religieux qui tire son nom de la solitude de Camaldoli en Italie. Les camaldules avaient des maisons en France; ils y portaient le nom de congrégation de Notre-Dame de Consolation. Voy. CLERGÉ RÉGULIER.

CAMBAGE. - Droit qui se levait sur la bière. (Du Cange, vo CAMBA.)

CAMBISTES. - Ce mot désignait autrefois les changeurs. Voy. BANQUE.

CAMBRELAGE. - Redevance perçue par le chambellan; elle attribuait à cet officier le manteau de tout vassal qui rendait hommage au roi.

CAMELIN. - Drap de couleur brune dont on se servait au moyen âge. Jean de Garlande, qui vivait au xiiie siècle, dit que le camelin tire son nom du chameau à cause de la ressemblance de la couleur de cette étoffe avec celle du chameau. M. Douët d'Arcq fait remarquer (Comptes de l'argenterie des rois de France) que l'on fabriquait aussi du camelin blanc.

CAMELOT. - Le camelot, qu'on a souvent confondu avec le camelin, en était tout à fait distinct au xive siècle, d'après M. Douët d'Arcq (l. c.). Les camelots étaient à cette époque une étoffe recherchée, faite d'une laine très-fine, approchant du cachemire, et quelquefois même de la soie.

CAMÉRIER. — Voy. CHAMBRIER.

CAMISADE. - On appelait camisade des expéditions faites de nuit, et où les soldats mettaient leurs chemises ou camises sur leurs armes pour se reconnaître.

CAMISARDS. - Nom donné aux calvinistes des Cévennes, qui, après la révocation de l'édit de Nantes (1685), prirent les armes pour la défense de leur religion. Ils tiraient leur nom de l'usage que nous venons de rappeler. Il y eut aussi des camisards blancs ou catholiques, en opposition aux camisards protestants. Les camisards catholiques s'appelaient encore cadets de la croix.

CAMOCAS. - Riche étoffe de soie que

l'on tirait souvent de l'Orient; il en est question dans les Comptes des rois de France au xive siècle, où l'on voit que le prix de cette étoffe n'était pas de beaucoup inférieur à celui des draps d'or. (Douet d'Arcq, Comptes de l'argenterie des rois de France. )

CANAUX. - Pour faciliter la navigation intérieure, on a creusé en France un grand nombre de rivières artificielles qu'on appelle canaux; on en trouvera l'énumération à l'article NAVIGATION INTÉRIEURE. -On appelle aussicanaux des bras de mer resserrés entre deux terres, comme le ca-

nalde Saint-Georges, le canal d'Otrante. CANCEL. - On appelle cancel la partie du chœur d'une église qui est le plus rapprochée du maître-autel. Le nom de cancel vient des barreaux (cancelli), dont elle est ordinairement entourée, et qui séparent les prêtres occupés du service

divin de la foule du peuple.

CANCELLATION. - La cancellation était une sorte de rature qui se faisait à claires voies, ou en treillis, ou en tracant sur la page cancellée une croix de saint André (X), ou même en coupant le parchemin par une incision cruciale. Elle annonçait quelquefois l'inutilité, et quelquefois la faussete ou la répétition superflue de la partie comprise dans la cancellation. On cancellait des pièces dans leur totalité, sans qu'on les regardat comme fausses (Ordonnances, V, 115), mais uniquement pour les rendre inutiles. La cancellation ne marqua pas même toujours qu'un acte fût nul ou qu'il n'eût plus de force; car, en 1304, Philippe le Bel ordonna aux notaires de barrer ainsi les actes, dont les expéditions auraient été délivrées aux parties. Les vidimus ou copies authentiques du xiiie siècle, et des siècles suivants, indiquent que l'acte qu'ils confirment n'a été ni cancellé, ni vicié en aucune de ses parties. Cette formule était

consacrée. Voy. D. de Vaines, Dictionnaire CANEVAS. - Bouclier de cuir dont se servaient les serfs et les vilains.

CANNE. - VOY. HABILLEMENT.

CANON. - VOY. ARMES.

raisonné de diplomatique.

CANON. - Ce mot était employé dans des acceptions très-diverses. On appelait canon, dans les derniers temps de l'empire, le rôle des revenus de l'État. Le canon impérial servit, après les invasions des barbares, à indiquer le taux de certaines redevances. Le mot canon a conservé cette signification dans quelques provinces, et spécialement en Alsace. Il désignait aussi les lois et règles de la discipline ecclésiastique. Voy. Droit

CANON. — On appelle encore canon la partie de la messe que le prètre prononce a voix basse depuis la préface jusqu'au pater. Le canon de la messe est fort ancien. Saint Ambroise en parle; il est dans sa liturgie à peu près tel que nous le voyons aujourd'hui. Le concile de Trente dit que le canon de la messe est composé des paroles de Jésus-Christ, de celles des apôtres et des premiers papes. Il défend expressément de le réciter à haute voix.

CANONICAT. — Bénéfice et dignité de chanoine. Voy. CHANOINES.

CANONIQUES (Livres). — Livres contenus dans l'Ancien et le Nouveau Testament, dont le caractère authentique et sacré a été reconnu par l'Église.

CANONIQUES (Peines). — Les peines canoniques sont celles que l'Église peut imposer. Voy. RITES ECCLÉSIASTIQUES.

CANONISATION. - Déclaration du pape qui, après de nombreuses enquêtes et formalités, met au catalogue des saints un homme dont la vie a été reconnue sainte et qui a fait quelques miracles Du Cange dit que, primitivement, la canonisation n'était qu'un ordre du pape qui faisait insérer dans le canon de la messe, le nom de ceux qui s'étaient distingués par leur sainteté. Dès les premiers siècles, l'Eglise avait eu des notaires ou greffiers qui recueillaient les actes des martyrs, le genre de leur supplice, et les circonstances qui l'avaient accompagné, et, afin que les actes ne pussent être falsifiés, l'Eglise nommait des sous-diacres qui veillaient à ce que les procès-verbaux de la mort de chaque martyr fassent conservés avec grand soin; quand elle le jugeait à propos, elle insérait leur nom au catalogue des saints. Chaque évêque en usait de même dans son diocèse, avec cette différence que le martvr qu'il honorait n'était regardé que 'comme bienheureux, tant que l'Eglise romaine n'avait pas approuvé ce culte. Le dernier exemple de ces canonisations particulières eut lieu en 1153. L'archeveque de Rouen prononça à cette époque une canonisation.

Depuis cette époque le droit d'inscrire au catalogue des saints a été exclusivement réservé au siège de Rome. Lorsque la canonisation a été prouoncce, on marque un office particulier en l'honneur du saint; on érige des églises sous son invocation et des autels pour y offrir le sacrible de la messe. Les ossements du saint, tirés de la première sépulture, sont placés dans des chàsses et portés procession-

nellement; l'anniversaire de sa mort est déclaré jour de lête. En 1225, le pape Honorius III accorda plusieurs jours d'indulgence pour les canonisations.

CANONNIERS. - Nous avons parlé ailleurs (voy. ARMES) de l'invention des armes à feu. Les compagnies spéciales de canonniers ne datent que du ministère de Louvois. Dans l'origine, le soin de veiller sur l'artillerie était confié à des troupes étrangères, d'abord aux Suisses, et plus tard aux lansquenets. Ces derniers en avaient la garde à la bataille de Marignan (1515). Il est question, sous Louis XIII, en 1621, d'un commissaire de l'artillerie qui portait le titre de colonel des pionniers. Mais le premier régiment français, chargé du service spécial de l'artillerie, fut celui des fusiliers organise en 1671. Il tirait son nom de ce que les soldats étaient armés de fusils et de baïonnettes, tandis que les autres corps d'infanterie n'avaient que des mousquets. Il se composait primitivement de quatre compagnies chacune de cent hommes, que l'on tira des autres régiments. L'une de ces compagnies était celle des canonniers ; la seconde celle des sapeurs pour les tranchées, la troisième et la quatrième se composaient de charpentiers et autres ouvriers qui servaient de pontouniers. En 1672, peu de temps avant la guerre de Hollande, le régiment des fusiliers fut augmente de vingt-deux compagnies. Il subit dans les années suivantes plusieurs suoi dans les années surantes puisters modifications exposées en détail par le père Daniel, dans son Histoire de la milice française, et trop peu importantes pour être retracées dans un résumé. En 1603, Louis XIV donna au régiment des fusiliers le nom de royal-artillerie, En 1702, ce prince organisa une compagnie de canonniers gardes-côtes de l'Océan; elle se composait de deux cents hommes sans compter les officiers.

En 1755 (8 décembre), le régiment de royal-artillerie fut réuni à celui des mineurs, des sapeurs et des pontonniers sous le nom de corps royal de l'artillerie et du génie. Ils furent de nouveau sépares en 1758 ( 5 mai ). Le régiment d'artillerie conserva depuis cette époque le nom de corps d'artillerie, et subsista jusqu'à la révolution. En 1784, un nouveau corps d'artillerie fut organisé sous le nom de corps royal de l'artillerie des colonies. En 1791, les régiments de toutes les armes ne furent plus désignés que par leurs numéros d'ordre. Pendant la révolution et l'empire, l'artillerie recut un grand developpement. Les bataillons du train d'artillerie furent créés sous le consulat, en 1800. En 1814, le service de l'artillerie employait plus de cent mille hommes. Aujourd'hui, l'armée compte quatorze régiments d'artillerie, un bataillon de pontoniers, douze compagnies d'ouvriers d'artillerie, et six escadrons du train des parcs d'artillerie. Il y a dans chaque régiment d'artillerie des artificiers qui chargent les bombes, les obus, préparent des fusées incendiaires, des boulets à éclairer, des fusées de signaux. etc. Chaque régiment a un chef artificier, et chaque batterie six artificiers.

CANONS. — Décisions des conciles. Voy. CONCILES.

CANONS. — Partie de l'habillement; ornements larges et ronds, chargés de dentelles, qu'on attachait au-dessous du genou et qui pendaient jusqu'à la moitié de la jambe. Ces canons furent à la mode pendant une partie du xvue siècle. Molière s'en est moqué dans l'École des Maris (act. I, sc. 1), où il parle

... de ces grands canons , où comme en des entraves. On met tous les matins ses deux jambes exclaves.

CANTATE. — Petit poëme destiné à être chanté. J. B. Rousseau a composé les premières cantates françaises. Ce genre de poésie était depuis longtemps cultivé en Italie.

CANTON. — Subdivision de l'arrondissement; il y a un juge de paix par canton. Voy. Divisions de la France.

CANZONES. — Chants des troubadours. Voy. TROUBADOURS.

CAORSINS. — On appelait, au moyen âge, caorsins ou cahorsins, les banquiers ct les usuriers. Ce mot venait, selon les ans, des Corsini de Florence, selon d'autres, des habitants de Cahors qui pratiquaient l'usure. Plusieurs ordonnances des rois de France chassèrent du royaume les cahorsins aussi bien que les juifs et les Lombards qui se livraient au même commerce.

CAPARAÇONS. — A l'époque féodale, les chevaux étaient bardés de fer comme les chevaliers. Cette armure était primitivement leur seul caparaçon. Dans la suite, des housses richement ornées flot-tèrent sur les chevaux dans les tournois, et portèrent les armes des seigneurs. On en voit un spécimen dans le tournoi du roi René, dont le dessin est reproduit au mot Armes (fig. P). Le mot caparaçon est espagnol et dérivé de cape; il a la même signification que grande cape.

CAPDALAT. — Ancien titre de dignité qui s'appliquait principalement à la terre de Buch ou Buchs (Gironde). CAPE. - Vètement commun aux deux sexes qui a servi de modèle à la robe des moines. La cape était une ample robe munie d'un capuchon que l'on rabattait sur la tête pour se garantir contre le vent et la pluie. La capote des paysannes de quelques provinces rappelle encore ce vètement primitif. La cape d'étoffe précieuse, ornée de broderies d'or et d'argent, était réservée aux rois, aux seigneurs, et aux dignitaires de l'Église. Le manteau royal et ducal a longtemps rappelé la cape de nos pères; on la retrou ve encore aujourd'hui dans la chappe des ecclésiastiques. Le nom même de chappe n'est qu'une forme du mot cape.

CAPELINE. - Espèce de chapeau. « C'était autrefois, dit Furetière, un chapeau de forme basse et de petit bord, que portaient les bergers, les messagers et les laquais. Au xvne siècle, selon le même auteur, la capeline était un chapeau que les femmes portaient par galanterie et par ornement, à la chasse, au bal, et en mas-carade. Il était fait d'ordinaire de paille à grands bords, doublé de taffetas ou de satin, et couvert de plumes; ce n'était quelquefois qu'un bonnet de velours garni de plumes. - En termes de blason, on a appelé capeline une espèce de lambrequin que les anciens chevaliers portaient sur leur heaume (voy. Armes, fig. P). Ce mot a donné lieu à l'expression proverbiale : homme de capeline, pour dire un homme résolu et déterminé au combat. » Le casque ou pot de ser que portaient les fantassins du xve siècle (voy. ARMES, fig. T), se nommait aussi capeline.

CAPÉTES. — Boursiers du collège de Montaigu. Les bourses des capètes avaient été fondées, en 1480, par Jean Standonck, de Malines, docteur en Sorbonne. Les boursiers reçurent ce nom, parce que, outre une espèce de froc, ils portaient de petits manteaux appelés capètes.

CAPÉTIENS. — La dynastie capétienne qui tire son nom de Hugues Capet, a régné sur la France de 987 à 1789, et de 1815 à 1848. Voy. ROYAUTÉ.

CAPISCOL. — On donnait le nom de capiscol (caput scolæ) à un des dignitaires des anciens chapitres qui était chargé de présider aux écoles; on l'appelait aussi quelquefois écolâtre. Le nom de capiscol désignait encore, d'après Lacurne Sainte-Palaye (ve CAPISCOL), le cours d'études comprenant la théologie, le droit, la médecine, et les lettres nommées à cette époque Faculté des arts.

CAPITAINAGE. - Droit que percevaient les officiers royaux dans le Forez; c'était une espèce de taille on d'impôt foncier et personnel.

CAPITAINE. — Ce mot désigne un chef (caput ) et s'applique tantôt à l'armée de terre, tantôt à la marine (voy. Hierar-CHIE MILITAINE et MARINE). — Primitivement, et jusqu'au xvi siècle, le capitaine occupait un des premiers degrés dans la hiérarchie militaire; il est tombé auccessivement au septième rang.

CAPITAINE AUX GARDES. — Officier qui commandait une des trente compagnies d'infanterie dont se composaient les gardes françaises.

CAPITAINE D'ARMES. — On appellait autrefois et on appelle encore aujourd'hui capitaines d'armes ou d'armement, les officiers chargés de veiller à ce que les armes de la compagnie soient toujours en bon état.

CAPITAINES DES FOIRES. — Magistrats etrangers que l'on pourrait comparer auc consuls actuels et qui résidaient en France, au moyen âge, avec mission de protéger leurs concitoyens dans les foires de Champagne. On trouve, en 1297, un Médicis de Milan qui prenait le titre de capitaine de la communauté des marchands italiens. (CAPITANEES et rector universitatis mercatorum Italiæ.) Voy. FOIRES.

CAPITAINE DES GARDES. — Officier qui commandait une des quatre compagnies de gardes à cheval de la maison du rei. Voy. Maison du Roi.

GAPITAINES DES VILLES. — L'institution des capitaines des rilles date de la
première partie du xiv siècle. Philippe V
les établit dans les places fortes, à côté
des prévôts et des haillis, pour qu'ils
commandassent les troupes et veillassent
au maintien de la tranquillité publique;
ce sont les termes mèmes de l'ordonnance
(Ordonnances des R. de F., 1, 635). Cette
institution prouve que les rois reconnaissaient de plus en plus la nécessité de séparer des fonctions qui jusqu'alors avaient
été réunies.

CAPITAINERIE. — Gouvernement d'une maison royale et des terres qui en dépendaient; on disait dans ce sens la capitainerie de Fontainebleau, de Boulogne, etc. l'officier préposé à une capitainerie avait sous ses ordres un grand nombre de gardes pour veiller à l'entretien des forêts et des chasses. Les capitaines des chasses avaient juridiction, mais seulement pour les défits de chasses, les appels de leurs tribunaux se relevaient aux tables de marbre et en dernier ressont aux parlements. On appelait aussi capitaines

tainerie le commandement des hommes préposés à la garde d'une certaine étendue de côtes, et cette étendue de côtes elle-même. Le capitaine général, auquel appartenait l'autorité supérieure dans une capitainerie, avait sous ses ordres un major général et un lieutenant général qui composient son état-major.

CAPITALE. - Paris n'a pas toujours été capitale de la France, c'est-à-dire ville principale, siège du gouvernement francais. Sous les Mérovingiens, Metz, Soissons, Orleans, étaient capitales aussi bien que Paris. Charlemagne avait choisi pour capitale Aix-la-Chapelle. Charles VII, au commencement de son règne, fit de Bourges le siège de son gouvernement; mais en général, depuis l'avénement des Capétiens, Paris a été capitale de la France. Il serait facile d'en trouver la raison dans sa situation sur un grand fleuve et au milieu d'une contrée dont les habitants, par leur caractère sympathique, ont pu réunir toutes les nuances du génie français. Tours, et les villes de la Loire, qui semblaient appelées, par leur position centrale, à l'emporter sur Paris, sont habitées par une population ingénieuse, mais nonchalante. Les grandes villes du midi, comme celles des extremités orientale et occidentale, ont une physionomie caractérisée et des mœurs originales, qui les séparent profondément du reste de la France. On peut donc, sans esprit de système, reconnaître que l'aris était mieux placé qu'aucune autre ville pour opérer cette fusion des populations qui est surtout l'œuvre d'une capitale. Dès le xvie siècle la supériorité de Paris était reconnue. On lit dans les Mémoires de Michel de Castelnau, écrivain de cette époque : « Paris est la capitale de tont le royaume et des plus fameuses du monde, tant pour la splendeur du parlement qui est une compagnie illustre de cent trente juges, suivis de trois cents avocats et plus, qui ont reputation envers tous les penples chrétiens d'ètre les mieux entendus aux lois humaines et au fait de la justice; que pour la faculté de théologie et les antres langues et sciences, qui reluisent plus en cette ville qu'en autre du monde, outre les arts mécaniques et le trafic merveilleux qui la rend fort peuplée, riche et opulente; de sorte que les autres villes de France et tous les magistrats et sujets y ont les yeux jetés, comme sur le modèle de leurs jugements et administrations politiques. »

CAPITANE. — Galère qui portaitle commandant. En 1669, Louis XIV supprima la charge de capitaine général des galères. Dès lors il n'y eut plus de galère capitane. La première galère s'appela réale ou royale, et la seconde patronne.

CAPITATION. - Impôt personnel établi par les empereurs romains (voy. Impôts). Louis XIV retablit, en 1695, la capitation qui devait être payée par tous les Français, sans distinction de privilégiés et de non privilégiés. Saint-Simon ( Mémoires, I. 250 ) en attribue l'invention à Lamoignon de Basville, intendant du Languedoc, et prétend que le contrôleur général Pontchartrain résista à l'établissement de cet impôt. « Il en prévoyait, dit-il, les terribles conséquences et que cet impôt était de nature à ne jamais cesser. A la fin, à force de cris et de besoins, les brigues lui forcèrent la main. » La capitation, après avoir été suspendue en 1698, fut rétablie en 1701 et elle a été maintenue, sous le nom d'impôt personnel, jusqu'à nos jours.

La capitation devait être établie d'après une échelle proportionnelle. Les pauvres, les ordres mendiants et les Français dont la contribution n'atteignait pas quarante sous (on fixa plus tard la limite à vingt sous) en étaient exempts. Tous les autres étaient divisés en vingt-deux classes d'après leur fortune et devaient être soumis à une taxe proportionnelle : mais ces projets ne se réalisèrent pas. Le clergé se racheta de la capitation par un don gratuit, et, en 1710, s'en affranchit complétement en payant six fois la valeur de ce don. Les privilégiés obtinrent des rece-veurs spéciaux. Les parlements et les autres tribunaux tirent eux-mêmes la répartition de la capitation. Enfin les pays d'états (voy. ETATS) obtinrent de se racheter de la capitation en stipulant le payement d'une certaine somme pour toute la province.

CAPITOLE. - Hôtel de ville de Toulouse.

CAPITOULATS. — Quartiers de Toulouse administrés par des capitouls.

CAPITOULS. — Magistrats municipaux de Toulouse; ils tiraient leur nom du Capitole où ils se réunissaient. Ces noms suffraient pour prouver que la commune de Toulouse remontait aux municipes romains (voy. Communes et Municipes). La dignité de capitoul était très-recherchée. C'était un proverbe dans le midi de la France;

Cil de noblesse a grand titoul Qui de Toulouse est capitoul.

Au xviite siècle, la dignité de capitoul anoblissait. Ces magistrats avaient droit d'image, c'est-à-dire que, l'année de leur

administration écoulée, leur portrait était placé dans la maison de ville, coutume qui rappelait encore leur origine romaine ; on sait, en effet, que le jus imaginum (droit des images) était une des prérogatives du patriciat romain. Toulouse se divisait, au moyen âge, en bourg et en cité, et chaque partie fournissait six capitouls. En 1336, la ville étant plus peuplée que le bourg donna buit des douze magistrats. En 1390, Charles VI réduisit les capitouls à quatre; en 1392, il en porta le nombre à six, puis à huit et enfin à douze en 1401. En 1438, les capitouls furent de nouveau réduits à huit et restèrent fixés à ce nombre jusqu'à la révolution qui iniposa à toute la France le même régime municipal.

CAPITULAIRES. - Ordonnances des rois francs et principalement de Charlemagne qui tiraient leur nom de ce qu'elles étaient divisées par chapitres (per capita ou capitula). Anségise, abbé de Fontenelle ou Saint-Wandrille, en fit un premier recueil en 827; un diacre de Mayence, nommé Benoît, en réunit un grand nombre d'autres; enfin, en 1677, le savant Baluze, bibliothécaire de Colbert, a publie un recueil des capitulaires en 2 vol. in-folio. Ces lois sont trop importantes pour que nous n'en exposions pas le caractère et les principales dispositions, Les capitulaires embrassent tous les détails du gouvernement, depuis les intérêts politiques les plus élevés jusqu'aux revenus des métairies. Pour traiter avec plus de méthode de ces lois carlovingiennes, nous examinerons successivement les dispositions relatives à l'état des personnes, au gouvernement central et local, à l'administration de la justice, au service militaire, aux finances, au commerce et à l'industrie, enfin aux écoles et au clergé.

S Ier. Etat des personnes. - Lorsque Charlemagne monta sur le trône (768), l'aristocratie des leudes avait triomphé des Mérovingiens. Elle avaitsecondé l'avénement des Carlovingiens, qui avaient ménagé en elle l'instrument de leur puissance. Les seigneurs et les vassaux (les mots seniores et vassi se trouvent déjà dans les capitulaires ) formaient une hiérarchie étroitement unie et presque entièrement indépendante du pouvoir central. Charlemagne voulut, au contraire, reconstituer l'autorité monarchique et rétablir le rapport direct du souverain au sujet. Tel est le but des dispositions relatives aux hommes libres. La classe des ahrimans (voy. ce mot) disparaissait et se confondait avec les vassaux; Charlemagne voulut la relever. « Que les hommes



libres, dit l'empereur, ne soient point opprimes par les puissants; que ceux-ci ne les forcent point de vendre ou livrer leurs biens. Nous ne voulons pas qu'eux ou leurs parents soient dépouillés et qu'ainsi les serviteurs du roi deviennent moins nombreux. » Les hommes libres ne dépendant que de l'empereur formaient cette classe de serviteurs royaux que Charlemagne voulait reconstituer. Il les exempta de toute redevance à l'égard des comtes et des viguiers ou vicomtes, « Que les hommes libres, dit-il, ne payent aucune redevance aux comtes ou vicomtes, de leurs prés, moissons, labours, vignobles; ils ne leur doivent ni frais de voyage ni frais de séjour; ils ne sont astreints qu'au service dû au roi et à ceux qui proclament en son nom le ban de guerre (ad heribannatores). » L'empereur dispensa les hommes libres de venir aux plaids que les comtes tenaient tous les mois, à moins qu'ils n'y fussent intéresses, comme demandeurs ou défendeurs. Ils n'étaient obligés d'assister qu'à trois plaids détermines

Les capitulaires parlent aussi des esclaves; mais sans entrer dans les détails. On remarque seulement la disposition qui défend de les vendre au delà des frontières. Celui qui la viole doit payer autanı d'amendes qu'il a vendu d'esclaves. S'il ne peut les payer, il est lui-même

réduit en esclavage.

SII. Gouvernement central et local. -L'empereur, dans le système de Charlemagne, est seul maitre; mais il aime à s'entourer de ses guerriers, à les consulter: il ordonne que deux fois par an, en été et en automne, ils se rendent aux assemblées nationales (ut ad mallum venire nemo tardet ). L'empereur écoutait les avis et se réservait la décision. Outre l'assemblée générale que présidait Charlemagne et qui ne se composait que des guerriers qui l'accompagnaient et probablement aussi des hommes libres de la province où il se trouvait, il y avait des assemblées particulières dans les comtés et subdivisions des comtés. Charlemagne avait institué des envoyés royaux (missi dominici) pour connaître dans ses moindres détails l'administration et les besoins de chaque partie de l'empire. Quatre fois par an, ces missi dominici parcouraient l'empire; les capitulaires leur prescrivent de faire leurs inspections en janvier, avril, juillet et octobre. Aussitot qu'ils arrivaient dans un comté, ils devaient réunir les leudes et les ahrimans, les principaux dignitaires ecclésiastiques et laïques, les interroger sur l'administration locale, sur les comtes ou grafs, les centeniers, les

dizainiers, les échevins ou juges. Ils devaient réprimer tous les abus qui leur étaient signales, et, comme ils ne pouvaient pénétrer dans toutes les localités et surveiller tous les détails de l'administration, ils nommaient des sous-commissaires qui parcouraient les pagi et leur rendaient compte de leur inspection. Les missi étaient ainsi informés exactement de tous les abus, des vœux et des besoins des populations. S'ils ne pouvaient eux-mêmes y pourvoir, ils en rendaient compte à l'empereur dont la pensée embrassait l'empire entier. Au milieu de ses campagnes de Saxe, d'Italie ou d'Espagne, il réglait les affaires de quelque obscur comté et résolvait toutes les difficultés que lui soumettaient ses envoyés, Beaucoup de capitulaires ne sont que des

réponses à leurs questions.

S III. Justice. - L'administration de la justice est un des points sur lesquels les capitulaires renferment le plus de dispositions. Le comte avait son tribunal et était tenu de rendre bonne justice en se conformant à la loi. « Que les comtes et les vicomtes, dit Charlemagne, connaissent la loi (legem sciant), afin que devant eux personne ne puisse prononcer une sentence injuste ni alterer la loi.» On voit, dans ce passage, que les comtes et les vicomtes avaient des assesseurs. On les appelait scabins ou échevins (scabini); ils étaient nommes par les magistrats royaux, et remplaçaient les rachimbourgs des lois barbares qui venaient assister le comte à son tribunal, mais comme simples jures. Les scabins sont, au contraire, des juges royaux qui doivent connaître la loi. « Que les juges, disent les capitulaires, prononcent suivant la loi écrite et non d'après leur caprice. » La coutume tentait déia de se substituer à la loi écrite: Charlemagne ramène les juges au texte de la loi. Il veut qu'ils entendent avant tout les causes des orphelins et des mineurs, et leur recommande de ne pas aller à la chasse ou aux festins le jour où ils doivent tenir les plaids. Le comte même devait être assidn à remplir les fonctions de juge. Si les missi dominici remarquaient qu'il les négligeat, ils devaient s'établir dans sa maison et y vivre à discrétion jusqu'à ce qu'il obeit. La même prescription est répétée pour les évêques, abbés et seigneurs qui ne rendaient pas exactement la justice.

Il y avait hierarchie dans les tribunaux carlovingiens : au degre inférieur étaient les tribunaux des dizainiers et centeniers. Ils ne pouvaient condamner à mort ni à la perte de la liberté. Le troisième tribunal était celui du comte. Le capitulaire de Mantoue (781) dit formellement : « Le troisième appel sera porté devant le comte qui nommera des juges convenables pour s'assurer s'il y a deni de justice. » On pouvait appeler des conites aux missi dominici et au comte du palais qui était le grand juge de l'empire carlovingien; enfin l'empereur lui-même recevait les appels et il semble que son palais était encombré de plaideurs; car il est question dans un capitulaire de 810 « de ceux qui troublent le palais de l'empereur et remplissent ses oreilles de leurs clameurs. » Les procès des évêques, abbés, comtes et principaux seigneurs étaient réservés formellement à l'empereur (capit. d'Aix-la-Chapelle, 812 ). Les capitulaires indiquent que des précautions avaient été prises pour prévenir l'abus des appels. Ceux qui ne voulaient pas se soumettre au jugement des scabini étaient tenus de les convaincre de faux; il fallait qu'ils prissent les juges à partie; sinon, ils étaient jetés en prison. Si l'appelant était convaincu de mauvaise foi, il etait condamné à paver une amende de douze sous ou à recevoir quinze coups de baton des juges qui avaient prononce la sentence dont il appelait.

La penalité était très sevère: un premier vol était puni de la perte d'un œil; pour le second, on avait le nez coupé : le troisième entraînait la peine de mort. Le parjure avait la main coupee. Les épreuves établies par les lois barbares (voy. ORDALIE) ne sont pas entièrement supprimees par les capitulaires. L'épreuve de la croix, qui consistait à tenir les bras étendus le plus longtemps possible, est formellement admise dans un capitulaire de 806. Il est aussi question de duel judiciaire dans un capitulaire daté de Pa-

vie (801). § IV. Service militaire. - Les capitulaires sont remplis de dispositions relatives à la guerre et au service militaire. Les guerres privées se multipliaient; Charlemagne les prohiba. Il défendit à tous ceux qui n'étaient pas officiers royaux d'engager à leur service une troupe de fidèles ou antrustions (de truste facienda nemo præsumat ). Si, malgre ces defenses, une guerre privee éclatait, les officiers royaux devaient contraindre les adversaires à garder la paix; sinon, les amener devant l'empereur qui leur imposerait un traité, et, si après la conclusion de la paix, une des parties la violait et tuait l'autre, le meurtrier était condamné à payer un wehrgeld à la famille de la victime, ainsi qu'une amende dont bénéficiaît le trésor royal, et à perdre la main

Les capitulaires déterminaient les con-

par laquelle il s'était parjuré.

ditions du service militaire. Tout possesseur de quatre manses était tenu de répondre en personne au ban de guerre et de marcher avec son seigneur ou avec le comte. Ceux qui avaient moins de quatre manses se réunissaient pour compléter quatre manses et fournir un homme d'armes. Tous les bénéficiers qui après la proclamation de l'hériban, ne prenaient pas les armes pour marcher contre l'ennemi, perdaient leur bénéfice. Les armes étaient déterminées ; c'était une lance , un bouclier, un casque, un arc, douze flèches. Le propriétaire de douze manses devait aussi avoir une cuirasse de fer poli. Ceux qui étaient astreints au service militaire étaient obligés de se munir d'armes et de vêtements pour six mois, et de vivres pour trois mois. Les missi dominici dressaient un tableau exact de tous les bénéficiers, et il était défendu aux principaux seigneurs d'empécher leurs vassaux d'accompagner à la guerre les comtes dans le gouvernement désquels ils étaient compris (cujus pagenses sunt).

§ V. Finances. - Le système financier n'avait encore ancune régularité à l'époque de Charlemagne. Un certain nombre de terres étaient censitaires, c'est-à-dire soumises à un impôt en nature ou en argent. Il y avait aussi un impôt personnel qui pesait sur quelques classes. Charlemagne maintint tous les droits du pouvoir souverain, et exigea le payement exact de ces impôts. Il défendit sévèrement aux scigneurs d'établir des peages illicites. « Que personne, dit-il, n'nit l'audace de percevoir le tonlieu (droit de péage) dans un lieu quelconque, à moins qu'il n'y ait eu des ponts à une époque fort ancienne, et que la coutume d'y lever un impôt ne soit établie depuis longtemps, » Charlemagne interdit aux seigneurs de battre monnaie et voulut qu'on ne reconnût dans tout l'empire que la monnaie frappée dans son palais d'Aix-la-Chapelle. Enfin, commo il tirait ses principales ressources de ses villæ on métairies, il publia un ca-pitulaire pour en régler l'administration (capit. de villis', et l'héritier des empereurs ne crut pas déroger en s'occupant des herbes de ses jardins.

S VI. Industrie et commerce. - Les associations, nommées ghildes, furent prohibées par les capitulaires; Charlemagne défendit de former des sociétés où l'on s'engageait par serment. Ce fut le caractère politique de ces ghildes qui le porta à les interdire; car, dans le même capitulaire, il admit les associations de secours mutuels pour réparer les désastres des incendies ou des naufrages. Il ne tolerait qu'une seule mesure pour tout l'em-



pire ( de mensuris, ut, secundum jussionem nostram, æquales fiant). Il faudra traverser dix siècles avant d'arriver de nouveau à cette égalité de poids et mesures. Plusieurs capitulaires prescrivent aux gouverneurs et autres magistrats de veiller à la sécurité des voyageurs. Il est formellement défendu de lever des impôts sur les marchands qui traversent l'empire (capit. d'Aix-la-Chapelle, 809). Les voyageurs doivent être partont accueillis avechospitalité Charlemagne s'occupait aussi des marchands qui faisaient le commerce à l'étranger, déterminait les routes qu'ils pourraient suivre et recommandait aux comtes de veiller à leur sùreté. Ces ordres s'adressaient principalement aux comtes de Bardenwick (ville située près de Lunebourg et ruinée au xue siècle), de Zelle, de Magdebourg, d'Erfurt, de Ratisbonne et de Lorch, au confluent de l'Ens et du Danube. On voit même Charlemagne suivre les marchands francs à l'étranger et les recommander au roi anglo-saxon Offa. Deux restrictions importantes sont apportées au commerce avec l'etranger; les marchands francs ne peuvent vendre ni esclaves ni armes aux nations étrangères.

S VII. Ecoles. - On sait les efforts de Charlemagne pour ranimer dans son empire le goût des lettres et y répandre l'instruction « Il amena de Rome, dit un de ses historiens, à l'année 787, des maitres dans l'art de la grammaire et du calcul, et leur ordonna de propager partout la culture des lettres. » Pour apprécier avec justice les efforts de Charlemagne, il faut se rappeler à quel degré de barbarie etait tombé l'empire franc au commencement du vine siècle. Plusieurs capitnlaires ont spécialement pour but la tondation d'écoles. Ils recommandent d'établir partout des écoles de lecture pour les enfants, et d'enseigner, dans chaque monastère et dans chaque église épiscopale, le chant, la musique, le calcul et la grammaire qui comprenait à cette époque toutes les études littéraires (cap. ap. Baluze, I, 237). « Que dans toutes les bourgades, dit ailleurs Charlemagne, les prêtres tiennent des écoles, et si quelques fidèles leur envoient leurs enfants pour les instruire, qu'ils ne refusent pas de les recevoir, mais qu'au contraire ils les instruisent avec charité, sans exiger aucun salaire; qu'ils se contentent de ce que les parents voudront leur donner. » Il serait facile de multiplier les citations. Je renvoie ceux qui voudront étudier cette question au recueil de Baluze. La lettre adressée par Charlemagne à Baugulf, abbé de Fulde (Baluze, 1, 201 et suiv.) prouve quelle

importance l'empereur attachait à ce que les ecclésiastiques fussent instruits. En terminantil recommande à l'abbé de Fulde de communiquer sa lettre à tous ses sufragants et de la répandre dans les monastères. La multitude d'hommes éminents pour l'époque qui sortirent des écoles carlovingiennes, atteste que les efforts de l'empereur ne furnen pas aussi stériles qu'on l'a prétendu.

S VIII. Clerge. - C'était surtout le clerge qui secondait l'empereur dans cette partie de son œuvre. Charlemagne l'en récompensa en lui donnant une large part d'influence politique et de richesses. Il établit régulièrement la dime qui insqu'alors n'était qu'un usage (capitulaire de Francfort, ann. 794). Plusieurs capitulaires confirmèrent cette institution et expliquèrent la destination de cet impôt. La première partie de la dîme devait être consacrée à l'ornement des églises, la seconde à l'usage des pauvres et des étrangers, et la troisième ré-ervée aux prêtres, Mais en même temps Charlemagne interdisait aux ecclésiastiques la chasse, la guerre, le mariage. Plusieurs dispositions des capitulaires prouvent combien les mœurs barbares avaient envahi l'Eglise. « Nous défendons aux prêtres, dit un capitulaire de 769, de verser le sang des chrétiens ou des paiens; nous leur interdisons aussi la chasse et les courses dans les forêts avec des chiens, des éperviers et des faucons. » Tout en accordant au clergé une grande place dans les assemblées politiques, il ne voulait pas qu'il se mèlàt tellement des affaires séculières que sa mission réelle fût mise en oubli. Dans un capitulaire de 811, la question suivante est posée aux missi dominici « Il faut examiner jusqu'à quel point les évèques et les abbés doivent s'occuper des affaires séculières, et les comtes et les laignes des affaires ecclésiastiques. On devra discuter avec sagacité le sens de ce que dit l'apôtre : que ceux qui se consacrent au service de Dieu ne se mélent point des affaires séculières (Ep. II à Tini., 2, 4), et examiner à qui s'adresse ce discours. »

Ce résumé rapide suffit pour donner une idée de l'importance des capitulaires. On trouvera une étude approfondie de ces lois dans le Cours d'histoire de la civilisation en France par M Guizot.

CAPITULAIRES (Registres). — Registres où sont consignées les délibérations des chanoines; ils fournissent de précieux renseignements pour l'histoire des principales villes, surtout pendant le moyen âge. Voy. CHANOINES. CAPITULATION. - Reddition d'une place forte. Voy. Fortifications.

CAPORAL. — Grade inférieur dans l'infanterie; il y avait autrefois l'anspessade au-dessous du caporal. Voy. HIÉRARCHE MILITAIRE.

CAPOTS. — Population dégradée plus connue sous le nom de cagots. Voy. CAGOTS.

CAPSE. — Boite de cuivre ou de ferblanc, où les juges déposaient leurs suffrages lorsqu'on subissait un examen pour l'acte de tentative (voy. THÈSES) ou pour la licence.

CAPSOL. — On appelait capsol ou capsou un droit prélevé dans certaines contrées par le seigneur sur la vente des biens de ses vassaux.

CAPTAL. — Mot gascon qui signifiait chef ou seigneur. Le captal de Buch, Jean de Grailly, s'est rendu célèbre dans les guerres du XIV\* siècle. La petite seigneurie de Buch était située dans le département de la Gironde.

CAPUCE, CAPUCHON. — Morceau d'étoffe qui tenait à la robe des moines et se rabattait sur la tête. Pendant plusieurs siècles toutes les classes portèrent des capuces ou capuchons.

CAPUCIES. -- L'association des capuciès se forma en Bourgogne, en 1186, pour lutter contre l'anarchie qui désolait alors la France, et rétablir la paix. A la tête des capuciès était un bûcheron qui prétendait que la sainte Vierge, dans une apparition merveilleuse, lui avait remis une image du Christ, avec cette inscription : «Agneau de Dieu, qui ôtez les pechés du monde, donnez-nous la paix, » Secondé par l'évêque du Puy, il réussit à organiser une association dont les membres se distinguaient par un capuchon blanc, d'où leur vint le nom de capucies. Ils s'engageaient per serment à conserver la paix entre eux et à combattre tous les ennemis de la paix. Ils employaient, pour établir la concorde, les moyens les plus violents. On fut obligé de résister à leur zèle fanatique, et l'association des capuciès fut dissoure par la

CAPUCIN, CAPUCINES. - Voy. CLERGÉ RÉGULIER.

CAQUEUX, CAQUINS. — Populations semblables aux cagots. Voy. CAGOTS.

CARABINE, CARABINIERS. - Voy. AR-MÉE, ARMES et ORGANISATION MILITAIRE.

CARABINS. — Corps de cavalerie légère, aux xvie et xviie siècles. Voy. Arméh. CARAT. — Poids qui exprime le titre de perfection plus ou moins grande de l'or.

CARAVELLE. — Vaisseau rond qui portait des voiles triangulaires appelés voiles latines.

CARBONARI. — Association secrète empruntée à l'Italie et organisée en France vers 1820. Voy. SOCIÉTÉS SECRÈTES.

CARBOUILLON. — Le carbouillon ou droit de carbouillon était un impôt qui se prélevait sur les salines de Normandie et qui était du quart du prix du sel blanc fabrique dans les salines.

CARCAN. — Collier de fer qui servait à attacher les criminels à un poteau. Voy. Peines AFFLICTIVES.

CARCISTES. - Nom d'un parti qui, vers la fin du xvi siècle, désola la Provence; il se composait des partisans du comte de Carces, grand sénéchal de Provence.

CARDEURS. - Ouvriers travaillant la

CARDINAL, - Dès le ve siècle, il est question de cardinaux dans l'Eglise romaine, mais ce titre ne signifiait alors autre chose que clerc titulaire d'une église cardinale ou principale, soit qu'il fût prêtre ou évêque. On disait un prêtre-cardinal ou un évéque-cardinal pour désigner un prêtre ou un évêque qui avait à toujours le soin d'une église, et le distinguer d'un prêtre ou d'un évêque qui n'avait les mêmes fonctions que temporairement. Ce nom de cardinaux marquait, dit Fleury, qu'ils étaient attachés à leur église, comme une porte est engagée dans ses gonds (le mot cardinal vient du latin cardo, gond). Il y avait aussi des diacrescardinaux pour les oratoires de moindre importance. Le pape saint Grégoire se sert souvent du mot cardinal dans ce sens, Plus tard, le titre de prêtres-cardinaux fut attribué spécialement aux prêtres des villes. L'Eglise romaine, plus fidèle que les autres aux anciennes traditions, conserva cet usage. Dans un synode tenu à Rome, en 963, on trouve mentionnés des cardinaux-prétres et des cardinaux-diacres. Peu à peu, le titre de cardinal tomba en désuétude dans toutes les autres églises, et devint une dignité exclusivement romaine. Il y avait cependant quelques exceptions; l'abbé de Vendôme jouissait encore du titre de cardinal au temps du concile de Constance (1413-1418).

En 1059, le pape Nicolas II confia l'élection du souverain pontife au collège des cardinaux (voy. CONCLAVE). A partir de cette époque, les cardinaux formèrent le sacré collège et voulurent sièger au-

dessus des évêques et même des archevêques metropolitains. En France, cette pretention rencontra une assez vive opposition. Cependant, dès l'époque de saint Louis, ils obtinrent la préséance sur les évêques, et, sous le règne de Philippe le Bel, l'égalité avec les princes. Aux états de Tours, sous Louis XII (1505), le cardinal de Sainte-Suzanne, évêque d'Angers, était à la droite du roi et le roi de Sicile à la gauche. Cependant les pairs ecclésiastiques disputèrent le pas aux cardinaux; et lorsqu'à la scance solennelle du parlement, où fut proclamée la majorité de Louis XIII, le 2 octobre 1614, on donna la préséance aux cardinaux, les pairs ecclésiastiques se retirérent pour ne pas préjudicier à leurs droits. Peu de temps après, le 10 janvier 1630, le pape Urbain VIII ordonna qu'à l'avenir les cardinaux seraient appelés éminences; jusqu'alors on leur avait donné les titres d'illustrissimes et révérendissimes. A la même époque, les évêques recurent le titre de grandeur qui leur a été conservé.

Pendant longtemps le nombre des cardinaux n'était pas déterminé. Un règlement du concile de Constance l'avait tixé à vingt-quatre, mais dans la suite les papes l'augmentèrent Sixte-Quint en fixa le nombre à soixante-dix par une bulle da 3 décembre 1586; il devait y avoir six cardinaux-évêques, quarante-cinq cardinauxprètres, et dix neuf cardinaux diacres. Ce règlement a été suivi par les successeurs de Sixte-Quint. Les insignes de la dignité des cardinaux, tels que le chapeau rouge, la pourpre, la calotte rouge, leur furent attribués à diverses époques. Ce fut le pape Innocent IV qui, au concile de I.yon en 1243, donna aux cardinaux le chapeau rouge. Vers la fin du xme siècle, le pape Boniface VIII leur attribua la robe rouge ou robe de pourpre. Enfin, Paul II y ajouta, en 1464, la barrette ou calotte rouge, le cheval blanc et la housse de pourpre.

Il y a maintenant trois ordres de cardinaux : les cardinaux-évéques, les cardinaux-prètres et les cardinaux-diacres.
Lorsque le pape fait une promotion de cardinaux, il leur donne le titre de prêtre ou de diacre, selon qu'il le juge à propos. Ils prennent leur rang suivant l'année de leur promotion et le titre qu'ils portent. Le premier cardinal-évèque, le premier cardinal-prêtre et le prenier cardinal-diacre sont appelés chefs d'ordre. Ce sont eux qui dans le conclave reçoivent les ambassadeurs et donnent audience aux magistrats. Le plus ancien cardinal par promotion ou celui qui a pu choisir le premier titre des cardinaux-évèques, qui est celui d'Ostie, devient

doyen du sacré collège, et a le droit de sacre le pape, quand il est choisi entre les cardinaux qui ne sont pas évèques. Il a le pallium (voy. ce mot comme les acchevèques. Au moment de leur promotion, les nouveaux cardinaux perdent leurs bénéfices, et ce n'est que par grâce que le pape les leur rend. Les cardinaux etrangers ne reçoiveut point le chapeau qu'ils n'aient un induit (voy. ce mot) qui les dispense de renoncer à leurs bénéfices.

Un cardinal, qui va à Rome pour y recevoir le chapeau, doit s'y rendre en habit court violet. Pour l'audience du pape il porte l'habit long; il ne sort ensuite de chez lui que pour le consistoire. Le jour fixe il se rend au consistoire en carrosse de cérémonie et avec la plus grande pompe. « Il s'arrète, dit Aimon ( Tableau de la cour de Rome), dans la chapelle de Sixte, quand la cérémonie se doit faire au Vatican, et dans une chambre, si c'est à Monte Cavallo. Cependant les anciens cardinaux entrent deux à deux dans la salle du consistoire, et, après avoir recu l'obedience ou baisé la main du pape, deux cardinaux-diacres vont chercher le nouveau cardinal et le conduisent devant le pape, auquel il fait trois révérences profondes, une à l'entrée de la chambre de Sa Sainteté, l'autre au milieu et la troisième au bas du trône. Ensuite il monte les degrés, baise les pieds au pape qui l'admet aussi au baiser de paix. Le nouveau cardinal donne également le baiser de paix à tous les anciens cardinaux. Cette première cerémonie achevée, le chœur des musiciens entonne le Te Deum. Les cardinaux s'en vont deux à deux à la chapelle papale, où ils font le tour de l'antel avec le nouveau cardinal, accompagné d'un ancien qui lui cède la main droite pour cette fois seulement. Après quoi, le nouveau cardinal vient s'agenouiller sur les marches de l'autel, où le premier maître des cérémonies lui met sur la tête un capuchon qui pend derrière sa chappe, et, quand on chante le Te ergo du Te Deum, le nouveau cardinal se prosterne profondément et demeure dans cette posture, non-seulement jusqu'à la fin du cantique, mais encore pendant que le cardinaldoyen, qui est pour lors à l'autel du côté de l'épitre, dit quelques oraisons mar-quées dans le pontifical romain. Lorsque les prières sont finies, le nouveau cardi-nal se relève; on lui abaisse le capuchon; après quoi le cardinal-doyen, en présence de deux chefs d'ordre et du cardinal camerlingue ou chancelier, lui présente la bulle du serment qu'il doit prêter. Après l'avoir lue, il jure qu'il est prêt à répandre son sang pour la sainte Eglise romaine

Dia 200 by Googl

pour le maintien des privilèges du clergé apostolique auquel il est agrégé. Tous les cardinaux retournent ensuite dans la chambre du consistoire, dans l'ordre qu'ils avaient gardé pour en sortir. Le nouveau cardinal s'y rend aussi, mar-chant à la droite de l'ancien qui l'accomgagnaità la chapelle. Il s'agenouille devant le pape; un maître des cérémonies lui tire le capuchon sur la tête, et le pape lui met le chapeau de velours rouge sur le capuchon, en prononçant quelques oraisons. Le pape se retire ensuite, et les cardinaux en sortant du consistoire s'arrêtent en cercle dans la salle. Le nouveau cardinal vient leur faire la révérence au milien de ce cercle et les remercier. Au premier consistoire où assiste le nouveau cardinal, le pape fait la cérémonie de lui fermer la bouche; ce qui signifie qu'il lui est défendu de parler des choses qui s'y sont passees, et, au consistoire suivant, il fait la cérémonie de lui ouvrir la bouche, après lui avoir confere ses titres et mis un anneau au doigt

Le nombre des cardinaux français n'a jamais été fixe. Il leur était alloué une indemnité d'installation de quarante-cinq mille francs, et un traitement de dix mille francs qui s'ajoutait aut raitement d'évêque on d'archevêque qu'ils out presque toujours. Ces allocations ont été augmentées dans le budget de 1853.

armount (p. 1.1.)

CARDINAI. (Palais-). — L. Palais-Cardinal aujourd'hui Palais-Royal), fut bati par le cardinal de Richelieu et excitait une admiration que P. Corneille a exprimée dans ces vers du Menteur (acte 11, scène v):

Et l'univers entier ne peut rien voir d'égal Aux superbes dehors du Patais-Cardinal,

Richelieu légua, par son testament, le Palais-Cardinal an roi Louis XIII. Anne d'Antriche en fit sa résidence ordinaire, et ce fut alors qu'il prit le nom de Palais-Royal. Louis XIV le céda à son frère le duc d'Orléans, en 1672, et il devint l'apanage de la maison d'Orléans. Ce palais avait primitivement un vaste jardin, sur l'emplacement duquel le duc d'Orleans (Louis Philippe-Joseph ) fit construire . en 1781, les galeries qui devinrent le rendez-vous des étrangers et où le luxe étala ses richesses. Trois des galeries furent construites immédiatement, telles qu'on les voit encore aujourd'hui. La galerie parallèle au palais ne fut pas élevée à cette époque; on construisit provisoirement des baraques que l'on appela galerie de bois: elles ont été remplacées en 1829 et 1830 par la galerie d'Orléans cou-

verte d'une toiture vitrée et occapée par deux rangs d'élégantes boutiques.

CARDINALAT. - Dignité de cardinal.

CARDINALISTES. — On donnait ce nom, au xviie siècle, aux partisans des cardinaux de Richelieu et Mazarin.

CARÉME. - On croit généralement que le carême ou jeune de quarante jours, à l imitation du jenne de Jesus Christ dans le désert, a été établi, au 11º siècle de l'ère chrétienne, par les papes Télesphore et Grégoire ler. La nature des aliments permis pendant le carème a beaucoup varie. Il semble que, dans l'origine, l'Eglise s'en rapportait à la piété des fidèles sur la sévérité plus ou moins grande des jeunes, « Les tidèles catholiques, dit saint Épiphane, suivent, dans leur manière de vivre, plusieurs régimes recommandables; car les uns s'abstiennent non-seulement de la chair des quadrupèdes, des oiseaux et des poissons, mais encore d'œufs et de fromage; les antres renoncent uniquement aux quadrupèdes et se permettent les oiseaux et tous les autres aliments. Ceux-ci ne mangent point de volatiles; mais ils mangent des œufs et du poi-son. Cenx-la s'interdisent les œufs. Il en est qui n'usent que de poisson; d'autres, s'abstenant de poisson, se nourrissent de pain. Enfin, quelques-uns rejettent le pain et quelques autres les fruits des arbres, ainsi que tout aliment cuit. » Socrate, un des plus anciens historiens de l'Eglise, confirme le témoignage de saint Epiphane. « Les différentes nations, dit-il, ont leur différente manière de jeuner. Comme personne ne pent montrer dans les livres saints rien de précis sur cette matière, il est évident que les apôtres ont laissé à chaque fidèle la liberté de faire en ce genre ce qui lui plairait; et c'est, selon moi, la raison des différences de jennes qui subsistent dans les différentes églises. »

La discipline de l'Eglise d'Occident en matière d'abstinence, n'était has plus fixe, dans l'origine, que celle des Grecs Théodulle, évêque d'Orléans, vers la fin de viur siècle, disait, dans une instruction sur les aliments permis les jours de jeune: s'abstent d'euris, de fromage, de poisson et de vin, c'est faire preuve d'une grande vertu (magnæ virtutis etc). Ce fu: principalement vers la fin du xit siècle cet au commencement du xit, à l'époque où, sous l'impulsion de Gregoire VII et de ses successeurs, de grandes réformes s'accomplisaient, que la discipline ecclesiastique, en matière de jeunes et d'abstinence, paralt s'être fixée. On lit dans

la vie de Godefroi, évêque d'Amiens, vers 1100, des détails qui prouvent qu'à cette époque même le carême n'était pas encore rigoureusement observé. « Le jour des cendres, les habitants d'Amiens s'étant rendus à l'église de Saint-Firmin, le bienheureux Godefroi vint nu-pieds, selon sa coutume, et couvert d'un cilice, exhorter ses ouailles. Il leur défendit, dans son discours, de manger de la viande depuis ce jour-là jusqu'a Paques. Mais, loin de déférer à ses ordres, ils protestèrent, au contraire, qu'ils ne quitteraient point une coutume ancienne, et, après beaucoup de plaintes contre leur evêque, qui sans cesse se plaisait, disaient-ils, à imaginer des austérités nouvelles, ils déclarèrent qu'ils mangeraient de la viande le dimanche. Ils en mangèrent en effet, Le prelat le sut; mais il ferma les yeux et attendit que les circonstances devinssent plus favorables. >

Au xive siècle, l'usage du beurre et du lait, pendant le carème, fut rigoureusement interdit. Un concile tenu à Angers, en 1365, s'exprimait ainsi : « Nous defendons à toute personne, quelle qu'elle soit. le lait et le beurre en carême, même dans le pain et les légumes, à moins qu'on n'ait obtenu une permission particulière d'en user. » Charles V, qui régnait à cette époque, avait une santé très-faible; il demanda au pape Grégoire XI la permission de faire usage de ces aliments. Le pape exigea, pour y consentir, un certificat du confesseur et du médecin du roi et imposa à Charles V, en compensation du jeune, des prières et d'autres œuvres de religion. En 1491, Anne de Bretagne obtint pour elle et pour toute sa maison l'autorisation de se servir de beurre pendant le carème. Peu à peu l'usage s'établit d'accorder cette autorisation moyennant une aumone, et il y eut pendant longtemps dans les paroisses de Paris des troncs pour le beurre. A Rouen, une des tours de la cathédrale s'appelle encore aujourd'hui tour de beurre, parce qu'elle fut bâtie au commencement du xvie siècle, en grande partie avec les aumones des fidèles qui achetaient la permission de manger du beurre pendant le carême. L'usage du beurre tes jours maigres devint si commun au x vue siècle, que Mme de Sévigné écrivait en 1680, à l'occasion d'un grand repas donne par les états de Bretagne : « On y aurait mangé du beutre s'il eût été jour maigre. » Aujourd'hui l'Église permet le beurre en carème, moyennant une aumône; il en est de même du lait et des œufs, qui ne sont interdits que pendant les trois derniers jours de la semaine sainte. Le fromage

était prohibé au xv° siècle, comme le prouve le passage suivant du Journal d'un bourgeois de Paris sous Charles VI et Charles VII: « On mangeait de la chair en carème, du fromage, du lait et des œuss comme en temps ordinaire. »

CARÉME-PRENANT. — On appelait ainsi tantot le mardi gras, tantot le carnaval tout entier. Ce nom s'appliquait aussi aux masques qui parcouraient les rues. Le mot caréme-prenant sert encore dans quelques contrées, à désigner des galettes qu'on fait principalement à l'époque du carnaval.

CARIATIDES on CARYATIDES.—Statues représentant ordinairement des femmes captives et servant de pilastres. On prétend que ce nom vient de ce que les femmes de Carie ou Caryes dans le Péloponnèse, ayant été réduites en captivité, on les representa accablées sous le poids de la servitude.

CARICATURE. - Représentation satirique d'une personne ou d'un événement. On trouve des caricatures à toutes les époques de notre histoire. Au moyen age, la caricature s'est glissée dans les manuscrits où elle peint sous des formes grotesques des classes entières de la societé; elle s'affiche au pied même des églises, ou elle affuble certains personnages d'un costume bizarre et leur impose un type grotesque. Au xvie siècle, elle devint un instrument de parti entre les mains des protestants et des catholiques ; aux xvne et xvme siècles, elle s'acharna contre tous les personnages qui jouaient un rôle politique, sans s'inquiéter de la sévérité des prohibitions. La revolution lui donna une liberté dont elle ne tarda pas à abuser, et jusqu'à nos jours elle n'a cessé de saisir le côté burlesque des choses humaines et surtout des événements politiques. La Bibliothèque nationale possède une collection trèscomplète et très-curieuse de caricatures politiques.

CARILION. — La pinpart des villes avaient autrefois des carillons ou réunion de cloches dont les timbres différents s'harmoniaient pour jouer des airs. Les villes de Flandre étaient suriout renommées pour leurs carillons (voy. Horloges). On appelle aussi carillon le son joyeux des cloches, C'est dans ce sens que Voiture a dit:

« Le jour que naquit Châtillon On sonna double curillon Par tous les clochers de Cythère, »

CARLOVINGIENS. — Dynastie qui a régné en France de 752 à 987. V. Rois.

CARMÉLITES, CARMES. — Ordres religieux. Voy. CLERGÉ REGULIER, p. 165. CARNAVAL. — Temps de fêtes et de réjouissances qui s'étend des Rois au carème. L'usage du carnocal remonte à une très-haute antiquité; il est même probable qu'il se rattache au paganisme. Voy. MASCANABE.

CAROLINE (Écriture). — On donne ce nom à l'écriture qui était en usage à l'époque des Carlovingiens. Voy. ÉCRITURE.

CAROLINS (Livres). — Les livres carolins, qu'on attribue à Charlemagne, sont au nombre de quatre et attaquent principalement le culte des images.

CAROLUS. - Monnaie de billon frappée sous Charles VIII; elle valait dix deniers.

CARRABAS. — Voitures en osier qui transportaient autrefois les voyageurs aux environs de Paris.

CARREAUX, CARRELETS. - Flèches carrées qu'on lançait au moyen de l'arbalète. Voy. Armes.

CARREAUX. — Il était d'usage au vu le siècle que les hommes s'assissent ou s'accoudassent sur des carreaux dans les réunions où se trouvaient des dames (Dict. de Furetière). Les carreaux étaient aussi des coussins carrés et brodés sur lesquels les nobles dames s'agenouilaient à l'église. Les ornements plus ou moins somptueux de ces carreaux indiquaient le rang plus ou moins élevé de celles qui s'en servaient. On appelaitencore carreau, dit Furetière, le pavé des rues; d'où l'expression qui est restée dans le langage moderne jeter sur le carreau.

CARROSSES. — Les carrosses ne datent que du xviº siècle et l'usage n'en devint commun qu'au xviº siècle. On appelait aussi carrosses, à cette époque, les voitures qu'on a désignées plus tard sous le nom de diligences. On disalt le carrosse de Rouen, de Lyon, d'Orleáns, etc. Les ducs et pairs avaient le privilége d'entrer en carrosse dans le Louvre, et les duchesses de mettre des housses sur leurs carrosses. Un carrosse drapé était un carrosse deuil, parce que l'usage était en ce cas de le garnir de drap en dehors et en dedans. Voy. Voitures.

CARROUSELS. — Courses de seigneurs richement vêtus et équipés à la manière des anciens chevaliers. Les carrousels étaient en grand honneur au xvii siècle. On en célèbra un, en 1612, à l'occasion du mariage de Louis XJII et d'Anne d'Autriche On construisit à la place Royale un temple de la Félicité, avec des inscriptions à la louange du roi, de la nouvelle reine et de la reine régente. En 1663

Louis XIV célébra un carrousel sur la place qui en a conservé jusqu'à nos jours le nom de place du Carrousel. Voici ce que dit de ce carrousel Mme de Motteville (Memoires, ed. Petitot, 2º serie, t. XL. p. 167) : « Il était composé de cinq quadrilles qui représentaient cinq nations : la romaine, la persane, la turque, l'in-dienne et l'américaine. Le roi était chef de la première, Monsieur de la seconde, M. le Prince de la troisième, M. le duc d'Enghien de la quatrième, M. le duc de Guise de la cinquième. I e comte de Sault, fils du duc de Lesdiguières, eut l'honneur d'emporter le prix de la course de bague, qui fut suivi de l'applaudissement des spectateurs et du plaisir qu'il eut de recevoir un diamant d'un prix considérable de la main de la reine mère, qui était sur un échafaud qui avait été élevé près de ce palais. » (Voy. BAGUE). Le carrousel se composait de plusieurs exercices. Les seigneurs qui composaient les différentes troupes on quadrilles, couraient la bague, rompaient des lances et faisaient exécuter à leurs chevaux des courses et des manœuvres qui prouvaient leur adresse. Ces jeux cessèrent d'être en vogue après le règne de Louis XIV.

CARTEL. — Provocation en duel (voy. DUEL). — Mesure de capacité usitée dans quelques contrées du nord de la France. — On appelait encore cartel un accord conclu entre les Etats relativement aux prisonniers de guerre. — Enfin on nomme cartel un petit cartonche employé dans les décorations des frises ou panneaux.

CARTES. - Voy. JEUX.

CARTOUCHE. - Rouleau de carton ou de gros papier qui enveloppe la charge d'une arme à feu. L'usage des cartouches date de 1691; elles ont été perfectionnées au xviiie siècle. - Le cartouche est encore un ornement de sculpture en pierre, en marbre, en bois, en plàtre, etc., au milieu duquel est un espace de forme régulière ou irrégulière destiné à recevoir des inscriptions, des chiffres, des armoiries, des bas-reliefs ou à décorer les monuments ou les appartements à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce mot vient de l'italien cartoccio qui signifie rouleau de papier ou de carton. Le mot cartouche designait encore les dessins qu'on mettait au has des plans ou des cartes, et qui servaient à renfermer les titres ou les armoiries de ceux à qui on les présentait. Les petits cartouches employés dans les décorations des frises ou panneaux s'appellent cartels.

CARTULAIRES. — Recueils de chartes, que les chapitres, abbayes et autres corporations religieuses, faisaient rédiger. Ils contenaient un inventaire et souvent même une copie des titres de propriété et des divers priviléges accordés aux corporations religieuses. Ces cartulaires présentent beaucoup d'intérêt pour la connaissance des mœurs, des institutions et de la topographie du moyen âge. Le gouvernement fait publier les principaux cartulaires dans les Documents inedits de l'histoire de France.

## CARYATIDES. - VOY. CARIATIDES.

CAS ROYAUX .- On appelait cas royaux les crimes ou délits dont la connaissance était réservée aux magistrats royaux. Les baillis eurent soin de les multiplier pour annuler les justices seigneuriales. La première désignation des cas royaux se trouve dans l'ordonnance de 1190 appelée Testament de Philippe Auguste, qui indiquait comme cas royaux le meurtre, le rapt, l'homicide et la trahison. Au XIIIesiècle, les cas royaux devinrent plus nombreux. On y comprit les crimes contre la religion ou ses ministres . la fabrication de la fausse monnaie, les attentats contre la sureté publique et la rébellion contre les officiers royaux. La définition de ces crimes était loin d'être clairement indiquée. Louis X fit une réponse évasive aux seigneurs qui se plaignaient des empiètements des baillis et demandaient que les cas royaux fussent précisés. Enfin , en 1670 . l'article 11 du titre ler de l'Ordonnance criminelle déclara cas royaux les crimes de lèse majesté divine et humaine, tels que l'hérèsie, blasphème, idol-trie, sacrilége avec effraction, révolte contre le roi ou ses officiers, port d'armes contrairement aux défenses, assemblées illicites, sédition ou émotion populaire, alteration des monnaies, malversations des officiers royaux, rapt ou enlèvement de personnes avec force et violence. On rattachait encore aux cas royaux les exactions des officiers royaux, l'usure, la banqueroute frauduleuse, les crimes commis sur les grands chemins, l'adultère, l'inceste, les mariages clandestins, etc.

CASAQUE. — Espèce de manteau qui se portait sur l'armure. La casaque était quelquefos armoiriée, entre autres les casaques des hérauts d'armes.

CASAQUIN. - Petite casaque.

CASEMATES. — Bâtiments voûtés à l'épreuve de la bombe. Voy. FORTIFICA-

CASERNE. — Bâtiment destiné au legement des soldats. Le casernement des troupes ne date que du commencement du xviiie siècle. Les soldats étaient antérieurement logés dans les forts ou chez les bourgeois.

CASQUE. - Voy. ARMES.

CASSATION (Cour de). — Tribunal suprème dont l'institution est due à l'Assemblée constituante. Voy. Tribunaux.

CASTEL. - Château fort. Voy. ce mot.

CASTILLES. — Jeux d'exercice on l'on feignait d'attaquer et de défendre un fort. Voy. BÉHOURT.

CASTOIEMENTS. — Expression de l'ancienne langue française qui s'appliquait à des recueils de maximes et d'anecdotes desinés à instruïre un jeune homme. Le modèle de ces castoiements est un ouvrage latin du xn° siècle, dont on a fait de nombreuses traductions en vers et en prose,

CASUEL. — On appelle en général casuel un revenu éventuel en opposition au revenu fixe. Le mot casuel désigne spécialement les droits que perçoit le clergé pour certaines cérémonies.

CASUELLES (Parties). — Les parties casuelles étaient un impot considérable de l'ancienne monarchie provenant des droits qui se payaient à chaque résignation d'office vénal, des offices vacants par nort et enfin de l'impôt leve sur les magistrats et appelé Paulette (voy. ce mot), Il y avait un receveur spécial des parties casuelles.

CASUISTE. — Docteur qui résout les cas de conscience.

CATACOMBES.— Anciennes sépultures des chrétiens on se trouvaient des églises souterraines qu'on appelait aussi cryptes. Les catacombes de Paris sont d'anciennes carrières où l'on a déposé au xviu siècle les ossements provenant d'un cimetière supprimé.

CATAFALQUE. — Monument représentant un tombeau et orné par la peinture, la sculpture et l'architecture pour les sunérailles des personnages illustres.

CATAPULTES. — Machines de guerre, Voy. Armes.

CATEIE. - Javelot des Gaulois.

CATECHUMENES. — On appelait catéchumènes dans les premiers siècles de l'Église ceux qui n'avaient pas encore reçu le baptème et qu'on préparait à le recevoir. On les divisait en plusieurs classes: les auditeurs (auditores) admis aux instructions qui se faissient dans l'église; les orantes et genuflectentes, ceux qui

faisaient les prières et génuflexions, et pouvaient assister aux sermons et à une partie des offices; enfin les competentes, qui avaient reçu l'instruction compétente ou nécessaire pour le baptême. Quelques écrivains appellent élus les catéchumènes que l'on jugeait suffisamment instruits et qui étaient choisis pour recevoir le baptême. Ce sacrement était donné presque toujours la veille de Paques. L'évêque l'administrait lui-même aux catéchumenes et les revêtait de la robe blanche, qu'ils ne quittaient que le premier dimanche après Paques. Les catéchumènes n'assistaient ordinairement à la messe que jusqu'à l'offertoire; on donnait le nom de messe des catéchumenes à toute la partie de l'office divin qui précédait cette cérémonie. Les catechumenes y assistaient dans le lieu réservé aux pénitents et place à l'extremité de l'église opposée au sanctuaire.

CATHARES. - Secte d'hérétiques du xue siècle. Voy. HERESIES.

CATHEDRAL. — Le cathédral ou droit cathédratique était la part du revenu des bénéfices e-clésuastiques que les titulaires payaient à l'évêque en reconnaissance de la supériorité de la chaîre épiscopale.

CATHEDRALE. — Église principale d'un diocèse, siége (xultoa) de l'évêque. Voy. Évêque.

CATHOLICISME. - Le catholicisme domine en France depuis le 1ve siècle et v a exercé une influence immense. La retracer en detail ce serait raconter l'histoire de France tout entière. Je dois me borner ici à quelques mots sur l'introduction du catholicisme en France et sur le rôle qu'il a jone des les premiers temps. Ce fut au siècle après Jésus-Christ, vers 177, que la religion chrétienne commença à pénétrer en Gaule. A cette époque se placent les premiers martyrs on témoins de la foi dans les Gaules. Saint Pothin, disciple des premiers chrétiens, vint prêcher à Lyon la bonne nouvelle et fut martyrisé avec quarante-six de ses compagnons, Saint Irénée, qui fut successivement évêque de Vienne et archevêque de Lyon, succeda à saint Pothin; on a de lui un traité sur l'Unite de l'Eglise; en 202, il fut martyrisé avec neuf mille chrétiens de tout âge et de tout sexe. Le sang de ces martyrs fut une semence de chretiens. Un demi-siècle après saint Irénée, il y avait des sieges episcopaux établis à Tours. Arles, Narbonne, Toulouse, Paris, Cler-mont-Ferrand et Limoges (vers 250 après Jesus-Christ). Au siècle suivant, il y eut

en Gaule autant de siéges archiépiscopaux que de provinces. Les métropoles ecclésiastiques au nombre de dix-sept furent établies dans les capitales des provinces (voy. DiocEsts). L'archevêque d'Arles fut reconnu pour primat des Gaules (417 après Jésus-Christ). L'Eglise gallicane tout entière resta soumise à l'Eglise romaine, centre de toute la hiérarchie ecclésiastique.

Aux 1ve et ve siècles, l'Église des Gaules fut troublée par les hérésies des Priscilliens, des Pelagiens, des semi-Pelagiens et des Ariens (voy. Hérésies); mais elle trouva des docteurs illustres dans plusieurs de ses enfants. Saint Hilaire de Poitiers, saint Ambroise, saint Paulin, saint Prosper d'Aquitaine, tiennent un rang glorieux parmi les Pères du 1vº siècle. L'hérésie trouva un appui dans les Goths et les Bourguignons; mais les Francs se firent les allies de l'Église catholique, et à l'exemple de leur roi Clovis. se convertirent au catholicisme vers la fin du ve siècle. Clovis marcha dès lors de victoire en victoire. Ses successeurs suivirent son exemple, combièrent l'Eglise de biens et portèrent le catholicisme en Germanie en même temps qu'ils soutenaient la papauté et fondaient la puissance temporelle de l'Église. De son côté, la religion catholique adoucissait les mœurs farouches des Francs, réconciliait les conquérants et les peuples conquis au pied des autels, ouvrait dans les églises un asile aux opprimés et préparait l'abo-lition de l'esclavage. L'alliance étroite de la puissance spirituelle et du pouvoir temporel fut une des causes de la grandeur de Charlemagne. La religion menacée par la féodalité qui envahissait les dignites ecclesiastiques et introduisait dans le sanctuaire des mœurs grossières, opposa la réforme de Grégoire VII qui donna au clerge plus d'unité, de science et de vertu. Elle triompha aux xue et xuie siècles des Cathares, des Albigeois et des Vaudois; aux xive et xve siècles, du grand schisme d'occident; aux xvie et xviie siècles, du protestantisme ; et aux xviiie et xix siècles, des attaques sceptiques et des crises révolutionnaires. Si lon employa, en son nom, la violence et la cruauté, il ne faut pas oublier que la religion les a toujours condamnées, et qu'au 1ve siècle, saint Martin, un des plus illustres évêques des Ganles, rejetait de sa communion des évêques qui avaient fait périr des hérétiques. L'Église de France a toujours été nationale en même temps que catholique ; Bossuet est le prélat qui exprime le mieux ce double caractère, Voy. pour les détails : ABBAYES, CARDI-

NAUX, CHANOINES, CLERGÉ, CONCILES, ESCLAVAGE, EVÉQUES, HÉRÉSIES, LIBER-TÉS DE L'EGLISE GALLICANE, PROTESTANTS, RELIGIEUX, RITES ECCLÉSIASTIQUES.

CATHOLICON. — Ce mot indiquait un remêde universel; on l'a appliqué à un pamphlet du xvi siècle appeie aussi valire Ménippée et dirigé contre les Guises et l'Espagne. Dans le prologue un charlatan d'Espagne vient offirs son remède ou catholicon. « Ce n'est pas ici, s'écriet-il, le simple catholicon de Rome qui n'a d'autre effet que d'édifier les âmes, le catholicon qui n'est bon qu'aux politiques; c'est le catholicon espagnol alambiqué, calciné, sublimé à Tolède, etc.»

CATHOLIQUE. — On donne au roi d'Espagne le titre de roi catholique. Le troisième concile de Tolède l'accorda au roi Recarède, en 589; mais il ne fut attribuè régulièrement aux rois d'Espagne que depuis la prise de Grenade par Ferdinand le Catholique (1492). Jules II le confirma à tous les successeurs de ce prince par une bulle de 1509.

CATOGAN — Au dernier siècle, les soldats étaient tenus de rouler leurs cheveux et de les nouer par le milieu. On appelait cette pelote de cheveux catogan.

CATTEL (Droit de). — Droit qu'avaient les seigneurs du Hainaut de prendre le meilleur effet mobilier qu'un affranchi ou descendant d'affranchi laissait en mourant.

CAUDATAIRE. — On appelait ainsi celui qui portait la queue de la robe des princes, princesses ou prélats.

CAUDEBECS. — Chapeaux en feutre usités au xvii\* siècle principalement. Ils tiraient leur nom de la petite ville de Caudebec (Seine-Inférieure), où se fabriquaient la plupart de ces feutres. Boileau a dit (Epit. VI, v. 57-58):

... Chez le chapelier du coin de notre place, Autour d'un caudebec j'en ai lu la préface.

CAUSE GRASSE. — Plaidoirie burlesque où l'on parodiait les formes judiciaires; c'était une farce des jours gras.

CAUTELE (Absolution à).— C'était une formule d'absolution conditionnelle, dont on trouve un premier exemple dans une lettre du pape Célestin III, datée de 1195. Les canonistes l'employèrent souvent depuis cette époque pour mettre leur conscience en streté.

CAUTION. — Ce mot désigne tout à la fois la garantie fournie en justice et celui qui sert de garant. CAUTIONNEMENT. — Garantie en immeubles, rentes ou argent, qui est exigée d'un certain nombre de fonctionaires, et de particuliers acquéreurs de charges ou adjudicataires de travaux publics. Les agents comptables des étarges ou publies, les conservateurs d'hypothèques, les receveurs généraux des finances, les économes des lycées, etc., sont tenus de fournir un cautionnement. Il en est de même des agents de change, courtiers de commerce, avoués, avocats aux conseils, etc.

CAVALCADE. - Promenade équestre.

CAVALCADOUR (écuyer). — Écuyers qui accompagnaient les princes et princesses. On appelait encore écuyers cavaleadours au XVII° siècle, ceux qui avaient l'intendance de l'écurie des princes.

CAVALERIE. - Voy. ARMÉE et ORGANI-SATION MILITAIRE.

CAVALOT. — Monnaie de billon frappée sous Louis XII dans la ville d'Asti, apanage de la maison de Valois-Orléans, dont Louis XII était le chef.

CAVATICAIBE. — Mot de l'ancienne langue française qui désignait un homme soumis à l'impôt de la capitation; il venait du latin cavaticum, capitation.

CAVEAU (Société du). — Société de chansonniers organisée au XVIII° siècle. Voy. SOCIÉTÉ DU CAVEAU.

ÇAVETONIERS.—Corporation qui fabriquait les chaussus es en basane. Voy. Cor-PORATION.

CEDULE. — Le mot cédule s'employait comme synonyme de billet, pour indiquer un engagement sous seing privé. Il s'appliquait quelquefois à un acte judiciaire qui évoquait une cause au conseil du roi; on l'appelait alors cédule évocatoire. Les cédules avaient des formes t. àsdiverses; c'étaient tantôt des requêtes, tantôt des actes d'appel.

CEINTURE. — La ceinture étuit une partie importante du vêtement au moven âge. On l'ornait d'or, d'argent, de perles et de pierres précieuses. Les ceintures étalent quelquefois chargées de broderies, et M. Douët-d'Arcq (Comptes de l'argenterie des rois de France) cite un inventaire du temps de Charles VI, où il est question d'une ceinture sur laquelle on avait brodé l'évangile de saint Jean. Les crintures de femmes tombaient jusqu'au bas de la robe. Le même auteur donne l'extrait suivant d'un inventaire du règne de Charles VI: « Une ceinture longue, à femme, toute d'or, à charnières, garnie de perles, saphirs, émeraudes, rubis, etc. »

La ceinture était un symbole d'union et de dignité. Lorsqu'une veuve renonçait à la succession de son mari, elle déposait sur son cercueil sa ceinture avec sa bourse et ses clefs. C'est ce que fit Marguerite, femme de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, mort en 1467. Monstrelet, qui rapporte ce fait, dit encore que Bonne, veuve de Waleran, comte de Saint-Paul, renonçant aux dettes de son mari, déposa sur son cercueil sa ceinture et sa bourse.

L'arrêt rendu contre Jacques Cœur, argentier de Charles VII (25 mai 1453), portait qu'il ferait amende honorable sans chaperon ni ceinture. « Il est fait mention expresse, dit Pasquier (Recherches, IV, 10), de la ceinture avec le chape on, l'un représentant l'honneur qui gisoit au chaperon, l'autre les biens qui gisoient en la ceinture, comme si on eut vouln indiquer que par la perte de sa ceinture il perdait aussi tous ses biens. Mais d'où vient cet ancien usage? Mon opinion est que cela vient de ce que nos ancêtres avoient accoutumé de porter en leurs ceintures tous les principaux outils de leurs biens, L'homme de robe longue, son écritoire, son couteau, sa gibecière, ses cles, l'écritoire pour gagner sa vie, le couteau pour vivre, la gibecière pour retirer ses deniers, les clefs qui ouvroient ou fermoient sa maison et ses coffres. Le semblable faisoit le marchand, et le gendarme son épée et son escarcelle; tellement que si de notre ceinture dépendoient tous les instruments qui servent à vivre, il ne faut point trouver étrange que l'on estimat l'abandonnement de la ceinture, représenter aussi l'abandonnement de nos biens, »

Un arrèt du parlement de l'année 1420 défendait aux prostituées de porter ceinture dorée; mais elles éludèrent ce règlement De la le proverbe: bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée.

Il existait à Paris un droit ancien, qu'on appelait la ceinture de la reine. et qui se levait de trois ansen trois ans. Il était primitivement de trois deniers pour chaque muid de vin, et était destiné à l'entretien de la maison de la reine. Il fut dans la snite étendu à d'autres denrées. Les registres de la chambre des comptes de 1339 le désignaient sous le nom de taille du pain et du vin.

CEINTURIERS — Fabricants de ceintures. Voy. Corporation.

CEINTURON. — Ceinture de cuir à laquelle on suspendait l'épée. Les ceinturons remplacèrent les baudriers qui étaient plus dispendieux. Voy. HABILLE-

CÉLESTINS. — Ordre religieux qui tirait son nom du pape Gélestin V, son fondateur. Voy. CLERGÉ RÉGULIER.

CELIBAT. — Dès les premiers siècles de l'Eglisé le clergé devait observer le cétibat; mais, comme cette loi de la discipline ecclésiastique avait été souvent violée au milieu de l'anarchie des temps barbares, ferégoire VII déposa tous les prêtres qui ne s'y soumettaient pas. Le concile de Trente a confirmé la loi du célibat ecclésiastique.

Une loi du 23 décembre 1798 ordonna que la valeur des loyers serait taxée au double pour la contribution personnelle et mobilière des célibataires de trente ans et au-dessus. Cette loi qui rappelait les lois romaines contre les célibataires, n'a pas été longtemps en vigueur.

CELLE. — Habitation du moyen âge destinée à des personnes de condition servile. Voy. Seurs.

CELLERAGE. — Droit seigneurial sur le vin mis en cellier.

CELLERIÉR. — Officier claustral qui avait soin de l'approvisionnement du couvent.

CELLÉRIÈRE. — Religieuse qui, dans les monastères de femmes, remplissait les mêmes fonctions que le cellérier dans les couvents d'hommes.

CELLULE. - Petite chambre occupée par un moine.

CELTES. - Voy. GAULOIS.

CENDAL. — Étoffe de soie unie se rapprochant du taffetas. Il y avait du cendal de toutes couleurs (Douët-d'Arcq, Comptes de l'argenterie des rois de France).

CENDRES. — La cendre a été de tout temps un signe de pénitence. Les Hébreux se couvraient de cendres dans les calamités publiques ou particulières. L'usage de recevoir les cendres bénites, au commencement du carême, annonce que l'on se prépare à faire pénitence.

CENE. — Cérémonie qui se célèbre tous les ans le jeudi saint en mémoire de la cène ou dernier repas que Jésus-Christ fit avec ses apôtres, où il leur lava les pieds et leur recommands de suivre son exemple. Autrefois les rois et les princes lavaient les pieds des pauvres. Les prélats et supérieurs des communautés le font encore aujourd'hui.

Les protestants appellent cène la communion qu'ils reçoivent sous les deux espèces en mémoire de l'institution de l'eucharistie.

CÉNOBITES. — Religieux qui vivent en commun. Voy. Abbaye, Clergé régulier et Religieux.

CÉNOTAPHE. - Tombeau vide, monument élevé en l'honneur de quelque personnage illustre.

CENS. — Impôt que l'on payait au roi ou au seigneur. On distinguait deux espèces de cens. Le cens principal ou somme une fois payée pour une terre que l'on tenait d'un seigneur ou du roi, et le cens périodique ou rente seigneuriale, que le champurt remplaçait quelquefois. Voy. CRAMPAIT. Le cens était imprescriptible et non rachetable. On appelait chef-cens le premier cens, survens celui qui y était ajouté, menu cens celui qui ne consistati qu'en petite monnaie. La croix de cens etait une monnaie qui servait à payer le cens et qui était autrefois marquee d'une croix.

CENS CATHÉDRATIQUE. — Impôt payé aux évêques par les evclésiastiques quand ils se réunissaient en synode. Il était de deux sous d'or à la fin du viº siècle.

CENS ÉLECTORAL. — Quotité d'impôt exigée pour être électeur.

CENSE. — Terre donnée à condition qu'on payerait la redevance appelée cens, CENSE ROYALE. — Partie du domaine

royal soumis au cens. CENSEURS DES LIVRES. - L'origine de la censure des livres remonte à l'époque de la réforme. La faculté de théologie de Paris en fut chargée et l'exerça avec une grande sévérité, même à l'égard des evêques. En 1534, elle refusa son approbation au commentaire du cardinal Sadolet, évêque de Carpentras, sur l'épître de saint Paul aux Romains, et, en 1542, elle censura le previaire du cardinal Sanguin. évêque d'Orleans, Dans la suite, la taculté de théologie s'acquittant avec négligence de la censure qui lui était confiée, le ponvoir intervint, et, en 1624, choisit parmi les docteurs de cette faculté quatre censeurs qui recurent une pension de l'Etat. Enfin, en 1653, il fut ordonné que le chancelier nonmerait les censeurs et les chargerait de l'examen des livres qu'on se proposerait d'imprimer. De là, cette formule qu'on trouve à la suite des onvrages imprimes à la fin du xviie siècle et au xviiie: « J'ai lu cet ouvrage par ordre de M. le chancelier et n'y ai rien trouvé qui s'opposat à l'impression. » Les évêques seuls pouvaient se dispenser de soumettre leurs ouvrages à cette censure prealable.

CENSEURS. — On appelle encore censeurs ceux qui exercent la censure on surveillance des journaux, pièces de théatre, études des lycées. Voy. IMPRIMERIE, INSTRUCTION PUBLIQUE, JOURNAUX, LLYRES. THÉATRES.

CENSIER. — Seigneur qui avait droit de percevoir le cens. Le papier-censier était le registre où étaient inscrits les cens et rentes dus au seigneur.

CENSITAIRES. - Personnes ou terres soumises au cens. Voy. CENS et CENSIVE.

CENSITAIRES (électeurs). — Citoyens qui payaient le cens électoral ou quotité d'impôt exigée pour être électeur. Voy. ELECTEURS.

CENSIVE. — La censice ou terre censitoire était une terre soumise au cens. C'était ordinairement un benehce d'un ordre inferieur tenu par des personnes plus ou moins engagées dans la servitude, vilains, colons, lides ou serfs, et chargé de redevances de plusieurs espèces et des services connus plus tard sous le nom de corrées (Prolég, du cart. de zaint-Père de Chartres, par M. Guérard, § 17).

CENSURE. — Les journaux étaient soumis à la censure avant la revolution; ils en furent affranches par une lei du 14 septembre 1791. La censure fut rétablie sous le consulat; maintenne pendant la plus grande partie de la restauration, elle a été abolie en 1830. Voy. IMPRIMENIE et JOUR-NAUX.

CENSURES ECCLÉSIASTIQUES. — Peines canoniques portées contre ceux quaient voile les ordres de l'Eglise; c'étaient ordinairement l'interdiction, l'excommunication majeure et mineure, etc. Voy. EXCOMMUNICATION.

CENTAINE, CENTENIERS. — La centaine était une subdivision territoriale à l'époque carloviogienne. L'administration de claque centaine était confiée à un centenier. Dans l'origine, le centenier commandait cent hommes. Les Francs, en s'établissant en Gaule, conservèrent leur organisation multaire et l'appliquèren aux divisions territoriales; ils appelèrent centenier le chef prépose à un certain nombre de familles; mais, dans la suite, e mot centaine et un es signification plutôt géographique que numérique, et désigna une certaine étendue territoriale.

CENTIÈME DENIER. — Impôt du centième de la valeur des immeubles que tout acquéreur était tenu de payer au roi.

CENTIME. - VOy. MONNAIB.

CENTIMES ADDITIONNELS. - Impôts

ajoutés au principal des contributions directes, pour les frais de perception ainsi que pour les dépenses départementales et communales.

CENT-JOURS. - On appelle cent-jours l'époque historique qui commence au 20 mars 1815, moment où Napoléon rentra à Paris, à son retour de l'île d'Elbe, et qui se termine au 8 juillet de la même année, jour où Louis XVIII reprit possession de la capitale, l'endant cette période l'empire fut retabli, et l'empereur chercha à s'attacher la nation en lui rendant quelque liberté. Il publia le 22 avril l'acte additionnel aux constitutions de l'empire (voy. ACTE ADDITIONNEL ), puis tint un champ de Mai, et réunit les chambres législatives (3 juin ). Elles se composaient d'une chantbre des pairs nommée par l'empereur et d'une chambre des représentants choisie par les électeurs. Mais la bataille de Waterloo renversa tous les projets de Napoléon ( 18 juin ). L'Assemblée des représentants se declara contre lui, et cette opposition le décida à abdiquer en faveur de son fils (22 juin 1815); mais l'Assemblée des représentants ne tint pas compte de cette abdication, et reconnut Louis XVIII pour roi de France.

CENT-SUISSES. — Compagnie de gardes de la maison du roi qui remontait au xv\* siècle. Ils étaient au nombre de cent, comme l'indique leur nom, armés de hallebardes, et choisis parmi les hommes de la plus haute taille. Le corps des centsuisses a cié supprimé en 1830. Voy. Maison de la compagnitude d

CENTRALISATION, - Système de gouvernement qui rattache au centre toutes les parties de l'administration. Le mot est moderne, mais la chose ancienne; on a dit avec raison de l'empire romain, dans les derniers temps, qu'il formait un vaste système gouverné par une hiérarchie de fonctionnaires liés entre eux, dépendant de l'empereur, et occupés à faire pénétrer les volontés impériales dans toutes les provinces. A la suite des invasions des barbares, la Gaule perdit l'unité puissante que lui avait imprimée l'empire romain ; elle se morcela en une multitude de petits fiefs. Charlemagne parvint un instant à rétablir l'unité impériale à force de génie et de persévérance ; mais les peuples que son épée avait domptés n'avaient courbé la tête que sous une main victoriense. L'empereur mort, ils se relevèrent et brisèrent l'unité factice qu'il avait si laboriensement fondée. La dynastie capétienne reprit l'œuvre de l'unité française avec une patience et une perseverance qui luttèrent pendant sept siècles contre

tous les obstacles. Les Capétiens avaient trouvé tout divisé : ils parvinrent avec un duché de quelques milliers de vassaux à faire un royaume de plusieurs millions de sujets. Ce n'est pas en quelques lignes qu'on peut même effleurer un si vaste sujet; j'ai cherché à l'esquisser dans l'introduction placée en tête de ce dictionnaire. Je me bornerai ici à peu de mots. L'effort constant de la monarch.e capetienne, pour arriver à l'unité, effort souvent interrompu, jamais abandonné, présente trois phases : aux xue et xiiie siècles, Louis VI, Philippe Auguste, saint Louis, Philippe le Bel, attaquent la féodalité, en triomphent, font reconnaître leur suzeraineté dans toute l'étendue de la France, et s'emparent de la justice par les appels, des finances par les impôts et la fabrication de la monnaie, de la puissance militaire par la prohibition des guerres privées. Des magistrats, nommés baillis et sénéchaux, représentent alors l'autorité royale dans les provinces. Les luites contre les Anglais et la féodalité apanagée, aux xive et xve siècles, entraverent la puissance monarchique; mais elle triompha de ces obstacles. Louis XI, Louis XII, François Ier, Henri II détruisirent les dernières souverainetés féodales et fondèrent un gouvernement dont l'unité était déià si frappante qu'un ambassadeur venitien écrivait en 1546 : « Il y a des États plus fertiles et plus riches que la France, tels que la Hongrie et l'Italie; il y en a de plus grands et de plus puissants, tels que l'Allemagne et l'Espagne; mais nul n'est aussi uni. » (Relations des ambassadeurs vénitiens, t. I, p. 271.) Dès cette époque, l'autorité royale est représentée dans les provinces par les gouverneurs, par les parlements, par les chambres des comptes et les cours des aides. Aux premiers appartient l'autorité militaire; aux autres la puissance judiciaire et financière. A la fin du xvie siècle et au commencement du XVIII, les parlements et les gouverneurs se revoltèrent contre la royauté dont ils étaient les instruments; Richelieu et Louis XIV brisèrent cette opposition. Les intendants, agents dociles de la royauté, furent établis par Richelieu (1635), et, après la Fronde, Louis XIV consolida leur autorité et en fit les représentants directs de la puissance monarchique. L'administration plus active et plus vigilante était partout présente et respectée; mais bientôt cette puissance abusa de sa force et dégénéra en tyrannie. L'ancienne organisation avait deux défauts : elle était despotique; car l'opposition des parlements était impuissante; elle manquait d'une

forte unité; car il existait toujours des douanes provinciales, des coutumes provinciales, des pays d'états et des pays d'élection. En un mot, despotisme au sonmet, féodalité à la base, voilà le vice de l'ancienne organisation. On ne peut nier cependant que ce gouvernement n'ait eu ses avantages. La France avait une trèsforte unité dans son action politique et une grande énergie dans la vie provinciale. Ses parlements, ses universités, ses chambres des comptes, qui présentaient de graves inconvenients pour l'unité administrative, vivifiaient le pays. La révolution établit l'unité politique en supprimant les coutumes locales, les donanes intérieures et toutes les entraves élevées par la féodalité et conservées par l'intérêt et la routine. L'empire fortifia encore la centralisation que les divers gouvernements ont maintenue et développée. Le danger de cette centralisation est la bureaucratie qui, pour des questions sans importance, accumule les tormalités et entrave l'action des autorités locales. Un des problèmes de notre société est la conciliation de la puissante unité, que nous devous au travail des siècles et qui fait la force de notre patrie, avec la liberté qu'il faut laisser aux administrations locales pour développer la prospérité du pays et ranimer partout la vie intellectuelle qui semble se concentrer trop exclusivement au cœur de la France.

CENTRE. — On appelait centre, dans les anciennes chambres législatives, les membres qui ne se rattachaient ni à la gauche ni à la droite, et formaient un parti mixte composé ordinairement de défenseurs du gouvernement.

CÉRAMIQUE. — Art de fabriquer des poteries. Voy. POTERIES.

CÉREMONIAL. - VOY. ÉTIQUETTE.

CÉROPLASTIQUE. - Art de modeler en cire. On a employe la ceroplastique, tantôt à reproduire les traits du visage, tantôt à modeler les diverses parties du corps de l'homme on des animaux, pour les études d'histoire naturelle. « Au moyen âge, dit Millin, les figures des saints etaient en cire. On se servait aussi de cire pour faire des images qui ressemblaient à l'être que l'on voulait tourmenter. On torturait cette image, on la faisait fendre à un feu doux. Cette espèce de maléfice s'appelait envontement. Le premier qui dans les derniers siècles a essayé d'imiter en cire les visages des personnes mortes ou vivantes, paraît avoir été Andrea del Verrochio, muitre d'Andrea da Vinci, qui vivait au milien du xve siècle. La première idée de faire

des préparations anatomiques en cire, est due vraisemblablement à Cajetano-Julio Zumbo, ne à Syracuse en 1656. Une etude approfondie du beau et de l'anatomie le mit en état de faire à Bologne, à Florence, à Gènes et à Marseille, des ouvrages qui peuvent passer pour des chefs-d'œuvre. La France a en également plusieurs artistes qui se sont occupes de faire des preparations anatomiques. Mile Riheron y travailla avec succès au xviii siècle. Vicq d'Azyr fit, en 1777, un rapport avantageny à l'Académie des sciences sur ses preparations. Pinson, Bertrand, Laumonier, Sulzer, firent faire des progrès à la ceroplastique. Carrins, et plusieurs autres, ont appliqué cet art à la représentation de personnages célèbres ou fameux qu'ils font voir dans les foires. » Depuis l'époque où Millin publiait son Dictionnaire des Beaux-Arts (1806', la céroplastique appliquee à l'anatomie a tait des progrès. Le noisee Dupuytren, à Paris, présente les preparations anatomiques les plus remarquables.

CERQUEMANEUR — Certaines coutimes désignaient sous ce nom un juge on expert et maitre juré, qui était charge de planter des bornes d'heritages. Il avait un greffler et des sergents. Les coutures de Picardie et de Flandre, spécialement celles de Valenciennes et de Cambrai, parlent du cerquemaneurs. On fait dériver ce not de circare agrum, mesurer un champ. C'était l'agrimensor des Romains.

CERVOISE. — Espèce de bière, dont il est souvent question dans les anciennes chartes. Voy. Bière.

CESSION. - Abandon de biens. Voy. BONNET-VERT, CEINTURE, DETTES.

CHABIJIS. — On appelait bois chablis celui qui avait été abattu par les orages dans les forèts. Les maîtres des eaux et forèts devaient en tenir note.

CHACONNE. — Espèce de danse (voy, DANSE). — On donna aussi le nom de cha-conne, à la fin du xvie siècle, à un ruban qui tombait du col de la chemise sur la poitrine et que portaient les jeunes gens.

CHAINES.—Les chaînes servaient aux bourgeois du moyen âge pour fermer l'entrée de leurs rucs à la cavalerie feodale. Le père Daniel précend que ce fut, en 1356, sous le roi Jean, à l'epoque des troubles excités par Marcel, que les bourgeois de Paris commencèrent à tendre des chaînes dans les rues.

CHAIRE. — Ce mot s'applique principalement au siège élevé qu'occupentles évéques et les prédicateurs dans les églises, et les professeurs dans les universités. On dit chaire épiscopale pour dignité épiscopale; éloquence de la chaire pour éloquence chrétienne; chaire d'éloquence pour dignité ou fonction de professeur d'éloquence.

CHAISE. — Quand on partageait un fief, on réservait quatre arpents de terre situés autour du château, destinés à l'alné comme préciput. Certaines coutumes appelaient chaise ou chaisé cette portion du fief que d'autres nommaient vol du chapon.

CHAISE A PORTEURS. — Les chaises à porteurs, dont l'insage s'est conservé dans quelques provinces, dataient de l'époque de Louis XIV. Le droit d'établir des chaises à porteurs fut d'abend concédé à Soucarrière, et dans la suite à Mile d'Etampes. Les comédies de Molière prouvent que les hommes de qualité et ceux qui voulaient les imiter se servaient ordinairement de chaises à porteurs.

CHAISES DE POSTE. — Les premières chaises de poste datent de 1664; elles se composaient d'une espèce de fautenil que soutenait vers le milieu un chàssis porté par derrière sur deux roues. On attribuait "invention de ces voitures à un nommé La Grugère. Le privilège exclusif de les exploiter fut accordé au marquis de Crenan, ce qui les fit appeler chaises de Crenan, on les trouva bientôt trop lourdes, et on les remplaça par des voitures appelées soufflets. Enfin, au xviur sècle, on substitus aux chaises de Crenan des chaises à ressorts qu'on a conservées en les perfectionnant.

CHAISE D'OR.— Monnaie d'or qui tirait son nom de ce que le roi y était représenté dans une chaise d'or. Ces monnaies furent frappées pour la première fois sous Philippe le Bel; on en trouve sous ses successeurs jusqu'au règne de Charles VII.

CHALAND. — On appelait chalands, au xurguaient sur la Seine et la Loiro. Les Parisiens nommaient pain chaland, celui qui était apporté par ces bateaux, et ceux qui en achetaient étaient aussi appelés chalands. De la est venn l'usage d'appliquer ce nom à tous ceux qui fréquentent les boutiques ; de là aussi l'expression de boutique achalandée.

CHALAND ( pain ). - Voy. CHALAND.

CHALCOGRAPHE. — Graveur sur cuivre. CHAMADE. — Son de tambour qui annonce que l'on a une proposition à faire, une capitulation ou une trève à demander, etc. Battre la chamade est une expression proverbiale pour indiquer que l'on cède à une attaque.

CHAMBELLAGE. — Droit féodal prélevépar les chambellans du roi et des seigneurs. Le manteau du vassal, qui faisait hommage à son suzerain, était abandonné au chambellan. Il était resté d'usage, à Paris, que le vassal, qui venait faire hommage au roi, dans la chambre des comptes, payàt au premier huissier un droit appelé chambellage représentant le prix du manteau.

CHAMBELLAN (Grand). — C'était un des principaux officiers de la couronne. Voy. Officiers (grands).

CHAMBELLAN (ordinaire). — Le prévôt de Paris prenait le titre de chambellan ordinaire du roi, parce que ce magistrat avait un libre accès auprès du roi pour l'informer de tout ce qui concernait la police et l'intérêt public.

CHAMBRE. - Ce mot s'appliquait, dans l'ancienne monarchie, à un grand nombre de tribunaux, et, sous le gouvernement parlementaire, aux assemblées des pairs et des députés. On appelait aussi chambres les appartements royaux auxquels étaient attachés des gentilshommes et autres officiers. On disait même la chambre du roi pour designer certains officiers, tels que les huissiers de la chambre, les valets de chambre, les porte-manteaux. les porte-arquebuses. etc. La musique de la chambre était la musique du petit coucher. - Le mot chambre s'applique encore aux subdivisions des tribunaux, comme la chambre des mises en accusation, la chambre des vacations, euc. Les conseils disciplinaires des avoués, huissiers, notaires, portent aussi le nom de chambres.

CHAMBRE (Grand'). — On appelait grand' chambre, dans les parlements, la principale chambre où se tenaient les audiences solennelles. Voy. PARLEMENTS.

CHAMBRE APOSTOLIQUE. — Tribunal ecclesiastique présidé par l'abbé de Sainte-Geneviève et chargé de publier des monitoires sur la réquisition des juges civils, afin que tous les fidèles les secc ndassent dans leurs poursnies. Ainsi, en 1661, au moment où une chambre de "ustice fut chargée du procès de Fouquet et d'autres financiers, on itt publier dans toutes les églises de Paris des monitoires qui ordonnaient de fournir aux juges tous les renseignements qui pourraient leur être utiles.

CHAMBRE ARDENTE. — Tribunal extraordinaire chargé le plus souvent de poursuivre les financiers. Voy. Tribunaux extraordinaires.

CHAMBRE AUX DENIERS. — Cette juridiction, qui est mentionnée spécialement aux xive et xve siècles, avait dans ses attributions les dépenses de la maison du roi et des princes. Froissart, à l'année 1321, dit que la chambre aux deniers fit délivrer à la reine d'Angleterre et à son fils tout ce qui était nécessaire pour leur dépense en France.

CHAMBRE CONSULTATIVE DES ARTS ET MANUFACTURES. — Assemblée des principaux manufacturiers chargés d'éclairer le gouvernement sur les hesoins de l'industrie. Ces chambres datent du consulat.

CHAMBRE DE JUSTICE. — Tribunal extraordinaire chargé principalement de poursuivre les financiers. On appela chambre de justice la commission qui jugea, en 1661, Fouquet et un grand nombre d'autres financiers.

CHAMBRE DES COMPTES .- La chambre des comptes, chargée de surveiller la gestion de tous les financiers du royaume, date du commencement du xive siècle, il en est dejà question dans une ordonnance da 20 avril 1309 (Ord. des Rois de Fr., 1, 460 ). Un règlement qui remonte à peu près à la même époque et qui a été publié par du Cange (vº BAILLIVUS , donne l'idée d'une organisation financière assez fortement constituée. Voici le titre de ce rè-glement : C'est l'ordonnance comment les baillis de France et de Normandie, et les sénéchaux et commissaires par le royaume, doivent venir compter le lendemain des octaves de Paques et de la Saint-Martin, chacun deux jours l'un après l'autre. Le règlement fixe ensuite les jours pour les cinq baillis de Rouen. Caen, Caux, Cotentin et Gisors. Les baillis du duché de France, de Paris, de Senlis, Vermandois, Amiens, Sens, Orléans, Bourges et Tours, viennent après eux. Les sénéchaux de l'oitou, Auvergne, comté de Toulouse, Rouergue, Carcassonne, Beaucaire, Périgord, Quercy, Lyonnais et Macon devaient comparaître de la Saint-Jean à la mi-aont. Les baillis de la Flandre française, qui comprenait, sous Philippe le Bel, Douai, Lille et Valenciennes, étaient tenus de rendre leurs comptes de la mi-août à la fin de septembre, et, dans les derniers mois de l'année, venaient ceux du Nivernais et de la Navarre, Ainsi, dès le commencement du xive siècle, tous les agents financiers étaient soumis au contrôle de la chambre des comptes. Dans l'origine, cette chambre suivait le roi. Philippe le Long la rendit sédentaire par un édit de janvier 1319.

Il est remarquable que, pendant le

xive siècle, la chambre des comptes joua un plus grand rôle que le parlement de l'aris. On s'explique cette supériorité en songeant que, dès cette époque, la chambre etail permanente, tandis que jusqu'au règne de Charles V le parlement no ter-nait que deux sessions par an. Ce qui est certain, c'est qu'en 1339, lorsque Philippe de Valois partit pour la Flandre, ce fut la chambre des comptes qu'il investit en son absence des droits les plus étendus. Elle était chargée, d'après le texte même de l'ordonnance que nous a conservé Pasquier (Recherches de la France, livre II, ch. v), « d'octroyer des grâces sur acquits tant faits qu'à faire à perpétuité, ainsi que des priviléges perpetuels, de faire grace de rappel aux bannis, de recevoir à traite et composition quelques personnes et communautés que ce fussent sur causes civiles et criminelles non encore jugées, de nobiliter bourgeois, de légitimer personnes nées hors mariage, etc. » L'année suivante, le même roi autorisait la chambre des comptes à fixer le taux des monnaies. " Toutes ces particularités, ajoute Pasquier, ne sont pas petites pour montrer de quelle grandeur était alors cette chambre.»

On a prétendu que le grand bouteiller de France était président né de la chambre des comptes; mais Pasquier, qui avait étudié cette matière avec un soin particulier, soutient le contraire, et s'appuyant sur les anciens registres de la chambre, il établit qu'il y avait primitivement deux présidents, un ecclesiastique et un laïque, et que ce fut seulement au xve siècle que les grands bouteillers de France eurent une de ces charges. Les autres membres de la chambre des comptes étaient les mattres qui prononcaient les jugements; ils étaient en partie laïques, en partie ecclésiastiques; primitivement il n'y en avait que cinq; mais le nombre en fut bientôt double, et ensuite indéfiniment augmenté. Au-dessous des mattres se plaçaient les correcteurs qui revisaient les comptes; ces officiers avaient été établis en 1410. Les clercs des comptes, qu'on commença à appeler auditeurs en 1454, étaient au tro sième rang; ils étaient charges des rapports. Le nom d'auditeurs fut définitivement substitué à celui de clercs des comptes, sous Henri 11, en 1551. Leur nombre varia, comme celui des maitres et des correcteurs : il v en avait soixante à la fin du xviº siècle.

Dans l'origine, la chambre des comptes n'avait ui procureur général ni avocat général; c'était le procureur général du parlement qui y remplissait les sonctions du ministère public. Charles VII. par un édit du 23 décembre 1454 créa un procureur du roi dans la chambre des comptes. Louis XI y ajouta un avocat général Enfin, plusieurs greffiers, huissiers et messagers étaient attachés à ce tribunal. A l'epoque de Louis XIV, la chambre des comptes se composait d'un premier président, de douze présidents, de soixante-dix-huit mattres des comptes, de trente-huit correcteurs, de cent quatre-vingt-deux auditeurs, d'un avocat général et d'un procureur général. L'étendue de sa juridiction avait été restreinte par la création de plusieurs chambres des comptes dans les provinces (voy, CHAMBRES DES COMPTES), Cependant la chambre de Paris conserva la surveillance sur la comptabilité du royaume tout entier. Chaque année, les diverses chambres des comptes lui envoyaient les doubles des comptes de leurs provinces, afin que la chambre de Paris put faire les vérifications et corrections de tous les comptes du trésor royal.

La première fonction de la chambre était d'entendre et de reviser les comptes. Voici la forme qu'elle suivait : le comptable, après avoir soumis et fait approuver sa gestion au bureau des trésoriers de France de sa généralité, présentait au procureur général de la chambre ses ctats de finances. Le procureur général transmettait ce compte au grand bureau où siegeaient les mastres. Le comptable appelé devant eux attestait par serment que ses états étaient dressés avec bonne foi. Le compte était ensuite examine par les auditeurs de la chambre qui en faisaient leur rapport. Après la révision des correcteurs, les pièces étaient remises aux mattres qui prononçaient definitivement.

La chambre n'était pas seulement chargée de juger, clore et apurer les comptes des financiers. Elle connaissait des dons et dépenses ordinaires et extraordinaites du roi; elle verifiait et enterinait les édits et déclarations concernant le domaine, les finances et les officiers qui recevaient des gages du roi, ainsi que les lettres d'anoblissement, naturalité, legitimation, amortissement, dons et pensions, apanages, contrats de mariage des enfants de France, alienations du domaine du roi sous condition de rachat perpétuel; elle enregistrait les serments de fidélité des archevêgues et évêques, et les déclarations du temporel des ecclésiastiques. Elle recevait la foi et hommage que rendaient les vassaux des principautés, duches - pairies, marquisats, comtes, vicomtes, baronnies, châtellenies et autres flefs qui relevaient immédiate-

ment du roi. Elle vérifiait les baux des fermes et en général toutes les lettres patentes obtenues par les comptables . fermiers des impots, etc., ainsi que les édits, déclarations et lettres patentes que lui adressait le procureur général. Elle avait le droit d'apposer le scellé chez les officiers comptables, en cas de décès ou absence, de faire l'inventaire et vente de leurs biens, à l'exclusion de tous les autres juges. Enfin, la chambre avait juridiction sur toutes les affaires contentieuses qui se rattachaient à la gestion des comptables ; mais, en matière criminelle, elle ne pouvait instruire que jusqu'à la question inclusivement. Avant de passer outre, elle devait appeler un président du parlement et six conseillers.

La chambre des comptes a existé jusqu'en 1790. Au moment où elle a été supprimee par la loi du 7 septembre 1790, elle comprenait avec les greffiers, procureurs, contrôleurs, etc., deux cent quatre-vingtneuf officiers et se divisait en plusieurs chambres particulières, telles que la chambre des fiefs, qui recevait les actes de foi et hommage, les aveux et dénombrements ; la chambre des terriers , dépositaire des terriers de tous les domaines compris dans la censive du roi, etc. Voy. pour les détails Pasquier . Becherches de la France : Chopin, Du domaine : Miraulmont, Traité des juridictions, et surtout Le Chanteur, Dissertation historique et critique sur la chambre des comptes,

Paris, 1765, 1 vol. in-4º.

La révolution confia d'abord les attributions des chambres des comptes à un bureau de comptabilité composé de quinze commissaires répartis en cinq sections. Ce bureau, établi en 1791, vérifiait les comptes que l'assemblée nationale se réservait de revoir. Le bureau de comptabilité, plusieurs fois modifie, dura jusqu'en 1807. A cette époque, l'empereur Napoléon établit la cour des comptes ; loi du 16 septembre 1807). Ce tribunal a conservé depuis cette époque la surveillance de tous les agents comptables qui sont tenus de lui soumettre leur gestion. Il prononce en dernier ressort sur les appels des règlements des conseils de préfecture en matière financière, et est alors tribunal administratif. la cour des comptes se compose d'un premier président, de trois présidents, de dix-huit conseillers maitres des comptes, de conseillers référendaires divisés en deux classes, dont. le nombre est fixé par le gouvernement, d'un procureur général et d'un greffier en chef. Un décret du 15 janvier 1852 a institué une chambre temporaire de cinq maltres des comptes.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS, CHAMBRE DES PAIRS. — Voy. ASSEMBLÉES POLITIQUES.

CHAMBRE DORÉE. — Nom donné à la grand'chambre du parlement de Paris, à cause des dorures dont elle était ornée.

CHAMBRE DU DOMAINE. — Tribunal appelé aussi chambre du trésor; il était chargé de connaître en première instance de tout ce qui concernait le domaine du roi. La chambre du domaine siègeait à Paris. Les appels de ce tribunal étaient portés au parlement de Paris. Voy. Do-MAINE et FINANCES.

CHAMBRE DU TRÉSOR. — Voy. CHAM-BRE DU DOMAINE.

CHAMBRE ECCLESIASTIQUE. - Tribunal où l'on jugeait en appel les procès relatifs à la levée des décimes (voy. DE-CIMES) et autres impôts sur le clergé. Les chambres ecclésiastiques furent instituées en 1580 sur la demande de l'assemblée du clergé alors réuni à Melun. Henri III les établit, par édit du 20 février 1580, à Paris, Rouen, Lyon, Tours, Toulouse, Bordeaux et Aix. En 1596, Henri IV institua une nouvelle chambre à Bourges; enfin, en 1633. Louis XIII ajouta une neuvième chambre, celle de Pau pour la Navarre. Il y eut jusqu'à la révolution neuf chambres ecclesiastiques. Elles étaient ordinairement composées de l'archevêque du lieu où la chambre était établie, des évêques suffragants, d'un député de chacun des diocèses du ressort, de trois conseillers du parlement ou du présidial de la ville où se tenait l'assemblee. La chambre choisissait ces conseillers et prenait le plus souvent des conseillers cleres; elle nommait un promoteur qui rempli-sait les fonctions de ministère public. Les chambres ecclesiastiques ne pouvaient rendre un arrêt que si elles étaient composées d'au moins sept personnes; le président devait être un évêque ou un conseiller. Le receveur général du clergé était justiciable de la chambre ecclesiastique de Paris qui siègeait au palais de justice. Au-dessons des chambres ecclésiastiques étaient, dans chaque diocèse, les bureaux des décimes, qui faisaient la répartition des impôts leves sur le clergé et jugeaient en première instance les procès auxquels ils donnaient lien. Toutes ces juridictions ont été supprimées à l'époque de la révolution.

CHAMBRES DE COMMERCE. — Réunion des principaux commerçants chargés d'exposer au gouvernement les vœux et les besoins du commerce. Les premières

chambres de commerce furent établies par Louis XIV; il ne faut pas confondre cette institution monarchique avec les anciennes réunions de marchands qui remontent à l'époque communale, et que l'on trouve de tout temps dans les grandes villes de commerce. Les véritables chambres de commerce ne furent établies qu'an commencement du xvine siècle arrêt du conseil du 30 août 1701); Dunkerque en avait une des 1700; Lyon, Rouen, Bordeaux, etc., en obtinrent successivement. Les chambres de commerce furent réorganisées sous le consulat (24 décembre 1802), et aujourd'hui il en existe quarante-sept établies à Abbeville, Amiens, Arras, Avignon, Bastia, Bayonne, Besancon, Bordeaux, Boulogne, Caen, Calais, Carcussonne, Chalons-sur-Saone, Cherbourg, Clermont-Ferrant, Dieppe, Dunkerque, Fecamp, Granville, Gray, la Rochelle, Laval, le Havre, Lille, Lorient, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Morlaix , Mulhouse , Nantes , Nimes , Orleans , Paris, Reims, Rochefort, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Etienne, Saint-Malo, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Troves, Valenciennes.

CHAMBRES DE L'ÉDIT. - Il n'y ent d'abord qu'une chambre de l'édit établie à Paris, en vertu de l'édit de Nantes (1598). et composée d'un président et de seize conseillers, dont un ou deux an plus étaient protestants. Plus tard, on créa des chambres de l'édit dans les parlements de Paris et de Rouen; elles différaient des chambres mi parties en ce que, sur les sept membres qui les composaient, il n'y avait qu'un ou deux protestants : le président et les autres conseillers étaient catholiques. Les chambres de l'edit . comme les chambres mi parties, jugeaient les procès entre protestants et catuoliques; elles furent supprimées en 1669.

CHAMBRES DE REUNION. — Louis XIV établit, en 1679, trois chambres de réznion siégeant à Metz pour la Lorraine, à Brisach pour l'Alsace et à Besançon pour la Franche-Comté, afin de rechercher tous les domaines qui avaient autrefois dépendu de ces provinces et de les réunir à la France. Il en résulta la confiscation en pleine paix de beaucoup de villes et contrées que l'Allemagne regardait commes ses possessions légitimes. Ces violences contribuèrent au renouvellement de la guerre en 1688.

CHAMBRES DE RHÉTORIQUE. — Assadémies établies au xvº siècle, en Astona et en Flandre.

CHAMBRES DES COMPTES -Les chamb



hres des comptes étaient des cours souveraines ou jugeant sans appel, établies pour entendre, vérifier et juger les comptes des officiers royaux chargés du maniement des deniers publics et d'autres officiers comptables; elles veillaient également à la conservation du domaine et des droits qui en dépendaient. Il y avait autrefois onze chambres des comptes établies à Paris, Dijou, Grenoble, Aix, Nantes, Montpellier, Blois, Rouen, Pau, Dôle et Metz, sans compter les chambres de Nancy et de Bar-le-Duc. Voy, pour les détails historiques le mot Finances.

CHAMBRES DES ENQUÊTES et DES REQUÊTES. - Voy. PARLEMENTS.

CHAMBRES DES VACATIONS. — Chambres qui siégent pendant les vacances accordées aux tribunaux.

CHAMBRES DU VISA. — Chambres de justice qui furent chargées en 1715 et en 1721 d'examiner la validité des créances sur l'État.

CHAMBRES GARNIES.—Il est question, dès 1635, de chambres garnies qu'on louait fournies de toutes les choses nécessaires. Un règlement de police du 20 mars 1635, citè par de La Mare (Traité de la police), ordonne aux loueurs de chambres garnies de ne loger que personnes de bonne vie et mœurs, à peiue de punition exemplaire; il leur est enjoint de s'enquérir des noms, qualités, condition, domicile de ceux qu'ils recevront, d'en faire registre et de remettre ces renseignements le jour même au commissaire de leur quartier.

CHAMBRES MI-PARTIES. — Chambres des parlements composées de protestants et de catholiques, et chargées de juger les procès entre Français de communion différente Les chambres mi-parties avaient été établies d'abord par le traité de Saint-Germain (1570). L'édit de Nantes (1598) institua, en Guyenne, Languedoc et Dauphiné, des chambres mi-parties qui furent supprimées en 1679.

CHAMBRIER (grand). — Grand dignitaire chargé de veiller primitivement à la garde du trésor royal. L'office de grand chambelian. Charles V, dans des lettres deambelian. Charles V, dans des lettres patentes données en 1368 dit que le chambelian avait dix sous sur chaque mattrise, et le grand chambrier fut supprimé, en 1545, par François le\*, après la mort de eon fils Charles de France, duc d'Orléans, qui état pourvu de cette charge. Elle fut remiétat pourvu de cette charge. Elle fut remiétat

placée par celle de premier gentilhomme de la chambre. — On appelait chambrier, dans certains chapitres, le chanoine qui en administrait les revenus. A Lyon, il se nommait chamarier.

CHAMEAUX. — Les chameaux furent employés dans les armées des Francs mérovingiens. Grégoire de Tours raconte que Gontran en avait à son service, et on sait qu'en 613 Brunehaut fut trainée sur un chameau avant d'être livrée au dernier supplice.

CHAMFRAIN ou CHAMFREIN. - Voy. CHANFREIN.

CHAMP CLOS. — Lieu entouré de palissades où combattaient les champions dans un duel judiciaire ou les tenants d'un tournoi. Voy. DEEL et TOURNOI.

CHAMP DE MAI, CHAMP DE MARS.

— Assemblées des Francs sous 'les Mérovingiens et sous les Carlovingiens. Voy.
ASSEMBLÉES POLITIQUES. — On appela
aussi champ de Mai une assemblée réunie
par l'empereur Napoléon (1° juin 1815).

CHAMPART. - Droit seigneurial, dont le nom vient des mots latins campi pars, part du champ, part de la récolte. « Sous l'empire des lois féodales, dit M. Guérard, le cultivateur ne pouvait enlever sa récolte qu'après le prélèvement d'abord de la part de Dien, c'està-dire de la dime, et ensuite de la part du seigneur, qu'on appelait champart. Cette redevance seigneuriale se pavait en nature, et sur le champ même; elle tenait quelquefois lieu de cens. » (Voy. CENS). La quotité du champart variait selon les localités. Il était dans certains pays du quart ou du cinquième de la récolte, et on l'appelait pour ce motif droit de quatre ou de cinquain; ailleurs on l'appelait droit de vingtain, parce qu'il était d'une gerbe sur vingt. On trouve encore le droit de champart désigné dans les anciennes chartes par les noms d'agrier, de terrage, de cinquain, etc. Le champart fut dans la suite un des droits domaniaux de la couronne.

CHAMPARTEUR. — Fermier commis par un seigneur pour lever le droit de champart.

CHAMPION. — On appelait champions ceux qui soutensient en champ clos leur querelle ou la querelle d'autrui.Voy. DUEM JUDICIAIRE.

CHANCELIER. — Le chancelier était un des grands officiers de la couronne. La charge de chancelier remontait jusqu'à l'empire romain. Depuis les invasions des barbares, il y avait toujours en des référendaires et primiciers des notaires auprès des rois mérovingiens et carlovingiens. Ces officiers étaient chargés du sceau royal, et l'apposaient aux chartes des souverains; ils présidaient à la transoription des chartes, lettres et édits des rois. A cette époque, le chancelier portait toujours le sceau du roi suspendu à son cou. Roger, vice-chancelier de Richard Cœur de Lion, ayant peri dans un naufrage, on reconnut son corps au sceau du roi suspendu à son cou. Ce fut seulement, à partir de Philippe Auguste, que le chancelier de France, qui était alors frère Guérin, évêque de Scalis, prit rang au dessus de tous les grands officiers. Le chancelier était chef de tous les conseils, et présidentné de toutes les cours de justice. Il veillait à l'exécution des lois dans tout le royaume, Lorsqu'il se rendait au parlement, la cour envoyait à sa rencontre deux conseillers pour le recevoir; il prenait place au-dessus du premier président. Dans les lits de justice (voy. ce mot), il était l'interprète du roi, et portait la parole en son nom. La dignité de chancelier était inamovible dans les derniers siècles de l'ancienne monarchie; mais lorsque le roi voulait disgracier un chancelier, il l'exilait et nommait un garde des sceaux (voy. ce mot) qui remplissait les fonctions de chancelier par simple commission. Les insignes du chancelier étaient la robe ou simarre violette, et le mortier comble d'or ou orné de galons d'or jusqu'au sommet. Dans les pompes de la royauté, le chancelier était précédé de massiers et accompagné de gardes. Une des principales fonctions de ce magistrat consistait à tenir le sceau, et cette fonction était remplie avec des formes solennelles. A certains jours fixés, le chancelier faisait apposer le sceau de la grande chancellerie, où le roi était représenté séant en son trône et tenant le sceptre en main, sur les lettres royales, ordonnances, déclarations, etc. Il était accompagné lorsqu'il tenait le sceau, des maitres des requêtes qui remplissaient les fonctions de rapporteurs, et des officiers de la chancellerie. Le chauffe-cire, tête nue, lui présentait le coffret où étaient les sceaux de France. Le chancelier l'ouvrait et en tirait les sceaux d'or massif. Le grand audiencier de France présentait les lettres au chancelier en rappelant sommairement leur contenu. Des maîtres des requêtes on des conseillers du grand conseil faisaient le rapport. Les secrétaires du roi, qui avaient rédigé les lettres, assistaient au sceau pour répondre aux difficultés qui pourraient s'élever. Le chancelier prononçait avec les conseillers d'État

qui assistaient au sceau; il avait le droit de refuser de sceller les lettres, si elles lui paraissaient contraires aux lois du royaume. Lorsqu'elles étaient approuvées, le grand audiencier les remettait au chauffecire, qui les scellait sur l'ordre du chancelier. Le contrôleur du sceau prenait les lettres qui avaient été scellées et en vérifiait le nombre. La séance terminée, les sceaux étaient remis dans le coffre par le chauffe-cire, et restaient à la garde du chancelier. Le droit prélevé pour l'apposition des sceaux constituait un des principaux émoluments du chancelier. il avait aussi la confiscation des biens de ceux qui étaient condamnés pour faussetés commises au sceau. Jusqu'au xive siècle, ce magistrat était payé en nature. Sous l'hilippe le Bel, il recevait du pain, « trois seliers de vin, six pièces de chair, six pièces de poulailles; au jour de poisson, il avait à l'avenant, recevait cinq provendes d'avoine, etc. » Les officiers de la chancellerie avaient leur part de provisions pour la nourriture, le chauffage, et l'éclairage.

L'office de chancelier de France, supprimé à l'époque de la révolution, fut rétabli par l'Empereur, et a été maintenujusqu'en 1848. Il y a encore aujourd'hu des chanceliers de la Légion d'honneur et

de l'Académie française.

Les chanceliers ont joué un grand rôle dans l'histoire de France, et il est indispensable de donner une notice rapide sur les principaux de ces magistrats. Je ne parlerai ni des chanceliers des rois francs, merovingiens ou carlovingiens, ni même des chanceliers des premiers capétiens; il suffira de commencer à Guérin, évêque de Senlis, connu sous le nom de frère Guérin, parce qu'il était chevalier de Saint-Jean de Jerusalem; il fit déclarer que le chancelier aurait seance parmi les pairs de France et les grands officiers de la couronne. Il mourut le 19 avril 1230, PIERRE FLOTTE et GUILLAUME DE NOGARET SONL célèbres par leur lutte contre le pape Boniface VIII. Le premier fut chancelier de 1301 à 1302 et périt les armes à la main à la bataille de Courtrai (11 juillet 1302) le second fut d'abord procureur général au parlement de Paris, puis chancelier de 1308 à 1309 GILLES ASCELIN DE MONTAIGU, successivement archevêque de Narbonne et de Rouen , le remplaça et remplit les fonctions de chancelier jusqu'à sa mort en 1311. PIERRE ROGER OU ROGIER, archevêque de Rouen, chancelier en 1334, fut élu pape en 1342, sous le nom de Clement VI. PIERRE DE LA FORET, évêque de Tournai, ensuite évêque de Paris et enfin archevêque de Rouen, fut nommé

chancelier le 14 juillet 1349; il signa, en 1351, la trève entre la France et l'Angleterre, fut destitué sur la demande des états généraux que dirigeait Étienne Marcel et retabli en 1359; ce fut un des hommes les plus éminents de cette époque de troubles. JEAN DE DORMANS, évêque de Beauvais, seconda Charles V dans ses réformes, et fut son chancelier de 1361 à 1371; il fut remplacé par son frère Guil-LAUME DE DORMANS, qui fut élu au scrutin. Charles V remit, en effet, à son conseil la nomination du chancelier. On lit dans les registres du parlement que, « le 21 février 1371, cette cour vaqua, du commandement du roi qui assembla tout son conseil jusqu'au nombre de deux cents personnes ou environ, en son hôtel Saint-Pol, et là, par voie de scrutin, procéda à l'élection d'un nouveau chancelier, par l'avis et délibération desdits conseillers, et là fut élu et créé chancelier messire Guillaume de Dormans, chevalier, auparavant chancelier de Dauphine, » A la mort de Guillaume de Dormans, arrivée le 11 juillet 1373, Charles V fit encore procéder à une élection pour le remplacer. L'assemblée, composée de princes, de seigneurs, de membres du parlement, de la chambre des comptes et de maîtres des requêtes, nomma PIERRE D'ORGE-MONT, seigneur de Méry-sur-Oise et de Chantilly, premier president du parle-ment de Paris (20 novembre 1373). Pierre d'Orgement se démit des fonctions de chancelier le 1er octobre 1380 et mourut le 3 juin 1389. Son successeur fut MILON DE DORMANS, évêque de Beauvais, président à la chambre des comptes; il fut elu chancelier de France par bon et du scrutin en plein parlement : ce sont les termes des registres du parlement. Les memoriaux de la chambre des comptes ajoutent que le lendemain il prèta serment entre les mains du duc d'Anjou, en présence du grand conseil; on donnait ce nom, au xive siècle, au conseil du roi composé de seigneurs et de membres du parlement. Ce système d'élection dura lusqu'an règne de Louis XI. Parmi les chanceliers elus on remarque ARNAUD DE CORBIE, premier président du parlement de Paris, nomme en 1388, plusieurs fois déposé et rétabli au milieu des agitations de cette époque d'anarchie ; il mourut en 1413; HENRI DE MARLE, seigneur de Versigny, président du parlement de l'aris, élevé à la dignité de chancelier le 8 août 1413 et égorge à l'époque du massacre des 1418); GUILLAUME JUYENAL Armagnacs DES URSINS, institué chancelier de France le 16 juin 1445. Dans ces temps de guerres perpétuelles, le chancelier était obligé

d'accompagner souvent le roi à la guerre et de revêtir le corselet de ser comme les hommes d'armes. En 1453, à l'entrée de Dunois à Bordeaux, Juvénal des Ursins était armé comme les chevaliers. Devant lui marchait une haquenée blanche, toute couverte de velours cramoisi, avant sur la croupe un drap de velours azuré, seme de fleurs de lis d'or, « laquelle hacquenée portait sur la selle un coffret aussi couvert de velours azure et enrichi d'orfevrerie . dans lequel étaient les sceaux du roi ; veunit ensuite messire Guillaume Juvénal des Ursins, chancelier de France, armé d'un corcelet d'acier fort riche, et ayant par dessus une casaque de velours cramoisi, » Dans l'église Sainte-Catherine de la Culture, à Paris, Pierre d'Orgemont était représenté vêtu d'une cotte de mailles, l'épée au côté et un casque à ses pieds. Juvenal des Ursins, déposé au commencement du règne de Louis XI, fut rétabli en 1465 et exerça les fonctions de chancelier jusqu'à sa mort en 1472. On voit par ces exemples fréquents de dépositions que les chanceliers n'avaient pas encore à cette époque le caractère inamovible consacré aux xviie et xviiie siècles. Pierre d'Oriole. qui succeda à Juvénal des Ursins, en fournit une nouvelle preuve : il fut déposé par lettres patentes du 12 mai 1482, sans que Louis XI s'expliquat sur les causes de cette disgrace ; il se bornait à dire : « pour certaines causes nous l'avons déchargé et déchargeons de l'office de chancelier (quem officio cancellarii certis ex causis ad hoc nos moventibus exoneravimus et exoneramus). " GUILLAUME DE ROCHE-FORT, qui fut élevé à la dignité de chancelier le 12 mai 1483, la conserva jusqu'à sa mort (12 août 1492), Son successeur fut ROBERT BRICONNET, archevêque-duc de Reims, qui mourut le 30 juin 1497. Après lui GUY DE ROCHEFORT, chancelier de 1497 à 1507, se signala par l'organisation du grand conseil et par plusieurs ordonnances remarquables. Le chancelier JEAN DE GANAY DE SAVIGNY lui succéda jusqu'en 1512, et eut pour successeur Antoine Du-PRAT, premier président du parlement de Paris, qui fut nommé chancelier le 7 ianvier 1514; il occupa cette dignité jusqu'en 1535. ANTOINE DU BOURG (1535-1538), GUILLAUME POYET (1538-1542), et FRAN-COIS OLIVIER (1542-1560) remplirent successivement la charge de chancelier sous François ler, Henri II et François II. Les célèbres ordonnances de Crémieu et de Villers-Coterets furent préparées ou promulguées pendant leur administration (voy. Lois) Guillaume Poyet fut arrêté en 1542 et condamné par le parlement pour « abus, malversations et entreprises par

lui faites à une amende de cent mille livres et confiné pendant cinq ans dans tel lieu qu'il plairait au roi » On dit que François ler, en apprenant cet arrêt, en témoi-gna de l'étonnement et dit qu'il croyait qu'un chancelier ne devait perdre sa charge qu'avec la vie. C'était reconnaitre et proclamer le principe de l'inamovibilité des chanceliers en même temps que sa baine contre Poyet.

MICHEL DE L'HOPITAL, chancelier de 1560 à 1573, a été immortalisé par les ordonnances d'Orléans (1561) et de Moulins (1566) aussi bien que par ses sentiments de tolérance au milieu des violences des guerres religieuses. Disgracié en 1568, il conserva jusqu'à sa mort le titre de chancelier. Le chancelier DE BIRAGUE, son successeur (1573-1583), n'hérita pas de ses males vertus; on lui reprocha ses complaisances pour une cour corrompne. Pui-LIPPE HURAULT DE CHEVERNY (1585-1599). l'OMPONNE DE BELLIÈVRE (1599-1607 , NI-COLAS BRULART DE SILLERY (1607-1624), ETIENNE D'ALIGRE (1624-1635), se succédèrent dans la dignité de chancelier; ils furent presque tous privés des sceaux temporairement et exiles; mais le principe de l'inamovibilité des chanceliers était alors consacré et ils conservèrent leur titre même dans l'exil. Il en fut de même de Pierre Séguier (1635-1672), qui, chance-lier pendant trente-sept ans, fut deux fois exile et prive des sceanx, mais sans jamais perdie sa charge; un des principaux titres de ce chancelier est la protection qu'il accorda aux lettres et principalement à l'Academie francaise. ETIENNE D'ALIGRE (1674 -1677). MICHEL LETELLIER (1677-1685). LOUIS BOUCHERAT (1685-1699), LOUIS PHE-LIPPEAUX DE PONTCHARTRAIN (1699-1714), et Voisin (1714-1717) forent successivement chanceliers de France, HENRI-FRAN-COIS D'AGUESSEAU (1717-1750) est un des magistrats qui ont le plus honoré la dignité de chancelier par sa science et sa vertu. Il donna sa démission le 27 novembre 1750; mais le titre de chancelier resta attaché à son nom plus encore par la reconnaissance publique que par la volonté du roi. GUILLAUME LAMOIGNON DE MALESHERBES succéda à d'Aguesseau en 1750 et se démit de sa charge en 1768. Son successeur Renk-Charles de Mau-PEOU, premier président du parlement de Paris, déposa presque immediatement la dignité de chancelier entre les mains de son fils RENÉ-NICOLAS-CHARLES-AU-GUSTIN DE MAUPEOU, qui a été le dernier chancelier de l'ancienne monarchie, La lutte du chancelier Maupeon et des parlements a eu une triste célébrité (voy. PARLEMENT). A la mort de Louis XV, en

1774, Maupeou fut exilé; il mourut le 29 juillet 1792, Avant sa mort, la dignité de chancelier de France avait été supprimee par une loi du 27 novembre 1790. L'empereur nomma Cambacenes archichancelier, en 1804, et le chargea de promulguer les lois et sénatus-consultes organiques, et de rédiger les actes de l'état civil pour la famille impériale. M. DAM-BRAY, de 1815 à 1829, et M. de PASTORET. de 1829 à 1830, portèrent le titre de chanceliers. Supprimée momentanément en 1830, cette dignité fut rétablie peu de temps après en faveur de M. l'Asquien, qui l'a conservée jusqu'en 1848. - Voy. Duchesne, Hist. des chanceliers; Hist. chronologique de la chancellerie, par Tessereau, Paris, 1706; Hist. des connétables, CHANCELIERS, gardes des sceaux, par Denis Godefroi, Paris, 1688.

la reine, les princes du sang et les seigneurs feodaux, avaient leurs chanceliers particuliers, ainsi que les ordres militaires et l'Université.

CHANCELIER DE L'ACADÉMIE FRAN-CAISE. - Second dignitaire de l'Académie française; il fait partie du bureau de cette compagnie avec le directeur et le secrétaire perpétuel.

CHANCELIER DE LA LÉGION D'HON-NEUR. - Voy. LEGION D'HONNEUR.

CHANCELIER DE L'UNIVERSITÉ. -Voy. Université.

CHANCELIER DU GRAND PRIEURE DE FRANCE. - Dignitaire de l'ordre de Malte, qui scellait les actes des chevaliers composant le chapitre du grand prieuré de France.

CHANCELIER D'UN CHAPITRE. - Voy. CHANOINES.

CHANCELIÈRE. - Femme du chancelier.

CHANCELLADE. - Congrégation de chanoines réguliers qui s'établirent, au commencement du xne siècle, près de Périgueux, dans un lieu appele Chancellade. Cette congrégation fut réformée en

CHANCELLERIE. - La chancellerie était le lieu où l'on scellait les lettres émanées du roi. Il y avait deux chancelleries, la grande et la petite. La grande chancellerie etait celle qui accompagnait toujours le roi et où s'expédiaient les lettres scellees du grand sceau. Le chancelier ou le garde des sceaux présidait cette commission du sceau, à laquelle assistaient deux maîtres des requêtes chargés de faire le rapport sur les lettres qu'on présentait. Un des quatre grands audienciers, le contrôleur et le chauffecire étaient présents (voy. Chancelier). Là se scellaient les édits et déclarations, les lettres d'anoblissement, de légitimation, de naturalisation, de rehabilitation, d'abolition, d'affranchissement, d'amortissement, de privilége, d'évocation, d'exemption, de donation, etc Le chancelier pouvait refuser d'apposer le sceau si les lettres lui paraissaient subreptices ou contraires à la loi. Dans le cas où aucune objection ne s'élevait , l'officier appelé chauffe-cire préparait la cire sur laquelle le chancelier apposait le sceau. On employait quatre espèces de cire : la verte pour tous les arrêts, la jaune pour les expéditions ordinaires, la rouge pour le Dauphiné et la Provence, enfin la blanche pour les chevaliers de l'ordre. Le roi presidait quelquefois en personne la conimission du sceau. Après la mort du chancetier Séguier (1672), Louis XIV remplit lui même les fonctions de chancelier. Il fit à cette occasion un règlement qui donne une idée des formalités administratives de cette époque. Le voici tel qu'il se trouve dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale (f Sorbonne, nº 1080): «Le roi s'étant résolu de retenir les sceaux et de faire sceller en sa présence. Sa Maiesté a bien voulu faire savoir ses intentions par le présent règlement sur ce qu'elle entend être observé jusques à ce qu'elle en ait autrement dispose : 1º Sa Majeste donnera sceau à neuf heures précises du matin à jour de chacune semaine qui sera par elle marqué, en l'une des salles de la maison royale où Sa Majeste fera sejour ; 2º Sa Majesté a fait choix des sieurs d'Aligre, de Sève, Poncet, Boucherat, Pussort et Voisin, conseillers d'État ordinaires pour avoir séance et voix délibérative dans le conseil avec six maîtres des requêtes, dont Sa Majesté fera choix, au commencement de chacun quartier, et le conseiller du grand conseil grand rapporteur en semestre, et, pour le présent quartier, Sa Majesté à fait choix des sieurs Barentin, Le Boulanger sieur d'Hacqueville, Le Pelletier, de Faulcon, de Lamoignon et Pellisson, 3º Les conseillers d'Etat seront assis, selon leur rang, les maîtres des requêtes et le grand rapporteur debout autour de la chaise de Sa Majesté. 4º Les secrétaires du roi seront tenus de porter aux maîtres des requêtes et conseitler du grand conseil, grand rapporteur de semestre, la veille du sceau, les lettres de justice, dans lesquelles il sera fait mention du nom de celui qui en aura fait le rapport et seront par lui signées en queue. 5º Le sceau commencera par le rapport qui sera fait, par les maitres

des requêtes et conseiller grand rapporteur, des lettres de justice. Le grand audiencier présentera ensuite les lettres de justice, dont il sera chargé; le garde des rôles présentera ensuite les provisions des offices, et les secrétaires du roi feront lecture des leures de grâce qu'ils auront dressées, et seront les dites lettres délibérées par les conseillers d'Etat et maîtres des requêtes, présentées au sceau et résolues par Sa Majeste, Le grand audiencier de quartier et le garde des rôles feront les fonctions de leurs charges, ainsi qu'ils ont accoutume et seront places debout près le dernier conseiller d'État de chacun rang, le chauffe-cire ensuite proche le coffre des sceaux, et le contròleur au bout de la table en la manière accoutumée. 6º Les gardes-quittances et autres officiers de la chancellerie seront places derrière les chaises des conseillers d'Etat. 7º Les procureurs syndics des cinq collèges des secrétaires du roi auront entrée à chacun jour de sceau, outre lesquels il en sera choisi de chacun collège, savoir huit de l'ancien, quatre de celui des cinquante-quatre, autant des soixantesix, deux des trente-six et un des vingt de Navarre pour y faire leurs fonctions alternativement au jour du sceau, pour lequel ils auront été députés par leurs colleges. 8º Le procureur du roi des requêtes de l'hôtel, procureur général des grandes et petites chancelleries, aura entrée et prendra place derrière les maîtres des requêtes. Fait à Saint-Germain en Laye, le 1er février 1672. Signé LOUIS, et plus bas COLBERT. »

La petite chancellerie était établie près du parlement de Paris. Un maltre des requêtes y présidait, en l'absence du chancelier, et y scellait les lettres moins importantes, telles que les emancipations, committimus, etc. Chaque parlemen avait sa petite chancellerie où s'expédiaient des affaires de même nature; un garde des sceaux y présidait assisté des greffiers-conservateurs des minutes. Tous les tribunaux, bailliages, présidiaux, grands jours, chambre de justice, cour des aides, etc., avaient aussi leur chancellerie.

La chancellerie des juifs avait été instituée dès le xur siècle pour s'opposer aux prêts usuraires. Les juifs ne pouvaient poursuivre leurs débiteurs qu'en vertu d'une obligation scelleé dans cette chancellerie. Philippe Auguste avait choisi dans chaque ville deux prud'hommes qui gardaient le sceau de la chancellerie des juifs et faisaient serment de ne l'apposer sur une obligation que s'ils avaient une connaissance certaine de la légitimité de la créance.

La chancellerie romaine délivrait les expéditions des actes de la cour de ltome. Une loi du 7 septembre 1790 supprima la petite chancellerie : la grande chancellerie cout fiest de la roma cont (27 septembre 2014).

Une loi du 7 septembre 1799 supprima la petite chancellerie: la grande chancellerie eut bientòl le même sort (27 novembre 1790). Le titre de chanceller (ut rétabli dans la suite, mais les attributions des anciennes chancelleries restèrent supprimées. Le ministère de la justice prend, à la vérité, le titre de chancellerie, mais sans avoir aucune juridiction. Il y a des chancelleries spéciales dans les consulats établis à l'étranger. Yoy. RE-LATIONS EXTÉMISERES.

CHANCELLERIE (Droits de). — On appelait bourse de chancellerie les droits que percevaient pour le sceau plusieurs officiers de la chancellerie.

CHANDELEUR. — Fête qu'on célèbre de la présentation de J. C. au temple et de la purification de J. C. au temple et de la purification de la sainte vierge. On faisait autrefois en ce jour des processions avec des chandelles allumées, d'où est venu le nom de chandeleur. Bède dit que l'Eglise a heureusement changè les lustrations des paiens qui se faisaient au mois de février autour des champs, en la fete de la Purification où l'on faisait des processions avec des cierges allumés pour marquer que J. C. est la lumière du monde. Cet usage fut établi par le pape Gélase !\*\* qui abolit les Lupercales.

CHANDELIERS. - Fabricants de chandelles. Voy. Corporation.

CHANDELLE. - VOY. ECLAIRAGE.

CHANFREIN. - Armure qui couvrait la partie an érieure de la tête du cheval depuis les oreilles jusqu'à la bouche. On l'appelait aussi chamfrain on chamfrein Cette armure était de métal ou de cuir bouilli et couvrait la partie antérieure de la tête du cheval comme d'un masque. Il y avait souvent, au milieu du chanfrein une pointe de fer assez longue destinée à briser tous les obstacles. Le chanfrein était quelquesois relevé d'or ou d'argent et ciselé avec art. On voit, dans l'his-toire de Charles VII, que le contte de Saint-Pol, au siége de Harfieur, en 1449, avait orné son cheval de bataille d'un chanfrein estime trente mille écus. Le chevalier plaçait aussi ses armoities sur le chanfrein de son cheval. Le plus souvent cette partie de l'armure était surmontée d'un panache.

CHANGE (Leures de), CHANGEURS.— Voy. Banque et Conporation.

CHANOINES. - Le nom de chanoine vient du mot grec zavés (règle); on en fit le mot latin canonicus, soumis à la règle, d'où a été formé chanoine. Dans les premiers siècles de l'Eglise, l'évêque vivait en commun avec un certain nombre de clercs, qui l'aidaient dans l'administration des biens ecclesiastiques. Saint Augustin, voulant se consacrer exclusivement aux fonctions spirituelles, avait confié le soin du temporel à quelques ecclésiastiques, qu'il soumit à la vie commune, à la règle cénobitique, afin de prévenir les tentations de l'avarice et de la cupidité. Telle fut l'origine des chanoines. On en trouve dans un grand nombre d'églises, même en Gaule, avant le vine siècle; mais leur institution s'altera, et, en 755, un concile, convoque par Pepin le Bref, se plaignit de la conduite de ces ecclésiastiques qui refusaient de se soumettre à l'autorité épiscopale. La réforme que demandait le concile fut accomplie vers 760 par Chrodegand , évêque de Metz, qui donna une règle aux chanoines. Charlemagne insista pour qu'elle fût observée. « Ils doivent vivre, disait-il dans un capitulaire de 789, en véritables moines ou en veritables chanoines. » Sous son fils, I ouis le Débonnaire, une règle en cent quarante-sept articles fut promulguée par le concile d'Aix-la-Chapelle (817). Elle était surtout l'œuvre d'Amalaire, diacre de l'église de Metz. Les chanoines devaient, comme les moines, habiter dans un cloftre exactement ferme, dont la clef était portée chez le supérieur du chapitre aussitôt après l'heure de complies. Mais ils pouvaient avoir des habitations particulières dans le cloltre, user de linge, manger de la viande, recevoir ou donner par testament ou autrement , possèder des biens en propre; toutes choses interdites aux moines. Ces règles de Chrodegand et d'Amalaire n'avaient fait que rappeler les chanoines à leur primitive institution. Les tiens de l'Eslise étaient toujours régis en commun , sans distinction de mense épiscopale et de mense capitulaire (vov. MENSE), et les revenus continuèrem d'être partages suivant l'ancien usage.

A l'époque de la chue de l'empire carlovinglen, les mours et les institutions féodales cavaiment l'Eglise. Les chanoines s'emparèrent des fonds ecclesiatiques, dont les revenus servaient à le entretien, et ne s'assipettirent plus à vie commune. Ils étaient cependatmoins des la plapart des eglisesnomination des fréques. Tous les par l'érèuse à l'exception de devaient être nommés par le chapitre. Ces deux canonicats avaient été établis par l'archidiacre Étienne et attachés à la chapelle de Saint-Aignan. (Voy. Protégo-mènes du cartulaire de N. D. de Paris,

par M. Guerard )

On appela prebendes ou bénéfices capitulaires les domaines qui furent affectés aux principaux dignitaires du chapitre. qui étaient le primicier, qu'on nomniait quelquefois prévot ou doyen, le chancelier qui avait la surveillance des écoles et s'appelait encore écolâtre ou capiscol, le chantre, le tresorier appele aussi thescier ou chèvecier, le pénitencier, les archidiacres, etc La portion des biens qui resta en commun forma la mense capitulaire destinée à subvenir aux dépenses communes, C'était sur ce fonds que l'on prélevait l'argent nécessaire pour les distributions faites aux chanoines, Dans quelques églises, elles avaient lieu

en nature.

Les chanoines, quoique n'étant plus sonmis à la règle cenobitique, continuèrent de former un corps qui jouissait de grands priviléges. Ils élisaient les évêques avant le concordat de François Ier (voy. ELECTIONS ECCLÉSIASTIQUES), gouver-naient les diocèses pendant la vacance des sièges épiscopaux ; ils avaient une juridiction étendue et des assemblées indépendantes, dont les registres capitulaires nous ont transmis les délibérations. Un des signes distinctifs de leur dignité était et est encore l'aumuce ou aumusse ( vov. ce mot . Leur obligation principale était la résidence et l'assiduité aux offices. Les avantages considerables dont jouissaient les chanoines, engagèrent quelquefois des seculiers à se faire recevoir chanoines sans entrer dans les ordres. Les rois de France étaient chanoines de Saint-Martin de Tours et de plusieurs autres églises: les ducs de Berry, chanoines héréditaires de Saint-Jean de Lyon. En 1403, le duc d'Orléans fit son entrée à Saint-Aignan d'Orleans, revêtu de l'habit de chanoine en la forme et manière accoutumées (Juy. des Ursins) Le duc de Bedford se fit recevoir chanoine de Notre-Dame de Rouen, Les comtes de Chastelus en Bourgogne étaient chanoines héréditaires de l'eglise d'Auxerre, en récompense du service que l'un d'eux, comte de Beauvoir, avait rendu au chapitre de cette église, en chassant une bande de brigands de l'une de ses propriétés. Lorsqu'il reçut l'investiture de son canonicat, le sire de Beauvoir se présenta à la porte du chœur botté, éperonné, armé de toutes pièces, l'aumusse sur le bras gauche, un faucon sur le poing et un surplis sur son armure. On le condui-

sit en grande cérémonie dans la stalle où il s'assit pour chanter l'office avec ses nouveaux confrères. Dans plusieurs chapitres, on exigeait des preuves de noblesse, entre autres pour le chapitre Saint-Jean de Lyon La révolution enleva aux chanoines leurs biens et leur juridiction. Le concordat, en réorganisant les chapitres, en fit principalement le conseil de l'évêque. Actuellement les chanoines sont nommés par l'évêque, sauf approbation du chef du pouvoir exécutif. En cas de vacance du siége épiscopal, ils élisent des vicaires capitulaires chargés d'administrer le diocèse. Leur dotation se compose : 1º des biens et des rentes non aliénes des anciens chapitres ; 2º des traitements affectés aux chapitres par l'État et des suppléments de traitement votés par les conseils généraux; 3° des biens acquis par les chapitres ou provenant de dons et legs particuliers.

CHANOINES RÉGULIERS. - Les chanoines réguliers furent institués dans les conciles de Rome de 1059 et de 1063, sous les papes Nicolas II et Alexandre II. C'etait l'epoque où l'Église réagissait energiquement contre la féodalité, brisait les liens qui l'avaient enchaînée au système feodal et reprenait son ancienne pureté. Les papes en établissant les chanoines réguliers remontèrent jusqu'à l'institution de saint Augustin. On déclara que les chanoines suivraient la règle de ce père de l'Eglise, sans que l'on convienne bien, dit Fleury dans son Institution au droit ecclesiastique, quel écrit de saint Augustin ils ont pris pour leur regle : si ce sont les sermons de la vie commune des clercs, ou la lettre écrite pour le monastère dont sa sœur avait la conduite. Quoi qu'il en soit, la règle de saint Augustin a toujours ete imposée depuis cette époque aux chanoines réguliers. Ils s'établirent en France à Saint-Victor de Paris, dès 1119; saint Norbert fonda, en 1120, l'ordre le plus célèbre de chanoines réguliers sous le nom de Premontre. Les Antonins et les Genovefains suivaient aussi la règle de saint Augustin. Ces chanoines pouvaient tenir des eglises paroissiales; ce qui était interdit à la plupart des ordres religieux. On appelait collegiales des églises desservies par des chanoines réguliers ou séculiers. il y en avait 526 en France avant la révolution. Les chapitres de Saint-Denis et de Sainte-Geneviève rappellent seuls aujourd'hui ces anciennes institutions.

Le costume des chanoines réguliers etan, au xue siècle, une aube qui a été depuis changée en rochet ou en surplis. et une chappe fermée, qui fut remplacée, en été, par l'aumuce. Voy. Becherches sur l'ordre canonique, par le père Chaponel, Paris, 1699, et l'Histoire des ordres monastiques du père Hélyot.

CHANOINESSES. - Les femmes pouvaient aussi occuper des canonicats et prenaient le nom de chanoinesses. On distinguait deux espèces de chanoinesses : les unes faisaient des vœux et vivaient sous une règle cenobitique; d'autres prenaient le titre de chanoinesses pour avoir droit à des bénéfices; elles étaient astreintes à quelques offices particuliers et à porter au chœur un signe distinctif. Du reste, ces chanoinesses ne faisaient pas de vœux et pouvaient rentrer dans le monde et s'y marier en renoncant à leur bénéfice, Plusieurs de ces chapitres de femmes, entre autres celui de Remiremont, étaient nobles et exigeaient des chanoinesses plusieurs quartiers de noblesse.

CHANSONS. - Voy. Poésie.

CHANSONS DE GESTE. — Poésie héroique qui célébrait les gestes ou exploits des anciens preux. Voy. Poésie.

CHANT DE ROLAND. — Chant que les Français du xiº siècle répétaient en marchant au combat: à la bataille d'Hastings, Taillefer chantait en tête de l'armée le Chant de Roland. Yoy. BARDES.

CHANT (plain-). — Chant d'église. On atribue à Charlemagne l'introduction en France du chant grégorien ou plain-chant réformé par le pape Grégoire le Grand. Déjà Pépin le Bref avait tenté de le substituer à l'ancien chant d'église, appelé chant ambroisien; mais il n'y avait partiussi. Charlemagne l'adopta dans un voyage qu'il fit à Rome en 787; il obtint du pape deux maltres de chant, et les établit l'un à Metz, l'autre à Soissons pour tenir des écoles de chant religieux. Éginhard a donc pu dire avec vérité « que l'empereur perfectionna soigneusement les chants sacrés. » Voy. Musique.

CHANT ROYAL. — Espèce de poëme qui était en usage aux xive, xve et xvie siècles; il était destiné à célèbrer quelque action illustre. Voy. Poesie.

CHANTELAGE. — Droit féodal que prélevait le seigneur sur le vin vendu en gros, dans l'étendue de sa seigneurie.

CHANTELLE. — Taille personnelle que, dans certaines provinces, les mortaillables ou personnes de condition servile payaient aux seigneurs féodaux.

CHANTRE. — Dignité dans les chapitres. Voy. Chanoines et Bénéfices ecclésiastiques. CHANVRIERS. — Ouvriers qui préparent le chanvre. Voy. Corporation.

CHAPE. — Au moyen age, la chappe nicitati par réservée exclusivement au clergé; c'étati un grand manteau échancré sur les bras et dont se servaient les personnages d'une haute qualité. Voy. HABILLEMENT.

CHAPE DE SAINT MARTIN. — Pavillon où l'on plaçait la chàsse de saint Martin, que les rois faisaient porter dans leurs armées. Voy. BANNIÈRE.

CHAPEAU. — Il est souvent question dans les comptes des xive et xve siècles de chapeaux faits avec de la peau de bièvre, petit animal dans le genre de la loutre (Comptes de l'argenterie des rois de France. La peau de bièvre s'employait aussi pour fourrer les vêtements. L'usage des chapeaux était peu commun avant le xve siècle. Le père baniel remarque que Charles VII, à son entrée dans Rouen, en 1419, avait un chapeau de castor doublé de velours rouge surmonté d'une houppe de fil d'or. A partir de ce règne les chapeaux devirrent plus communs et remplacèrent les chaperons. Voy. Habillement.

CHAPFAU DE ROSES. — Le chapeau de roses état une des redevances feodales. Voy. Féodalet. — Il était aussi d'usage, dans certaines provinces, de donner à une jeune file, en la mariant, un chapeau de roses. Elle ne pouvait plus rien réclamer de la succession paternelle : elle avait reçu en mariage tout ce qui devait lui revenir, et le chapeau de roses était le symbole de cette dotation. Les coutumes de Tours et d'Auvergne consacraient cet usage.

CHAPEAU DE CARDINAL. — Symbole de la dignité de cardinal. C'est un chapeau rouge, de forme plate, à larges bords, et d'où pendent de grands cordons de soie rouge.

CHAPEL DE FLEURS. - Voy. HABILLE-MENT.

CHAPEL DE PAON. — Chapeaux ou bonnets surmontés d'une plume de paon dont l'usage était très-commun au moyen âge.

CHAPELAIN. - Prêtre attaché à une chapelle. Voy. CLERGÉ.

CHAPELAINS DE SAINTE GENEVIÉVE.

— Un décret du 22 mars 1852 a établi sous le titre de Chapelains de Sainte-Geneviève, une communanté de six prères et d'un doyen, Le doyen est nommé directement par l'archevêque de Paris et agrée par le cuef de l'État; les chapelains sont nommés à la suite d'un concours. Cette institution a surtout pour but de former des prédicateurs.

CHAPELET. — Fleury croit que le chapelet a été établi au x1º siècle pour les frères lais des monastères, qui répétaient sur les grains de leur rosaire un certain nombre de Pater et d'Ave. Dans la suite, le chapelet devint un ornemeat, et les riches dames en portaient de précieux à leur ceinture. La corporation des patenòtriers étit occupée à les fabriquer et à les orner. Voy, Patenòfras.

CHAPELIERS. - VOV. CORPORATION.

CHAPELLE. — Petite église ou portion d'une église consacrée ordinairement à un saint. Voy. ÉGLISE.

CHAPELLE DU ROI. - Voy. Maison du

CHAPERON. - Le chaperon était une coiffure en usage principalement aux xive et xve siècles, sous les règnes de Jean, de Charles V et Charles VI; elle était en drap, bordée de fourrures avec une longue queue qui retombait par derrière. Les magistrats avaient des chaperons rouges fourrés d'hermine; les docteurs, licencies et bacheliers portaient des chaperons de différentes couleurs suivant la faculté à laquelle ils appartenaient. L'aumuce des chanoines était primitivement une espèce de chaperon que pendant l'hiver ils mettaient sur leur tête et en été sur le bras. En 1357 et 1358, les partisans du prévôt des marchands, Étienne Marcel, portaient des chaperous mi-partis, c'est a-dire de deux couleurs, rouge de Paris et bleu de Navarre, parce que le roi de Navarre, Charles le Mauvais, était l'allie d'Étienne Marcel. On levait son chaperon en adressant la parole; Monstrelet dit que la reine Isabeau de Bavière haïssait Jean Torel, parce qu'en lui parlant il ne levait point son chaperon. « Mais cela, dit Pasquier, ne se faisait que par les hommes et non par les femmes. » A l'époque de Charles VII, on abandonna les chaperons pour les chapeaux; mais les magistrats, avocats, doc-teurs, licencies, bacheliers et en general tous les gens de robe garderent la queue du chaperon qu'ils placèrent sur leur épaule. Telle est l'origine de l'epitoge ou chausse que portent encore aujourd'hui les magistrats, les avocats et les professeurs; elle est garnie de bandes de fourrures qui marquent le grade dans les facultés; les bacheliers n'ont qu'un rang de fourrures, les licenciés deux, les docteurs trois.

CHAPERONS BLANCS. — Nom donné à la fin du xive siècle à une faction qui se révolta contre le comte de Flandre.

CHAPITEAU. — Partie supérieure d'une colonne.

CHAPITRE. — Assemblée de chanoines ou de moines, Voy. ABBAYE et CHANOINES.

CHAPITRE DE SAINT-DENIS. - Le chapitre de Saint-Denis a été créé par un décret du 20 février 1806 ; il se composait primitivement de dix chanoines agés de plus de soixante ans. Une ordonnance du 23 septembre 1816 porta le nombre des chanoines à trente-quatre, dont dix chanoines-évêques et vingt-quatre chanoines de second ordre. Ce chapitre avait pour chef le grand aumônier de France. La suppression de la grande aumônerie a fait rentrer le chapitre de Saint-Denis sous la direction spirituelle de l'arche-vêque de Paris. Un décret du 25 mars 1852 a divisé les canonicats en deux ordres, six du premier ordre avec un traitement de dix mille francs, huit du second ordre avec un traitement de deux mille cinq cents francs. Un chanoine de second ordre nommé par l'ordinaire ou évêque diocésain et agréé par le chef de l'État prend le titre de curé de Saint-Denis.

CHAPON (vol du). — Portion de terre qui revenait de droit à l'afné et qui entourait ordinairement le manoir paternel. Elle tirait son nom de ce qu'on supposait que le chapon pouvait parcourir cet espace de terre en volant. Dans la coutume de Paris, le vol du chapon était estimé à un arpent de soixante-douze verges ou quinze cent quatre-vingt pieds.

CHAPUISEURS. - Fabricants de bâts et de selles. Voy. Corporation.

CHARBONNERIE. — Voy. Sociétés secrètes.

CHARBONNIÈRE. — Prison de l'hôtel de ville de Paris, ainsi nommée à cause de son obscurité. On y enfermait ceux qui avaient commis quelque délit sur la rivière, quais, ports et autres lieux, dont la juridiction appartenait au prévôt des marchands.

CHARBONNIERS, CHARCUTIERS. — Voy. Corporation.

CHARDON (chevaliers du ). — Ordre de chevalerie institué en 1370 par Louis de Bourbon. Voy. CHEVALERIE (ordres de).

CHARGÉ D'AFFAIRES. — Ministre chargé de représenter la France auprès d'une puissance étrangère en l'absence d'un ambassadeur ou d'un plénipotentiaire. Voy. RELATIONS EXTÉRIEURES.

CHARGES. - Voy. Offices.

CHARGES SORDIDES. — Obligations imposées par la loi romaine et qui consis-

taient en corvées, en prestations en nature, etc. Voy. IMPÔTS.

CHARIOT. - VOY. VOITURE.

CHARITE. — Il faudrait des volumes pour retracer les institutions qui ont dà naissance à la charité chrétienne et qu'elle multiplie avec une fécondité inépuisable. Les plus célèbres de ces établissements de charité sont les hôpitaux. Nous renverrons au mot Hôpital. tout ce qui concerne les établissements de charité.

CHARITÉ (religieux ou frères de la); (filles ou sœurs de la). — Voy. CLERGÉ RÉGULIER.

CHARITE (maison de la). — Établissement fondé au faubourg Saint-Marceau par les rois Henri III et Henri IV en faveur des soldats estropies. Voy. INVALIDES.

CHARIVARIS. - La coutume de donner un charivari aux veuves qui contractaient un second mariage remonte à une époque fort reculée. Il en est question dans les anciennes coutumes de Languedoc et de Provence. (Voy. Coutumier general, t. II. p. 1132 et D. Vaissette, Histoire de Lanquedoc, t. IV.) Des miniatures de manuscrits du moyen âge représentent des musiciens armes d'instruments grotesques et donnant un charirari. L'usage de ces charivaris était encore en pleine vigueur à la cour en 1624. Bassompierre rapporte que Monsieur, Gaston d'Orléans, assista à un charivari que les marmitons donnaient en frappant sur des poêles à un officier de la cour qui avait épousé une venve. On trouve encore, dans quelques localités, des traces de cette coutume.

CHARLATAN. — La coutume de Cassel bannissait les charlatans ou empiriques vendeurs de drogues et d'orvieian; d'autres coutumes les déclaraient infâmes et n'admettaient pas leur témoignage. A Paris, au xviis siècle, ils exerçaient principalement leur métier sur le Pont-Neif.

CHARME. — Influence magique. Voy. Superstruons.

CHANIER. — Lieu où l'on entassait les ossements. Ces ossuaires étaient quelquefois ornés de sculptures et entre autres de la danse des morts. Un des plus célèbres charniers était celui des innocents à Paris.

CHARPENTIERS. - Voy. CORPORATION.

GHARRETTE. — Au moyen âge, être voituré en charrette était réputé ignominieux. Voy. SUPPLICE. CHARROI — Il y avait, aux xvus et xvus siècles, un capitaine général du charroi préposé autransport de l'artillerie.

CHARRUAGE. — Droit féodal que prélevaient les seigneurs de Champagne sur les charrues de leurs vassaux.

CHARS DE GUERRE. — Les Gaulois se servaient autrefois de chars de guerre dans les batailles. Ils en firent usage à la bataille de Sentinum livrée aux Romains, en 295 avant J. C.

CHARTE. — La charte de 1814 est la constitution octroyée par Louis XVIII à la nation française La charte de 1830 fat jurée par Louis-Philippe à son avénement à la couronne. Voy. Constitution.

CHARTE. - Ce mot, qu'on écrivait autrefois chartre, désigne un ancien titre. On dressait des chartes de vente, d'hommage, de fidélité, de donation, de confir-mation, etc. Une des chartes les plus cé. lèbres est celle qu'on désigne sous le nom de Charte Normande ou Charte aux Normands. Elle contient les priviléges accordés aux Normands par le roi Louis X, en 1314 et 1315. Le Tresor des Chartes de France forme une partie importante des archives nationales (vov. ARchives). Chaque seigneur, chaque abbaye, chaque ville avait son chartrier ou se conservaient les titres de propriété et les priviléges accordés par les rois ou seigneurs feodaux.

CHARTE COMMUNALE. - Voy. Com-MUNE.

CHARTE VIDIMÉE. — On appelait charte vidimée ou simplement vidimus une charte reconnue authentique. Voy. VIDIMUS.

CHARTE PARTIE. — Convention faite entre un marchand et le patron d'un navire. Le nom de charte partie venait de ce que primitivement l'acte était écrit sur un même parchemin qu'on divisait entre les parties contractantes.

CHARTE - AUX - NORMANDS. - Voy.

CHARTRE. - VOy. CHARTE.

CHARTRE.—Ce mot, dérivé du latin carcer (prison), se prend encore quelquefois
dans le seus de prison. On dit tenir en
chartre privée pour indiquer une séquestration on atteniat exercé par un particulier contre la liberté d'un autre. C'etait du
mot chartre pris dans ce sens que venait
le nom d'une des paroisses de Paris,
Saint-Denis de la Chartre, parce que,
d'après la tradition, saint Denis avait eté
d'après la tradition, saint Denis avait eté

emprisonné en ce lieu. Chartrier était quelquefois synonyme de prisonnier.

CHARTREUSE. - Couvent des chartreux.

CHARTREUX. — Voy. CLERGÉ RÉGULIER. CHARTRIER. — Voy. CHARTE et CHARTRE.

CHASSE - Voy. VÉNERIE.

CHASSE (droit de). — Droit seigneurial qui a existé jusqu'en 1789. Voy. pour les détails VÉNERIE.

CHASSES DES SAINTS. — Reliquaires richement décorés où sont conservés les restes mortels des saints. Voy. RITES ECCLÉSIASTIQUES.

CHASSEURS. — Voy. ORGANISATION MI-LITAIRE et VÉNERIE.

CHASUBLE. — Vêtement sacerdotal dont se sert le prêtre lorsqu'il célèbre la messe. Voy. Rites ecclésiastiques.

CHATEAU. - Voy. FEODALITÉ.

CHATEAUX FORTS. - Les châteaux forts, dont la France se hérissa à l'époque de la féodalité, étaient presque toujours construits à mi-côte. On avait ainsi l'avantage de l'élévation et la proximité de l'eau. Quelquefois ils étaient bâtis au sommet d'un rocher ou en rase campagne pour dominer une vallée ou le passage d'une rivière. Alors on élevait d'ordinaire pour la tour principale ou donjon une butte factice qu'on appelait motte. Ces châteaux, dont les ruines couvrent encore une grande partie de la France, avaient un caractère sombre et menaçant, auquel l'imagination moderne a quelquefois substitué des images gracieuses et chevaleresques. Elle a placé sur ces murs en ruines, des châtelaines accueillant un chevalier égaré qui faisait résonner son cor à la porte du château; elles les a montrées soignant les blesses ou défendant avec un courage viril le manoir seigneurial. Sans nous arrêter à ces fictions poétiques, nous nous bornerons à parler des fortifications élevées par les seigneurs du moven age.

Le château fort se composait d'un certain nombre de parties essentielles, telles que les fossés, ponts, barrières ou retranchements extérieurs, portes, tours, créneaux, plates-formes, donjon et souterrains. Les fosses qui couvraient les murs du château étaient souvent remplis d'eau, afin de rendre l'obstacle plus redoutable; quelquefois on se bornait à inonder la cunette ou canal pratiqué au milieu du fossé. Les fossés étaient quelquefois à parois verticales, ou, comme on disait alors, à fond de cure Un pont porté sur des piles était jeté sur le fossé et donnait accès dans le château. Le tablier se composait ordinairement de deux pièces: l'une immobile, l'autre pouvant se relever et fermer le passage. On nomma cette seconde partie pont-levis. On voir encore aujourd'hui, au-dessus des portes d'anciens châteaux, de longues ouvertures percées dans le mur et dans lesquelle se comvaient sur un axe les poutres ou fièches formant le levier auquel le tablier mobile était suspendu (fig. A)



(Fig. A.)

Dans la suite on per'ectionna cette invention. Le pont-levis fut manœuvre par un système de contre-poids, en sorte qu'un effort mème assez faible suffit pour le lever ou l'abaisser.

Le fissé était quelquefois protégé par des fortifications extérieures; tantôt c'étaient de simples palissades, tantôt une ou plusieurs tours qui couvraient le pont. On donnait souvent à ces fortifications avancées le nom de barbacane. Le pont-levis du château de Vincennes était défendu par une barbacane. Lorsqu'on voulait pénétrer daus un de ces châteaux, on sonnait du cor et un écuyer venait re-connaître par une étroite fenêtre ménagée au-dessus de la porte, quel hôte se présentait à l'entrée du château.

La porte du château ne laissait ordinairement qu'un passage étroit resserré entre deux tours, comme on le voit dans la figure B qui représente la porte d'Aigues-Mortes au xive siècle Le pont-leris en se



relevant couvrait la porte contre les attaques de l'ennemi, on ajouta à cette detense une lourde grille en fer ou un système de pieux qui glissaient dans les rainures pratiquées aux parois des mirailles. C'était ce qu'on appelait herse (fig. C). On l'elevait à l'aide d'une ma-



chine, et, en cas de danger, on la laissait retomber. On ne pouvait pénétrer dans le château qu'après avoir brisé le

pont-levis, la herse et quelquefois delourdes portes hérissées de clous ou revitues de lames de fer. Lorsque les armes a feu furent en usage, on ménagea des meurtrières dans les murs lateraux et même des embrasures pour les canons.

L'enceinte du château fort était flanquée de lours qui protégeaint les angles de la place, defendaient les fossés, sontenaient les murs, servarent de magasins et domaient le moyen de prendre en flancles assadlants, Tantôt elles étaient verticales, tantôt elles affectaient la forme d'un cône tronqué (fig. D), tantôt elles



présentaient une combinaison de ces diverses ligures; quelquefois elles avaient



(Fig. E.) la forme d'une pyramide (fig. E.). Les tours

étaient ordinairement couronnées d'espèces de boucliers en maçonnerie qu'on appelait créneaux (fig. F); ils étaient



(Fig F.)

espacés de manière à couvrir les défenseurs du tempart, tout en leur permettant de faire usage de leurs armes dans les intervalles qui les esparaient. En genera, les cièneaux étaient rectangularies, et l'espace qu'ils laissaient entre eux moindre que la largeur de l'un d'eux, fig. 6), Cepentant ou trouve des crèneaux de formes très chyerses.



(Fig. G.)

Les portes et fenètres, placées à une hauteur où l'escalade était possible, étaient défendues par des balcons munis d'un parapet élevé et à jour dans la partie infécieure. On appelait moucharabys ces halcons qui paraissent empruntes a l'orient fig. G). Dans la suite on les multiplia et on en garnit tont le hant des murailles. On les appelait machecoulis on machicoulis, lor-qu'ils termaient un système de défense continu (fig. G., Les espaces laisses vides permettaient de lancer des projectiles sur les assadlants. Dans le même but, on ajoutait quelquefois aux murailles des échafands en bois, sur lesquels se tenaient des hommes d'armes, pour saire pleuvoir sur l'ennemi des pierres, des poutres et tons les projectiles

alors en usage. On appelait ces échafauds hourds on hourdels.

Au sommet des tours étaient les platesformes où l'on plaçait les munitions et les machines de guerre. Quelquefois une galerie circulaire tenait lieu de plateforme, et la tour était surmontée d'un toit conique. Telles étaient les tours du palais de justice de Paris. Dans l'espace qui séparait les tours, et, anx augles saillants de l'enceinte, on élevait souvent de petites guérites en pierre, qu'on appelait échauguettes, lig. H); elles étaient



(Fig. H.)

destinées à abriter les sentinelles chargées d'observer les mouvements de l'ennem Enfin, sur la plate-forme de la tour la plus élevée, que l'on appelait quette, il y avait me cloche que l'on sonuait en cas d'alarme. Souvent la cloche était remplacée par un cornet on offi-phant, quelquefois aussi par un portevoix qui annonçait la présence de l'ennemi.

La partie du rempart comprise entre deux tours s'appelait courtine. On ménageait au sommet un passage étroit qui servait de chemin de ronde, permettait de circuler à couvert le long des remparts et communiquait à des escaliers ou même à des plans inclinés qui conduisaient dans la cour intérieure du château. On avait perce dans les murailles des ouvertures appelées meurtrières, C'etaient tantôt des trous carres, tantôt de longues fentes verticales, très étroites à l'extérieur, s'elargissant à l'interieur, et présentant quelquetois un trou circulaire à la partie intérieure. Elles servirent surtout depuis l'invention des armes à feu.

Lorsqu'en avait franchi l'enceinte fortifiée, on entrait dans un terrain appelé basse-cour; c'etaient là qu'etaient les écuries, les magasins, quelques logements et souvent la chapelle. La bassecour renfermait quelquefois une mare des citernes ou des puits. Le donjon était construit ordinairement dans le lieu le plus élevé et de l'accès le plus difficile; mais il n'avait pas de place déterminée. Tantôt il touchait aux remparts comme dans le château de Coucy (hg. 1); tantôt il était complète-



(Fig. 1.)

ment isolé, comme dans le chateau de Vincennes. Il consistait quelquefois en plusieurs tours qu'on appelait bastilles, mais le plus souvent en une seule tour très-élevée nommée la maîtresse tour du château; elle était protégée par un fossé, sur lequel on avait jeté un pontlevis. Quelquefois elle était élevée sur une butte artificielle, de manière à dominer tout le château. C'était un second château renfermé dans le premier et n'en différant que par les dimensions. Le donjon servait d'asile à la garnison lorsque la première enceinte était forcée. L'entrée en était escarpée et ne pouvait être emportée que par une escalade périlleuse. On y avait accumulé tous les moyens de défense. Le passage des escaliers conduisant aux salles intérieures était barricadé par des grilles ou des portes, défendu par des machicoulis et des meurtrières, interrompu quelquefois par des lacunes dans les marches, lacune que l'on ne pouvait franchir que sur une espèce de pont mobile. Des boules de pierre d'un diamètre considérable, placées en réserve dans les paliers superieurs, pouvaient être roulées dans les escaliers de manière à obstruer le passage et à renverser même un ennemi victorieux. Enfin, les défenseurs du château s'étaient souvent ménagé dans le donjon même un dernier asile dans la tour appelée heffroi (voy. ce mot), parce que la cloche d'alarme y

était placée. On ne trouvait cette disposition que dans les donjons formés d'un ensemble de tours. Les donjons servaient souvent de prison, et jusqu'aux derniers temps le donjon de Vincennes a reçu des prisonniers d'Etat.

D'après Lacurne Sainte-Palaye, qui cite des extraits d'anciens romans de chevaierie, on plaçait quelquefois un heaume ou casque au sommet du château, comme symbole d'hospitalite pour ces chevaliers errants (voy. CHEVALERIE.).

Les souterrains que l'on avait creuses sous la plupart des anciens châteaux, servaient de magasins, de caves, de prisons ou d'asile en cas de prise de la forteresse. Ils avaient souvent des issues secrètes, par lesquelles la garnison pouvait s'echapper. Les oublieltes étaient des puits profonds où l'on précipitait les victimes. Quelques souterrains présentent de longues galeries voîtées avec des salles assez vastes, dont il n'est pas facile de déterminer l'usage. D'après quelques traditions, ces salles sourerraines étaient le lieu ou l'on donnait la question. Des fers, scellés dans la muraille, des bancs de pierre, des ceps où l'on engageait, dit-on, les jamtes des prisonniers, se rencontrent parfois dans ces souterrains.

Les chateaux forts existèrent dans l'intérieur de la France jusqu'au xviv siècle. Ils n'étaient plus à cette époque que la terreur des paysans et le repaire de quelques brigands feodaux qui bravaient la loi et la puissance monarchique. Bichelieu ordoina de faire disparaître ces derniers vestiges du régime féodal (ordona, de juillet 1026). — Voy, sur les châteaux forts les Instructions du comité historique des arts et monuments; architecture militaire du moyen dge.

CHATELAIN. - Seigneur avant droit d'avoir chateau fort et de rendre justice. Il y avait deux espèces de châtelains ; 1º les châte!ains royaux, relevant immédiatement de la couronne et exerçant le droit de haute justice ; les appels de leurs sentences etaient portes devant les baillis et senéchanx ; 2º les châtelains inférieurs, qui relevaient des ducs, des conites, des barons ou d'autres seigneurs : ils n'avaient que la moyenne et basse justice, et la rendaient à la porte ou dans la bassecour (voy. Chateaux forts) du seigneur dominant. Les juges des villes porta ent quelquefois le nom de châtelains, quand ils n'avaient que la moyenne et basse justice.

CHATELAINE. — Femme d'un seigneur châtelain. Voy. CHEVALERIE et FÉODALITÉ. CHATELET. — On appelait CHATELET le

siège de la juridiction de la vicomté et prévôté de Paris. Ce tribunal tirait son nom de ce qu'il était établi dans un ancien chàteau dont on faisait remonter la fondation à l'empereur Julien. Philippe Auguste y plaça le rribunal du prévot de l'aris, et cette juridiction exista jusqu'en 1789. C'était, disent les anciens légistes, le propre siege des rois. « La juridiction du Châtelet, selon l'auteur du Traité de la Police, était universelle, parce que c'était le premier tribunal de la ville capitale du royaume, et que la ville de Paris était la commune patrie de la France, comme dans l'empire romain Rome était la commune patrie. » Dans la suite, Henri II ayant créé les presidiaux (voy. ce mot), joignit un présidial à la prévôté de Paris, et ces deux tribunaux siégèrent au Châtelet, mais sans se confondre. On jugeait, à la prévôte de Paris, les procès relatifs aux heritages, aux dois, servitudes, appositions de scellés, inventaires, contestations entre notaires, procureurs, etc., et autres officiers, à raison de leurs charges. Le présidial prononçait sur tous les appels des juridictions ressortissant au Châtelet, et les causes réservées aux présidiaux par l'édit de Henri II (voy. Presi-DIAUX ). La juridiction du Châtelet se composait, au xvme siècle, d'un lieutenant civil, d'un lieutenant géneral de police, d'un lieutenant criminel, et d'un lieutenant de robe courte, de deux lieutenants particuliers, de plusieurs conseillers, et d'un juge appelé auditeur. Tous les procès relatifs à des actes passés sous le scel de la vicomté de Paris, se jugeaient au Chatelet, en quelque partie de la France que fussent situés les biens en litige.

CHATELLENIE. — Étendue du territoire soumis à la juridiction d'un seigneur châtelain. Henri III, par un édit du 20 mars 1578, ordouna que la terre crigée en châtelenie e cêt, d'ancienneté, haute, moyenne et basse justice sur les sujes de cette seigneurie, avec foire, marché, prévoté, église et prééminence sur tous ceux qui dépendoient de la terre, et qu'elle fût tenue à un seul hommage du roi » Les impétrants devaient, en outre, être d'origine noble et ancienne. On voit qu'il ne s'agit ici que des terres des châtelains royaux. Voy. Chatelain.

CHAUDRONNIERS. - Voy. CORPORA-

CHAUFFAGE. — Droit qu'avaient les maîtres des eaux et forèts et d'autres officiers royaux de couper du bois pour leur provision dans les forèts royales.

CHAUFFE-CIRE. - Officier de la grande

chancellerie, chargé de préparer la cire pour sceller les actes royaux. Il y en avair quatre qui servaient par quarier. Ils jonissaient de lous les priviléges des secretaires du roi. Il est question d'un chauffe-cire dès 1285, dans l'etat de la maison de Philippe le Bel. Voy. CHANCELLERIE et SE-CRETAIRES DU ROI.

CHAUFFEURS. — On donna ce nom, dans plusieurs parties de la France, à de brigands qui parurent sons le Directoire, et qui se faisaient livrer l'argent et les objets précieux, en exposant au feu la plante des pieds de leurs victimes.

CHAUFFE-DOUX. — Espèce de poêle dont on se servait au moyen âge. Voy. MAISON.

CHAUFFOIR. — Établissement de bienfaisance où l'on accueille les pauvres en hiver, Voy. Hôpitaux.

CHAUSSÉAGE. — Droit que l'on payait autrefois pour passer sur certaines chaussées. C'était un droit demanial en quelques lieux; seigneurial dans d'autres.

CHAUSSÉES. - Voy. Ponts et Chaussées.

CHAUSSÉES DE BRUNEHAUT. — Yoies romaines situées dans le nord de la France, et en Belgique; elles furent restaurées, selon l'opinion la plus vraisemblable, par Brunehaut, femme de Sigebert le<sup>\*</sup>, roi d'Austrasie.

CHAUSSE. — Pièce d'étoffe que portent sur l'épaule les membres des universités; elle diffère de couleur selon les facultés. Elle faisait autrefois partie du chaperon. La chausse s'appelle aussi épitoge. Lorsqu'un docteur en théologie préchait, il portait la chausse sur l'épaule pendant l'exorde de son discours, et la mettait ensuite sur le bord de Ja chaire.

CHAUSSE-TRAPE. — Petite pièce de fer à quatre pointes, que l'on jette dans les gues, dans les avenues d'un camp, pour enferrer les hommes et les chevaux. An moyen âge, les cheusse-trapes se composaient quelquefois de pieux aiguisés, cachés sous les herbes qui tapissaient le fond des fossés. On conserve au Musée d'artillerie une chausse-trape de cette nature.

CHAUSSES. — Partie du vètement qui partant de la ceinture couvrait les cuisses et les jambes. Au xvr siècle, les hauts-de-chausses étaient bouffants et taillades. La partie inférieure des chausses s'appelait bas-de-chausses: d'où est resté le mot bas, pour indiquer la partie de l'habillement qui couvre les jambes et les pieds. On portait, couvre les jambes et les pieds. On portait,



auxvii\* siècle, des chansses si larges qu'on les appela chausses à tuyaux d'orques.

CHAUSSETIERS ou CHAUSSIERS. — Fabricants de chausses. Voy. Corpora-

CHAUSSURE. - VOY. HABILLEMENT.

CHAVENACIERS. — Ouvriers qui fabriquaient de grosses toiles de chanvre appelées canevas. Voy. Corporation.

CHEF. — En termes de blason, partie supérieure de l'écu. Voy. BLASON.

CHEF DE BATAILLON, CHEF DE BRI-GADE, CHEF D'ESCADRON. — Voy. HIE-BARCHIE MILITAIRE.

CHEFCIER. — Dignité ecclésiastique qui répondait à celle de trésorier. Voy. CHANOINES.

CHEF-D'OEUVRE. — On appelait chef-d'œuvre, au moyen age, l'ouvrage imposè à l'apprenti pour passer maître. Ce chef-d'œuvre était offert en grande cérémonie à la corporation. Voy. Corporation.

CHEF-LIEU. — Lieu principal des circonscriptions administratives; on appelle chef-lieu de préfecture la résidence du préfet, etc.

CHEF-METS ou CHEF-MOIS. - Terme féodal, principal manoir d'une succession.

CHEF-SEIGNEUR. — Seigneur féodal, suzerain d'autres seigneurs. On l'appelait aussi seigneur du fief-chevel ou du tief principal d'où relevaient les autres. Voy, FÉODALITÉ.

CHEFS D'ORDRE. — Chefs d'un ordre relieux (voy. ABRAYE). — On appelait chef d'ordre, le couvent principal d'où étaient sortis les fondateurs d'autres couvents; ainsi Cluny, Citeaux, etc., étaient chefs d'ordre.

CHEMIN COUVERT. — Partie des fortifications. Voy. FORTIFICATIONS.

CHEMIN DE RONDE. — Le chemin de ronde est ménagé entre le rempart d'une ville forte, et la muraille pour le passage des rondes.

CHEMINÉE. - VOV. MAISONS.

CHEMINS DE FER. - Voy. VOIES PUBLIQUES.

CHEMISE. — Ce mot se trouve rarement dans les anciens comptes des rois de France; il est remplacé ordinairement par celui de robes-linges qui a la mème signification. (Douët d'Arcq, Comptes de l'argenterie des rois de France.) CHENAL. - Espèce de canal, lit de rivière. Voy. NAVIGATION INTÉRIEURE.

CHEPTEIL. — Le hail à chepteil ou cheptel, est celui par lequel un maitre donne à un fermier un certain nombre de bœufs et de brebis, à condition de les nourrir et de partager avec lui le revenu qu'il tirera de ce troupeau. On croit que ce mot vient du latin capitale, parce que ce troupeau forme un capital.

CHEVAGE. — Le chevage était un droit que payaient au roi, dans certaines provinces, les aubains et les bâtards mariés. Le nom de chevage venait de ce que ce droit était payé par chaque chef de famille.

CHEVAGIERS. — On appelait chevagiers ceux qui étaient soumis à la redevance appelée cherage.

CHEVAL. - Le cheval était en hante estime chez les Gaulois, Lorsqu'un guerrier mourait, on immolait son cheval sur sa tombe, pour qu'il l'accompagnat dans l'autre monde. Le hennissement tlu cheval était considéré comme un présage par ce peuple. La chevalerie donna une nouvelle importance au cheval. Il suffirait pour le prouver de voir combien de corporations travaillaient à son équipement : bourreliers, chapuisiers, lormiers, selliers, etc. La redevance du roussin ou roncin de service (voy. RONCIN) était imposée à plusieurs vassaux ; c'était le cheval commun laissé le plus souvent aux paysans. Le chevalier se servait du destrier ou du palefroi, que l'on ornait de caparaçons brillants, portant les armes du seigneur qui flottaient au vent. Souvent le caparaçon était garni de petites cloches que l'on appeluit campanelles, dont les sons animaient le cheval dans sa course. Les chevaliers sont fréquemment représentés sur les sceaux montés sur des chevaux ainsi caparaconnés et chargés de blasons. Le destrier était surtont le cheval de bataille; le palefroi, le cheval de parade. Le cheval de bataille était, comme le seigneur, chargé d'une pesante armure de fer qui lui couvrait la tête et la croupe. Le chamfrein ou chanfrein qui protégeait sa tête était quelquefois hérissé de pointes de fer. On appelait flançois les plaques de fer qui lui convraient les flancs. Museler le cheval, lui couper la queue ou lui fendre l'oreille était un affront à l'honneur du chevalier.

Dans les siècles de chevalerie, on considérait la cavale comme une monturo dérogeante, affectée aux roturiers et aux chevaliers dégradés. « A celui temps, cu un des romanciers du xiv\* siècle, un chevalier ne pouvoit avoir plus grand blâme que de monter sur une jument; on ne pouvoit plus déshonorer un chevalier que de le faire chevaucher une jument pour le blame, et tenoit-on depuis que c'étoit chevalier recru et de nulle valeur; aucun chevalier qui aimat son honneur ne joutoit avec lui ni le frappoit d'épée non plus que un fol tondu. » L. S. P. Le cheral blanc était réservé au roi comme marque de souveraineté. Dans toutes les fêtes et pempes solennelles, on conduisait à la main un cheval richement caparaçonné; c'était ordinairement le cheval de bataille du seigneur ou du roi. Les haquenées étaient la monture ordinaire des dames. Les seigneurs et même les magistrats s'en servaient au x viesiècle dans les villes

et à la campagne.

Il y eut des aides établies par les rois pour l'entretien des chevaux de bataille. Une lettre de Philippe le Bel au bailli d'Orleans, en date du 20 janvier 1303, ordonnait à tous ceux qui avaient cinq cents livres de revenu, en bien-fonds, de fournir un gentilhomme bien arme et bien monté d'un cheval de cinquante livres tournois bardé de fer. Dans les tournois et carrousels, les chevaux étaient magnifiquement harnachés. La Colombière decrit ainsi celui que montait le sire de Sourdéac, au carrousel de la place Royale, qui eut lieu en 1612 : « Il était harnaché de bandes de Milan en broderies, les houppes et cordons de soie noire, les rênes, la selle et les étrivières de même, le mords doré, les houssettes d'orfévrerie, de diamants, et un bouquet d'aigrettes blanches; à son col, une collerette de vetours noir, large de six pouces, couverte de pierreries, au bas de laquelle pendait une pomme d'or faite en olive, enrichie à la turque d'orfévrerie, de perles, de rubis, d'émeraudes et de diamants, qui servaient de nœud à une queue blanche de cheval marin pendante jusqu'aux pieds. » Le même auteur parle ensuite « de trente chevaux converts chacun d'un caparaçon de satin fait à bandes, incarnat, blanc et noir, enrichies de broderies d'argent, de frisons et de cordons. de feuilles et de fleurs de lis, avec de grands panaches blancs sur la tête et sur la croupe, menes en main par autant d'estafiers avant le pourpoint de toile d'argent, le haut-de-chausses de velours par bandes de la même livrée, et le chapeau de velours noir, chamarré de passements d'argent et de soie incarnat; ils étaient suivis de l'écuyer et de deux pages du marechal de camp. »

Cette race de grands et forts destriers fut pendant longtemps une des richesses de la France. Plusieurs provinces et sur-

tout la Normandie fournissaient ces vigoureux chevaux capables de supporter le poids des armures de fer. On con-naissait, même avant les croisades, les chevanx arabes, et on les avait en grande estime. Guillaume le Conquérant montait un cheval arabe à la bataille d'Hastings (1066). Ce ne fut qu'au xvue siècle. vers 1608, que les chevaux anglais commencèrent à être de mode en France, surtout pour la chasse (Mém. de Bas-sompierre). Louis XIV s'efforça d'assu-rer la supériorité des races françaises par l'établissement des haras royaux. D'après son ordonnance, des étalons devaient être entretenus dans chaque canton. Les haras supprimés par l'Assemblée constituante, furent rétablis en principe par la Convention (1795), en fait par Napoléon (4 juillet 1806). Ainsi le haras de Pompadour (Corrèze), crée en 1765 par le duc de Choisenl, et celui du Pin (Orne), établi en 1714, furent réorganisés. Lonis XVIII y ajouta, en 1815, le haras de Rosières (Meurthe). Un grand nom-bre de villes et de sociétés ont, depuis quelques années, fondé des prix pour le perfectionnement de l'espèce cheva line. Paris, Caen, Angers, Rouen, Au rillac, Nancy, Saint-Brieuc, Limoges, Bordeaux, Pompadour, etc., ont maintenant des courses de chevaux. L'État s'est rendu acquéreur des étalens arabes que Louis-Philippe avait établis à Saint-Cloud, pour le croisement et le perfectionnement de l'espèce chevaline.

CHEVAL DE FRISE.— Grosse pièce de bois hérissée de longues pointes de fer. On s'en sert pour arrêter les assiégeants en mettant les chevaux de frise à une brèche. L'infanterie emploie aussi en campagne des chevaux de frise plus légers pour arrêter la cavalezie. Ce nom vieut, dit-on, de ce qu'on s'en servit d'abord en Frise.

CHEVALERESSE. — On trouve ce nom donné à quelques femmes qui avaient été honorées de l'ordre de chevalerie. D. Lobineau, dit dans son *Histoire de Bretagne*, que plusieurs femmes reçurent le collier de l'ordre des ducs de Bretagne. Voy. CHEVALERIE.

CHEVALERIE. — La chevalerie, qui a joué un si grand rôle au moyen âge, peut être considérée sous trois points de vue : origines, institutions chevaleresques, influence des principes de la chevalerie.

§ 1er. Origines. La chevalerie était primitivement une de ces associations qu'on trouve en si grand nomb e dans le moyen âge, et qui avaient pour but la défense commune. Les chevaliers contractaient une fraternité d'armes et juraient de se défendre mutuellement. On pourrait chercher le germe de ces associations guerrières dans la Germanie. Tacite nous montre en effet les compagnons d'armes unis sous un chef. luttant de valeur et d'heroisme. et, lorsque leur pays n'offrait plus un theatre assez glorieux pour leurs exploits, se lancant dans des expeditions lointaines : ils prenaient alors un signe particulier, tel qu'un anneau de fer, et juraient de ne le déposer qu'après avoir immolé un certain nombre d'ennemis. On reconnaît le principe de la chevalerie errante et son genie d'aventure dans ces institutions germaniques. Le christianisme vint donner une direction plus utile à cette ardeur guerrière. Il consacra la force à la défense de la veuve, de l'orphelin, du pauvre, de l'homme d'Eglise et en général de tous ceux qui ne pouvaient se protéger par eux-mêmes. Ainsi la chevalerie, dont les germes apparaissent déjà dans la Germanie, se développa sous l'influence du christianisme et de l'esprit d'association si fécond aux xie, xiie et xiiie siècles. En effet, l'association produisit alors les corporations religieuses, industrielles et communales, aussi bien que les fraternités guerrières. On a soutenu que l'influence arabe n'avait pas été étrangère à l'organisation de la chevalerie, et on a cherché dans le roman arabe d'Antar le type du chevalier; mais l'influence d'une population, que des antipathies de religion, de mœurs, de race séparaient des nations chrétiennes, ne saurait expliquer la naissance d'une institution aussi profondément chrétienne et nationale.

§ 2. Institutions cheraleresques. La chevalerie exerça une influence immense sur les classes élevées de la sociéte du moyen âge. Elle s'emparant de l'enfance et de la jeunesse par l'éducation, de l'homme par les devoirs qu'elle lui imposait et les sentiments qu'elle lui inspirait. Dès l'age de sept ans, le futur chevalier était enlevé aux femmes et confie à quelque vaillant baron qui lui donnait l'exemple des vertus chevaleresques. Nous retrouvons encore ici un usage germanique mentionné par Tacite, qui nous montre le chef de guerre entouré d'une troupe de compagnons qu'il anime de son ardeur et dont il est le modèle. La même coutume existait au xviº siècle « C'est un bel usage de notre nation, dit Montaigne, qu'aux bonnes maisons nos enfants soient recus pour y être nourris et élevés pages comme en une école de noblesse, et est discourtoisie, dit-on, et injure d'en refuser un gentilhomme. »

De sept à quatorze ans, l'aspirant à la chevalerie accompagnait le châtelain et

la châtelaine comme page, varlet et damoiseau ou damoisel Il les suivait à la chasse, lançait et rappelait le fancon, maniait la lance et l'épée, s'endurcissait aux plus rudes exercices, et par cette activite incessante, se préparait aux fatigues de la guerre et acquerait la force physique nécessaire pour porter les lourdes armures du temps. L'exemple d'un seigneur qu'on présentait comme modète de chevalerie. les hauts faits d'armes et d'amour que l'on racontait pendant les longues veillees d'hiver dans la salle où étaient suspendues les armures des chevaliers et qui était pleine de leurs souvenirs; parfois aussi les chants d'un troubadour qui payait l'hospitalité du seigneur par quelque canzone en l'honneur des paladins de Charlemagne et d'Arthur : voilà l'éducation morale et intellectuelle que recevait le jeune homme. Elle gravait dans sa pensée un certain ideal de chevalerie qu'il devait chercher un jour à réaliser.

A quinze ans, il devenait écuyer. Il y avait des écuyers de corps ou d'honneur

qui accompagnaient à cheval le châtelain et la châtelaine, des écuyers tranchants qui servaient à la table du seigneur, des ecuyers d'armes qui portaient sa lance et les diverses pièces de son armure. Les idées du temps ennoblissaient ces services domestiques. Un noble seul pouvait faire l'essai du vin et des mets à la table seigneuriale, et accompagner la châtelaine dans les courses à travers les forêts. La religion et la guerre, qui avaient une influence dominante dans la vie du moyen age, se reunissaient pour consacrer l'initiation de l'écuyer. Il était conduit à l'autel au moment où il sortait de l'enfance pour entrer dans la jeunesse. Son education physique, militaire et morale se continuait par des exercices violents. Couvert d'une pesante armure, il franchissait des fossés, escaladait des murailles; et les légendes de la chevalerie développaient de plus en plus dans son esprit ce modèle de courage et de vertu, que, sous les noms d'Amadis, de Roland, d'Olivier et de tant d'autres heros, la poésie offrait aux imaginations. Qu'on ajoute à cette éducation, qui formait le corps et inspirait le courage et le goût des aven-tures héroïques, les préceptes de la reli-gion chrétienne, dont l'influence salutaire enveloppait en quelque sorte le futur chevalier et le pénétrait de ses principes, et l'on comprendra comment se formèrent les

ames saintes et magnanimes d'un Gode-froy de Bouillon et d'un Louis IX. A dix

sept ans, l'écuyer partait souvent pour des

expéditions lointaines. Un anneau sus-pendu au bras ou à la jambe, annonçait

qu'il avait fait vœu d'accomplir quelque prouesse éclatante, avant de recevoir l'ordre de chevalerie. On nommait *emprises* 

ces signes distinctifs.

Enfin lorsqu'il avait vingt et un ans et qu'il paraissait digne par sa vaillance d'être fait chevalier, il se préparait à cette initiation par des cérémonies symboliques. Le bain, signe de la pureté du corps et de l'àme, la veillée d'armes, la confession souvent à haute voix, la communion, précédaient la réception du nouveau chevalier; couvert de vêtements de lin blanc, autre symbole de pureté morale, il était conduit à l'autel par deux prud'hommes, chevaliers éprouvés, qui étaient ses parrains d'armes. Un prêtre disait la messe et bénissait l'épée. Le seigneur qui devait armer le nouveau chevalier, le frappait de l'épée en lui disant : « Je te fais chevalier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il lui faisait jurer de consacrer ses armes à la défense des faibles et des opprimés. Puis il lui donnait l'accolade et lui ceignait l'épée. Les parrains d'armes couvraient le nouveau chevalier des diverses pièces de l'armure, et lui chaussaient les éperons dorés, signe distinctif de la dignité de chevalier. La cérémonie se terminait souvent par un tournoi (voy. Tournoi). Lacurne Sainte-Palaye (Dict. manuscrit des antiquit. fr., vo An-MURE) a tiré d'un ancien roman de chevalerie les détails suivants qui caractérisaient cette cérémonie : « Les chevaliers qui avaient promis d'aider à vêtir le nouveau chevalier lui donnérent l'un après l'autre son hoqueton qu'il endossa, la manche droite, puis la gauche, le haubert, les chausses de ser couvrant les jambes et les pieds; l'epée qui lui fut ceinte, après avoir été tirée du fourreau, puis baisée par le nouveau chevalier et ensuite remise dans le fourreau. Après son serment fait et la promesse de suivre les enseignements des chevaliers, le roi haussant la paume lui donna l'accolade et le fit chevalier. Les chevaliers lui donnèrent encore un écu qui fut suspendu à son cou puis le heaume, enfin son destrier qu'il monta de plein saut sans vouloir qu'on lui tint les étriers et sans même s'en servir. »

Quelquefois c'était sur le champ de bataille que se conférait l'ordre de chevalerie. C'est ainsi que François I<sup>er</sup> fut armé chevalier par Bayard dans les plaines de

Marignan.

La religion, la guerre et l'amour exalté se partageaient la vie du chevalier; Dieu et sa dame remplis-aient sa pensée. Tel était du moins l'idéal de la chevalerie. La chevalerie conférait des priviléges et imposait des devoirs. Formes en as-

sociation et liés par un sentiment d'honneur et de fraternité, les chevaliers se défendaient mutuellement. Mais si l'un d'eux manquait à la loyauté et à l'honneur, il était déclaré félon, dégradé solennellement (voy. DÉGRADATION) et liyré au der-

nier supplice.

§ 3. Influence des principes de la chevalerie. La chevalerie a exerce une profonde influence sur les mœurs et sur les caractères, Les nations modernes lui ont dù des vertus et des vices inconnus à l'antiquité. Parmi les vertus chevaleresques. je placerai au premier rang la loyauté. qui était comme le fond d'un chevalier. L'horreur du mensonge et de la perfidie, l'attention scrupuleuse à ne prendre sur un ennemi que les avantages autorisés par la loi ou par l'usage; telles étaient les premières lois de la chevalerie. Il était défendu aux chevaliers de frapper aux chevaux et de se servir de la pointe de l'épée; la postérité n'a pas pardonné à Charles d'Anjou d'avoir triomphé à Bénévent (1266) en employant des armes delovales. Les nations étrangères aux lois de la chevalerie étaient regardées comme barbares. Tels étaient les Hongrois qui avaient conservé en Europe les mœurs tartares. La chronique d'Ottocar de Hornek raconte que les chevaliers de la Souabe, voyant les Hongrois armés de grands arcs et de longues flèches, les firent prier, au nom des dames, de combattre avec des armes plus chevaleresques, la lance et l'épée. Les Hongrois répondirent en perçant de flèches les parlementaires et les autres chevaliers. ils furent mis au ban de l'Europe civilisée. La courtoisie était le raffinement de la lovauté chevaleresque. Elle imposait à l'égard de l'ennemi même une conduite pleine de délicatesse et de prévenance. Un ancien roman de chevalerie raconte que, dans un combat acharné entre Olivier et Roland, l'épée d'Olivier se rompit. « Sire Olivier, dit Roland, allez chercher une autre épée et une conpe de vin ; car j'ai grand'soif. » Un batelier apporte de la ville trois épées et du vin Les chevaliers boivent à la même coupe; puis le combat recommence. Sous ces bizarres fictions, on trouve un sentiment profond qui a donné aux temps modernes un caractère entièrement différent de celui de l'antiquité. Qui ne se rappelle les Français et les Anglais en présence dans les plaines de Fontenoy, voulant laisser à leurs ennemis l'avantage de l'attaque? Le mot célèbre : « Messieurs , tirez les premiers, » est comme un écho prolongé de la courtoisie des chevaliers du moyen âge. L'amour exalté, le culte de la femme, fu'

encore un des résultats de la chevalerie. Tacite parle du respect des Germains pour les (emmes, dans lesquelles ils croyaient voir quelque chose de divin. La conquête du ve siècle, en jetant les barbares au milieu d'un monde profondément corrompu, déprava leurs mœurs. Rien de plus grossièrement débauché que les Francs dans les premiers temps qui suivirent l'invasion. Mais peu à peu la puteté des mœurs reparut, et la chevalerie se fit gloire d'honorer la femme et de professer pour elle un véritable culte. Entre une multitude de légendes qui peignent l'amour exalté des chevaliers pour la dame de leurs pensées, je me bornerai à citer l'histoire de Geoffroy Rudel, seigneur de Blaye. Il s'était épris d'amour pour la comtesse de Tripoli qu'il n'avait jamais vue, mais dont il avait entendu vanter la bonté et la courtoisie par les pèlerins qui revenaient d'Antioche. Il l'avait célébrée dans ses poésies. Poussé par le désir de la voir, il se croisa et se mit en mer. Pendant le trajet, il tomba dangereusement malade et ses compagnons craignaient pour sa vie. Enfin le vaisseau arriva à Tripoli et un transporta dans une hôtellerie Geoffroy Rudel privé de tout sentiment. La comtesse de Tripoli avertie vint près de lui, et, quand il sut que c'était elle, il retrouva la vue, l'ouïe, l'odorat, et loua Dieu, lui rendant grace d'avoir soutenu son existence jusqu'à ce qu'il ent vu sa dame, il mourut peu de temps après ; la comtesse le fit enterrer avec de grands honneurs dans la maison du Temple à Tripoli, et puis elle prit le voile. Au xive siècle, le célèbre maréchal de Boucicaut institua les chevaliers du bouclier vert, qui étaient au nombre de quatorze, et s'engageaient à protèger les dames opprimées. Ils tiraient leur nom d'un bouclier vert, où était représentée une femme habillée de blanc. « Si une honnète dame, dit Brantôme, veut se maintenir en sa fermeté et constance, il faut que son servi-teur n'épargne nullement sa vie pour la défendre, si elle court la moindre fortune au monde, soit de son honneur ou de quelque mechante parole, ainsi que i'en ai vu en notre cour plusieurs qui ont fait taire les médisants tout court, quand ils sont venus à détracter leurs dames, auxquelles, par devoir de chevalerie, nous sommes tenus de servir de champions en leurs afflictions. . Les femmes rendaient à la chevalerie les services qu'elles en recevaient. Elles soutenaient souvent de leur présence le courage de leurs chevaliers, et, comme les femmes des Germains, venaient les animer jusque sur le champ de bataille et panser leurs bles-

sures. « Il était d'un usage commun du temps de l'ancienne chevalerie, dit Lacurne Sainte-Palaye, que les dames ou demois-elles du plus haut parage apprissent la chirurgie pour se rendre utiles à leurs pères, maris ou parents, qui couraient à tout moment le danger d'ètre blessés dans les combats, tournois ou joutes. » On ne peut nier l'influence que la chevalerie a exercée sur les relations entre les deux sexes. C'est là qu'il faut chercher le principe de la galanterie moderne inconnue à l'antiquité, et citée avec raison comme un des traits caractéristiques de la société française. « La galanterie, dit Montesquieu, n'est point l'amour; mais elle est le délicat, le léger, le perpétuel

mensonge de l'amour. »

Enfin la chevalerie exaltait le sentiment de l'honneur à un degré inconnu des héros de l'antiquité ; un chevalier n'aurait jamais fui comme Ajax. Ce point d'honneur, fécond en vertus, a eu aussi ses excès; il a produit le duet (voy. ce mot). Je n'insisterai pas sur la chevalerie errante, ridicule exagération de la protection que le chevalier devait au faible et à l'opprimé. On raconte qu'en 1434, un chevalier espagnol, nommé Suerro de Quinones, se posta sur la grande route qui conduisait de nombreux pèlerins à Saint-Jacques de Compostelle, et déclara qu'il romprait des lances avec tous ceux qui passeraient par ce chemin; il fit vœu d'en rompre trois cenis en trente jours. Ce furent ces extravagances qui contribuèrent à ruiner la chevalerie dans l'opinion publique. Cervantès ne fit qu'exprimer la pensée générale, lorsqu'il livra au ridicule le type du chevalier errant. Mais cette triste fin d'une institution longtemps celèbre ne doit pas faire oublier les services qu'elle rendit au moyen age, et l'influence heureuse qu'elle a exercée sur les sociétés modernes. -Voy. Lacurne Sainte-Palaye, Memoires sur l'ancienne chevalerie considérée comme un établissement politique et militaire. Paris, 1759-1781, 3 vol. in-12.

CHEVALERIE RELIGIEUSE. — Il y ent des chevaliers qui aspirèrent à une plus grande perfection religieuse, et se consacrèrent à la défense de la terre sainte et au service des pélerins qui visitaient le tombeau de Jésus Christ. Telle fut l'origine des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et des Templiers. Les premiers datent du commencement du xu'e siècle. Un Provençal, Gérard de Martigue, fenda, vers 1110, l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui a existé sous différents noms jusqu'a la révolution française. Les Hospitaliers, chassés de la Palestine en 1291, se retirèrent successive

ment dans les ites de Chypre et de Rhodes. Ils s'emparèrent de cette dernière ile en 1310, prirent le nom de chevaliers de Rhodes et y resterent jusqu'en 1521. Chassés de Rhodes par Soliman le Magnifique, ils obtinrent de l'empereur Charles-Quint l'île de Malte (1530), et en tirèrent le nom de chevaliers de Malte. L'ordre comprenait des chevaliers, des chapelains et des servants. Les chapelains se divisaient en buit langues on nations : Provence, Auvergne, France ou Paris, Italie, Aragon, Angleterre, Allemagne et Castille. La langue d'Angleterre fut supprimée en 1537, lorsque ce royaume se separa de l'Eglise catholique. Le grand maître portait le titre d'éminence comme les cardinaux. Après lui, les principaux dignitaires de l'ordre étaient le grand commandeur, qui était chef ou pilier de la langue de Provence: le maréchal, pilier de la langue d'Auvergne; l'hospitalier, pilier de la langue de France; l'amiral, pilier de la langue d'Italie; le grand conservateur, pilier de la langue d'Aragon; le chancelier, pilier de la langue de Castille; le grand bailli, pi-lier de la langue d'Allemagne. Chaque langue avait ses prieurés, ses bailliages, ses commanderies, dont les titulaires s'appelaient prieurs, baillis et commandeurs. Les chevaliers devaient être nobles. Ils suivaient la règle de saint Augustin et étaient astreints au célibat. En temps de paix, ils portaient sur un manteau noir une croix d'or à huit pointes et sur la poitrine une croix d'or. En guerre, ils mettaient sur leur armure une grande croix blanche. Les armes de l'ordre étaient de gueules (rouge) à la croix d'argent. l.'assemblée constituante s'empara des biens de l'ordre de Malte par un décret du mois de novembre 1789 et les déclara propriétés nationales. L'ordre lui-même fut supprinté en France ainsi que les autres congrégations religieuses par les lois

du 13 février 1790 et du 18 août 1792. Les Templiers dataient à peu près du même temps que les Hospitaliers. Un chevalier français, nommé Hugues de Payens, fonda, en 1118, cet ordre de moines guerriers. Etablis près de l'emplacement présumé de l'ancien temple de Jerusalem , ils en tirèrent le nom de Templiers. Saint Bernard traça leur règle empreinte d'une rigoureuse austérité. Mais les richesses de l'ordre et les habitudes de la vie militaire ne tardèrent pas à corrompre les Templiers. Leur opulence excitait d'ailleurs la cupidité des souverains et contribua à les perdre. Dès le commencement du xive siècle, l'ordre du Temple fut aboli par le pape Clément V au concile de Vienne (6 mai 1312), à la sollicitation du roi Phi-

lippe le Bel. Les principaux dignitaires, tels que le grand naître Jacques Molay et Gui, commandeur d'Aquitaine, furent brûtes à Paris, le 18 mars 1314. Sur le bûcher, ils protestèrent de leur innocence et rétra-tèrent les aveux que la torture leur avait arrachès. Les biens des Templiers de France furent partagés entre le trèsor royal et les Hospitaliers

Il y avait encore en France plusieurs autres ordres de chevalerie militaire et religieuse, tels que les ordres de Saint-Lazare, de Saint-Antoine, de Notre-Dame du Mont Carmel , etc. L'ordre le Saint-Lazare de Jerusalem fut condrnie par une bulle du pape Alexandre IV en 1255. Le pape Innocent VIII réunit les chevaliers de Saint Lazare aux chevaliers de Malte en 1490. Pie IV rétablit l'ordre de Saint-Lazare et Pie V lui accorda de nouveaux priviléges en 1564. Le pape Grégoire XIII l'incorpora, en 1572, à l'ordre de Saint Maurice en Savoie et déclara grands maîtres le duc de Savoie, Emmanuel-Philibert, et ses successeurs. Les chevaliers français se plaignirent de cette disposi tion, et, lorsque la France se fut relevée sons Henri IV, le pape Paul V réunit les chevaliers français de Saint-Lazare à ceux de Notre-Dame du Mont-Carmel par une bulle datée de 1608. Louis XIV joignit à ces ordres plusieurs autres ordres secondaires, tels que les Hospitaliers du Saint-Esprit de Montpellier, les chevaliers du Saint-Sépulcre, les chevaliers de Saint-Antoine, etc. Les chevaliers de Saint-Lazare portaient, comme signe distinctif, une croix d'or à huit pointes suspendue à un ruban violet. L'ordre de Saint-Lazare a existé jusqu'à la révolution française.

L'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, qui fut confondu avec l'ordre de Saint-Lazare, avait été fonde, en 1198, par le pape Innocent III. Les membres de cet ordre faisaient vœu de chasteté, de pauvrete et d'obeissance; ils soignaient les pèlerins malades, les pauvres et les enlants trouvés; ils portaient un habit noir ecclésiastique, sur lequel était brodée une croix blanche à douze pointes. Ils suivaient la règle de saint Augustin. L'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel remontait à une haute antiquité. Il fut confirmé sous le règne de Henri IV par une bulle de Paul V (1608). Il n'y avait que les Français qui y fussent recus. Le nombre des chevaliers était de cent, et ils devaient se tenir constamment aux côtés du roi en temps de guerre. Ils avaient l'inspection des lazarets et ladreries. Leur signe distinctif était une croix violette à huit pointes suspendue à un ruban brun, et



portant au milieu l'image de la Vierge; la même croix était brodée sur leur manteau. Ils furent, comme neus l'avons dit, réunis sous l.ouis XIV à l'ordre de Saint-Lazare. L'ordre de Saint-Antoine, dont l'institution datait de 1370, se distinguait par une croix bleue sur un habit noir. Les chevaliers du Saint-Sépulcre, qui remontaient aux premières années du xur siècle, portaient un habit blanc, et, sur la poitrine, une large croix rouge entourée de quatre autres plus petites. Fondés pour les croisades, ces ordres languissaient depuis la fin du moyen âge. La Constituante, en déclarant leurs biens propriétés nationales, leur porta le der-

nier coup. CHEVALERIE (Ordres de ). - Dans le principe, la chevalerie était complètement indépendante. Un chevalier ne relevait que de Dieu et de son épée. Mais lorsque l'indépendance féodale commenca à faire place à la puissance monarchique, les rois cherchèrent à s'attacher les chevaliers en instituant des ordres, dont ils étaient les grands maitres. Ce fut, dit-on, saint Louis qui institua le premier ordre de chevalerie royale, sous le nom d'ordre du genest. On en place l'origine en 1234, après le couronnement de Marguerite de Provence. Les chevaliers du genest portaient un manteau de damas blanc avec un chaperon violet; leur collier consistait en une chaîne ornée alternativement d'une fleur de genèt, et d'une plaque d'or carrée, sur laquelle était une fleur de lis; à cette chaîne était suspendue une croix d'or fleurdelisée, avec ces mots: Exaltat humiles. Cent chevaliers de l'ordre du genest furent attachés à la garde du roi. On attribue encore à saint Louis l'institution d'un ordre de chevalerie appelé ordre du navire et de la coquille de mer, ou du double croissant, que, d'après Favin, auteur du Théâtre d'honneur et de chevalerie, ce prince établit, en 1269, pour encourager les sei-gneurs français à faire le voyage d'outremer. Le collier de cet ordre était, dit-on, entrelacé de coquilles et de doubles croissants, avec un navire suspendu au collier. D'autres écrivains sontiennent (ce qui paraît plus vraisemblable) que saint Louis n'a établi aucun ordre de chevalerie. Je n'insisterai pas sur de prétendus ordres de chevalerie, dont parlent quelques écrivains, tels que les ordres de la sainte ampoule qu'on attribue à Clovis, du chien et du coq qu'on fait remonter à l'année 500 après J. C., de la genette institué, dit-on, par Charles Martel, de la couronne attribué à Charlemagne. Il serait puéril de s'arrêter à ces légendes. On

a voulu reporter aux premiers temps de notre histoire l'institution de la chevalerie et transformer en chevaliers Clovis, Charles Martel et Charlemagne.

L'ordre de l'Etoile, que certains auteurs font remonter jusqu'à Robert le Pieux, date réellement de Jean le Bon. Ce roi l'institua en 1351 (6 novembre). Dans le principe, cet ordre était conféré aux plus grands seigneurs. Les chevaliers de l'Etoile portaient comme signe distinctif un manteau de damas blanc, sur le côté gauche duquel était brodée une étoile d'or à cinq pointes; ils avaient de plus, pour marques de l'ordre, trois chaînes d'or émaillées de blanc et de rouge et entremélées de roses. La devise était : monstrant regibus astra viam (les astres montrent la route aux rois), allusion à l'étoile des mages. L'ordre avait son siège à Saint-Ouen près de Paris, et les membres portaient quelquefois le nom de chevaliers de Notre-Dame de la noble maison, par allusion à cette demeure royale. L'ordre de l'Etoile ne tarda pas à s'avilir parce qu'il fut prodigué. Déjà, sous le règne de Charles V, il se conférait sans aucune cérémonie et par une simple lettre du roi; il devint alors moins un ordre de chevalerie qu'une marque honorifique, une faveur du souverain. Charles donna l'étoile, signe distinctif de cet or-dre, au capitaine du guet ou de la garde chargée de veiller à la sûreté de Paris. Cet officier prit alors le nom de chevalier du guet, et il communiqua les insignes de l'ordre aux archers du guet. Dès lors l'ordre de l'Etoile cessa d'être même une distinction honorifique.

Les grands feudataires du royaume de France voulurent aussi, aux xive et xve siècles, avoir leurs ordres de chevalerie. On prétend que Bouchard IV, seigneur de Montmorency, établit un ordre du chien en 1104. Les membres portaient, dit on, un médaillon avec une tête de chien. On ne sait rien de précis sur cet ordre bizarre, dont l'existence même est trèsdouteuse. Louis II, duc de Bourbon, in-stitua, en 1363, l'ordre de l'ecu d'or, puis en 1370, l'ordre du chardon. Jean IV, duc de Bretagne, fut le fondateur, en 1381, de l'ordre de l'hermine. En 1390, Enguerrand, sire de Concy et comte de Soissons, institua l'ordre de la couronne, dont l'insigne était une couronne renversee brodée sur la manche droite de l'habit. L'ordre du camail et du porc-épic dut son origine, en 1394, à Louis duc d'Orleans, frère de Charles VI. L'ordre de l'anneau ou du fer d'or et d'argent, fondé en 1414 par Jean, duc de Bourbon, imposait aux chevaliers un serment par

lequel ils juraient de s'aimer, de se défendre et de se battre à outrance pour. l'amour des dames contre gens nobles provoques à cet effet. Les chevaliers pertaient à la jambe un anneau ou fer de prisonnier; c'était le signe de leur vœu. Cet ordre ne dura pas longtemps. Le plus célèbre des ordres de chevalerie établis par les grands feudataires fut celui de la Toison d'or, qui date de 1430, et eut pour fondateur Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Mais l'extinction de la ligne masculine de la maison de Bourgogne et le mariage de Marie de Bourgogne avec Maximilien d'Autriche firent sortir la Toison d'or de France. Les autres ordres, fondés par des seigneurs féodaux, disparurent lorsque leurs domaines furent réunis à la couronne. Le dernier de ces ordres a été celui du cordon jaune, institué sous Henri IV, par le duc de Nevers. Cet ordre qui se composait de protestants et de catholiques, fut supprime par Henri IV presque immédiatement après son institution. A partir du xvne siècle, il n'y eut plus en France que des ordres royaux. On ne peut, en effet, compter parmi les ordres de chevalerie l'ordre de la mouche a miel , qui fut établi à Sceaux , en 1713 , par la duchesse du Maine, et qui servait d'amusement à la société aimable et spirituelle qui se groupait autour de cette princesse. Depuis la fin du xve siècle, la royaute, qui absorbait tous les pouvoirs, ne laissa plus subsister d'ordre militaire indépendant.

Dès 1469, Louis XI avait établi l'ordre de S int-Michel, Le collier, signe distinctif de cet ordre, consistait en coquilles d'or entrelacées, auxquelles était suspendue une image de saint Michel avec cette devise: immensi tremor Oceani; allusion au mont Saint-Michel, battu de tous côtés par l'Océan. Dans le principe il n'y avait que trente-six chevaliers, mais dans la suite le collier de Saint-Michel fut prodigué à tel point, qu'on l'appelait un collier à toutes bêtes. Louis XIV réforma les statuts de l'ordre de Saint-Michel en 1665 (12 janvier), fixa à cent le nombre des nouveaux chevaliers, dont six devaient être ecclésiastiques, six de robe ou ma-gistrats, et le reste d'épée; tous devaient faire preuve de dix ans de service et de trois degrés de noblesse.

Henri III institua, en 1578 (31 décembre), l'ordre royal du Saint-Esprit, Comme il avait été élu 101 de Pologue le jour de la Pentecète et qu'à pareil jour il avait succède à son frère Charles IX, il voulut manifester par cette institution sa reconnaissance envers le Saint-Esprit, limita le nombre des chevaliers à cent, sans y comprendre les commandeurs ecclesiastiques et les grands officiers. Le grand collier de l'ordre était forme de fleurs de lis d'or et de chiffres d'or entrelacés de nœuds ; au collier était suspendue une croix à huit pointes au milieu de laquelle était une colombe; de l'autre côté se vovait l'image de saint Michel terrassant le dragon, Les chevaliers du Saint-Esprit étaient en même temps recus chevaliers de Saint-Michel, et prenaient pour ce motif le titre de chevaliers des ordres du Roi. Ordinairement les chevaliers du Saint-Esprit portaient la croix de l'ordre suspendue à un ruban de moire bleu, appelé le cordon bleu; de là l'usage d'appeler cordon bleu un chevalier du Saint Esprit. La fête de l'ordre était fixée au premier jour de l'an. Les chevaliers paraissaient alors en grands manteaux de velours noir. brodès tout autour de fleurs de lis et de nœuds d'or entoures de chiffres d'argent et semés de flammes d'or. Sur le côté gauche du manteau était brodée la croix d'argent à huit pointes, avec la colombe au milieu. Le grand manteau était garni d'un mantelet de toile d'argent.

En 1693, Louis XIV établit l'ordre de Saint-Louis en faveur des officiers qui se distinguaient dans les armées de terre ou de mer. La marque de cet ordre était une croix d'or, au milieu de laquelle était empreinte d'un côté l'image de saint Louis, avec cette legende : Ludovicus magnus instituit anno MDCXCIII; de l'autre côté était une épée nue flamboyante, et sur la pointe une couronne de laurier avec une handelette blanche, et cette légende : bellicæ virtutis præmium. Un officier ne pouvait être admis à cet ordre qu'après dix années de services éprouves. Il y avait huit grand'eroix qui avaient chacun six mille livres de pension; vingt quatre commandeurs qui en avaient les uns quatre mille, les autres trois mille; les pensions des simples chevaliers variaient de deux mille à huit cents livres, Comme les catholiques seuls pouvaient recevoir l'ordre de Saint-Louis, Louis XV, qui avait dans ses troupes un grand nombre de protestants, institua pour eux, en 1759, l'ordre du merite militaire. La décoration était une croix d'or à huit pointes, au milieu de laquelle était un médaillon de gueules (ronge) chargé d'une épée d'or, la pointe en haut, avec ces mots pour legende pro virtute bellica.

L'assemblée nationale abolit les ordres de chevalerie par la constitution de 179 Elle ne conserva que l'ordre de Saint-Louis comme décoration militaire; mais la Convention le supprima. Elle remplaça les anciennes distinctions par des armes d'hon-



neur, Bonaparte, premier consul, institua la décoration civile et militaire de la Legion d'honneur (19 mai 1802). Voy. LE-GION D'HONNEUR. - La Restauration reconnut plusieurs des anciens ordres ne chevalerie, tels que l'ordre de Saint-Michel (ordonnance du 16 novembre 1816), l'ordre du Saint-Esprit, l'ordre de Saint-Louis, et l'ordre du Mérite militaire ( ordonnance du 28 septembre 1814), Ce gouvernement avait en même temps crée de nouvelles décorations, entre autres celle des Chevaliers du Lis. La révolution de 1830 les supprima, et ne reconnut parmi les anciens ordres que celui de la Légion d'honneur (ordonnance du 10 tevr.er 1831). Cependant les anciens chevaliers de Saint-Louis eurent la permission de porter la décoration de cet ordre comme recompense de services militaires. La loi des 13-16 décembre 1830, crea une décoration spéciale pour les citoyens qui s'étaient signales dans les journées de juillet 1830. Louis-Napoleon Bonaparte, président de la République, a établi par un decret daté du 22 janvier 1852 une Medaille militaire destinée à récompenser les soldats qui se sont distingués.

CHEVALET. - Instrument de torture. Voy. TORTURE.

CHEVALIER DU GUET. - Commandant du guet, Voy. GUET.

CHEVALIERS BANNERETS. - Chevaliers qui avaient droit de porter bannière carrée dans l'armée royale. Les chevaliers bannerets commencèrent à figurer sous le règne de Philippe Auguste et disparurent à l'époque de la création des compagnies d'or donnance par Charles VII (voy. ARMÉE). Du Cange rapporte, d'après un ancien cérémonial, de quelle manière se faisaient les chevaliers bannerets et de quel nombre d'hommes ils devaient être suivis, « Quand un bachelier, dit ce cerémonial, a grandement servi et suivi la guerre, et qu'il a terre assez pour qu'il puisse avoir gentilshommes s s hommes et pour accompagner sa bannière, il peut licitement lever bannière en bataille et autrement; car nul ne doit lever bannière en bataille, s'il n'a du moins cinquante hommes d'armes tous ses hommes, et les archers et arbalétriers qui y appartiennent, et, s'il les a, il doit, à la première ba aille où il se trouvera, apporter un pennon de ses urmes, et doit venir au connétable ou aux maréchaux, ou à celui qui sera lieutenant de l'ost pour le prince, requérir qu'il porte bannière, et, s'ils le lui octroient, doit sommer les hérauts pour témoignage, et doivent couper la queue du pennon. » Les chevaliers ban-

nerets de cavalerie pavaient un marc d'or aux hérauts d'armes, et les chevaliers bannerets d'infanterie un marc d'argent. Plusieurs passages des anciennes chroniques confirment ces détails. Froissart nous montre Jean Chandos se présentant devant le prince de Galles pour obtenir de lever bannière : « Là apporta messire Jean Chandos sa bannière entre les batailles , et dit au prince : Monseigneur, voici ma bannière, je vous la baille pour qu'il vous plaise la développer et qu'aujourd'hui je la puisse lever; car, Dieu merci, j'ai terre et héritage pour tenir état comme appartient à banneret. Lors le prince prit la bannière et la lui rendit en disant : Messire Jean, voici votre bannière. Lors se partit messire Jean Chandos et rapporta entre ses gens sa bannière et dit : Seigneurs, voici ma bannière et la votre , gardez-la comme la votre, n

La bannière carrée, portée au haut d'une lance, était l'insigne du chevalier banneret; celle des simples chevaliers se prolongeast en deux pointes on handeroles. Les chevaliers bannerets avaient toujours le pas sur les bannerets qui n'étaient pas chevaliers; le titre de banneret ne donnait pas celui de chevalier qui était tont personnel et ne s'obtenait que par des actes de valeur. Il y avait hiérarchie parmi les bannerets. On voit dans un arrêt de 1442 que le vicomte de Thouars, le plus grand et le premier vassal du comte de Poitou, avait sous lui trente-deux bannières; ainsi ce vicomte, qui était luimême banneret, avait sous ses ordres un grand nombre de bannerets. Les cheva-liers bannerets avaient le privilége du cri de querre ou cri d'armes ; c'était le cri de ralliement autour de leur bannière.

CHEVALIERS BOURGEOIS. - La chevalerie était ordinairement réservée à la noblesse. Cependant on trouve des exemples de chevaliers bourgeois. Un acte de 1298 prouve que dans la sénéchaussée de Beaucaire, les bourgeois étaient armés chevaliers par les barons : « Savoir faisons, dit cet acte, que c'est l'us et coutume, observés de toute ancienneté et de temps immémorial, que, dans la sénéchaussée de Beaucaire, les bourgeois aient pu recevoir, des nobles, barons et archevêques, les insignes de la chevalerie, les porter et jouir des privilèges de chevalerie. Le mardi après l'octave de la Pentecôte 1298. » Baluze cite, dans son Histoire de Tulle, des lettres du lieutenant général de Guyenne conçues en ces termes : « Savoir faisons que pour le bon rapport qui nous a été fait de la personne de Jacques Marce, bourgeois et marchand de la ville de Tulle, nous l'avons institué chevalier à l'office de marchandise, et nous a fait serment en tel cas accoutumé, en présence de plusieurs maîtres chevaliers en marchandise, et a payé les droits accoutumés. Fait à Bergerac le 16 novembre 1493. » Les auteurs de l'Art de vérifier les dates ont donc raison de dire, en parlant du règne de Charles VIII : « On avait fait sous les règnes précédents des chevaliers ès lois; on fit, sous celui-ci, des chevaliers ès marchandise. » Ces chevaliers bourgeois étaient nombreux à la fin du xve siècle ; ils avaient formé à Bourges une association de la Table ronde, qui se composait, en 1499, de vingt-quatre membres. Ils se réunissaient dans l'église des carnies de cette ville.

CHEVALIERS D'HONNEUR. - Les chevaliers d'honneur étaient attachés à la personne des rois et des reines, des princes et des princesses; on les appelait quelquefois chevaliers de l'hôtel du roi : c'est ainsi qu'ils sont qualifies dans un statut fait à Vincennes en 1285. Le testament d'Yolande, comtesse d'Angoulème, en date de 1314, parle de chevaliers attachés à cette princesse. Voici le sens de ce passage : « Je lègue à Raoul Bruni . mon chevalier, pour les bons services qu'il m'a rendus; deux cents livres, et à Foucaut de La Roche, mon chevalier, cinquante livres. » Les cheraliers d'honneur ou chevaliers de corps, comme on les appelait quelquefois, accompagnaient partout les rois, reines, princes et princesses. Ils étaient attaches au service de leur chambre. Quant au nom de chevaliers d'honneur, il ne remonte probablement pas au delà du xvie siècle, époque où la comtesse de Furnes écrivait les honneurs de la cour, c'est-à-dire les détails de l'étiquette royale. Le mot honneur se prenait alors dans le sens de céremonial; l'épée d'honneur était celle qui se portait dans les cérémonies; le trône d'honneur, le heaume d'honneur, le cheval d'honneur, le manteau d'honneur, la table d'honneur, étaient les objets qui se deployaient à la vue dans les pompes solennelles ; les chevaliers d'honneur présidaient à cet appareil. Il y a eu des chevaliers d'honneur, tant qu'il y a eu une cour en France.

Un édit du mois de mars 1691 donnait te titre de chevaliers d'honneur à des magistrats qui furent institués près de chacun des présidiaux de France avec le titre de conseillers. Ces chevalièrs d'honneur étaient tenus de faire preuve de noblesse par-devant les officiers du présidial, dans lequel ils avajent séance, immédiatement

après les lieutenants généraux, présidents et autres chefs de ces compagnies. et avant les conseillers titulaires et honoraires, et même avant les prévôts royaux qui pouvaient avoir seance dans les presidiaux. Un autre édit de Louis XIV du mois de juillet 1702, créa, en titre d'offices héréditaires, deux places de chevaliers d'honneur au grand conseil; deux dans la cour des monnaies ; deux en chacun des parlements, chambres des comptes et cours des aides du royaume, à l'exception du parlement de Paris, et un dans chacun des bureaux des finances, lesquels devoient avoir rang et seances dans ces cours et bureaux de finances, tant aux audiences qu'aux chambres du conseil. en habit noir, avec le manteau, le collet et l'épée au côté, sur le banc des conseillers et avant le doyen. Ces créations d'offices étaient une des ressources trop souvent employées par la fiscalité. Pour engager à acheter les charges de chevaliers d'honneur, l'édit royal y attachait plusieurs prérogatives, droit de committimus, franc-salé, etc. Une declaration du 8 décembre 1703 permit aux personnes non nobles d'acheter ces offices qui les anobliraient, « ensemble leurs enfants et postérité, nés en légitime mariage, pourvu qu'ils meurent revêtus desdits offices ou les avant possédés pendant vingt années accomplies. »

CHEVALIERS ERRANTS, DE L'ÉTOILE, DE LA LÉGION D'HONNEUR, DE L'ECU D'OR, DE MALTE, DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL, DES ORDRES DU ROI, DE SAINT-ANTOINE, DE SAINT-LAZAIRE, DE SAINT-INICIEL, DU CHARDON, DU CHIEN, DU CORDON JAUNE, DU GENEST, DU LIS, DU SAINT-ESPRIT, DU SAINT-SÉPULCRE. — VOY, CHEVALERIE.

CHEVALIERS ES LOIS .- Il est question dès le xiue siècle de jurisconsultes qui portaient le titre de chevaliers. Matthieu Paris, à la date de 1251, parlant de Henri de Bath dit qu'il était chevalier très-verse dans la connaissance des lois (miles litteratus legum terræ peritissimus). Ce fut surtout au xive siècle que les hommes de loi voulurent s'égaler aux chevaliers et mirent en honneur le titre de chevalier ès lois. Ils se fondaient sur un passage des Institutes de Justinien où ce prince dit que la Majesté imperiale ne doit pas seulement être ornée par les armes, mais encore défendue par les lois (Imperatoriam majestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam). Ces chevaliers ès lois se mèlaient quelquefois aux hommes de guerre et rivalisaient avec eux. Ainsi le chancelier de Philippe le Bel, Pierre Flotte, qui est appelé dans une ordonnance de Philippe de Valois chevalier ès lois, se fit tuer à la bataille de Courtrai en combattant vaillamment. Le nom de chevalier ès lois se trouve aussi dans Freissart. Parant de la mort de trois chevaliers, il dit que, « les deux d'armes étoient messire Rubert de Clermont, gentilhomme noble grandement, et l'autre le seigneur de Conflans; le chevalier ès lois èt-it maltre Simon de Bucy. » Le même auteur mentionne un chevalier és lois et ès armes, messire Renaud de Sens, qui était bailli de Blois.

CHEVAUCHÉE. — La chevauchée était un service féodal di par le vassal à son seigneur dans les guerres privées. Elle se distinguait ainsi de l'host ou osf, qui était le service militaire dû au roi pour les guerres générales (voy. Host). On appelait encore chevauchée un service de sûreté et d'honneur, qui consistait à escorter le seigneur. Enfin, on entendait par chevauchée, les inspections que les ordonnances royales imposaient aux mattres des caux étoriers de France, et aux mattres des eaux et forête.

CHEVAUCHEURS. — On appelait chevaucheurs ou chevaucheurs d'écurie, les courriers du roi.

CHEVAU - LÉGERS. — Corps de cavalerie légère. Vor Armée et Organisation militaire, p. 34 et 904.

CHEVECIER. — La dignité de chevecier répondait à celle de trésorier. Voy. BÉNÉ-FICES ECCLÉSIASTIQUES et CHANOINES.

CHEVELU. — Titre des premiers Mérovingiens. Voy. Roi.

CHEVELURE. - Voy. CHEVEUX.

CHEVET. — On appelait chevet le festin que les officiers de justice, de finances et autres, donnaient à leurs confrères, quand ils se mariaient. Plus tard ce festin fut converti en redevance pécuniaire.

CHEVETAIN, CHEVETAINE. — Mots employés, au moyen âge, comme synonymes de chef.

CHEVÊTRAGE. — Impôt que prélevaient à Paris les écuyers du roi sur le foin qui était apporté par Seine.

CHEVEUX. — La manière de porter les cheveux a subi en France de nombreuses variations. Sous la première dynastie, on les portait longs, surtout dans la famille mérovingienne; la chevelure flottante sur les épaules était même le signe caracté-

ristique des guerriers du sang royal. Les autres Francs relevaient leurs cheveux sur le sommet de la tête, et les attachaient en forme d'aigrette. Les ser s étaient rasés entièrement. Sous Pepin le Bref et les Carlovingiens, on renonça à l'usage des longues chevelures. Elles reparurent sous Hugues Capet, et jusqu'au Xue siècle, A cette époque, les évêques attaquèrent cette mode, et même dans plusieurs diocèses les seigneurs qui la conservèrent furent excommunies. Louis le Jeune fit couperses cheveux et ceux des seigneurs de sa cour pour éviter l'anathème. Quelques écrivains ont prétendu que l'usage de porter les cheveux courts ne date que de François ler, qui ayant été blessé à la tête, se fit raser les cheveux et fut imité par les courtisans. Mais cette mode remonte, comme on le voit, beaucoup plus haut; elle se conserva jusqu'au règne de Louis XIII, qui laissa croître et flotter ses cheveux. Les courtisans, pour se conformer au goût du souverain, portèrent de longues chevelures ou d'amples perruques. Elles devinrent encore plus vastes sous le règne de Louis XIV, et il fallait dépouiller un grand nombre de têtes plébéiennes pour orner la tête d'un seigneur de la cour. Les perruques étaient souvent d'un prix très-élevé. Le xviiie siècle y substitua de petites perruques poudrées. Enfin la révolution bannit la poudre et les perruques; mais la chevelure n'en a pas moins suivi les variations de la mode, qui se rattachaient quelquefois à des idées politiques. Ainsi. sous le Directoire, on affecta de porter les cheveux à la victime, c'est-à-dire rasés sur le cou comme les victimes qu'on conduisait au supplice. L'engouement pour certaines époques du moyen age, ou plutôt pour le costume plus ou moins exact de ces époques, a aussi exercé quelque in-fluence sur la chevelure, et, vers 1835, on a cherché à imiter par la longueur des cheveux retombant sur les oreilles, une mode du xve siècle.

CHEVRETTE. — Instrument de musique. Voy. Musique, p. 840.

CHEVRON.—En termes de blason, pièce honorable de l'écu, qui représente deux chevrons de charpente assemblés, et descend du chef vers les extrémites, en forme de compas demi-ouvert. — On appelle aujourd'hui chevrons, les galons qui marquent les années de service des vétérans. Voy. Obeganisation Militaire.

CHEVROTAGE. — Droit payé au seigneur dans quelques contrées, pour laisser paître les chèvres.

CHEZE. - Ce terme désignait dans quel-

ques coutumes, et spécialement dans celles de Tours, de Loudun et du Maine, l'espace de terrain qu'on appelait ailleurs col du chapon, et qui était spécialement réservé à l'ainé.

CHICANE. — Les formalités judiciaires autrefois multipliées par les procureurs et les avocats, ont été résumées dans ces vers des *Plaideurs* (act. 1er, sc. vii):

J'écris sur nouveaux frais; je produis, je fournis De dits, de contredits, enquetes, compulsoires, Rapports d'experts, transports, trois interlocu-

Griefs et faits nouveaux, baux et procès-verbaux. J'obtiens lettres royaux, et je m'inseris en faux. Quatorze appointements, trente exploits, six in-

Six-vingts productions, vingt arrêts de defenses, Arrêt enfin

La plupart de ces termes de chicane ont besoin d'une explication sommaire; on les trouvera à leur place dans ce dictionnaire. Il suffit pour se convaincre qu'il n'y a aucune exagération dans les vers de Bacine, de lire le récit de quelque procès célèbre, par exemple du procès de Fouquet qui dura quatre années; on ne s'étonne plus alors des plaintes qu'excitaient des abus aussi funestes et des éloges que mérita Louis XIV lorsque, par son ordonnance civile (1667), il abrègea les procédures.

Déjà de tous côtés la chicane aux abois S'enfuit au seul aspect de tes nouvelles lois. Oh! que ta main par là va suuver de pupilles? Que de savants plaideurs désormais inutiles. Boitau, ép. I.

CHIEN. - VOY. VÉNERIE.

CHIEN (Ordre des chevaliers du). - Voy. CHEVALERIE (Ordres de).

CHIEN (Porter un). — C'était une peine infamante au moyen âge, Voy. HARNESCAR.

CHIFFRES.—Les chiffres, dont on s'est servi pour compter, ont été d'abord les chiffres romains qui représentaient les nombres par des lettres de l'alphabet. Les nombres par des lettres de l'alphabet. Les chiffres arabes, qu'on emploie aujourd'hui, furent connus en France dès le x\* ou xi\* siècle. Il est très-probable qu'ils furent apportés d'Espagne, où les Arabes les avaient introduits. L'usage n'en devint commun qu'au xii\* siècle. On commence de s'en servir sur les monnaies en 15 19.

On appelle encore chiffres, des caractères déguisés et variés dont on se sert dans les correspondances diplomatiques. Ce sont tantôt des chiffres, tantôt des caractères empruntés à différents alphabets.

CHIMIE. - VOY. SCIENCES.

CHIROGRAPHAIRE. - Créancier dont le titre est un billet sous seing privé.

CHIROGRAPHE. — Contrat que l'on appelait aussi charte-partie. Voy. ce mot.

CHIROMANCIE. — Prétendue science de deviner l'avenir par l'inspection des lignes de la main. Voy. Sciences occultes et Superstitions.

CHIRURGIE (Académie royale de). — Cette académie fut instituée en 1731 et confirmée par lettres patentes du 2 juillet 1748; le règlement que lui donna le roi était du 18 mars 1751.

CHRURGIENS. — On distinguait primitivement les chirurgiens en robe longue des chirurgiens-barbiers. Les premiers étaient ceux qui avaient étudié la médecine. Les seconds n'étaient que des praticiens. Les premiers avaient pour insigne une holte, les seconds une lancette. Ils furent réunis au xyii siècle, et ne formèrent plus qu'une communauté qui avait saint Côme pour patron.

CHOCOLAT. - Le chocolat n'a été introduit en France qu'au xvii• siècle : il v a été transporté par les Espagnols, qui, au siècle précédent, en avaient emprunté l'usage aux Mexicains. Ils en avaient changé la composition en mèlant au cacao du sucre et de la vanille. Ce fut, dit-on, la reine Marie-Thérèse qui, après son mariage avec Louis XIV, repandit en France le goût du chocolat. Un officier de cette princesse obtint le monopole de la vente de cette denrée; il s'établit près de la Croixdu Trahoir (à l'angle formé par la rue de l'Arbre-Sec et de la rue Saint Honore), et obtint un grand succès. D'autres reportent à une époque un peu plus reculée l'introduction du chocolat en France (voy. Le Grand d'Aussy, Vie privée des Français); mais tous conviennent qu'il nous vint d'Espagne au xviie siècle. L'usage en était déjà assez répandu en 1671, puisque Mme de Sévigne écrivait (11 février) à sa fille, qui venait de partir pour la Provence : « Vous ne vous portez pas bien ; le chocolat vous remettra; mais vous n'avez pas de chocolatière; j'y ai pensé mille fois; comment ferez-vous?» Ce passage prouve en même temps que, si l'usage du chocolat était répandu à l'avis, il était peu connu dans le reste de la France, puisqu'on ne pouvait s'y procurer les ustensiles nécessaires pour le préparer. La suite de la correspondance de Mae de Sevigné avec sa fille, fait voir que la vogue du chocolat ne se soutint pas longtemps. « J'ai aimé le chocolat, écrit-elle le 25 octobre 1671, il me semble qu'il m'a brûlée, et depuis j'en ai bien entendu dire du mal. »

Malgré les accusations exagérées qui . suivant l'usage, succédaient à des éloges exagérés, le gont du chocolat se repandit dans/la France entière. On le servait en 1681, aux collations que Louis XIV donnait à Versailles les jours de fètes. Le 25 mars 1684, dit Le Grand d'Aussy, un medecin de Paris, nomme Bachot, fit soutenir aux écoles de la Faculté, pendant sa presidence, une thèse pour prouver que le chocolat bien fait est une invention des dieux plutot que le nectar et l'ambroisie. Bientôt les colonies frauçaises cultivèrent le cacao, et, avant la fin du xviie siècle, on comptait un grand nombre de cacaoyers à la Martinique. Pendant le xviiie siècle, on s'attacha, par des procedés ingénieux, à rendre plus facile la preparation du cacao, et, en 1778, Doret inventa une machine hydraulique qui broyait la pate de cacao, et y mélait le sucre et la vanille avec plus de promptitude et de propreté que n'aurait pu le faire la main de l'homme. Cette invention a été de nos jours adoptée par un grand nombre de chocolatiers. Quoique l'usage du chocolat soit aujourd'hui très-répandu, on peut encore repéter la remarque que Le Grand d'Aussy faisait au siècle dernier : le chocolat et le the ne sont pas devenus populaires en France, tandis que le caté, dont l'usage date à peu près du même temps, est recherché jusque dans les dernières classes de la société.

CHOEUR. — Principale partie d'une église, séparée de la nef par une balustrade appelée jubé. Voy. ÉGLISE.

CHOEUR. - Réunion de musiciens qui chantent ensemble.

CHOLÉRA. — Maladie épidémique qui a ravagé la France en 1832 et en 1849.

CHOLETS (Collège des). — Collège de l'ancienne université de Paris, dont les bâtiments ont été enclavés dans le collège Sainte-Barbe. La rue des Cholets a existé jusqu'en 1845.

CHOMAGE. — Suspension temporaire du travail.

CHORÉGRAPHIE. — Art de décrire la danse. La chorégraphie date du commencement du xviiie siècle.

CHORÉVÉQUES. — Évêques des campagnes qui furent supprimés au 1x° siècle. Voy. CLERGÉ.

CHOSE JUGÉE. — La chose jugée est reçue comme la vérité même (resjudicata pro veritate accipitur), axiome de droit qui repose sur la nécessité de mettre un terme aux contestations. Il y a chose jugée

lorsqu'il a été statué sur la question en litige, par un arrêt définitif et rendu en dernier ressort.

CHOUANS.—Les paysans de la Bretagne, d'une partie de la Vendée, du Maine et de la Normandie, qui prirent les armes contre la Convention, en 1793, sont désignés sout le nom de chouans, parce qu'un de leurs principaux chefs était Jean Cottereau, dit Chouan. Ils ne combattaient pas comme les Vendéens, par troupes nombreuses, mais par petites bandes, s'embusquan derrière les haues et les buissons. Aussi cette guerre de partisans, favorisée par les accidents du terrain, dura-t-elle plus longtemps que la guerre de Vendée. La révolte des chouans ne fut définitivement comprinée qu'en 1803.

CHREME (Saint). — Huile consacrée par l'évêque pour administrer les sacrements. On appelait autrefois chreme de Bourges le pays sur lequel s'etendait la juridetion spirituelle de l'archevêque de Bourges et dans lequel il avait le droit de distribuer le saint chréme aux curé.

CHRENECHBUNDA. - Ce mot designe. dans la loi salique, les cérémonies symboliques par lesquelles un Franc renoncait à sa propriété en faisant un appel à sea parents pour payer l'amende ou composition. « Si quelqu'un a tue un homme, dit la loi salique, et n'a pas, en toutes ses fa-cultés, de quoi satisfaire à la loi, il donnera douze temoins pour jurer que ni sous terre ni sur terre, il n'a pas plus de bien qu'il n'en a donné. Easnite il doit entrer dans son habitation, et des quatre coins prendreen sa main de la terre, pais se tenir sur le seuil, regarder vers l'intérieur, et de la main gauche en lano-r par-dessus les épanles, sur son plus proche parent Quand son père, sa mère, ou son frère ont déta payé pour lui , il jette de cette même terre sur la sœur de sa mère, on sur les fils de cette scenr; s'it n'y a point de tels parents. sur les plus proches, du côte paternel ou maternel, &c ensuite en chemise, deceint, dechaux, baton en main, il doit seuter pardessus la haie. .

CHRETIES (Tess).— Le tire de ratrèschetien etait réserve aux rous de
France, il parais, d'après une lettre de leui
de Salisbury, qu'il leur etait tonne tea
de 1469, SOUS le portificat de Poil I, me
de 1469, SOUS le portificat de Poil I, me
de 1469, SOUS le portificat de Poil I, me
france. Praeque le commença i remure
dans ses actes les munde de radans ses actes les munde qu'il contraite
et cet exemple de puivi par ses auxons le
seurs.





## CHRISTIANISME. - VOY. CATHOLICISME.

CHRONIQUES.— Ouvrage historique oh l'on suit l'ordre des temps. Chaque abbaye avait ses chroniques, dont beaucoup nons sont parvenues; elles ont une grande importance pour l'histoire du moyen âge. Les grandes chroniques de Saint-Denys, qui furent rédigées aux xiii<sup>9</sup>, xii<sup>9</sup> et xi<sup>9</sup> siècles, ont eu surtout de la célébrité.

CHRONOGRAMME ou CHRONOGRAPHE. - Assemblage de plusieurs mots qui font un sens et sont choisis de manière que les lettres numérales qui s'y rencontrent, marquent l'année de quelque événement. L'usage des chronographes remonte à une époque fort reculée. On cite comme un des plus anciens, le chronographe des vitraux de Saint-Pierre d'Aire : bls septeM præbendas, I baLdVIne, dedisti; où l'on voit que les lettres marquées en capitales sont MLVVII ou 1062. Cet usage durait encore au xvine siècle. On lisait sur l'hôtel de Dauphine, dans la rue des Boucheries. à Paris : Meta Dez Carnæ saCra esto paXqVe sIt Intra. Les lettres numérales MDCCXVII indiquaient que la construction datait de 1717.

cHRONOLOGIE. — Science qui assigne à chaque événement sa date precise. L'Art de verifier les dates, publié, au dernier siècle, par les bénédictins, est un des plus savants traites de chronologie.

CHRYSARGYRE. — Ce mot, qui signifie or et argent, désignait un impôt prélevé par les Romains sur tous ceux qui exercaient un métier. Voy. Imrôts.

CIBOIRE. — Vase sacré qui sert à conserver les hosties pour la communion.

CIDRE. — Boisson faite avec des pommes et usitée principalement en Norman die. Elle est fort ancienne, puisqu'il en est déjà question dans la vie de saint Colomban. Charlemagne recommandat qu'il y cût dans toutes ses métairies des gens sachant fabriquer le cidre; il les appelle siceratores, nom qui s'appliquait à ceux qui savaient faire une liqueur fermentée, cidre ou bière. Au xuir s'ècle, Guillaume le Breton parle des cidres mousseux de la Normandie. Il dit dans un passage relatif au pays d'Auge:

.... Siceraque tumentis Algia potatrix.

On faisait aussi du cidre dans la Navarre française. Le cidre est encore anjourd'hui la boisson ordinaire des Normands.

CIERGE PASCAL. — Lorsque le concile de Nicée eut réglé le jour auquel on célèbrerait la fête de Pâques, il chargea le patriarche d'Alexandrie d'en faire dresser tous les ans le canon, et de l'envoyer au pape. Toutes les autres fêtes mobiles se réglaient sur celle de Pâques; on en faisait un catalogne que l'on écrivait sur un cierge qui était bénit à Pâques, et qu'on appelsit cierge pascal; dans la suite, on écrivit la liste des fêtes mobiles sur un tablean que l'on attacha au cierge pascal; ce qui se pratiquait encore, au xviir siècle, dans quelques églises, et dars tout l'ordre de Cluni.

CILICE. — Ceinture de crin que l'on porte sur la peau par mortification.

CIMETIÈRE. - Lieu de sépulture. Voy. FUNÉRAILLES.

CIMIER. — Ornement qui surmontait les casques et les armoiries. Voy. Armes et Blason.

CINÉRAIRE (Urne). — Urne dans laquelle on enfermait les cendres des morts.

CINQUAIN. — Droit seigneurial qui consistait à prélever la cinquième partie des récoltes.

CINQUANTAINE. — Compagnie de la milice bourgeoise composée de cinquante hommes. Quelquelois le mot cinquantaine indiquait la totalité de la milice bourgeoise.

CINQUANTENIERS. — Officiers municipaux, dont le nom venait de ce que primitivement cinquante familles étaient placées sous leurs ordres ou de ce qu'ils commandaient une compagnie forte de cinquante hommes. Dans la suite, les cinquanteniers furent chargés de transmettre aux bourgeois les ordres des quarteniers; il y avait deux cinquanteniers sous chaque quartenier.

CINTRE (Pieln). — Demi-cercle qui caractérise une époque d'architecture. Le plem cintre se retrouve dans les fenètres et les portes des églises, jusqu'au XII° siècle. Voy. ÉGLISE.

CIRCONSTANCES ATTENUANTES.— Cette expression, employée fréquemment dans les déclarations du jury, indique que certaines considérations attenuent la gravité du crime dont l'accusé s'est rendu coupable.

CIRCONVALLATION. — Ligne ou fossé que l'on trace autour du camp lorsqu'on assiège une ville. Voy. Fontifications.

CIRE. — Voy. ÉCLAIRAGE et CHANCEL-LERIE. En 1357, lorsque les Parisiens se furent réconciliés avec le Dauphin, fils du roi Jean, ils offrirent à la Vierge, en mémoire de cet heureux événement, une chandelle de cire qui faisait le tour de Paris, et ils firent vœu d'en offrir une semblable chaque année. En 1605, cette offrande fut convertie en une lampe d'argent qui brâlait nuit et jour devant l'autel de la Vierge. — Au moyen âge, on se servait de tallettes de cire pour les comptes des rois de France (voy. TABLETTES). — L'art de faire des figures de cire s'appelle céroplastique (voy. ce mot.). — Certains officiers de la maison du roi et de la chancellerie avaient droit de recevoir une certaine quantité de cire. L'était ce qu'on appelait droit de cire.

CIRIERS. — Les ciriers de la chancellerie formaient une classe spéciale d'officiers; supprimés par un arrêt du conseil du 12 décembre 1632, les ciriers furent rétablis par Louis XIV en 1689. Ils ont existé jusqu'à la révolution.

CIRQUES. - VOY. AMPHITHÉATRE.

CISELURE. — Art de tailler et d'orner au moyen du ciseau les armes et les pièces d'orfévrerie. Voy. Armes et Orrévrerie.

CISJURANE. — On appelait cisjurane ou Bourgogne cisjurane les pays situés en deçà du Jura dans le bassin du Rhône; ils furent érigés en royaume en 879 en faveur de Boson.

CISTERCIENS. - Religieux de l'ordre de Cîteaux. Voy. CLERGÉ RÉGULIER.

CITADELI.E. — Partie des fortifications.

CITATION. — Ordre de comparaître en justice.

CITEAUX. — Abbaye, chef d'ordre des Cisterciens. Voy. Abbaye et Clerge Régu-LIER.

CITOLE. - Instrument de musique. Voy. Musique.

CITOYEN. — L'Assemblée constituante distingua les citoyens actifs el les citoyens passifs. Les premiers devaient avoir vingicinq ans, et payer une contribution directe, égale au moins à la valeur de trois journées de travail. Les autres étaient les citoyens passifs. Les citoyens actifs concouraient aux élections pour la formation des administrations et de l'Assemblée.

CLAIRONS — Instruments de musique militaire.

CLAIRVAUX. — Abbaye célèbre, chef d'ordre d'un grand nombre de monastères, Voy. CLERGÉ RÉGULIER.

CLAMEUR DE HARO. - Voy. HARO.

CLARISSES.—Religieuses qui suivaient la règle de saint François. Elles avuient de instituées par sainte Chire en 1212, un les appela quelque temps Damianistes, parce qu'elles furent d'abord étables dans l'église de Saint-Damien.

CLARISSIME. — Titre donné, vers la fin de l'empire romain, aux consulaires, gouverneurs de provinces, etc.

CLASSES. — Dès 1637, on établit des classes de la marine, et on divisa les habitants des côtes en plusieurs classes qui devaient servir alternativement. Voy. MARINE, p. 744, 2° col.

CLAUSES (Lettres). - Voy. LETTRES.

CLAUSTRAUX (Benéfices). — Bénéfices établis dans les monastères. Les bénéfices claustraux étaient possédés par l'abbé, le prieur, le chambrier, l'aumônier ou distributeur des aumônes, l'infiraier, le cellérier, le sacristain, l'hospitalier. A l'abbaye de Saint-Denis, on comptait encore parmi les oficers claustraux le chancelier, le garde des secaux, le grand confesseur, le grand bouteiller, le grand prévôt, le grand maréchal, le grand veneur. Ils figuraient sur le pouillé ou registre des bénéfices.

CLÉCHE.— En termes de blason cléché se dit d'une pièce ouverte de manière à laisser voir le champ de l'écu.

CLEFS. - Les cless étaient un symbole de mariage et de puissance attribuée à la femme « Lorsqu'on ôtait les clefs à la femme, dit un commentateur de la coutume de Châlons, c'était le signe du divorce. » Les coutumes de Meaux, de Lorraine, de Melun, de Chaumont, de Vitry, de Laon, de Chalons, de Bourgogne, etc., reconnaissaient qu'une veuve pouvait deposer ses cless et sa ceinture sur le cercueil de son mari comme preuve qu'elle renonçait à la communauté de bieus. -Les cless sont présentées aux souverains lorsqu'ils font leur entrée dans une ville Les cles sont encore le symbole de la puissance du pape. Enfin les chambellans portaient des clefs en sautoir comme sique de leur dignité.

CLEMENTINES. - Décrétales du pape Clément V, Voy. DROIT CANON.

CLÉMENTINS. — Secte qui, après le concordat de 1801, s'est obstince à ne pas reconnaître les nouveaux évêques nommés par l'empereur et institués par le passe.

CLEPSYDRE. — Horloge qui mesure le temps par la chute d'une certaine quantifé d'eau. Voy. Honloge.



CLERCS. — Ce nom désignait, au moyen des tous coux qui avaient quelque instruction. Ainsi, les scribes de la Chambre des Comptes s'appelaient les clercs de la chambre. — Les clercs des luissiers, des procureurs, des notaires, formaient la corporation des bazochiens (voy. le mot Bazoche). On donna aussi quelquefois le nom de clercs à des badfons dont les farces furent condamnées par les conciles. Tels étaient les clercs ribauds vagabonds qui purcouraient les campagnes en chantant des vers de leur composition. Voy. Gottl.Larbs.

CLERCS DU SECRET. -- Premier nom des secrétaires d'Etat. Voy. Ministères.

CLERCS RÉGULIERS. - Voy. CLERGÉ RÉGULIER.

CLERGÉ. — Le clergé, ou corps ecclésiastique, a été longtemps en France un ordre politique. Il se divisait en clergé séculier et clergé régulier. On peut étudier l'histoire du clergé séculier, ou clergé qui n'est pas soumis à une règle particulière, sous les trois points de vue suivants : 1° hiérarchie et discipline; 2° puissance temporelle des ecclésiastiques; 3° relations des deux pouvoirs spirituel et temporel.

S Ier, Hierarchie et discipline. - Le clergé adopta, dès le 1ve siècle, les circonscriptions romaines pour l'établissement des évêches. Il y eut, en Gaule, autant de métropoles ecclésiastiques que de provinces de l'empire romain. On compta dix-sept sièges métropolitains ou archevèchés : Mayence , Cologne , Trèves , Reims , Lvon , Sens , Rouen , Tours , Bourges, Bordeaux, Eauze, Narbonne, Aix, Ar-les, Vienne, Besaucon, Moutiers en Tarantaise (Savoie). Les évêches suffragants étaient calqués également sur les subdivisions des pravinces romaines. Les archeveques metropolitains prenaient souvent le titre de primats. Arles, résidence du préfet du prétoire des Gaules, prétendait au titre de siége primatial, que Lyon lui disputa dans la suite. Le caractère de stabilité, que l'Église imprime à ses institutions, a maintenu cette division des diocèses, longtemps après la chute de l'empire romain. Ainsi, l'aris n'est devenu un archevêche qu'en 1622, et a été jusqu'à cette époque, un évêché suffragant de l'archeveche de Sens.

Les évêques éuient primitivement nommés par le clergé et le peuple de leur diocèse; le souverain temporel se bornait à approuver l'élection; mais dans la suite, Grégoire VII réserva au saint-siège l'inmination des évêques et archevêques. L'Eglise de France ne se sonmit jamais complétement à cette prétention. Les praymatiques de saint Louis et de Chaples VII attribuèrent aux chapitres l'élection des évêques. Enfin, le concordat de François Ier (1516), et le concordat de 1801, ont réservé au chef de l'Etat la nomination des évêques, qui reçoivent du souverain ponifle l'institution eanonique.

L'époque féodale introduisit de nouvelles dignités dans l'Eglise; il y eut des évêques-ducs, des évêques-comtes. Quelques-uns, choisis parmi les vassaux immediats du rot, obtinrent le titre de pairs, et la patrie resta attachée jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie, à l'archevéché de Reims, et aux évêchés de Beauvais, Langres, Laon, Noyon, et Châlous-sur-Marne, quoique parfois elle attété transférée à d'autres sièges. Les évêques-pairs avaient séance et voix délibérative aux lits de justice et aux autres assemblées solennelles du parlement of étaient convoqués les pairs du royaume

étaient convoqués les pairs du royaume. Il y eut longtemps dans l'Église des choreveques ou évêques des campagnes, qui remplissaient les fonctions épiscopales dans les bourgs et les villages. Ces évêques errants, comme les appellent les capitu-laires, devaient rester subordonnés à l'évêque. Ils ne pouvaient ordonner, dit Fleury (Institution au droit ecclesiastique), que des sous-diacres, des lecteurs, des exorcistes, mais non des prêtres ni même des diacres. Les empiétements des chorévêques donnèrent lieu à des plaintes, et le concile de Ratisbonne, tenu sous Charlemagne (803), leur défendit d'exercer les fonctions épiscopales. Cependant l'abolition des choreveques ne fut prononcée qu'en 849, par un concile réuni à Paris, et même on en trouve encore postérieurement à cette époque. Ainsi, en 886. un chorévêque siège au concile de Châlonssur-Saône. Le pape Léon VII, qui occupa le saint-siège de 936 à 939, parle des chorévêques, et dit dans une de ses lettres. qu'ils ne doivent ni consacrer les églises. ni ordonner les prêtres, ni administrer la confirmation. Mais il n'en est plus question à partir de la fin du xe siècle. Les grands vicaires ou vicaires généraux les remplacèrent.

L'institution des grands vicaires ne date que du xr siècle, si l'on excepte, dit l'leury, quelques exemples très-rares où il est parié de prètres qui secondaient les cèques dans l'exercice de leurs fonctions. Nous ne reviendrons pas sur les chanoines, dont il a été question ailleurs (voy. Chanoines). L'évêque avait encore pour le seconder dans l'administration de son diocèse un archipretire. On a attaché diverses significations à ce nom, qui est fort ancien, et qui se trouve déjà dans les

eurrages de Grégoire de Tours, et du pape Grégoire le Grand. Il désignait quelquefois le chef de la chapelle royale, qu'on 
appelait aussi archichapelain. Le paye 
Adrien Ier, dans une lettre Àtilpin, archerèque de Reims, appelle archiprêtre de 
France Falirade, abbé de Saint-Benis, qui 
est encore qualité archichapelain. Bans 
la suite, le nom d'archiprêtre s'appliqua 
à un prêtre dont l'évêque avait distingué 
le mérite, et qu'il avait plav é à la tête d'une 
partie de son clergé. Le titre d'archiprêtre 
a été conservé jusqu'à nos jours dans la 
biérarchie ecclesiastique.

Le nom d'archidiacre se donnait anssi et se donne encore aujourd'hui à des dignitaires éminents du clergé. Dans l'origine, lorsque les diacres formaient dans Leglise un ordre distinct charge spéciale ment de la prédication, de la distribution des sacrements, et de l'administration des biens temporels du clerge, l'archidiacre était leur chef Mais. des le commence-ment du 1x° siècle, le concile de Reims prescrivit par son cinquième canon, que les archidiacres fussent promus à la prêtrise L'archidiacre resta un des princi-paux dignitaires de l'Église : il présentait les clercs à l'ordination, comme il·les présente encore aujourd'hui; il marquait a chacun son rang et ses fonctions, annoncait au peuple les jours de jeune et de fête, était chargé de l'ornement et des réparations des églises. Il avait l'intendance des oblations et des revenus, et le soin des pauvres. Peu à peu l'archidiacre devint, après l'évêque, le principal dignitaire du diocèse. Il eut une juridiction particulière, et la surveillance du clergé. L'importance et la multiplicité des fonctions conflées aux archidiacres déterminèrent les évêques à en créer plusieurs.

Le concile de Latran, en 1215, établit deux nouvelles dignités dans les églises cathédrales : celles de pénitencier et de théologal. Le premier fut chargé d'entendre les confessions des prêtres, et celles des laïques pour les cas réservés. Le théologal devait, comme son nom l'indique, enseigner la théologie et spécialement l'Écriture sainte. Les conceles posterieurs et les ordonnances d'orléans 1561 et de Blois (1579), imposèrent aux collégiales et aux monastères, aussi bien qu'aux églises cathédrales, l'obligation d'avoirun théologal qui préchât les dimanches et fêtes solennelles, et fit trois fois par semaine une leçon sur l'Écriture sainte.

L'évêque était primitivement le seul pasteur du diocèse; mais lorsque le nombre des fidèles s'accent, il commit le soin des

diverses parties de son dircèse à des prêtres particuliers, et leur delegua une partie de la puissance ecclesiastique. On appelait primitivement titres les lieux d'oraison où l'évêque allait tenir l'asseniblée des fidèles, ei où il avait des vicaires, Ces prêtres pouvaient donner le baptême ou l'absolution en cas de péril; hors de là l'administration des sacrements était réservée à l'évêque. Dès le 1ve siècle, les grandes villes avaient plusieurs églises, et dans chacune un prêtre chargé d'instruire le peuple. Bientôt on bâtit des oratoires dans les campagnes. Tel fut le commencement des cures et des paroisses. Dans l'origine, les prêtres qui en furent chargés portaient le nom de cardinaux (vov. CAR-DINAL), quand ils y étaient nommés définitivement. Ce fut seulement au xiie siècle qu'on commença à les nommer cu : és, parce que le soin (cura) des âmes leur était confie. C'étrient autant de petits évêques. dit Fleury; ils pouvaient dire des mes-es. prêcher, et même baptiser aux jours solennels. Ces droits ne furent accordes qu'aux titres principaux ou églises archipresbytérales, qu'on appelait à cette époque plebes. Le prêtre qui les administrait était quelquefois désigné sons le nom de plebanus. De ces églises principales dépendaient des cures inférieures ou orasoires, qu'on a appelées plus tard succursales. Dans la suite, les curés purent administrer tous les sacrements, à l'exception de l'ordre et de la confirmation. Ils eurent même une juridiction qui s'exerçait à la porte de l'église, sous le porche, où il y avait ordinairement deux lions pour marque de instice ( vov. EGLISE ). De là la forninle qui terminait les sentences rendues par les juges de ces églises, donné entre les deux lions (datum inter duos leones). Jusqu'en 1759, on voyait ces denx lions symboliques à la porte de l'église Saint-Severin, à Paris.

Le curé était primitivement secondé par des diacres et des diaconesses, charges de distribuer aux hommes et aux femmes les seconrs temporels et spirituels. On a appelé dans la suite vicaires les ecclésiastiques placés sous la direction du curé, pour l'administration d'une paroisse. Aujourd'hui on distingue parmi les curés les doyens qui administrent les cures de canton, et sont inamovibles, des desservants charges des succursales. Pour les affaires temporelles, la paroisse est confiée à un conseil de fabrique (voy. MARGUILLIER). Les diacres et sous-diacres formaient un ordre particulier dans les premiers temps de l'Eglise. Plus tard, le sousdiaconat et le disconat n'ont plus été que des degrés pour parvenir à la prêtrise. Ces ordres doment le droit de servir à l'autel, et imposent un engagement irrévocable. Les ordres mineurs forment les derniers rangs de la hiérarchie ecclésiastique. Ils comprennent les acolytes, exorcistes, lecteurs et portiers. Yoy. Ordres.

A côté du clergé régulièrement organisé, il y ent presque toujours un clergé de cour ou de chateau qui était moins rigoureusement soumis à la hiérarchie. Les rois merovingiens avaient leur oratoire particulier desservi par ce clergé spécial, Comme on gardait dans l'oratoire royal la chasse ou chape de saint Martin de Tours (vov. BANNIÈRE), on appela cet oratoire chapelle, et on nomma chapelains les ecclésiastiques qui y célébraient l'office divin, Leur chef porta le nom d'archichapelain. Dans la suite, on adopta à la cour des rois francs, quelques-uns des titres des dignités byzantines. On donna à Hildouin, abbé de Saint-Denis, le titre d'apocrisiaire, qui designait, comme celui d'archichapelain, le chef de la chapelle impériale. Plus tard, les noms de chapelle et chapelain s'appliquèrent à tous les oratoires particuliers et à ceux qui les desservaient. Les châteaux eurent aussi leurs chapelles et leurs chapelains. Au xvº siècle, les chapelains du roi prirent le nom d'aumoniers, et furent placés sous la direction du grand aumónier de France, dont l'institution remonte à Charles VIII. Ce hant dignitaire de l'Église et de la maison du roi avait dans ses attributions non-senlement les ecclésiastiques attachés à la conr, mais encore les lecteurs et professeurs royaux du collège de France. Il fut souvent chargé de la feuille des benences, ou de la presentation aux bénéfices ecclésiastiques. La dignité de grand aumônier a é'é supprimée en 1830. Le nom d'aumônier ou chapelain sert encore à désigner les ecclésiastiones attachés aux oratoires des établissements publics, hôpitaux, colléges, couvents, etc. Le chapitre de Saint-Denis fait aussi partie de ce clergé qui ne se rattache pas à la hiérarchie ordinaire. Voy. CHAPITRE DE SAINT-DENIS.

La discipline ecclésiastique a varié avec les temps. Le célibat, imposé au clergé à une époque fort ancienne, ne fut pas toujours rigoureusement observé. Il fallut qu'au x'e siècle, le pape foregoire VII s'armàt de tontes les rigneurs des lois ecclésiastiques pour en retablir la stricte observation. La discipline ecclésiastique a surtout eté maintenne par les conciles. Ces assemblées, composées des principaux membres du clergé, se divisaient en conciles œuméniques ou universels, nationaux et provinciaux. Les premiers acomposaient d'évêques pris dans toute la

chrétienté : les seconds, des évêques d'un royaume, et les troisièmes d'un métropolitain et de ses suffragants. Il y avait aussi des synodes diocésains où un évêque réunissait les principaux membres de son clergé, Sous les Mérovingiens et les Carlovingiens, un grand nombre de conciles eurent un caractère mixte : les laïques v figuraient à côté des ecclésiastiques, et les affaires politiques y tenaient presque autant de place que les questions religieuses. Il était tout naturel qu'à ces époques barbares, et au milieu de nations grossières et ignorantes, la supériorité intellectuelle du clerge lui donnat une grande influence ( VOY. ASSEMBLÉES POLITIQUES). Les conciles tres-frequents au vie siècle, devinrent plus rares à mesure que se fit sentir l'influence des nœurs et des idées germaniques, et que s'affaiblit l'unité de l'empire franc. Au vie siècle, il se tint en France cinquante-quatre conciles de tout genre : vingt seulement dans le vue siècle : il n'v en eut que sept dans la première moitié du viiie siècle. L'importance de ces asseniblées ecclésiastiques a été immense, et il faut l'étudier dans un article spécial. VOY. CONCILES.

À mesure que l'autorité des rois de France s'accrut, elle limita l'indépendance du clergé et intervint dans les affaires ecclésiastiques. A partir du xvissièce, le clergé ne put tenir aucune assemblée génerale qu'avec l'autorisation du roi et en présence de ses commissaires. La loi qui régit encore aujourd'hui les relations des deux puissances a défendu, par une disposition formelle, qu'aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée delibérante du clergé ent lieu sans la permission expresse du chet de l'État (loi du 18 germinal an X, art. 4).

§ 11. Puissance temporelle du clergé, - La puissance temporelle du clergé tenait à son ascendant moral, à ses droits politiques, à ses richesses et à ses tribunanx. Outre l'influence morale que lui donnait son caractère religieux, le clergé eut longtemps la supériorité intellectuelle. la direction des écoles et le soin de soulager les pauvres qu'il nourrissait dans les hôpitaux ( voy. Universités et Hôpi-TAUX ). Son autorité politique remontait aux derniers empereurs romains. Dès le ive siècle, Constantin avait accordé aux évêques des tribunaux particuliers; sous l'empereur Gratien, ils devinrent les defenseurs des cites et par consequent les chefs politiques aussi bien que les pasteurs spirituels des villes de l'empire romain; ils furent les protecteurs des classes inférieures contre l'aristocratie



des principaux citoyens qu'on nommait curiales ou décurions (voy. MUNICIPES). La curie trouvait aussi dans l'évêque un défenseur contre les magistrats romains et leur tyrannie fiscale. Au vie siècle, on voit encore les évêques protéger les populations contre les rois barbares ; témoin cet évêque de Limoges, qui prit la défense du peuple contre le référendaire Marcus envoyé par Chilpéric pour lever l'impôt. Le droit d'asile, que l'assemblée d'Orleans, en 511, avait accordé aux églises augmentait encore l'influence du clerge (voy. ASILE, droit d'). Le rachat des captifs, la protection accordée à tous les malheureux, la distribution aux pauvres d'une partie des biens ecclésiastiques contribuaient aussi à accroître la popularité de cet ordre. « L'Église, dit M. Guérard ( Préface du cartul. de N. D. de Paris, p. 62), en prenant à sa charge et pour ainsi dire chez elle les veuves, les orphelins et généralement tous les malheureux. ne pouvait manquer de les avoir dans sa dépendance; mais ce qui devait surtout lui gagner le cœur de ses nombreux sujets, c'est qu'au lieu d'être humiliée ou embarrassée de leur cortege elle s'en faisait honneur, et proclamait que les pauvres étaient ses trésors, » Sa puissance temporelle s'accrut par ses bienfaits. Elle devint exorbitante sous les faibles successeurs de Charlemagne. On vit alors des conciles deposer des empereurs, et, chose etonnante, les souverains eux-mêmes ne contestaient pas ce droit au clergé. « Les évêques, disait Charles le Chauve, sont les trônes de la divinité ; Dieu repose sur eux, et par eux il rend ses jugements. Je ne devais pas être repousse du trone, ajoutait-il, sans avoir été entendu et jugé par les evêques, dont le ministère m'a consacré comme roi. »

Rang du clergé dans la hiérarchie politique. - Au xº siècle, le clergé entra dans le système féodal par les vastes domaines qu'il possédait et conserva une part considerable d'autorité politique. Il y avait parmi les seigneurs ecclésiastiques une hiérarchie comme parmi les seigneurs laïques : les évéques-pairs étaient au premier rang, comme vassaux immediats du roi : c'était l'archevêque-duc de Reims, les évêques-ducs de Laon et de Langres, les évêques-comtes de Beauvais, de Noyon et de Chalons-sur Marne. Un comté-pairie fut attaché pendant quelque temps à l'évêche de Senlis. Venaient ensuite les archevêques, évêques, abbes, qui relevaient immédiatement du roi; enfin les archevêques, évêques, abbes et autres beneficiers ecclésiastiques, qui relevaient, comme seigneurs féodaux, des ducs de

Normandie, de Bourgogne, d'Aquitaine et de Bretagne, des comtes de Champagne, de Flandre et de Toulouse : ces ecclesiastiques n'étaient que les arrière-vassaux du roi. Les évêques et abbés n'exercaient pas ordinairement par eux mêmes le pouvoir temporel; ils le confiaient à des avoués ou à des ridames. Les avoués conduisaient leurs hommes d'armes à la guerre et rendaient quelquefois la justice en leur nom. Les groueries ou dignités d'avoués des églises donnèrent lieu à un grand nombre de procès qui étaient portes au tribunal du roi; ils furent mis an nombre des cas royaux ou procès dont la décision était réservée au souverain. Les vidames remplissaient auprès de quelques évêches ou abbayes les mêmes fonctions que les avoues.

Lorsque la royanté appela aux états rénéraux les divers ordres du royaume . le clergé eut le premier rang entre les trois ordres, et il le conserva jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie. Il donna à la royauté plusieurs de ses ministres les plus éminents, tels que suger, abbé de Saint-Denis, Guerin, evêque de Senlis, George d'Amboise, archevêque de Rouen, et les cardinaux de Richelieu, Mazarin et

Fleury.

Richesses du clergé. - Les immenses richesses du clergé contribuèrent encore à augmenter son influence. Dès le temps de Clovis , l'église de Reims possédait de vastes domaines, et l'évêque saint Remi payait la terre d'Epernay cinq mille livres d'argent; ce qui ferait plus de trois millions de monnaie actuelle, d'après M. Gnérard (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, Introduction, p. xxxvii). Chilpéric disait que le fisc royal était épuisé et toutes les richesses transférées aux églises. « Ce sont les évêques qui rèeguses. « de sont à creques qui re-gnent aujourd'hui, ajoutait-il; c'est aux évêques des cités qu'a passé notre di-évêques (Grég. de Tours, VI, 46.) Dé-gnité. » (Grég. de Tours, VI, 46.) Dépouillé temporairement par Charles Martel, le clergé recouvra la plus grand-tel, le clergé recouvra la plus grand-partie de ses biens sous Pepiu le Bref et Charlemagne. On voit par le concile d'Aixla-Chapelle, tenu en 816, que les églises étaient divisées en trois classes, suivant leurs richesses. Les unes possedaient de leurs richesseur mille manses et plus, les secondes mille ou deux mille manses et secondes milite deux ou trois cents manses et les troisièmes deux ou trois cents manses. les troisiemes par M. Guérard, d'après le Ce qui, evalui Irminon, donne en moyenne près de huit cent mille frances de revenu près de huit cent mille frances de revenu près de huit cent mille pour la second foncier pour la première classe, plus de deux cent mille pour la troisième, de trente-cinq mille pour la troisième, Les rovenus de chaque église étaient di-



visés en quarre parts: la première pour l'évêque, la seconde pour son clergé, la troisième pour les pauvres et la quatrième pour les edifices consacrés au culte. Les biens ecclésiastiques étaient exempts d'impôts. La dime, ou dixième de tous les produits de la terre, n'eati d'abord qu'un don volontaire des fidèles. Charlemagne en fit un impôt obligatoire, et la perception des d'imes maintenue jusqu'en 1789 accrut considérablement les revenus de l'Eglise.

Tribunaux ecclésiastiques. - Les tribunaux ecclésiastiques remontaient à Constantin qui avait permis à chaque évêque de juger ses ciercs. Ne pouvant toujours présider son tribunal, l'évêque se fit remplacer par un juge, que l'on nomma official. Ce juge devait être prêtre et docteur ou au moins licencie en theologie et en droit canon (voy. DROIT CANON). Le promoteur remplissait près de ce tribunal les fonctions de ministère public et devait anssi être clerc. Les avocats y prenaient le nom de procureurs postulants, et les grefflers celui de notaires apostoliques. Le tribunal ecclésiastique portait souvent le nom d'officialité. Sa compétence devait primitivement se restreindre aux cleres; mais peu à peu elle s'étendit. Les tribunaux ecclésiastiques s'emparèrent de tous les procès qui ne dépendaient qu'indirectement du clergé, par exemple des procès des croisés, des usuriers, et de toutes les affaires concernant les testaments et mariages. Ils s'efforcèrent de faire prévaloir la doctrine que toutes les personnes misérables. veuves, orphelins, pauvres, appartenaient à la juridiction ecclesiastique. Enfin ils soutinrent que l'Eglise devant décider de tous les cas de conscience, était juge en définitive de tous les procès. Si cette opinion l'eût emporté, les tribunaux ecclésiastiques se seraient emparés entièrement de l'administration de la justice. Les ecclésiastiques n'exécutaient pas eux-mêmes leurs sentences; ils avaient recours au bras séculier pour faire appliquer les pu-nitions qu'ils avaient prononcées. Les empiétements des tribunaux ecclésiastiques provoquèrent, an xmº siècle, les plaintes des seigneurs. La royauté en profita pour restreindre la puissance des officialités; elle eut pour auxiliaires les jurisconsultes qui jouèrent un grand rôle aux xiiie, xive, xve et xvie siècles et qui contribuèrent à fixer par des praymatiques et des concordats les limites des deux

Il faut ajouter à ces avantages temporels du clergé d'autres privilèges qu'on appelait franchises, exemptions on immunités. « Ces exemptions étaient de deux sortes, dit Fleury, les unes regardaient principalement les personnes et tendaient à leur conserver le repos nécessaire pour vaquer à leurs fonctions; les autres regardaient la conservation de leurs biens. Les exemptions personnelles les dispensaient de la juridiction, des charges municipales, de tutelle et de curstelle, de contrainte par corps, du service militaire, du logement des troupes, etc. Les biens des ecclesiastiques étaient exempis de la taille comme les biens nobles, des droits d'aides, de vingtième et de huitième pour la vente des vins de leur cru en gros ou en détail.

§ III. Relations des deux puissances temporelle et spirituelle. - La distinction des deux puissances remonte aux premiers temps de l'Eglise; mais il s'en fallut de beaucoup qu'on parvint immédiatement à régler leurs relations avec précision et équité. Pendant les époques mérovingienne et carlovingienne on voit perpetuellement les deux domaines confondus ; le clergé intervient dans les affaires temporelles en siegeant dans les champs de Mars; à leur tour les chefs francs déposent des évêques, les exilent, et dépouillent les églises de leurs biens pour en investir des guerriers. Charlemagne chercha à mettre quelque ordre dans ce chaos. Voici une des questions posées par les capitulaires aux missi dominici : « Que veut dire l'Apôtre par ces paroles : qu'aucun homme engagé au service de Dieu ne se mêle des affaires tem porelles? » Charlemagne recommandait aux envoyés royaux d'examiner jusqu'à quel point les évêques et les abbés devaient intervenir dans les affaires séculières, et les comtes et autres laïques dans les affaires ecclésiastiques. Mais. après Charlemagne, qui n'avait pu que poser la question, tout retomba dans la confusion. Les évêques dominèrent la royanté et furent les souverains de la France pendant une partie du ixe siècle. Au xe siècle, on les vit à leur tour opprimes par les seigneurs féodaux. Ce fut à cette époque que les abbés comtes (voy. ABBE) s'emparèrent de l'administration du temporel des abbayes. D'autres seigneurs envahirent les biens des églises, sous prétexte de les proteger. Tous, avoués, vidames, baillis, se présentaient comme les défenseurs des églises, et des monastères, qu'ils tyrannisaient, dont ils pillaient les biens et souvent même profanaient le sanctuaire. Les conciles du xe siècle se plaignent de ce que les lieux, qui doivent être consacrés au service de Dieu , ne retentissent plus que



des cris des chiens et du hennissement des chevaux. Cette invasion de la féodalité dans l'Église fut une des causes des malheurs du xº siècle. L'Eglise parvint à s'affranchir aux xie et xiie siècles : mais elle voulut à son tour dominer la puissance temporelle, et de là naquit la célèbre querelle des investitures ou du sacerdoce et de l'empire. La France, sans y rester etrangère, conserva cependant au milieu de ces luttes un esprit de modération. qu'expriment surtout Yves de Chartres et Hugues de Fleury. Ce dernier, dans un traité sur le pouvoir royal et la dignité sacerdotale, indique la solution qui a été consacrée par les concordats : « Le roi peut, à mon avis, accorder à un clerc l'honneur épiscopal; mais c'est le supérieur ecclésiastique qui doit lui conférer l'autorité spirituelle et le soin des àmes. » Il fallut plusieurs siècles de luttes avant qu'on en vint à cette transaction; mais, dès l'origine, les rois de France résistèrent à l'abus des excommunications et firent respecter leur puissance temporelle

par le clergé. Philippe Auguste exigea que les évêques s'acquittassent envers la royauté des obligations auxquelles les astreignait le service téodal ou qu'ils les rachetassent par le pavement d'une somme d'argent. Sous saint Louis, en 1246, les principaux barons, blessés surtout des empiétements de la juridiction ecclésiastique, firent entendre les plaintes les plus vives. Leur protestation est curiense quoique pleine d'erreurs historiques. « Attendu , disaient-ils, que les clercs, oubliant que c'est par la guerre et le sang repandu sous Charlemagne, que le royaume de France a été converti à la foi catholique. s'emparent de la juridiction qui appartient aux princes seculiers, nous, grands du royaume, défendons à toute personne laïque ou ecclesiastique de traduire qui que re soit de ant les juges d'église, sinon pour herésie, mariage ou usure, sous peine, pour l'infracteur, de la perte de ses biens et de la mutilation d'un membre » Ces attaques violentes et ces menaces n'auraient fait qu'exciter la guerre entre les différents ordres. Saint Louis intervint, et sa pragmatique sanction, promulguée en 1268, fut une heureuse transaction. Elle répondit en partie aux réclamations des nobles contre le ciergé et aux réclamations du clerge lui-même contre les exigences de la cour de Rome. Cette pragmatique ordonnait que les prelats, patrons (voy. ce mot) et collateurs de bénéfices jouissent pleinement de leurs droits; que les églises cathédrales et autres eussent la liberté entière de

faire les élections ecclésiastiques; que le crime de simonie fût banni du royaume; que les promotions, collations de prélatures et d'autres hénétices fusent faites suivant le droit commun, les décrets des conciles et les décisions des Pères. Elle prohibait les exactions de la cour de Rome qui avaient appauvri la France, à moins que l'urgente nécessité de porter de l'argent à Reme ne fût reconnue par le roit et per l'église prailièrer.

roi et par l'Eglise gallicare. En n.ème temps que la royauté restreignait la puissance temporelle des ecclesiastiques, elle s'emparait de la plupart des droits que les seigneurs avaient jadis exerces sur les églises. Ainsi le droit de sauvegarde ou patronage passa des grands vassaux aux rois. Les baillis et les prévôts jouèrent à l'égard des évêques et des abbés le même rôle que les avoués et vidames aux époques antérieures. Le droit de regale, qui autorisait primitivement les seigneurs suzerains à jouir de tous les revenus d'un évêche pendant la vacance du siège et à nommer à tous les bénétices qui en dépendaient, appartint exclusive-ment aux rois. Il en sut de même du droit de mainmorte que payaient les corporations ecclesiastiques pour les fiels qu'elles a quéraient. La royaute intervint de plus en plus dans l'administration des benéfices ecclésiastiques et finit par se réserver le jugement de tous les procès qui v avaient rapport. Les légistes, si puissants sous le règne de Philippe le Bel, restreignirent encore le pouvoir temporel du clergé et principalement sa juridiction. Le séjour des papes à Avignon mit le saint-siège dans la dépendance du roi de France et fut l'occasion d'une transaction entre les deux puissances. Le roi s'empara presque exclusivement de la collation des benefices et leva des dimes sur les ecclésiastiques en abandonnant au pape les annates et les graces expectatives (voy. ces mots ). La praymatique sanction de Bourges, promulguee par Charles VII en 1438, supprima cet abus et proclama les libertes de l Eglise gallicane (voy ce mot) Il fut décidé, entre autres choses, que l'on pouvait tonjours en appeler du pape à un concile général et qu'a l'avenir les élections ecclesiastiques seraient libres et se feraient conformement aux institutions canoniques. Supprimee sous Louis XI, Qui canoniques. Support espére obtenir du pape avait probablement espére obtenir du pape avait probablement sendices, la pragmati-la nomination aux bénéfices, la pragmati-que de Bourges fut bientot rétablie et con-que de Bourges fut de l'Église galitionque de Bourges règle de l'Église gallicane jusqu'au concordat de François ler (1516) jusqu'au concordat le concordat le droit 6). Le roi obtint par le concordat le droit de nommer aux bénéfices ecclésiastiques conférait seul les pouvoirs nommer aux best seul les pouvoirs spiri-

Google

tuels et pouvait même les refuser; mais il n'usa que rarement de ce droit. Ce fut en vain que le parlement de Paris s'éleva contre le concordat et demanda le mainten de la pragmatique de Bourges. Cette résistance fut vaincue par François le avec d'autant plus de facilité que le concordat secondait la tendance générale de la France vers l'unité monarchique. La noblesse et les communes l'avaient déjà subie; le clergé, tout en gardant son caractère spécial, devait aussi, comme ordre de l'Élat, se soumettre à la puissance royale.

Vers le même temps, le clergé fut contraint, maleré ses immunités, à payer des subsides à peu près periodiques, que l'on déguisa sous le nom de dons gratuits (voy. Décimes). - L'ordonnance de Villers-Cotterets (1539) déclara que tous les procès des laïques, pour actions réelles on personnelles, scraient jugés par les tribunaux laïques; ainsi les tri-bunaux ecclésiastiques ne pouvaient prononcer que sur les matières spirituelles. ou sur les actions personnelles dirigées contre les clercs. Les états géneraux d'Orleans (1560-1561), et de Blois (1576-1577), s'occupèrent du clergé, et les ordonnances preparées dans ces assemblées, enferment un grand nombre de dispositions pour la réforme de l'ordre eccle siastique. L'ordonnance d'Orléans (1561) indiquait de quelle manière devaient se faire les visites diocésaines, et dans quel cas on devrait adjoindre un coadjuteur aux évêques trop agés on infirmes. Elle enjoignii aux évêques d'avoir dans leur église cathédrale un théologal chargé de l'enseignement religieux. L'ordonnance de Blois (1579) s'clevait contre la simonie, et chargeait les baillis de la réprimer, de concert avec les évêques et archevêques. Les états généraux de 1614 réclamèrent contre le cumul des bénéfices ecclésiastiques, et, sur leurs instances, il fut décidé qu'on ne pourrait cumuler plus de six cents livres de revenu sur ces benéfices. L'institution des séminaires, décidée par le concile de Trente, fut prescrite en France par l'ordonnance de Blois (1579). Un édit de la même année enjoignit aux évêques de réunir des conciles provinciaux tous les trois ans. Les parlements intervinrent, par une surveillance incessante. dans tous les détails de l'organisation des monastères; ils en ordonnaient la réforme, de concert avec les évêques, et la faisaient exécuter par leurs commissaires. Les quêtes, prédications, processions, confréries, pélerinages, établissement de nouveaux monastères, acquisitions d'immeubles par le clergé, legs au clergé, etc.,

en un mot, tout ce qui touche à la discip'ine extérieure de l'Eglise, était l'objet de la sollicitude et de l'intervention vigilante des magistrats. Louis XIV était persuadé que les biens du clergé dépendaient de la royauté comme ceux des laigues. Il disait à son fils ( Mem. de Louis XIV. 1. 121 122): « Vous devez être persuadé que les rois ont naturellement la di-position pleine et libre de tous les biens qui sont possedes, aussi bien par les gens d'Eglise que par les séculiers, pour en user en tout temps comme de sages économes, c'est-à-dire suivant le besoin général de leur Etat. En second lieu, il est bon que vous appreniez que ces noms mystérieux de franchises et de libertés de l'Eglise, dont on prétendra peut être vous éblouir. regardent également tous les fidèles, soit laïques, soit tonsurés, qui sont tous également fils de cette commune mère, mais qui n'exempte ni les uns ni les autres de la sujétion des souverains, auxquels l'Evangile même leur enjoint precisement d'etre soumis. » Pénétre de ces maximes, Louis XIV s'occupa plus d'une fois de la discipline ecclésiastique : il interdit la fondation de monastères sans l'autorisa tion préalable du gouvernement; prescrivit le rétablissement des anciennes règles dans les couvents, et la résidence des curés dans leurs paroisses. Enfin. la célèbre déclaration du 19 mars 1682, fixa les limites des deux puissances. L'assemblée du clergé, dirigée par Bossuet, proclamait « que les rois et souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu, dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Eglise ; que leurs sniets ne peuvent être dispensés de la soumission et obéissance qu'ils leur doivent, ou absous du serment de fidélité; qu'il faut régler l'usage de la puissance apostolique, en suivant les canons faits par l'Église de Dieu et consacrés par le respect général, que les règles, les mœurs, et les institutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane, doivent avoir force et vertu. »

L'Assemblée constituante, qui supprima toutes les distinctions d'ordres, enleva au clergé sa juridiction temporelle, ses immunités, et ses bénéfices (voy. Béxérices ECLÉSIASTIQUES). Enfin, le concordat de 1801, et la loi du 18 germinal an x, on tréglé, dan : l'organisation moderne de la France, les rapports du temporel et du spirituel. Une nouvelle circonscription des évéchés et archevéchés (voy. Diocesses) a été adoptée. Le chef de l'État nomme aux archevéchés é to évéchés ; le

souverain pontife confère l'institution canonique et les pouvoirs spirituels. Un traitement est assuré par l'État aux ministres du culte. Les anciennes libertés de l'Eglise gallicane ont eté reconnues et confirmées par les articles qui maintiennent l'appel comme d'abus, et interdisent la promulgation d'aucune bulle, bref, mandat ou autres expeditions de la cour de nome, sans l'autorisation du gouvernement. C'est encore aujourd'hui le concordat de 1801 qui régit en France les relations du temporel et du spirituel. -Voy, sur le clerge considéré comme ordre religieux et politique, Fleury, Institution au droit ecclesiastique : et Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église.

CLERGE REGULIER. — On appelle clergé régulier celui qui est soumis a une règle speciale et qui vit en communanté. Nous avons indiqué le développement chronologique des ordres monastiques au mot Abbaye. Voici la liste alphabetique des principaux couvents d'hommes et de fem-

mes établis en France :

Anglaises (Filles). Bénédictines anglaises; elles avaient à Paris un couvent qui datait de 1620. - Anglaises (Dames). Ces religieuses, connues aussi sous le nom de Filles de la Conception, viurent s'établir à Paris en 1633; elles suivaient la règle de Saint-Augustin. - Annonciades. Il y avait plusieurs ordres religieux de ce nom : l'un fut institué à Bourges par Jeanne de France, femme de Louis XII. Un autre, appelé les Annonciades célestes, ou Filles bleues et Celestines, fut établi en 1600, par une pieuse veuve de Gènes. Les Annonciades célestes s'établirent à Paris en 1624. - Antonins. Ces religieux étaient des hospitaliers qui avaient été institués pour soigner ceux qui étaient atteints de la maladie appelée le feu Saint-An-toine ou mal des ardents (voy ARBENTS). Charles V leur avait accorde de grands priviléges. - Augustines. On donnait ce nom aux religieuses hospitalières de la charité de Notre-Dame, qui suivaient la règle de Saint-Augustin. Elles avaient été établies à Paris par la mère Françoise de la Croix, et l'archevêque de Gondi. Le pape Urbain VIII approuva leurs constitutions en 1633. Elles font encore aujourd'hui le service de l'Hôtel-Dieu de Paris. - Augustins. Les religieux de l'ordre de Saint-Augustin ne doivent pas être confondus avec les Chanoines réguliers de Saint-Augustin (voy. CHANOINES REGU-LIERS). L'ordre monastique ne date que de 1255, époque où le pape Alexandre IV réunit en une seule congrégation des ermites de noms différents et de diverses in-

stitutions, et leur donna le nom d'Ermites de Saint-Augustin. Il les divisa en quatre provinces : France, Allemagne, Espagne et Italie. I es moines de cette congrégation s'appelèrent grands Augustins, en oppo-sition avec les Guillemites de Bourges, nommes les petits Augustins, Les grands Augustins étaient un des quatre ordres mendiants. Dès 1259, ils étaient établis à Paris, où une rue garde encore leur nom. En 1588, le pape Sixte V soumit cet ordre à une reforme. On appela la nouvelle congrégation les Augustins déchausses, ou petits Pères de la mort. Ils vinrent s'établir en France sous le règne de Henri IV, en 1596. Marguerite de Valois, première femme de ce prince, les appela, en 1608, du Dauphiné à Paris. Mais ils ne s'établirent definitivement dans cette ville qu'en 1619. Ils achetèrent un terrain inhabité, et y construisirent le couvent dit des Petits-Pères. Louis XIII posa, en 1629, la première pierre de leur église, à laquelle il donna le nom de Notre-Dame des Victoires, qu'elle porte encore aujourd'hui. Le couvent des Petits Pères, et les autres couvents de l'ordre des Augustins, ont été supprimés en 1790. - Ave-Maria (Filles de l'). Les filles ou Reli-gieuses de l'Ave-Maria appartensient au tiers ordre de Saint-François (vov. Franciscains). Louis XI leur donna, en 1480, la maison que saint Louis avait fondée en faveur des Béguines, il voulut qu'elles prissent le nom de religieuses de l'Ave-Maria, parce qu'il avait établi peu aupa-ravant l'usage de répéter trois fois par jour l'Ave-Maria (voy. ANGELUS)

Barnabites. Cet ordre fondé à Milan, en 1530, et approuvé par le pape en 1553, fut appelé en France en 1608. Les Barnabites y établirent plusieurs monastères, et eurent un provincial jusqu'à la révolution. Ils se nommaient encore clercs réguliers de la congrégation de Saint-Paul. La prédication, l'instruction de la jeunesse, la direction des séminaires. étaient l'occupation ordinaire de ces religieux. Ils avaient, à Montargis, un collège célèbre fondé par les ducs d'Orléans. Leur général résidait à Rome. - Bénédictines. Religieuses de l'ordre de Saint-Benoît. Elles s'établirent en France vers le milieu du vie siècle ; leur premier monas tère fut fondé, en 544, par sainte l'ade-gonde, femme de Childebert Ier; ce fut l'abbaye de Sainte-Croix de Soissons. Elles avaient, en France, cent seize abbayes avant la révolution. Les Bénédictines de l'adoration perpetuelle suivaient aussi la règle de Saint-Benoît. L'une d'elles était toujours prosternée devant l'autel, la corde au cou, et faisant amende hono-

rable à Dieu pour les outrages envers le saint sacrement. - Benédictins, L'ordre des Bénédictins est le plus ancien des ordres monastiques de l'Occident. Il fut institué au vie siècle par saint Benoît de Nursia, dont le disciple saint Maur vint en France fonder le monastère de Glanfeuil en Anjou ou Saint-Maur-sur-Loire, La plupart des monastères de France adoptèrent la règle de Saint-Benoit. Les abbaves de Saint-Germain des Pres, de Saint-Denis, Saint-Martin de Tours, Saint-Wandrille, Jumièges, Marmoutier et un grand nombre d'autres contribuèrent à défricher les terres et à sauver les débris de la civilisation. L'ordre des Bénédictins fut plusieurs fois réforme. En 817, un synode tenu par saint Benoit d'Aniane rétablit la règle dans son ancienne séverité. Au xº siècle , Endes , abbé de Cluni ; au xie, saint Bruno, chanoine de Reims, et Robert abbé de Cîteaux; au xiie, saint Bernard , abbé de Clairvaux ; au xmº siècle. Jean Galbert ou Gualbert, fondateur de la congrégation italienne de Vallombreuse; au xvie siècle, Jean de La Bar. rière, abbé de Feuillants; enfin au xviie, la congrégation de Saint-Maur et la réforme de la Trappe tentèrent de ramener l'ordre des Bénédictins à la pureté primitive. La réforme de la congrégation de Saint-Maur fut une des plus celèbres : elle donna naissance à cette grande école d'e-rudits, où figurent Mabillon, Montfaucon, Sainte-Marthe, d'Achery, Félibien , Lobineau, Plancher, Clément, Clémencet, Martène, Rivet, Ruinart, Tassin, Toustain, Vaissette, Bouquet, Brial et tant d'autres bénédictins aussi modestes que savants. La France leur doit, entre autres collections, le recueil des anciens historiens de France, le Gallia chris-tiana, la France littéraire, l'Art de vé-rifier les dates, etc. L'ordre des Bénédictins supprime par la constituante en 1790 a été rétabli en 1833 par dom Prosper Guéranger à Solesme (département de la Sarthe). Les nouveaux Bénédictins ont entrepris, comme leurs devanciers, de grands travaux d'érudition, tels que la continuation du Gallia christiana, les recherches sur les Origines de l'Eglise romaine , la publication de l'Histoire des Papes par Anastase le Bibliothécaire, le Spicilegium solesmense, etc. - Bernardines. Religieuses benedictines qui suivaient la réforme de Citeaux et portaient la robe blanche, comme les moines de cet ordre. Leur origine remontait au xue siècle. Il y avait encore en France une congrégation de Bernardines réformées. Elle fut fondée par la mère Louise-Blanche-Thérèse de Ballon, parente de saint François de Sales qui la dirigea dans cette réforme. Les Bernardines réformées s'établirent à Grenoble en 1624. Les religieuses du Précieux sang à l'aris adoptèrent aussi en 1659 la règle de Saint-Bernard. - Bernardins, On designait sous ce nom les Bénédictins de Citeaux réformes par Robert, qui fut successive. ment abbe de Molesme et de Cîteaux. On les appelait quelquefois Cisterciens ou moines de Citeaux; mais, comme saint Bernard avait beaucoup contribué à la propagation de l'ordre de Citeaux, on leur donna le plus souvent le nom de Bernardins. Les chefs d'ordre des Bernardins étaient les abbayes de Citeaux, de Clairvanx, de Pontigny, de la Ferté et de Morimont. - Blancs-Manteaux. L'ordre des Servites ou Serviteurs de la Vierge, qu'on appela aussi Blancs-Manteaux à cause de leur costume, date du xine siècle; il fut fondé à Marseille en 1252, et confirmé, en 1257, par le pape Alexandre IV. Le concile de Lyon, sous Grégoire X, le supprima, et, en 1298, Philippe le Bel donna leur couvent aux Guillemites (voy. Guillemites dans cette liste des ordres religienx ). Cenx-ci v resterent insqu'en 1618; à cette époque ils firent place à des Benédictins qui conservèrent le nom de Blancs-Manteaux en mémoire des premiers possesseurs du monastère. - Bons-Hommes. On donnait ce nom à plusieurs ordres religieux, entre autres aux Minimes et aux religieux de Grandmont.

Calvaire (Congrégation de Notre-Dame du). Ces religieuses, qui suivaient la règle de Saint-Benoît, avaient été établies primitivement à Poitiers par Antoinette d'Orléans de la maison de Longueville. En 1617, le pape Paul V confirma cette fondation; en 1621, les religieuses ou filles du Calvaire s'etablirent à Paris. d'abord près du Luxembourg et ensuite an Marais où était le principal couvent de leur ordre. - Camaldules, Les Camaldules tiraient leur nom de Camaldoli, solitude située au milien des Apennins. Leur ordre fut fondé en 1012 par saint Romuald. Ces moines, qui suivaient la règle de Saint-Benoît, vinrent en 1626 s'établir en France, où ils fondèrent six maisons. La plus ancienne était celle du Val-Jesus en Forez et la plus considérable celle de Grosbois à peu de distance de Paris. Les Camaldules portaient une robe blanche, la barbe longue et avaient des sandales pour chaussure. — Capucines et Capucins. L'ordre des Capucins fut fonde, en 1525, sous le pontificat de Clément VII par l'Italien Matteo Baschi frère mineur. Les moines de cet



ordre prirent le nom de capucins à cause nom de Carmes déchausses ou déchaux. du capuce ou capuchon, long et pointu qui les distinguait. Leur robe en grosse étoffe marron clair était serrée à la ceinture par une corde. Leurs jambes et leurs pieds nus n'étaient protégés que par des sandales. La pauvrete était le vœu qui leur était le plus strictement imposé. Les Capucins s'établirent en France en 1574 et y fondèrent un grand nombre de couvents. Ils en possedaient plus de quatre cents à l'époque de la révolution, qui supprima leurs maisons. Depuis quelques années des couvents de Capucins ont été rétablis dans quelques parties de la France. - Les Capucines, appelées primitivement Filles de la passion, passèrent, en 1538, sous la direction des Capucins; elles suivaient la règle austère de Sainte Claire. Leur costume ressemblait beaucoup à celui des Capucins. Introduites en France en 1608, elles s'établirent à Paris et à Marseille. Le couvent de Paris a donné son nom au boulevard des Capucines. -Carmélites et Carmes. Les Carmes et les Carmélites tiraient leur nom du mont Carmel. Quelques-uns de ces religieux vinrent d'Orient en France à la suite de saint Louis. On les appelait primitivement Freres barres, parce qu'ils portaient des habits barres de blanc et de noir. Voici à quelle occasion ils prirent ce costume : lorsque les Sarrasins se furent rendus maitres de la terre sainte, ils défendirent aux Carmes de porter des habits et des capuchons blancs, parce que le blanc était chez eux un signe distinctif de noblesse. Les Carmes furent alors obligés de prendre des habits barioles. Mais lorsqu'is furent établis en Occident, ils adoptèrent, vers la fin du xiiie siècle, une robe noire avec un scapulaire et un capuce de même couleur surmontés d'une chape et d'un camail de couleur blanche. L'ordre des Carmes était d'abord très-sévère; ils étaient astreints à un silence perpétuel, au travail des mains, à l'abstinence de toute viande et au jeune depuis l'exaltation de la Sainte-Croix jusqu'à Pàques. Mais dans la suite cet ordre se relacha ainsi que celui des religieuses, appelces Carmélites, qui étaient soumises à la même règle. Sainte Thérèse réforma les Carmélites à Avila, en Castille, en 1568, et, par ses conseils, Jean de la Croix et Antoine de Jésus firent la même réforme parmi les Carmes. Les carmélites de France adontèrent la réforme de Sainte-Thérèse. et se distinguèrent, au xviie siècle, par leur austérité et par la célébrité de plusicurs des femnies qui vinrent y cher-cher un asile. Les Carmes qui adoptèrent la réforme de Jean de la Croix, prirent le

parce qu'ils marchaient pieds nus. Les Carmes déchausses s'établirent en France, en 1605, deux ans après les religieuses carmelites, Ceux qui s'en tenaient à la règle ancienne étaient appelés Carmes mitiges .- Cutholiques Nouveaux , Cette communauté, composée de catholiques nouvellement convertis, s'établit sous le règne de Louis XIV dans le faubourg Saint-Victor, il y avait aussi des couvents de femmes appelées les Noucelles catho-liques. — Celestins. Religieux qui suivaient la règle de Saint-Benoît et tiraient leur nom du pape Célestin V leur fonda teur. Cet ordre s'établit en France en 1300, et y fonda un grand nombre de monastères. On en comptait vingt-trois en 1417. La maison de Paris était chef d'ordre. Les Célestins étaient gouvernes par un provincial qui avait, en France, le pouvoir de général. Ils furent sécularisés en 1776 et en 1778 par les papes Clé-ment XIV et Pie VI; ils entrérent alors dans le clergé séculier et leurs monastères furent supprimés. - Chanoines réguliers. Voy. CHANGINES - Charité (Religieuses hospitalières de la charité Notre-Dame). Voy. Augustines .- Charité (Frères de la Voy. Frères de la Charité. - Charité de la sainte Vierge. Les religieux de la Charité de la sainte Vierge avaient été institues à la fin du xiiie siècle et leur ordre avait été approuvé par le pape Boni-face VIII; ils avaient à Paris la maison appelée Monastère des Billettes, bâtie sur l'emplacement de la maison d'un juif qui fut brûlé pour avoir profané une hostie. Charite (Sœurs de la). Voy. Sœurs de la Charité on Sœurs grises. - Chartreux. Cet ordre fut fonde, en 1084, par saint Bruno de Cologne. Bruno s'établit avec. ses disciples près de Grenoble dans un site sanvage et pittoresque qu'on appelle encore aujourd'hui la grande Chartreuse. Un de ses successeurs donna à ces religieux une règle qui fut approuvée, en 1170, par le pape Alexandre III. Elle était très-sevère, leur imposait un silence perpétuel et l'abstinence absolue de viande, même lorsqu'ils étaient malades. La règle des Charireux n'eut jamais besoin d'être reformee. Les Chartreux vinrent s'établir à Paris en 1237 où saint Louis leur donna un ancien château du roi Robert appelé l'aurert (aujourd'hui partie du jardin du Luxembourg). Ils eurent dans la suite, en France, soixante cinq maisons. Leur général résidait à la grande Chartreuse. Dispersés par la révolution ces religieux se sont reunis de nouveau à la grande Chartreuse depuis 1816. - Cisterciens. Religieux de l'ordre de Citeaux. - Citeaux

(Ordre de ). L'abbaye de Citeaux, près de Dijon, fut fondée en 1098, par Robert, abbé de Molesme. Vingt et un moines du monastère de Molesme trouvant que la règle de Saint-Benolt n'était pas strictement observée dans ce couvent, le quittèrent, en 1075, et allèrent s'établir ailleurs avec l'abbé Robert. Il obtint, en 1098, le lieu nommé Citeaux, de Rainard, viconite de Beaune, et il y établit la règle de Saint-Benoît dans toute sa séverité, imposant le travail des mains, le silence et la solitude, et renouçant à toute espèce de dispenses et de priviléges. Il prit l'habit blanc, et le nom de moines blancs fut principalement donné aux Cisterciens comme celui de moines noirs aux Bénédictins de l'ordre de Cluni. Les Cisterciens avaient adopté la robe blanche par une dévotion spéciale envers la sainte Vierge à laquelle ils consacraient leur monastère. Les cinq principaux monastères de l'ordre, Clieaux, la Ferté, Pontigni (diocèse d'Auxerre), Clairvaux et Morimont (diocèse de Langres) s'unirent en 1119 par une constitution, appelée Charte de Charité, qui établissaitentre eux une espèce d'aristocratie. tandis que, dans la congrégation de Chini. il n'y avait qu'une abbaye chef d'ordre. On convint que les abbés feraient réciproquement des visites les uns chez les autres, et que l'on tiendrait tous les ans des chapitres generaux, où tous les abbes seraient obliges d'assister, et dont les règlements seraient observés par l'ordre entier. Cependant l'abbé de Citeaux resta supérieur général de tous les monastères cisterciens, et même des ordres militaires de Calatrava, d'Alcantara et de Monteza en Espagne, d'Avis et du Christ en Portugal. Il pouvait officier pontificalement et bénir les abbés et abbesses de son ordre. Aux états de Bourgogne, il tenait le premier rang après les évêques. L'ordre de Cîteaux s'accrut merveilleusement en peu de temps. Cinquante-sept ans après sa fondation , il comptait cing cents maisons. La plus célèbre fut celle de Clairvanx fondee, en 1115, par saint Bernard. Elle devint si celèbre que souvent l'on donnait le nom de Bernardins à tous les Cisterciens. L'ordre de Cîteaux a été réformé au xvie siècle par Jean de La Barrière, abbe de Notre-Dame des Feuillants près de Toulouse. Ces Cisterciens reformés furent désignés sous le nom de Feuillants ou Bernardins reformes. Enfin, en 1664, Rance, abbe de la Trappe, fit une dernière réforme qui a donné naissance à l'ordre des Trappistes, - Clarisses, Religieuses suivant la règle de Sainte-Claire. Voy. plus bas Franciscains. - Clercs reguliers. « Les clercs réguliers, comme et quatre maisons dans celle de France

les Jésuites et les Théatins, diffèrent des autres religieux en ce qu'ils ne chantent point l'office, étant d'ailleurs assez occupés et ayant eu plus d'attraits pour l'oraison mentale. Ils ne pratiquent à l'extérieur aucune austérité corporelle, et ont gardé l'habit ordinaire des prêtres séculiers de leur temps. » (Fleury, Institution au droit ecclisiastique.) - Cluni (Congregation de). La maison de Cluni (Saoneet-Loire ) avait été fondée, en 910, par Bernon et suivait la règle de Saint-Benoît. Ille fut reformée à la fin du xe siècle, par Saint-Eudes ou Odon, qui appliqua principalement ses moines à la prière : il leur fit prendre la robe noire. Un grand nombre de maisons se soumirent à la reforme de Cluni et se placèrent sous l'autorité de l'abbé qui relevaitimmédiatement du pape. Jusqu'alors les abbayes avaient vecu indépendantes l'une de l'autre ; Cluni donna le premier exemple d'une discipline presque monarchique qui soumettait à un seul chef un grand nombre de monastères. La congrégation de Cluni fut réformée, en 1621, par D. Jacques de Veni-d'Arbouzes , alors grand prieur et depuis abbé régulier de Cluni. On comptait en France plus de trente maisons qui avaient adopté cette reforme. On appelait ces religieux Benedictins réformes pour les distinguer de ceux qui avaient conscrvé l'ancienne règle et qu'on désignait sous le nom d'anciens. Cordeliers. Les Cordeliers s'appelaient encore Frères mineurs et Franciscains. Voy. Franciscains.

Doctrinaires ou Pères de la doctrine chrétienne. Les Doctrinaires étaient une congrégation de cleres séculiers, dont le general était toujours français. Leur fondateur fut le bienheureux Cesar de Bus, gentilhomme, ne à Cavaillon, dans le comtat Venaissin, le 3 février 1544. Il obtint, en 1593, la permission d'établir sa congrégation dans la province d'Aviguon, et elle fut confirmée par une bulle en 1597. En 1614, le père Antoine Vi-gier, successeur de César de Bus, fit eriger la congregation en ordre religieux ; mais, en 1647, le pape Inno-cent X rétablit cette congrégation dans son premier état. Les Doctrinaires avaient en France trois provinces : celles d'Avignon, de Paris et de Toulouse. Le pape Benoît XIII réunit la congrégation de la doctrine chrétienne de Naples à celle de France. Le but de cette congrégation était de catéchiser le peuple et de lui enseigner la religion chrétienne; elle avait, en France, un grand nombre de collèges, et entre autres sept maisons et dix colléges dans la province d'Avignon, trois collèges

ou de Paris, quatre maisons et treize colléges dans celle de Toulouse. - Dominicains, Saint Dominique d'Osma, qui s'était signale par son zèle dans la guerre contre les Albigeois, fonda l'ordre des Dominicains, pour lequel il obtint, en 1216, l'approbation du pape Honorius III. Le premier convent des Dominicains, à Paris, était situé rue Saint-Jacques, d'où ils prirent le nom de Jacobins; on les appelait aussi frères précheurs, parce que le but principal de leur ordre était la prédication. Cet ordre produisit, au xiii" siècle, plusieurs docteurs illustres, et, entre autres , saint Thomas d'Aquin , que l'on appelait l'ange de l'école, L'ordre des Dominicains fut réformé en 1611. Les Jacobins fondèrent alors une nouvelle maison dans la rue Saint-Honoré. Elle est devenue célèbre par le club qui y tint ses séances pendant la révolution. Il y avait aussi des religieuses de l'ordre de Saint-Dominique.

Eullistes. Congrégation de prêtres seculiers fondée, en 1643, par Eudes de Mézeray, frère de l'historien. Les Eudistes avaient pour principale mission la prédication et l'enseignement. Cette congrégation se répandit surtout en Normandie et

en Bretagne.

Feuillants, Les Feuillants étaient une congrégation de l'ordre de Clteaux réformée par Jean de La Barrière en 1578. Ils prirent le nom de Feuillants du monastère de ce nom situé près de Toulouse. Ils s'établirent à Paris en 1587. Leur couvent était situé rue Saint-Honoré et a été pendant la révolution le siège d'un club célèbre. Voy. CLUB. - Feuillantines. Les Feuillantines suivaient la même règle que les Feuillants. Elles n'avaient en France que deux couvents ; l'un à Toulouse, fondé en 1590, et l'autre à Paris, établi, en 1622, dans une impasse qui communique avec la rue Saint-Jacques et qui a conservé le nom d'impasse des Feuillantines. - Filles bleues. Congrégation que l'on désignait aussi sous le nom d'Annonciades celestes. Voy. ce mot plus haut. - Filles de la charité. Elles étaient appelées aussi sœurs de la charité ou sœurs grises. Vov. ces mots. - Filles de la conception. Religieuses du tiers ordre de Saint-François; elles eurent un couvent à Paris en 1635. - Filles de la congrégation de Notre-Dame. Cette congrégation fut reconnue par deux bulles datées de 1615 et 1616; elles devaient enseigner gratuitement aux jeunes filles à lire et à écrire. Elles avaient fondé, au xviie siècle, un couvent dans la rue Neuve-Saint-Étienne. - Filles de la croix. Cette congrégation s'établit à Paris en 1642;

elle avait pour mission principale l'instruction des jeunes filles. - Filles de l'instruction chrétienne. Congrégation établie par Marie de Gournay pour l'instruction gratuite des filles pauvres; elle fut antorisee par lettres patentes de 1657. - Filles de la Madeleine ou Madelonnettes. Ce couvent, fonde en 1620, se composait de trois classes de personnes : 1º les filles qu'on v enfermait pour les punir de leurs désordres; 2º celles qui se repentaient et formaient la congrégation ; 3º les religieuses augustines qui avaient la direction du monastère. - Filles penitentes ou repenties. Cette communauté fut instituée en 1 492 par Jean Tisseran, cordelier, qui retira du desordre un grand nombre de filles et de femmes. Le roi et le pape l'autorisèrent en 1496 et 1497, et elle reçut ses statuts de Jean Simon de Champigny, évêque de Paris. On ne devait y admettre que des femmes qui voulaient expier leurs désordres, pourvu qu'elles n'eussent pas plus de trente ans. Mais dans la suite on reçut aux Filles pénitentes des femmes d'une conduite irréprochable. On les appelait aussi Filles de Saint-Magloire, parce que, en 1580, elles avaient été transférées dans le monastère de ce nom situé rue Saint-Denis. Il y avait encore une maison des Filles pénitentes de Sainte-Valère bâtie en 1706, rue de Grenelle-Saint-Germain. - Franciscains. L'ordre des Franciscains fut fondé par saint François d'Assise et approuvé, en 1223, par une bulle du pape Honorius III. On appelait encore ces religieux Cordeliers, de la corde dont ils ceignaient leurs reins, et Frères mineurs, parce qu'ils se regar-daient comme inférieurs à tous les autres ordres. Dans le même temps, sainte Claire de la même ville d'Assise fonda l'ordre des Clarisses ou Paurres femmes. Les Franciscains s'établirent en France sous le règne de saint Louis. Ils eurent, dès le principe, un tiers ordre composé de gens maries, qu'on appelait Frères de la penitence ou du tiers ordre. Cette congrégation de séculiers devint, dans la suite, un institut religieux, comprenant des couvents d'hommes et de femmes. Une maison de cet ordre s'établit à Picpus. vers l'extrémité du faubourg Saint-Antoine; de là le nom de Picpus qu'on donna en France à ces religieux. Une des principales règles imposees par saint François à ses disciples était la pauvreté absolue; mais ils ne tardèrent pas à s'en relacher et obtinrent des dispenses pour acquerir des propriétes. Une réforme devint nécessaire. Deux cents ans après saint François, saint Bernardin de Sienne rétablit une observance plus étroite, et n'ad-



mit aucune dispense. On distingua alors les Frères mineurs en Observantins, qui avaient adopté la réforme, et en Conventuels, qui conservaient leur ancien état. Vers la fin du xve siècle s'accomplit en Espagne une autre réforme qui fut approuvée par le pape Innocent VIII. On appela en espagnol ces Franciscains Recogidos ( réformes), ce qu'on a traduit en français par Récollets. On les nomme aussi quelquefois Frères mineurs de l'etroite observance. Enlin au xvie siècle la réforme de Matteo Baschi, frère mineur observantin, donna naissance aux Capucins. Voy. Capucins. - Frères convers ou Frères lais. Il y avait dans les abbaves des religieux subalternes non engages dans les ordres, qui faisaient des vœnx monastiques et qui étaient en quelque sorte les domestiques des moines du chœur ou pères. On fait remonter l'origine des Frères lais on laïques à l'an 1040, époque à laquelle saint Jean Gualbert en reçut dans son monastère de Vallombreuse. Fleury prétend que cette institution devint pour les monastères une cause de relachement et de division. « D'un côté, dit-il, les moines du chœur traitaient les Frères lais avec mepris comme des ignorants et des valets, et se regardaient comme des seigneurs. Car c'est ce que signifie le titre de dom qu'ils prirent vers le xie siècle. De l'autre, les frères lais nécessaires au temporel que suppose le spirituel (car il faut vivre pour prier), ont vonlu se révolter, dominer et régler même le spirituel; ce qui a obligé les religieux à tenir les frères fort bas. » - Frères barrés. Voy. Carmes. - Frères mineurs. Voy. Franciscains. - Frères mineurs de l'étroite observance. Voy. · Franciscains. - Frères précheurs. Voy. Dominicains. - Frères-sacs. L'ordre des Frères-sacs ou de la pénitence de Jesus-Christ, était établi en France avant saint Louis. La décadence de leur institut les fit remplacer par les Augustins en 1293. Leur couvent devint celui des Grands-Augustins. - Frères de la charité. Cet ordre fut institué à Grenade par l'Espagnol Jean de Dieu ; il fut introduit en France en 1601, et établi à Paris en 1602. Les Frères de la charité s'occupaient principalement du soin des ma-lades, et la plupart restaient laïques. Les frères qui étaient promus aux ordres étaient charges d'administrer les sacrements aux malades. La maison des Frères de la charité, au faubourg Saint-Germain, est devenue l'Hôpital de la Charité. — Frères de la penitence. Voy. Franciscains. - Frères des écoles chrétiennes. Cette congrégation, qui se consacre à l'instruction de l'enfance, a été instituée,

en 1650, par J. B. de la Salle. Elle choisit, en 1705, pour chef-lieu d'ordre, la maison de Saint-Yon près de Rouen (et non près d'Arpajon, comme on l'a dit par erreur au mot Abbaye); de là est venu le nom de Frères Saint-Yon, qu'on donna quelquefois à ces religieux. Supprimés à la révolution, rétablis en 1802, les Frères de la doctrine chrétienne se consacrent encore aujourd'hui à l'instruction de l'enfance.

Génovéfains. Chanoines réguliers (voy. ce mot ) établis à Sainte-Geneviève. Un décret du 22 mars 1852 a rétabli une communauté de chapelains de Sainte-Geneviève, dont la mission est : 1º de prier Dieu pour la France et pour les morts inhumés dans les caveaux de l'église: 2º de se former à la prédication. Ils sont nommés pour trois ans à la suite d'un conconrs; à leur tête est un doyen nommé pour cinq ans par l'archevêque de Paris. - Grammont ou Grandmont (Ordre de). L'ordre de Grammont ou des Bonshommes fut fonde au commencement du xue siècle par Étienne, vicomte de Thiers. Grammont ou Grandmont dans la marche Limonsine était le chef-lieu de l'ordre. Cet ordre avait un collège à Paris rue du Jardinet et plusieurs couvents dans les provinces. - Guillemites ou Guillemins, Un gentilhomme français nommé Guillaume de Malaval fonda en Italie l'ordre des Guillemites en 1157. Ils s'établirent en France en 1256 Leur premier monastère fut à Montrouge près de Paris, d'on Philippe le Bel les transféra dans cette ville en 1298, et leur donna le couvent des Blancs-Manteaux ou Servites, dont l'ordre avait été récemment supprimé (vov. Blancs-Manteaux). Les Guillemites y restèrent jusqu'en 1618, époque où le prieur introduisit dans ce monastère des bénédictins de la congrégation de Saint-Maur. Les Guillemites se retirèrent alors à Montrouge on le dernier mourut en 1680. Haudriettes. On appelait ainsi à Paris les Religieuses de l'Assomption. Elles tiraient leur nom d'Étienne Haudri qui avait suivi saint Louis à la terre sainte et était ensuite allé en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, Sa femme, Jeanne Dalonne, n'ayant pas recu depuis longtemps de ses nouvelles, se persuada qu'il était mort, fit vœu de chasteté et se consacra avec quelques autres femmes à des exercices de piete dans une maison qui lui appartenait. Etienne Haudri, à son retour, voulut la faire relever de son vœu; mais il n'obtint la dispense du pape qu'à la condition qu'il abandonnerait la maison où Jeanne Dalonne s'était retirée à douze pauvres femmes avec le revenu nécessaire

pour les entretenir. Haudri se soumit à ces conditions et ces religieuses furent appelées Haudriettes du nom de leur fondateur. En 1622, elles furent transférées dans la rue Saint-Honore, où elles bâti rent un monastère sous le nom de l'Assomption de Notre-Dame, avec une église en rotonde qui existe encore aujourd'hui. Depuis cette époque, on les appela Dames ou Religieuses de l'Assomption. Elles étaient habillées de noir avec de grandes manches et une ceinture de laine; elles portaient un crucifix sur le cœnr. - Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve. Cette congrégation de religieuses hospitalières fut établie en 1661 par le père Ange Proust, Augustin réformé; elles se proposaient pour modèle saint Thomas de Villeneuve, archevèque de Valence en Espagne, qui venait d'être canonisé et qui s'était particulièrement distingué par son ardente charité pour les pauvres. Les Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve s'établirent d'abord en Bretagne; elles ne vinrent à Paris qu'en 1700. Depuis cette époque, elles ont dans cette ville une maison où résident la directrice générale et la procuratrice générale de leur ordre.

Jacobins. Voy. Dominicains. — Jésuites. Les Jésuites s'établirent en France en 1550 et en furent bannis en 1763. Cet ordre a joué un rôle si important que nous lui avons consacré un article

spécial. Voy. JÉSUITES.

L'azarisles. Cette congrégation fut fondée par saint Vincent de Paul vers 1632 et destinée à former des missionnaires, Le général des Lazaristes était français et résidait à Paris. Ils avaient la direction d'un grand nombre de séminaires et de plusieurs cures. On enfermait aussi dans les maisons de cet ordre les jeunes gens que leurs familles désiraient soumettre à la discipline d'une maison de correction. Il existe encore aujourd'hui des Lazaristes en France.

Mathurins, L'ordre des Mathurins ou Trinitaires fut établi au xiie siècle pour la rédemption des captifs; il eut pour fondateurs, en 1198, saint Jean de Matha et saint Félix de Valois. Les statuts de cet ordre furent approuvés par le pape Honorius III. Le nom de Mathurins leur vint d'une ancienne église dédiée à saint Mathurin qui leur fut cédée par le chapitre de Paris. Le chef-lieu de l'ordre etait à Cerfroi qui leur fut donné par Marguerite, comtesse de Bourgogne, Outre les vœux ordinaires, les Mathurins faisaient un vœu particulier de se consacrer au rachat des captifs sur la côte d'Afrique. Avant la révolution ils possédaient environ deux cent cinquante maisons, tant en France, qu'en Italie, en Espagne et en Portugal. — Minimes. L'ordre des Minimes fut fondé par saint François de Paule, approuvé, en 1473, par le pape Sixte IV, et, en 1507, par Jules II. On leur donnait quelquefois en France le nom de Bonshommes.

Oratoire (Congregation de l'). La société ecclésiastique de l'Oratoire fut etablie en France, en 1611, par le cardinal de Bérulle, sur le modèle de la congrégation de l'Oratoire que saint Philippe de Neri avait fondée à Rome vers 1558. Elle eut bientôt un grand nombre de maisons qui relevaient du supérieur général établi à Paris: on en comptait soixante quinze en France avant la revolution. Les Orateriens préchaient, faisaient des missions. enseignaient la jeunesse et dirigeaient les seminaires. Cet ordre est reste celèbre par les savants et pieux personnages qu'il a produits. Massillon est un des plus illustres. Les Oratoriens ne faisaient pas de voeux. - Observatins. Voy. Franciscains. Pauvres femmes. Voy. Franciscains.

Pauvres femmes. Voy. Franciscains.
— Petites sœurs des pauvres. Ordre de
religieuses sondé depuis quelques années
pour soigner les vicillards pauvres.—
Petits Pères. Voy. Augustins déchaussés. — Picpus. Voy. Franciscains.—
Prémontrés. Les Prémontrés étaient des
chanoines réguliers (voy. Chanoines),
dont l'ordre tut institué en 1120 par saint
Norbert, Allemand, qui se retira avec
quelques disciples à Prémontré, en Picardie, dans la forêt de Coucy à quelques
lieues de Laon. Le pape Honorius II approuva en 1126 l'ordre de Prémontré. Ces
religieux portaient la robe blanche. Ils
avaient un collège à Paris et pouvaient
prendre des degres dans la faculté de
théologie.

Recollets. Voy. Franciscains.

Sachets. On les appelait encore Frères-Sacs, parce qu'ils étaient vêtus de robes sans ceinture qui avaient la forme d'un sac (voy. Frères-Sacs . Il y avait aussi des religieuses nommées Sachettes, qui suivaient la même règle que les Frères de la pénitence et portaient le même costume. -Saint-Sacrement (Religieuses du) Les religieuses du Saint-Sacrement ou de l'Adoration perpetuelle sont des Bénédictines qui ajoutent aux trois vœux ordinaires de chasteté, de pauvreté et d'obcis-sance, celui de l'adoration perpétuelle. Elles furent établies à Paris, en 1652, par la protection de la reine Anne d'Autriche. Des lettres patentes de 1654 confirmèrent cette institution; elle fut approuvee, en 1668, par le cardinal de Vendôme légat du pape et confirmée par le pape Innocent XI, en 1676. - Saint-Sulfut fondée, en 1641, par Jean-Jacques Ollier, qui devint peu de temps après cure de Saint-Sulpice, sans cesser de diriger la congregation qu'il avait fondée. En 1652, il donna sa démission de la cure pour se consacrer tout entier au séminaire Saint-Sulpice : il établit des membres de sa congrégation dans un grand nombre de villes de France et même d'Amérique. L'abbé Le Ragois de Bretonvilliers remplaça l'abbé Ollier comme curé de Saint-Sulpice et directeur de la congrégation ; mais, après lui, la cure et le séminaire furent séparés, et c'est seulement en 1851 que la congrégation de Saint-Sulpice a été de nouveau appelée à partager l'administration de la cure avec le clergé séculier. Avant la révolution la congrégation de Saint-Sulpice avait cinq séminaires à Paris et une douzaine dans les provinces. Parmi les successeurs de l'abbé Ollier, les plus connus sont l'abbé Tronson, mort en 1700, et l'abbé Emery mort en 1811. Fénelon professait la plus grande estime pour cette congrégation. « Il n'est rien , disait-il, de si apostolique et de si vénérable que Saint-Sulpice. » Cette congrégation a survécu à la révolution et dirige encore aujourd'hui plusieurs séminaires. - Servites. Les moines de cet ordre étaient aussi appelés Blancs-Manteaux. Voy. Blancs - Manteaux. - Sœurs de la charité ou Sœurs grises. Cette congrégation fut établie par saint Vincent de Paul et Mae Louise de Marillac pour le service des malades et des pauvres. Ce fut en 1633 (29 novembre) que Mme Louise de Marillac dirigée par saint Vincent de Paul commença à réunir ces pieuses filles qui s'intitulaient Servantes des pauvres malades. En 1642, elles s'établirent au faubourg de Saint-Lazare. Leurs statuts et règlements, rédigés par saint Vincent de Paul, furent approuvés en 1655, et des lettres patentes du mois de novembre 1658 confirmèrent leur congrégation. On les appela Sœurs grises à cause de la couleur de leurs vétements. Soigner les malades et élever les jeunes filles pauvres, tel est le principal but de cette congrégation. - Saint- Victor (Chanoines reguliers de Saint-Victor). Voy. CHANOINES RÉGULIERS

Théatins. L'ordre des Théatins fut fondé, en 1524, à Chieti (autrefois Théate, d'où vint le nom de Théatins) par le cardinal Marcel-Gaëtan de Vicence, et le Napolitain Pierre Caraffa, évêque de Chietí, qui fut plus tard pape sous le nom de Paul IV. Les Théstins ne possédaient rien ni en particulier ni en commun; il ne leur était pas permis de men-

dier et ils devaient se contenter de ce que la Providence leur envoyait. Leur principale occupation était la prédication; ils s'occupaient spécialement des missions étrangères. Ils fondèrent un couvent en France à l'époque de la Ligue (1594); mais il fut bientôt détruit. Les Théatins ne s'établirent réellement à Paris que sous le ministère du cardinal Mazarin (1644). Le couvent des Théatins, fondé sur le quai Malaquais, a été supprimé en 1790.—Trappistes L'abbaye de la Trappe, de l'ordre de Citeaux, fut fondée, en 1140, par Rotrou comte du Perche, et réformée, en 1663, par Armand-Jean Le Boutillier de Rance, abbe commendataire de la Trappe. Il v établit l'étroite observance de Citeaux, et depuis cette époque la Trappe, devenue chef d'ordre, a multiplie ses maisons renommées par leur austérité. - Trinitaires. Voy. Mathurins.

Ursulines. Les Ursulines s'établirent à Paris, en 1608, dans le faubourg Saint-Jacques. Elles suivaient la règle de Saint-Augustin, et tenaient des écoles pour l'in-

struction des jeunes filles.

Visitation (Religieuses de la . Les Religieuses de la Visitation furent instituées par saint François de Sales et Mme de Chantal, Elles s'établirent à Paris, en 1619; leur principal couvent était au faubourg Saint-Antoine. Il v avait un autre monastère de la Visitation fondé à Chaillot, en 1651, par Henriette de France, veuve de Charles ler roi d'Angleterre, Voy, Héliot, Histoire des ordres monastiques.

CLERGIE. - Vieux mot qui se prenait dans le sens de science et sagesse.

CLERICATURE. - État et priviléges des clercs qui devaient être jugés par des tribunaux particuliers et étaient exempts d'impôts. Voy. CLERGÉ.

CLINABARII. - Soldats gaulois couverts d'une armure de fer. Voy. ARMÉE.

CLINIQUES (Chrétiens). - Chrétiens qui ne recevaient le baptême que sur le lit de mort.

CLOCHES. — La cloche servait, au moyen âge, pour annoncer les fètes, les dangers et même les travaux ordinaires de la journée. Les ordonnances des rois de France parlent plusieurs fois des heures auxquelles les cloches devaient être sonnées (voy. Ordonn., t. II, p. 79; V, 528, 621 et 702) pour appeler les ouvriers au travail. Dans quelques villes, on sonnait les cloches pendant les exécutions (Nouveau Coutumier général, t. II, p. 218 et 219). Voy. COMMUNE et EGLISE.

CLOITRE, - Partie d'un monastère en-

tourée de galeries où se promenaient les religieux. Au milieu était ordinairement le cimetière du couvent. Voy. ABBAYE.

CLOS. — Nom que l'on donne, en certains lieux, à l'espace qui entoure une maison. Voy. Maison.

CLOSES (Lettres). - Vov. LETTRES.

CLOTURE. — Enceinte réservée aux religieux et religieuses. Voy. Abbaye et Religieux.

CLOUTIERS. - Voy. CORPORATION.

CLUB. - Les clubs sont des associations politiques dont l'usage et le nom ont été empruntés à l'Angleterre. Un premier club s'ouvrit à Paris en 1782. Un second. établi en 1785, recut le nom de club de Boston ou des Américains, Plusieurs autres s'organisèrent sous différents noms ; mais ces associations ne commencèrent à prendre une grande importance qu'après 1789. Le premier club organisé, après la convocation des états généraux, fut le club breton; il se composait principalement de députes bretons, entre lesquels on remarquait Lanjuinais. Sieyes, Barnave, Lameth, Chapelier firent aussi partie du club breton, quoique députés par d'autres provinces. Etabli d'abord à Versailles il suivit l'assemblée à Paris après les journées des 5 et 6 octobre ; il se réunit alors dans la bibliothèque du couvent des Jacobins de la rue Saint-Honoré et prit le nom de Société des amis de la Constitution. En 1792, cette réunion fut désignée sous le nom de club des Jacobins; mais à cette époque elle avait entièrement changé d'esprit et était composée de membres nouveaux d'une opinion exaltée. Les fondateurs du club breton s'étaient séparés des membres violents et avaient fondé une nouvelle société appelée club des Feuillants (17911, du nom du convent où elle siégeait. La Fayette s'était mis à la tête des Fenillants, qui voulaient le maintien de la constitution de 1791, tandis que les Jacobins, dirigés par Robespierre, demandaient la republique. Le club des Jacobins avait des ramifications dans toute la France. La chute de Robespierre prépara sa ruine, et, en effet, il fut fermé peu de temps après, le 19 novembre 1794. Outre les clubs célèbres des Jacobins et des Feuillants, il s'en était formé un grand nombre d'autres, entre lesquels nous ne citerons que les plus importants. Le club des Cordeliers, établi dans l'ancien couvent de ce nom, fut dirigé, dès 1791, par Marat, Danton, Camille Desmoulins. Comme les Jacobins, les Cordeliers repoussaient la constitution de 1791; ils préparèrent la pétition du Champ de Mars(17 juillet 1791)

pour demander la déchéance de Louis XVI. et prirent une part active aux journées du 20 juin et du 10 août 1792. L'assassinat de Marat et ensuite l'exécution de Danton et de ses principaux partisans enlevèrent au club des Cordeliers ses chefs les plus celèbres. Vaincus par les Jacobins, les Cordeliers devinrent, à partir de 1794 (avril), une sorte de succursale de ce dernier club, et disparurent avec lui. Sons le Directoire, les démocrates ardents se réunissaient au club du Panthéon que dirigeait Gracchus Babeuf. Ce club fut fermé en 1796. Les royalistes avaient, à cette époque, ouvert le club de Clichy, qui fut fermé en 1797. Les clubs ne disparurent qu'après la chute du Directoire (1799). En fevrier 1848, les clubs se réorganisèrent; mais pour peu de temps. Ils ont été fermés après l'emeute de juin 1848.

CLUNI. — Ordre religieux. Voy. AB-BAYE et CLERGÉ RÉGULIER.

COADJUTEUR. — Evêque adjoint à un évêque ou archevêque que les infirmités ou la vieillesse empêchent de remplir ses fonctions. Paul de Gondi, un des chefs de la Fronde, était connu sous le nom de coadjuteur, parce qu'il était adjoint dans les fonctions épiscopales à l'archevêque de Paris son oncle.

COCARDE. - Signe distinctif que portent les soldats depuis le règne de Louis XIII. Cette houffette de rubaus rappelle l'usage de caractériser les partis par une couleur. Au moven age, les chevaliers portaient dans les tournois les couleurs de leurs dames. Sous Henri II, à l'époque du duel de Jarnac et La Châteigneraie, les parents et amis de chacun des adversaires assistaient au combat avec des rubans de couleur différente. Au xviie siècle, les Croates mirent à la mode les plumes de coq, d'où vint, d'après Le Duchat, le mot cocarde. On donna ensuite ce nom aux bouffettes de rubans qui ne tardèrent pas à remplacer les plumes de coq.

COCHE, COCHE D'EAU. - Voy. Voi-

COCHON. — Pendant longtemps il fut d'usage de laisser les cochons errer dans les villes. Les rois multiplièrent les règlements pour détruire une coutume aussi dangereuse pour la santé que contraire à la propreté. Saint Louis en 1261; les prévois de Paris en 1348, 1350 et 1502; François 1er, en 1539, défendirent en vain de nourrir des porcs dans Paris. Le bourreau fut chargé de saisir les porcs qu'il trouverait dans les rues, à moins qu'ils n'appartinssent aux antonins ou religieux de Saint-Antoine. Les autres porcs étaient

conduits à l'Hôtel-Dieu, et le bourreau avait droit d'en prendre la tête ou d'exiger cinq sous en argent. Lorsque le bourreau faisait une execution sur le territoire d'un monastère, on lui donnait, entre autres rétributions, une tête de cochon. L'abbaye de Saint-Germain lui payait cente redevance annuellement.

CODE NAPOLÉON. — Code civil. Voy. Lois.

CODE NOIR.—Ordonnance de Louis XIV sur les colonies et les nègres. Voy. Lois.

CODES. — Recueils de lois. Le Code Hénotosien au ve siècle; le Code Henri, compilation faite sous Henri III par le président Brisson; le Code Michaud, rédigé par Michel de Marillac (1629); le Code Louis, recueil des ordonnances de Louis XIY; enfin le Code Napoléon sont les codes les plus celèbres qui aient été adoptés en France. Voyez, pour les détails, l'article Lois.

CODEX. — Recueil officiel de formules auxquelles les pharmaciens doivent se conformer pour la préparation des médicaments.

CODICILLE.—Écrit par lequel on change ou ajoute quelque chose à un testament. Voy. TESTAMENT.

COESRE (Grand). - Chef des truands ou vagabonds. Voy. TRUANDERIE.

COFFRETIERS. — Voy. CORPORATION. COHORTES. — Voy. GARDE NATIONALE et Légion d'honneur.

COHUE. —On appelait cohue, au moyen âge, le lieu où se réunissaient les plaideurs et où se rendait la justice. Quelque-fois le nom de cohue s'appliquait à une halle. On se servait encore de ce mot au xviiis siècle; on disait la cohue de Quintin (ville voisine de Saint-Brieux), pour désigner la halle où se faisaient les publications judiciaires.

COIFFURE. - VOY. HABILLEMENT.

COINS.—Faux cheveux. On commença à porter des coins sous Louis XIII. « Comme ce prince, dit l'abbé Legendre dans ses Mæurs des Français, aimait les cheveux longs, les courtisans de la vieille cour, qui étaient à dem rasés, furent contrains pour se mettre à la mode de prendre des coins ou perruques. »

COLLATERAUX. — Bas côtés des églises. Voy. Eglise.

COLLATEURS. — Ceux qui avaient le droit de conférer les bénéfices ecclésiastiques. Voy. BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES et PATRONS COLLATION.—Acte qui conférait un bénéfice ecclésiastique. Voy. BENEFICES EC-CLÉSIASTIQUES et INVESTITURE

COLLECTE. — Oraison qui se dit à la messe après l'offerte. On appelait autrefois collecte le sacrifice de la messe, parce que les fidèles étaient réunis (collecti) pour y assister.

COLLECTE. — Perception des impôts. Voy. Impôts.

COLLECTEURS. — Percepteurs des impôts. Voy. Impôts.

COLLÉGE. — Voy. INSTRUCTION PUBLI-QUE et Université.

COLLÈGE MILITAIRE DE LA FLÈCHE. — Voy. ÉCOLE MILITAIRE.

COLLÉGE DE FRANCE. - Cet établissement d'instruction publique a porté les noms de Collège des trois langues, parce qu'on y enseignait l'hébreu, le grec et le latin; de Collège de Cambrai, parce qu'il etait situe sur la place de Cambrai, à Paris, et de Collège royal, qu'il prit seulement sons Louis XIII, parce qu'il était place sous la protection spéciale des rois de France, et que les professeurs avaient le titre de lecleurs royaux. Ce fut François ler qui fonda cet établissement en 1529. Il y songeait dès 1518, comme le prouve une lettre de Guillaume Budé à Erasme. « Le roi, disait Budé, a dessein d'immortaliser son nom par un établissement utile aux lettres. Il s'entretient souvent avec l'évêque de l'aris (Étienne Poncher) et avec son confesseur (Guillaume l'etit ) des moyens de faire fleurir les sciences. Il les charge d'attirer dans ses Etats des hommes éminents en doctrine, » Le projet ajourné pendant les premières guerres contre Charles-Quint fut repris après la paix de Cambrai. L'Université de Paris était à cette époque en décadence. « Avant le roi François Ier, dit Galland en 1547, qui avait entendu parler en France de la langue hebraique? qui avait appris, je ne dis pas à entendre, à écrire, à parler, mais à lire le grec avec la plus légère connaissance des premiers éléments? qui était en état de se servir de la langue latine, je ne dis pas avec distinction, avec ornement, avec propriété, ce qui eut été veritablement inoui et extraordinaire, mais avec une forme véritablement latine? » Ramus confirme ces assertions, et tont prouve qu'une réforme dans l'enseignement était devenue indispen-

L'Université de Paris s'opposa cependant aux projets de François les, et s'at-



ura les railleries de Clément Marot qui s'adressait au roi en ces termes :

"Bien ignorante est elle d'estre ennemie De la tritingue et noble académie Qu'as érigée..... O povres gens de savoir tout étiques! Bien faites vrai ce proverbe courant: Science n'a haineus que l'ignorant.

L'opposition de l'Université fut impuissante, et le roi ajouta bientôt de nouvelles chaires à celles des trois langues. Les mathématiques, la philosophie, la médecine étaient enseignées au collège royal du vivant même de François ler, de roi fonda en tout douze chaires; sept autres furent établies par ses successeurs, Les professeurs furent places sous l'autorité immédiate du grand aumônier et ne furent justiciables que des parlements. Un des professeurs qui jeta le plus de gloire sur les commencements du collège de France fut Pierre de La Ramée ou Ramus. Il éveilla en même temps la jalousie de ses confrères et l'un d'eux excita, dit-on, ses disciples à l'assassiner pendant le massacre de la Saint-Barthélemy, Après les guerres de religion, Henri IV s'occupa d'assurer au collège royal un bâtiment convenable. Il en protegea les professeurs et ordonnait à ses tresoriers de diminuer les dépenses de sa table pour paver les lecteurs royaux. La construction qu'il avait projetée fut réalisée par son successeur qui bâtit près de la place de Cambrai le collège de France, qui existe encore aujourd'hui dans le même lien, mais avec des agrandissements considérables dus principalement au règne de Louis-Philippe.

Dès 1566, le collége de France obtint une ordonnance qui soumetait à l'examen du corps des professeurs tons ceux qui aspiraient à en faire partie. Cette présentation par les professeurs sonleva phisicurs contestations; mais elle tut à la longue regardée comme un droit et confirmée sous Louis XIV. Colhert ayant fait examiner par une commission spéciale la situation du collége de France reconnut que, pour assurer la prospérité de cet établissément, il fallait augmenter les traitements des professeurs, et surtont leur abandonner l'administration du collége en ne laissant au grand aumônier que des droits honorifiques.

Le nombre des chaires du collège de France s'accrut aux xvir et xviir siècles, et enlin de nes jours on y enseigne presque toutes les sciences et la plupart des bugges du monde. Placé à la tète de l'enseignement public, avec la mission d'ouvifr de nouvelles vôies et de donner l'impulsion à la science, le collège de France

a une mission distincte de celle des Facultes, dont l'enseignement ne doit être que le complément de l'instruction classique. Ce n'est même qu'en 1832 que le collègo de France a été rattaché au ministère de l'instruction publique; il dépendait antérieurement du ministère de l'intérieur. Jusqu'en 1852, la nomination aux chaires du collège de France avait lien sur une double li te de présentation dressée par les professeurs et par les membres de l'Institut de la section correspondante. Depuis le décret du 9 mars 1852, le ministre de l'instruction publique peut, outre les candidats du collège de France et de l'Institut, présenter an choix du président de la république un savant designé par ses travaux. le collège de France est dirigé par un des professeurs qui prend le nom d'administrateur. Voy. un mémoire de Gonget sur le collège de France dans sa Bibliotheque historique.

COLLEGES ELECTORAUX. — Réunions d'électeurs. Voy. ELECTEURS.

COLLÈGIALE. - Maison de chanoines réguliers. Voy. Chanoines réguliers.

COLLET (Petit). — Signe distinctif que devaient porter ceux qui jouissaient d'un bénéfice ecclésiastique. Voy. Abbés.

COLLIBERTS. - Le mot collibert a été pris dans plusieurs sens : an moven âge il désignait une espèce de sers qu'on appelait aussi cuverts. Aujourd'hui le nom de collibert s'applique à certains habitants de l'Annis et du bas Poitou. Commençons par le moyen âge. « Les colliberts, dit M. Guerard (Prolegomènes du cartul, de Saint-Père de Chartres § 32 ), les colliberts peuvent se placer à peu près indifféremment on au dernier rang des hommes libres ou à la tête des hommes engagés dans les liens de la servitude, S. it que leur nom signifie francs du col ou du collier, suivant la définition de D. Muley, soit qu'il serve à désigner proprement les affranchis d'un même patron, comme il est dit dans du Cange, soit qu'on l'interprète d'une autre manière, il n'en est pas moins certain que les colliberts étaient prives en partie de la liberté, Le fils du collibert resiait collibert, quel que fût le changement apporté à la personne, à la tenure, aux biens, à la position de ses parents. Les colliberts étaient d'ailleurs vendus, donnés, échangés comme les serfs. » Thibaut, comte de Chartres, fit don, en 1080, à l'abbaye de Saint-Père de Chartres de plusieurs colliberts, sous la condition que les moines chanteraient un psaume pour lui tons les jours de l'année, excepté les jours de fête.

5

Les colliberts étaient donc engagés dans la servitude. Leur position paraît avoir eu beaucoup d'analogie avec celle des anciens colons. Un concile de Bourges, tenu en 1031, les excluait de la cléricature. Quelques écrivains pensent qu'ils étaient étrangers ou descendants d'étrangers, et voient dans cette origine la cause de leur condition inférieure. De là les taxes auxquelles ils étaient soumis et le dioit de mainmorte qui frappait leur succession. Il est probable que les colliberts de nos jours ne sont que des descendants de ces classes opprimées. Ce qui est certain, c'est que l'on trouve encore aujourd'hui dans la partie du Poitou appelée le Marais, des populations misérables qui vivent de la pêche et qui sont désignées sous le nom de colliberts ou cagots. Voy. Franc. Michel, Hist. des Races maudites, t. II.

COLLIER. - VOY. HABILLEMENT.

COLLIER. — Le collier était un signe distinctif des ordres militaires. Voy. CHE-VALERIE (ordres de).

COLLOQUE. - L'usage des colloques ou conférences se retrouve à plusieurs époques de l'histoire de France. On cite entre autres le fameux colloque de Poissy (1561) entre les chess des partis catholique et protestant. A une époque plus ancienne, les colloques n'avaient lieu entre ennemis qu'avec des précautions injurieuses qui attestaient la barbarie de ces siècles. Une barrière séparait les deux partis, et on ne la franchissait pas sans danger de mort. Au pont de Montereau, Jean sans Peur, duc de Bourgogne, eut l'imprudence de franchir la barrière qui le séparait du Dauphin et fut assassiné à ses pieds (1419).

COLOBE. — Tunique sans manches ou à manches très-courtes que portaient, dans les premiers siècles du moyen âge, les évêques, juges, princes, etc. Voy. HABILLEMENT.

COLOMBIER (Droit de). — Le droit de colombier était un droit féodal qui n'était accordé, d'après la plupart des coutumes, qu'aux seigneurs qui avaient la haute justice. Il consistait à élever une tour où l'on entretenait des pigeons, qui se nourrissaient aux dépens des champs voisins. Ce fut un des droits féodaux supprimés au 4 août 1789.

COLONIES — Les colonies ou établissements fondés par les Français dans des contrées lointaines, remontent jusqu'aux croisades. Le royaume de Jérusalem, les principautés d'Antioche et de Galilée, les comtés d'Édesse et de

Tripoli étaient de véritables colonies. Elles furent perdues à la fin du xme siècle. Au xive siècle, des marins normands fondèrent quelques comptoirs sur la côte d'Afrique, et, en 1402, le Normand Jean de Bethencourt obtint le titre de roi des Canaries. Les Français avaient devancé les Portugais sur les côtes d'Afrique: mais les conquêtes de ces derniers ruinèrent les établissements normands. Au xvie siècle, Jean de La Rocque, sieur de Roberval, reçut de François le la mission de fonder une colonie vers l'embouchure du fleuve Saint-Laurent ; il partit de France, en 1541, avec le titre de viceroi et les pouvoirs les plus étendus. De La Rocque s'empara du cap Breton et le fortifia; ce fut la première colonie française en Amérique. L'amiral de Coligny, auquel sa charge donnait la surintendance de la navigation, encouragea les colonies; il voulait peut-ètre ménager aux protestants un asile au delà des mers, comme plus tard les puritains d'Angleterre en trouvèrent dans l'Amérique septentrionale. Ce fut par ses ordres que Nicolas Durand, sieur de Villegagnon, conduisit, en 1555, au Brésil une colonie de protestants qui débarqua dans une île formée par la rivière que les indigènes nomment Ganabara et les Portugais Rio-Janeiro. Une autre colonie de protestants français s'établit à la Floride. Un Dieppois, nommé Jean Ribaut, partit avec deux bâtiments et fonda le fort Charles dans une excellente position (1562). Après le retour de Ribaut en France, la colonie se mit à la recherche des mines, au lieu de cultiver le sol. Bientôt des luttes éclatèrent entre les colons, ils périrent on prirent la fuite. En 1564, Coligny envoya une nouvelle expedition sous les ordres de René de Laudonnière ; elle construisit le fort de la Caroline sur les côtes de la Floride; mais elle ne tarda pas à être attaquee par les troupes de Philippe II (1565). Le fort de la Caroline fut pris par les Espagnols qui pendirent les colons avec cette inscription : Pendus, non comme Français, mais comme hérétiques. Un marin célèbre, Dominique de Gourgues, ne laissa pas ce crime impuni. Il equipa trois vaisseaux à ses dépens, en 1567, enleva plusieurs forts aux Espagnols de la Floride, et fit pendre plus de huit cents colons de cette nation, avec l'inscription suivante : Pendus, non comme Espagnols, mais comme assas-

Les premières colonies françaises furent ruinées par les guerres de religion; et ce ne fut qu'au xvn° siècle, sous le règne de Henri IV et pendant le ministère de Sully, que furent fondés des établissements durables. Henri IV donna, en 1604, à Pierre du Guast, sieur de Monts, une autorité aussi étendue que celle dont Francois ler avait investi Jean de La Rocque. Pierre du Guast partit avec Samuel Champlain, et fonda, en 1605, un établissement dans l'Acadie. Mais la colonie la plus importante fut celle de Québec qui dut naissance, en 1608, à Samuel Champlain; cette ville ne tarda pas à devenir la capitale du Canada, Dès 1609, on donna à ce pays le nom de Nouvelle-France. Jusqu'au ministère de Richelieu (1624) les colonies furent abandonnées à des particuliers qui ne pouvaient lutter contre les indigènes et les nations européennes rivales de la France, Richelien comprit l'importance des colonies et favorisa les compagnies de commerce qui s'établirent en France à l'imitation des compagnies de Hollande et d'Angleterre. Une des premières qui tenta de s'organiser en France fut la compagnie du Morbihan. Elle se composait de cent associés, qui réunirent un million six cent mille livres comme fonds social, et convinrent d'employer quatre cent mille livres pour la construction de vaisseaux. Le gouvernement leur cédait le pays de Morbihan, la Nouvelle-France, les îles de l'Amérique et le monopole du commerce dans ces contrées. Ils étaient juges dans leurs propres causes. On ne leur imposait que le tribut d'une couronne d'or à chaque avénement, espèce de droit de joyeux arénement qui rappelait l'aurum coronarium des Romains, « Le bruit de cet événement alarmait déjà les Anglais et les Hollandais, » dit Richelieu; mais le parlement de Rennes refusa l'enregistrement, et la compagnie du Morbihan fut dissoute après deux années de vains efforts pour l'organiser, Richelien substitua, en 1628, la compagnie des Indes occidentales à la compagnie du Morbihan. Il lui accorda les priviléges dont avait joui la compagnie précédente. Le gouvernement lui cédait Quebec, la Nouvelle-France ou Canada. la Florie, le droit de nommer des officiers, d'exploiter exclusivement pendant quinze ans le commerce et la pêche, sons condition d'hommage au roi. De son côté, la compagnie s'engageait à envoyer des colons dans la Nouvelle-France, Malgré l'apathie que montra la compagnie, la colonie du Canada prit d'assez vastes développements.

Vers le même temps, des Français s'établirent à la Barbade, à Saint-Christophe, à la Martinique, à Saint-Domingue et dans la Guyane. Les premiers colons furent des aventuriers qui fondèrent des

comptoirs et luttèrent contre les Espagnols depuis longtemps en possession de ces positions, ils adoptèrent presque la vie sunvage, vivaient sous la tente, et ne se nourrissaient guère que des animaux qu'ils avaient tues dans leurs chasses au milien des vastes forêts de l'Amérique, et qu'ils étaient dans l'usage de boucaner ou rôtir en plein air. De là leur vint le nom de boucaniers. On finit par les confondre avec les flibustiers on pirates, Richelien. pour donner à ces premiers établissements une organisation plus regulière, établi! la compagnie de l'île Saint-Christophe (1626), qui fut bientôt transformée en compagnie des iles de l'Amerique (1635). Elle devait coloniser, entre le dixième et le trentième degré de latitude nord, toutes les fles qui n'étaient pas occupées par des princes chrétiens, et y envoyer en vingt ans quatre mille colons. Elle obtenait en compensation, pour vingt ans, le monopole du commerce dans ces îles. Le roi nommait le gouverneur général, et la compagnie, les gouverneurs particuliers des îles. Les nobles ne derogeaient pas en s'associant à ce commerce de mer. La compagnie des îles de l'Amérique obtiut d'abord de grands résultats. Elle ne se borna pas à féconder les établissements dont nous venons de parler; elle y ajouta la Guadeloupe ( 1635). Mais, dans la suite, les querelles entre les directeurs de la compagnie, le monopole odieux qu'elle exerçait en transportant aux îles de mauvaises denrées qu'elle vendait un prix exorbitant, entrainèrent sa ruine. Elle fut florissante sous Richelieu qui attachait une grande importance aux entreprises maritimes et commerciales. Il encouragea la compagnie d'Afrique qui existait, à Marseille, depuis le xvie siècle, et qui avait fondé plusieurs comptoirs dans la régence d'Alger, entre autres, le bastion de France. Richclieu en fit, en 1637, un établissement régulier et assez fort pour repousser les attaques des ennemis. Il se forma, vers la même époque, une compagnie des Indes orientales qui avait une station à Madagascar, et s'efforçait de lutter contre les Hollandais. Ainsi, le premier âge des colonies françaises est marqué par l'influence de Richelieu, qui ne negligea rien pour les rendre florissantes. Elles dépérirent pendant la minorité de Louis XIV, et ne se relevèrent que sous l'administration de Colbert.

La plupart des anciennes compaguies de commerce étaient en pleine dissolution; la compiagnie des tiles d'Amérique avait vendu les lles et opéré sa liquidation (1651); une compagnie de la France

equinoxiale, qui s'était organisée à cette époque pour coloniser la Guvane, avait été forcée de se dissoudre presque immédiatement, La compagnie de la Nouvelle-France ou du Canada venait de renoncer au monopole que lui avait accordé Richelieu. Les diverses compagnies d'Amérique furent réunies par Colbert en une scule association qui prit le nom de compagnie des Indes occidentales ( 1661 ). Sous l'influence de ce ministre, les colonies du Canada, de l'Acadie, de Terre-Neuve, prirent de rapides développements. La Louisiane fut conquise de 1678 à 1683. Saint-Domingne, la Mar inique, la Guadeloupe , Saint-Christophe , Saint Barthelemy, Sainte-Croix, Sainte-Lucie, Marie-Galande, Tabago, les Saintes, Saint-Vincent, la Tortue, Grenade, les Grenadines, Cayenne dans la Guyane, ouvrirent à la France de vastes déhouches. Dans la suite, la mauvaise administration de la compagnie des Indes occidentales forca Colbert de la dissoudre; mais la France n'en conserva pas moins ces importantes colonies dans l'Amérique. La compagnie des Indes orientales, organisée également par Colbert en 1664, établit un comptoir a Surate, acquit Pondichery en 1683, et fonda Chandernagor en 1688. L'ile Bourbon et Madagascar, où la France avait des comptoirs, servaient de station aux navires français qui se rendaient aux grandes Indes. La compagnie du Senegal, dont l'institution fut due également à Colbert, établit une colonie dans la petite fie Saint-Louis, sur les côtes de la Sénégambie. En 1667, elle y acquit l'île de Gorée et Portendick, Jamais les colonies françaises ne furent aussi florissantes que sous le ministère de Colbert. On a imputé la décadence de ces établissements, si manifeste dans la dernière partie du règne de Louis XIV, à l'influence désastreuse du monopole des compagnies. Mais ne seraitil pas plus juste d'en chercher la cause dans les longues guerres qui épuisèrent les finances de la France, et ruinèrent sa marine et son commerce?

Le traité d'Utrecht (1713) enleva à la France, Terre-Neuve et l'Acadie (Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Ecosse'. Elle compensa jusqu'à nn certain point cette perre par l'acquisition de l'île Maurice, qu'elle acheta aux Hollandais et qui prit le nom d'île de France (1712). Pendant la minorité de Louis XV, le système de Law, si désastreux à tant d'égards, contribua à donner unegrandeimpulsion aux colonies francaises (voy. Banque). La compagnie du Mississipi, instituée, en 1717, pour l'exploitation des terres de la Louisiane, fonda la Nouvelle-Orléans à l'embouchure

du Mississipi. Peu de temps après, cette compagnie obtint des priviléges exorbitants, et, sons le nom de compagnie des Indes, elle absorba les anciennes compagnies des Indes orientales et occidentales. et s'empara du commerce de l'Asie, de l'Amérique, et de l'Afrique. Les îles de France et Bourbon prirent alors une nouvelle importance. Mais la ruine de la compagnie des Indes fut fatale aux colonies. Cependant la première partie du xviiie siècle fut signalee par la fondation de plusieurs établissements français à Mahé (1727), Karikal (1739), Sainte-Marie de Madagascar (1750), Yanaon (1752). Dupleix, gouverneur de Pondichéry, fut un instant maître de Madras et d'une grande partie de la côte de Coromandet. Un avenir brillant paraissait s'ouvrir pour les Français, aux grandes Indes; mais les dés-astres de la guerre de Sept ans (1756-1763 , ruinèrent toutes ces espérances. La France perdit, par le traité de Paris (1763), la plupart des colonies d'Amerique, et, entre autres, le Canada et la Louisiane, Tabago, Saint-Vincent, la Grenade, les Grenadines, etc. La marine française se releva pendant la guerre d'indépendance d'Amérique (1774-1784), et le second traité de Paris (1784) lui rendit Tabago. Mais pendant la révolution elle perdit la colonie la plus importante qui lui restat aux Antilles. La revolte des nègres à Saint-Domingue (1793) lui enleva cette ile, qu'elle tenta vainement de reconquerir en 1803. Il ne reste aujourd'hui à la France, de ses anciennes colonies d'Amérique, que Cayenne et la Guyane française, la Martinique, la Guadeloupe, Marie-Galande, la Désirade, les Saintes, Saint-Pierre et Miquelon, et une partie de l'île Saint-Martin. Elle possède encore l'île Bourbon et Mayotte sur la côte orientale d'Afrique; Chandernagor, Pondichery, Karikal, Mahe, Yanaon aux grandes Indes; les principaux comptoirs du Se-négal sur la côte occidentale d'Afri-que. Elle a acquis, sous le règne de Louis-Philippe, Taiti et les fles Marquises où l'on remarque Nou-ka-hiva, heu de déportation. La principale colonie de la France est actuellement l'Algérie dont la conquête a été commencée en 1830 et qui comprend les provinces d'Alger, d'Oran et de Constantine. Cette dernière colonie dépend du ministère de la guerre. Les autres colonies sont comprises dans le département du ministère de la marine. Les colonies y forment une division spéciale qui a un directeur et un chef de division. Plusieurs commissions ont été chargées de veiller aux intérêts coloniaux. L'une d'elles se compose du convil des délégués des colonies. — Voy. Histoire et description de la Nouvelle France, par Charlevoix, trois vol. în-4º. Paris, 1744. — Histoire de Saint-Domingue, par le même, 2 vol. în-4º. Paris, 1730. — Histoire des Antilles, par le père da Tertre, 3 vol. în-4º. — Barbé-Marbois, la Louisiane, 1829. — Moreau de Saint-Méry, Collection des Ordonnances voloniales.

En 1854, la France a pris possession de la Nouvelle-Calédonie.

COLONS. - Les colons formaient, dans les derniers temps de l'empire romain une classe intermédiaire entre les hommes libres et les esclaves. « Le colonat. dit M. Giraud (du Droit français au moyen age, 1, 162), fut formé d'un côté par la population libre dégénérée, et de l'autre côté par la population servile amélioree. L'une et l'autre se fondirent en une position movenne qui d'abord n'ent d'autre règle que la coutume ou le contrat, et qui plus tard fut soumise à des règlements que sollicitaient le bon ordre de l'Etat, l'intérêt de l'agriculture et la garantie respective des propriétaires et des colons, » Il n'est pas de mon sujet d'insister sur le colonat romain ; je ferai seulement remarquer , d'après l'auteur que je viens de citer, que les colons romains subirent, au ive siècle, les conditions de cette societé, où la culture, la possession, l'habitation étaient devenues un intolérable fardeau, où l'on ne trouvait plus que des cultivateurs fugitifs, des propriétaires fugitifs, et où il fallait imposer, de force, des maîtres et des possesseurs aux biens de la terre. Les colons furent attachés à la glèbe, comme les curiales étaient attachés au municipe (voy, MUNICIPES). Ils étaient serfs de la terre, comme disent les lois romaines ( servus terræ ipsius ..., inserviat terris'. En cas de vente de la terre, le colon restait attaché à la terre et dépendait du nouveau possesseur. « Le propriétaire, dit M. Giraud, ne pouvait disposer de la terre sans les colons ni des colons sans la terre. » La classe des colons se recrutait : 1º par la naissance, le fils du colon suivant la condition de son père; 2º par la prescription qui s'exercait après trente ans de colonat; 3º par un contrat volontaire qui faisait passer de la classe des hommes libres dans celle des colons; 4º par des colonies de barbares transplantées dans les provinces. La condition du colon différait de celle de l'esclave, en ce qu'il était libre envers tout autre que le propriétaire de la terre, et pouvait contracter un véritable mariage; ce qui

était refusé à l'esclave. Mais il était tenu de cultiver la terre et de payer au propriétaire une redevance; il était soumis, comme l'esclave, à un châtiment corporel. s'il manquait aux obligations qui lui étaient imposées. Enfin, il était enchaîne aux travaux de la glèbe; rien ne pouvait l'en affranchir, pas même le service mi-litaire, auquel cependant il était soumis. Le colonat romain subsista dans la Gaule après l'invasion des barbares. On en trouve la preuve dans une lettre de Si-doine Apollinaire, évêque de Clermont-Ferrand au ve siècle (livre V, lettre xix): « Je pardonnerai volontiers à cet homme, dit il en parlant d'un colon, si, de son maître que vous êtes, vous consentez à devenir son patron et si vous le dégagez du colonat (inquilinatu ) où il est ne.... Devenu, de tributaire, client, il passera de la classe des colons à celle des plébéiens » Après la chute de l'empire romain, on trouve les colons désignés dans la Gaule par les noms d'inquilins, de fiscalins, d'aldions, etc. Il y en avait qui ne devaient le service que trois jours la semaine et qu'on appelait pour ce motif triduani. Mais le hen qui les attachait à la terre ne fut plus aussi fort que sous l'empire romain; il put être rompu par l'affranchissement ou par la prescription. Le colon eut le droit de poursuivre une action en justice et d'avoir une propriété personnelle. En un mot, sa condition s'améliora. Des colons romains vinrent en partie les colliberts (voy. ce mot), en partie les hommes de poeste (voy. ce mot) et les serfs (voy. ce mot). L'esclavage ancien disparaissait, et l'émancipation sociale s'accomplissait peu à peu. Voy. Essais sur l'histoire de France, par M. Guizot, et Polypt. d'Irminon, Prolèg. de M. Guérard.

COLONEI. (Colonel géneral des dragons, colonel général de la cavalerie, colonel général de l'infanterie, etc.).—L'office de colonel général de l'infanterie française fut établi par François le vers 1544, érigé en charge de la couronno par Henri III, en 1584, et supprimé par Louis XIV en 1661. Louis XV le rétablit, en 1721, en faveur de Philippe d'Orléans, fils du régent, qui s'en démit en 1730. Depuis cette époque, il n'y a plus eu de colonel général de l'infanterie française. Voy, HIERARCHIE MILITAIRE.

COLONELLE. — Ce mot désignait, au régiment; sèdel, la première compagnie d'un régiment; celle qui portait le drapeau blanc. Il est souvent question de colonelles dans les mémoires du xvn° siècle, « L'enseigne de la colonelle de Miron me

vint avertir, dit le cardinal de Retz, que le chancelier marchoit droit au Palais. » Mém. de Retz, août 1648; récit de la journée des barricades.

COLOSSE. — Les druides plaçaient les victimes humaines dans un colosse d'osier pour les brûler en l'honneur de leurs dieux. Voy. DRUIDES.

COLPORTAGE, COLPORTEUR. - Les marchands ambulants, appelés colporteurs, ont été soumis de tout temps à des règlements particuliers. Les anciennes lois françaises leur defendaient de vendre aucune marchandise sans la permission du lieutenant général de police (De La Mare, Traité de la police, l. I, t. XV, c. 11). Les statuts des libraires de Paris interdisaient aux colporteurs de gazettes, édits, etc., de tenir apprentis, magasins, boutique, imprimerie; ils pouvaient seulement porter à leur cou une balle contenant de petits livres qui ne dépassaient pas huit feuilles brochées et imprimees par un libraire de Paris, avec sa marque. Aujourd'hui le colportage, qui comprend l'industrie de ces marchands ambulants. des crieurs de nouvelles publiques, des vendeurs et acheteurs de vieux habits, etc., est libre, à condition que le colporteur se pourvoira d'une patente, et se confor-mera aux règlements de police. Comme beaucoup de fraudes peuvent se commettre au moyen du colportage, il est recommandé aux maires de le surveiller. Le colportage du tabac et des cartes a été formellement interdit par la loi du 28 avril 1816, art. 222.

COMBAT SINGULIER. - VOY. DUEL.

COMBATS A LA BARRIÈRE. —Jeux militaires où les chevaliers combattaient à pied.

COMBENNATORES. — Conducteurs de chariots appelés Bennes. Voy. BENNE.

COMÉDIE. - VOY, THÉATRE.

COMICES AGRICOLES. - Réunions d'agriculteurs. Voy. AGRICULTURE.

COMIRS. — Espèce de jongleurs. Voy. JongLeurs.

COMITE. - Officier de galères qui dirigeait les forçats et les faisait ramer.

COMITÉ. — On appelait autrefois comité dans l'ordre de Malte, un bnreau composé de seize commandeurs et chargé de l'expédition des affaires de l'ordre. — Il y a près des différents ministères des comités ou bureaux composés d'hommes spéciaux destinés à éclairer les questions relatives à l'agriculture, au commerce, aux colonies, à la marine, aux ponts et chaussées, à l'infanterie, à la cavalerie, à l'artillerie. aux monnaies, aux finances, aux dinaniers, à

la diplomatie, etc. Voy. MINISTÈRES. - On a souvent donné le nom de comités à des réunions demembres d'assemblées politiques. La Convention, qui joignait le pouvoir exécutif au pouvoir législatif, avait formé divers comités charges de l'administration : tels étaient les comités de salut public, de surete genérale, de l'instruction publique, etc. Nous ne pouvons ici qu'indiquer ces institutions dont l'histoire se trouve dans tous les ouvrages relatifs à la revolution. - Les comités historiques ont été établis auprès du ministère de l'instruction publique pour diriger la publication des documents inédits relatifs à l'histoire de France.

COMMANDANT DE PLACE. — Officier chargé du commandement d'une place forte.

COMMANDE ou COMMENDE. — Administration d'une abbaye confiée par le roi à un personnage qui en touchait les revenus, sans résider et souvent même eans être engagé dans les ordres. On ne donnait en commande ni les cures ni les évêchés. Voy. Abbaye et Benéfices ECCLÉSIASTIQUES.

COMMANDE (proit de). — Droit féodal que certains seigneurs prélevaient tous les ans sur les veuves de condition servile. Dans quelques contrées, le droit de commandé était payé par les femmes mariées de condition servile, aussi bien que par les veuves.

COMMANDERIE, COMMANDEUR. — Une commanderie était un bénéfice de l'ordre de Malte. Celui qui en était investi s'appelait commandeur. L'institution des commanderies date de 1260. Jusqu'à cette époque, les biens de l'ordre étaient administrés par des agents comptables, qui, après avoir pris ce qui était nécessaire pour leur subsistance, devaient remettre le surplus au grand maître et au trésorier de l'ordre. Mais, comme il fallait à l'ordre des revenus fixes, on arrêta dans un chapitre tenu à Césarée (1260), un rôle des sommes que chaque bénéfice de Malte enverrait à la terre sainte. Le reste des revenus de ces bénéfices ou commanderies fut consacré à l'entretien des chevaliers qui en avaient la direction et qui, depuis cette époque, s'appelèrent commandeurs.

COMMANDEURS. — Les commandeurs dans les colonies étaient des agents qui présidaient, le fouet à la main, aux travaux des nègres. Voy. Nègre.

COMMENDATAIRE ou COMMANDATAI-RE. — Primitivement le commendataire était un économe chargé d'administrer un bénéfice vacant, jusqu'à la nomination d'un nouveau titulaire. L'administration des évêchés vacants appartenaità l'évêque le plus proche, qu'on appelait, pendant la vacance du siège, evêque commendataire. Dans la suite, on laissa des abbés commendataires jeuir pendant toute leur vie des revenus d'une abbaye. L'abbé commendataire n'était pas chargé de la discipline intérieure; mais il avait tous les droits honorifiques et les revenus. C'était trop souvent un courtisan qui ne résidait jamais dans son abbaye. Voy. ABBAYE et BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES.

COMMENSAL. — On appelait commensaux ou convives du roi, sous les premières dynasties, les guerriers qui accompagnaient le roi dans les combats et qui le servaient dans son palais comme ministeriales. Aux xvii et xviii siècles, les commensaux étaient les officiers qui avaient droit de prendre place aux tables de la cour.

COMMERCE. - La France, baignée par l'Océan et la Méditerranée, arrosée par cinq grands fleuves et une infinité de rivières, présente pour le commerce les conditions les plus favorables. Aussi voiton dès la plus haute antiquité la colonie des Phoceens, Marseille, lutter contre les Carthaginois et les Etrusques et couvrir de ses comptoirs les côtes de la Gaule et de l'Espagne. Nous connaissons moins le commerce de la Gaule septentrionale. Cependant on doit croire, d'après quelques passages des auteurs anciens, que la Gaule (aisait un commerce étendu par la Seine avec la Grande-Bretagne et les contrées du nord. La corporation des mariniers de la Seine ou des nautes parisiens remonte à une haute antiquité. Elle était organisée et jouissait de priviléges sous les empereurs romains. Il est probable que ces institutions de commerce se perpétuèrent au milieu des bouleversements que l'invasion des barbares causa dans l'empire romain. Dès le vii siècle, on voit les navires chargés des productions du midi arriver dans la Seine. Une ordonnance de Dagobert , en date de 629 , mentionne les denrées méridionales, l'huile, la garance, qui étaient apportées par 'Ocean et la Seine (Script. rerum gallic., IV, 627 ). Ce roi encouragea le commerce en accordant des priviléges aux marchands qui se hasardaient ainsi sur les mers, et il fonda en leur faveur la foire de Saint-Denis qui durait quatre semaines, et réunissait des marchands de toutes les nations. Grégoire de Tours cite le vin de Gaza et parle sans étonnement d'un riche négociant syrien établi à Bordeaux (livre VII, chap. xxix et xxxi).

Au vue siècle, il est question d'un marchand franc, nomme Samon, qui devint roi des Slaves. Il traversait probablement les contrées slaves pour se rendre du pays des Francs à Constantinople, où ctait un des principaux marchés de l'Orient, et, comme dans ces époques barbares, le commerce était chose dangereuse et se faisait souvent à main armée, le marchand franc put devenir chef d'une nation belliqueuse. Les capitulaires de Charlemagne attestent les périls du commerce en même temps que les efforts de cet empereur pour le protéger. Il recommande aux comtes charges de la garde des frontières de veiller à la défense des marchands et en même temps il trace à ceux-ci les stations commerciales où ils trouveront aide et protection. Au nord et à l'est de l'empire, Bardewick. près de Lunebourg (Bardewick fut ruinée par Henri le Lion), Zelle et Magdebourg sont les principaux centres des relations commerciales; au centre, Erfurt; sur le Danube, Ratisbonne et Lorch, au confluent de l'Ens et du Danube (voy. le capitulaire, dans le Recueil des historiens de France, V. 672). L'attention de Charlemagne se portait en même temps sur les denrées commerciales. Il défendait de vendre des armes aux barbares : Charlemagne favorisait encore le commerce en établissant une mesure unique et une seule monnaie pour tout son empire. Les peages, que les Francs avaient multipliés, entravaient le commerce intérieur ; Charlemagne renouvelle souvent la défense d'en établir de nouveaux. « Que l'on n'exige aucun péage là où il n'y a point de rivière à traverser dans un bac, ou de pont à franchir. » (Id. ibid., p. 664.) Et ailleurs : « Que personne n'ait l'audace de percevoir des péages, si ce n'est dans les lieux où des ponts sont construits depuis longtemps, où l'on a établi des bacs pour le passage, et où existe une ancienne coutume. » Ces ordonnances attestent les efforts de Charlemagne pour le bien public et pour la prospérité de ses États, dont il embrassait toutes les parties et surveillait jusqu'aux moindres détails. Mais l'anarchie qui suivit le démembrement de l'empire carlovingien, les guerres civiles, les luttes féodales, annulèrent pendant plusieurs siècles toutes relations commerciales. Il semble que les vassaux courbés sur la glèbe furent, aux xº et xie siècles, condamnés à l'isolement. La France se hérissa de châteaux forts aux gorges des montagnes, aux passages des fleuves, et on ne put circuler qu'à main armée. Ce triste état nous est attesté par les efforts mêmes que fit l'Eglise pour en

délivrer la France, La paix de Dieu et la trêve de Dieu (vov. ces mots) ne remédièrent qu'imparfaitement à un mal aussi profondement enraciné, et l'on trouve dans les historiens contemporains les moins suspects la preuve de ces calamités. « Avant que les chrétiens partissent pour les contrées d'outre-mer, dit Guibert de Nogent ( Hist. de Jérusalem , livre ler chap. xxvii , le royaume de France était en proie à des troubles et à des hostilités perpetuelles. On n'entendait parler que de brigandages commis sur les voies publiques. Les incendies étaient innombrables, et la guerre sévissait de toutes parts sans autre cause qu'une insatiable cupidité. Bref, des hommes avides ne respectaient aucune propriété et se livraient au pillage avec une audace effrénée. » Guil-laume de Tyr confirme ces assertions (apud Gesta Dei per Francos, livre les, chap.viit . "Il n'y avait, dit-il, aucune sécurité pour les propriétés : quelqu'un étaitil regardé comme riche, c'était un motif suffisant pour le jeter en prison, le retenir dans les fers et lui faire subir de cruelles tortures. Des brigands, ceints du glaive, assiégeaient les routes, dressaient des embûches aux voyageurs, et n'epargnaient ni les étrangers ni les hommes consacrés à Dieu. Les villes et les places fortes n'étaient pas nième à l'abri de ces calamités; des sicaires en rendaient les rues et les places dangereuses pour les gens de bien. Moins on était coupable, plus on était exposé aux attaques des méchants. »

Le remède vint de l'excès même du mal. La féodalité, fatiguée enfin de ces luttes incessantes où elle se dévorait elle même, et obeissant à un sentiment religieux, entreprit les guerres lointaines appelées croisades. Dès le xue siècle, on reconnut les avantages de la route de mer sur la route de terre, et Richard Cœur de Lion s'embarqua à Marseille en 1190. Bientôt les Vénitiens conquirent avec les Français. empire d'Orient. Saint Louis fit creuser un port à Aigues-Mortes, et couvrit de ses vaisseaux la Méditerranée. Les croisades avaient donné un puissant essor à la marine, et par conséquent au commerce. Dès ce moment, il s'établit entre l'Asie et l'Europe, un échange de produits dont les facteurs furent les Vénitiens et les Génois, et aussi les habitants de Marseille, de Montpellier, de Narbonne. Benjamin de Tudèle, voyagenr du xue siècle, donne une haute idee de l'activité commerciale de Montpellier. « Cette ville, dit-il, est fréquentée par toutes les nations chrétiennes et mahométanes. On y trouve des negociants de l'Afrique, de l'Italie, de

l'Égypte, de la Palestine, de la Grèce, de la Gaule, de l'Espagne, et de l'Angleterre, en sorte qu'on y voit des gens de toutes les langues avec les Génois et les Pisans. » Les denrées qui étaient apportées du Levant dans les ports du midi de la France, étaient transportées par terre ou par eau dans l'intérieur du royaume, aux grandes foires, qui étaient alors les principaux centres des relations commerciales. La Champagne avait les plus importantes aux xue et xine siècles, et c'était là que se faisait l'échange des produits du nord et du sud de la France. La Normandie était en relation avec l'Irlande et l'Angleterre, et, dès le xie siècle, les bourgeois de Rouen avaient obtenu les priviléges de commerce les plus étendus dans tous les ports d'Angleterre. Philippe Auguste, en s'emparant de la Normandie (1204), donna à la France une puissante marine sur l'Océan. A la même époque, la Flandre se faisait remarquer par son industrie et ses relations commerciales. Le poête de Philippe Auguste, Guillaume le Breton, en parle avec admiration (Historiens de France, XVII, 234-235); « Là se voient des lingots d'argent et de brillant métal , les tissus de la Phénicie et de la Sérique (pays d'où l'on tirait la soie); les produits des Cyclades, les peaux tachetées de la Hongrie . les graines qui donnent à l'écarlate une couleur brillante, les vins qu'envoient la Gascogne et la Rochelle; du fer, des métaux, les produits de l'Angleterre, et les denrées de toute nature que la Flandre accumule dans ses ports pour les repandre dans les diverses parties du monde. » Les rois de France s'emparèrent sous Philippe le Bel de cette riche coutrée. Dejà ils avaient les ports d'Aigues-Mortes, de Cette, et toute la côte du l.an-guedoc réunie à la couronne en 1271. Ainsi, le commerce français prit, dès le xiiie siècle, un vaste developpement, et fut favorisé par plusieurs ordonnances des rois de France.

La corporation des marchands de l'eau de Paris, qui avait succédé à celle des nautes parisiens, obtint de grands privilèges de Louis VI, Louis VII, et Philippe Auguste. Elle forma une hanse, on association, et eut le monopole des transports sur la Seine, depuis le pont du Pecq, près de Saint-Germain, jusqu'a la haute Seine. Elle levait un impôt on droit de hanse sur toutes les den ées apportées à Paris, Cette puissante corporation fut pendant long-temps la plus importante de Paris, et elle donna pour armes à cette ville un vaisseau, emblème du commerce maritime. La basse Seine était soumise à une autre corporation, celle des marchands de l'eau

de Rouen, qui avaient le droit exclusif de transporter les denrées depuis le pont de Rouen jusqu'au pont du Pecq. Il en résulta d'interminables procès entre les deux compagnies privilégiées qui dominaient le cours de la Seine, et qui alleguaient l'une et l'autre une ancienne possession. Heureusement il existait en France un pouvoir supérieur aux corporations, et qui, dans l'intérêt général, modifiait ou annulait leurs priviléges. La royanté travailla à ouvrir des communications plus faciles. Saint Louis menaça les Rouennais, s'ils ne consentaient à la restriction de leurs privilèges, d'établir un port royal dans un de ses domaines appelé Couronne, sur la haute Seine, et de leur faire ainsi une redoutable concurrence. Des travaux furent commencés, et ce fut devant cette menace que les Rouennais firent de prudentes concessions. Peu à peu, la royanté, qui avait protege dans l'origine les associations privilégiées pour le commerce maritime, diminua ou même abolit les entraves qu'elles apportaient à la navigation fluviale. Saint Louis favorisa encore le commerce en assurant la sécurité des routes, en rendant le seigneur responsable des vols commis sur ses terres. et en détruisant les péages multipliés par la fiscalité féodale; une pénalité sévère réprima les fraudes commerciales, et le prevot Etienne Boileau soumit les corporations à une réforme et à de sages règlements. (Vov. le Livre des métiers d'Étienne Boileau dans la collection des documents inédits de l'histoire de France.)

Les successeurs de saint Louis favorisèrent également le commerce. Philippe le Hardi, aussitôt après la réunion du Languedoc, établit à Nîmes, en 1272, des juges speciaux pour les conventions commerciales. Philippe le Bel appela en France les étrangers par les franchises qu'il leur accordait. Les foires de Champagne devinrent de plus en plus florissantes; le port d'Harfleur attira les Castillans, les Portugais, les Aragonais (ordonn. de 1309). Des prohibitions, nécessaires dans l'en-fance de l'industrie, protégèrent le commerce national. Les draperies indigènes furent favorisées par l'ordonnance qui défendait l'exportation des laines et celles des drogues et teintures nécessaires pour la fabrication et la coloration des draps. La royauté retirait dès lors un grand avantage des transactions commerciales par les droits qu'elle prélevait. Mais l'altération des monnaies, la proscription des juifs et des lombards, les impôts excessifs, les confiscations déguisées sous le nom de lois somptuaires firent le plus grand tort au commerce à l'époque de Philippe le Bel. Les règnes des pre-miers Valois furent signales par les mêmes abus et de plus par les désastres de la guerre contre les Anglais. A peine la paix et l'ordre furent-ils rétablis sous Charles V qu'on vit le commerce se relever. Les Normands fondèrent des comptoirs sur les côtes d'Afrique et dans les fles Canaries. Les marchands castillans furent de nouveau appelés à Harfleur par la confirmation de leurs anciens priviléges. Charles V voulait ouvrir au commerce intérieur de nouvelles voies de communication. « Il avait résolu, dit Christine de Pisan, de faire fossoyer la terre de telle largeur et profondeur, et en telle adresse que la rivière de Loire pût prendre son cours en la rivière de Seine et porter navire qui vînt à Paris. » Les cent mille fivres demandées pour ce travail étaient préparées, lorsque la mort de Charles V en retarda l'exécution pour plusieurs siècles. A cette époque, des marchands tartares venaient trafiquer en France. Tamerlan, vainqueur de Bajazet, au commencement du xye siècle, écrivit à Charles VI pour le prier de traiter favorablement, ainsi que l'avaient fait ses prédécesseurs, les Tartares qui commer-çaient dans ses États (Hist. de Charles VI. par le religieux de Saint-Denis, livre XXIV. chap. xix).

La folie de Charles VI et les désastres de son règne plongèrent la France dans une anarchie dont elle ne sortit que par une crise providentielle. Avec la paix et la sécurité le commerce prit un nouvel essor et eut pour principal représentant à cette époque Jacques Cœur, qui siègeait dans les conseils du roi. Lui-même avait longtemps trafiqué dans les contrées lointaines, et, dès 1432, un voyageur fran-çais, Bertrandon de La Brocquière, le rencontrait à Damas. Enrichi par le commerce, Jacques Cœur prêta à Charles VII l'argent nécessaire pour la conquête de la Normandie et il devint le trésorier ou argentier du roi. « Il avait, dit un chroniqueur contemporain, Mathieu de Coussy. plusieurs facteurs qui allaient par tous les pays et royaumes chrétiens et même dans le pays des Sarrasins. Sur la mer, il avait à ses dépens plusieurs grands vaisseaux, qui allaient en Barbarie et jusques en Babylone, querir toutes les marchan-dises par la licence du soudan et des Turcs. En leur payant un droit, il faisait venir de leur pays des draps d'or et de soie de toutes façons et de toutes couleurs, plus des fourrures de diverses manières, tant de martres que genettes et autres choses. Il avait bien trois cents facteurs sur terre et sur mer. » La disgrace de Jacques Cœur n'arrêta pas le vaste développement du commerce. Les expéditions sur la côte d'Afrique, inter-rompues pendant le règne de Charles VI, furent encouragées par Charles VII. A l'intérieur du royaume, il rétablit les foires de Champagne et de Brie, en accorda plusieurs à Lyon, et fit cesser la rivalité des corporations normande et parisienne, qui entravait la navigation de la Seine. Il abolit les péages illicites qui arretaient les marchands et affecta des fonds spéciaux pour l'entretien des ponts et chanssées (Rec. des Ordonn., XIII, 306, et XIV, 367).

Le successeur de Charles VII, Louis XI, fut aussi un des rois qui encouragèrent le commerce. Il établit aux environs de Tours des plantations de mûriers et des fabriques de soie ; il protégeait l'industrie nationale, suivant l'usage de ces temps, par un système prohibitif et défendait sévèrement l'importation des étoffes de l'Inde. Lyon, Rouen et d'autres villes obtinrent des priviléges de foires franches pour appeler dans leurs murs des marchands etrangers. Par le même motif, on exempta le Languedoc du droit d'aubaine. Un grand conseil de marchands fut appelé auprès du roi pour aviser aux moyens d'étendre et faire prospérer le commerce. Louis XI avait des projets plus vastes. Il songeait à établir l'unité de poids et de mesures et à creuser un port sur les côtes de Normandie, « pour que les navires de quelque contrée qu'ils fussent pussent y descendre et y séjourner.» (Rec. des Ordonn., XVIII, 35). L'ordonnance fut même rendue. Mais la mort du roi en empêcha l'exécution. Ce fut une des vues qu'il légua à l'avenir et que ses successeurs se chargèrent de réaliser.

Avec le xviº siècle, une nouvelle ère commence pour le commerce et l'industrie. Les découvertes maritimes ouvrirent des débouchés plus vastes ; une part considérable en revint aux Français, C'est. selon quelques écrivains, au capitaine dieppois Consin et à son compagnon Vincent Pincon qu'appartient le premier honneur de la decouverte du nouveau monde. Sans entrer dans ces discussions, on ne peut méconnaître l'ardeur des marins français qui visitèrent les grandes Indes et l'Amérique, Le Normand Gonneville doubla, en 1503, six ans après Vasco de Gama, le cap de Bonne-Espérance et alla aux Indes orientales; Jean Denis et Thomas Ango abordèrent aux Terres Neures, c'est-à-dire en Amerique, en 1504 et 1508. Mais ce fut surtout à l'époque de François ler, que les expéditions maritimes prirent un grand développement. Ce roi

creusa sur les côtes de Normandie le port dont Louis XI avait concu le projet et l'appela Ville françoise. Il est resté sous le nom du Havre un des principaux ports de commerce. En 1529, les deux frères Jean et Raoul Parmentier allèrent à Sumatra sur les vaisseaux la Pensée et le Sacre. François Ier encouragea ces expéditions. Ce fut par ses ordres et à ses frais que le Florentin J. Verazzano parconrut la côte orientale de l'Amérique depuis Terre-Neuve jusqu'à la Virginie Jacques Cartier remonta le fleuve Saint-Laurent et reconnut les côtes du Canada, en 1534 et 1535. Peu de temps après, une nouvelle expédition partit sous les ordres de Jean de La Rocque, sieur de Roberval, que Francois Ier avait nomme vice-roi du Canada. Ce navigateur explora la partie septentrionale de cette contrée, de 1541 à 1545. et fortifia le cap Breton. Ces expeditions maritimes exercèrent nécessairement une grande influence sur le commerce. D'après le témoignage de l'ambassadeur vénitien Marino Cavalli, la France, en 1546, exportait annuellement des vins pour plus de quatre millions (monnaie du temps). Les laines de Normandie et de Picardie se vendaient en Espagne, en Angleterre, en Italie et jusque dans les États barbaresques. Le sel était encore une richesse pour la France. Le roi s'efforca d'affranchir ce pays du tribut qu'il payait à l'étranger pour certaines industries. Il attira en France des ouvriers italiens habiles à travailler la soie, et imprima une grande activité aux fabriques établies par Louis XI. En 1546, on comptait en France huit mille métiers qui tissaient la soie, d'après le témoignage de Marino Cavalli. Comme Louis XI, François Ier s'efforça de protéger l'industrie nationale par des mesures prohibitives et frappa de droits considérables les draps étrangers et surtout les étoffes d'or et d'argent. A l'intérieur, l'abolition des péages illicites établis depuis plus de cent ans sur les bords de la Loire et l'uniformité d'aunage introduite en France, au moins pour quelque temps, furent des mesures utiles au commerce. Henri II accorda anssi des encouragements aux fabriques de Lyon. Le Bolonais Mutio établit, sous son règne, les premières fabriques de cristaux en France. L'unité de poids et de mesures fut prescrite par une ordonnance; mais elle ne put triompher des habitudes locales et des prejuges enracines.

Des actes favorables au commerce signalèrent aussi l'administration du chancelier de Lhòpital. Par une ordonnance du mois de novembre 1563, il établit à Paris un tribunal de commerce, sous le nom de juges-consuls : une seconde ordonnance du 28 avril 1565 détermina les attributions de ce tribunal et enfin l'ordonnance de Moulins (6 février 1566) étendit cette institution à toute la France. Les procès de commerce furent dès lors jugés par des magistrats compétents, au lieu d'être abandonnés aux échevius et jurats qui étaient souvent peu capables de les résoudre. Plusieurs dispositions de l'ordonnance d'Orléans sur les banqueroutes, la contrainte par corps et l'uniformité de poids et de mesures présentaient déià l'ébauche d'un code de commerce. Enfin le tableau des droits à prélever sur les marchandises devait être affiché dans chaque maison de péage avec défense expresse de le dépasser. Les troubles et l'anarchie, auxquels la France fut en proie sous Charles IX et Henri III, entravèrent l'exécution des mesures salutaires prescrites par Lhôpital. Ce fut seulement sous Henri IV, lorsque la France commença à jouir de l'ordre et de la paix, que

le commerce se releva. Henri IV appela près de lui, en 1604, les principaux représentants du commerce et de l'industrie pour les consulter sur les mesures les plus propres à leur donner essor. Le résultat des délibérations de cette assemblée nous a été conservé par le contrôleur général du commerce, Isaac Laffemas. On y voit les efforts de Henri IV. de son ministre Sully et des membres du conseil pour développer les richesses et l'activité commerciale de la France. Les fabriques de soierie reçurent une nouvelle impulsion; des muriers furent plantés dans les généralités de Tours, de Paris, d'Orléans et de Lyon. Henri IV fit construire à Paris deux bâtiments pour travailler la soie, l'un aux Tuileries, l'autre au parc des Tournelles (non loin de la place Royale). Les produits de ces établissements furent si abondants qu'en deux ans on exporta des étoffes de soie pour plus de six millions d'écus. Comme les rois précédents, Henri IV protégea cette industrie naissante en prohibant l'importation des étoffes d'or et de soie. L'écorce des mûriers blancs servit à fabriquer des toiles et des cordages. L'expérience fut faite en Languedoc par le célèbre agriculteur Olivier de Serres, et réussit parfaitement. Une manufacture de crêpes fins, établie au château de Mantes, avec l'autorisation de Sully, le disputa aux fabriques de Bologne. Au lieu de tirer des pays étrangers les bas de soie et d'estame, la France en fit une exportation considérable. Une manufacture pour filer l'or fut établie à Paris sous la direction d'un Milanais et épargna

à la France une dépense d'un million deux cent mille livres dont s'enrichissait annuellement l'industrie italienne. Des tapisseries de cuir doré furent fabriquées aux faubourgs Saint-Jacques et Saint-Honoré et l'emportèrent sur les plus belles étoffes. La rivière d'Etampes alimentait des moulins qui sciaient le fer et le martelaient ; c'était encore une industrie qui délivrait la France d'un tribut payé à l'étranger. Les moulins d'Étampes, disent les procès-verbaux de l'assemblée du commerce, faisaient plus d'ouvrage en un jour que le meilleur chaudronnier en un mois et à meilleur marché. Ces fabriques fournissaient aussi des cuirasses et diverses espèces d'armes. Au faubourg Saint-Victor et à l'embouchure de la rivière de Bièvre, on travaillait l'acier fin. L'assemblée de commerce demanda le rétablissement des verreries, qui avaient été ruinées par les fabriques de cristaux introduites par des Italiens et protégées par le gouvernement. Elle rappelait que les verreries avaient été jadis « ordonnées pour les gentilshommes nécessiteux qui s'y pouvaient adonner et en faire trafic sans déroger à la noblesse. » Elle exprimait en même temps le vœu que les Italiens communiquassent le secret de leur art à des ouvriers français. Il serait trop long de rappeler toutes les améliorations dont le conseil de commerce eut l'initiative. Il nous suffira de dire qu'il mérita l'éloge qu'en a fait Isaac Laffemas en déclarant « que la chambre de commerce est le vrai fondement de remettre et conserver le trafic général qui avait été perdu faute de bon ordre. » Le commerce et l'industrie n'avaient été jusqu'alors que des institutions locales, elles devinrent de plus en plus nationales. Le gouvernement seconda avec ardeur cet élan de la France vers les améliorations pacifiques. Il ouvrit de nouvelles communications. Sully fit commencer les travaux du canal de Briare, dont Charles V avait conçu le projet. Des traités de commerce avec le sultan et l'Angleterre préparèrent de nouveaux débouchés à l'industrie. Tel fut aussi l'avantage de la colonisation du Canada renouvelée, sous Henri IV, par Samuel Champlain (1608). Québec devint la capitale de cette Nouvelle France et le centre d'un vaste commerce de pelleteries. Une compagnie privilégiée ne tarda pas à en obtenir le monopole.

Malgré les troubles de la minorité de Louis XIII, l'impulsion donnée au commerce par Henri IV se soutint. Une compagnie fut organisée, en 1611, pour le commerce des Ingles orientales, et une ordonnance régla la compétence des juges-consuls. Aux états généraux de 1614, le tiers état émit quelques vœux utiles au commerce. Mais ce fut surtout lorsque Richelieu se fut emparé de la direction de la marine, en 1626, sous le titre de surintendant général de la navigation, que le commerce fut encourage. Deux compagnies se formèrent à l'instigation du ministre. l'une dite compagnie du Morbihan pour le commerce des Indes orientales; l'autre pour le commerce des Indes occidentales. Des armateurs stimulés par Richelieu reprirent la colonisation de Canada et fondèrent des comptoirs dans les Antilles, à Saint-Domingue, à Saint-Christophe, à la Barbade. Les anciennes relations commerciales de la France et de la Turquie furent confirmées par de nouveaux traités, et des consuls etablis dans les échelles du Levant, Richelieu envoya Saint Memin en Perse, de Chalard et le commandant de Rasilly dans le Maroc, où ils signèrent un traité de commerce en 1531. A l'intérieur, Richelieu multiplia les movens de communication et de transport, acheva le canal de Briare, rendit navigables les rivières d'Ourcg, de Chartres, de Dreux, d'Étampes, et organisa de nouveaux relais de poste. Ce ministre, qui portait le poids des affaires de l'Europe, ne négligea rien pour développer la richesse nationale.

Son successeur Mazarin n'eut pas ce génie universel. Applique presque exclusivement à la politique extérieure, il negligea le commerce. On remarque cependant les ordonnances pour l'établissement d'une manufacture de tapis de Turquie à la Savonnerie (16 octobre 1644). pour l'onverture du canal du Languedoc qui ne fut commencé que vingt ans plus tard, pour la navigation du canal du Loing en 1646, enfin une première ordonnance sur le régime colonial. On doit à Fouquet, qui, dans la dernière partie du ministère de Mazarin, sut surtout chargé de l'administration intérieure. la création d'une compagnie du Nord avec privilége exclusif pour le commerce des huiles de baleine; il encouragea les compagnies qui équipaient des vaisseaux pour les Amériques septentrionale et meridionale et établit pour relever la marine française un droit protecteur de cinquante sous par tonneau sur tous les navires étrangers. Malgré ces mesures, le commerce languissait, lorsque Colbert fut appele à la direction des finances et de l'administration intérieure.

Un des principaux titres de Colbert est d'avoir su donner au commerce une active impulsion. Il s'efforça d'ouvrir aux produits français des débouchés exté-

rieurs. Cing compagnies furent organisées, en 1664, pour le commerce des Indes orientales et occidentales, du Levant, du Nord et de l'Afrique (Senégambie), Jamais les colonies françaises ne furent plus florissantes ( voy CoLo-NIES.) En Amérique, la France avait un véritable empire, et elle possedait d'importants comptoirs aux Indes et en Afrique. Une puissante marine militaire protegeait les colonies et la marine marchande. A l'intérieur, le caual du Languedoc unissait les deux mers, et peu de temps après le canal d'Orleans completa le canal de Briare. Des coches d'eau établis sur la Seine facilitèrent l'approvisionnement de Paris et l'arrivage des denrées de toute nature. Le mauvais état des routes « empéchait notablement le transport des marchandises, » dit une ordonnance de 1664. Colbert prescrivit aux intendants d'améliarer les voies de communication . et c'est de cette époque que datent la plupart des grandes routes de France. Leur beauté changeait les voyages en promenade. Me de Sévigné, qui se rendait de la Charité à Nevers, écrivait à sa fille le 20 septembre 1667 : « C'est une chose extraordinaire que la beauté des routes : on n'arrête pas un seul moment : ce sont des mails et des promenades partout, toutes les montagnes aplanies, la rue d'enfer un chemin de paradis; mais non, car on dit que le chemin en est étroit et laborieux, et celui-ci est large, agréable et délicieux. Les intendants ont fait des merveilles, et nous n'avons cessé de leur donner des louanges. » Colbert diminua les douanes intérieures qui entravaient le commerce; mais il ne put entièrement détruire ces institutions nées du système féodal et maintenues par des intérêts ou des préjuges opiniatres (voy. Douanes). Les anciennes manufactures furent encouragées et perfectionnées; on en fonda de nouvelles. Glaces de Venise, points d'Angleterre, bas au métier, draps fins de Louviers, de Sédan, d'Abbeville; draps communs d'Elbeuf, feutres de Caudelec, soieries de Tours et de Lyon, tapisseries de la Savonnerie, de Beauvais et d'Aubusson; perfectionnement de l'horlogerie, culture de la garance, produits variés du fer, de l'acier, du cuir. des ierres argileuses, en un mot toutes les branches de l'industrie reçurent de Colbert un técond développement. Il voulait mettre la France, comme il le fait dire à Louis XIV dans le préambule d'une de ses ordonnances, en état de se passer des étrangers pour les choses néces-saires à l'usage et à la commodité des Français. Il attira des ouvriers habiles

d'Angleterre, de Flandre et d'Italie. Le secret de la trempe de l'acier fut dérobé à l'Angleterre. Le Hollandais Van Robais établit à Abbeville, en 1664, une célèbre fabrique de draps. Les porcelaines de Sèvres furent bientôt renommées dans toute l'Europe. La manufacture des Gobelins, qui remontait à l'époque de Henri IV, fut placée sous la direction de Le Brun, et ses tapisseries éclipsèrent les produits de tous les établissements étrangers. On 2 reproché à Colbert d'avoir maintenu le système des corporations (voy. ce mot) et multiplie les mesures prohibitives destinées à protéger le commerce national. Mais en admettant, ce qui n'est pas prouvé, que l'industrie française eut pu prosperer sans ces mesures protectrices, comment faire un crime à Colbert de vues étroites peut-être, mais universellement adoptées à cette époque? D'ailleurs est-il nécessaire d'imputer au système prohibitif la décadence du commerce qui s'explique tout naturellement par la prépondérance de Louvois, par les dépenses excessives de la guerre et l'accroissement des impôts? Un étranger illustre, observateur éclaire et attentif. s'est charge de repondre à ces critiques, Sir William Temple visitant la France, en 1678, lorsqu'elle venait de soutenir les deux guerres de Flandre et de Hollande, rendait un éclatant hommage à l'administration de Colbert , à la prospérité industrielle et commerciale de la France, et proclamait ce pays le plus riche et le plus florissant du monde. Colbert n'avait rien neglige pour porter vers l'industrie et le commerce les capitaux qu'absorbaient les prêts à intérêt ou le prix exorbitant des offices. Il réduisit l'intérêt de l'argent du denier 18 au denier 20 (de 5 1/2 à 5 p. 0/0), et fixa le prix des charges de judicature. La réorganisation des consulats et les renseignements que Colbert se faisait remettre sur les ressources de chaque pays, et les avantages que le commerce français pouvait y trouver, sont une nouvelle preuve de sa sollicitude pour la richesse nationale. Un véritable code de commerce. préparé par les soins de ce ministre, fut publié, en 1673, sons le nom d'ordonnance du commerce. Tenue des livres, mode de payement, lettres et billets de change, contrainte par corps, sociétés de commerce, faillites, banqueroutes, juridiction des tribunaux de commerce, tout y était réglé avec un soin minutieux.

Tant que Colbert vécut, le commerce resta florissant. Ce ministre détendit les protestants, dont l'activité s'était tournée exclusivement vers les spéculations in-

dustrielles et commerciales. Mais, après sa mort (1683), la funeste influence de Louvois, qui, pour maintenir son autorité , précipitait Louis XIV dans des guerres perpetuelles, la revocation de l'édit de Nantes (1685) qui força tant de familles à porter dans les contrées voisines leurs richesses et leur industrie, les embarras financiers, l'énormité des impôts qui écrasaient les marchands, les désastres des guerres dont les colonies étaient les premières victimes et qui retombaient par consequent sur le commerce et l'industrie, tout contribua à ruiner l'œuvre de Colbert. Ce fut en vain qu'on s'efforça de ranimer le commerce par des institutions utiles. Ni la permission accordée aux nobles de faire le commerce en gros sans déroger, ni l'établissement du conseil du commerce institué le 29 juin 1700, ni la création de six intendants de commerce en mai 1708, ni entin les règlements nouveaux pour encourager la marine et le commerce ne purent leur rendre leur ancienne prospérité. Il importe cependant de signaler les efforts tentés dans les dernières années du règne de Louis XIV, et spécialement l'organisation des chambres de commerce. Il en existait une à Marseille depuis un temps immémorial. Elle avait été réorganisée en 1660. La seconde chambre fut établie à Dunkerque en 1700. En 1701, les villes de Lyon, Rouen, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, la Rochelle, Nantes, Saint-Malo, Lille, Bayonne, eurent aussi leurs chambres de commerce. La mission de ces chambres est marquée par l'ordonnance de Louis XIV : « Elles pourront, dit ce roi, adresser leurs memoires contenant les propositions qu'elles auraient à faire sur ce qui leur paraîtra le plus capable de faciliter et augmenter leur commerce, »

Le xvine siècle fut surtout une époque de théories commerciales. Le système de Law fut une des premières manifestations de cette disposition aventureuse. Il donna d'abord une certaine activité au commerce en concentrant dans les mains d'une compagnie tous les privilèges et toutes les ressources financières la France fonda alors la Nouvelle-Orleans, qui tira son noni du régent. Mais la chute de Law (1720). et la ruine d'un grand nombre de familles, portèrent au commerce un coup dont il se releva difficilement. Cependant on voit s'établir vers cette époque le bureau de commerce (1722), puis la bourse de Paris (1724), et le conseil royal de commerce (1730). Mais les désastres de la marine française, pendant les deux guerres de sept ans, la perte d'une grande partie des colonies françaises à la paix de Paris

(1763), entraînèrent la décadence du commerce exterieur. Sous Louis XVI, l'administration de Turgot fut zélée pour le commerce. Elève des économistes, et partageant leurs idées sur la liberté commerciale, il abolit les jurandes et corporations, et fit disparaltre les entraves qui interceptaient les communications entre les diverses parties de la France. En même temps l'Etat donna une certaine impulsion au commerce par la réorganisation de la caisse d'escompte qui datait de 1767, mais qui fut reconstituée en 1776. Un inspecteur général était chargé d'étudier les besoins du commerce, et d'en rendre compte au ministre. Malheureusement Turgot ne fit que passer au pouvoir. Renversé par une coalition d'intérêts et de passions, il ne put réaliser ses réformes. La révolution s'en chargea; mais elle les fit triompher au milieu d'un tel bouleversement, que le commerce fut comme suspendu pendant plusieurs années. Il se releva sous le consulat, et, malgre les obstacles qui résultaient de la guerre maritime avec l'Angleterre, il prit un grand essor. Parmi les mesures qui y contribuèrent, on ne doit pas oublier l'unité de poids et de mesures, et l'uniformité des lois commerciales réunies en code de commerce. Un arrêté consulaire du 24 décembre 1802 (3 nivôse an XI), créa vingt-deux chambres de commerce. chargées d'éclairer le gouvernement sur les besoins et les vœux du commerce. Enfin, en 1812, fut créé un ministère spécial du commerce. Supprimé en 1814, il a été retabli une première fois en 1828, et une seconde fois en 1830. Il comprensit deux directions spéciales chargées du commerce intérieur et extérieur. Le ministère du commerce a été réuni, en 1852, au ministère de l'intérieur. Le conseil supérieur du commerce, réorganisé en 1831, se compose de douze membres nommés par le chef de l'État, et des présidents des conseils généraux du commerce, des manufactures et du conseil d'agriculture. Il est consulté sur les projets de traités de commerce ou de navigation, sur la législation commerciale des colonies, sur les vœux du conseil général du commerce, etc. Dans les temps modernes, le gouvernement, en protégeant et encourageant le commerce, a compris que sa mission était surtout de consulter et de réaliser les vœux du pays. Les chambres de commerce ont été organisées dans ce but. L'ordonnance du 16 juin 1832 en a porté le nombre à quarante-sept. Elles se composent des principaux représentants du commerce élus par la totalité des commerçants. Le nombre des membres est

tantôt de neuf, tantôt de quinze, suivant l'importance des places de commerce. Les villes, où ces chambres sont établies, sont : Abbeville, Amiens, Arras, Avignon, Bastia, Bayonne, Besançon, Bordeaux, Boulogne, Caen, Calais, Carcassonne, Chalons-sur-Saone, Cherbourg, Clermont-Ferrand, Dieppe, Dunkerque, Fécamp, Granville, Gray, la Rochelle, Laval, le Havre, Lille, Lorient, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Morlaix, Mulhouse, Nantes, Nîmes, Orleans, Paris, Reims, Rochefort, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Etienne, Saint-Malo, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Troyes, Valenciennes. Le but principal de l'institution des chambres de commerce, est de présenter des vues sur les moyens d'accroître la prospérité du commerce, sur les obstacles qui en arrêtent le développement, etc. Pour faire entendre leurs conseils et leurs vœux, les chambres de commerce détèguent un conseil de soixante membres. qu'on appelle conseil général du commerce. Paris nomme huit membres, les villes de Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, Nantes, le Havre, chacune deux; les quarante autres villes nomment chacune un membre. Le conseil général doit tenir une session par an, à l'époque fixée par le ministre du commerce; il peut y avoir en outre des sessions extraordinaires du conseil général du commerce.

Le mouvement général du commerce extérieur de la France de 1836 à 1850, a été résumé dans l'Annuaire de l'Économie politique (1852), auquel nous empruntons les tableaux suivants:

ANNÉES, IMPORTATIONS, EXPORTATIONS.

| 1 | 836 | 906 millions | 961 millions |
|---|-----|--------------|--------------|
| 1 | 837 | 808          | 758          |
| 1 | 838 | 937          | 956          |
| 1 | 839 | 947          | 1003         |
| 1 | 840 | 1052         | 1001         |
| 1 | 841 | 1121         | 1066         |
| 1 | 842 | 1142         | 946          |
| 1 | 843 | 1187         | 992          |
| 1 | 844 | 1193         | 1147         |
| 1 | 845 | 1240         | 1187         |
| 1 | 846 | 1257         | 1180         |
| 1 | 847 | 1343         | 1271         |
| 1 | 848 | 862          | 1153         |
| 1 | 849 | 1142         | 1423         |
| 1 | 850 | 1174         | 1531         |

Il existe une histoire générale du commerce en anglais par Anderson: Historical and chronological deduction of trade and commerce, Londres, 1762. On attend encore une histoire spéciale du commerce français.

COMMERCE (Tribunaux de). - Voy. TRI-BUNAUX. 7007

18

2

v

COMMISE. - La commise avait beaucoup de rapports avec la confiscation d'un fief, et cependant elle ne doit pas être confondue avec la confiscation. La commise était la saisie d'un fief par le seigneur dominant pour délits privés, tandis que la véritable confiscation était provoquée par des crimes publics. Les délits qui entraînaient la commise étaient le désaveu ou déclaration du vassal qu'il ne relevait pas de son légitime seigneur, un acte injurieux ou acte de félonie envers le suzerain. Un fief tenu par un mineur ou par une femme mariée ne pouvait être niis en commise. On appelait encore commise la confiscation des marchandises qui n'avaient pas payé les droits d'entrée.

COMMISSAIRES. — Nom donné à tous ceux qui recevajent une mission du roi ou d'une assemblée pour inspecter les provinces, administrer la justice, soutenir une loi devant les assemblées politiques, etc. — Commissaires de polite. Voy. POLICE.—Commissaires des guerres, fonctionnaires chargés de veiller à l'approvisionnement des armées. Voy. Hierarchie Militaire. — Commissaires des vivres. Voy. Hierarchie Militaire. — Commissaires ministériels chargés de faire la vente des biens meubles.

COMMISSION. — On a souvent donné ce nom à des tribunaux extraordinaires. Voy. TRIBUNAUX EXTRAORDINAIRES. — On appelait aussiquelquefois commissions des comités choisis dans les assemblées pour préparer une loi ou prendre les mesures nécessaires au salut de l'État.

COMMISSION PAR LETTRES EN COM-MANDEMENT. — Lettres par lesquelles un juge enjoignait à un juge inférieur d'exécuter un ordre.

COMMISSION ROGATOIRE. — La commission rogatoire différait de la commission en commandement en ce qu'un juge priait un autre juge, son égal, de mettre à exécution un arrêt ou mandement.

COMMITTIMUS. — Ce mot latin indiquait un privilège accordé à un certain nombre d'officiers royaux, de dignitaires, de prélats et de maisons religieuses pour faire évoquer tous leurs procés devant des juges spéciaux, tels que les maîtres des requêtes, le grand conseil, etc. Il y avait deux espèces de committimus: 1º le committimus du grand sceau qui s'étendait à toute la France; mais, pour qu'une affaire fût évoquée d'un parlement aun autre, il fallait qu'il s'agit d'au moins mille livres; 2º le committimus du petit sceau qui n'avait lieu que dans le ressort d'un parlement, et évoquait les affaires aux requêtes du palais (c'est-à-dire à une chambre spéciale du parlement appelée chambre des requêtes). Les lettres de committemus ne duraient qu'un an; au bout de ce temps il fallait les faire renouveler.

COMMUNAUTÉS ECCLÉSIASTIQUES. — Voy. ABBAYES et CLERGÉ RÉGULIER.

COMMUNE. — Ce mot désigne aujourd'hui une circonscription territoriale de peu d'étendue soumise à une même administration municipale (voy. MUNICIPALITE). Au moyen âge la commune avait un tout autre caractère. C'ciait une petite république qui avait ses lois, aes magistrats, sa milice et ses privilèges. Il importe, pour avoir une idée des communes, d'insister surtrois points : leur origine, leur organisation, et enfin les conséquences du régime communal.

S ler. Origine des communes. - On

peut distinguer plusieurs origines des communes. Les unes viennent de l'empire romain; ce sont les anciens municipes (voy. ce mot) se continuant à travers le moven age. C'était surtout dans le midi de la France que se trouvaient ces cités romaines. Les noms de Capitole, donné à la maison de ville de Toulouse, et de capitouls à ses magistrats municipaux attestaient cette tradition. On la retrouve encore dans les consuls d'Avignon et de plusieurs autres cités de la France méridionale. Dans le nord, les communes datent presque toutes du xiiº siècle. Beaucoup naquirent d'une insurrection de la bourgeoisie contre les seigneurs féodaux; on en peut lire l'histoire dans les Lettres de M. Ang. Thierry sur les communes du Mans, Laon, Saint-Quentin, etc. Les chartes octroyées par les rois et les seigneurs ont été la troisième source des communes. La bourgeoisie, enrichie par l'industrie et le commerce, avait acquis une nouvelle importance, surtout depuis les croisades Pour entreprendre ces expéditions lointaines, les nobles étaient forcés de réaliser des sommes considérables qu'ils ne pouvaient obtenir des bourgeois qu'en leur cédant des priviléges. Beaucoup de chartes communales furent ainsi concédées par les seigneurs ou par les rois de France. Louis VI comprit tout le parti qu'il pouvait tirer des bourgeois contre les seigneurs féodaux. On le vit, dès le commencement du xue siècle, s'allier avec les vilains qui, sous la bannière de leur curé, marchèrent au se-cours de la royauté et contribuèrent puis-

samment à sa victoire. Ainsi, tradition

romaine, insurrection des bourgeois, concessions feodales ou royales, telles sont les trois origines des communes. Elles ne s'etablirent pas sans résistance. Les histoires contemporaines portent la trace des luttes entre les anciens pouvoirs et la bourgeoisie. « Commune, dit un écrivain du xir siècle, Guibert de Nogent, est un nom nouveau et détestable, et voici ce qu'on entend par ce mot : les gens taillables ne payent plus qu'une fois Pan à leur seigneur la rente qu'ils lui doivent. S'ils commettent quelque délit, ils en sont quittes pour une amende légalement fixée. » Ainsi l'arbitraire faisait place au droit; c'est le caractère glorieux de la

révolution communale. 11. Organisation des communes. -La diversité d'origine explique la diversité d'organisation des communes. Quelques unes avaient une constitution toute républicaine ; d'autres ne jouissaient que de certains privilèges et étaient forcées de se soumettre à l'autorité des magistrats royaux. Là, elles élisaient leurs maires, votaient leurs impôts, levaient et dirigesient leurs milices, avaient l'adminis-tration de la justice; ici, elles n'exerçaient que quelques droits secondaires , comme la basse justice, la répartition et la perception des taxes municipales, la surveillance des voies publiques et la présentation de candidats entre lesquels le roi choisissait les administrateurs de la cité. Malgré ces nombreuses variétés, il y avait pour toutes les communes certains caractères généraux qu'il importe de signaler. Le premier était l'assistance mutuelle. Les membres de la commune s'appelaient souvent les jures. En effet, ils juraient de se défendre mutuellement et de protéger les droits de leur ville. De là aussi les noms d'amitié, de paix qui servent à désigner certaines organisations communales du moyen âge. Les jurés se garantissaient les droits civils et quelques droits politiques. Parmi ces derniers, était le droit d'elire leurs magistrats. Dans le nord on les appelait majeurs, maires, echevins, prevots des marchands; dans le midi, consuls, capitouls, jurats. Les formes de l'election variaient à l'infini. Dans l'origine, ces magistrats rendaient la justice aux bourgeois, commandaient la milice communale, donnaient aux actes privés ou publics un caractère d'authenticité par l'apposition de leur sceau, présiduient à la répartition et à la levée de l'impôt. Ils étaient assistés dans l'exercice de leurs fonctions par un certain nombre de bourgeois choisis par leurs concitoyens et formant le conseil municipal de l'époque. Il y avait presque toujours une seconde assemblée, tantôt de cent bourgeois, tantôt d'un plus grand nombre de notables, que l'on convoquait pour sanctionner les impôts votés par le petit conseil ou pour aviser aux circonstances extraordinaires.

La cloche communale était le symbole de l'indépendance de la cité. Quand les rois voulaient punir une ville ils lui enlevaient sa cloche. La cloche communale était ordinairement suspendue dans une tour, appelée beffroi (voy. ce mot). Au moindre signe d'alarme, le guetteur, qui veillait au haut du beffroi, faisait retentir la cloche, dont les sons précipités appelaient les bourgeois aux armes. C'était encore la cloche communale qui avertissait les hourgeois de se rendre à l'as-semblée et sonnait le couvre-feu. Cette cloche était quelquefois appelée cloche banale, bancloche ou bancloque. L'u-sage de la cloche était tellement un symbole de liberté, que lorsqu'une place était prise, ses cloches étaient confisquées de droit, et il fallait que les habitants les rachetassent. Napoleon fit revivre cet ancien usage, lorsqu'il s'empara de Dantzig en 1807. Les habitants payèrent une somme considérable pour racheter leurs cloches qui avaient été données à l'artillerie. Les villes avaient aussi leurs armoiries, qui rappelaient tantôt une circonstance glorieuse de l'histoire locale, tantôt la nature spéciale de l'industrie quelquefois elles avaient le caractère emblématique de la plupart des blasons (voy. le mot BLASON). La commune avait un sceau particulier empreint de ses armes. Veiller à la désense de la cité, en garder les murs et les portes, tendre les chaînes qui arrètaient la cavalerie féodale, était encore un des privilèges communaux. L'exemption d'impôts, à moins qu'ils ne fussent votés par l'assemblée des bourgeois, la dispense du service militaire, des corvées, en un mot de toutes les charges qui n'étaient pas municipales, le droit exclusif pour les bourgeois de trafiquer dans l'intérieur de leur ville, le privilège de ne pas reconnaître d'autre juridiction que celle des magistrats de la cité, tels étaient les principaux avantages des habitants des communes.

§ III. Résultats de l'organisation communale. — Cette organisation eut ses avantages et ses inconvénients. Elle forma à la liberté le peuple des villes, et luiinspira des sentiments énergiques; mais en même temps elle fractionna la France en une multiude de petites républiques. Utile au xii siècle pour émanciper la bourgeoisie et affaiblir la féodalité, la révolution communale pouvait diviser la France

.....

et la réduire à l'impuissance en lui enlevant l'unité. Tel a été, en effet, le résultat du système communal partout où il a prévalu exclusivement. L'italie en est restée à jamais affaiblie, et par suite livrée à l'étrapger. Les luttes de Venise et de Gènes, de Gand et de Bruges, pour ne citer que les exemples les plus illustres. attestent les dangers des rivalités communales, lorsqu'elles ne furent pas contrebalancées et dominées par une autorité supérieure. En France, ce fut la royauté qui apparut comme médiatrice entre les communes. Elle commença à les organiser sur un plan uniforme dès le xiiie siècle : saint Louis règla les conditions de l'élection des maires et de la comptabilité communale. Une ordonnance de 1256 ( Ordonnances des rois de France, 1, 682) fixa un même jour pour la nomination des maires; ce fut le lendemain de la Saint-Jude. Le nouveau maire . l'ancien et quatre notables, dont deux avaient eu, pendant l'année, l'administration des biens de la ville, devaient venir à Paris, aux octaves de la Saint-Martin, pour rendre leurs comptes, Il était défendu aux communes de donner ou de prêter, sans l'autorisation du roi, autre chose que du vin en barils et en pots. Les deniers communs étaient déposes dans un coffre ; personne ne pouvait y toucher, hors celui qui était chargé de la dépense, encore ne devait-il pas garder entre ses mains plus de vingt livres à la fois. Une seconde ordonnance indique le mode à suivre pour l'election des maires. 1.a commune présentait une liste de quatre candidats entre lesquels choisissait le roi. - Les successeurs de saint Louis voulurent soumettre les communes aux impôts, dont les exemptaient leurs priviléges. De là les révoltes des villes au xive siècle, et l'abolition de la plupart des priviléges communaux à cette époque ou dans le siècle suivant. Mais, si une organisation devenue abusive disparut, le grand fait de l'émancipation de la bourgeoisie ne périt pas. Le tiers état était constitué; il siégea désormais dans les assemblées politiques et dans les parlements; il fut une des forces de la France. Voy. Tiers état. - On doit surtout consulter pour l'origine et l'organisation des communes, les Lettres sur l'Histoire de France, par M. Augustin Thierry; l'Introduction aux récits merovingiens, du même auteur, et le Cours d'histoire de la civilisation en France, par M. Guizot.

1

å

18

COMMUNE DE PARIS. — La commune de Paris, qui est célèbre par le rôle qu'elle a joué dans la révolution, se composait d'un maire, de seize administrateurs, d'un conseil municipal de trente-deux membres. d'un conseil général de quatre-vingt-seize notables, d'un procureur général et de ses deux substituts. Le maire était président du conseil exécutif de la commune, composé des seize administrateurs, dont chacun avait une attribution distincte. Le conseil municipal s'assemblait au moins une fois tous les quinze jours. Il était convoqué extraordinairement, si le maire le jugeait convenable. La moitié des membres du conseil pouvait aussi exiger une convocation. Le conseil général n'avait point de réunions régulièrement fixées. Le maire, la majorité des administrateurs. on une délibération du conseil municipal pouvaient provoquer une convocation du conseil général de la commune de Paris. Il comprenait non-seulement les quatrevingt-seize notables, mais le maire, les administrateurs, et les membres du conseil municipal. C'était ce corps de cent quarante-sept membres qui formait le redoutable pouvoir appelé la commune de Paris.

COMMUNION. — Les rois de France avaient droit de communier sous les deux espèces, Voy. RITES RELIGIEUX.

COMMUTATION DE PRINE. — Le droit de commuer la peine ou de faire grâce est un des privilèges du chef de l'État. Voy, GRACE (Droit de).

COMPAGNIE. - Partie d'un bataillon. Voy. Armée et Organisation militaire.

COMPAGNIE FRANÇAISE, COMPAGNIE NORMANDE. — On appelait ainsi au moyen âge des associations de mariniers de Paris et de Rouen qui avaient le monopele du commerce de la Seine. Ces compagnies sont quelquefois désignées sous le nom de Hanses. Voy. HANSE.

COMPAGNIES. - Réunion de personnes associées pour le commerce, l'étude des lettres, la guerre, etc. De là les compagnies commerciales, Voy. Colonies et COMMERCE. - Compagnies d'ordonnance. compagnies de cavalerie instituées par Charles VII. Voy. ARMÉE. - Compagnies franches. Les compagnies franches se composaient de bandes indisciplinées qu'on lançait contre l'ennemi en temps de guerre, mais qui souvent, pendant la paix, dévastaient le pays qu'elles auraient dû défendre. Ces troupes mercenaires furent désignées à certaines époques sous le nom de grandes compagnies. Voy An-MEE. - Compagnies ( Grandes ). Troupes mercenaires qui ravagerent la France principalement au xive siècle. Voy. GRAN-DES COMPAGNIES. - Compagnies d'assurances. Voy. ASSURANCES. — Compagnies de Jehu. Voy. JERU. — Compagnies litteraires. Voy. ACADÉMES. — Compagnies souveraines. On dounait le nom de compagnies ou cours souveraines, dans l'ancienne monarchie, aux tribunaux qui jugeaient sans appel, comme les parlements, grand conseil, chambres des comptes, cours des aides et cours des monnaies.

COMPAGNON. — Monnaie flamande du xive siècle, qu'on appelait encore gros de Flandre.

COMPAGNONS DE GUERRE. - Voy. LEUDES, FÉODALITÉ ET GERMAINS.

COMPAGNONNAGE. — Association d'ouvriers. Voy. Corporation.

COMPÈRE, COMMÈRE. — On désigne sous ces noms les femmes et les hommes qui ont tenu ensemble un enfant sur les fonts baptismaux.

COMPOSITION. - Rançon payée pour un délit ou un crime. Voy. WEHRGELD.

COMPTABLES (Agents). — Nom donné aux fonctionnaires qui administrent les finances de l'Etat.

comptant (Acquits et Ordonnances de). — Ordonnances pour des dépenses dont le moil n'était pas connu de la cour des comptes. Le roi se bornait à écrire sur les ordonnances de comptant : « Jossis le moilf de cette dépense. Les porteurs d'acquits de comptant ou billets signés du roi touchaient l'argent sans donner de recu.

COMPTES (Chambre et Cour des). — Nom du tribunal chargé de reviser les comptes des financiers. Voy. CHAMBRE DES COMPTES.

COMPTOIRS D'ESCOMPTE. - La Banque de France établit, dès 1808, des comptoirs d'escompte à Lyon et à Rouen; en 1810, elle en fonda un troisième à Lille. Elle renonça, en 1818, à ces succursales qui devinrent banques départementales; mais en 1838, comme les banques départementales se multipliaient, la Banque de France établit de nouveau des comptoirs dans les départements, entre autres à Reims et Saint-Étienne (1836); Saint-Quentin (1837); Montpellier (1838); Grenoble et Angoulême (1840); Besançon, Caen, Châteauroux et Clermont-Ferrand (1841); Mulhouse (1843). Une loi du 30 juin 1840 statua que les comptoirs d'escompte de la Banque de France ne pourraient être établis ou supprimés qu'en vertu d'une ordonnance royale, tendue sur la demande du conseil général de la

Banque, dans la forme des réglements d'administration publique. Une ordonnance du 25 mars 1841, confirma à la Banque de France le privilége exclusif ed'émettre du papier-monnaie dans les villes où elle a fondé des comptoirs. Le chef de l'État nomme le directeur de chaque comptoir d'escompte ; le gouverneur de la Banque nomme les administrateurs, et le conseil général de la Banque les censeurs. Les divers comptoirs payent les billets qu'ils ont émis. Néanmoins, avec l'autorisation du conseil général, ces billets penvent être paves, à Paris, par la Banque de France et réciproquement les billets émis à Paris peuvent être remboursés dans les comptoirs des départements. Depuis 1848, toutes les banques départementales ont été changées en comptoirs d'escompte de la Banque de France.

cOMPULSOIRE. — Le compulsoire ou lettres de compulsoire étaient accordés en chancellerie pour contraindre les notaires, greffiers, curés et autres, à représenter les titres, contrats, aveux, dénombrements, sentences, actes de décès, de mariages, de baptèmes, etc., qui étaient en leur possession et pouvaient être nécessaires pour l'instruction d'un procès.

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE.—On donne le nom de comput ecclésiastique à l'ensemble des calculs nécessaires pour déterminer l'époque de la fête de Pâques. Ceux qui s'occupent de ces calculs se nomment computistes. Les éléments nécessaires pour cette détermination sont : la lettre dominicale, le nombre d'or, et l'épacte.

1º Lettre dominicale. - On désigne dans le calendrier, dit perpétuel, les sept jours de la semaine par les sept premières lettres de l'alphabet. Le 1er janvier est marqué A; le 2, B, etc.; le 7, G. On voit, d'après cela, que l'année étant composée de cinquante-deux semaines, plus un jour, la lettre A servira à marquer le dernier jour de l'année. La lettre qui, pour une année, répond au dimanche, se nomme la lettre dominicale pour cette année. Ainsi, 1851 a commencé un mercredi. A a désigné le mercredi, et E pour toute cette année a désigné le dimanche. E a été la lettre dominicale pour 1851. L'année suivante, elle a été D, c'est-à-dire que la lettre dominicale rétrograde d'un rang d'une année à la suivante. Pour les années bissextiles, on compte deux lettres dominicales; la première sert du 1er janvier au 24 février, jour de la Saint-Mathias; la deuxième pour tout le reste

de l'année; ainsi, pour l'année bissextile 1852, les lettres dominicales sont D et C. Depuis longtemps on est dans l'usage de changer la lettre dominicale à partir du 1er mars seulement. La première année de notre ère a commencé un samedi; la lettre A indiquant le samedi, la lettre B fut la lettre dominicale de l'an 1; A celle de l'an 11; G celle de l'an 111, etc. On a dressé des tableaux donnant la lettre dominicale pour une longue suite d'années. L'illustre astronome Delambre a également donné une formule propre à cette détermination, Cette formule est assez compliquée, puisqu'on doit y avoir égard aux réformes julienne et grégorienne.

2º Le nombre d'orrépond à une période astronomique remarquable, découverte par les Athéniens Méton et Euctémon. Elle consiste en ce que, dans une période de dix-neuf années tropiques, les mêmes lunaisons reviennent périodiquement. Ainsi, si la lune a été nouvelle le 1er janvier d'une certaine année, elle le sera encore et à peu près à la même heure, au 1er janvier, dix-neuf ans plus tard. Cette période de dix-neuf ans se nomme cycle lunaire ou de Méton, et le numéro d'ordre d'une année dans ce cycle se nomme nombre d'or.

3º On appelle épacte l'âge de la lune au 1er janvier d'une certaine année. La lettre dominicale, le nombre d'or et l'é-pacte sont inscrits en tête de tous les calendriers. On y trouve encore le cycle solaire et l'indiction, dont nous ne dirons qu'un mot, leur considération n'étant pas utile pour la détermination de la fête de Paques. Le cycle solaire est une période de vingt-huit années, au bout desquelles les mêmes jours reviennent aux mêmes dates du mois. L'indiction est une période de quinze années qui ne répond à aucune période astronomique, mais à une division cadastrale qui servait de base à l'impôt et revenait tous les quinze ans. Cette période date du temps de Constantin; les papes, depuis Grégoire XIII, ont fait commencer cette période le 1er janvier de l'an 313; les dates qui se rapportent à cette supposition portent le nom d'indiction romaine.

D'après une décision du concile de Nicce, tenu en 325, la fête de Paques doit se célébrer le premier dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe, qu'on regardait alors comme tombant invariablement le 21 mars. La pleine lune qui suit cette époque se nomme lune pascale; c'est de la date de cette lune pascale que dépend celle de la fête de Paques.

COMTE, COMTESSE, COMTÉ. - Le titre

de comte remonte à l'empire romain. On voit, en effet, dans les derniers temps de l'empire romain, un comte des largesses sacrées (comes sacrarum largitionum). un comte des domestiques ou des gardes de l'empereur (comes domesticorum), il v eut aussi des comtes chargés du gouvernement des provinces. Les barbares, après la conquête de la Gaule, conservèrent les titres de comtes (grafs ou grafions). Dans le principe, les comtes étaient des gouverneurs de provinces nommés par les rois; mais peu à peu ils se rendirent presque indépendants. Enfin, Charles le Chauve, par le capitulaire de Kiersy-sur-Oise (877), proclama que l'autorité des comtes serait héréditaire. Voici la traduction de quelques passages importants de ce capitulaire: « Si un comte de ce royaume vient à mourir, et que son fils soit auprès de nous, nous voulons que notre fils, avec ceux de nos fidèles qui ont été les plus proches parents du comte défunt, et avec les autres officiers du comté, et l'évêque, dans le diocèse duquel le comté est situé. pourvoient à l'administration jusqu'à ce que la mort du comte nous ait été annoncée, et que nous ayons conféré à son fils. present à notre cour, les honneurs dont son père était revêtu. Si le fils du comte défunt est enfant, que les autres officiers et l'évêque aient l'administration du comté, jusques à l'époque où nous pourrons conferer au fils les mêmes honneurs. » (Recueil des capitulaires, par Baluze, II, 263-269.) Sous le régime féodal, le titre de comte désigna le troisième degré de la hiérarchie des seigneurs. Le comte venait après le duc et le roi. La couronne, signe distinctif des comtes, était un cercle d'or enrichi de pierreries et de perles, rehaussé et orné de seize grosses perles. La femme d'un comte portait le titre de comtesse; leur domaine s'appelait comte. Dans l'origine, les comtes étaient les divisions geographiques et administratives des Etats mérovingiens et carlovingiens.

COMTE DU PALAIS OU COMTE PALATIN. -Le comte du palais, sous les deux premières races, était juge de tous les officiers de la maison du roi; il reunissant les offices de bouteiller, chambrier, échanson, grand prévôt de l'hôtel, grand maître de la maison du roi, connétable, etc. Sous la troisième race, cette dignité fut abolie. Le sénéchal eut une partie des attributions du comte du palais; mais cet office fut supprime en 1191, et on divisa les fonctions qui donnaient une puissance excessive à un seul titulaire. Voy. OFFICIERS (Grands).

CONARDS. - Confrérie burlesque; le

chef des conards prensit le titre d'abbé.

CONCEPTION (Puy de la). — Académie fort aucienne qui se tenait à Rouen. Elle avait été fondée en 1484, en l'honneur de l'Immaculée Concepton de la Vierge, et s'appelait aussi Académie des Palmods,

Voy. PALINODS.

CONCIERGE DU PALAIS. - Le concierge du Palais était primitivement un juge royal. Vers la fin du xº siècle, il avait movenne et basse justice dans l'enceinte du Palais, dans le fanbourg Saint-Jacques a Notre-Dame des-Champs et dans le fief de Saint-André compris dans ce taubourg. En 1348, Philippe de Valois changea le nom de concierge en celui de bailli du Palais. Des lettres patentes de Charles, regent de France, en date de 1358, accordent au concierge-bailli du Palais , avec la movemme et basse justice dans l'enceinte du Palais, la justice sur les auvents ou petites boutiques adossées aux murs du Palais, des cens et rentes sur plusieurs malsons, le droit de donner et ôter les places aux merciers qui vendaient en haut et en bas du Palais, et d'en recevoir un present une fols l'an. Lorsqu'on admettait un boucher dans la boucherie du Châtelet, il donnait au concierge du Palais trente livres et demie de viande, moltié bœuf et moltié porc, la moitié d'un chapon plumé, un demi-setier de vin , et deux gateaux. Celui qui allait recevoir cette redevance devait payer deux deniers au changeur place dans la salle des bouchers. Le concierge-bailli du Palais avait le droit de faire enlever tous les arbres secs qui se trouvaient en toutes les voiries et chemins royaux du ressort de la banlieue et vicomté de Paris, Lorsqu'il écrivait à Gonesse pour faire venir du blé ou autre chose au grenier du roi . les écorcheurs de la boucherie étaient tenus de porter ses lettres ou de les envoyer à leurs frais. Il avait l'inspection sur le portier et les gardes du Palais. En 1416, cet office fut réuni au domaine.

## CONCIERGERIE. - Voy. PRISONS.

CONCILES. — Nous avons déjà dit quelques mots en parlant du clergé (voy. CLERGÉ, des assemblées ecclésiasiques ou conciles; mais elles ent eu unetrop grande importance pour ne pas leur consacrer un article spécial. Nous ne reviendrons, pas sur les conciles accuméniques ou universals; nous n'insisterons que sur les conciles nationaux et provinciaux. Sous led eux premières races, les conciles nationaux intervinrent souvent dans les affaires civiles, et eurent le caractère d'assemblées politiques (voy. ASEMILÉES

POLITIQUES); on les voit même au commencement de la troisième race imposer aux seigneurs l'observation de la trèce de Dieu, qui suspendait les guerres privées pendant plusieurs jours de la semaine. Depuis l'avénement des Capetiens, en 987, josqu'à la fin du xu' siècle, il se tint deux cent quarante-deux conciles nationaux en France, Ces assemblees jouissaient alors d'une grande indépendance. Il en était de même des assemblées des évêques de chaque province ecclésiastique, qu'on appelait conciles provinciaux, et qui, d'après un canon du concile de Nicée, devaient se tenir deux fois par an, au printemps et en automne. La première se reunissait avant le carême, afin que touteanimosité étant effacée, on présentat à bieu une offrande pure. Par la même raison, il était recommandé aux évêques de tenir leur audience le lundi, afin que les parties eussent tonte la semaine pour se réconcilier, et pussent le dimanche lever à Dieu des mains innocentes, sans colère ni dispute, selon les paroles de l'Apôtre (Ep. d. Tim., I, II). Les conciles s'occupaient spécialement de la discipline ecclèsiastique; c'étaient, comme dit Fleury, des tribunaux, où l'on corrigeait les fautes, mais en esprit de compassion et de charité.

Le matin du jour où devait se tenir le concile, on faisait sortir tout le monde de l'église, et on fermait toutes les portes hors une, où se tenaient tous les portiers (les portiers étaient alors des clercs qui avaient reçu le premier des ordres mineurs). Les évêques entraient, puis les prêtres et les diacres, qui devaient assister au concile, et qui étaient ordinaire-ment ceux de l'église où il se tenait. On introduisalt aussi des notaires ecclésiastiques, on clercs exercés à écrire en notes tachygraphiques (voy. Notes TRONIEN-NES), pour lire les actes et rédiger les procès-verbaux. Les évêques s'asseyaient en rond, et les prêtres se plaçaient der-rière eux; les diacres demeuraient debout. Après un assez long silence, l'archidiacre les averussait de se mettre en prière : ils se prosternaient tous; alors le plus ancien évêque faisait une prière, et invoquait le Saint-Esprit pour obtenir la rémission des peches et la grace de rendre de justes jugements et de ne se laisser fléchir ni par la faveur, ni par les présents, ni par la considération des personnes. Un diacre faisait la lecture de l'Évangile ou des canons; puis, le métropolitain exhortait ses confrères à recevoir avec charité, bonté et respect, tont ce qui serait dit de leurs devoirs, et à dire aussi leur avis sans esprit de querelle. Les trois premiers jours se passaient ainsi en prières et en exhor-



tations, et on permettait à quelques laiques d'assister à ces premières séances pour leur édification, Mais, quand on en venait à la discussion des questions ecclésiastiques, on les faisait sortir, et l'archidiacre se tenait à la porte, afin que si un prêtre de dehors, un moine ou un laïque voulait faire quelque plainte ou quelque proposition au concile, il eut à qui s'adres-Toutes les affaires terminées, avant que les pères du concile se retirassent, on leur faisait souscrire le procès-verbal des actes. On publiait les canons du concile le jour de Paques , et on indiquait le jour du concile prochain. L'assemblée se terminait par des prières pour demander la remission des fautes que l'on y avait commises, et la conservation de l'esprit d'union. Tous les évêques se donnaient ensuite le baiser de paix, et l'assemblée recevait du métropolitain la bénédiction solennelle. Le concile de Saint-Jean de Latran, tenu par le pape Innocent III. renouvela la prescription du concile de Nicée pour la tenue des conciles provinciaux, mais en les réduisant à un concile par année. Le concile de Valence (1322) ordonna qu'ils se tinssent tous les deux ans, et le concile de Bale (1431) seulement tous les trois ans. Cette règle a été confirmée par le concile de Trente, qui prescrivit de tenir de nouveau des conciles provinciaux partout où ils avaient été négligés, L'édit de Melun, rendu en février 1580, ordonna l'exécution en France de ce décret du concile de Trente : la même prescription fut renouvelée en 1610 et en 1646. Cependant, ajoute Fleury, auquel nous empruntons ces détails (Instit. au droit ecclesiast., troisième partie, c. 11), on ne tint que très-peu de conciles provinciaux aux xviie et xviiie siècles. L'usage des conciles provinciaux ne s'est renouvelé en France qu'en 1849. Les évêques de la plupart des provinces ecclésiastiques, après avoir obtenu, comme l'exige le concordat, l'autorisation du gouvernement, se sont réunis sous la présidence des métropolitains, et ont traité les questions de dogme et de discipline ecclésiastique. Les décisions des conciles portent le nom de canons, d'un mot grec qui veut dire

Les auteurs de l'Art de vérifier les dates ont publié une liste complète des conciles; j'en ai extrait la liste suivante des conciles qui ont été tenus en France. On place vers 197 le premier concile des Gaules; il se réunit à Lyon; saint Irénée, alors archevêque de cette ville, écrivit au pape Victor pour l'engager à ne pas rompre avec des chrétiens d'Asie qui n'étaient pas d'accord avec l'Église romaine sur

l'époque où l'on devait célébrer la paque. Concile d'Arles (1314), convoqué par Constantin; la plupart des évêques de l'empire d'Occident y assistèrent. Les donatistes v furent condamnés, Second concile d'Arles (353 ou 354); dans ce concile dominaient les ariens soutenus par l'empereur Constance. Saint Athanase et plusieurs autres y furent condamnés. Concile des Gaules (355), tenu selon les uns à Poitiers, selon d'autres à Toulouse. Saint Hilaire et les évêques catholiques des Gaules se séparèrent des ariens et de ceux qui soutenaient leur parti. Concile de Beziers (356); les ariens y dominaient; saint Hilaire y fut peut-être déposé par ces hérétiques; ce qui est certain, c'est que peu de temps après il fut exilé. Concile de Paris (360); on y rejeta, à la sollicitation de saint Hilaire, la formule de Rimini qui avait été dressée par les ariens et on conserva celle de Nicée. « On tint dans le même temps, disent les auteurs de l'Art de vérifier les dates, plusieurs antres conciles dans les Gaules, par les soins de saint Hilaire de Poitiers, dont Dieu se servit particulièrement pour préserver et délivrer l'Occident de l'hérésie arienne. » Concile de Bordeaux (384), où les priscillianistes, secte de gnostiques, furent condamnés. Concile de Treves (385), où l'évêque ithace fut reçu à la commu-nion; il en avait d'abord été repoussé pour avoir fait mettre à mort l'hérésiarque Priscillien. Concile de Nimes ( 389 ). Concile de Troyes (429); ce concile fut dirigé contre l'héresie des pelagiens; on choisit saint Germain d'Auxerre et saint Loup de Troyes pour aller combattre dans la Grande-Bretagne l'hérésie de Pélage, Concile de Riez (439); on y déposa l'ar-chevêque d'Embrun dont l'élection n'avait pas été régulière. Concile d'Orange (441); on a de ce concile trente canons importants pour la discipline ecclésiastique. Concile de l'aison (442). Second concile d'Arles (442); il en reste cinquante-six canons. Concile de Besancon (444); saint Hilaire d'Arles et saint Germain d'Auxerre y assistaient. Concile des Gaules; Tillemont suppose qu'il fut tenu à Arles; quarante-quatre évêques des Gaules approuvèrent la lettre par laquelle le pape saint Léon condamnait les hérésies de Nestorius et d'Entychès. Concile d'Angers (458); douze canons relatifs à la discipline ecclésiastique. Troisième concile d'Arles (455); il y fut question d'un différend entre Faustus, abbé de l.érins, et Théodore, évêque de Frejus. Concile de Tours (461); il en reste treize canons. Quatrième concile d'Arles (463), à l'occasion de l'ordination d'un évèque

de Die, faite par saint Mamert de Vienne. sans egard pour l'ordonnance du pape saint Leon, qui, en 450, avait soumis l'église de Die à l'archevêque d'Arles. Le concile écrivit au pape Hilaire pour se plaindre de la conduite de saint Mamert, et le pape la blama dans sa réponse. Concile de Vannes (465); Perpetuus, archevêque de Tours, tint ce concile pour don-ner un évêque à Vannes. On y fit seize canons. Le dernier ordonnait de chasser de l'église les clercs qui observaient les augures, et condamnait l'usage de consulter les sorts des saints, en cherchant un présage dans le premier verset d'un livre de l'Ecriture sainte. Concile de Chalons-sur-Saone (470), sous la présidence de saint Patient, archevêque de Lyon; on y élut un évêque de Châlons-sur-Saône. Concile de Bourges (473); Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont et président du concile, proclama Simplicius évêque de Bourges, et, à cette occasion, fit au peuple un discours qui est parvenu jusqu'à nous. Concile de Vienne (474), préside par saint Mamert, archevêque de Vienne; on y établit le jeune et les prières des Rogations, suivant la chronique de Cambrai. Conciles d'Arles et de Lyon 475); on prétend que, dans le premier. le prêtre Lucide rétracta des opinions outrées qu'il avait avancées sur la prédestination; le second roula, dit-on, à peu près sur les mêmes matières. Ces deux conciles ne nous sont connus que par les ouvrages de Fauste, évêque de kiez, ouvrages, dit le père Pagi, qui contiennent tout le venin du semi-pélagianisme, et qui, comme tels, ont été mis entre les apocryphes par le concile tenu par le pape Gélase et soixante-dix évêques, en 496.

Concilede Lyon (500 ou 501); ce fut plutot une conférence des catholiques avec les ariens, le 14 et le 15 octobre, en présence du roi Gondebaud qui était luimême arien. Les ariens furent réfutés par saint Avitus de Vienne, et plusieurs embrassèrent le catholicisme; mais Gondebaud persista dans l'hérésie. Concile d'Agde (506), où se trouvèrent vingtquatre évêques et dix députés; on y fit quarante-huit canons sur la discipline ecclésiastique. On trouve dans le douzième l'origine des bénéfices ecclésiastiques (voy. ce mot), en ce qu'il permet aux prêtres et aux clercs de retenir les biens de l'Eglise avec la permission de l'évêque, sans pouvoir néanmoins les vendre ni les donner; le vingt et unième canon autorise l'établissement de chapelles domestiques. On voit encore, par ce concile, que, quoique les Gaules ne fissent

plus partie de l'empire, on y datait toujours les actes ecclésiastiques par les consuls romains. Ce concile porte la date du consulat de Messala, vingt-deuxième année d'Alaric II, roi des Visigoths. Concile d'Orléans (511), où trente évêques se réunirent sur la convocation de Clovis. Il fit trente et un canons sur la discipline. On remarque entre autres celui qui garantit le droit d'asile. Quelques canons regardent les moines ; il leur est défendu de quitter la congrégation sans la permission de l'abbé pour bâtir des cellules séparées. L'évêque, qui aurait ordonné un serf sans le consentement de son maître, était tenu de payer à celui-ci une indemnité; mais l'ordination était maintenue. Les évêques envoyèrent ces canons à Clovis, en le priant de les appuyer de son autorité. Concile de Saint-Maurice en Valais (515, ou, selon d'autres, 523), convoque par le roi de Bourgogne Sigismond, qui avait embrassé la religion catholique. Concile de Lyon (516); on ne le connaît que par une lettre de saint Avitus. Concile d'Espagne (Albon, au diocèse de Vienne, 517), convoqué par saint Avitus ; vingt-cinq évêques s'y réunirent. On y fit quarante canons, parmi lesquels on remarque le vingt et unième qui abolit la consécration des veuves appelées diuconesses. D'autres canons défendent aux évêques, prêtres et diacres d'avoir ni chiens de chasse ni faucons et aux abbés de vendre les biens des monastères. Celui qui tuera un cerf devra expier cette faute par une pénitence de deux ans. Concile de Lyon (517), où assistèrent onze évêques. Concile d'Arles (524), sous la présidence de saint Césaire, archevêque d'Arles. Concile de Carpentras (527), sous la présidence du niême archeveque. Concile d'Orange (529), où l'on s'occupa principalement de la doctrine de la grace. Le concile condamna le semi-pélagianisme qui s'était répandu en Gaule, et posa dans vingt-cinq canons la doctrine de saint Augustin. Concile de Vaison (529), sous la présidence de saint Césaire. Parmi les canons de ce concile, on remarque ceux qui ordonnent que le Kyrie eleison et le Sanctus, sanctus soient dits tous les jours à la messe, comme dans les églises d'Orient et d'Italie; que le nom du pape soit récité dans toutes les églises; qu'on ajoute au Gloria patri, etc., sicut erat in principio; que chaque année les metropolitains convoquent les évêques au concile provincial. Second concile d'Orléans (533); vingt et un canons contre la simonie et divers abus. Mansi a placé ce concile en 536. Concile de Clermont (538). Troisième

concile d'Orléans (538). Quatrième concile d'Orléans (541), auquel assistèrent trente-huit évêques. On s'y occupa exclu-sivement de discipline. Cinquième concile d'Orleans (549); cinquante évêques et vingt et un députés y assistèrent. Les erreurs d'Eutyches, de Nestorius et d'Arius y furent condamnées. Il porte la date de la trente-huitième année du règne de Childebert; c'est le premier concile daté du règne des rois francs. Second concile de Clermont (549); on y adopta les canons du cinquième concile d'Orleans. Le concile défend de remettre en servitude les esclaves qui ont été affranchis dans les églises. Concile de Toul (550); on n'a pas les actes de ce concile. Concile de Metz ( 550 ou environ ). Concile de Paris ( 551 ou 555); vingt-sept évêques, dont six étaient métropolitains, déposèrent l'évê-que de Paris. Concile d'Arles (554); sept canons, dont plusieurs sont destinés à retenir les monastères dans la dépendance des évêques. Concile de Paris (557); canons qui ont principalement pour but de s'opposer à l'usurpation des biens des églises. Concile de Saintes (562); déposition d'un évêque de Saintes nomme par Clotaire Ier. Concile de Lyon (566); déposition des évêques d'Embrun et de Gap. Concile de Tours (567): canons sur la discipline et les cerémonies du culte. Concile de Paris (573); deposition de l'évêque de Châteaudun. Concile de Paris (577); déposition de Prétextat, archeveque de Rouen. Concile de Châlons-sur-Saone (579); deposition des évêques d'Embrun et de Gap. Concile de Braines près de Soissons, ou Gregoire de Tours se justifia par serment d'une accusation que le comte Leudaste avait portée contre lui. Concile de Macon (582), concile de Lyon (583), concile de Valence (585); ces divers conciles firent des canons disciplinaires. Un nouveau concile tenu à Macon (585) interdit toute œuvre servile le dimanche, défendit aux juges de prononcer sur le sort des veuves et des orphelins, sans en avoir prévenu l'évêque, leur protecteur naturel, etc. Concile d'Auxerre (586 ou, selon d'autres, 578). Concile de Clermont (587); on y termina un différend entre les évêques de Cahors et de Rodez. Concile de Narbonne (589) tenu par Récarède, roi des Visigoths. Concile de Poitiers (590). Concile de Metz (590); déposition de l'archevêque de Reims. Concile de Gévaudan (590). Concile de Châlons-sur-Saone (594); canons relatifs à la liturgie.

Concile de Sens (vers 601); canons sur la réformation des mœurs, la simonie, etc. Concile de Châlons-sur-Marne,

où Brunehaut fit déposer Didier, évêque de Vienne. Concile de Paris (615); soixante-dix-neuf évêques y assistèrent. Les canons ont en partie pour but de proteger les biens de l'Eglise. On remarque quelques dispositions favorables à la liberté personnelle. Si un ingénu s'est vendu comme esclave, il peut toujours recouvrer la liberté en payant la somme pour laquelle il a été acheté. Concile de Mácon (624). Concile de Reims (625); défense de vendre des esclaves à des juifs. Concile de Clichy près de Paris (628); les actes sont perdus. Concile d'Orléans (634). Concile de Clichy (638). Concile de Chálons-sur-Saone (643); vingt canons souscrits par trente-neuf évêques présents. Concile de Clichy (653 ou 669). Concile de Nantes (vers 660); vingt canons. Concile d'Autun (670) tenu par saint Léger. Concile de Sens (670). Concile de Bordeaux (673) tenu par les métropolitains de Bourges, de Bordeaux et d'Eause. Concile de Crécy (676); Mabillon remarque que ce concile a été quelque ois place à Autun; les actes qui en restent concernent specialement la discipline monastique. Concile de Morlay au diocèse de Toul (677). Pagi en fait le concile de Marly près de Paris, Les évêques de Neustrie et de Bourgogne assemblés par ordre et en présence du roi Thierry III déposèrent Chramlin , qui s'était emparé de l'évêché d'Embrun, et lui déchirérent ses habits pour marque de sa dégradation. Concile des Gaules (678) assemblé par ordre de Thierry III et d'Ebroin, dans un palais qu'on ne désigne point. Saint Leger, eveque d'Autun, y fut pressé de s'avouer coupable de la mort de Childéric II, et, quoiqu'il protestat de son innocence, il sut déposé. Concile des Gaules (679) contre le monothélisme. Concile de Rouen (689) tenu par saint Ansbert et six évêques; on y consacra les priviléges de l'abbaye de Fontenelle ou Saint-Wandrille.

Concile de Worms (700); douze canons sur la discipline. Concile de Maestricht (719); saint Boniface fut envoyé pour prêcher le christianisme en Germanie. Concile de Germanie (742); ce concile présidé par saint Boniface se tint probablement à Ratisbonne et eut pour mission principale de rétablir la discipline ecclésiastique qui était en pleine décadence. Concile de Leptines en Cambrésis (743); ce concile eut aussi pour but de corriger les abus qui s'étaient introduits dans l'Église. Concile de Soissons (744); vingt trois évêques y assistèrent. Conciles de Germanie (745 et 747). Concile de Duren (748). Concile de Vermerie ou Verberie (753) tenn en présence de Pépin. Concile de Metz

(753). Concile de Verne (755); on place Verne entre Paris et Compiègne; on y fit vingt-cinq canons et on ordonna qu'il se tiendrait deux conciles tous les ans, l'un le 1er mars et le second le 1er octobre. Concile de Leptines (756); on s'y occupa de la restitution des biens qui avaient été enlevés aux églises par Charles Martel. Concile de Compiègne (756); vingt évèques y assistèrent. Concile de Compiègne (757); Tassillon, duc de Bavière, y prèta serment de fidelité à Pépin. Concile de Germanie (759), Concile d'Attigny (765), où assistèrent vingt-sept evêques et dixsept abbes. Concile de Gentilly près de Paris (767); il y avait des legats du pape et des ambassadeurs grecs; ceux-ci reprochèrent aux Latins d'avoir ajouté au symbole le mot Filioque. Il fut aussi question dans ce concile du culte des images. Concile de Ratisbonne (768 ou 769). Concile de Worms (770). Concile de Genève (773). Concile de Duren (775). Concile de Worms (776). Concile de Paderborn (777). Concile de Duren (779). Concile de Paderborn (780); Charlemagne y décida la fondation des cinq évêchés de Minden, Halberstadt, Verden, Paderborn et Munster. Concile de Cologne (782); soumission des Saxons occidentaux. Witikind continua cependant de lutter contre l'empereur. Concile de Paderborn (782), où l'on examina le gouvernement qui devait être imposé aux Saxons. Concile de Paderborn (785), où l'on arrêta définitivement la constitution de la Saxe. Concile d'Ingelheim (788), assemblée mixte où fut condamné Tassillon, duc de Bavière. Concile de Worms (790). Concile de Nar-bonne (791); on l'a placé à tort en 788; on s'y occupa de l'hérésie des adoptiens, dont l'auteur était Félix , évêque d'Urgel. Concile de Ratisbonne (792); condamnation de Félix, qui se rendit à Rome et abjura son herésie dans l'église de Saint-Pierre. Concile de Francfort-sur-Mein (794) : nouvelle condamnation de l'hérésie des adoptiens. Le concile de Francfort se prononça aussi contre l'adoration des images. " Le mot d'adoration, disent les benedictins, auteurs de l'Art de verifier les dates, n'est pas ici pris dans le même sens que les pères du deuxième concile de Nicee l'expliquent. Les livres carolins entendent aussi mal ce mot, » Concile des Gaules (796), tenu probablement à Tours; on y déposa Joseph, évêque du Mans. Concile d'Aix-la-Chapelle (797). Concile de Risbach, au diocèse de Ratisbonne (799); on a confondu Risbach avec Ratisbonne. Concile d'Urgel (799), tenu par Leidrade, archevêque de Lyon, pour mettre un terme à l'herésie des adop-

tiens. Concile d'Aix-la-Chapelle (799), où fut déposé Félix, évêque d'Urgel, qui était retombé dans ses erreurs.

Concile d'Aix-la-Chapelle (802 ou 803): réforme de la discipline ecclésiastique et monacale; tous ceux qui étaient présents jurèrent fidélité à l'empereur. Concile de Ratisbonne (803); interdiction aux chorevêques de faire les fonctions épiscopales. Le même concile défendit de nommer dans la suite de nouveaux chorévêques. Concile de Salzbourg (807); on y décida que les dimes devaient être partagées en quatre portions, dont la première serait donnée à l'évêque, la seconde aux clercs, la troisième aux pauvres, la quatrième consacrée à l'entretien des églises. Concile d'Aix-la-Chapelle (809); on y traita cette question : Le Saint-Esprit procèdet-il du Fils comme du Pere? Le concile envoya consulter le pape Léon III et no décida rien. Conciles d'Arles (813), de Reims (813), de Mayence (813), de Chalons-sur-Saone (813) et de Tours (813) : ces cinq conciles tenus la même année et à des intervalles assez rapprochés se proposèrent le rétablissement de la discipline ecclésiastique dans toute sa pureté. Le concile de Tours recommanda aux évêques de faire en sorte que chaque prêtre eût à lui les homélies des l'ères traduites en roman rustique ou en langue théotisque (germanique); ce qui prouve que le latin avait cessé d'être la langue vulgaire. Concile d'Aix-la-Chapelle (813); au mois de septembre, Charlemagne fit relire dans une grande assemblée tous les canons des cinq conciles précédents et fit publier un capitulaire en vingt-huit articles contenant ceux des canons dont l'exécution avait le plus de besoin du concours de la puissance temporelle. Concile de Noyon (814), où l'on regla les limites des diocèses de Noyon et de Soissons. Concile de Lyon (814); Agobard y fut nommé archevêque de Lyon en place de Leidrade qui s'était retire dans un monastère à Soissons. Concile d'Aixla-Chapelle (816); on y fit une règle pour les chanoines composée de cent quarantecinq articles; on en fit aussi une pour les chanoinesses. Les chanoines et chanoinesses étaient soumis, à peu de chose près, à la vie monacale. Concile d'Aixla-Chapelle (817); décrets sur la discipline monastique. Concile de Thionville (821). Concile d'Attigny (822); pénitence publique de Louis le Déhonnaire. Concile de Compiègne (823). Concile de Paris (825); on s'y occupa du culte des images. Concile d'Aix-la-Chapelle (825); même sujet. Concile d'Ingelheim (826). Concile de Paris (829); la même année quatre



conciles furent tenus à Mayence, à Paris. à Lyon et à Toulouse. On y régla surtout les relations des deux puissances temporelle et spirituelle. Concile de Mayence (829). Concile de Lyon (829). Concile de Toulouse (829). Concile de Worms (829); un des canons défend l'epreuve de l'eau froide. Concile de Nimèque (830); déposition de Jesse, évêque d'Amiens, qui avait pris parti contre Louis le Débonnaire. Concile de Saint - Denis (832); reforme de ce monastère. Concile de Compiègne (833); déposition de Louis le Débonnaire. Concile de Saint-Denis (834); rétablissement de Louis le Débonnaire. Concile de Metz (835). Concile de Thionville (835), où assisterent quarante trois évêques ; l'empereur y fut solennellement réhabilité. Agobard, archevêque de Lyon, Bernard, archevêque de Vienne, et Ebbon, archevêque de Reims, y furent deposés. Concile de Crémieu dans le Lyonpais (835). Concile d'Aix-la-Chapelle (836): discipline ecclésiastique. Concile de Kiersy-sur-Oise (838). Concile de Châlons-sur-Saone (839), Concile d'In-gelheim (840), Concile de Germanie (841); on y décida que la bataille de Fontenai qui venait d'avoir lieu était le jugement de Dieu. Concile d'Auxerre (841); même objet. Concile de Bourges (842). Concile d'Aix-la-Chanelle(842), Concile de Toulouse (843). Concile de Coulaine en Touraine ou Coulene près du Mans (842). Concile de Loire ou Loire près d'Angers (843). Concile de Germigny (843); canons pour la réforme de l'ordre monastique, Concile de Thionville (844). Concile de Vern (844). Concile de Beauvais (845); Hincmar y fut élu archevêque de Reims. Concile de Meaux (845). Concile de Vannes (846 ou 848). Concile de Paris (846). Concile de Sens (846). Concile de Mayence (847). Concile de Mayence (848); condamnation du moine Gottschalk ou Gothescalc qui soutenait la doctrine de la prédestination. Concile de Redon (848). Concile de Lyon (848). Concile de Limoges (848). Concile de Kiersy ou Quierci-sur-Oise (849). Concile de Chartres (849). Concile de Paris (849). Concile de Morel (850). Concile de Soissons (851); déposition de Pépin roi d'Aquitaine. Concile de Mayence (852). Concile de Soissons (853). Concile de Kiersy-sur-Oise (853). Concile de Paris (853). Concile de Vermerie (853), Concile de Valence (855); canons relatifs à la doctrine de Gottschalk. Concile de Boneuil près de Paris (855). Concile de Kiersy-sur-Oise (857): sur les troubles politiques et religieux. Concile de Mayence (857). Concile de Worms (857). Concile de Kiersy-sur-Oise (858); reproches

adressés par les évêques à Louis le Germanique qui envahissait les États de son frère Charles le Chauve. Concile de Tours (858). Concile de Soissons (858) tenu par Louis le Germanique. Concile de Langres (859). Concile de Metz (859). Concile de Toul (859). Concile d'Aix-la-Chapelle (860); divorce de Lothaire et de Teutberge. Concile de Coblence (860); les rois Lothaire, Louis le Germanique et Charles le Chauve se réunirent avec leurs neveux Louis et Lothaire et se promirent mutuellement des secours. Concile de Mayence (860), Concile de Tusey près de Vaucouleurs au diocèse de Toul (860). Concile de Soissons (861); Hincmar y fit excommunier Rothade, évêque de Soissons. Concile de Pistes ou Pitres, au confluent de l'Andelle et de la Seine (861); Rothade appela à ce concile de sa déposition ; capitulaire au sujet des dévastations exercées par les Normands, Concile de Soissons (862); suite de l'affaire de Rothade. Concile d'Aix-la-Chapelle (862), Concile de Senlis (863). Concile de Metz (863). Concile de Verberie ou Vermerie (863). Second concile de Pitres (864). Concile d'Attigny (865); l'innocence de Rothade y est reconnue. Concile de Soissons (866). Concile de Troyes (866 ou 867). Concile des Gaules (868); on ne sait pas précisement en quel lieu se réunit ce concile ; on y repondit à deux lettres du pape Adrien sur l'ordination des évêques nommés par l'empereur. Concile de Vermerie ou Verberie (869). Troisième concile de Pitres (869). Concile de Metz (869); Charles le Chauve obtient le royaume de son neveu Lothuire mort en Italie. Concile de Vienne (870). Concile d'Attigny (870). Concile de Co-logne (870). Concile de Douzi-les-Prés (871). Concile de Compiègne (871). Concile de Senlis (873). Concile de Coloane (873). Concile de Douzi-les-Pres (874). Concile de Reims (874), Concile de Pontion au diocèse de Châlons-sur-Marne (876); confirmation de l'élection de Charles le Chauve qui venait d'être nommé empereur d'Occident, Concile de Compiegne (877). Concile de Neustrie (878), sans désignation plus précise. Concile de Troyes (878). Concile de Mantaille entre Vienne et la rivière d'Isère (879) ; ce concile composé des grands et des évêques de la Bourgogne cisjurane donna le titre de roi à Boson. Concile de Fimes, dans le diocèse de Reims (881); Hincmar y présidait. Concile de Toulouse (883); le père Labbe regarde l'authenticité de ce concile comme douteuse. Concile de Châlons-sur-Saone (886). Concile de Cologne (887). Concile de Port, sur les confins des diocèses de Nîmes et de Maguelone (887).

Concile d'Agaune ou Saint-Maurice en Valais (888); Rodolphe Welf y fut reconnu roi de la Bourgogne transjurane. Concile de Mayence (888). Concile de Metz (888); jehue de trois jours pour obtenir la paix et la retraite des Normands. Concile de Valence (890); Louis, fils de Boson, y fut sacré roi de la Bourgogne cisjurane. Concile de Meun-sur-Loire (891). Concile de Vienne (892). Concile de Reims (893); Charles le Simple y fut couronné. Concile de Tribur ou Tever Saáne (894). Concile de Tribur ou Tever

près de Mayence (895).

Concile de Reims (900). Concile d'Asille ou Asillan au diocèse de Narbonne (902): on y décida par l'épreuve du feu et de l'eau, un différend entre deux ecclésiastiques. Concile de Barcelone (906); ce concile se composait principalement de suffragants de l'archevèque de Narbonne. Concile de Saint-Tibéri, en Languedoc (907). Concile de Jonquières, au diocèse de Maguelone. Concile de Troti ou Trolei, près de Soissons (909); les actes de ce concile tracent le plus triste tableau de la situation de l'Église à cette époque. Concile de Fontaine-Couverte, près de Nar-bonne (911). Concile de Tours (912). Concile de Châlons-sur-Saone (915). Concile de Troli ou Trolei, près de Soissons (921). Concile de Coblence (922); celui qui vendait un chrétien y fut déclare coupable d'homicide. Concile de Reims (923). Concile de Fimes (935). Concile de Soissons (941). Concile de Narbonne (947). Concile de Verdun (947). Concile de Mouson ou Mouzon (948). Concile d'Ingelheim (948); excommunication d'Hugues le Grand, comte de Paris. Concile de Laon (948). Concile de Trèves (948); confirmation de l'excommunication prononcée contre Hugues le Grand. Je ne parle pas de plusieurs conciles, dont le lieu et la date sont incertains. Concile du Mont-Sainte-Marie-en-Tardenois , au diocèse de Soissons (972), tenu par Adalbéron. archevêque de Reims. Concile de Reims (975); excommunication de Thibaut, évêque d'Amiens. Concile de Sens (980). Concile de Reims (987). Concile de Reims (988); élection d'Arnoul en qualite d'archevêque de lieims. Concale de Senlis (988); confirmation de l'excommunication lancée par l'archevêque de Reims contre ceux qui avaient occupe cette ville. Concile de Charroux, abbaye du Poitou (989). Concile de Narbonne (990); plusieurs seigneurs y assisd'empécher l'asurpation des biens ecclésiantiques. Concile de Reims ou de Saint-Baste, près de Reims (991); Hognes Ca-

pet força les évêques à déposer l'archevêque de Reims Arnoul, comme coupable de trahison, et à nommer Gerbert à sa place. Concile de Reims (993) tenu par Gerbert contre les usurpateurs des biens de l'Eglise. Concile d'Anse, près de Lyon (991), tenu par Burchard, archevêque de Lyon. Concile de Mouson ou Mouson (995). Concile de Saint-Denis (996). Concile de Poiters (999 ou 1000). L'Art de vérifier les dates n'indique plus de concile dans les pays qui formaient le royaume de France avant l'année 1022.

Concile d'Orléans (1022); le roi Robert et la reine Constance y assistaient; on y condamna au feu treize manicheens. Concile d' Airy, au diocèse d'Auxerre (1022 ou 1023). Concile de Paris (1024). Concile d'Arras (1025); on y proclama le dogme de l'Église sur la présence réelle dans l'eucharistie. Concile d'Anse ( 1025 ). Concile de Charroux en Poitou (1027) contre les manicheens. Concile de Limoges (1029). Concile de Bourges (1031). Concile de Limoges (1031); excommunication con-tre ceux qui n'obéiraient pas aux canons du concile et ne garderaient point la paix. Les conciles s'efforcèrent à cette époque de mettre un terme aux guerres privées qui étaient le fléau de la France. Plusieurs conciles, tenus en Aquitaine (1034), s'occupèrent du rétablissement de la paix et de la pureté de la discipline ecclésiastique. Il se tint aussi plusieurs conciles en France, en 1041, où l'on ordonna d'observer la trêve de Dieu, qui défendait que depuis le mercredi soir jusqu'au lundi matin on prit rien par force, qu'on tirat vengeance d'aucune injure, ni qu'on exigeat aucun gage pour les dettes. On excommuniait et on bannissait ceux qui contreviendraient à la trêve de Dieu. Concile de Saint-Gilles, en Languedoc (1042); vingt-deux évêques y firent plusieurs canons et confirmèrent la trève de Dieu. Deux conciles de Narbonne (1042), l'un, le 17 mars, et l'autre, le 8 août. Concile de Tuluje au diocèse d'Elne dans le Roussillon; on y confirma la trêve de Dieu. Concile de Sens (1048). Concile de Reims (1049); on y condamna plusieurs abus, ct, entre autres, la simonie. Concile de Mayence (1049) dirigé également contre les prêtres simoniaques. Concile de Rouen (1049); la plupart des dix-neuf canons de ce concile sont dirigés contre la simonie. Concile de Brionne, en Normandie (1050), contre l'hérésie de Bérenger qui niait la présence reelle dans l'eucharistic. Concile de Tours (1050) contre la même hérésie. Concile de Paris (1050) tenu en présence du roi Henri II; on y lut une lettre de Bérenger, dont l'hérésie

fut condamnée ainsi que le livre de Scott Erigène sur l'eucharistic. Concile de Saint-Gilles, en Languedoc (1050); pro-clamation de la trêve de Dieu. Concile de Narbonne (1054); confirmation de la trève de Dieu. Concile de la Gaule lyonnaise (1055) tenu par Hildebrand; on y condamna la simonie. Concile de Tours (1055); Bérenger y abjura son hérésie. Concile de Lisieux (1055): deposition de Manger, archevêque de Rouen; il fut remplace par Maurille. Concile de Rouen (1055 ou 1063); profession de foi contre l'hérésie de Bérenger; le concile déclara qu'après la consécration, le pain et le vin étaient changes au corps et au sang de Jésus-Christ, et anathématisa quiconque attaquerait cette croyance, Concile de Narbonne (1055). Concile d'Angers (1055); la doctrine de Berenger y fut encore condamnée. Concile de Toulouse (1056); ce concile condamna la simonie et ordonna aux ecclésiastiques de garder le célibat. Concile d'Arles (1059). Concile de Vienne (1060); dix canons dirigés principalement contre la simonie et l'incontinence des clercs. Concile de Tours (1060) tenu, comme le précédent, par Étienne, légat du pape; mêmes décisions. Concile de Toulouse (1060), sous la présidence de Hugues, abbé de Cluni et legat du pape. Concile de Châlons-sur-Saone (1063), sous la présidence de Pierre Damien , légat du pape. Concile d'Auch (1068); il fut ordonné que toutes les églises payeraient à la cathédrale le quart de leurs dimes, Concile de Toulouse (1068); on y condamna la simonie. Concile d'Anse, au diocèse de Lyon (1070). Concile de Chalons-sur-Saone (1072). Concile de Rouen (1072); vingt-quatre canons sur la discipline ecclésiastique; le quinzième canon condamna les cleres maries. Concile de Rouen (1073) tenu en présence du roi Guillaume le Conquérant, à l'occasion d'un tumulte arrivé dans l'église Saint-Ouen de Rouen. Concile de Châlons-sur-Saone (1073). Concile de Poitiers (1074); nouvelle condamnation de l'hérésiarque Berenger, qui faillit être tué dans ce concile. Concile de Rouen (1074); quatorze canons sur la discipline ecclesiastique. Concile de Paris (1074); ce conciliabule n'est pas reconnu par l'Eglise. Concile de Dijon (1077); déposition de clercs sinoniaques. Concile d'Autun (1077) tenu par Hugues de Die, légat de Grégoire VII; l'archevêque de Reims, Manassès, fut suspendu comme simoniaque. Concile de Poitiers (1078). Concile de Bretagne (1079). Concile de Toulouse (1079); l'évê que d'Albi y fut déposé comme simonia-que. Concile de Lyon (1079 ou 1080);

confirmation de la déposition de Manassès, archevêque de Reims; il fut chassé et mourut excommunié. Concile de Lillebonne, en Normandie (1080), tenu en présence de Guillaume le Conquérant; on v fit un grand nombre de canons pour établir l'ordre dans l'État et dans l'Eglise. Concile d'Avignon (1080). Concile de Bordeaux (1080); nouvelle condamnation de l'hérésie de Berenger, qui mourut peu de temps après, en 1088. Concile d'Issoudun (1081). Concile de Compiègne (1085). Concile de Toulouse (1090). Concile de Narbonne (1091). Concile d'Étampes (1091). Concile de Soissons (1092); condamnation de l'hérésie de Roscelin qui attaquait le mystère de la sainte Trinité. Concile de Reims (1092); le concile force Robert le Frison, comte de Flandre, à renoncer au droit de dépouille, en vertu duquel il s'emparait de l'héritage des clercs. Concile de Reims (1094); Philippe Ier voulut faire approuver dans ce concile son mariage avec Bertrade de Montfort qu'il avait enlevée à Foulques le Réchin. Yves de Chartres refusa d'assister à une assemblée où il n'aurait pu exprimer son avis avec li-berté. Concile d'Autun (1094); excommunication de Philippe ler pour son mariage avec Bertrade de Montfort. Concile de Clermont, en Auvergne (1095), ouvert le 18 novembre par le pape Urbain II, et terminé le 26 du même mois. Il v avait à ce concile treize archevêques et deux cent cinq prélats, tant évêques qu'abbés; quelques écrivains en comptent jusqu'à quatre cents. L'acte le plus célèbre de ce concile fut la publication de la croisade prèchée par le pape et accueillie par le cri de Dieu le veut! Dieu le veut! On y renouvela le canon qui imposait la trêre de Dieu; Philippe, roi de France, fut de nouveau excommunie. Concile de Rouen (1096); on y fit huit canons pour confirn.er les décisions du concile de Clermont. Concile de Saintes (1096), sous la présidence d'Urbain II. Concile de Tours (1096) également présidé par le pape; on y confirma les décrets du concile de Clermont. Concile de Nimes (1096), sous la présidence d'Urbain; confirmation des décrets du concile de Clermont; absolution de Philippe ler qui avait promis de guitter Bertrade de Montfort. Concile de Reims (1097). Concile de Saint-Omer (1099); injonction d'observer la trêve de Dieu, sous peine d'excommunication.

Concile de Valence (1100); suspension de Norgaud, évêque d'Autun, accusé de simonie. Concile de Poitiers (1100); confirmation de la déposition de Nor-

gaud; Philippe Ier et Bertrade furent de nouveau excommuniés. Concile d'Anse (1100); excommunication de ceux qui, après avoir pris la croix, ne partaient pas pour la Palestine, Concile de Troyes (1104). Concile de Beaugency (1104): Philippe Ier et Bertrade y assistèrent, mais sans obtenir l'absolution du pape. Concile de Paris (1104); absolution de Philippe et de Bertrade qui promirent de n'avoir ensemble aucun commerce cri-minel. Concile de Reims (1105). Concile de Poitiers (1106); Bohémond, prince cute de Possers (1100); Bonemona, prince d'Antioche, y assista, la croisade y fut prèchee. Concile de Lisieux (1106); Henri 1º, roi d'Angleterre, y assista. Concile de Troyes (1107); le pape Pas-cal II y prècha la croisade; le concile excommunia tous ceux qui violeraient la tréve de Dieu. Les investitures données par des laïques furent condamnées dans ce concile. Concile d'Anse (1112). Concile de Vienne (1112); condamnation des investitures données par des laïques. Concile d'Aix (1112). Concile de Beauvais (1114); excommunication de l'empereur Henri V. Concile de Soissons (1115). Concile de Reims (1115) tenu par le légat Cosson. Concile de Châlons-sur-Marne (1115) tenu par le même légat; on excommunia dans ces deux conciles l'empereur Henri V. Concile de Tournus (1115). Concile de Langres (1116) tenu en pleine campagne dans le diocèse de cette ville. Concile de Dijon (1116). Concile de Toulouse (1118); croisade prêchée contre les musulmans d'Espagne. Concile de Rouen (1118); Henri ler et le légat du pape Gélase y assistèrent. Concile de Vienne (1118) tenu par le pape Gélase. Concile de Toulouse (1119); dix canons dont le troisième est dirigé contre les manichéens. Concile de Reims (1119), présidé par le pape Calixte II qui avait près de lui quinze archevêques, deux cents évêques et environ autant d'abbés : il s'ouvrit le 20 octobre et dura jusqu'au 30 du même mois. Louis le Gros y assista et y porta plainte contre Henri let, roi d'Angleterre, qui avait envahi la Nor-mandie. On fit plusieurs decrets dans ce concile contre la simonie, les investitures données par des laiques, et l'incontinence des clercs. Un des canons défendit de rien exiger pour le baptème, les saintes huiles, la sepulture ou l'onc-tion des malades. La trêve de Dieu sut de nouveau proclamée; mais le concile tenta vainement de conclure la paix entre le pape et l'empereur. Concile de Rouen (1119); canon sur le célibat des prêtres. Concile de Beauvais (1120). Concile de Soissons (1120); Abélard fut obligé de

brûler lui-même son livre de la Trinité. En 1124, le légat Pierre-Léon tint des conciles à Chartres, à Clermont, à Beauvais et à Vienne; mais on n'a aucun detail sur ces assemblées. Concile de Nantes (1127); abolition du droit de bris, qui donnait au seigneur la dépouille des nau fragés, et de la coutume qui, en Bretagne, attribuait au seigneur tous les meubles d'un mari ou d'une femme, après la mort de l'un des deux. Concile de Troyes (1128': il fut décidé qu'on donnerait une règle écrite aux templiers, et qu'ils porte-raient un vêtement blanc. Concile de Rouen (1128). Concile de Paris (1129), réforme de plusieurs monastères, et, entre autres, du monastère d'Argenteuil, Concile de Châlons-sur-Marne (1129). Concile de Toulouse (1130). Concile du Puy-en-Velay (1130); excommunication de l'antipape Anaclet. Concile d'Etampes (1130); Louis VI assista à cette assemblée, qui, sur la déclaration de saint Bernard, se prononça en faveur d'Innocent II contre Anaclet. Concile de Clermont, en Auvergne (1130), tenu par Innocent II. Concile de Reims (1130), également sous la présidence d'Innocent II. Il y avait dans cette assemblée treize archeveques, deux cent soixantetrois évêques et un grand nombre d'abbés. Saint Bernard était le plus dis-tingué des abbés. L'élection du pape Innocent II y fut approuvée, et l'antipape Anaclet excommunié. On y publia dix-sept canons, qui sont à peu près les mêmes que ceux du concile de Clermont tenu l'année précédente. L'usage des tournois y fut prohibé. Le concile dura quinze jours. Le pape y sacra Louis VII qui y assistait avec son père. Concile de Creisson dans le territoire de Narbonne (1132); le territoire où se tenait le concile fut déclare inviolable; les évêques en marquèrent les limites avec des croix et prononcèrent l'anathème contre ceux qui ne respecteraient pas cette sauve-garde. Concile de Jouarre au diocèse de Meaux (1133), Concile de Sens (1140); les doctrines d'Abelard y furent condamnées. Concile de Lagny (1142). Concile de Bourges (1145). Concile de Vezelai (1146); Louis VII y prit la croix, à la persuasion de saint Bernard, avec la reine Eléonore et un grand nombre de seigneurs. Concile de Laon (1146). Con-cile de Chartres (1146); on s'y occupa encore de la croisade, dont saint Bernard refusa d'être le chef. Concile de Paris (1147), tenu par le pape Eugène III; on examina les doctrines de Gilbert de la Porce, évêque de Poitiers, sur la Trinite; elles furent attaquées par saint Bernard;

le concile ajourna la décision de cette question. Concile de Reims (1148), sous la présidence du pape Eugène III; condamnation des doctrines de Gilbert de la Porée. Concile de Beaugency (1152); le mariage de Louis VII et d'Eléonore de Guyenne y fut annulé. Concile de Moret (1154). Concile de Soissons (1155); Louis VII et ses barons y jurèrent la paix pour dix ans. Concile de Reims (1157): on y fit sept canons sur la discipline ecclésiastique. Concile de Neuf-Marché, au diocèse de Rouen (1161). Concile de Beauvais (1161); dans ces deux conciles on reconnut le pape Alexandre III. Concile de Toulouse (1161); les rois de France et d'Angleterre , Louis VII et Henri II, avec plus de cent prelats, évêques et abbés, reconnurent le pape Alexandre III avec plus de solennité que dans les as-semblees précédentes. Concile de Montpellier (1162), où l'antipape Octavien, qui prenait le nom de Victor, fut excom. munié. Concile de Tours (1163), sous la présidence du pape Alexandre III, assiste de dix-sept cardinaux, cent vingt-quatre évêques, quatre cent quatorze abbes. Le quatrième canon fut dirigé contre les manichéens, qu'on nomma dans la suite Alhigeois. Concile de Reims (1164) tenu par le pape Alexandre III; on s'y occupa des secours à donner à la terre sainte. Concile de Lombers près d'Albi (1165); ce concile condamna les hérétiques nommés alors Bons hommes et plus tard Albigeois. Concile d'Aix-la-Chapelle (1165); nous mentionnons ce concile ou plutôt cette assemblée mixte, quoique la ville d'Aix-la-Chapelle n'appartînt plus à la France, parce que Charlemagne y fut canonisé par les partisans de l'empereur Frédéric Barberousse. La cérémonie de la canonisation se fit le 29 décembre 1165. « Aucun pape, disent les auteurs de l'Art de vérifier les dates, n'a contredit cette canonisation, quoique faite par les schismatiques et par l'autorité d'un antipape, et depuis ce temps on a célébré la fête de Charlemagne comme d'un saint dans quelques églises.» Concile d'Avranches (1172); le roi d'Angleterre, Henri II, après avoir fait un serment, tel que les légats du pape l'exigeaient, et s'être soumis à la pénitence publique, fut absous de l'assassinat de saint Thomas de Cantorbery, qui avait eu lieu le 29 décembre 1171. Concile de Puy (1181). Concile de Bazas (1181). Concile de Limoges (1182). Concile de Paris (1185); Philippe Auguste ordonna aux prélats assemblés d'exhorter tous les Français à se croiser pour la délivrance de Jerusalem. Concile de Charroux (1186); règlements de discipline ecclesiastique.

Concile de Mouson ou Mouson (1187); il y eut, en 1188, trois conciles pour la croisade : concile entre Gisors et Trie . où les rois de France et d'Angleterre prirent la croix: concile du Mans, où le roi d'Augleterre ordonna que chacun donnerait la dime de ses revenus et de ses biens meubles pour l'expédition de la terre sainte : concile de Paris, où Philippe Auguste fit la même ordonnance. On appela cet impôt dime saladine. Concile de Rouen (1179). Concile de Compiegne (1193): cette assemblée mixte prononça la dissolution du mariage de Philippe Auguste avec Ingeburge de Danemark; Ingeburge en appela au pape. Concile de Montpellier (1195); on encouragea dans ce concile les expéditions en faveur des chreuens d'Espagne, Concile de Paris (1196) tenu en présence de deux légats du pape; on s'y occupa du mariage de Philippe Auguste avec Ingeburge de Da nemark, mais sans rien décider. Concile de Sens (1198) contre une secte de manichéens. Concile de Dijon (1199); Pierre de Capoue, légat du pape, assisté de qua-tre archevêques et de dix-huit évêques, y traita du mariage de Philippe Auguste avec Ingeburge. Le roi interjeta appel au pape, et le concile ne décida rien.

Concile de Vienne (1200); le légat étant sorti du royaume de France, jeta l'inter-dit sur toutes les terres qui dépendaient de Philippe Auguste. Concile de Nesle en Vermandois (1200); Philippe Auguste ayant repris Ingeburge et jure qu'il la traiterait en reine, le legat Octavien leva l'interdit. Concile de Soissons ( 1201 ); on s'y occupa encore d'Ingeburge qui avait été enfermée au château d'Étampes. Concile de Paris (1201); Gérard de Nevers y fut condamné comme hérétique. Concile de Meaux (1204); on s'efforça de réconcilier les rois de France et d'Angleterre. Concile d'Arles ( 1205 ) tenu par le legat Pierre de Castelnau. Concile de Montélimart (1109); le légat Milon fit citer au concile de Valence le comte de Toulouse, Raymond VII, accusé du meurtre de Pierre de Castelnau. Concile de Valence ( 1209 ); le comte de Toulouse y comparut et consentit à livrer sept de ses châteaux ; il ne recut pas encore l'absolu tion. Concile de Saint-Gilles ( 1209 ) ; le comte Raymond se soumit à la pénitence publique et recut l'absolution. Concile d'Avignon ( 1209 ). Concile de Saint-Gilles ( 1210 ). Concile de Paris ( 1210 ); condamnation des erreurs d'Amauri et de plusieurs de ses disciples. Les livres de la métaphysique d'Aristote, récemment apportes en France et traduits du grec en latin, furent aussi condamnés. Concile de

Narbonne (1211); on offrit au comte de Toulouse de lui rendre ses États, s'il voulait en chasser les hérétiques; le comte refusa. Concile d'Arles (1211); le comte de Toulouse ayant refusé les conditions qu'on lui avait offertes fut excommunié. Concile de Paris (1212); réforme du clergé séculier et régulier. Concile de Pamiers (1212) réuni par Simon de Montfort. Concile de Lavaur (1213); on y rejeta les propositions faites par le roi d'Aragon pour la réconciliation des chefs des Albigeois. Concile de Montpellier (1215); Simon de Montfort y fut proclamé comte de Toulonse en place de Raymond VI. Concile de Paris (1215); le légat Robert de Courcon y fit un reglement pour l'école ou Université de Paris ; c'est le plus ancien règlement de cette nature qui soit parvenu jusqu'à nous. Concile de Melun (1216); le pape Innocent III avait écrit à l'archevêque de Sens et à ses suffragants que Philippe Auguste était excommunié comme soupçonné de favoriser les entreprises de son fils Louis, qui, malgré la défense du pape, avait fait une invasion en Angleterre, où l'appelaient les barons du royaume pour remplacer Jean sans Terre. Les principaux seigneurs de France, réunis à Melun, refusèrent d'admettre l'excommunication lancée contre le roi. On place quelquefois en 1219 un concile de Toulouse qui doit être reporté en 1229. Concile de Rouen (1223); on y publia un résume des canons du concile de Latran tenu en 1215. Concile de Paris (1223) contre les Albigeois. Concile de Montpellier (1224); Raymond VII y demanda vai-nement à être réconcilie avec l'Église. Concile de Paris (1225); le légat romain y traita avec le roi Louis VII des affaires d'Angleterre et des Albigeois. Concile de Melun (1225); le roi et les évêques s'y occupèrent de la juridiction ecclésiastique.

Concile de Bourges (1225) tenn par un légat du pape assisté d'environ cent évèques de France; Raymond VII et Amauri de Montfort y soutinrent chacun leurs droits sur le comté de Toulouse. Concile de Paris (1226); excommunication de Raymond VII; le concile confirma au roi et à ses descendants la possession du comté de Toulouse qu'Amauri de Montfort leur avait cédé. A la suite d'un nouveau concile tenu à Paris, le 20 mars 1226, le roi convoqua tous ses vassaux pour aller combattre les Albigeois. Concile de Narbonne (1227); quelques-uns des canons de ce concile concernaient les juifs qui furent forces de porter sur la poitrine une rouelle ou figure de roue. Concile de Meaux (1229); ce concile fut bientôt transféré à Paris; Raymond VII s'y soumit à l'Église et y signa

un traité avec le roi. Concile de Toulouse (1229) pour l'extirpation de l'hérésie des Albigeois. Concile de Château-Gontier (1231). Concile de Rouen (1231); parmi les règlements sur la discipline ecclésia stique, on remarque ceux qui ordonnent de raser entièrement les vagabonds appelés clercsribauds: on voulait qu'il ne restat pas de traces de la tonsure ecclésiastique qu'ils avaient profanée (voy. CLERCS et GOUIL-LARDS). Concile de Noyon (1233). Con-cile de Laon (1233). Concile de Saint-Quentin (1233). Concile de Béziers (1234) contre les hérétiques. Concile d'Arles (1234) contre les hérétiques. Concile de Narbonne (1235); règlement pour l'inquisition. Concile de Reims ou de Saint-Quentin (1235). Concile de Compiègne (1235); on place vers cette époque l'ordonnance qui dispensait les vassaux du roi de comparaître, en matière civile, devant les tribunaux ecclésiastiques. Concile de Senlis (1235); l'interdit est jeté sur une partie des domaines du roi. Concile de Tours (1236); défense aux croises et autres chrétiens de maltraiter les juifs. Concile de Cognac (1238); chaque église doit avoir son sceau portant le nom de la paroisse. Concile de Tours (1239). Concile de Saint-Quentin (1239) contre ceux qui maltraitaient les clercs et les emprisonnaient, Concile de Sens (1239), Concile de Meaux (1240). Concile de Senlis (1240) qui accorde au pape le vingtième des revenus ecclesiastiques. Concile de Bourges (1240); projet d'une nouvelle croisade contre les Albigeois. Concile de Laval (1240). Concile de Béziers (1243); contestation entre les inquisiteurs et le comte de Toulouse qui porta ses plaintes au concile. Concile de Narbonne (1244). Concile de Lyon (1245); treizième concile général tenu par le pape Innocent IV en présence de Baudouin II, empereur de Constantinople. Il y avait cent quarante évêques, à la tête desquels étaient les patriarches de Constantinople, d'Antioche et d'Aquilée. La première session s'ouvrit le 28 juin 1245 ; la seconde le 5 juillet, et la troisième et dernière le 17 du même mois. Ce fut dans cette dernière session que le pape Innocent IV déposa l'empereur Frédéric II et délia ses sujets du serment de fidélité, « sans dire dans la sentence. avec l'approbation du concile, comme il est dit ordinairement dans les autres décrets. » (Art de vérifier les dates. ) Ce fut aussi dans ce concile qu'il fut décidé, suivant quelques autenrs, que les cardinaux porteraient le chapeau rouge. Concile de Béziers (1246); règlement pour les inqui-siteurs. Concile d'Étampes (1247). Concile de Paris (1248). Concile de Valence (1248): renouvellement de l'excommunication lancée contre l'empereur Frédéric II et ses adhérents. Concile de Provins (1251); canons sur la discipline ecclésiastique. Concile de l'Isle au comtat Venaissin (1251). Concile de Sens (1252). Concile de Paris (1253). Concile de Saumur (1253); un des canons de ce concile prohibait les mariages clandestins. Concile de Château-Gontier (1254). Concile d'Albi (1255); canons qui ont principalement pour but l'extirpation de l'hérèsie. Concile de Bordeaux (1255). Concile de Paris (1255). Concile de Paris (1256). Concile de Sens (1256); il y eut deux conciles tenus la même année dans cette ville, l'un le 31 juillet et l'autre le 24 octobre. Concile de Ruffec (1258). Concile de Montpellier (1258); canons relatifs à la discipline ecclésiastique et contre les usures intolérables des juifs. Concile de Paris (1260) tenu par ordre de saint Louis pour implorer le secours de Dieu contre les Tartares. Il fut ordonné qu'on ferait des processions, qu'on punirait les blasphémateurs; que le luxe des tables et des habits serait réprimé et les tournois défendus pour deux ans, ainsi que tous les jeux, hors les exercices de l'arc et de l'arbalète. Concile de Cognac (1260); on voit par le premier article des constitutions de ce concile que le peuple assistait encore à cette époque aux offices de nuit; on défendit dans ce concile les combats de coqs. Concile d'Arles (1260 ou 1261); on y condamna l'hérésie de Joachim qui disait que le règne du Père avait duré depuis le commencement du monde jusqu'à la prédication de Jesus-Christ; qu'ensuite était venu le règne du Christ jusqu'en 1260, et qu'après cette époque aurait lieu le règne du Saint-Esprit qui durerait de 1260 jusqu'à la fin du monde; que, dans le premier age, les hommes vivaient selon la chair, dans le second entre la chair et l'esprit et que dans le troisième ils vivraient plus parfaitement selon l'esprit. Un des canons de ce concile prouve que la confirmation se donnait encore aux petits enfants. Concile de Paris (1261). Concile de Cognac (1262); canons contre les excommuniés pour les forcer à se soumettre. Concile de Paris (1263) : l'archevêque de Tyr, légat du saint-siège, y obtint le centième des revenus du clergé de France pendant cinq ans pour les besoins de la terre sainte. Concile de Nantes (1264); neuf canons, dont le second défendait de servir plus de deux plats aux prelats qui faisatent la visite de leur diocèse. Concile de Paris (1264); ordonnance très-sévère contre les blasphémateurs. Concile de Boulogne (1264). Concile de

Pont-Audemer (1267). Concile de Cháteau-Gontier (1268); défense aux juges séculiers de s'emparer de biens de l'Eglise. Concile de Sens (1269). Concile de Compiègne (1270). Concile d'Avignon (1270). Concile de Saint-Quentin (1271). Concile de Rennes (1273). Concile de Lyon (1274); c'est le quatorzième concile général. Il s'y reunit, sous la présidence de Grégoire X, cinq cents évêques, et un grand nombre d'abbés. On s'y occupa de l'élection du pape et des évêques, de l'ordination des clercs, etc. Les Grecs y abjurèrent le schisme et reconnurent la primauté du pape. Concile d'Arles (1275). Concile de Saumur (1276). Concile de Bourges (1276). Concile de Langeais (1278) tenu par l'archevêque de Tours. Concile de Compiègne (1278). Concile de Pont-Audemer (1279). Concile de Béziers (1279). Concile d'Avignon (1279) contre les usurpations des biens ecclesiastiques. Concile d'Angers (1279). Concile de Bour-ges (1280). Concile de Sens (1280). Concile de Paris (1281); on s'y plaignit des religieux mendiants qui, malgré les évèques, prêchaient et confessaient dans leurs diocèses. Concile d'Avignon (1282). Concile de Saintes (1282). Concile de Tours (1282). Concile de Riez (1286). Concile de Bourges (1286). Concile de Reims (1287). Concile de l'Isle dans le comtat Venaissin (1288). Concile de Nogaro dans l'Armagnac (1290); plusieurs canons contre les excommunies. Concile de Saumur (1294). Concile de Rouen (1299). Concile de Béziers (1299).

Concile d'Auch (1300). Concile de Melun (1301). Concile de Reims (1301). Concile de Paris (1302); assemblée de prélats et de seigneurs à l'occasion de la bulle ausculta fili. Les seigneurs écrivirent aux cardinaux une lettre où ils soutenaient que, pour le temporel, le roi ne relevait que de Dieu seul. Les prélats s'adressèrent au pape, en le priant de conserver l'ancienne union de l'Eglise et de l'Etat. Concile de Reims (1302). Concile de Compiègne (1303). Concile de Paris (1303); Guillaume de Nogaret, procureur général du parlement de Paris, y présenta une requête contre le pape Boniface VIII, qu'il accusait de simonie et d'hérésie. Assemblée mixte du Louvre (13 juin 1303); nouvelle plainte portée contre Boniface VIII. Concile de Nogaro dans l'Armagnac (1303). Concile de Cam-brai (1303). Concile d'Auch (1308). Con-cile de Paris (1310) tenu par Philippe de Marigni, archevêque de Sens, à l'occasion du procès des templiers; cinquante-neuf templiers furent condamnés à être brûles vifs, et subirent ce supplice près de la porte Saint-Antoine. Concile de Senlis (1310);

neuf templiers furent condamnés au feu. Comcile de Vienne (1311-1312); quinzième concile général tenu par le pape Clément V; il y avait plus de trois cents evêques et un grand nombre d'abbes; l'ordre des tem-pliers y fut supprimé. Concile de Paris (1314). Concile de Saumur (1315). Concile de Nogaro en Armagnac (1315); on y condanina l'usage de refuser le sacrement de pénitence aux condamnés qui le demandaient, Concile de Senlis (1315). Concile de Senlis (1318). Concile de Sens (1320); il v est fait mention pour la première fois de l'exposition et de la procession du saint sacrement. Concile de Paris (1324). Concile de Senlis (1326). Concile d'Avignon (1326). Concile de Marciac au diocèse d'Auch (1326), Concile de Ruffec (1327). Conciled'Avignon (1327); on y condamna l'antipape Pierre de Corbières et ses adhérents. Concile de Compiègne (1329). Concile de Marciac (1330). Concile de Notre-Dame du Pre ou de Bonne-Nouvelle, près Rouen (1335). Concile de Bourges (1336); un des canons interdit le commerce au clergé. Concile de Château-Gontier (1336); canons pour maintenir la juridiction et les biens temporels du clergé. Concile d'Avignon (1337). Concile de Saumur (1342). Concile de Noyon (1344); plaintes contre les perturbateurs de la juridiction ecclésiastique. Concile de Paris (1347); mêmes plaintes. Concile de Beziers (1351). Concile d'Apt (1365). Concile d'Angers (1366). Concile de Lavaur (1368). Concile de Narbonne (1374). Concile de Paris (1395); concile national où l'on délibéra sur les moyens de faire cesser le schisme d'Occident; la plupart des membres du concile se prononcèrent pour la cession des deux papes de Rome et d'Avi-gnon. Concile de Paris (1398); second concile national auquel assistèrent onze archevêques, soixante évêques, soixantedix abbes, le recteur de l'Université de Paris, avec un grand nombre de membres des universités ; le patriarche d'Alexandrie y était présent. On déclara que le meilleur moyen de mettre un terme au schisme d'Occident, était de soustraire le royaume à l'obédience du pape Benoît XIII.

Concile de París (1404); articles relatifs à la conservation des priviléges du clergé pendant le schisme. Concile de Paris (1406); on y demanda la convocation d'un concile général pour mettre un terme au schisme d'Occident. Concile de Reims (1408). Concile de Paris (1408); on y fit des règlements pour le gouvernement de l'Eglise gallicane pendant la durée du schisme. Concile de Perpignan (1408) tenu par Benolt XIII; ce concile n'est pas reconnu par l'Eglise, Concile de Paris

(1429); règlements concernant les mœurs et les devoirs des ecclésiastiques; on y condamna les fétes des fous et de l'ane (voy. FETES). Concile de Nantes (1431); prohibition d'un usage qui consistait à surprendre, le lendemain de Paques, les clercs paresseux dans leur lit, a les promener nus par les rues, à les placer en cet état sur l'autel, et à les arroser d'eau bénite. Assemblée mixte de Bourges (1440), où fut maintenue la pragmatique sanction de Charles VII, empruntée en grande partie aux canons du concile de Bâle. Concile de Rouen (1445); le septième statut condamne la superstition de ceux qui désignaient sous des noms particuliers certaines images de la sainte Vierge, tels que Notre-Dame recouvrance, de consolation, grace, etc., parce que ces noms donnaient lieu de croire qu'il y avait plus de vertu dans une image que dans une autre. Concile d'Angers (1448). Concile de Soissons (1455). Concile d'Avignon (1457). Concile de Sens (1485).

Concile de Tours (1510); ce concile soutint Louis XII dans sa lutte contre le pape Jules II. Concile de Paris (1528); on y condamna l'hérésie de Luther. Concile de Bourges (1528); canons pour la condanination de l'hérésie luthérienne et la réforme des mœurs du clergé. Concile de Lyon (1528). Concile de Boulogne (1548). Concile de Narbonne (1551). Concile de Vienne (1557). Concile de Poissy (1561); il est connu sous le nom de Colloque de Poissy. Concile de Reims (1564); reforme des mœurs et de la discipline ecclésiastique. Concile de Reims (1565). Concile de Cambrai (1565). Conciled'Avignon (1569). Concile de Rouen (1581). Concile de Reims (1583). Concile de Tours (1583). Concile d'Embrun (1583). Concile de Bourges (1584). Concile d'Aix (1585). Concile de Cambrai (1586). Concile de Toulouse (1590). Concile d'Avignon (1594).

Concile d'Avignon (1606). Concile de Narbonne (1609). Concile de Grasse (1610). Concile de Paris (1612). Concile d'Aix (1612). Concile de Bordeaux (1624). Concile de Narbonne (1635). Concile d'Avignon (1668). Concile de Narbonne (1671). Assemblée générale du clergé (1682); proclamation des quatre articles qui résument les libertés de l'Église gal-

Concile de Toulon (1704). Concile d'Embrun (1727). Concile national de Paris (1814) sous la présidence du cardinal Fesch. En 1849 et 1850, la plupart des églises métropoliuaines de France et principalement les églises de Paris, de Lyon, de Rouen, de Reims, etc., ont teau

des conciles provinciaux, avec l'autorisation du gouvernement, comme l'exige le concordat de 1801 pour la réunion des synodes et autres assemblées ecclésiastiques. - On a publié plusieurs recueils des conciles. Le père Sirmond (Jacques) a donné les Concilia antiqua Galliæ, Paris, 1629; on y a joint un volume de supplement et les Concilia novissima Galliæ, publies en 1646. Le père Labbe et le père Cossart ont édité une collection complète des conciles en dix-huit volumes in-folio, Paris , 1671-1672. Une reimpression a été publice à Venise, en 1728, et forme vingt-cinq volumes in-folio. Le père Hardouin avait donné à Paris, en 1715 et années suivantes, une nouvelle collection des conciles sous ce titre Conciliorum collectio regia maxima. La dernière collection des conciles et la plus complète est celle de Mansi : Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Florence et Venise, 1757 et années suivantes. Le trente et unième volume publié en 1778 finit à l'année 1509. On trouve dans l'Annuaire de la Société de l'Histoire de France une Chronologie des conciles, par M. L. de Maslatrie.

CONCLAVE .- Quoique les conclaves ne soient pas une institution française, il est cependant necessaire d'en parler, puisque la France y envoie ses cardinaux et participe ainsi à l'élection des papes. Ce fut seulement en 1270 que commença l'usage du conclave. Clément IV était mort à Viterbe en 1268. Les cardinaux (voy. ce mot) ne pouvant s'entendre sur le choix de son successeur voulurent quitter Viterbe. Mais les habitants instruits de leur projet fermèrent les portes de la ville et leur signisièrent qu'ils ne sortiraient qu'après avoir élu un pape. Depuis cette époque on enferma les cardinaux dans un conclave pour qu'ils procedassent à l'election du chef de l'Eglise. Ils doivent y entrer dix jours après la mort du pape; ils s'y rendent en procession et prennent possession de la cellule que le sort leur a assignée. Les ambassadeurs des puissances peuvent rester dans le conclave pendant les premières vingt-quatre heures de l'assemblée. Ils doivent ensuite se retirer, Les portes sont alors fermées ; le conclave muré et des sentinelles posées à chacune des issues. Le cardinal doyen et le camerlingue ou chancelier font constater par le protonotaire apostolique que la clôture est complète. Chaque cardinal ne peut garder avec lui que deux conclavistes, l'un d'épée, l'autre d'église; on en accorde quelquefois un troisième aux cardinaux princes ou aux cardinaux vieux

et infirmes. Les autres personnes destinées au service du conclave sont le sacristain, le sous-sacristain, un secrétaire, un sous-secrétaire, un confesseur, deux médecins, un chirurgien, deux barbiers, un apothicaire avec deux garçons apothicaires, cinq maîtres des céremonies, un maçon, un charpentier et seize valets. Deux fois par jour, un maître des cérémonies parcourt le conclave une clochette à la main pour avertir les cardinaux de se rendre à la chapelle du scrutin. Chaque cardinal, en entrant dans cette chapelle, se revêt d'une chape et d'une espèce de manteau cramoisi à longue queue, fermé avec une agrafe.

Le conclave est établi dans le palais du Vatican; il se compose de petites cellules faites de bois de sapin. Chaque cellule a un appartement séparé pour les conclavistes. Tous les jours à midi et vers le soir, les officiers de chaque cardinal viennent demander au maître d'hôtel du conclave le diner de leur maître, ou ils vont le prendre, s'il a cuisine particulière, et ils le portent aux tours du conclave qui ne s'ouvrent que pour laisser passer les mets. On observe scrupuleusement les formalités consacrées par l'usage. D'abord marchent deux estafiers du cardinal portant chacun leur masse de bois de couleur violette avec les armes de Son Éminence, Le valet de chambre du cardinal vient ensuite portant la masse d'argent ; les gentilshommes suivent deux à deux et tête nue. Après eux paraît le maître d'hôtel la serviette sur l'épaule : il est accompagné de l'échanson et de l'écuyer tranchant. Les domestiques qui les suivent portent le dîner du cardinal avec tous les ustensiles de table. D'autres valets portent de grands paniers qui contiennent des bouteilles de vin, du pain, des fruits, etc. En arrivant au tour, ils nomment leur cardinal à haute voix. afin que son valet de chambre, qui attend dans l'intérieur du conclave, s'avance et fasse prendre ces provisions par des valets qui les portent dans la cellule du car-dinal. Tous les mets sont exactement visités par le prélat qui est de garde au dehors avec un des conservateurs du peuple romain pour empêcher qu'il ne passe ni lettre ni billet. Ils peuvent même ouvrir les viandes de peur de supercherie. Les bouteilles et les flacons doivent être de verre ou de cristal afin que l'on puisse voir ce qu'il y a dedans. Mais cet examen ne se fait pas rigonreusement, parce que toutes les précautions qu'on pourrait prendre n'empêcheraient pas les car-dinaux d'entretenir des intelligences au dehors; après que les provisions ont été introduites dans le conclare un curseur

du pape qui assiste à cette opération en robe violette et tenant la masse d'armes, ferme la porte destours. Le prêlat assistant s'assure si tout est bien fermé, et applique le sceau de ses armes sur la serrure.

L'élection a lieu au scrutin. Chaque cardinal dépose son bulletin dans un calice placé sur l'autel de la chapelle du scrutin. Chaque billet est divisé en huit parties. Le premier espace doit contenir le nom du cardinal électeur ; le second reste en blanc; le troisième renferme le cachet; le quatrième le nom du cardinal à qui l'on donne sa voix ; le cinquième son titre et ses qualités ; le sixième sert pour un second cachet; le septième reste en blanc, et le huitième est rempli par une sentence tirée de l'Écriture sainte. Avant le scrutin, on met dans un sac de petites boules sur lesquelles les noms de tous les cardinaux sont imprimés pour que le sort désigne trois scrutateurs, trois infirmiers et trois réviseurs. Lorsqu'on commence le scrutin, chaque cardinal prend entre le pouce et l'index son billet écrit, plié et cacheté en le tenant élevé, afin qu'il soit vu de tous les électeurs; il le porte à l'autel, se met à genoux, fait sa prière, prête le serment tout haut, monte à l'autel, lève la patène, fait glisser le billet dans le calice et retourne à sa place. Les cardinaux infirmiers vont recueillir les billets des cardinaux malades dans une boîte qui est ouverte en présence de l'assemblée. Pour que l'élection ait lieu, il faut qu'un candidat réunisse au moins les deux tiers des voix. Lorsqu'il n'y a pas de majorité suffisante on a recours à l'accessus. On appelle ainsi le scrutin dans lequel les cardinaux accèdent au vote d'un autre cardinal et le déclarent par cette formule accedo domino. Ceux qui persistent dans leur premier vote le déclarent par ces mots : accedo nemini (je ne me joins à personne). Dès que l'élection est terminée, on fait entrer trois protonotaires apostoliques, qui dressent l'acte de l'élection sur l'inspection des billets, et tous les cardinaux signent cet acte. L'élection du pape a lieu quelquefois, mais rarement, par compromis ou par inspiration. Dans le premier cas, les électeurs s'en rapportent à un cardinal d'une probité reconnue à qui ils donnent pouvoir de nommer celui qu'il croit digne d'occuper la chaire de Saint-Pierre. L'élection par inspiration se fait par une déclaration spontanée du sacré collège en faveur d'un cardinal. Il y en a peu d'exemples. Enfin l'élection par adoration a lieu lorsque les deux tiers des électeurs vont saluer pape le cardinal sur lequel se portent leurs suffrages.

CONCORDATS. - Les concordats sont des traités spéciaux signés entre la papauté et les souverains temporels pour regler les relations des deux puissances. Il y a eu, en France, quatre concordats conclus par François Ier (1516), Bonaparte premier consul (1801), Napoléon empereur (1813) et Louis XVIII (1817). Les deux premiers seuls ont été exécutés; les deux derniers sont restés à l'état de projet. François Ier conclut le concordat de Bologne avec Léon X, en 1516, lorsque la victoire de Marignan venait de lui livrer le duché de Milan. Il sacrifia la pragmatique sanction de Bourges. Ce concordat abolit les élections des évêques et des abbés et accorda au pape le droit d'y pourvoir sur la nomination du roi. En réalité, les rois disposèrent de tous les archevêchés, évêchés et abbayes, et la puissance monarchique fut considérablement accrue par le concordat de Bologne. Le parlement de Paris voulut vainement s'opposer à l'enregistrement de cette loi ; il fut contraint de ceder. Les états généraux demandèrent plusieurs fois le rétablissement des élections ecclésiastiques. Malgré ces réclamations, le concordat de Bologne fut maintenu jusqu'à la révolution. Sous la Constituante, les anciennes relations des deux puissances furent bouleversées par la constitution civile du clergé (voy. ce mot). Lorsque la tourmente révolutionnaire fut apaisée, le premier consul conclut avec le pape Pie VII le concordat du 15 juillet 1801; il futratifié le 10 septembre de la même année ( 23 fructidor an 1x ), mais il ne fut exécuté qu'au mois d'avril 1802. Le premier consul nommait les archevêques et évèques qui recevaient du saint-siège l'institution canonique. Les évêques nommaient les curés dont le choix devait être approuvé par le gouvernement. L'article 13 du concordat garantissait la sécurité des acquéreurs de biens ecclésiastiques. Le concordat fut suivi d'articles organiques qui réglaient les circonscriptions nouvelles des diocèses, et ne permettaient d'assembler des synodes ou conciles qu'avec l'approbation du gouvernement. En 1813, Napoléon conclut un nouveau concordat avec le pape prisonnier à Fontainebleau; mais, comme l'empire fut renversé peu de temps après, ce concordat ne fut jamais exécuté. Entin , le 11 juillet 1817, un quatrième concordat fut conclu entre Pie VII et Louis XVIII; il annulait le concordat de 1801 et rétablissait un grand nombre d'archevêchés et d'évêchés qui avaient été supprimés. Mais une opposition très-vive empêcha l'exécution de ce concordat, Plusieurs ouvrages parurent

à cette occasion et contiennent des détails étendus sur l'histoire des concordats. Tels sont les Quatre concordats, par l'abbé de Pradt, 3 vol., Paris, 1818; l'Appréciation du projet de loi relatif aux trois concordats, par Lanjuinais, Paris, 1818; l'Essai historique sur les libertés de l'Eglise gallicane, par l'abbé Grégoire, Paris, 1818.

CONCOURS, CONCOURS GÉNÉRAL. — Voy. Instruction publique et Université.

CONCUSSION. — Crime d'un fonctionnaire public qui abuse de son pouvoir pour extorquer de l'argent. On appelle concussionnaire celui qui commet ce crime.

CONDITIONNÉS. — On entendait par là, dans les anciennes coutumes, des hommes soumis à une condition analogue au servage. Voy. SERFS.

CONFÉDÉRATION DU RHIN. - Confédération des princes allemands sous le protectorat de l'empereur Napoléon. L'acte constitutif de la confederation du Rhin fut signé à Paris le 12 juillet 1806. Les rois de Bavière et de Wurtemberg, le grand-duc de Bade, l'électeur de Ratisbonne, le grand-duc de Berg, le landgrave de Hesse-Darmstadt et d'autres princes allemands se déclarèrent séparés à perpétuité de l'empire germanique, indépendants de toute puissance étrangère et unis entre eux par une confédération, dont les intérêts devaient être réglés par une diète tenue à Francfort et présidée par le primat de Ratisbonne. Napoléon était protecteur de la confedération du Rhin. Une alliance étroite était conclue entre la France et la confédération du Rhin; en cas de guerre, la France devait fournir un contingent de deux cent mille hommes, et la confédération, soixantetrois mille.

CONFÉRENCES. — Voy. Colloque, Instruction publique, Relations extérieures.

CONFESSEURS ACCORDÉS AUX CON-DAMNES. — Voy. Supplices.

CONFESSION, CONFESSION PUBLI-QUE. — Voy. RITES RELIGIEUX.

CONFIDENCE. — On appelait confidence, en matière bénéficiaire (voy. BE-NÉRICES ECCLÉSIASTIQUES), une action simoniaque qui avait lieu lorsque le titulaire d'un bénéfice le conservait pour le céder à un autre, ou quand quelqu'un jouissait des revenus d'un bénéfice sous le nom d'un autre qui n'en avait que le

titre. L'Eglise avait condamné les abus comme de véritables simonies.

CONFIRMATION. - Voy. Rites reli-

CONFISCATION. — Peine qui consistait dans la saisie des biens du condamné. Voy. Peines.

CONFLITS. — Lutte entre divers tribunaux ou entre les autorités judiciaire et administrative. Voy. Justice et Tribunaux.

CONFRÈRES, CONFRÉRIES . CON-CONFRERES, CONFRERIES, CON-FRERES DE LA PASSION. — Des confréries, ou associations religieuses sous le patronage d'un saint, étaient presque toujours annexées aux corporations (voy. CORPORATION). Ainsi les orfévres, une des plus anciennes et des plus célèbres corporations de Paris, avaient leur confrérie à Notre-Dame. Celle des avocats et procureurs de la même ville se réunissait dans la chapelle de Saint-Yves, qui était située à l'angle formé par la rue Saint-Jacques et la rue des Noyers. Les confrères avaient droit de présentation pour les chanellenies vacantes à Saint-Yves. Les messagers de l'Université avaient formé la confrérie de Charlemagne dans l'église des Mathurins. Les libraires avaient leur confrérie dans la même l'église église. Les marchands de vin se rénnissaient à Saint-Gervais, où ils avaient fondé l'O de l'Avent. Quelques jours avant Noël, le prévôt des marchands, les échevins, le procureur du roi, le greffier et les autres officiers y assistaient. On leur distribuait des sucreries, d'où vint le nom d'O sucré donné à cette cérémonie. Beaucoup d'autres confréries avaient été fondées pour prier en commun; mais la plupart oublièrent le but primitif de l'institution et remplacèrent trop souvent les prières par des festins qui dégénéraient en orgies. On peut citer, entre autres, la confrérie de Notre-Dame de Liesse. fondée à Paris le 8 septembre 1413, dans l'église du Saint-Esprit, Chacun de ceux qui y étaient reçus était tenu de donner un grand repas aux confrères, et, pour ce motif, on appela cette réunion confrérie aux goulus. Il y eut d'antres confréries, comme celle du rosaire établic dans l'église des Dominicains ( rue Saint-Jacques), du scapulaire dans l'église des Carmes (place Maubert), de Notre-Dame des Sept-Douleurs, dans l'église de Notre-Dame des Victoires, qui restèrent plus fidèles à leur caractère primitif. Il n'en fut pas de même de la confrérie royale des pénitents établie par Henri III; elle ne fit qu'ajouter aux scandales que donnait ce roi dépravé.



De toutes les confréries, la plus célèbre fut celle qui fut organisée au commencement du xve siècle pour la représentation des mystères. On donnait depuis longtemps des spectacles de cette nature dans les eglises et sur les places publiques, lorsque le prévôt de Paris, par une ordonnance du 3 juin 1398, fit défense aux habitants de Paris, de Saint-Maur et autres villes soumises à son autorité, de représenter aucun mystère ou autres jeux de personnages, sans congé du roi, à peine d'encourir son indignation et de forfaire envers lui. Peu de temps après, une des troupes d'acteurs obtint l'autorisation du roi (4 décembre 1402), sous le nom de maîtres, gouverneurs et confrères de la Passion et Résurrection de Notre-Seigneur fondée dans l'église de Sainte-Trinite à Paris. Les confrères de la Passion louèrent la grande salle de l'hô. pital de la Trinité, qui avait vingt-six toises de long sur six de large, et ils y représentèrent, pendant près de cent cinquante ans, des mystères et des moralités. (1.'hopital de la Trinité était situé dans la rue nommée maintenant rue Grenetat.) Ces représentations charmèrent tellement le public, que, comme on ne les donnait que les jours de fête, on avança ces jours-là les vêpres dans plusieurs églises, afin qu'on pôt assister aux spectacles sans manquer à l'office divin. Les confrères de la Passion joignirent à la représentation des mystères des scènes burlesques, où des bouffons amusaient le public par leurs bons mots. On appelait ces scènes des pois pilés. Ils s'associèrent avec les enfants sans souci, qu'on appelait aussi la confrérie des Sots pour la représentation des moralités, farces et soties. En 1547, l'hôpital de la Trinité fut enlevé aux confrères de la Passion et consacré au logement et à l'entretien des enfants pauvres que leurs parents ne pouvaient pas nourrir. Les confrères de la Passion achetèrent alors l'hotel d'Artois ou de Bourgogne, qui était situé rue Mauconseil, et présentèrent requête au parlement pour obtenir la permission de continuer leurs représentations à l'hôtel de Bourgogne, avec défense à tous autres de donner de ces sortes de spectacles, à moins qu'ils ne fussent avonés par la confrérie. Le parlement leur accorda le privilége exclusif qu'ils réclamaient, par arrêt du 17 novembre 1548; mais en même temps il leur défendit de jouer le mystère de la Passion ni aucun autre mystère, sous peine d'amende; il leur permit sculement de représenter des pièces profancs. Dès lors la confrérie de la Passion n'exista

plus que de nom. Les confrères crurent au-dessous d'eux de représenter euxmêmes des pièces toutes profanes; ils louèrent à d'autres l'hôtel de Bourgogne et leur privilége; ils se réservèrent seulement pour eux et pour leurs amis deux loges qu'on appela les loges des maitres, Ce fut sur ce nouveau théatre que furent représentées les pièces de Jodelle, Garnier, Hardi, Mairet, Tristan, Corneille et Racine. Comme il y avait de fréquents démèlés entre les confrères de la Passion et les comédiens, auxquels ils avaient loué leur hôtel, Louis XIV finit par supprimer la confrérie de la Passion (édit de décembre 1676 enregistre au parlement le 4 février 1677); il réunit les biens et revenus de cette confrérie à ceux de l'hôpital général pour être employés à la nourriture et à l'entretien des enfants trouvés. Les comédiens qui occupaient l'hôtel de Bourgogne en payèrent depuis cette époque le loyer à l'hôpital.

CONGREGATION. — Partie d'un ordre religieux. Voy. Abbaye et Clercé régulier. Il y a aussi des congrégations de laïques qui se réunissent pour la prière et l'aumône.

CONGRÉS. — Réunion des représentants de plusieurs puissances. Voy. RE-LATIONS EXTÉRIEURES.

CONGRÉS AGRICOLES ET SCIENTIFI-QUES. — On appelle congrès agricole la reunion des principaux agriculteurs pour le perfectionnement de l'agriculture. Les congrès scientifiques sont des réunions de membres d'académies provinciales qui se proposent d'encourager la culture des sciences, des lettres et des arts dans les départements.

CONJURATEURS (conjuratores). Les conjurateurs, ou co-jurants, dans les lois des Francs, étaient ceux qui attestaient devant un tribunal l'innocence de l'accusé. Ce n'étaient pas des témoins dans le sens moderne du mot; mais des parents, des amis qui venaient certifier que la personne traduite devant le juge n'avait pu se rendre coupable du crime qu'on lui reprochait. Le nombre des conjurateurs variait suivant la qualité de l'accusé; il était le plus souvent de douze, Lorsque Frédégonde fut accusée du meurtre de Chilpéric. elle comparut avec soixante-douze conjurateurs devant le roi Gontran, et se justifia par leur serment. Les anciennes lois de quelques parties de la France avaient conservé des traces de cette coutume. D'après les usages de la vicomté de l'eau de Rouen , l'homme qui niait une dette , et anquel les juges déféraient le serment,

amenait avec lui un certain nombre d'assistants, ou, comme disent les anciennes coutumes, d'aideurs, qui juraient en même temps que lui.

CONNÉTABLE. - Le connétable était un des grands officiers de la couronne, chef des armées en l'absence du roi. Son nom venait probablement des mots latins comes stabuli (comte de l'étable), parce que primitivement le connétable n'avait que le commandement de la cavalerie, et était placé sous l'autorité du sénéchal; mais lorsque Philippe Auguste eut supprimé, en 1191, la dignité de sénéchal , le connétable devint le chef suprème des armées. Ce fut surtout à partir de 1218, époque où Matthieu de Montmorency devint connétable de France, que cette dignité prit une grande importance. La marque de la puissance du connétable était une épéc nue qu'il recevait des mains du roi, et qu'il portait devant le prince au sacre et dans toutes les pompes de la royauté. L'écu des armes du connétable avait pour ornements extérieurs, de chaque côté, une épée nue. la pointe en haut, tenue par un dextrochère ou main droite, armée d'un gantelet et sortant d'une nuée. Il avait sa juridiction à la table de marbre de Paris. Le tribunal du connétable subsista même après la suppression de l'office de connétable en 1627; il portait le nom de connétablie et de maréchaussée de France et était tenu par le corps des maréchaux, sous la direction du doven ou du plus ancien d'entre eux.

Les priviléges du connétable, qui étaient nombreux et très-importants, sont énumérés dans les anciens registres de la chambre des comptes. Il était du conseil secret et étroit, et le roi ne pouvait, sans son avis, ordonner de nul fait de guerre. Partout où se trouvait le roi, le connétable avait son logement, et recevait des provisions de bois, pain, vin, etc. Il recevait trente-six pains, un setier de vin pour sa mesnie ( sa suite); deux harils pour sa chambre, et, de chacun mets cuit ou cru, tant comme il en faut, et étable pour quatre chevaux. Quand il n'y avait pas de guerre, sa solde était de vingt-cinq sous parisis, et de dix livres à chaque fète de l'année. Chaque fois qu'on payait au roi le droit de gite voy. Glte), les gages du connétable doublaient. En temps de guerre, si l'on prenait une forteresse, tous les chevaux, harnais, vivres, et en général tout ce qui s'y trouvait appartenait au connétable, sauf l'or et les prisonniers qui étaient au roi, et l'artillerie au grand maître des arbalétriers, ou, depuis le xvie siècle, au grand maître de

l'artillerie. Nul n'avait juridiction sur les gens du connétable que lui et son maître d'hôtel. Il prélevait une journée de solde sur tous les officiers qui servaient dans les armées. Quand le roi, armé de toutes pièces, marchait pour assaut ou bataille. le connétable recevait cent livres ; quand le roi n'avait que les jambards, la solde du connétable était de cinquante livres. Si l'on amenait au roi plusieurs chevaux de bataille, le connétable choisissait après le roi un destrier pour le combat. Les armures restées sur le champ de bataille appartenaient à cet officier. Tous les hommes d'armes étaient soumis à ses ordres. et, si quelqu'un s'éloignait de l'armée sans sa permission, son cheval et ses armes revenaient au connétable ; le corps appartenait au roi. Dès qu'une forteresse avait été prise, on arborait sur les tours la bannière du connétable, à moins que le roi ne fût présent. En marche, le connétable avait le commandement de l'avantgarde. Comme la puissance des connétables s'étendait à toute la France, qu'elle leur donnait une juridiction presque absolue sur les armées et des droits considérables à percevoir, elle inquiéta souvent les rois. Louis XI fit trancher la tête au connétable de Saint-Pol, et Richelieu supprima, en 1627, la dignité de connétable de France.

Voici la liste des principaux connétables depuis les premières années du xiiie siècle, époque où commence réellement leur puissance. MATTHIEU DE MONTMORENCY recut l'épée de connétable à la fin du règne de Philippe Auguste (1218), et la conserva jusqu'à sa mort (24 novembre 1230). Il se distingua avant d'être connétable au siège de Château-Gaillard (1202), et à la bataille de Bouvines (1214), où il enleva seize bannières aux ennemis. Sous le règne de Louis VIII, il contribua à la prise de la Rochelle, et emporta d'assaut Avignon. Entin, il fut un habile et puissant auxiliaire de Blanche de Castille pendant les troubles de la minorité de saint Louis. AMAURY DE MONTFORT, connétable de 1230 à 1241, fit une expédition malheureuse en Palestine. GILLES LE BRUN DE TRASIGNIES (1241-1276) accompagna saint Louis en Egypte, et Charles d'Anjou en Italie; il se signala à la bataille de Bénévent (1266). En son absence, ROBERT D'ARTOIS remplit les fonctions de connétable, et on voit pour la première fois, sur son écu, les deux épées, signe de cette dignité. HUMBERT DE BEAUJEU remplaca Gilles de Trasignies, et fut connétable de 1277 à 1285. RAOUL DE NESLES (1285-1302) enleva la Guyenne aux Anglais, et périt à la bataille de Courtrai , engagée , malgré

son avis, contre les Flamands. Blessé des railleries de quelques seigneurs qui accusaient sa prudence de lâcheté et presque de trahison, je vous menerai si loin , leur dit-il , que vous n'en reviendrez point. Et, en effet, ils restèrent presque tous sur le champ de bataille, égorgés par ces vilains qu'ils dédaignaient. GAU-CHER DE CHASTILLON, SON SUCCESSEUR (1302-1329), est surtout célèbre par la victoire de Cassel sur les Flamands (22 août 1328). RAOUL DE BRIENNE DÉTIL dans un tournoi (18 janvier 1344). Son fils, RAOUL DE BRIENNE, lui succeda; prisonnier des Anglais en 1346, il fut soupconné de trahison, et eut la tête tranchée le 19 novembre 1350. Son successeur, CHARLES DE LACERDA, favori du roi Jean, fut assas-siné, en 1335, par ordre de Charles le Mauvais, roi de Navarre. JACQUES DE BOURBON (1355-1356) se démit au bout d'un an de la charge de connétable; il fut remplacé par GAUTHIER DE BRIENNÉ, qui périt à la bataille de Poitiers (1356). Ro-BERT DE FIENNES (1356-1370) défendit Amiens contre le roi de Navarre, chassa les Anglais et les grandes compagnies du Languedoc, Bertrand Du Gueschin (1370-1380) est un des plus illustres entre les connétables; le récit de ses exploits se trouve dans toutes les histoires de France. OLIVIER DE CLISSON, frère d'armes de du Guesclin, lui succéda (1380-1392); il s'était rendu odieux aux oncles de Charles VII par la fermeté de son gouvernement. Ils le destituèrent lorsque la folie de Charles VI leur cut livré le gouvernement (1392). PHILIPPE D'ARTOIS (1392-1397) prit part à la croisade de Nicopolis, et mourut prisonnier de Bajazet (16 juin 1397). Louis DE CHAMPAGNE, comte de Sancerre, mourut en 1402. CHARLES D'ALBRET périt à la bataille d'Azincourt (25 octobre 1415): comme le connétable d'Albret était un des chefs du parti armagnac, la faction des Bourguignons lui opposa WALERAN DE LUXEMBOURG, comte de Saint-Pol, qui porta le titre de connétable, 1411 à 1413. BERNARD D'ARMAGNAC, qui a donné son nom à une des factions qui divisaient alors la France, fut égorgé dans le massacre du 12 juin 1418. CHARLES DE LORRAINE (1418-1424), JEAN STUART, tué à Verneuil en 1424, ARTHUR DE BRETAGNE, cointe de Richemont, furent successivement connétables. Richemont se signala dans les guerres contre les Anglais, et, par la vigueur de son administration, il contribua puissamment aux succès de Charles VII. Après sa mort, en 1458, la dignité de connétable fut quelque temps vacante. A la suite des troubles de la ligue du bien public (1465), Louis XI nomma connétable

Louis DE Luxembourg, comte de Saint-Pol, qui, dans la suite, fut convaincu de trahison et eut la tête tranchée (19 décembre 1475). Louis XI laissa la charge vacante jusqu'à sa mort. JEAN DE BOURBON la remplit de 1483 à 1488. Pasquier s'est donc trompé lorsqu'il a écrit dans ses Recherches (livre VI, ch. v) : « Le comte de Saint-Pol, qui fut exécuté à mort l'an 1475, avait enseveli avec lui la dignité de connétable, jusques en l'an 1514 que le roi François, premier de ce nom, sur le com-mencement de son règne, la fit revivre en Charles, prince du sang, ainé de la maison de Bourbon. Ces deux connétables, Saint-Pol et Bourbon, émurent de grands troubles; mais, comme le second était, dans notre France, de plus grande étoffe, aussi porta-t-il plus de coups que le premier. » Il y eut une nouvelle suspension de la charge de connétable jusqu'en 1515. CHARLES DE BOURBON, nommé connétable en 1515, est surtout célèbre par sa trahison (1523). Anne de Montmorency, connétable en 1538, conserva cette dignité sons les quatre rois, François ler, Henri II, François II, et Charles IX; il périt à la bataille de Saint-Denis en 1567. Son fils, HENRI DE MONTMORENCY, ne fut nommé connétable que par Henri IV (1593); il mourut en 1614. CHARLES D'ALBERT, duc de Luynes (1617-1621), est assez connu comme favori de Louis XIII. FRANÇOIS DE BONNE, duc de Lesdiguières, fut le dernier connétable (1622-1626). Peu de temps après sa mort, la dignité de connétable fut supprimée par un édit du mois de janvier 1627. Déjà plusieurs fois, au xvie siècle, cette dignité avait été suspendue comme redoutable pour la puissance monarchique. Le titre de connétable fut rétabli , pendant quelques années, par l'empereur Napoléon en faveur de son frère Louis Bonaparte. Voy. sur les connétables, du Tillet, Recueil des rangs, etc., et Denis Godefroi, Histoire des connétables, etc., Paris, 1688.

Les seigneurs eurent aussi pendant quelque temps des connétables; certaines villes en avaient encore au xve siècle. Alain Chartier rapporte, dans son Histoire de Charles VII, que Joachim Raoult, fit, entre les mains de ce roi, serment comme connétable de la ville de Bordeaux.

CONNETABLIE. — Tribunal du connétable. Cette juridiction continua d'exister après la suppression de la dignité de connétable et conserva le nom de connétablie. Elle connaissait de tous les crimes et délits commis par les gens de guerre au camp, dans les garnisons et pendant les marches; des contestations qui s'elevaient entre eux pour le partage du butin ou pour les rancons : des abus et malversations des officiers de guerre, etc. Ce tribunal se composait d'un licutenant général, d'un lieutenant particulier et d'un procureur du roi nommé par le connétable, et, après la suppression de cette charge, par les maréchaux. C'était une des trois tables de marbre du palais à Paris. Les appels de la connétablie étaient portes au parlement de Paris. Le grand prévôt de la connétablie, accompagné de quatre lieutenants et d'archers, suivait les armées pour faire le procès aux soldats coupables de quelque infraction à la discipline militaire.

Il ne faut pas confondre ce tribunal de la cométablie avec la juridiction des maréchaux de France prononçant sur les contestations relatives au point d'honneur. Dans les affaires de cette nature, les maréchaux de France jugeaient eux-

mêmes et sans appel.

On appelait enforce conneitablie, dans l'ancienne langue française, des compagnies de cavalerie et d'infanterie. Le roi Jean ordonne, en 1351, que l'infanterie fut rangée par conneiablies et par compagnies de vingt-cinq à trente hommes. Chaque commandant de ces compagnies s'appelait conneiablie. Froissart emploie aussi le mot conneiablie dans ce sens :

Les Hennuyers, dit-il, vinrent devant la ville d'Aubeton, en trois conneiablies, leurs bannières devant bien ordonnées. »

CONSCRIPTION. - Recrutement de l'armée. Voy, Armée et RECRUTEMENT.

CONSEIL D'ÉTAT. - Il y a peu d'institutions de la France qui aient eu une aussi grande importance que le conseil d'Etat; il a surtout contribué à preparer et à consolider l'unité administrative. Désigné sous les noms de conseil des parties ou de la justice, conseil des dépêches ou de l'intérieur, conseil de direction ou de finances, il exercuit une haute influence sur la justice, l'administration intérieure et la gestion financière: et cependant on connaît à peine l'organisation de cette assemblée. On s'est plus d'une fois trompé, en voyant sous ces noms différents des assemblées différentes, tandis qu'il s'agit toujours du mênie conseil delibérant sur diverses matières. Je chercherai, en m'appuyant sur des documents nouveaux et authentiques, à indiquer exactement les principales phases de l'institution qu'on a appelée tour à tour cour du roi, conseil du roi, grand conseil, conseil étroit, conseil prive, et enfin conseil d'Etat; ce

dernier nom ne date que du xvi siècle. On peut distinguer dans l'histoire de cette institution quatre époques qui se résument en quatre noms : cour du roi jusqu'en 1302; grand conseil (1302-1497); conseil d'État de l'ancienne monarchie (1497-1789); enfin conseil d'État moderne

(de 1799 jusqu'à nos jours).

SI. Cour du roi. - Je ne remonterai pas jusqu'à l'empire romain où se trouve le modèle du conseil d'Etat dans le consistorium ou conseil secret des empereurs. Je n'insisterai pas davantage sur le conseil dont s'entouraient les rois mérovingiens et carlovingiens; il est certain que de tout temps les rois barbares avaient auprès d'eux des évêques, des comtes, des convives du roi, comme on disait alors, pour s'aider de leurs conseils, lorsqu'ils rendaient la justice ou faisaient quelque acte de souveraineté. Mais ces conseillers ne formaient pas une assemblée rermanente, analogue au conseil d'État des époques postérieures. J'en dirai autant de l'époque féodale ; les rois, comme les autres seigneurs féodaux, appelaient près d'eux leurs grands vassaux pour rendre la justice, régler l'impot, déclarer la guerre ou conclure la paix ; cette assemblée des grands vassaux s'appelle tantôt cour du roi , tantôt parlement, Elle subit plusieurs modifications. lorsque l'autorité royale s'étendit sur les provinces du nord et du sud, de l'est et de l'ouest. On appelait à la cour du roi les principaux feudataires, chaque fois qu'il s'agissait de prononcer sur le sort de l'un d'eux, et cette assemblée prenait alors le nom de cour des pairs. Les rois ne tardèrent pas à introduire dans la cour des pairs leurs grands officiers, qu'on ap-pelait à cette époque ministeriales domini regis. Les pairs résistèrent à cette innovation; mais leur opposition fut vaincue en 1224 (du Cange, vo Pares ). En consequence, le chancelier, le grand panetier, le grand bouteiller, le grand chambellan siégèrent à côté des pairs, et jugèrent les principaux seudataires. Une nouvelle réforme s'accomplit sous saint Louis dans la cour du roi; il appela des jurisconsultes à prendre part aux travaux. de cette cour. Ce fut à ce titre que Pierre des Fontaines et Philippe de Beaumanoir figurèrent à côté des hauts barons. La cour du roi était tout à la fois cour de justice. chambre des comptes et conseil privé du souverain. Ces attributions si diverses et si importantes rendirent la division nécessaire, lorsque le royaume s'étendit et que les détails de l'administration se compliquerent. Philippe le Bel, par son ordonnance de 1302, proclama cette réforme



CON

devenue indispensable. La cour du roi se divisa en trois corps complétement distincts: parlement, chambre des complets et grand conseil. Au parlement revinrent les attributions judiciaires; la chambre des comptes fut chargée de l'administration des finances; enfin le grand conseil, qu'on appelle aussi quelquefois conseil secret, conseil priré, coneil étroit, eu la direction des affaires politiques et administratives. La commence le second âge de cette institution.

S II. Grand conseil ou conseil du roi. - Ce conseil, qui avait des attributions politiques, administratives et judiciaires, date de Philippe le Bel. Il est déjà mentionné dans une ordonnance de 1306 : mais il ne s'est réellement organisé que sous ses fils et principalement sous Philippe le Long. En étudiant les ordonnances de ce roi , on est frappe des efforts tentés, au commencement du xive siècle, pour constituer l'administration monarchique. Les jurisconsultes, qui s'étaient emparés du gouvernement, continuèrent, mème sous les rois les plus faibles, l'œuvre de Philippe le Bel. Ainsi ce fut pendant le règne de Philippe V, un des princes les plus insignifiants de notre histoire, que parurent les règlements pour le conseil du roi. Une première ordonnance du 16 novembre 1316 enjoignit au conseil de s'assembler une fois par mois. Il pouvait seul octroyer les dons d'héritage; les requêtes qui lui étaient présentées étaient soumises à l'examen de deux maîtres des requêtes, l'un ecclésiastique et l'autre laïque. Dès cette époque le grand conseil avait une juridiction. Le lundi avant l'Ascension 1318 il prononça sur un procès qui s'était élevé entre la ville de Laon et l'église de cette ville. Une seconde ordonnance de juillet 1319 étendit les attributions du conseil du roi; on lui soumit toutes les requêtes présentées pour obtenir des grâces, ainsi que les comptes de la maison du roi, de la reine, de leurs enfants et l'état du trésor. Enfin. une troisième ordonnance de février 1320 (1321) enjoignit de tenir registre des délibérations du conseil et en chargea maître Pierre Barrière, clerc et secrétaire du roi. Ce secrétaire n'assistait pas aux séances du conseil; il se bornait à transcrire le rapport que lui faisait un des membres. Il inscrivait les noms des conseillers présents à la séance et était chargé de leur rappeler les affaires qui restaient a terminer.

On voit par ces règlements que le grand conseil était loin d'être constitué à cetto époque. Ce n'était qu'une ébauche du conseil d'État. L'assemblée se composait, d'évêques, de seigneurs, de magistrats, que le roi appelait près de lui pour les consulter sur certaines questions de politique générale, d'administration, de justice et de finances; mais les conseillers ne formaient pas, à cette époque, une classe distincte de fonctionnaires; ils siégeaient an parlement ou à la chambre des comptes, en même temps qu'au grand conseil. Quelques-uns appartenaient au clergé età la noblesse. Cependant, quoique les attributions de ce corps fussent encore très-restreintes, on en reconnut l'utilité, même au milieu des agitations du xive siècle. Ainsi la crise de 1356, qui ébranla le pouvoir royal, ne porta pas atteinte à l'institution du grand conseil. On frappa les conseillers; vingt-deux furent exclus des conseils du roi ; mais le principe même fut respecte. L'ordonnance organique, qui fut rédigée sous l'influence d'Etienne Marcel et des états qu'il dirigeait, se horna à prescrire au conseil du roi plus d'exactitude dans la tenue de ses séances. Il devait se réunir à six heures du matin, comme le parlement et la chambre des comptes. Il en fut de même, lorsque la domination des bouchers dans Paris, en 1413, menaça de bouleverser la France. L'ordonnance cabochienne, dictée par ce parti révolutionnaire, réduisit seulement le nombre des conseillers. L'article 207 le fixa à quinze, qui devaient avoir pen-sion modérée et être nommés par le roi avec le consentement des princes de sa famille. Le conseil se reunissait tous les vendredis pour entendre les rapports des requêtes présentées au roi. Le chancelier ou le connétable recueillait les voix, probablement d'après la nature des questions très-diverses dont s'occupait le conseil. Le roi et les princes y assistaient quelquefois. Telle fut jusqu'à la fin du xve siècle la constitution du grand conseil. En 1497, la multiplicité des affaires judiciaires portées au conseil du roi détermina le chancelier Guy de Rochefort à instituer un tribunal permanent, distinct du conseil. Ce tribunal conserva exclusivement le nom de grand conseil (vov. ce mot). Quant au conseil du roi, il entre à cette époque dans une nouvelle phase, et, après quelques essais d'organisation, devient le conseil d'Etat de l'ancienne monarchie.

§ III. Conseil d'Élat de l'ancienne monarchie. — Cette nouvelle réforme s'accomplit à une époque où la royauté, après avoir détruit toutes les principautés féodales, s'occupait de l'organisation administrative de la France. Dès le commencement du xviv siècle, la France se faisait remarquer par la forte unité de son gouvernement. Machiavel, qui la visita à cette époque et qui la jugea avec sa sagacité et sa froide impartialité, était frappé de voir les populations de la Bretagne, de la Bourgogne, de la Gascogne et de la Normandie vivre paisiblement et s'accorder entre elles, malgre quelques différences de langage. » ( Du Prince, chap. 111. ) Un ambassadeur venitien, qui parcourait la France peu de temps après Machiavel, declarait aussi qu'il n'y avait pas de pays plus uni (Relat. des ambass. venit., 1, 271 ). Louis XII, François 1er et Henri II travaillèrent avec succès et perséverance à établir et à affermir cette unité. Constituer chaque province à l'image du duché de France, lui donner un gouverneur relevant directement du roi et chargé de l'administration militaire, un parlement pour la justice, des cours des comptes et des aides pour la juridiction financière, un receveur général pour la perception de l'impôt; atténuer les diversités des coutumes par les ordonnances générales, et, tout en laissant à chaque province des lois et une constitution que la prudence ne permettait pas de supprimer brusquement et immédiatement, l'habituer à recevoir l'impulsion et la direction du pouvoir central, telle a été l'œuvre administrative de ces rois. Le conseil d'État correspondait par la section des dépêches avec les gouverneurs de provinces, jugeait les con-flits entre les parlements et préparait les ordonnances organiques qui s'appliquaient à la France entière, telles que les ordonnances de Villers-Coterets (1539), d'Orleans (1561), de Moulins (1566), de Blois (1579); ainsi il prit dès cette époque une grande importance. François Ier lui donna un règlement qui fut confirmé par Henri II, des le commencement de son règne; il s'est conservé dans les manuscrits de la Bibliothèque nationale (f. Sorbonne, nº 1080, fº 8 et suiv.); il m'a paru curieux et utile de publier ce premier règlement. Voici le passage du manuscrit :

"Le roi Henri II, tout à l'entrée de son règne (le 3 avril 1547), fit, à Saint-Germain en Laye, pour les affaires et direction du conseil, un règlement par lequel il ordonna que dorénavant le roi de Navarre, MM. le cardinal de Lorraine, duc de Vendôme, archevêque-duc de Reims, le sire de Montmorency, connétable, et maître François Olivier, chancelier de France, le comte d'Aumale, les sieurs de Sédan, d'Humières, et de Saint-André père et fils, maître Jean Bertrand, président au parlement de Paris, et le sieur de Villeroy, s'assembleraient par chacun jour, les matinées, pour tenir son conseil et traiter des matières d'État et de linances, et sur ce, aviser de l'ordre de provision qu'il y faudra donner à son bon plaisir; qu'au dit conseil assisteront M<sup>o</sup> Guillaume Bochetel, Côme Clausse, Claude de Laubespine, et Jean du Thiers secrétaire des finances; c'ètaient les secrétaires d'Etat qui lors s'appelaient ainsi.

« Quant aux après-dinées, les seigneurs dessus nommés, avec mes seigneurs les cardinaux de Bourbon, de Ferrare, du Bellay, et de Châtillon, les ducs de Nevers, de Guise, et d'Etampes, les évêques de Soissons et de Coutances, Me Pierre Re-mond, premier président de Rouen, assemblés audit conseil avec les secrétaires des finances susnommés, et les autres qui sont dans cet état et qui s'y pourront trouver ou seront aux autres affaires occurrentes, oyront les requêtes des poursuivants sur les rapports des conseillers maîtres des requêtes, qui pour ce seront appeles, et concluront les dépêches qu'ils verront être requises, et nécessaires pour le bien et service du roi et de ses sujets, et de la chose publique de son royaume. Et est, dit ce réglement, défendu à tous autres, quels qu'ils soient, s'ils n'y sont appelés, d'eux ingérer d'y entrer sur peine d'être punis comme infracteurs des ordonnances du roi, qui veut et entend que les huissiers dudit conseil demeurent la matinée hors la porte fermée à la clef, pour y faire entrer ceux qu'on appellera, et, aux après-dinées, qu'ils soient dehors, ainsi qu'on a accoutumé, leur défendant très-expressément, sur peine de privation de leur office et d'être punis corporellement, de ne laisser entrer en icelui conseil nul autre, de quelque état qu'il soit, que ceux qui sont dessus men-tionnés. » L'auteur anonyme de ce recueil a ajouté : « Ce règlement est du 3 avril 1547, mais il y a apparence qu'il avait été ordonné et dressé dès le règne de François Ier, n'étant pas vraisemblable que les premières journées de l'avenement fussent employées à cela sitôt, » L'ordonnance de Moulins (18 février 1566) ordonna que des conseils de justice fussent tenus les mercredis et vendredis. Les secrétaires d'État devaient y assister. Il était ordonné de tenir registre des délibérations du conseil.

Cependant on se tromperait si l'on croyait le conseil d'État régulièremnt organisé dès cette époque. Les membres peu nombreux qui le composaient étaient presque tous de hauts dignitaires de l'Eglise ou des hommes d'épée, qu'on appelait alors conseillers de robe courte; des ambassadeurs, des secrétaires d'État, plus habitués à traiter les affaires politiques ou militaires qu'à discuter des questions

de finances ou des conflits judiciaires. Un conseiller d'Etat du xviie siècle, qui s'est spécialement occupé de l'organisation de ce corps, en fait la remarque. Après avoir cité les noms des conseillers d'État en 1586, André d'Ormesson ajoute : « Tous les noms de ces seigneurs ont été tirés par moi du registre du conseil de ladite année. L'on peut remarquer comme le conseil était presque tout composé d'ambassadeurs, de grands seigneurs, de maréchaux de France, gouverneurs de provinces, gens d'épée, et de cardinaux, de prélats, d'évêques et d'archevêques, et peu de gens de robe longue. Maintenant (1644) ce sont toutes robes longues qui tiennent le conseil; aucun homme d'épée et fort peu d'évèques y entrent ; j'entends parler des conseils des parties et des finances. » (Mémoires autographes et inédits.) Il s'était formé, en effet, un conseil supérieur qu'on appelait conseil d'en haut (voy. ce mot), où se discutaient les questions de politique générale, et où siégeaient, avec les princes, quelques grands dignitaires de l'Église et de l'État, ainsi que les principaux ministres. Henri III, qui attachait une importance presque exclusive au cérémonial, imposa un costume uniforme à tous les conseillers d'État, « Il ordonna , dit le manuscrit que j'ai dejà cité, à tous ceux qu'il honorait de ces charges de conseillers, en son conseil, d'être vêtus de façon et habits qu'il leur prescrivit, sans lesquels ils ne pouvaient avoir entrée audit conseil. considérant, dit-il dans son ordonnance, de quels poids et importance sont les affaires qui se traitent ordinairement en ses conseils d'ETAT et PRIVÉ, comme étant les premiers lieux et compagnies de son royaume; lequel règlement porte ces mots : Depuis le 1er octobre insqu'au premier jour de mai, les conseillers du conseil seront vêtus, à savoir, les ecclésiastiques de robes longues. de velours violet et cramoisi, à longues manches et étroites, et la cornette (chausse ou épitoge qui se portait sur l'épaule), de taffetas de même couleur, excepté les cardinaux qui pourront porter la cornette de satin cramoisi, s'ils veulent: cenx de robe courte portant l'épée, et les trois secrétaires d'Etat, qui ont à présent l'honneur d'être desdits conseils, de longs manteaux de velours violet fendus jusques au bas du côté droit, et attachés d'un cordon de soie violette, et sera ledit manteau retroussé du côté gauche jusques audessus le coude, et ceux de robe longue qui ne sont ecclésiastiques, seront vêtus de robe de même étoffe et couleur, ayant les manches larges et le collet de la même forme qu'ont accoutume de porter les

gens de justice, et la cornette de taffetas noir, tous lesquels habits seront de velours cramoisi de haute couleur, qui n'auront autre bord que le jet du satin, avec un arrière-point de soie cramoisie, Depuis le 1er mai jusques au 1er octobre, au lieu de velours ils porteront du satin, et tous les habits seront doublés de taffetas cramoisi de haute couleur, qui n'auront autre bord que le jet du taffetas, avec l'arrièrepoint susdit. Tous ceux dudit conseil qui auront l'honneur d'être de l'ordre du Saint-Esprit, qui doivent porter la croix, l'auront sur le repli de leurs manteaux, Ceux qui ne seront de robe longue auront, comme il est ordonné par le règlement, des bonnets de velours noir, sans que nul. dans lesdits conseils, puisse porter de chapeau Et pour ce que celui qui est pourvu de l'état de chancelier est chef de la justice en son royaume, Sa Majesté ordonne qu'il sera vêtu, entrant et assistant aux susdits conseils, depuis le 1er octobre jusques au ter mai, d'une robe de velours cramoisi brun, à grandes manches doublées de satin cramoisi de haute couleur. avec l'arrière-point et le jet pour les points, de même que celle des susdits du conseil, et la cornette de taffetas noir, et sous ladite robe une save de satin cramoisi de haute couleur, et, depuis le 1er mai jusques au 1er octobre, de la même forme de satin cramoisi de haute couleur, et les deux contrôleurs et intendants qui ont à présent l'honneur d'être desdits conseils, seront vetus de velours ou satin violet. selon les saisons, de robes qui iront jusques à mi-jambes, qui auront les manches longues et étroites, où ils auront les bras passes, doublées comme les autres. Les sieurs Sared et Ruzé, secrétaires du roi, qui avaient entrée au conseil, venant audit conseil, seront vetus comme les contròleurs et intendants. »

Les guerres civiles qui troublèrent la fin du règne de Henri III et une grande partie du règne de Henri IV, ne permirent pas d'arriver à une organisation définitive du conseil d'État sous l'administration de ces princes. Une des premières difficultés était la diversité des éléments dont se composait le conseil. A côté des anciens conseillers siégeaient des mem-bres du parlement et des évêques. Pour les premiers le titre de conseillers d'Etat était la principale et souvent même l'unique dignité: ils se dévouaient tout entiers à ces difficiles fonctions. Les autres prenaient place accidentellement au conseil, mais avec la même autorité que les anciens conseillers. Souvent même ils siégeaient au-dessus d'eux. En un mot le conseil d'État ne formait pas un

corps distinct qui eût son rang nettement marqué dans la hiérarchie administrative. Les conseillers d'Etat, qui avaient vieilli dans la pratique des affaires, s'élevaient avec raison contre la position qu'on leur faisait; ils se plaignaient de voir sieger au-dessus d'eux dans les conseils du roi des magistrats qui passaient des parlements et autres cours souveraines au conseil d'État. Ils demandaient qu'après avoir consacré leur vie au service de la France, et acquis par leurs travaux l'expérience des affaires publiques, ils ne fussent pas effaces par des officiers de justice qui prétendaient faire dater leur rang du jour de leur réception au parlement. Sous cette question de préséance, qu'on serait tenté de regarder comme puérile, se cachait une question plus sérieuse : le conseil d'État formerait-il un corps distinct, ayant ses droits, ses traditions, et dont les membres fussent au moins les égaux des conseillers des cours souveraines? La question fut résolue en faveur du conseil d'État par le règlement de Montpellier rendu par Louis XIII le 12 octobre 1622. André d'Ormesson, qui fut témoin de ces luttes, en parle dans ses Mémoires inédits. Comme on n'en trouve aucune trace ailleurs, je citerai le passage textuel, en lui laissant toute sa simplicité : « Avant le brevet de Montpellier du 12 octobre 1622, il y avait des disputes ordinaires dans le conseil pour le rang et service entre les conseillers d'Etat sur ce que ceux qui venaient des compagnies et étaient anciens en brevets, voulaient prendre leur rang du jour de leurs brevets au préjudice de ceux qui servaient ordinairement dans ledit conseil et y étaient employés dans les plus grandes affaires et en possession et exercice de leurs charges du conseil. Ceux qui tenaient pour l'antiquité des brevets étaient MM. de Blancménil, président au parlement : Tambonneau , president à la chambre des comptes; Hennequin, pré-sident au grand conseil; d'Atis, président à la cour des aides ; Beaumont-Mesnardeau, doyen des maîtres des requêtes; Fouquet, président de Bretagne; M. Le Bret, avocat général; M. de Maupeou, intendant des finances, et M. Fremion, archevêque de Bourges. Ceux qui tenaient qu'il fallait regarder le service actuel et la possession étaient MM. de Bullion, de Roissy, de Bisseaux, de Préaux, de Léon, d'Aligre et de Marillac, qui avaient à déplaisir de se voir précéder par les premiers nommés, et, pour y pourvoir, ils obtinrent le brevet de Montpellier, M. le chancelier de Sillery étant à Paris, et de son consentement. M. de Caumartin était

lors garde des sceaux, et M. de Schomberg surintendant des finances. Ce brevet fut lu, au mois de janvier 1623, dans la direction (ou conseil des finances), eft ma présence, et fut apporté par M. de Courtenvault, premier gentilhomme de la chambre, et, après qu'il eût été lu . M. le chancelier dit au sieur de Courtenvault : Vous direz au roi que son brevet a été lu et qu'il sera observé en son conseil; et ensuite tous ces anciens officiers furent reculés de leur rang et se dépitèrent et ne se pouvaient résoudre d'y obéir et de se mettre au-dessous de ceux qu'ils avaient autrefois précédés; ce qui leur fut une douleur bien sensible et bien amère, et une grande mortification qui allait à l'honneur. » Bientôt après , le traitement des conseillers d'Etat fut fixé par le règlement de Compiègne (1er juin 1624). On les divisa en trois classes: ordinaires, semestres et quatrimestres. Les premiers, au nombre de huit, recevaient chacun dix mille livres d'appointements. Il y avait dix conseillers semestres qui recevaient chacun trois mille livres, et treize quatrimestres, dont quatre servaient de janvier à mai, quatre de mai à septembre, et cinq dans les quatre derniers mois de l'année. Leur traitement était de deux mille livres. « Ce qui a été observé et entretenu depuis, » dit André d'Ormesson qui écrivait en 1644 cette partie de ses Mémoires.

Le conseil d'État venait de se constituer et de triompher des cours souveraines; restait la question la plus importante, celle des attributions précises de ce corps. Elle ne fut tranchée que queiques années plus tard par le règlement du 18 janvier 1630. Ce fut le garde des sceaux, Michel de Marillac, qui le rédigea à l'époque de la toute-puissance du cardinal de Richelieu. Le conseil se composait de conseillers ordinaires qui siégeaient toute l'année et de conseillers semestres ou quatrimestres qui siegeaient alternativement pendant six mois ou trois mois. Le roi était président du conseil; mais ordinairement c'était le chancelier qui dirigeait les discussions. Les maîtres des requêtes de quartier assistaient au conseil comme rapporteurs et avec voix delibérative pour les affaires dont ils avaient fait le rapport. Dès le commencement de l'année, on divisait les provinces entre les conseillers d'Etat, afin qu'ils s'occupassent des affaires qui les concernaient. Les généralités ou circonscriptions financières des receveurs généraux étaient également partagées entre les intendants et contrôleurs genéraux des finances. Les séances du conseil étaient fixées aux mardi, mercredi, jeudi et samedi de chaque semaine. Il est nécessaire d'analyser avec étendue cette ordonnance inédite, puisqu'elle a réellement organisé le conseil

d'État de l'ancien régime.

Le mardi se tenait le conseil des dépéches; on y lisait les rapports adressés aux ministres par les gouverneurs des provinces. Quelques années plus tard (1635). ce furent les intendants qui eurent entre les mains l'administration provinciale. La plupart étaient choisis parmi les maitres des requêtes qui s'étaient formés dans les discussions du conseil. Richelieu fit ainsi du conseil la pépinière des grandes administrations. C'était encore à cette assemblée que, d'après le règlement de 1630, les commissaires extraordinaires envoyés dans les provinces rendaient compte de leur gestion; c'était elle qui rédigeait les instructions qu'on leur remettait et les réponses aux dépêches qu'ils envoyaient aux ministres. On voit par ces détails quelle influence le conseil d'Etat exerçait sur l'administration intérieure. Il la centralisait, pour me servir d'une expression moderne qui rend la pensée de Richelieu. Il réglait aussi l'état des garnisons, le payement des troupes d'infanterie et de cavalerie, « et généralement, dit le règlement de 1630, toutes les affaires importantes, ainsi qu'il plaira à Sa Majesté l'ordonner. » Le secrétaire d'Etat qui était en fonctions (à cette époque les secrétaires d'Etat servaient alternativement) était tenu de rédiger immédiatement les résolutions adoptées dans le conseil, afin d'en assurer l'exécution.

Le mercredi, le conseil d'Etat s'occupait de finances, et spécialement des im-pots. « Aucune levee de deniers, dit le règlement de 1630, ne pourra étre faite par le roi, qui n'ait été délibérée et résolue audit conseil. » C'était une première garantie donnée à la nation contre l'arbitraire des gens de finances. On arrètait dans cette séance le rôle de la taille ou impôt foncier et personnel, ainsi que les conditions qui devaient être exigées des fermiers des aides; on y examinait les réclamations des villes et des provinces contre les taxes auxquelles elles enient soumises ou les demandes qu'elles phressaient pour lever des contributions destinées à des dépenses locales. Les instructions des commissaires envoyées les provinces, pour prendre conde fait des finances, étaient manages dans le conseil du mer-Trin en y fixait, sur le rapport des contrôleurs des finances, es officiers qui avaient été le service du roi, « Sa

Majesté défendant au secrétaire des finances de signer aucuns rôles desdites taxes qu'ils n'aient été arrêtés au conseil. » On appela dans la suite conseil de direction, la séance où l'on adoptait ces résolutions. Le surintendant, les contròleurs et intendants des finances v assistaient avec voix délibérative.

Le jeudi, le conseil s'occupait encore de finances, mais de la partie qu'on appellerait aujourd'hui contenticux financier. Ainsi les réclamations des particuliers on des officiers royaux contre les fermiers des aides et les collecteurs des tailles, en un mot tous les procès concernant les finances étaient jugés dans cette séance du conseil. Les maîtres des requêtes faisaient le rapport, et les conseillers prononçaient, On y jugeait encore les procès relatifs à des suppressions ou remboursements d'offices, au rachat des rentes, aux domaines, ainsi que les requêtes concernant les affaires du conseil. Enlin c'était dans cette seance qu'avaient lieu les adjudications. dont les conditions avaient été arrêtées dans le conseil du mercredi, par exemple les adjudications des fermes, des ponts et autres travaux publics, de l'approvisionnement des garnisons et places frontières, etc.

Le samedi se tenait le conseil des parties; on y prononçait sur les évocations qui enlevaient les procès aux juges ordinaires pour les attribuer à un tribunal spécial. Les évocations pouvaient avoir lieu pour des motifs légitimes, lorsque les juges ordinaires ne présentaient pas toutes les conditions d'indépendance et d'impartialité; mais le plus souvent elles étaient obtenues par faveur et par intrigue. Dès le xvi siècle, le chancelier de l'Hôpital avait cherché à remédier à cet abus en exigeant que les ordonnances d'évocation fussent contresignées par un secrétaire d'État. L'intervention du conseil, prononçant sur le rapport des maitres des requêtes, présentait une garantie plus sérieuse. Le conseil des parties jugeait les conflits qui étaient très-fréquents à une époque où les juridictions étaient multipliées et sans attributions nettement déterminées; il interprétait les ordonnances et arrêts sur lesquels il était consulté par les tribunaux. Les procès pour règlement de juges étaient encore de sa compétence. Enfin il prononçait sur les remontrances des parlements et autres cours souveraines pour les affaires concernant la justice et les fonctions de ces tribunaux. Ainsi, dès 1630, le conseil d'Etat avait reçu de la main de Richelieu l'organisation qu'il a gardée jusqu'à la fin de l'ancienne mo

narchie. Les modifications qu'y introduisit Louis XIV par les reglements de 1644, 1658, 1661, 1673, etc. ne portaient que sur l'ordre des séances, le nombre des conseillers et autres détails peu importants. L'essentiel ne fut pas changé. Les deux conseils de finances prirent le nom de grande direction et petite direction. Le conseil de grande direction était présidé par le chancelier; le conseil de petite direction par le surintendant et dans la suite par le président du conseil de finances, que Louis XIV institua en 1661. Le premier s'occupait du contentieux financier; le second de l'administration financière. Telle fat, jusqu'à la révolution francaise, l'organisation du conseil d'État, Supprimé en 1791, il ne fut retabli qu'en 1799, par la constitution de l'an viii, mais avec des attributions fort différentes de celles qu'il avait dans l'ancienne monar-

SIV. Conseil d'État moderne. - L'art. 25 de la constitution de l'an viii est ainsi conçu : « Un conseil d'Etat est chargé de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. » Dans la suite, un décret des consuls chargea le conseil d'État de prononcer sur les conflits entre l'administration et les tribunaux et sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment remise aux ministres. Le conseil d'Etat, composé sous le consulat et l'empire des hommes les plus éminents dans toutes les branches d'administration, s'iliustra par ses travaux pour la préparation des codes qui furent sanctionnés par le corps législatif. « Ce conseil était, dit M. de Cormenin, le siège du gouvernement. Ses auditeurs, sous le nom d'intendants, assouplissaient au frein les pays subjugués. Ses ministres d'Etat, sous le nom de présidents de section, contrôlaient les actes des ministres à portefeuille. Ses conseillers en service ordinaire, sous le nom d'orateurs du gouvernement, soutenaient les discussions des lois au tribunat, au sénat, au corps législatif. Ses conseillers extraordinaires, sous le nom de directeurs généraux, administraient toutes les régies des douanes, des domaines, des droits réunis, des ponts et chaussées, de l'amortissement, des forêts et du tresor ; levaient les impôts sur les provinces de l'Illyrie, de la Hollande et de l'Espagne, dictaient nos codes à Turin, à Rome, à Naples, à Hambourg, et allaient monter à la française des principautés, des duchés et des royaumes. A toutes les grandes époques, le génie qui organise et qui commande, de-

vine, attire et féconde le génie qui sert et obeit. Il semble que, par une sorte d'instinct sympathique, ils se rapprochent pour se confondre. Ces turbulents tribuns cedaient en grondant à l'attraction de l'empereur. Napoléon les avait éblouis de ses victoires et comme absorbés dans sa force. Les esprits, las des impuissances de la liberté, n'aspiraient plus qu'à se détendre dans un repos plein d'éclat et de grandeur. Le conseil d'État reproduisait à leurs yeux les luttes animées de la tribune dans ses graves séances, où les débats n'étaient pas sans mouvement et la parole sans empire. C'était là qu'à la voix de Napoléon toutes les illustrations civiles et militaires de la révolution semblaient s'être donné rendez-vous. Là brillaient Cambacérès, le plus didactique des législateurs et le plus habile des présidents; Tronchet, le plus savant des jurisconsultes de l'époque; Treilhard, le plus nerveux dialecticien du conseil; Portalis, célèbre par son éloquence; Ségur, par les graces de son esprit; Zan-giacomi, par la concision tranchante de sa parole; Allent par la profondeur de ses connaissances; Dudon, par son érudi-tion administrative; Chauvelin, étincelant de saillies ; Cuvier, tête forte et universelle; Pasquier, Boulay, Bérenger, Berlier; de Gérando, si versé dans la science du droit administratif; Andréossi, dans l'art du génie, et Saint-Cyr, dans la stratégie militaire; Regnault de Saint-Jean d'Angely, orateur brillant, publiciste consommé, travailleur infatigable; Bernadotte, plus tard roi de Suède, et Jourdan, le vainqueur de Fleurus.» Depuis la restauration jusqu'en 1848,

le conseil d'Etat n'eut plus la même importance. Il se borna à préparer les règlements d'administration publique qui recevaient la sanction ministérielle et à juger les questions contentieuses en matière d'administration, spécialement les appels des conseils de préfecture et les appels comme d'abus (voy. ce mot ). Une ordonnance de 1831 décida que, dans les affaires contentieuses, les débats seraient publics. Le conseil d'État était composé à cette époque de conseillers en service ordinaire et de conseillers en service extraordinaire. Les premiers étaient les seuls qui siégeassent habituellement et fussent rétribués par l'Etat. Le titre de conseiller d'État en service extraordinaire était purement honorifique et se donnait à des fonctiondaires publics que l'on voulait récompenser. Il en était de même du titre de maître des requétes en service extraordinaire. La constitution de 1848 donna une nouvelle importance au conseil d'État

TEL " STREETS OF STREET -2 . . s 125 15102 -11 1 Della sand · - HERBIAGE" \* \*\*\* .1.784 taken Toole 240.003 . .... 1994 225erzek \* Austr .545 ..... COMMETC TRIMBE " · STATE AND PERSONS . . . . . . . . . The Park Street, --- - - FF I--33454.5 mmer-· CETTER! Sleetl feet . ampire Tur analytell ... . . . . . . . . . ± 17. . IF • Cit. W -- HOL-FY Thum 22 15 46 To desire to a sales "Egre --------\_--- CHARLET 2: - - -.: 772 -04/10 TOI-143-7112 - 200 F 12 64 12 12 4 .... 15 Br 4.5 45 166 ne u a . well as elimina 1 TOP I WAS BASEDE 25 1 277 s -- we are last par enterior & 9888a.15 on to st they seems a tunesta The second

sente au corps législatif ou au senat. L'un de ces conseillers peut être pris parmi les conseillers en service ordinaire hors sections. La section du contentieux est chargée de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport de toutes les affaires contentieuses ainsi que des conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. Elle est composée de six conseillers d'État, y compris le président, et du nombre de maîtres des requêtes et d'auditeurs déterminé par le règlement. Elle ne peut délibérer si quatre au moins de ses membres ayant voix délibérative ne sont présents. Les maîtres des requêtes ont voix consultative dans toutes les affaires et voix délibérative dans celles dont ils sont rapporteurs. Les auditeurs ont voix consultative dans les affaires dont ils font le rapport. Trois maîtres des requètes sont désignés par le président de la république pour remplir au contentieux administratif les fonctions de commissaires du gouvernement. Ils assistent aux délibérations de la section du contentieux. Le rapport des affaires est fait au nom de la section, en séance publique de l'assemblée du conseil d'Etat délibérant au contentieux. Cette assemblée se compose : 1º des membres de la section : 2º de dix conseillers d'État désignés par le président de la république et pris en nombre égal dans chacune des autres sections. Ils sont tous les deux ans renouveles par moitié.

Cette assemblée est présidée par le résident de la section du contentieux. Après le rapport, les avocats des parties sont admis à présenter des observations orales. Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions dans chaque affaire. Les affaires pour lesquelles il n'y a pas eu constitution d'avocat ne sont portées en séance publique que si ce renvoi est demande par l'un des conseillers d'État de la section ou par le commissaire du gouvernement, auquel elles sont preala-blement communiquées et qui donne ses conclusions. Les membres du conseil d'Etat ne peuvent participer aux délibérations relatives aux recours dirigés contre la décision d'un ministre, lorsque cette décision a été préparée par une délibération de la section à laquelle ils ont pris part. Le conseil d'État ne peut délibérer au contentieux, si onze membres au moins, ayant voix délibérative, ne sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. La délibération n'est pas publique.

Un décret ultérieur (30 janvier 1852) a déterminé l'ordre intérieur des tra-

vaux du conseil, la répartition des affaires entre les sections, les affaires administratives qui doivent être portées à l'assemblée générale du conseil d'Etat, et celles qui peuvent n'être soumiscs qu'aux sections, la répartition et le roulement des membres du conseil entre les sections. Un décret du 22 mars 1852 porte que les projets de loi et de sénatus-consultes, les règlements d'administration publique préparés par les différents départements ministériels, sont soumis au président de la république, qui les remet directement ou les fait adresser par le ministre d'État au vice-président du conseil d'État. Les ordres du jour des séances du conseil d'État sont envoyés à l'avance au ministre d'État, et le vice-président du conseil d'État pourvoit à ce que le ministre soit toujours avisé en temps utile de tout ce qui concerne l'examen et la discussion des projets de loi, des scnatus-consultes et des règlements d'administration publique envoyés à l'élaboration du conseil. Les projets de loi ou de sénatus-consultes, après avoir été élabe-rés au conseil d'État, conformément à l'article 50 de la constitution du 14 janvier 1852, sont remis au président de la république par le vice-président du conseil d'État, qui y joint les noms des commissaires qu'il propose pour en soutenir la discussion devant le corps législatif ou le sénat. Un décret du président de la république ordonne la présentation du projet de loi au corps législatif ou du sénatus-consulte au sénat, et nomme les conseillers d'État chargés d'en soutenir la discussion. Ampliation de ce décret est transmise avec le projet de loi ou de sé-natus-consulte au corps législatif ou au sénat par le ministre d'Etat.

En résumé, le conseil d'État a joué un rôle important dans toutes les phases de notre histoire depuis le xive siècle. Il s'organisa sous le nom de grand conseil, lorsque la royauté victorieuse de la féodalité ébauchait une première organisation ad-ministrative de la France; Philippe le Bel le fonda en même temps que le parlement et la chambre des comptes. A la fin du xve siècle, et au commencement du xvie, lorsque la féodalité apanagée cût succombé à son tour, et qu'il ne resta plus en France qu'un seul pouvoir souverain, le conseil du roi subit une nouvelle transformation. Il devint, après bien des tâtonnements, le conseil d'État de l'ancienne monarchie, et recut de Fran-cois le, de Henri II, et surtout de Riche-lieu, une organisation qui lui donna la direction de l'administration intérieure de la France, autant qu'une direction administrative pouvait se concilier avec la diversité des coutumes, des impôts, des juridictions, et toutes les institutions fécdales qui, dans l'ancienne France, entravaient l'action du pouvoir monarchique (voy. FEODALITÉ, § 4). Enfin, après la révolution qui établit réellement l'unité politique et administrative dans toute la France, Napoléon institua le véritable conseil d'Etat, qui est resté jusqu'à nos jours le centre et l'àme de l'administration.

CONSEILS. — Le mot Conseil a servi et vert encore à désigner un grand nombre de corps de nature fort diverse; nous les réunirons ici en un seul article :

Conseil d'en haut. - Le conseil d'en haut, qu'on trouve souvent mentionné dans les Mémoires du xvii siècle, était distinct du conseil d'État. Il ne se composait que d'un petit nombre de ministres ou de princes. Louis XIV n'y appela, en 1661, que Le Tellier, Colbert et de Lionne. On y traitait exclusivement les affaires politiques. Il répond à ce qu'on appelle aujourd'hui le conseil des ministres. il y a cependant une différence considérable à noter. Le conseil d'en haut avait, dans l'ancienne monarchie, un droit de juridiction. Il jugeait les appels du conseil d'Etat; les arrêts du conseil d'en haut étaient contre-signés par un secrétaire d'Etat. - Conseil académique. Conseil etabli dans chaque chef-lieu d'academie universitaire et chargé de la surveillance des établissements d'instruction publique et maisons d'éducation établis dans le ressort de cette académie. Voy. INSTRUCtion pour les corps d'armée de terre et de mer. Il existe auprès de chaque ministère et spécialement aux ministères de la guerre et de la marine des conseils d'administration charges d'éclairer les ministres. Voy. MARINE, MINISTÈRES, OR-GANISATION MILITAIRE, etc. - Conseil d'amirauté est présidé par le ministre de la marine, ou, en son absence, par le plus ancien membre du conseil; il se compose de douze conseillers nommés par le chef de l'Etat. Il donne son avis sur toutes les questions qui touchent au service de la marine, sur l'emploi des forces navales, l'approvisionnement des arsenaux, l'adminis-tration des colonies, etc. Il dresse un tableau d'avancement des officiers de la marine par ordre de mérite. Ce conseil est simplement consultatif. - Conseil d'arrondissement. Conseil élu dans chaque arrondissement ou sons-préfecture pour éclairer le sous-préfet sur les be-

soins de la localité et contrôler son administration financière. - Conseil (Grand). On appela grand conseil, le conseil d'Etat, jusqu'au xve siècle, et, depuis 1497, un tribunal qui fut chargé d'une partie de la juridiction qui appartenait antérieurement au conseil d'État. Voy. GRAND CONSEIL. - Conseil de conscience. Ce conseil fut institué sous Louis XIII, et maintenu par Louis XIV et Louis XV ; il s'occupait spécialement des affaires ecclésiastiques. - Conseil de direction. Nom donné au conseil d'État sous l'ancienne monarchie, lorsqu'on y traitait des finances. Voy. Conseil D'ETAT. - Conseil de discipline. Il existe des conseils de discipline pour la garde nationale et pour l'ordre des avocats. Les conseils de discipline de la garde nationale sont chargés de juger et de punir toutes les infractions au service (voy. GARDE NATIONALE). Le conseil de discipline de l'ordre des avocats est nommé dans chaque barreau par l'assemblée générale des avocats inscrits au tableau (décret du 22 mars 1852. art. 1). L'élection se fait par scrutin de liste, mais à la majorité absolne des membres présents. Le bâtonnier de l'ordre, qui a la présidence du conseil de discipline, est élu par ce conseil à la majorité absolue des suffrages. Il ne peut être choisi que parmi les membres du conseil. Les peines que peut prononcer le conseil de discipline sont l'avertissement, la réprimande, l'interdiction temporaire, la radiation du tableau. On peut appeler d'une condamnation à l'interdiction temporaire ou à la radiation du tableau. L'appel est porté devant la cour dans le ressort de laquelle exerce l'avocat. La cour prononce sur l'appel en assemblée générale. Le décret du 22 mars 1852 (art. 4) exige, pour être élu membre du conseil de discipline, à Paris, que l'on ait été inscrit au tableau des avocats pendant dix ans, et dans les autres villes chefslieux de cours d'appel une inscription d'au moins cinq ans Le conseil de discipline de l'ordre désigne, à Paris, les secrétaires de la conférence des avocats, sur la présentation du bâtonnier. - Canseil de fabrique. Conseil chargé de l'administration du temporel d'une paroisse. Voy. MARGUILLIERS. - Conseil de famille. Conseil composé de parents d'enfants mineurs et chargé de surveiller les actes des tuteurs. - Conseil de guerre. Tribunal dont la fonction ordinaire est de juger les militaires, et dont la juridiction s'étend sur tous les citoyens pendant l'état de siège. - Conseil de préfecture. Conseil chargé, dans chaque departement, du contentieux administratif. Cette justice

senté au corps législatif ou au sénat. L'un de ces conseillers peut être pris parmi les conseillers en service ordinaire hors sections. La section du contentieux est chargée de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport de toutes les affaires contentieuses ainsi que des conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. Elle est composée de six conseillers d'État, y compris le président, et du nombre de maîtres des requêtes et d'auditeurs déterminé par le règlement. Elle ne peut délibérer si quatre au moins de ses membres ayant voix délibérative ne sont présents. Les maîtres des requêtes ont voix consultative dans toutes les affaires et voix délibérative dans celles dont ils sont rapporteurs. Les auditeurs ont voix consultative dans les affaires dont ils font le rapport. Trois maîtres des requètes sont désignés par le président de la république pour remplir au contentieux administratif les fonctions de commissaires du gouvernement. Ils assistent aux délibérations de la section du contentieux. Le rapport des affaires est fait au nom de la section, en séance publique de l'assemblée du conseil d'Etat délibérant au contentieux. Cette assemblée se compose : 1º des membres de la section : 2º de dix conseillers d'État désignés par le président de la république et pris en nombre égal dans chacune des autres sections, lis sont tous les deux ans renouveles par moitié.

Cette assemblée est présidée par le resident de la section du contentieux. Après le rapport, les avocats des parties sont admis à présenter des observations orales. Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions dans chaque affaire. Les affaires pour lesquelles il n'y a pas eu constitution d'avocat ne sont portées en séance publique que si ce renvoi est demandé par l'un des conseillers d'État de la section ou par le commissaire du gouvernement, auquel elles sont préala-blement communiquées et qui donne ses conclusions. Les membres du conseil d'Etat ne peuvent participer aux délibérations relatives aux recours dirigés contre la décision d'un ministre, lorsque cette décision a été préparée par une délibération de la section à laquelle ils ont pris part. Le conseil d'Etat ne peut délibérer au contentieux, si onze membres au moins, ayant voix délibérative, ne sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. La délibération n'est pas publique.

Un décret ultérieur (30 janvier 1852) a déterminé l'ordre intérieur des tra-

vaux du conseil, la répartition des affaires entre les sections, les affaires administratives qui doivent être portées à l'assemblée générale du conseil d'Etat, et celles qui peuvent n'être soumises qu'aux sections, la répartition et le roulement des membres du conseil entre les sections. Un décret du 22 mars 1852 porte que les projets de loi et de sénatus-consultes, les règlements d'administration publique préparés par les différents départements ministériels, sont soumis au président de la république, qui les remet directement ou les fait adresser par le ministre d'État au vice-président du conseil d'État. Les ordres du jour des séances du conseil d'État sont envoyés à l'avance au ministre d'État, et le vice-président du conseil d'État pourvoit à ce que le ministre soit toujours avisé en temps utile de tout ce qui concerne l'examen et la discussion des projets de loi, des sénatus-consultes et des règlements d'administration publique envoyés à l'élaboration du conseil. Les projets de loi ou de sénatus-consultes, après avoir été élabo-rés au conseil d'Etat, conformément à l'article 50 de la constitution du 14 janvier 1852, sont remis au président de la république par le vice-président du conseil d'État, qui y joint les noms des commissaires qu'il propose pour en soutenir la discussion devant le corps législatif ou le sénat. Un décret du président de la république ordonne la présentation du projet de loi au corps législatif ou du sénatus-consulte au sénat, et nomme les conseillers d'État chargés d'en soutenir la discussion. Ampliation de ce décret est transmise avec le projet de loi ou de sé-natus-consulte au corps législatif ou au sénat par le ministre d'Etat.

En résumé, le conseil d'État a joué un rôle important dans toutes les phases de notre histoire depuis le xive siècle. Il s'organisa sous le nom de grand conseil, lorsque la royauté victorieuse de la féodalité ébauchait une première organisation ad-ministrative de la France; Philippe le Bel le fonda en même temps que le parlement et la chambre des comptes. A la fin du xve siècle, et au commencement du xvie, lorsque la féodalité apanagée cût succombé à son tour, et qu'il ne resta plus en France qu'un seul pouvoir souverain, le conseil du roi subit une nouvelle transformation. Il devint, après bien des tâtonnements, le conseil d'État de l'ancienne monarchie, et recut de Fran-cois les, de Henri II, et surtout de Riche-lieu, une organisation qui lui donna la direction de l'administration intérieure de la France, autant qu'une direction tous les perfectionnements qu'on peut apporter aux travaux métallurgiques, sur les demandes en concession de mines, etc. - Conseil général des ponts et chaussées. Ce conseil est présidé par le ministre des travaux publics et se compose des inspecteurs divisionnaires désignés par le ministre, de l'inspecteur général ou divisionnaire attaché au service de la marine et d'un ingénieur en chef, qui remplit les fonctions de secrétaire et a voix délibérative. Le conseil général des ponts et chaussées donne son avis sur les projets de grandes routes, de travaux de desséchement des marais, d'irrigation, de canalisation, de chemins de fer, d'établissement de ports maritimes, etc. Quatre sections spéciales s'occupent de l'examen des affaires qui n'exigent pas la réunion du conseil tout entier. - Conseil municipal. Conseil élu par les habitants des villes pour voter les dépenses de l'administration locale. Voy. MUNICIPALI-TES. — Conseil privé. C'était un des noms du conseil d'État. Voy. Conseil B'ÉTAT. -Conseil des anciens. Assemblée politique qui a duré, du 28 octobre 1795 au 9 novembre 1799, pendant le gouvernement directorial. Les membres du conseil des anciens devaient être âgés d'au moins quarante ans. Voy. Assemblées politiques et CONSTITUTION. - Conseil des Cinq-Cents. Seconde assemblée politique à l'époque du Directoire. Voy. Assemblées Politi-QUES et CONSTITUTION. - Conseil des haras. Voy. HARAS. - Conseil des ministres. Ce conseil, qui se tient ordinairement sous la présidence du chef de l'État, s'occupe de la direction générale de la politique intérieure et extérieure. Il répond au conseil qu'on appelait, sous l'ancienne monarchie, conseil d'en haut. -Conseil presbytéral. Il y a dans chaque paroisse protestante un conseil presbytéral, composé de quatre membres laiques, au moins, et de sept au plus, sous la présidence du pasteur ou de l'un des pasteurs. - Conseil royal de l'Université. Voy. Instruction publique. - Conseil souverain d'Alsace. Voy. PARLEMENTS PROVINCIAUX. - Conseil souverain d'Artois. Voy. PARLEMENTS PROVINCIAUX. -Conseil supérieur de l'instruction publique. Voy. Instruction publique. -Conseil supérieur du commerce. Vov. COMMERCE. - Conseil supérieur de santé. Il existe auprès du ministère de l'intérieur un conseil supérieur de santé, composé de douze membres nommés par le chef de l'Etat; il est chargé de donner son avis sur toutes les questions qui intéres-sent la salubrité publique. - Conseil supérieur de surreillance des établissements

généraux de bienfaisance et d'utilité publique. Ce conseil, composé de vingtquatre membres, se réunit sur la convocation du ministre de l'intérieur. Il a pour mission de surveiller l'hospice national des Quinze-Vingts, la maison de Charenton, les institutions nationales des Jeunes Aveugles, des Sourds-Muets, etc. Il est charge de proposer toutes les améliorations que l'on pout introduire dans ces établissements (ordonn. du 21 fé-vrier 1841). — Conseils coloniaux. Les conseils coloniaux électifs ont été institués dans chaque colonie française par la loi du 24 avril 1833; ils sont consultes sur les questions d'administration, à moins qu'elles ne touchent au régime municipal; sur la presse, l'instruction publique, le service des milices, les recensements, etc. Ils votent le budget intérieur des colonies, sauf le traitement du gouverneur et les dépenses relatives à la justice et aux douanes ; ils déterminent l'assiette et la répartition des contributions directes et donnent leur avis sur les dépenses pour les services militaires. Les décrets des conseils coloniaux doivent être approuvés par le gouverneur de la colonie et sanctionnés par le gouvernement de la métropole. - Conseils généraux. Conseils élus dans chaque département pour voter les fonds nécessaires à l'administration départementale.

CONSERVATEURS DES BIBLIOTHÉ-QUES, DES HYDOTHÉQUES, DES PRI-VILÉGES DE L'UNIVERSITE; CONSERVA-TOIRES DE LA BIBLIOTHEQUE NATIO-NALE, DES ARTS ET METIERS, DE MUSIQUE,—Voy. BIBLIOTHEQUES, HYPO-THÉQUES, UNIVERSITÉ, INDUSTRIE, MUSIQUE.

CONSISTOIRES. - On appelle consistoires les conseils chargés de l'administration des églises protestantes. Le concordat de 1802 avait déclare que les protestants de France, calvinistes et luthériens, auraient une église consistoriale par six mille ames. Le consistoire de chaque église se composa du pasteur ou des pasteurs desservant cette église et d'anciens de l'église ou notables laiques choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes. Les notables admis au consistoire ne pouvaient être moins de six ni plus de douze. Ils furent nommés la première fois par une assemblée électorale composée de vingtcinq chefs de famille les plus imposés, et ensuite renouveles par moitié tous les deux ans. L'élection devait être autorisée par le préfet et avoir lieu en sa présence. Le consistoire était chargé de veiller au maintien de la discipline, à l'administra-

tion des biens de l'église et à celle des deniers provenant des aumônes, et nommait les pasteurs sous la réserve de l'approbation du chef de l'Etat, il pouvait demander au gouvernement la destitution d'un pasteur, et, dans ce cas, il soumettait au ministre les motifs de destitution, que le gouvernement approuvait ou rejetait. Outre les consistoires locaux communs à toutes les sectes protestantes, les luthériens de la confession d'Augsbourg avaient des consistoires généraux dont l'autorité s'étendait sur un certain nombre d'églises. Le consistoire général se composait d'un président laïque, de deux ecclésiastiques inspecteurs et d'un député de chaque église soumise à l'autorité de cette assemblée.

Un décret du 25 mars 1852 a modifié quelques-unes de ces dispositions. Il a établi pour chaque paroisse ou section d'église consistoriale un conseil presbytéral composé au moins de quatre membres laïques et de sept au plus, sous la présidence du pasteur ou de l'un des pasteurs et a ordonné que les conseils presbyteraux administreraient les paroisses sous l'autorité des consistoires. Ces conseils doivent être élus par le suffrage paroissial et renouvelés, par moitié, tous les trois ans. Les membres de l'Église portés sur le registre paroissial prennent part à l'élection. Les conseils presbytéraux de chefs-lieux de circonscriptions consistoriales reçoivent du gouvernement le titre de consistoires et les pouvoirs qui y sont attachés. Dans ce cas, le nombre des membres du conseil presbytéral est doublé. Tous les pasteurs du ressort consistorial sont membres du consistoire et chaque conseil presbytéral y nomme un délégue laïque. Le consistoire est renouvele tous les trois ans comme le conseil presbytéral; après chaque renouvellement, il élit son président parmi les pasteurs qui en sont membres, et l'élection est soumise à l'approbation du gouvernement.

Le même décret a décidé que les pasteurs de l'Église réformée ou calviniste seront nommés par le consistoire et que le conseil presbytéral de la paroisse intéressée pourra présenter une liste de trois candidats classés par ordre alphabétique. Un conseil central des églises réformées de France a été établi à Paris pour représenter ces églises auprès du gouvernement et du chef de l'État. Il est appelé à s'occuper des questions d'intérêt genéral dont il est chargé par l'administration ou par les églises. Lorsqu'une chaire de professeur de la communion réformée vient à vaquer dans les facultés de théologie, le conseil central recueille les votes des consistoires et les transmet, avec son avis, au ministre.

Le consistoire supérieur des églises de la confession d'Augsbourg a été conservé par le décret du 25 mars 1852; mais son organisation a été modifiée. Il se com-pose : 1º de deux députés laïques par inspection; ils peuvent être choisis en dehors de la circonscription inspectorale; 2º de tous les inspecteurs ecclésiastiques ; 3º d'un professeur de séminaire délégué par le séminaire; 4º du président du directoire (voy. DIRECTOIRE DE LA CONFESSION D'AUGSBOURG), qui est de droit président du consistoire supérieur et membre laïque du directoire nommé par le gouvernement. Le consistoire supérieur est convoqué par le gouvernement, soit sur la demande du directoire, soit d'oflice. Il se reunit au moins une fois par an. A l'ouverture de la session, le directoire présente le rapport de sa gestion. Le consistoire supérieur veille au maintien de la constitution et de la discipline des églises. Il fait ou approuve les règlements concernant le régime intérieur et juge en dernier ressort les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu. Il approuve les livres et formulaires liturgiques qui doivent servir au culte et à l'enseignement religieux. Il a le droit de surveillance et d'investigation sur les comptes des administrations consistoriales. Le consistoire supérieur réside à Strasbourg et est représenté auprès du gouvernement et du chef de l'Etat, dans les circonstances officielles, par le consistoire de Paris.

CONSTITUTION. - La France n'a pas eu de véritable constitution avant 1789. Comment appeler constitution, c'est-àdire droit fixe, solidement établi et con-signé dans la loi, cet amas de coutumes différentes, souvent contradictoires, qui régissaient la France? Où était la garantie de la liberté individuelle? les lettres de cachet disposaient arbitrairement des citoyens. Où était la garantie politique? les états généraux n'étaient convoqués que sous le bon plaisir du roi et leurs doléances n'avaient rien d'obligatoire pour le pouvoir exécutif. Les parlements exerçaient, il est vrai, un contrôle sous le nom d'enregistrement, mais un lit de justice leur imposait silence; et, d'ailleurs, de qui ces magistrats tenaient-ils le droit de représenter la nation? rien ne pouvait justifier leurs prétentions. Au milieu de ce chaos, les théories les plus diverses pouvaient être soutenues. Boulainvilliers voyait dans la France une nation soumise essentiellement au gouvernement aristocratique; Dubos soutenait que le principe monarchique devait l'emporter; Mably trouvait partout la démocratie. Il est impossible d'alléguer la preuve historique de cette ancienne constitution, que quelques publicistes ont prétendu découvrir. Il n'y avait que des usages et des traditions. Cependant on ne peut méconnaître que le respect de la royauté était un des dogmes politiques de la France, au moins depuis le xiiie siècle. Cette tradition jointe à la stabilité des corps, qui, comme les parlements, s'opposaient aux excès du porvoir absolu, a longtemps tenu lieu de loi constitutive.

§ 1. Constitution de 1791. - La première constitution écrite est celle de 1791, œuvre de l'assemblée nationale constituante. Elle commence par une déclaration des droits de l'homme et du citoyen; puis viennent les dispositions fondamentales garanties par la constitution, comme l'égalité de tous les citoyens devant la loi, leur admissibilité à toutes les charges publiques, l'égale répartition des impôts, etc. La constitution traite ensuite des pouvoirs publics, de leurs droits, de leurs devoirs et fixe leurs limites; elle n'admet qu'une seule assemblée qui sera élue par la nation; mais les électeurs eux-mêmes sont divisés en deux classes (voy. ÉLEC-TEURS). Le pouvoir royal, l'autorité et la responsabilité de ses ministres, la régence, les relations de l'assemblée législative et du roi, l'administration intérieure et les relations extérieures, tout est réglé dans cette constitution. Frappée des abus de l'autorité monarchique, elle exagéra le principe opposé et livra à l'élection populaire les administrations départementales et le pouvoir judiciaire. Elle s'occupa aussi de l'organisation de la force publique et des armées de terre et de mer, des contributions publiques, et de la manière dont elles devaient être votées et perçues. La monarchie constitutionnelle ne survécut pas longtemps à l'assemblée constituante, et la constitution de 1791 périt avec la royauté.

§ II. Constitution de 1793.—La Convention, qui prononça l'abolition de la royauté, décréta à son tour une constitution; c'est la constitution do 17-3, qui n'a jamais été appliquée. Cependant li importe d'en rappeler les principales dispositions. Après une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle proclamait la république une et indivisible et la souveraineté du people. Tous les pouvoirs émanaient de l'election populaire. Il devait y avoir un député sur quarante mille citoyens. Les assemblées primaires nommaient à la fois des députés et des électeurs. L'assemblée législative n'était élue que pour un an. Les assemblées électorales, composées des électeurs élus par les assemblées primaires, nommaient les candidats au conseil exécutif. L'assemblée législative choisissait entre ces candidats les vingt-quatre membres du pouvoir exécutif qui étaient renouvelés par moitié tous les ans. Les juges, comme tous les administrateurs. étaient élus. La constitution de 1793 ne devait être exécutée qu'après la conclusion de la paix ; mais , avant de se separer, la Convention, vota le 22 août 1795, une nouvelle constitution qui est désignée sous le nom de constitution de l'an 111.

S III. Constitution de l'an III (1795). Cette constitution était précédée, comme les précèdentes, d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle rétablissait les deux degrés de suffrage. Les assemblees primaires nommaient les électeurs, les juges de paix et leurs assesseurs, les présidents des administrations municipales et les officiers municipaux. Les assemblées électorales nommaient les membres du corps législatif, les membres du tribunal de cassation, les hauts jurés, les administrateurs de département, le président, l'accusateur public et le greffier du tribunal criminel, enfin les juges des tribunaux civils. Le pouvoir legislatif était partagé entre deux conseils, appelés conseil des anciens et conseil des cinq-cents, qui ne différaient que par l'age et le nombre de leurs membres. Le conseil des anciens était composé de deux cent cinquante membres âgés d'au moins quarante ans, et le conseil des cinq-cents de membres agés d'au moins vingt-cinq ans. Les deux assemblées se renouvelaient tous les ans par tiers. Le conseil des anciens approuvait ou rejetait les résolutions du conseil des cinq-cents. Le pouvoir exécutaf était conflé à un Directoire composé de cinq membres, nommés par le pouvoir législatif et se renouvelant tous les ans par cinquième. Les corps administratifs et municipaux et le pouvoir judiciaire étaient toujours soumis à l'élection. Les derniers titres de la constitution traitaient de la force publique, de l'instruction publique, des finances, des relations extérieures et de la révision de la constitution. La constitution de l'an m fut appliquée pendant quatre ans (1795-1799). Renversée, avec le Directoire, par le coup d'Etat du 18 brumaire (9 novembre 1799), elle tut remplacée par la constitution de l'an VIII (13 décembre 1799) ou constitution consulaire.

S IV. Constitution de l'an viii (1799).

La constitution de l'an viii séparait en-

tièrement le pouvoir exécutif du pouvoir législatif; le premier était confié à trois consuls nommés pour dix ans, le second à trois assemblées, le tribunat, le conseil d'État et le corps législatif. Les lois préparées par le conseil d'État étaient discutées contradictoirement devant le corps législatif par des commissaires que nom-maient le tribunat et le conseil d'État; le corps législatif votait les lois et le premier consul les promulguait. Au-dessus de ces trois assemblées était le sénat conservateur qui devait maintenir la constitution et pouvait cependant, dans certaines circonstances, faire un appel au peuple souverain pour la réformer (voy. SENAT). Dès 1802, la constitution fut modifiée et le premier consul nommé consul à vie. En 1804, la constitution impériale remplaça le gouvernement consulaire. Un empire héréditaire fut substitué à la république qui durait depuis 1792 (sep-tembre). Tous les pouvoirs furent en réalité concentrés dans les mains de l'empereur. Napoleon supprima le tribunat. Le sénat et le corps législatif furent conservés.

\$\foats \text{V. Chartes de 1814 et de 1830.}\$—
La charte de 1814 établit deux chambres, une chambre des pairs héréditaire et une chambre des députés nommée par des électeurs censitaires. Le pouvoir exécutif fut confié au roi et à des ministres responsables. La charte de 1830 conserva les deux chambres, mais la pairie perdit l'hérédité; les pairs furent nommés à vie par le roi et choisis dans certaines catégories déterminées par une loi spéciale.

VI. Constitutions de 1848 et de 1852. - En 1848, une nouvelle constitution fut proclamée; elle abolit la royauté et confla le pouvoir exécutif à un président nommé pour trois ans par le suffrage universel et qui ne pouvait être immédiatement réélu; il était responsable, ainsi que les ministres. Une assemblée unique était investie du pouvoir législatif. Cette constitution a été abolie en décembre 1851 et remplacée par une nouvelle constitution promulguée le 14 janvier 1852. Les bases de cette dernière constitution, posées dans la proclamation du 2 décembre 1851, étaient : 1º un chef responsable nommé pour dix ans ; 2º des ministres dépendant du pouvoir exécutif seul; 3º un conseil d'État formé des hommes les plus distingués, préparant les lois et en sou-tenant la discussion devant le corps lé-gislatif; 4° un corps législatif discutant et votant les lois, nommé par le suffrage universel, sans scrutin de liste; 5° une seconde assemblée formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondéra-

teur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Le 14 janvier 1852, le prince Louis - Napoléon Bonaparte, en vertu des pouvoirs que lui donnaient sent millions cinq cent mille suffrages, a promulgué la constitution dont voici les principales dispositions : la constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français; le gouvernement de la république française est confié pour dix ans au prince Louis-Napoléon Bonaparte, président actuel de la république. Le président de la république gouverne au moyen des ministres, du conseil d'État, du sénat et du corps législatif. La puissance législative s'exerce collectivement par le président de la ré-publique, le sénat et le corps législatif. Les autres titres de la constitution concernent le président, le sénat, le corps législatif, le conseil d'Etat et la haute cour de justice (voy. Président, SÉNAT, CORPS LÉCISLATIF, CONSEIL D'ÉTAT, HAUTE COUR DE JUSTICE).

Ainsi, en soixante ans environ, de 1791 à 1852, la France a subi l'épreuve de huit constitutions différentes. Cette mobilité des institutions a disposé quelques esprits sceptiques et chagrins à contester l'utilité des constitutions et à regretter le temps où la France suivait des traditions séculaires et où les mœurs avaient plus de puissance que les lois. Sans nier ce qu'a de facheux cette inconstance, on peut remarquer qu'au milieu de ces crises et de ces changements perpétuels, toutes les constitu-tions, de 1791 à nos jours, sont restions, de 1791 à nos jours, sont res-tées fidèles à certains principes. Ainsi l'intervention de la nation dans le gouvernement par ses représentants, sous les noms d'assemblées nationale et législative, de convention, de conseils des cinq-cents et des anciens, de corps législatif, de chambre des députés, etc., est un fait permanent au milieu de la variété des formes politiques. La liberté individuelle, la liberté de conscience, le principe de la propriété, la séparation des pouvoirs législatif et exécutif, ont été proclamés par toutes les constitutions. Il en est de même de l'unité de loi remplaçant la variété des anciennes coutumes, de l'égalité de tous devant la loi au lieu des priviléges de l'ancien régime, de la liberté du travail au lieu du monopole des corporations. Il faut donc reconnaître que ces constitutions écrites ne sont pas aussi stériles qu'on l'a prétendu et qu'elles constatent un progrès réel lorsqu'on les compare aux anciennes institutions de la France.



CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ. - La constitution civile du clergé fut décrétée par l'assemblée constituante le 8 juillet 1790. Elle changeait les circonscriptions diocésaines, établissait un siège épiscopal par département et dix archevêchés pour la France entière. Elle remettait au peuple l'élection des évêques et des curés, et supprimait les biens ecclésiastiques ainsi que le casuel ou honoraires payés pour les frais du culte. Les ecclésiastiques devaient recevoir un salaire de l'État et soixante-dix-sept millions étaient votés tant pour ces dépenses que pour les pensions des religieux et religieuses dont les couvents étaient supprimés. Le traitement de l'archevêque de Paris devait être de 50 000 francs; il était de 20 000 francs pour les évêques des villes dont la population excédait cinquante mille âmes, et de 12000 francs pour les autres. Cette constitution civile du clergé n'obtint pas l'assentiment de la cour de Rome. Rejetée par une grande partie du clergé de France, elle devint une cause de troubles et de persécutions, jusqu'à l'époque où le concordat négocié par le premier consul avec le pape réta-blit l'union entre les deux puissances et régla la circonscription des diocèses, la nomination aux évêchés et le traitement des ecclésiastiques (voy. Concordats).

CONSTITUTIONS DES PAPES. - Les anciennes constitutions des papes formaient une grande partie du droit canon ( voy. Droit Canon ). Fleury, dans son Institution au droitecclésiastique, ch. xxv, dit que les nouvelles constitutions des papes, faites depuis trois cents ans, ne sont point obligatoires en France, sinon en tant que l'usage les a approuvées. « De là vient, ajoute-t-il, 1º que nons ne recevons que trois ou quatre des règles de la chancellerie de Rome; 2º que les bulles qui sont apportées en France hors du style ordinaire, comme les provisions de bénéfices, ne peuvent être publiées ni exécutées qu'en vertu des lettres du roi et après avoir été examinées au parlement (maintenant au conseil d'État); 3º que nous ne croyons pas être sujets aux censures de la bulle in cana Domini, ainsi nommée, parce que le pape la publie tous les ans le jeudi saint, ni aux décrets de la congrégation du saint-office, c'est-à-dire de l'inquisition de Rome, ni à ceux de la congrégation de l'indice des livres défendus (congrégation de l'Index), ou des autres congrégations érigées par les papes depuis un siècle pour leur servir de conseils dans les affaires de l'Église ou de leur état temporel. Nous honorons les décrets de ces congrégations comme des consultations de docteurs graves; mais nous n'y reconnaissons aucune juridiction sur l'Église de France. »

CONSUL. - Le nom de consul, et les marques de cette dignité, furent accordés par l'empereur Anastase, à Clovis. Grégoire de Tours nous représente ce roi prenant dans la basilique de Saint-Martin de Tours les insignes des consuls romains, et remplaçant les fourrures des guerriers barbares, par la robe prétexte bordée de pourpre. Le diadème devint alors le symbole du pouvoir suprême, à la place de la chevelure flottante qui avait été longtemps le signe distinctif de la royauté chez les Francs. Clovis sortit à cheval de la basilique de Saint-Martin de Tours, jetant de l'argent au peuple, et, à partir de ce moment, il fut salué du nom d'Auguste. Il y avait aussi des magistrats municipaux, appelés consuls, dans les cités gallo-romaines, principalement dans le midi de la Gaule. On retrouve encore ce nom au xive siècle. Ainsi, deux ordon-nances du roi de France, Philippe le Bel, mentionnent les consuls de Toulouse, et leur attribuent la connaissance des crimes commis dans leur ville, faubourgs et viguerie (Ordonn. I, 392 et 397). Une autre ordonnance exempte de la torture les consuls de Toulouse et leurs enfants (ibid., p. 553). On trouve aussi men-tionnés des consuls d'Aix, de Nîmes, de Montpellier, de Vienne, etc. - On appelait autrefois consuls, les juges des tribunaux de commerce établis en 1563 et 1566 (VOY. TRIBUNAUX DE COMMERCE). - Le nom de consuls désigne encore des magistrats chargés de protéger les Français dans les villes étrangères (voy. RELAtions extérieures). — Enfin, on donna le nom de consul aux trois magistrats placés à la tête de l'État par la constitution de l'an viii (voy. Consulat).

CONSULAT. - La France a été soumise, du 18 brumaire (9 novembre 1799) au 18 mai 1804, à une forme de gouvernement appelée consulat. La constitution de l'an viii confiait le pouvoir à un premier consul établi pour dix ans, et à deux consuls secondaires nommés également pour dix ans. Le premier consul promulguait les lois, nommait les ministres et les principaux fonctionnaires. Les deux autres consuls n'avaient que voix consultative. Il y avait plusieurs assemblées dans le gouvernement consulaire : un conseil d'État qui préparait les lois, un tribunat de cent membres qui les discutait contradictoirement avec une commission de conseillers d'État, devant le corps législatif chargé d'adopter ou de rejeter les lois proposées; enfin, un sénat conservateur composé de quatre-vingts membres, nommés à vie, avec mission de prononcer sur les actes déférés par le gouvernement, comme contraires à la constitution. Cette constitution fut changée le 14 thermidor an x (2 août 1802), par un décret qui nomma Napoleon Bonaparte consul à vie. En même temps, le tribunat fut réduit à cinquante membres, et le sénat fut investi du droit de suspendre le jury et de modifier la constitution. Enfin, le 18 mai 1804, un sénatus-consulte organique nomma empereur Napoléon Bonaparte. Ses deux collègues, Cambacérès et Lebrun, devin-rent grands officiers de l'empire; l'un fut nommé archichancelier, et l'autre archi-trésorier. Je ne puis que mentionner cette période si féconde pour l'organisation de la France. Voy. pour les détails l'Histoire du consulat , par M. Thiers.

CONSULAT. — Institution destinée à protéger les Français dans les pays étrangers. Voy. RELATIONS EXTÉRIEURES.

CONTRAINTE PAR CORPS. — Arrestation et emprisonnement pour dettes. Voy. DETTES.

CONTRATS. - Actes passés devant notaires. Voy. NOTAIRES.

CONTRE-AMIRAL. — Officier général de la marine qui vient après l'amiral, et le vice-amiral. On l'appelait autrefois chef d'escadre. Voy. MARINE.

CONTREBANDE. — Ce mot qui vient de l'italien, signifie acte contraire au ban ou à la loi publiée; il s'applique spécialement à la vente de marchandises prohibées ou introduites en fraude.

CONTREDITS. — Pièces fournies dans un procès, par une partie, pour répondre aux arguments que la partie adverse a tirés des pièces qu'elle a produites.

CONTRE-FORT. - Pilier servant de soutien aux murs d'un édifice. Voy. EGLISE.

CONTRE-LETTRE. — Acte secret qui déroge, en tout ou en partie, aux dispositions d'un acte public.

CONTRE-MAITRE. — Officier de marine qui dirige les travaux de l'équipage. Voy. MARINE.

CONTRE-SCEL. — Petit sceau qui s'apposait sur le tiret de parchemin, dont on se servait pour attacher les lettres scellèes en chancellerie. On appelait aussi confrescel, le revers d'un sceau. Yoy. SCEAUX.

CONTRE-SEING. — Signature d'un officier public, pour attester l'authenticité d'un acte. Le contre-seing d'un secrétaire d'Etat était nécessaire depuis le XVI-siècle pour attester l'authenticité d'une ordonnance royale. On rapporte que ce fut Charles IX qui autorisa les secrétaires d'Etat à signer pour le roi. Villeroi lui ayant présenté plusieurs dépèches à signer au moment où ce roi partait pour aller jouer à la paunne : « Signez , mon père, lui dit-il, signez pour moi. — Eh! bien, mon maître, reprit Villeroi, puisque vous me le commandez, je signerai.»

CONTRIBUTION. — Ce mot indiquait surtout autrefois un impôt extraordinaire, comme une contribution de guerre. Il s'applique maintenant aux impôts ordinaires et réguliers. Voy. Impôrs.

CONTRIBUTIONS DIRECTES. — Ce sont les impôts perçus directement sur les contributions, comme la contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres, la contribution des patentes, etc. Voy. Impôts.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. — Ces impôts se perçoivent principalement sur les denrées, telles que boissons, sel, sucre indigène, tabacs, poudre à feu, sur les cartes, voitures publiques, bacs, navigation des fleuves, droit de marque des matières d'or et d'argent, etc.

CONTROLE. — Surveillance exercée principalement en matière de finances. Voy. Finances.

CONTROLEUR GÉNÉRAL. - Le controleur général était, dans l'ancienne monarchie, un des principaux officiers de finances; il avait la surveillance de toute la comptabilité, et tenait registre des recettes et des dépenses. Ce fut Henri II qui créa cet office en 1547. Il établit deux contrôleurs généraux des finances, chargés de vérifier les quittances du trésorier de l'épargne et des autres trésoriers. L'un de ces contrôleurs devait résider à Paris et l'autre suivre la cour. En 1554, Henri II remplaça les deux contrôleurs par un controleur general unique qui accompagnait partout le roi, et il lui attribua six mille livres tournois de gages fixes. Un édit du mois d'octobre 1556 permit au contrôleur général d'avoir à ses risques et périls un commis qui exerçat sa charge en son nom et contrôlat les quittances. Cette commission fut érigée en office, et le nombre des commis du contrôleur général fut porté à quatre par l'édit de mars 1631. Jusqu'en 1661, les fonctions du contrôleur général se bornèrent à vérifier les quittances des recettes et des dépenses, à dresser avec les intendants des finances (voy. ce mot) les rôles des sommes payées au Louvre, et à être présent lorsque les deniers étaient versés

dans les coffres de l'épargne.

En 1661, la suppression de la charge de surintendant mit le contrôleur general à la tête de l'administration financière, et pour le bonheur de la France, cette charge importante fut confiée à Colbert. Depuis cette époque, jusqu'à la révolution de 1789, l'administration financière fut toujours dirigée par des contrôleurs généraux. Ils étaient spécialement charges du trésor royal, des parties casuelles, de la direction générale de toutes les fermes du roi, des subsides et impositions du clergé, du commerce intérieur et extérieur du royaume, de la compagnie des Indes, de l'agriculture, des manufactures, de l'extraordinaire des guerres, des vivres, de l'artillerie, des étapes, des poudres et salpêtres, des postes, du domaine, de toutes les rentes des pays d'états, des monnaies, des parlements et cours supérieures, des ponts et chaussées. Les controleurs generaux n'ayant été à la tête de l'administration financière que depuis 1661, nous nous bornerons à donner la liste des contrôleurs depuis cette époque : J. B. COLBERT ne fut nomme contròleur general qu'en 1666, quoiqu'il dirigeat réellement l'administration financière depuis 1661. Il mourut le 6 septembre 1683. Ses successeurs furent CLAUDE LE PELLETIER, seigneur de Morfontaine et de Montmélian (1683-1689); Louis Phe-LIPPEAUX, COMTE DE PONTCHARTRAIN (1689-1699); MICHEL CHAMILLART (1699-1707). NICOLAS DESMARESTS, neveu de Colbert, directeur des finances jus-qu'en 1708, fut nommé contrôleur général le 22 février 1708, et en exerça les fonctions jusqu'en septembre 1715. La charge de contrôleur général resta vacante jusqu'en 1718; à cette époque elle fut donnée à MARC-RENÉ LE VOYER DE PAULMY, MATquis d'Argenson (1718-1720). JEAN LAW fut nommé contrôleur général le 4 jan-vier 1720, et prit la fuite la même année (voy. Banque). FÉLIX LE PELLETIER DE LA Houssaye lui succéda le 10 décembre 1720, et donna sa démission le 10 avril 1722. Il eut pour successeurs Dodan, marquis d'Herbaud (1722-1726); LE PELLETIER DES ORRY (1730-1745); FORTS (1726-1730); MACHAULT (1745-1754); MOREAU DE SÉ-CHELLES (1754-1756); PEIRENC DE MORAS (1756-1757); BOULLONGNE (1757-1759); SILHOUETTE (1759); BERTIN (1759-1763); DE LAVERDY (1763-1768); MAYNON D'IN-VAULT (1768-1769); l'abbé TERRAY (1769-1774); TURGOT (1774-1777); DE CLUGNY (1776); TABOUREAU DES REAUX (1776-

1777); NECKER (1777-1781); JOLY DE FLEURY (1781-1783); LE FÉVRE D'ORMES-SON (1783); DE CALONNE (1783-1787); BOUVARD DE FOURQUEUX (1787); DOMÉNIE DE BRIENNE (1787); DE VILLEDEUL (1787); LAMBERT (1787-1790); DE LESSART (1790-1791). Le 27 avril 1791; le titre de controleur général fut supprimé et remplacé par celui de ministre des contributions et revenus publics.

CONTROLEUR GENÉRAL DE LA MAISON DU ROI. — Officier qui avait au xviie siècle la surveillance générale du service de la maison du roi. Voy. MAISON DU ROI.

CONTROLEUR DES POSTES. - Voy. POSTES.

CONTUMACE. — Accusé qui resuse de comparaître en justice. Voy. Justice.

CONVENTION NATIONALE. — Assemblée politique qui gouverna la France, du 21 septembre 1792 au 26 octobre 1795. Voy. ASSEMBLÉES POLITIQUES.

CONVENTUALITÉ. — État d'une maison religieuse soumise à une règle monastique. Voy. RELIGIEUX.

CONVERS. — On appelait et on appelle encore convers ou frère convers, un religieux employé aux œuvres serviles d'un monastère. Les religieuses consacrées aux mêmes travaux se nomment sœurs converses.

CONVIVES DU ROI. — Nom donné aux leudes francs. Voy. LEUDES.

CONVOI. - VOY. FUNÉRAILLES.

CONVOI. — Escorte de bâtiments marchands par des vaisseaux de guerre.

CONVOI DE BORDEAUX. - Sous l'ancienne monarchie, on appelait convoi de Bordeaux un impôt qui se levait sur certaines denrées transportées par mer, et spécialement sur les vins, eaux-devie, etc. L'origine de ce droit explique le nom qu'il portait. Les bourgeois et marchands de Bordeaux faisaient primitivement escorter leurs navires par des vaisseaux armés en guerre, et s'imposaient une taxe pour subvenir aux frais de ce convoi. Dans la suite, les rois disposant seuls de la marine militaire, se chargèrent de faire escorter les navires de commerce et établirent pour subvenir aux frais de convoi un droit de douane permanent qui garda le nom de convoi de Bordeaux. Le bureau établi pour la perception de cette taxe s'appelait aussi convoi de Bordeaux.

CONVULSIONNAIRES. — Jansénistes qui, en 1727, se réunissaient au cime-

tière de Saint-Médard et se faisaient flageller sur le tombeau du discre Pàris. Les convulsions qu'ils éprouvaient étaient considérées par leurs partisans comme un miracle. Le gouvernement fit fermer le cimetière, et on composa, à cette occasion, l'épigramme si connue:

> De par le Roi défense à Dieu De faire miracle en ce lieu.

47.30

. - T .

H -

TIT

7340

. ".

. ha

10 E

172 5

Til.

26

D

3.10

33

10

5

COQ. — Le coq n'a été employé comme symbole de la France que vers la fin du xvir siècle. Jusqu'alors il ne figurait que sur les clochers des églises pour annoncer la vigilance qui doit distinguer les ministres de Dieu. Un des premiers monuments où figure le coq comme emblème de la France, est une médaille de 1679, qui porte pour légende gallus protector sub umbra alarum (le coq les protegé à l'ombre de ses ailes). Ce furent suriont les ennemis de la France qui firent usage de cet emblème. Ainsi, en 1706, à l'occasion de la défaite des Français à Ramillies, on représenta un coq qui se laisse prendre à un hameçon, sur lequel il s'est jeté avidement. Une autre médaille montre le coq gaulois fuyant devant le lion belge, avec cette légende:

Nunc tu, Galle, fugis, dum leo belga fremit.

«Tu fuis maintenant, coq ou Gaulois, au seul frémissement du lion belge. »

Sur une médaille de 1712, on voit le coq qui demande la paix au lion belge et au léopard anglais, sans pouvoir l'obtenir. Une médaille de 1760 représente le coq gaulois déchiré par l'aigle impériale qui lui arrache les plumes. On voit que jusqu'à la révolution le symbole du coq était surtout satirique. Jamais il ne paraît sur les médailles frappées par ordre de Louis XIV; jamais l'Académie des inscriptions ne l'employa comme emblème national. Il n'à été adopté comme symbole de la France qu'en 1792. Voy. Anmes de France,

COQS (Combats de). - Voy. FÊTES.

CORDE (Supplice de la). - Voy. Sup-

CORDELIERS. — Ordre religieux. Voy. ABBAYE et CLERGÉ RÉGULIER.

CORDON BLEU. — Signe distinctif de l'ordre du Saint-Esprit institué par Henri III. Voy. CHEVALERIE (Ordres de).

CORDON JAUNE. — Ordre de chevalerie établi par le duc de Nevers sous le règne de Henri IV. Voy. CHEVALERIE (Ordres de).

CORDONNIERS. - VOY. CORPORATION.

CORNARDS. - Confrérie burlesque éta-

blie à Rouen et à Évreux. Le chef était appelé abbé des cornards. Voy. ABBÉ.

CORNE A BOIRE. — Les anciens Germains se servaient, comme de coupes, dans leurs festins, de cornes d'urus ou de taureau sauvage. Les Francs introduisirent cet usage dans la Gaule.

CORNE DE LICORNE. — La corne de licorne servait pour l'épreuve des mets.

CORNEMUSE, CORNET. - Voy. Musique.

CORNETTE. — Drapeau de la cavalerie légère. On donnait aussi le nom de cornette à l'officier qui portait ce drapeau. Voy. Hiérarchie Militaire. — Enfin en appelle cornette un pavillon aux couleurs nationales dont se servent les marins et dont les deux bouts se terminent en pointe; il se suspend au grand mât.

CORNETTE BLANCHE. - Drapeau royal. Voy. Bannière.

CORPORAL. — Linge bénit que le prêtre étend sur l'autel pour y placer le calice.

CORPORATION. - SI. Origine des corporations. — On donnait le nom de corporation ou ghilde à des associations d'ouvriers qui remontaient à une haute antiquité. Les corporations industrielles se trouvent déjà dans l'empire romain, où elles avaient été instituées par Alexandre Sévère. Elles survécurent à l'empire et furent fortifiées par l'usage des ghildes ou associations scandinaves. " Dans l'ancienne Scandinavie, dit M. Aug. Thierry, ceux qui se réunissaient aux époques solennelles pour sacrifier ensemble terminaient la cérémonie par un festin religieux. Assis autour du fen et de la chaudière du sacrifice, ils buvaient à la ronde et vidaient successivement trois cornes remplies de bière, l'une pour les dieux, l'aure pour les braves du vieux temps, la troisième pour les parents et les amis dont les tombes, marquées par des monticules de gazon, se voyaient çà et là dans la plaine; on appelait celle-ci la coupe de l'amitié. Le nom d'amitié (minne) se donnait aussi quelquefois à la réunion de ceux qui offraient en commun le sacrifice, et, d'ordinaire, cette réu-nion était appelée ghilde, c'est-à-dire banquet à frais communs; mot qui signifiait aussi association ou confrérie, parce que tous les cosacrifiants promettaient par serment de se défendre l'un l'autre et de s'entr'aider comme des frères. Cette promesse de secours et d'appui comprenait tous les perils, tous les grands accidents de la vie; il y avait assurance



mutuelle contre les voies de fait et les injures, contre l'incendie et le naufrage, et aussi contre les poursuites légales encourues pour des crimes et des délits, même averes. Chacune de ces associations était mise sous le patronage d'un dieu ou d'un héros dont le nom servait à la désigner ; chacune avait des chefs pris dans son sein, un trésor commun ali-mente par des contributions annuelles, et des statuts obligatoires pour tous ses membres; elle formait aussi une société part au milieu de la nation ou de la tribu. La société de la ghilde ne se bornait pas, comme celle de la tribu ou du canton gérmanique à un territoire déter-miné; elle était sans limites d'aucun genre; elle se propageait au loin et réunissait toute espèce de personnes, depuis le prince et le noble jusqu'au laboureur et à l'artisan libre. C'était une sorte de communion païenne qui entretenait, par de grossiers symboles et par la foi du serment, des liens de charité réciproque entre les associés, charité exclusive, hostile même à l'égard de ceux qui, res-tés en dehors de l'association, ne pouvaient prendre les titres de convive, con-juré, frère du banquet. Soit que cette pratique d'une grande énergie fut particulière à la religion d'Odin, soit qu'elle appartînt à l'ancien culte des populations tudesques, il est hors de doute qu'elle exista non-sculement dans la péninsule scandinave, mais encore dans les pays germaniques. Partout, dans leurs migrations, les Germains la portèrent avec eux ; ils la conservèrent niême après leur conversion au christianisme, en substituant l'invocation des saints à celle des dieux et des héros; et en joignant certaines œuvres pies aux intérêts positifs, qui étaient 'objet de ce genre d'association. » De là naquirent les confréries du moyen âge, qui plaçaient les hommes d'un même metier sous l'invocation d'un patron et les réunissaient à certains jours de l'année

dans des banquets fraternels.
Les ghildes, confréries, associations, éveillèrent souvent les inquiétudes du pouvoir, qui s'opposait à leur établissement ou à leur niaintien. Plusieurs capitulaires de Charlemagne les interdirent formellement. Il en fut de même des conciles. Un synode tenu à Rouen, en 1189, reproduit ces prohibitions. « Il y a des cleres et des laiques qui forment des associations pour se secourir mutuellement dans toute espèce d'affaires et spécialement dans leur négoce, portant une peine contre ceux qui s'opposent à leurs statuts. La sainte Ecriture a en horreur de pareilles associations ou confréries de

laiques ou d'ecclésiastiques, parce qu'en les observant on est exposé à se parjurer. En consequence, nous défendons, sous peine d'excommunication, qu'on fasse de semblables associations ou qu'on observe celles qui auraient été faites. » Malgre les défenses des rois et des conciles, les confréries et corporations se main-tinrent. Elles étaient une nécessité au moyen age, dans ces temps où la loi ne protégeait pas les individus, et où ils étaient forcés de s'unir pour défendre leurs droits. L'association des gens de même métier leur assurait protection contre la violence, secours pour les vieillards, les malades, les orphelins et les veuves des membres de la corporation. Il avait encore un avantage incontestable dans le contrôle exerce sur les œuvres de chaque métier; on prévenait les fraudes et on exigeait un soin consciencieux dans l'exécution des travaux.

II. Organisation des corporations. -L'organisation des corporations a présenté des variétés infinies selon les métiers et les pays. Cependant on peut distinguer quelques règles qu'on dans presque toutes les corporations. Ces associations étaient régies par un conseil des principaux maîtres élus par tous les membres de la corporation, au moins dans l'origine. Ces chefs de la corporation s'appelaient syndics, jurés, prud'hommes, gardes du metier, visiteurs, etc.; leur réunion portait le nom de syndicat ou jurande. Ils jugeaient les différends qui s'élevaient entre les membres de la corporation pour affaires concernant leur métier : ils punissaient les contraventions aux règlements de la corporation et infligeaient des amendes ou même des peines corporelles. « Si plainte est faite que aucun ait metaint (mal teint) drap, le drap doit être vû par les prud'hommes. » (Livre des metiers d'Et. Boileau, ordonnance des teinturiers.) S'il était reconnu que la plainte tût fondée, ils devaient indemniser celui qui avait souffert le dommage. Avant l'institution des tribunaux de commerce, qui ne remonte qu'au règne de Charles IX (1564), les appels des juge-ments rendus par les gardes du métier étaient portes devant le maire. C'étaient encore les syndics qui procédaient à la réception des apprentis. Avant de devenir maître, il était prescrit de passer une ou plusieurs années chez un des maîtres de la corporation, qui surveillait et dirigeait l'apprenti. Pour certains métiers, l'ap-prentissage était fort long et exigeait huit ou dix années. Ces années d'apprentis-sage pouvaient être abrégées en saveur d'un fils de maître. Quelquefois même le



fils succedait à son père, sans être soumis à l'apprentissage. Ce privilége passa dans la suite en usage et presque en droit. Ce fut un des abus du régime des corporations. On exigeait dans la plupart des métiers, que l'aspirant à la maîtrise fît son chef-d'œuvre. On appelait ainsi une œuvre importante qui attestait la capacité de l'apprenti, et qui était sou-mise à l'examen des prud'honmes et gardes du métier. A sa réception l'apprenti jurait entre les mains des prud'hommes « de bien et loyaument exercer son métier. » La cérémonie se terminait par un de ces banquets qui rappelaient les anciennes ghildes et resservaient la fraternité. Souvent des cérémonies burlesques, des épreuves bizarres, accompagnaient la réception du nouveau maître et répondaient à l'humeur joviale de nos pères (voy. Bouchers, Boulangers, etc.). Les corporations avaient un trésor commun qui se composait des contributions des membres de la corporation et des amendes que percevaient pour contraventions les gardes du métier. Ce trésor servait à subvenir aux besoins des ouvriers pauvres ou malades. Il répondait aussi des dettes des membres de la corporation; car il y avait souvent solidarité entre tous les associés. C'est ce que prouve une charte de Philippe Auguste qui exempte de cette responsabilité la commune d'Amiens. Le trésor de la corporation était ordinairement déposé dans la chapelle consacrée au patron, sous l'invocation duquel elle était placée. Dans les processions et autres cérémonies publiques, la corporation marchait sous la bannière de ce patron, et le plus souvent les maîtres de chaque métier avaient un costume distinctif.

En voyant cette organisation presque républicaine des corporations industrielles, on serait tenté de croire que le tra-vail jouissait au moyen âge d'une pleine liberté sous le règlement que chaque métier acceptait et dont il rédigeait lui-même les statuts. Il n'en était pas ainsi. Il fallait d'abord pour entrer dans la corporation payer au roi ou au seigneur un droit qui variait à Paris de cinq sous à trente sous, c'est-à-dire, si l'on s'en rapporte aux calculs de M. Le Ber, de vingt-cinq francs à cent soixante francs de monnaie moderne. Certaines corporations se rachetaient de cet impôt en payant une somme annuelle qu'on appelait hauban.

"Hauban, dit le Livre des metiers (partie I, titre 1) est le nom d'une coutume. par laquelle il a été établi anciennement que quiconque serait haubannier serait plus franc et payerait moins de droitures

et de coutumes de la marchandise de son métier que celui qui ne serait pas haubannier. Tous les métiers ne sont pas de hauban, et nul ne peut être haubannier, si le roi ne le lui octroie par don ou par vente. » Le hauban fut fixé par Philippe Auguste à six sous parisis. Ainsi les metiers privilégies étaient soumis à un im-pôt d'environ trente ou quarante francs de notre monnaie. Ils ne pouvaient exposer leurs marchandises sur les marchés sans payer une nouvelle taxe qu'on appelait droit d'étal et dont on trouve le tarif dans le Livre des métiers. Le roi ou le seigneur pouvait toujours revendiquer le monopole. « Si le roi met vin à taverne, dit le Livre des métiers (partie I, titre v), tous les autres taverniers cessent. » Enfin le marchand rencontrait, à chaque pas, des bureaux de peage, auxquels il fallait payer le tonlieu. Ainsi l'industrie était chargée d'entraves sous le régime des corporations. La royauté travailla dans la suite à l'en affranchir, et son influence fut presque toujours utile.

§ III. Intervention de la royauté dans l'organisation des corporations. - Depuis le xiiie siècle, le pouvoir monar-chique ne cessa d'intervenir, comme le prouvent de nombreuses ordonnances, dans l'organisation des corporations. Sous saint Louis, le prévot de Paris, Étienne Boileau, rédigea le Livre des métiers contenant les statuts de la plupart des corporations industrielles de Paris. Ce recueil a été publié par M. Depping dans les Documents inedits de l'histoire de France. Il prouve que ces statuts avaient été arrêtés depuis longtemps et du consentement des membres de chaque corporation. Ce sont eux qui générale-ment constatent l'authenticité du règlement, comme l'atteste la déclaration suivante du prévôt: « Nous faisons savoir que par-devant nous vinrent le commun des oubliers (pàtissiers), maîtres et valets, et reconnurent qu'ils avoient fait cette ordonnance de leur métier. » La royauté n'imposa donc pas les statuts; elle se borna à les fixer par un acte authentique et à en surveiller l'execution. Elle voulait simplement prévenir les procès, ainsi que le dit Etienne Boileau: « Pour ce que nous avons vu en notre temps moult de plaids et contestations par la déloyale envie qui est mère des plaids et effrénée convoitise, et par le non-sens aux jeunes et ignorants, notre intention est à éclairer au mieux que nous pourrons tous les metiers de Paris, leurs ordonnances, les delits de chaque métier et les amendes. » Dans la suite les rois intervinrent avec plus de hardiesse et ne craignirent pas



de porter atteinte au système des corporations. Philippe le Bel annonçait l'intention de changer leurs règlements. En 1308, il défendit à la corporation des drapiers de s'assembler plus d'une fois par an; elles ne pouvait se réunir qu'avec l'autorisation du prévôt de l'aris et en présence du procureur du roi. En 1358, après les troubles excités par les états généraux et les violences de la Jacquerie, le régent Charles annonça l'intention de modifier les anciens statuts. « Il y a dans les registres du Châtelet, disait ce prince en septembre 1358 (Ordonn., 111, 262), des règlements qui sont plutôt faits pour le profit des personnes du métier que pour le bien commun. C'est pourquoi depuis dix ans on a fait plusieurs ordonnances qui y dérogent et qui contiennent, entre autres choses, que tous ceux qui peuvent faire œuvre bonne, peuvent ouvrer (tra-vailler) en la ville de Paris. » C'était déjà la liberté du travail; mais les corporations résistèrent et retardèrent longtemps cette conquête de l'industrie. Il résulte de ces faits que l'intervention de la royauté fut presque toujours bienfaisante; elle remedia à la longue à quelques-uns des inconvénients que présentait l'organisa-

tion des corporations. SIV. Inconvenients des corporations .-Le danger de cette institution était double : d'un côté les rivalités entre les diverses corporations étaient une occasion de luttes violentes; elles entretenaient l'inimitié entre les villes d'un même pays; et souvent, dans la même ville, il y avait rivalité et lutte entre les différents métiers. La royanté s'éleva au-dessus de ces querelles d'un intérêt égoïste pour les pacifier. Elle s'empara du droit de donner les lettres de maîtrise, et une ordonnance de Henri III (1581) décida qu'à l'avenir les maîtres reçus à Paris pourraient exercer leur métier dans tout le royaume, et que les maîtres reçus dans une ville de parlement seraient libres de s'établir dans tout le ressort de ce parlement. Ces dispositions attaquaient le monopole des corporations; qui était le second et le plus grave des inconvénients de ce système. Dans cette organisation, en effet. un petit nombre de privilégiés avaient seuls le droit d'exercer un métier. Toute concurrence était annulée et l'intérêt général sacrifié à l'intérêt particulier. Cependant le monopole des corporations, quoique amoindri par les ordonnances royales , se soutint jusqu'an xviiie siècle. Le commerce parisien était toujours représenté par les six corps de métiers, qui ne furent pas constamment les mêmes. mais dans lesquels on retrouve toujours

les drapiers, épiciers, merciers, pelletiers et orfevres. Les bonnetiers formaient le sixième corps au xvii siècle. Les prud'hommes ou syndics de ces corporations figuraient dans toutes les solennités et portaient le dais au-dessus de la tête des rois, reines, princes et légats, lorsqu'ils faisaient leur entrée à Paris.

S v. Abolition des corporations industrielles. — Au xviiie siècle, le système des corporations fut ruiné théoriquement par les économistes, et supprimé, en 1776, par Louis XVI ou plutot par Tur-got. Le préambule de l'édit d'abolition rappelle les principaux abus du ré-gime des corporations : il introduisait l'inégalité (ce sont les expressions mêmes de l'édit ) jusque dans la propriété la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes, le droit de travailler; il éteignait l'émulation et rendait inutiles les talents de ceux que les circonstances excluaient d'une corporation; il surchargeait l'in-dustrie d'un impôt énorme, onereux aux sujets, stérile pour l'État; il forçait les membres les plus pauvres à subir la loi du plus riche; établissait un monopole et favorisait des manœuvres dont l'effet était de hausser, au-dessus de la proportion naturelle, les denrées les plus néces-saires à la subsistance du peuple. L'abolition des maîtrises et jurandes n'était que trop justifiée par tant d'abus; elle ne fut cependant pas définitive. Les corporations furent rétablies après la disgrace de Turgot et ne furent supprimées définitivement que par le décret de la Constituante rendu le 13 février 1791.

§ VI. Du compagnonnage. - Si les corporations n'ont plus d'existence le-gale et de priviléges, il est resté quelque chose des anciennes associations industrielles dans le compagnonnage. Encore aujourd'hui les compagnons du devoir, les compagnons du tour de France ont conservé les cérémonies traditionnelles qui font passer l'apprenti au rang de compagnon. Les cordonniers, les chapeliers, les tailleurs, les tailleurs de pierre, les maçons, etc., ont des signes particuliers pour reconnaître les compa-gnons que l'on initie avec des pratiques mystérieuses. On croit que ces usages, qui remontent à une antiquité immemoriale, ont donné naissance à la francmaconnerie (voy. Societes secretes). Les compagnons avaient, en effet, con-serve plus fidèlement que les corporations quelques-uns des rites symboliques du moyen age. On trouve quelques détails sur ces rites dans une déclaration des docteurs de la faculté de théologie de Paris du 14 mars 1655 (Collection des



meilleures dissertations relatives à l'histoire de France, par C. Le Ber, t. IX, p. 472 et suiv.). Elle indique les formes de réception des compagnons chapeliers, tailleurs, selliers. « Les compagnons chapeliers, dit cet acte, choisissent deux chambres commodes pour aller de l'une à l'autre. En l'une des deux, ils dressent une table, sur laquelle ils mettent une croix et tout ce qui sert à représenter les instruments qui ont servi à la passion de Notre-Seigneur. Ils mettent aussi sous la cheminée une chaise pour représenter les fonts de baptême. Ce qui étant préparé, celui qui doit passer compagnon, après avoir pris pour parrain et marraine deux de la compagnie, qu'il a élus pour ce sujet, jure sur le livre des Evangiles, qui est ouvert sur la table, par la part qu'il prétend au paradis, qu'il ne révélera pas, même dans la confession, ce qu'il fera ou verra faire, ni un certain mot duquel ils se servent, comme d'un mot du guet, pour reconnaître s'ils sont compagnons ou non; et ensuite il est reçu avec plusieurs cérémonies contre la passion de Notre-Seigneur et le sacrement de baptême qu'ils contrefont en toutes ses cir-constances. Les compagnons tailleurs se font recevoir de la manière suivante : ils choisissent aussi un logis dans lequel sont deux chambres, l'une contre l'autre; en l'une des deux ils préparent une table, une nappe à l'envers, une salière, un pain, une tasse à trois pieds à demi pleine, trois grands blancs de roi, et trois ai-guilles. Cela étant préparé, celui qui doit passer compagnon jure sur le livre des Évangiles, qui est ouvert sur la table, qu'il ne révélera pas, même dans la confession, ce qu'il fera ou verra faire. Après ce serment, il prend un parrain, et en-suite on lui apprend l'histoire des trois compagnons, qui est pleine d'impuretés, et à laquelle se rapporte la signification de ce qui est en cette chambre et sur la table. Le mystère de la très-sainte Trivoici la forme pour les compagnons selliers: ils choisissent un logis où sont deux chambres, en l'une desquelles, après que celui qui doit être recu compagnon a fait le même serment que les précédents de ne point revéler, pas même dans la confession, ce qu'il fera ou verra faire, ils préparent tout ce qui est nécessaire pour célébrer la sainte messe, et en contrefont toutes les actions, avec plusieurs cérémonies et paroles hérétiques et impies. Il est aussi à observer que les catholiques sont reçus indifféremment par les hérétiques et les hérétiques par les catholiques. . On voit par une autre

pièce, qui suit cette déclaration de la faculté de théologie (Le Ber, ibid., p. 477) que les cordonniers se faisaient aussi initier au compagnonnage avec des cérémonies analogues.

Le but du compagnonnage, comme celui des corporations, était de former un lien d'amitie et de bonne confraternité entre tous les ouvriers d'un même métier. La corporation se bornait à une ville; le compagnonnage s'étend au monde entier. Le danger de ces associations est dans l'esprit de secte, qui est une conséquence de leur caractère mystérieux.

§ VII. Liste alphabetique des principales corporations. — Après avoir indique les caractères essentiels des corporations, il est nécessaire de donner une liste alphabetique des plus importantes : Agents de banque et de change. Les in-

termédiaires, chargés de négocier, pour le compte d'autrui, les lettres de change, billets et papiers de commerce, ne commencèrent à porter le nom d'agents de banque et de change que sous le règne de Louis XIII (édit du 2 avril 1639). Jusqu'alors ils avaient été confondus avec les courtiers. Un édit de 1705 déclara que la profession d'agent de banque et de change ne dérogeait point à la noblesse et en créa cent seize offices pour tout le royaume. Le nombre de ces offices fut augmenté dans la suite. Supprimés en 1720, rétablis en 1723, les agents de 1720, rétablis en 1723, les agents de change, après de nombreuses vicissi-tudes, furent définitivement établis par la loi du 28 ventôse an 1x (19 mars 1801). Plusieurs règlements ont fixé, depuis cetto époque, le mode de nomination, le cautionnement, l'installation, la patente, les attributions et les obligations des agents de change, auxquels la loi confère un caractère public. Seuls ils constatent le cours du change, celui des effets pu-blics, des marchandises, des matières d'or et d'argent, et peuvent certifler devant les tribunaux ou arbitres la vérité et le taux des négociations, ventes ou achats. - Apothicaires. La corporation des apothicaires fut pendant très-long-temps rèunie à celle des épiciers. Cepen-dant le nom d'apothicaires se trouve dejà dans le Livre des métiers d'Etienne Boileau (p. 322). Ils étalaient le samedi aux halles avec les marchands de cire et de poivre. L'autorité surveilla toujours la corporation des apothicaires. Plusieurs ordonnances du xive siècle prescrivirent aux officiers royaux de s'assurer de la qualité des drogues qu'ils vendaient. Ainsi, une ordonnance de 1336 ordonna aux apothicaires de soumettre à la Faculté de médecine de Paris, la préparation de leurs



drogues (Ordonn. des rois de France, II, 116). En 1352, il leur fut interdit de vendre des remèdes, à moins d'être doc-teurs ou licencies de cette Faculté (ibid., p. 609). Depuis la suppression des corporations, les pharmaciens ou apothicaires ont continué d'être sonmis à une surveillance spéciale. Les apothicaires-épiciers du moyen age vendaient exclusivement le sucre qui était alors une denrée fort rare. De là l'expression proverbiale apothicaire sans sucre pour indiquer un homme qui manque de ce qui lui est le plus nécessaire. Les apothicaires avaient aussi le monopole de la vente de l'eaude-vie jusqu'au xvie siècle. Aussi Henri Etienne dit-il dans son Apologie pour Hérodote: « Les marchandises des apothicaires ne sont quasi que pour les malades ou pour les friands qui sont en santé.» Il paraît que les apothicaires donnaient aux vases qui renfermaient leurs denrées des formes bizarres. « Vous recevrez de moi cette lettre, écrit Pasquier, comme les drogues que vous voyez estre encloses aux boutiques des apothicaires dedans des vases qui par le deliors représentent des cerfs-volants et autres bètes fantastiques. » Les apothicaires étaient exempts du guet (Livre des métiers, appendice, p. 426). — Archers. Les archers ou fabricants d'arcs, de flèches et d'arbalètes sont mentionnes dans le Livre des mésont inentionies dais le Livre de la tiers (p. 260). On voit par le Livre de la taille de Paris sous Philippe le Bel, pu-blié dans la collection des Documents mé-dits relatifs à l'histoire de France, qu'ils habitaient à la porte Saint-Lazare. muriers. Cette corporation, à laquelle les mœurs du moyen age donnaient une si grande importance, rédigea ses statuts à la fin du xiiie siècle, pour empécher les fraudes et fausseles qui étoient faites au dit métier. Ces statuts ont été publiés à la suite du Livre des métiers (p. 370 et suiv.). - Attachiers. Les attachiers ou cloutiers ont aussi leurs statuts au Livre des metiers (p. 64-65). Les maîtres ne pouvaient

avoir qu'un apprenti.

Baigneurs, barbiers (voy. ces mots dans le bictionnaire). — Barilliers.
Cette corporation, qui se confondait avec celle des tonneliers, était fort ancienne.
Les statuts des barilliers-tonneliers se trouvent dans le Livre des métiers (p. 102104). — Basaniers ou cordonniers en basane (voy. plus loin Cavetonniers). — Bateliers. Les bateliers de Paris requirent, en 1417, un règlement du prévôt de Paris; il établit des prud'hommes du métier pour assurer l'exècution de ce règlement (Livre des métiers, p. 472-423). — Bat-teurs d'archal. Ils réduisaient le cuivre

jaune en feuilles minces et légères. Cette corporation était gouvernée par deux prud'hommes qui étaient élus par tous les membres. Les amendes pour contraventions aux statuts revenaient en partie au roi, en partie aux gardes du métier (ibid., p. 55-56). — Batteurs d'or et d'argent. ils étiraient l'or et l'argent pour en faire des fils d'or et d'argent ; les deux prud'hommes jures et assermentes, places à la tête de cette corporation, étaient nommes par le prévôt de Paris; ils étaient exempts du guet et avaient une part des amendes imposées aux membres de la corporation (ibid., p. 74-76). Une autre corporation de batteurs d'or et d'argent réduisait ces métaux en feuilles (ibid., p. 77-78 ). On voit dans une réclamation qu'ils adressent au roi et que mentionne le Livre des métiers (p. 78), que cette corporation était peu nombreuse, et qu'elle travaillait surtout pour l'Église et pour les hauts hommes, c'est-à-dire pour la no-blesse. — Les batteurs d'étain, dont les statuts se trouvent aussi dans le Livre des métiers (p. 76), préparaient l'étain pour être façonné et même pour recevoir un coloris. " Les batteurs d'étain, disent les statuts, peuvent teindre leur étain de toutes manières de couleurs. » - Les baudroiers apprétaient le cuir épais pour faire des courroies, ceintures, baudriers, etc. Ils avaient six prud'hommes ou gardes du métier nommés par le prévôt de Paris (Livre des métiers, p. 224-226). Les blasonniers faisaient la partie de la selle sur laquelle on plaçait le blason des chevaliers. Ils ont aussi leurs statuts dans le Livre des métiers (p. 219-220). - Les blatiers étaient les marchands de grains en gros. Tout le monde pouvait exercer ce métier en payant les droits exigés par les officiers royaux. - Les bottiers faisaient les serrures pour boites et coffres. Ils recurent leurs statuts d'Étienne Boileau (Livre des métiers, p. 53-55). On y voit que si un étranger sachant le métier de bottier venait s'établir à Paris et demandait à l'exercer, il fallait qu'il se présentat aux maîtres de la corporation et prouvat sa capacité, et qu'il avait travaillé à ce métier au moins pendant sept ans. Quiconque l'eux employé avant qu'il eut été reconnu capable par les maîtres bottiers de Paris aurait été condamné à une amende de cinq sous parisis. Bonnetiers. La corporation des bonnetiers date du commencement du xvie siècle. Jusqu'à cette époque les bonnets avaient été fabriqués exclusivement par les marchands drapiers. En 1672, les bonnetiers au tricot furent réunis aux bonnetierschaussiers. Cette corporation formait, aux



xviie et xviiie siècles, un des six corps de métiers de Paris. - Bouchers. La corporation des bouchers avait conservé quelques traces de l'organisation romaine; toute famille vouée à ce métier y restait forcément attachée. Voy. le mot Bouchers dans ce Dictionnaire. - Boucliers: Les boucliers ou fabricants de boucles sont mentionnés dans le Livre des métiers (p. 57-61). Il y avait des boucliers de fer et des boucliers d'archal, de cuivre et de laiton. On trouve dans les statuts de cette corporation une preuve de l'espèce de fraternité qui existait entre les membres des corporations. « Si un fils de maître devient pauvre, dit le règlement, et qu'il veuille apprendre le métier, les prud'hommes doivent le lui faire apprendre à leurs frais et y employer les cinq sous qu'ils recoivent des autres apprentis. » Boulangers. Cette corporation avait conservé un cérémonial particulier pour la réception des maîtres. Voy. BOULAN-GERS dans ce Dictionnaire. Ils obtinrent d'avoir des fours chez eux, contrairement aux prétentions des prévôts de Paris qui voulaient faire abattre tous les fours particuliers (Livre des métiers, p. 349-350). - Bourreliers. La corporation des bourreliers est une des plus anciennes; l'importance de son industrie, au moyen age, tenait au grand dévelop-pement qu'avait pris la chevalerie. Les bourreliers s'occupaient spécialement de la fabrication des colliers et dossiers de selles (voy. leurs règlements dans le Livre des métiers , p. 220 et suiv. ). Les bourreliers eurent un procès avec la corporation des lormiers (fabricants de mors, freins et étriers) qui s'opposait à ce qu'ils achetassent et vendissent des freins et étaiers. Les bourreliers gagnèrent leur procès en 1289 (ibid., p. 420-421). -Boursiers. On trouve les règlements de la corporation des boursiers ou faiseurs de bourses, dans le Livre des métiers (p. 204-206). Ces statuts furent modifiés, en 1342, par Philippe de Valois; on voit qu'à cette époque les boursiers fabriquaient des bonnets, des calecons, etc. Dans la suite, les règlements leur permirent de fabriquer et vendre des parapluies, parasols, culottes, gibecières, gibernes, etc. Il fallait, pour être admis dans cette corporation, quatre ans d'apprentissage et cinq ans de compagnonnage. Les femmes étaient aussi occupées de la fabrication de bourses imitées du costume oriental et appelées aumonières sarrazinoises. Les aumônières se portaient à la ceinture et étaient souvent enrichies de broderies et de pierres précieuses. Dans le dit du mercier cité par M. Deoping (Livre des

métiers, p. 382), il est question de plusieurs espèces d'aumônières :

J'ai les diverses aumonières Et de soie et de cordonan;

Et si en ai de pleine toile.

I.a corporation des semmes qui fabriquaient ces bourses avait des statuts qui furent enregistrés par le garde de la pré-vôté de Paris en 1299. — Boutonniers, La corporation des boutonniers, occupée de la fabrication des boutons de métal, de verre et pierreries, a ses statuts dans le Livre des métiers (p. 184-187). Ces statuts furent renouveles en 1558 et 1635. Dans les dernières confirmations des règlements de la corporation, les boutonniers sont confondus avec les passementiers, crépiniers, blondiniers, etc. L'apprentissage qui était d'abord de huit ans fut réduit à quatre; mais on exigeait quatre années de compagnonnage. L'apprenti qui épousait une fille de maître, était exempt de cette dernière épreuve. Braaliers. Les braaliers fabriquaient les braies ou hauts-de-chausses en fil. - Une autre corporation, celle des braiers, dont les statuts se trouvent aussi dans le Livre des métiers (p. 204), était chargée des braies en cuir. Elle se servait ordinairement de peaux de vache, de cerf, de truie, de cheval ou de mouton. - Brasseurs. La corporation des brasseurs ou cervoisiers reçut ses statuts d'Etienne Boileau ( Lirre des métiers. p. 29 et suiv. ). On y determina les denrées qui devaient servir à faire la bière ou cervoise, savoir : l'orge, le méteil et la dragée ou menues graines. comme vesce, lentilles, etc. Ces statuts interdisent, sous peine d'amende, l'emploi du piment et de la poix-résine. Les mêmes règleme ts défendaient la vente de la bière hors de la brasserie; ils furent confirmés en 1489, 1515, 1630, 1686 et 1714, avec de légères modifications. Cinq années d'apprentissage et trois années de compagnonnage étaient nécessaires pour être recu maître brasseur; on exigeait d'ailleurs un chef-d'œuvre, comme dans presque toutes les corporations. Vers 1750, il n'y avait plus à Paris, selon Le Grand d'Aussy, que quarante brasseurs. La corporation fut supprimée à la révolution en même temps que les autres maitrises et jurandes. - Brodeurs. La corporation des brodeurs et brodeuses recut à la fin du xine siècle ses statuts, qui furent rédiges devant Guillaume de Hangest , garde de la prévôte de Paris ( Livre des métiers , p. 379 et suiv. ). Un nouveau règlement sut arrêté en 1316. Enfin, en 1643, la corporation des brodeurs fut encore réorganisée. Il fallait six années d'apprentissage et trois années de compagnonnage pour passer maitre. — Buffetiers. Les buffetiers ou taverniers tenant buffet faisaient partie de la corporation des sauciers, dont les statuts furent rédictage. Au Novembeloin services.

des sauciers, dont les statuts surent ré-digés en 1394. Voy. plus loin sauciers. Cardeurs, La corporation des cardeurs, ou ouvriers travaillant à préparer la laine, reçut ses statuts de Louis XI, en 1467; il fallait trois années d'apprentissage pour devenir maitre. Ces statuts furent renouvelés en 1688. - Cavatiers. Les çavatiers ou savetiers, formaient une corporation spéciale du temps de saint Louis; pour en faire partie il fallait obtenir un brevet de l'officier préposé à la corporation par les écuyers du roi (Livre des métiers, p. 233). - Caretonniers. La corporation des çavetonniers, chavetonniers, ou basaniers, était sonmise, au xine siècle, au chambellan du roi qui vendait les lettres de maltrise. Ces artisans ne fabriquaient que les souliers légers en basane, à la différence des cordonniers qui se servaient du cordouan ou cuir de chévre non tanné. Les cavetonniers payaient au roi une re-devance de trois deniers par an, entre les mains du maître cordonnier, pendant la semaine sainte. Étienne Boileau donna un règlement à cette corporation (Livre des metiers , p. 231 et suiv. ). Il est aussi question, dès cette époque, de savatiers ou savetiers qui recousaient les vieux souliers. - Ceinturiers. La corporation des ceinturiers avait dejà des statuts à l'avenement de saint Louis. Elle se subdivisait en ceinturiers d'étain, qui ornaient de clous d'étain les ceintures de cuir, et ceinturiers-corroyeurs; il y eut de longues discussions, et même des procès entre ces deux corporations. Enfin, Henri II, en 1551, les réunit en une seule juran-de. - Chandeliers. La corporation des chandeliers remontait à une époque fort ancienne. Dès 1061, les chandeliers de Paris avaient des statuts. On voit, par la Taille de Paris sous Philippe le Bel, qu'en 1292 il y avait à Paris soixante et onze chandeliers. Leurs statuts, renouveles par Étienne Boileau (1264), furent confirmés par Charles VI (1392). Réunis, au commencement du xve siècle, aux épiciers, les chandeliers en furent séparés en 1450. Une ordonnance xiii siècle prouve que, dès cette épo-que, on savait faire de la chandelle plongée et de la chandelle moulée. avait des chandelles de diverses qualités, suivant la nature du suif que l'on employait. Un arrêt du parlement (22 septembre 1565) fixait à trois sous tournois la livre de chandelle faite avec du suif de bœuf; à trois sous six deniers celle qui

était faite avec du suif de mouton ; enfin , à trois sous quatre deniers, celle où il entrait un tiers de suif de bœuf, et deux tiers de suif de mouton. L'apprentissage du métier de chandelier était de six ans auxquels il fallait ajouter deux ans de compagnonnage pour arriver à la maîtrise. Changeurs. La diversité des monnaies rendit nécessaire une corporation spéciale de changeurs; ce furent les premiers banquiers (voy. BANQUE). A Paris, ils occupaient les deux côtés du pont qui en a conservé le nom de pont au Change. Il y avais seize changeurs, dans cette ville, en 1292, comme le prouve le Livre de la taille de Paris sous Philippe le Bel. Dans la suite, les changeurs devinrent officiers publica en nombre limité, et avec des privilèges et obligations déterminés par divers règle. ments. Charles VI les soumit à la cour des monnaies qui regla leurs fonctions et leurs salaires. - Chanvriers et chanvrières. Les légendes du moyen âge représentent les chanvrières égayant la veillée par des contes, et un poete du xive siècle, Eustache des Champs, donne des détails sur la manière dont on travaillait le chanvre et le lin de son temps. Quant à la corporation des chanvriers et chanvrières de Paris. elle datait des premiers temps de l'orga-nisation des corps de métiers. Elle reçut de nouveaux statuts en 1666. - Chapeliers, chapelières. On trouve dans le Livre des metiers (p. 246 et suiv.) cinq ou six corporations employées à la chapellerie et à la coiffure. « On pourrait s'étonner, dit M. Depping, de cette mul-titude de branches d'industrie, dans des siècles où la vie était encore si simple, les besoins de luxe si restreints; mais on voit par les statuts que c'est improprement que le nom de chapeliers a été donné à quelques-unes de ces corporations, qui d'ail-leurs ne devaient occuper que peu d'ouvriers. » Les chapeliers de fleurs étaient des marchands fleuristes qui, dans la belle saison, tressaient les couronnes qu'achetaient les classes élevées. Ils cultivaient, dans les courtils ou jardins situés près de Paris, les fleurs et herbes dont on faisait une parure, et qui servaient aussi quelquefois à joncher les maisons. Les poésies du moven age parlent souvent de ces chapels de fleurs :

.... Chapeaux de roses avoient En leurs chefs mis, et d'aiglentier, Pour le plus doucement flairier

On trouve à la suite des statuts des chapeliers de fleurs, ceux des chapeliers de feutre, des chapeliers de coton, et même des chapeliers de paon. Ces derniers n'étaient probablement que des plumas-



siers. Les femmes s'occupaient spécialement de cette industrie. On voit qu'une Geneviève la paonnière fit bâtir une chapelle à sa patronne (Hist. de la ville et diocese de Paris, par l'abbe Lebeuf, t. 1, p. 380). Les fourreurs de chapeaux se rattachaient aux chapeliers de feutre; ils ont aussi leurs statuts dans le Livre des métiers (p. 254). Enfin les faiseuses de chapeaux d'orfrois (ibid., 255) formaient aussi une corporation de femmes qui faisaient pour les dames riches des coiffures ornées d'or et de perles. Cette broderie brillante s'appelait orfreis ou orfrois. Il y avait aussi une corporation spéciale de chapelières en fleurs; rien n'était plus commun au moyen âge que le chapel de roses; il était porté par la religieuse qui prononçait ses vœux, et par la jeune fille qui se mariait. Dans les statuts donnés, en 1736, aux marchandes de fleurs artificielles, celles-ci étaient encore qualifiées de chapelières en fleurs .-Chapuiseurs. Les chapuiseurs, dont on trouve les statuts dans le Livre des métiers (p. 215-218), fabriquaient les selles et bâts dont la charpente s'appelait alors chapuis. En 1292, il y avait douze cha-puiseurs à Paris (Livre de la taille sous Philippe le Bel ). Ils se confondirent plus tard avec les selliers. Les chapuiseurs payaient une redevance au cordonnier du roi, parce qu'ils se servaient de cuir. Charbonniers. La corporation des charbonniers jouissait de grands privilèges et entre autres du droit d'être présentée à la cour en certaines circonstances. -Charcutiers. La corporation des charcutiers fut organisée en 1475; ils avaient le monopole de la vente du porc cuit, qu'ils pouvaient reniplacer en carême par celle du hareng salé et du poisson de mer. Dans la suite, ils obtinrent aussi le droit de vendre du porc frais; mais pendant longtemps les bouchers partagèrent ce privilege avec eux. Enfin, des lettres patentes de 1705 attribuèrent exclusivement aux charcutiers la vente du porc frais. Eux seuls pouvaient aussi débiter des saucisses; mais leurs statuts leur interdisaient d'en vendre depuis le premier jour de carême jusqu'au 15 septembre , à cause de l'abstinence du carême et deschaleurs de l'été. Le métier des charcutiers est devenu libre depuis la suppression des corporations; mais il est resté soumis, comme la boucherie et la boulangerie, à une surveillance spéciale. - Charpentiers. On voit dans le Livre des métiers ( pages 104-107 ) que, sous le nom de charpentiers, on comprenait autrefois les menuisiers, tourneurs, charrons, en un mot tous les ouvriers qui tra-

vaillaient le bois. Cette corporation fut soumise, jusqu'en 1313, au maître charpentier du roi. On comptait, en 1292, quatre vingt-quinze charpentiers à Paris. - Chaudronniers. Les chaudronniers ou maignens formaient une corporation fort ancienne, dont les statuts furent confirmés par Louis XII en 1514. On distinguait les chaudronniers-grossiers qui ébau-chaient l'ouvrage, les chaudronniersplaneurs qui l'achevaient, les chaudronniers faiseurs d'instruments de musique. enfin les chaudronniers au sifflet qui parcouraient les campagnes. - Chaussiers. Les chaussiers ou faiseurs de chausses étaient soumis, à Paris, à la surveillance de trois prud hommes, gardes du metier de chausseterie ( Livre des métiers, p. 138-142). Les chaussiers, qui devinrent plus tard fabricants de bas, furent réunis, au xviiie siècle, à la cor-poration des drapiers, qui prirent alors le nom de drapiers-chaussetiers. - Chavenaciers. Les charenaciers ou canevassiers, marchands de grosse toile de chanvre appelée canevas, figurent dans le Livre des métiers (p. 149-152). Ils avaient le monopole de la vente des toiles en détail. Les forains ne pouvaient vendre qu'en gros et en payant un droit. - Chirurgiens. Voy. dans ce Dictionnaire le mot BARBIERS. - Cloutiers. Cette corporation existait dès le xiiie siècle. La Taille de Paris sous Philippe le Bel compte dixneuf maîtres cloutiers établis à Paris. Ils fabriquaient, outre les clous, des anneaux, des mors de chevaux, des boucles, etc. - Coffretiers. Les coffretiers, qu'on appelait aussi malletiers et bahutiers, furent organisés en corporation en 1596; ils avaient pour syndics deux jurés. - Confrères de la Passion, Les confrères de la Passion, qui représentaient les pièces appelées mystères et moralités, furent érigés en corporation par Charles VI (1402); ils prenaient le titre de maîtres, gouverneurs et confrères de la confrérie de la Passion et résurrection de Notre-Seigneur (voy. Confréres De LA PASSION ). - Cordiers. Les cordiers ont leurs statuts dans le Livre des métiers (p. 41-43); ils étaient soumis à deux prud'hommes que le prévôt de Paris pouvait nommer et destituer. - Cordonniers. l.a corporation des cordonniers ou cordouaniers tirait son nom de ce qu'elle travaillait plus spécialement le cordouan ou peau de chèvre corroyée. Elle reçut ses statuts d'Etienne Boileau. Chaque maitre payait dix sous au grand chambellan et six au chancelier. Les cordonniers devaient en outre une redevance appelée heuses ou bottes du roi; elle se compen-

sait par le payement de trente-deux sous parisis (voy. Livre des metiers, p. 227-231). A la tête de la corporation étaient un syndic, un doyen et un certain nombre de jurés chargés de l'inspection des marchandises. Ils étaient nommés par les maîtres cordonniers le lendemain de la Saint-Louis dans la halle aux cuirs. -Cornetiers (cornuarii). Les cornetiers travaillaient la corne et fabriquaient des cornets. - Corroiers. On donnait ce nom aux fabricants de courroies ou ceintures ; ils portaient dans le latin du moyen âge le nom de corrigiarii. Ils sont appeles cuiriers dans le Livre de la taille de Paris. Les corroiers nommaient trois prud'hommes charges de faire observer les statuts (Livre des métiers, p. 234-240). - Courtiers. Cette corporation n'est pas mentionnée dans le Livre des métiers ; il n'en est question que dans des règlements postérieurs. Les courtiers servaient surtout d'intermédiaires pour le commerce des vins et des chevaux. Charles VI, par une ordonnance de 1415, fixa le nombre des courtiers de vin à soixante. Ils fournissaient une caution de trente livres parisis, et étaient responsables du payement des vins qu'ils vendaient. Leur salaire était fixé par les règlements et ils étaient soumis à la surveillance des échevins. Il leur était défendu de vendre ou d'acheter pour leur compte. Dans la suite, chaque corps de métier eut ses courtiers nommés par les gardes ou syndics du mé-tier. Un édit de Charles IX (juin 1572) érigea les courtiers en officiers royaux. Henri IV (édit d'avril 1595) en fixa le nombre dans les principales villes de France. Sous Louis XIII (édit du 2 avril 1639), on commença à distinguer les agents de banque et de change des courtiers de marchandises. Les courtiers ont continué de former une corporation même après la révolution et leurs offices constituent encore de nos jours des charges vénales. Voy. COURTIERS. - Couteliers. Les statuts des couteliers ou fevres couteliers se trouvent dans le Livre des métiers (p. 47-49). Ils étaient soumis à deux prud'hommes. Il y avait en outre une corporation de couteliers faiseurs de manches d'os et d'ivoire (ibid., p. 49-51). - Contepointiers. Cette corporation fabriquait surtout des objets de literie. Ses statuts dataient de 1290 et furent plusieurs fois modifiés. - Couturiers. Ouvriers en couture, d'après le Livre de la taille de Paris sous Philippe le Bel. Du Cange entend par costurarii les coûtres ou sonneurs de cloches et gardiens des églises. — Crépiniers. Les crépiniers sabriquaient des coiffes pour es femmes, les franges qu'on appelle

encore aujourd'hui crépines, les taies d'oreillers, les ornements d'autels, etc. lls reçurent des statuts d'Et. Boileau (Livre des métiers , p. 85-87). Huit maîtres jurés administraient primitivement cette corporation; ils furent dans la suite réduits a quatre. - Crieurs. Il y avait plusieurs corporations de crieurs qui annonçaient les diverses denrées à vendre, les nouvelles, les décès, les ordonnances, les objets perdus, etc. Guillaume de Villeneuve composa sur cette multitude de cris un petit poeme intitule les Crieries de Paris. De toutes ces corporations la plus importante était celle des jurés crieurs de vin. Elle annonçait le prix du vin et en faisait la vente par criées publiques. En 1220, Philippe Auguste avait cédé le droit de nommer les crieurs de vin aux marchands de la Hanse ainsi que la perception du droit de criage. On trouve dans le Livre des métiers (p. 24-27) les statuts de cette corporation; ils prouvent qu'à l'époque de saint Louis les jures-crieurs de Paris dépendaient du prévôt. Lorsqu'un membre de la corporation des crieurs mourait, tous les autres assistaient à ses funérailles en robe de confrérie. Le corps était porté par quatre crieurs. Deux autres suivaient, charges, l'un d'un beau hanap (vase à boire), l'autre d'un pot plein de vin. Le reste de la troupe marchait devant ayant en main des sonnettes qu'ils faisaient sonner tout le long de la route. Quand on était arrivé à un carrefour, le convoi s'arrêtait. Alors on posait le corps sur des treteaux. Le crieur qui tenait le hanap le faisait emplir par celui qui portait le vin. Chacun des quatre porteurs buvait un coup. On en offrait autant à quiconque, passant ou spectateur, voulait l'accepter. Après quoi, le cortège continuait sa route. Une ordonnance de Charles VI (en 1415) confirma l'usage de cette cérémonie, qui avait lieu également pour les femmes des crieurs. La même année, on ajouta aux fonctions de crieurs de vin, celle d'annoncer les morts, les jours de confrérie, les enfants et animaux perdus, enfin les ventes de denrées, sauf celles de foin et de bois. Les crieurs obtinrent, par cette ordonnance, le privilège de fournir robes, manteaux et chaperons pour les funérailles. On les appela alors maîtres jurés-crieurs de corps et de vin. Leurs fonctions furent érigées en offices par lettres patentes de septembre 1741 voy. Legrand d'Aussy, Vie privée des Français). - Cristalliers, Cette corporation d'ouvriers qui travaillaient le cristal et les pierres précieuses a ses statuts dans le Livre des métiers (p. 71-74). Les

cristalliers tiraient encore les noms de perriers, pierreux ou perreux, des pierres fines dont ils faisaient des parures.— Cuisiniers Les statuts de la corporation des cuisiniers oyers ou rôtisseurs d'oies se trouvent dans le Livre des métiers (p. 175-173). On les appelait quelquefois simplement oyers. Ils vendaient, nonseulement des oies, mais encore de la viande rôtie de veau, d'agneau, de chevreau et de porc. Dans la suite ils se confondirent avec les cuisiniers-traiteurs.

Dechargeurs. Les ouvriers dechargeurs formaient une des corporations de Paris, comme le prouve une ordonnance de 1350 (Ordonn. des rois de France, II , 357). - Déciers ou deiciers , fabri-11, 357). — Decters ou aeteters, nortacants de dés. « On peut s'étonner, dit M. Depping, qu'une corporation entière ait subsisté de la fabrication des dés à jouer. Louis IX avait prohibé, en 1254, les jeux de dés et d'échecs, et, deux ans après, il interdit même la fabrication des dés Cordonn, des rois de sabrication des des (Ordonn. des rois de France, I, 74 et 79). » Malgre ces prohibitions, la passion pour le jeu de des était si forte que le prévôt Et. Boileau régularisa les statuts de la corporation des déciers (Livre des metiers, p. 180-184). On y defend les des plombes et pipes , dont l'usage paraît avoir été fréquent à cette époque. Dentslières. Ouvrières en dentelles. L'industrie des dentelières ne date que du xviº siècle, ou tout au plus du xvº. Le travail de la dentelle alimentait un grand nombre d'ouvrières, principalement à Valenciennes, Caen, Alencon, etc. Il fut souvent entrave par des prohibitions et des lois somptuaires; mais il a triomphé de tous les obstacles, et '(orme encore aujourd'hui une branche importante d'industrie. — Distillateurs. Les distillateurs faisaient d'abord partie de la corporation des sauciers. Mais vingt-trois ans après l'établissement de la corporation des sauciers, c'est-à-dire en 1537, quelques-uns des membres de cette corporation se séparèrent, et formèrent une association particulière, uniquement occupée de la distillation de l'eau-de-vie et de l'esprit-de-vin. Ils recurent le nom de distillateurs. - Dominotiers. Les dominotiers formaient une corporation d'ouvriers qui fabriquaient du papier marbré. Ils étaient soumis par leurs statuts à la visite des syndics de la librairie. - Doreurs, La corporation des doreurs date du xme siècle. Le Livre de la taille de Paris en compte quatre à Paris en 1292 .- Doubletiers. Cette corporation, etablie en 1323, faisait la partie du vétement des hommes appelée double ou garniture intérieure. Elle se confondit dans la suite avec la corporation des tailleurs.

— Drapiers. La corporation des drapiers était une des plus anciennes de Paris. Elle est mentionnée dans des lettres patentes de 1188 et dans un acte de 1229. Elle se divisait en menus mattres ou tisserands, et grands mattres ou drapiers proprement dits. Le Livre des metiers (D. 113) contient les statuts des drapiers. On trouve également des corporations de drapiers à Rouen, à Arras, Saint-Quentin, Louviers, Abbeville et dans beaucoup de villes de la France septentrionale. D'après un règlement de 1362, les drapiers devaient donner aux pauvres le denier à Dieu de toutes les marchandises qu'ils vendaient. On appelait ainsi la pièce de monnaie que l'acheteur remetait comme gage du marché.

Ebenistes. Les ébenistes sont mentionnes sous les noms de tabletiers et huchers dans le Livre des metiers (p. 104, 171, 273). - Ecrivains-jures. Cette corporation fut établie en 1570. Voy. dans ce - Email-Dictionnaire le mot Ecrivains. leurs. Les émailleurs ou ouvriers en émail furent érigés en corporation en 1566. Ils furent réunis en 1706 aux faienciers. - Emballeurs. Les emballeurs de Paris formèrent une corporation sous Louis XIV et leur nombre fut fixe à soixante. Trente servaient ordinairement à la douane et trente à lenr bureau. -Eperonniers. C'était une des nombreuses corporations employées au service de la chevalerie. Elle fut longtemps confondue avec celle des lormiers, et ne forma une corporation distincte qu'en 1578. - Epiciers. La corporation des épiciers était un des six corps de métiers de Paris. Elle comprenait primitivement les apothicaires, les confiseurs, les ciriers, chan-deliers, etc. Le Livre de la taille de Paris, en 1292, ne compte à Paris que vingt-huit épiciers. Ils avaient pour patron saint Nicolas. - Epingliers. La corporation des épingliers a ses statuts dans le Livre des métiers (p. 152 et 364). Ils fabriquaient des agrafes, des chaînes, des ouvrages en fil de laiton, etc. Les statuts des épingliers furent renouveles par Henri IV en 1602. Dans la suite, on réunit leur corporation à celle des aiguilliers. - Esculliers. Les esculliers ou vendeurs d'écuelles, de hanaps, de baquets, de pelles, etc., formaient une corporation au xiiie siècle, comme le prouve le Livre des métiers, où se trouvent leurs rè-glements (p. 112-113). — Escriniers. Les escriniers ou faiseurs d'écrins reçurent leurs statuts en 1291, de Guillaume de Hangest, prévôt de Paris. Il y avait trois prud'hommes, gardes de ce me-tier. - Etureurs ou étuvistes. Les étu-



veurs ou etuvistes formaient, dès le XIII\* siècle, une corporation considérable dans Paris. Les statuts que leur donna Ét. Boileau (Livre des métiers, p. 188-190) leur défendaient de faire crier leurs bains avant le jour. Les Crièries de Paris de Guill. de Villeneuve prouvent, en effet, que c'était l'usage de crier les bains dans les rues :

Oyez e'on erle au point du jour: Seigneur, qu'or vous allez baignier Et estuver sans délaier; Les bains sont chauds; c'est sans mentir.

Trois prud'hommes élus par la corporation des étuveurs étaient chargés de veiller à l'exécution des statuts.

Farenciers. La corporation des farenciers recut ses premiers statuts de Henri IV, en 1600. Un arrêt du conseil d'Etat, en 1706, y réunit celles des émailleurs, verriers, patenôtriers, etc. - Fei-niers. Les feiniers ou marchands de foin ont leurs statuts dans le Livre des métiers (p. 243-246). - Ferblantiers. Les ferblantiers, dont l'industrie ne date que du xviie siècle, faisaient partie de la corporation des taillandiers. Voy. Taillandiers.
- Fermailliers. Les fermailliers ou fremailliers formaient une corporation dès le xiiie siècle (Livre des metiers, p. 95-97). Ils fabriquaient des agrafes en cuivre ou en fer nommées fermails, ainsi que des anneaux, des colliers, des des en cuivre, fer, plomb, étain et des fermoirs pour les livres. L'or et l'argent étaient réservés aux orfévres. - Feutriers ou chapeliers de feutre. Voy. plus haut Chapeliers. - Fèvres. Ce nom s'appliquait à tous les ouvriers qui travaillaient le fer. - Fileresses ou fileuses de soie. Le Livre des métiers (p. 80 et suiv. ) distingue plusieurs corporations de fileuses de soie, d'après la finesse plus on moins grande du travail. Il y avait les fileresses à grands fuseaux, et les fileresses à petits fuseaux. Ces deux corporations étaient soumises à deux prud'hommes, gardes du métier. - Fondeurs. Ces ouvriers fondaient ou moulaient des boucles, agrafes, anneaux, etc. ( Livre des métiers, p. 94-95). - Forcetiers. Les forcetiers faisaient les gros ouvrages en fer. Leurs statuts sont de 1291 (Livre des métiers, p. 357-359).—Foulons. La corporation des foulons , comme celle des drapiers, était trèsancienne; on trouve les statuts des foulons de Paris dans le Livre des métiers (p. 130 et suiv. ). Cette corporation était si nombreuse que, lorsqu'on rapporta d'Afrique le corps de saint Louis, plus de trois cents foulons allèrent au-devant du convoi -Fourbisseurs. Les fourbisseurs d'épèe

étaient une des corporations qu'alimentait la chevalerie. Elle figure dans le Livre des métiers (p. 257-259). Deux prud'hommes, nommés par le prévôt des marchands, dirigeaient la corporation. D'après le Livre de la taille de Paris sous Philippe le Bel, il y avait dans cette ville trente-cinq four bisseurs. Ils ne se bor-naient pas à nettoyer les armes; ils fabriquaient des épées, dagues, hallebardes, pertuisanes, etc. — Fourreurs. L'usage très-commun des fourrures, aux xue et xiii siècles, donna une grande importance à la corporation des fourreurs ou pelletiers. Le Livre de la taille sous Philippe le Bel, compte plusieurs cen-taines de fourreurs à Paris. — Fremailliers. Voy plus haut Fermailliers. - Fripiers. La corporation des fripiers a ses statuts dans le Livre des métiers (p. 194-204); elle vendait des vêtements, du drap, du linge, de la pelleterie, du cuir neuf et vieux. Les fripiers, qui criaient de vieux habits dans les rues, n'étaient qu'une subdivision de la corporation. Ils criaient par la ville la cote et la chape, comme disent les statuts (p. 200), et étaient dans une sorte d'infériorité, compares aux fripiers qui tenaient boutique. On voit dans ce même règlement que les fripiers ambulants avaient leur marché près de Saint-Séverin. Le chambrier du roi vendait l'autorisation d'entrer dans cette corporation; il nommait le maîtrequi avait la garde du métier. Le statut des fripiers mérite d'être cité comme un des plus curieux du Livre des métiers.

Gainiers. Les gainiers ou gaaigniers de fourreaux formaient une corporation qui fabriquait des gaînes, fourreaux, et étuis en cuir ( Livre des metiers, p. 164-165). Une autre corporation, celle des garnisseurs de gaines, faisait les garnitures en fer, cuivre ou laiton, pour les étuis et galnes, pour les couteaux, épées, etc. —
Gantiers. Les statuts des gantiers se trouvent dans le Livre des métiers (p. 240243). On en comptait vingt et un à Paris, sous Philippe le Bel. Les gants étaient, a cette de coute de la coute à cette époque, un objet de luxe. Le Dit du mercier parle de gants fourres, de gants à demoiselles, etc. Il paraît, d'après le Dictionnaire de Jean de Garlande qui écrivait à la fin du xine siècle, qu'ils étaient peu scrupuleux. Les gantiers, dit cet auteur, trompent les écoliers de Paris en leur vendant des gants fourres en peaux d'agneau, de lapin, de renard, et des mitaines de cuir. — Greffers, faiseurs de greffes ou fermetures de fer (Livre des métiers, p. 44). — Grossiers, marchands en gros. On appelait les

taillandiers grossiers.

Hanouards ou Henouars. Les hanouards ou henouars étaient les jurés porteurs de sel et de poisson de mer. Ils formaient une corporation dès le xiiie siècle (Livre des métiers, p. 336); ils avaient le privilége de porter le corps des rois à leurs funérailles. Voy. FUNÉRAILLES. -Haubaniers, artisans qui payaient au roi le droit de hauban, ou six sous parisis. - Haubergiers, fabricants de hauberts, ou cottes de mailles (voy. ARMES); on trouve les statuts de cette corporation dans le Livre des métiers (p. 66). - Heaumiers, fabricants de casques appelés heaumes (voy. ARMES et Livre des me-tiers, p. 44). - Hongrieurs. Les ouvriers hongrieurs ou hongroyeurs, préparaient les cuirs à la manière de Hongrie. Cette industrie datait du règne de Henri IV. - Horlogers. Les horlogers recurent leurs premiers statuts de Louis XI; mais pendant longtemps on les considéra comme subordonnés à la corporation des orfévres. Un arrêt du conseil, en date du 8 mai 1643, exempta les horlogers de la visite des orfevres. Ils étaient autorisés à fabriquer toute espèce de boites en y mettant leur nom. On ne pouvait devenir maitre qu'après un apprentissage de huit ans, en faisant chef-d'œuvre, et payant neuf cents livres. - Huchers. Les huchers ou huchiers étaient des fabricants de huches ou coffrets; ils formaient une corporation dès le xiiie siècle ; ils ont leurs statuts dans le Livre des métiers (p. 104 et 273). En 1290, on comptait vingt-neuf huchers à Paris (Livre de la taille de Paris sous Philippe le Bel). - Huiliers. Les huiliers étaient à la fois fabricants et marchands d'huile (Livre des métiers, p. 150-161). Leur corporation fut réunie à celle des chandeliers. -Huissiers. Les huissiers ou fabricants de huis (portes), sont aussi mentionnés dans ie Livre des métiers (p. 106) comme une des corporations du XIIIe siècle.

Imagiers. La corporation des imagiers (peintres et sculpteurs) a ses statuts dans le Livre des métiers (p. 155 et
suiv.). Il y avait deux corporations d'imagiers : la première, appeiée corporation
des imagiers-iailleurs, travaillait l'os,
l'ivoire et le bois. On admire encore les
œuvres de ces mattres imagiers que conservent les musées et les églises; elles
supposent autant d'art que de patience.
La seconde corporation était celle des
peintres et tailleurs d'images. Voy, plus
loin peintres et tailleurs d'images.

Jaugeurs. Les jaugeurs ou mesureursjurés formaient une corporation dès le temps de saint Louis (Livre des métiers, p. 27-28). — Jongleurs. La corporation des jongleurs ne date que de 1321; ils payaient le péage du Petit-Pont par un couplet de chanson.

Laceurs. Les laceurs étaient des fabricants de lacets de fil et de soie, dont les statuts se trouvent dans le Livre des metiers (p. 78). - Lampiers, fondeurs de lampes et de chandeliers en métal (Lirre des métiers, p. 101). - Lanterniers, faiseurs de lanternes qu'on garnissait de tablettes minces de corne ou d'ivoire et qui remplaçaient le verre (ibid., p. 170-171). Languayeurs. Les languayeurs de porcs formaient une corporation chargée spécialement de visiter la langue des porcs et de s'assurer s'ils étaient atteints de la lèpre. Une ordonnance du prévôt de Paris (1375) et une autre ordonnance de 1403 astreignaient les languayeurs à n'exercer leurs fonctions qu'après avoir été inspectés et approuvés par le maître boucher ou chef des bouchers. Quand ils trouvaient un cochon ladre, ils le marquaient à l'oreille, afin que personne ne l'achetat. Les languayeurs furent supprimés en 1604 par Henri IV, et, à leur place, on créa trente jurés-vendeurs-visiteurs de porcs. Ils furent rétablis peu de temps après et définitivement supprimés en 1708. - Lapidaires. La corporation des lapidaires ou tailleurs de pierres précieuses existait déjà du temps de saint Louis, sous le nom de cristalliers et perriers. Les statuts qu'il leur donna furent confirmés dans la suite par Philippe de Valois. Henri II, par l'article 17 de l'ordonnance de Fontainebleau, maintint les maltres-jurés et gardes de l'orfévrerie dans le droit de visiter les travaux des lapidaires. En 1584, les lapidaires reçurent de nouveaux statuts en consequence de l'édit rendu par Henri III pour ériger en jurande toutes les corporations d'arts et métiers de Paris. - Limonadiers. La corporation des limonadiers fut établie par Louis XIV en 1676. Leurs statuts enregistres au parlement, les autorisaient à vendre du café en grain, en poudre et en boisson. Outre toutes sortes de limonades ambrées et parfumées, ils pouvaient dé-biter des dragées en détail, noix confites, cerises, framboises, et autres fruits confits dans l'eau-de-vie; sorbec (sic); aigre de cèdre; eaux de gelées et glaces de fruits et de fleurs; eaux d'anis, de canelle et franchipane; populo; toutes sortes de rossolis; enfin tous les vins compris sous le nom de vins de liqueurs. Quelques-uns de ces mots demandent une explication. Ainsi l'aigre de cèdre était du jus de citron qu'on servait avec l'écorce confite du même fruit. Le populo était une liqueur faite avec de l'esprit-devin, de l'eau, du sucre, du musc, de l'ambre, de l'essence d'anis et de l'essence de cannelle. Le rossolis tirait son nom de la plante appelée ros solis, qu'on faisait entrer dans la composition de cette liqueur. Comme Louis XIV aimait beaucoup le rossolis, on en fit un auquel on donna le nom de rossolis du roi. L'usage de servir des vins de liqueur dans les diners était genéralement repandu au xviie siècle. C'était cependant une friandise dont s'abstenaient les personnes qui faisaient pro-fession de dévotion. « l'étais l'autre jour à diner près de M<sup>me</sup> de Thianges, ecrit Mme de Sévigné en 1674. Un laquais lui présenta un grand verre de vin de liqueur; elle me dit : Madame, ce garçon ne suil pas que je suis dévote. Cela nous fit rire. » La corporation des limonadiers subit beaucoup de vicissitudes. Elle fut supprimée en 1704, rétablie en 1705, supprimée de nouveau en 1706, puis rétablie en 1713. Ces vicissitudes s'expliquent par les nombreux procès qu'elle eut avec les anciennes corporations, dont le com-merce touchait au sien, telles que les distillateurs-limonadiers-vinaigriers (voy. plus loin Vinaigriers). En 1775, les limonadiers furent supprimes comme toutes les corporations; mais ils furent retablis peu de temps après et leur corporation a existe jusqu'à la révolution. Ils étaient deux cent cinquante au moment de leur institution; on en comptait plus de dix-huit cents en 1782. - Liniers. Les liniers ou marchands de lin reçurent leurs statuts d'Et. Boileau (Liere des métiers, p. 144 et suiv.). - Lormiers. Corporation creée et entretenue par le luxe féodal; elle sabriquait des brides, des mors argentes, dores, étamés ou blancs. On a les statuts des lormiers dans le Livre des métiers (p. 361 et suiv.). Cette corporation fut longtemps rennie à celle des éperonniers.

Maçons, La corporation des maçons est mentionnée dans le Liere des méliers (p. 108 et suiv.). Elle avait pour patron saint Blaise. Le siège de sa juridiction était au Palais de Justice.— Maigmants ou meignens, chaudronniers ambulants, on trouve dans la Taille de Paris sous Philippe le Bel, Adam le meignen, Estienne le meignen, Huguelin le meignen. Le mot de maignan ou meignen s'est conservé dans quelques patois provinciaux comme synonyme de chaudronnier.— Mégissiers. La corporation des mégissiers ou ouvriers préparant les peaux de mouton et de veau, est anterieure au xmr siècle. On n'en trouve point les statuts dans le Litre des métiers; mais des actes du xmr siècle constatent l'existence déjà an-

cienne de cette corporation. - Méné-triers. Les ménétriers (chanteurs et musiciens ambulants) formaient une corporation qui recut des statuts de saint Louis, et était gouvernée par un roi des ménétriers. Ils avaient pour patron saint Julien. - Menuisiers. Les menuisiers furent érigés en corporation en 1396 et reunis, en 1776, aux ébénistes, tourneurs et layetiers. - Merciers. La corporation des merciers était une des plus importantes du moyen age. Le Dit du mercier compose par un poete de cette époque, prouve qu'ils vendaient des étoffes précieuses et des objets de luxe, riches ceintures, gants fourres et brodés, aumônières ou bourses travaillées et ornées avec art, broderies d'or et d'ar-gent, etc. Cette corporation était soumise à un roi des merciers qui accordait le brevet de maître mercier. Supprimée par François Ier, rétablie par Henri III, la di-gnité de roi des merciers sut définitivement abolie en 1597. - Mesureurs. Les statuts de la corporation des mesureurs jurés pour le ble et autres denrées se trouve dans le Livre des métiers (p. 21 et suiv. ). - Meuniers. Il est question des meuniers ou fourniers des le temps de Charlemagne. Le Livre des métiers parle aussi des meuniers (p. 18 et suiv.). Miroitiers. Les fabricants de miroirs ou miroitiers furent érigés en corpora-tion en 1581. - Moleurs de buches, mesureurs-jurés qui mesuraient les bûches au mole, c'est-à-dire à l'aide d'un grand cercle en fer, conforme à l'etalon deposé au Parloir aux bourgeois (hôtel de ville). Charles VI établit des moleurs de buches à la Grève, à l'école Saint-Germain (quai de l'École) et à la bûcherie du Petit-Pont (quai Saint-Michel). - Morteliers. Les morteliers ne forment qu'une corporation avec les platriers dans le Livre des metiers (p. 108).

Orferres. Les orferres étaient une des plus anciennes corporations de Paris. On trouve leurs statuts dans le Liere des metters (p. 38 et suiv. ). Les orferres formaient un des six corps de métiers de Paris. Ils étaient en même temps bijoutiers (Dictionnaire de Jean de Garlande, à la suite de la Taille de Paris sous Philippe le Bel. Les statuts des orfevres tels qu'ils nous sont parvenus exigeaient qu'ils versassent dans une caisse, appelée boite de saint Eloi, le denier à Dieu qu'on leur payait pour toutes les ventes. Cette caisse servait à donner le jour de Pàques un diner aux prisonniers et aux pauvres de l'Hôtel-Dieu ( Liere des metiers, p. 39 ). L'orfévrerie de Paris était déjà renommée au xive siècle. Froissart, décrivant



l'entrée d'Isabeau de Bavière dans cette ville, parle des présents que les Parisiens lui offrirent. « C'étoient, dit - il, pots d'or, plats d'or, nef (vase) d'or, flacons d'or, salières d'or, lampes d'argent, etc. Or, considérez, ajoute Froissart, la grande valeur de ces présents et la puissance des Parisiens, puisqu'ils avoient couté plus de soixante mille couronnes d'or. » Les reliquaires qui nous sont parvenus de cette époque sont souvent d'une grande délicatesse de travail, et le mérite de l'œuvre égale la richesse de la matière. C'était aussi le jugement des contemporains sur les œuvres d'orfévrerie; on voit en effet, par les prix , que cite M. Leber, que la valeur artistique doublait presque toujours le prix de ces objets. - Oublieurs. Les oublieurs, oubliers ou oublayers étaient des pâtissiers qui faisalent non-seulement les patisseries, qu'on appelle oublies, mais toutes les patisseries légères qu'on nomme maintenant plaisirs et gaufres. On criait leurs patisseries dans les rues de Paris, comme on le voit par le petit poeme des Crieries de Paris :

Chaudes oublies renforcies. Galetes chaudes, eschaudés.

Les statuts des oublieurs sont de l'année 1270 (Livre des métiers, p. 350-352). — Oyers. Les oyers ou cuisiniers rôtisseurs d'oies reçurent leurs statuts d'Étienne Boileau (Livre des métiers, p. 175-178). Ils ne pouvaient s'approvisionner que dans une place située près du Louvre, entre ce châtean et le Roule. Les cuisiniers-oyers vendaient des saucisses, du beuf, du mouton et du porc rôtis. La vente du boudin noir ou boudin de sang leur était interdite; car, dit le statut, c'est périlleuse viande.

Parcheminiers. Les parcheminiers ou ouvriers qui préparaient le parchemin et le vélin se rattachaient primitivement à l'Université et étaient placés sous l'autorité du recteur. Ils formèrent une corporation distincte, au xvie siècle, et reçurent, en 1545, des statuts de Francois ler. - Passementiers. La corporation des passementiers fabriquait les broderies on passements d'or et d'argent. Elle se confondait avec celle des boutonniers (vov. plus haut) et remontait jusqu'au xme siecle. - Patenotriers. Les patenotriers, faiseurs de patenôtres ou chapelets, formaient plusieurs corporations au xiii siècle, suivant la matière dont ils se servaient (voy. Livre des métiers, p. 66-71). Les uns employaient l'os et la corne, d'autres le corail, l'ambre, le jais, etc. En 1569, ces diverses corporations furent réunies en une seule; elles furent confondues avec les plumassiers en 1718. —
Pâtissiers. Pendant longtemps les pătissiers furent réunis aux buffetiers et 
cabaretiers. Ils ne formèrent une corporation distincte qu'en 1567, ils se divisèrent alors en pâtissiers-oublieurs et
pâtissiers fabricants de pain d'épices.
Leur enseigne ciat à cette époque une
leur enseigne ciat à cette époque une
éclairer leur boutique; cette lanterne
éclairer leur boutique; cette lanterne
éclairer leur boutique; cette lanterne
de lanterne vives donné aux lanternes
des pâtissiers. Régnier en parle dans sa
satire XI, où il fait une peinture burlesque d'une vieille; il dit qu'elle

Resemblois, transparente, une lanterne vive. Dont quelque pátissier amuse les enfans, Où des oisons bridés, guenuches, éléfans, Chiens, chats, lièrres, renards et mainte étrange Courent l'un après l'autre....

- Peaussiers. Les peaussiers ou ouvriers qui préparaient les peaux reçurent des statuts du roi Jean (28 février 1357). -Peigniers. Les peigniers ou faiseurs de peignes avaient pour gardes du métier deux prud'hommes jures et assermentes nommés par le prévôt de Paris (Livre des meliers, p. 170-171). - Peintres. Les peintres ou imagiers avaient été organisés en corporation dès le temps de saint Louis (Livre des métiers, p. 157 et suiv.). Ils obtinrent quelques privileges, et, entre autres, l'exemption du guet, par la raison, dit le Livre des métiers (p. 158), « que leur métier n'appartient que au service de Notre-Seigneur et de ses saints et à l'honneur de la sainte Vierge. » Ils étaient chargés d'exécuter les peintures à fresque qui convraient les églises du moyen âge; souvent ils peignaient et ornaient d'or et d'argent les statuts des saints. Il faut placer parmi leurs principales œuvres les miniatures des manuscrits qui supposent plus de patience que de génie. Cependant quelques-unes dénotent chez les peintres-imagiers un véritable sentiment artistique. - Peintres-selliers. Les peintres-selliers, dont il est question dans le Livre des métiers, étaient occupés à orner les selles des chevaliers. - Peintres-verriers. Les peintres-verriers, auxquels on doit les remarquables vitraux des églises gothiques, formaient aussi une des corporations du moyen âge. - Pelletiers. Les pelletiers, fabricants et marchands de pelisses et sourrures étaient une des principales corporations XIII siècle (voy. plus haut Fourreurs). Les pelletiers resterent un des six corps de métiers de Paris. - Platriers. Les platriers sont mentionnés dans le Licre des

métiers (p. 107 et suiv.), à côté des macons et des tailleurs de pierres comme faisant partie de la même corporation. -Plombiers. Les statuts de la corporation des plombiers datent du mois de juin 1648. Les plombiers y sont qualifies mattres plombiers-fontainiers. — Poissonniers. Cette corporation recut ses statuts d'Et. Boileau (Livre des metiers, p. 263 et suiv.); elle se divisait en poissonniers d'eau douce et poissonniers d'eau de mer. Les prud'hommes, qui administraient la cor-poration, étaient nommés par le mattre queux ou maître cuisinier du roi. Ils juraient de réserver pour la table du roi le plus beau poisson du marché. — Potiers. Les potiers d'étain et les potiers de terre formaient deux corporations distinctes à l'époque de saint Louis (Livre des mé-tiers, p. 40 et 190). — Poulailliers. La corporation des poulailliers, dont les statuts se trouvent dans le Livre des métiers (p. 178-180), apprêtait et vendait des volailles, du gibier et d'autres denrées. Trois prud'hommes jurés et assermentés gonvernaient cette corporation. - Pourpointiers. Cette corporation fut organisée en 1323, et réunie en 1655 à celle des tailleurs

Regratiers. Les regratiers ou marchands en détail formaient une corporation considérable dès le XIII\* siècle (Livre des metiers, p. 31-33). Ils remplaçaient les fruitiers et marchands de conestibles de nos jours, vendaient du poisson cuit, de la viande cuite, du sel, des pommes et toute espèce de fruits, de l'ail, de l'oignon, des châtaignes, des dattes, des figues, des raisins, du cumin, du poivre, de la cannelle et de la réglisse. Ils étaient épiciers en même temps que fruitiers. — Rôtisseurs. Les rôtisseurs furent d'abord appelés oyers, et c'est sous ce nom qu'ils sont désignes dans les statuts d'Étienne Boileau (voy. plus haut Oyers). Dans la suite, on les nomma sauciers et traiteurs (voy. ces mots).

Savatiers. Voy. plus haut Cavatiers.—
Sauciers. Les sauciers reçurent leurs premiers statuts en 1394. Cent vingt ans après, en 1514, Louis XII les érigea en corporation. Ils ne se bornaient pas à la confection des sauces, ils distillaient l'eau-de-vie, et préparaient la moutarde et le vinaigre. Dans les lettres patentes que le roi leur accorda, il les qualifie de sauciers, moutardiers, vinaigriers, distillateurs en eau-de-vie et esprit-de-vin, et buffetiers. Cette corporation se subdivisa plus tard en autant de branches qu'il y avait de métiers réunis; de là vinrent les distillateurs, moutardiers-vinai-griers, traiteurs et rôtisseurs.—Selliers.

Comme à l'époque de la chevalerie, les selles recevaient des ornements de toute espèce, la corporation des selliers avait une grande importance. Les statuts, que leur donna Étienne Boilean, parlent des peintres-selliers ( Livre des métiers, p. 206 et suiv.) parce que l'on peignait sur les selles les armoiries des chevaliers. Les peintres-selliers avaient le privilège de nommer les prud'hommes qui gouvernaient leur corporation. - Serruriers. Les serruriers étaient organisés en corporation dès le xine siècle ( Livre des metiers, p. 51-52); leurs statuts furent revises en 1543 et 1650. Il fallait pour être recu maître cinq ans d'apprentissage, suivis de cinq ans de compagnonnage.

Tabletiers. Cette corporation, qui comprenait les ébénistes, les tourneurs, tailleurs d'images et faiseurs de peignes, recut, en 1507, des statuts qui furent plusieurs fois renouveles. -Taillandiers. Les taillandiers, qui fabriquaient les outils nécessaires pour les charpentiers, charrons, tonneliers, etc., étaient une des plus anciennes corporations. — Tailleurs. La corporation des tailleurs de robes recut des statuts d'Étienne Boileau (Livre des métiers, p. 142-144). Lorsque l'usage des robes ent fait place, pour les hommes, à celui des habits, cette corporation prit le nom de communauté des mattres marchands tailleurs d'habits. lls reçurent, en 1655, de nouveaux status qui ont duré jusqu'a la suppression des corporations. — Tailleurs de pierres. Les maîtres tailleurs de pierres ou tailleursimagiers du moyen age étaient souvent d'habiles sculpteurs, comme le prouvent les ornements des églises des xine, xive et xve siècles (voy. EGLISE). Ils se nommaient eux-mêmes maitres des pierres vives, parce qu'ils savaient animer la pierre et lui donner une forme vivante. On trouve leurs règlements dans le livre d'Étienne Boileau. - Talemeliers ou Talmeliers. Nom donné autrefois aux boulangers (voy. dans ce Dictionnaire Bou-LANGERS). — Tanneurs. Les tanneurs furent érigés en corporation en 1345. Quatre prud'hommes jurés avaient la garde et surveillance du métier. - Tapissiers. Le Livre des métiers (p. 126-130) mentionne plusieurs corporations de tapissiers. La première était la corporation des marchands de tapis sarrasinois ou tapis précieux que l'on tirait de l'Orient. Il n'y avait qu'un très-petit nombre de maitres tapissiers qui tinssent ces objets de luxe réservés pour les églises et les châteaux. L'autre corporation s'occupait des gros tissus de laine qui servaient de couvertures et pour d'autres usages. -



Taverniers. Les taverniers payaient au roi un droit de chantelage (Livre des métiers, p. 28-29); ils faisaient crier leur vin par les rues de Paris, et ne pouvaient que vendre du vin sans fournir pain ni viande. Une ordonnance de 1674 exigeait qu'ils eussent à leur porte un bouchon et une enseigne; il leur était défendu, ainsi qu'aux cabarctiers, de vendre du vin en bouteilles. En 1680, ils obtinrent de servir des viandes cuites à ceux qui viendraient boire dans leurs tavernes, pourvu toutefois que ces viandes fussent fournies par un rôtisseur ou par un char-- Teinturiers. Les teinturiers cutier. formaient une corporation distincte dès le xur siècle, comme on le voit dans le Lévre des métiers (p. 135 et suiv.). — Tisserands Il y avait à Paris, au XIII siècle, deux espèces de tisserands : les tisserands-drapiers, dont les statuts se trouvent dans le Livre des métiers (p. 113 et suiv.), et les tisserands de toile, qui ne recurent de statuts qu'en 1285 (ibid., p. 392 et suiv.). Les premiers pouvaient exercer le métier de teinturiers, d'après l'autorisation qu'ils en avaient reçue de la reine Blanche, mais seulement dans deux maisons de Paris. — Tonneliers. Les tonneliers de Paris ne faisaient point le guet entre la Madeleine et la Saint-Martin d'hiver, parce qu'à cette époque ils devaient une journée au roi (Livre des métiers, p. 426). Il ne faut pas confondre les simples tonneliers avec les barilliers qui ne faisaient que les barils cerclés de Trefiliers. Le Livre des métiers fer. -(p. 61-64) donne les statuts de deux corporations de tréfiliers, l'une de tréfiliers de fer ; l'autre de trépliers d'archal. Cette industrie, qui est presque entièrement abandonnée aujourd'hui, ne comptait au xine siècle qu'un petit nombre de maîtres. -Traiteurs. Les fraiteurs avaient fait partie primitivement de la corporation des sauciers; ils s'en separèrent vers la fin du xvi siècle et formèrent une corporation spéciale, en 1599, sous le nom de mattres-queux-cuisiniers et porte-chappes (voy. sur l'origine de ce dernier nom le mot Queux dans le dictionnaire. En 1663, Louis XIV donna de nouveaux statuts aux cuisiniers-traiteurs. L'article 31 est ainsi comen : « Il y a toujours en tant de agapter pour les écoyers-de-cuisine, pragers . haneurs et enfants-de-misine do rea, des reines, princes et princesses, que licamifia se presenterint pour atra actione en adite communante. 119 7 319road sague in faisant appemir te eurs become as settlents to our multi, mus on the sail team of formalité line or present a l'article 10 inste toe es teste

teurs établis dans les faubourgs et banlieue de Paris ne pourront se dire mattres que quand ils auront été examinés et approuvés des jurés du corps, et cela, « afin que ladite communauté demeure dans l'estime que l'on a conçue à son

égard. »

Vinaigriers. Les vinaigriers-moutardiers furent érigés en corporation en
1394. Louis XII leur donna, en 1514, des
statuts qui prouvent qu'ils parcouraient les
rues de Paris en criant et demandant qui
voulait vendred el a lie. Confondus longtemps avec les sauciers, les vinaigriers
s'en séparèrent en 1599. — Verriers. Les
verriers jouissaient de grands privilèges
qui remontaient au xivesiècle. Les gentilshommes-verriers, comme on les appelait,
ne formaient pas une corporation, mais
ils avaient obtenu de Philippe de Valois
(1330) le monopole de la fabrication du
verre. Ils le conservèrent jusqu'à la révolution.

CORPORATIONS ECCLÉSIASTIQUES.— Voy. Abbaye et Clergé régulier.

CORPS LEGISLATIF. - Le nom de corps législatif a été adopté pour la première fois par la constitution de 1791, pour désigner l'assemblée des représentants de la nation. Les constitutions promulguées en 1793, 1795, 1799 et 1804, ont conservé cette expression. Abandonnée après la chute de l'empire, elle a été reprise en 1852. La constitution proclamée à cette époque par le président de la république appelle corps législatif l'assemblée nationale élue par le suffrage universel, et établit les principes suivants : L'élection a pour base la population; il y aura un député au corps législatif à raison de trente-cinq mille électeurs ; les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste. Ils ne recoiventaucun traitement; ils sont nommés pour six ans. Le corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt. Les sessions ordinaires du corps législatif durent trois mois: ses séances sont publiques; mais il doit, si quelque membre le demande, se former en comité secret. Le président et les vice-présidents du corps legislatif sont nommés par le président de la republique pour un an ; ils sont choisis parmi les députés. Les ministres ne peuvent être membres du corps législatif. Aucune pétition ne peut lui être adressée. Le president de la république convoque, ajourne, proroge et dissout le corps lègislater. Ro cas de dissolution, le président de la république doit en convoquer un nonveau dans le delai de six mois. Le fernet inganique du 22 mars a réglé la mustitution du corps legislatif. Aussitot



après la réunion de cette assemblée, le président procède, avec les quatre plus jeunes membres présents à la division de l'assemblée en sept bureaux par la voie du tirage au sort. Les sept bureaux, ainsi formés, sont présidés par le doyen d'age de chaque bureau; le plus jeune membre présent faisant les fonctions de secrétaire. Ils procèdent, sans dé-lai, à l'examen des procès-verbaux d'é-lection qui leur sont répartis par le président du corps législatif, et chargent un ou plusieurs de leurs membres d'en faire rapport en scance publique. L'assem blée statue sur ce rapport. Si l'élection est déclarée valable, l'élu prête, séance tenante, ou, s'il est absent, à la première séance à laquelle il assiste, le serment prescrit par l'article 14 de la constitution, et le président du corps législatif prononce ensuite son admission. Le député qui n'a pas prêté serment dans la quinzaine du jour où les élections ont été déclarées valides, est reputé demissionnaire. En cas d'absence, le serment peut être prêté par écrit, et doit être, en ce cas, adressé par le député au président du corps législatif dans le délai ci-dessus déterminé. Après la vérification des pouvoirs, et sans attendre qu'il ait été statué sur les élections contestées ou ajournées, le président du corps législatif fait connaître au président de la république que le corps législatif est constitue.

Les projets de loi présentés par le président de la république sont apportes et lus au corps législatif par les conseillers d'Etat commis à cet effet, ou transmis, sur les ordres du président de la république, par le ministre d'Etat au president du corps législatif, qui en donne lecture en seance publique. Ces projets sont imprimes, distribues et mis à l'ordre du jour des bureaux qui les discutent et nomment au scrutin secret et à la majorité, une commission de sept membres, chargée d'en faire rapport. Tout amendement prove-nant de l'initiative d'un ou plusieurs membres, est remis au président et transmis par lui à la commission. Toutefois, aucun amendement n'est reçu après le dépôt du rapport fait en séance publique. Les au-teurs de l'amendement ont le droit d'être entendus dans la commission. Si l'amendement est adopté par la commission, elle en transmet la teneur au président du corps législatif, qui le renvoie au conseil d'État, et il est sursis au rapport de la commission jusqu'à ce que le conseil d'Etat ait émis son avis. Si l'avis du conseil d'Etat, transmis à la commission par l'intermédiaire du président du corps législatif, est favorable, ou qu'une nouvelle re-

de

daction admise au conseil d'État soit adoptée par la commission, le texte du projet de loi à discuter en séance publique sera modifié conformément à la nouvelle rédaction adoptée. Si cet avis est défavorable ou que la nouvelle rédaction admise au conseil d'État ne soit pas adoptée par la commission, l'amendement sera considéré comme non avenu. Le rapport de la commission sur le projet de loi par elle examiné est lu en séance publique, imprimé et distribué vingt-quatre heures au moins avant la discussion. A la séance fixée par l'ordre du jour, la discussion s'ouvre et porte d'abord sur l'ensemble de la loi, puis sur les divers articles ou chapitres, s'il s'agit de lois de finances. Les articles sont successivement mis aux voix par le président. Le vote a lieu par assis et leve ; si le bureau déclare l'epreuve douteuse, il est procedé au scrutin. S'il intervient sur un article un vote de rejet, l'article est renvoyé à l'examen de la commission. Chaque député peut alors dans la forme prévue par le décret, présenter tel amendement qu'il juge convenable. Si la commission est d'avis qu'il y a lieu de faire une proposition nouvelle, elle en transmet la teneur au président du corps législatif qui la renvoie au conseil d'État. Après le vote sur les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet de loi. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue. Le scrutin est dépouillé par les se-cretaires, et proclamé par le président, La présence de la majorité des députés est nécessaire pour la validité du vote. Si le nombre des votants n'atteint pas cette majorité, le président déclare le scrutin nul, et ordonne qu'il y soit procede de nouveau. Le corps legislatif ne motive ni son acceptation ni son refus; sa décision ne s'exprime que par l'une de ces deux formules : le corps législatif a adopté, ou le corps législatif n'a pas adopté. Les proclamations du president de la république portant ajournement, prorogation ou dissolution du corps législatif, sont lues en seance publique, toute affaire cessante, et le corps législatif se sépare à l'instant.

La police des seances appartient au président qui ouvre et ferme la séance, indique l'ordre du jour, rappelle à l'ordre les orateurs qui s'en écartent, et suspend la séance en se couvrant, si elle devient trop tumultueuse. Les procès-verbaux des séances sont confies, sous la surveillance du président du corps législatif, à des rédacteurs spéciaux qu'il nomme et qu'il peut révoquer. Ils sont signés du président, lus par l'un des secrétaires à la séance suivante et transcrits sur deux registres signés également du président.

Le président du corps législatif règle, par un arrêté spécial, le mode de communication du procès-verbal aux journaux, conformement à l'article 42 de la constitution. Tout membre peut, après en avoir obtenu l'autorisation, faire imprimer et distribuer à ses frais le discours qu'il a prononcé. Deux questeurs, nommes par le président de la république, sont charges d'ordonnancer, conformément aux arrêtes pris par le président du corps legislatif et sur les délégations de crédit faites par le ministre d'Etat, les dépenses du personnel et du matériel. Le president peut leur deleguer tout ou partie de ses pouvoirs administratifs. Toute marque d'improbation ou d'approbation est interdite; la personne qui troublerait l'ordre, de quelque manière que ce fut, serait sur-le-champ exclue des tribunes par les huissiers et traduite, s'il y a lieu, devant l'autorité competente.

CORPS DE MÉTIERS. — Paris avait six principaux corps de métiers: d'arapiers, épiciers, merciers, bonnetiers, pelletiers et orfécres. Yoy. Corporation.

CORPS DE VILLE. — On appelait ainsi l'ensemble des magistrats municipaux, prévôt des marchands, maires, échevins, jurés, etc. Voy. Commune et Municipa-LITÉ.

CORPS FRANCS. — Troupes mercenaires qui composaient une grande partie des ansiennes armées. Voy. ARMÉE. — Dans les guerres de la révolution et de l'empire, on organisa quelques compagnies qui n'étaient pas soumises à la discipline ordinaire et qu'on appela corps francs.

CORRECTEURS DES COMPTES. — Magistrats établis par Charles VI, en 1410, à la chambre des comptes de Paris pour reviser les comptes. La chambre où ils se réunissaient se nommait chambre de correction. Ils étaient au nombre de trentehuit, au xviii\* siècle, dans la chambre des comptes de Paris. Ils portaient une robe de damas noir et marchaient après les conseillers-maîtres et avant les conseillers-auditeurs.

CORVÉES. — On appelait corrées des services de corps ou des redevances auxquels étaient astreints les habitants de certaines terres. Il y avait des corrées publiques exigées par le souverain, et des corrées particulières dues aux seigneurs (voy. FEODALITÉ). Les corrées ont été abolies par l'assemblée constituante (nuit du 4 août 1789 et loi du 15 mars 1790). Cependant les corrées

réelles furent maintenues; on appelait ainsi les obligations imposées à raison de la terre que l'on possédait et pour lesquelles on pouvait se faire remplacer. Elles étaient fort différentes des corrées personnelles dont le vassal était tenu de s'acquitter en personne.

COSCINOMANCIE. — Pratique superstitieuse qui avait surtout pour but de découvrir l'auteur d'un vol; elle consistait à élever un crible que l'on faisait tourner sur deux doigts en prononçant certains noms. On croyait que la personne au nom de laquelle le crible tournait avait commis le vol.

COSTUME, - VOY. HABILLEMENT.

COTEAUX (Ordre des). — Association de gourmets au xviie siècle.

COTEREAUX. — Soldats mercenaires armés de longs couteaux. Voy. Armée et Armes.

COTEREL. — Long couteau dont étaient armés les fantassins aux XIII°, XIV° et xv° siècles. On l'appelait aussi coustil. Des deux mois coterel et coustil vinrent les noms de cotereaux et de coustiliers. Voy. Armée et Armes.

COTIGNAC. — Confitures sèches trèsestimées aux xvi\*, xvii\* et xviii\* siècles; on recherchait surtout le cotignac d'Orlèans et de Mâcon.

COTTE D'ARMES. — Vêtement que les chevaliers portaient sur leur armure. Voy. HABILLEMENT.

COTTE DE MAILLES. — Armure composée de mailles de fer entrelacées. Voy. Armes.

COTTE HARDIE. — Longue robe que portaient les hommes et les femmes au moyen âge et surtout au XIII° siècle. Voy. HABILLEMENT.

COTTE MORTE. — Héritage d'un religieux qui revenait de droit au couvent. Voy. RELIGIEUX.

COUCHER DU ROI. - Voy. ÉTIQUETTE.

COUCHETTE. — On appelait autrefois couchette tout lit qui avant moins de six pieds en carré. Voy. Lit.

COUCOU. - Espèce de voiture. Voy. Voiture.

COULE. — Robe des moines garnie d'un capuchon; on l'appelait aussi cuculle.

COULEURS NATIONALES. - Voy. AR-

COULEUVRINE. -Pièce d'artillerie dont la forme rappelait celle de la couleuvre. Voy. Armes.

COUPOLE. - On appelle coupole une voûte qui ressemble à une coupe renversee et qui forme le toit d'un édifice circulaire. Beaucoup de temples des anciens étaient circulaires; la coupole est par conséquent une invention des anciens Les coupoles antiques avaient la forme d'un demi-globe; celles des modernes ont généralement une forme elliptique; elles sont plus hautes que larges. « Cette forme, dit Millin, paraît préférable à celle du demi-globe, non-seulement parce qu'elle offre un coup d'œil plus agréable, mais aussi parce que la voûte acquiert plus de solidité. On ne termine pas absolument la voûte des coupoles. Au sommet, on laisse une ouverture pour que la lumière puisse y entrer. Cette ouverture reste tantôt sans être couverte, ainsi qu'on le voit à la Rotonde de Rome (ancien Panthéon); tantôt on la couvre d'une petite tour ouverte des deux côtes; ce qu'on appelle communément lanterne. » L'intérieur des coupoles est le plus souvent orné de dorures ou de peintures à fresque. Quelquefois les coupoles sont construites en bois; les murs de soutien peuvent en ce cas être moins forts que lorsque la coupole est en pierre. Il existait autrefois à la halle au blé de Paris une coupole en petites planches de sapin, construite d'après un procedé inventé par Philibert de Lorme. Cette coupole, remarquable par son élégance et sa légèreté, a été brûlée en 1800. Les coupoles les plus célèbres de France sont celles des invalides, de Sainte-Geneviève, du Val-de-Grace et de la Sorbonne.

COUR. - Espace entouré de murs et de bâtiments. Les cours des anciens étaient souvent pavées de compartiments de marbre ou de mosaïque, comme on le voit dans les maisons découvertes à Pompeï. Chez les modernes, un pareil luxe est rare. On ne le trouve guère que dans les palais des rois, par exemple à Versailles, où l'une des cours porte encore le nom de cour de marbre. Quant à la forme, à la grandeur et à la disposition des cours, elles tiennent aux usages particuliers des siècles et des pays. Avant que les voitures fussent devenues communes, on donnait moins d'étendue aux cours. - On appelle encore cour, dans certaines parties de la France, un terrain planté d'arbres fruitiers et couvert de gazon, qui entoure la principale habitation d'une exploitation rurale. Les cours des fermes du pays de Caux ont un caractère

particulier; elles sont entourées d'un fossé assez profond le long duquel s'élève une double et quelquefois une triple ceinture de grands arbres. Chaque ferme est ainsi encadrée dans un massif de verdure. Quelques auteurs ont vu dans cet usage un souvenir des temps féodaux, oh chaque seigneur vivait isolé et enfermé dans un manoir entouré de profonds fossés. D'autres, avec plus de vraisemblance, attribuent cette contume à la nécessité de garantir les maisons des vents de la mer, qui soufflent avec violence sur le plateau appelé pays de Caux. Yoy. l'ouvrage de M. Ant. Passy sur la géologie de la Seine-Inférieure.

COUR. - Voy. ÉTIQUETTE et MAISON DU ROI.

COUR (Basse). — Voy. CHATEAU FORT.

COUR (Haute). — Tribunal chargé de juger les crimes politiques. Voy. HAUTE COUR.

COUR DE CASSATION. — Tribunal suprême établi par la constitution de 1791. Voy. Tribunaux.

COUR DES COMPTES. - Voy. CHAM-BRE DES COMPTES et FINANCES.

COUR DES MIRACLES. — Quartier réservé aux vagabonds ou truands. Voy. TRUANDERIE.

COUR DES PAIRS. - Voy. PAIRS DE FRANCE.

COUR DU ROI. - Voy. Conseil D'ETAT et PARLEMENT.

COUR MARTIALE. - Voy. TRIBUNAUX EXTRAORDINAIRES.

COURONNE. - La couronne, symbole de puissance, prenait des formes et des ornements différents d'après la biérarchie des dignités. Pendant longtemps, toutes les couronnes furent ouvertes. Sous la première race les rois de France portaient en général un diadème de perles, pareil à celui qu'on voit sur les médailles des empereurs romains. Charlemagne et ses successeurs qui furent en même temps rois de France et empereurs d'Occident, adoptèrent la couronne fermée, surmontée du globe et de la croix. Sous Charles le Chauve, la couronne impériale était composée d'un diadème d'un double rang de perles et d'un bonnet surmonté d'une croix. Mais, après l'extinction des Carlovingiens, les rois de France revinrent à la couronne ouverte. Au commencement de la troisième race, les rois portaient un cercle d'or qui dans la suite fut rehaussé de fleurs de lis. Quelquefois la couronne

s'adaptait à un bonnet, comme le prouvent des portraits authentiques de Charles VII, de Louis XI et de Louis XII. François Ier reprit la couronne fermée, pour ne pas laisser à Charles-Quint un signe de supériorité. On conserve à la Bibliothèque nationale la couronne qu'on plaçait sur la tête des rois à la cérémonie de leur sacre ; c'est un bonnet de velours violet, orné de fleurs de lis brodées en or. La couronne est fermée et composée de huit ares, et surmontée d'une fleur de lis au lieu d'un globe impérial. Les ducs, marquis, comtes et vicomtes portèrent toujours la couronne ouverte. Les ducs de la maison de Bourgogne avaient adopté les premiers une couronne comme signe de leur dignité; ils ne la portaient pas sur leur casque, mais sur leur écu. Au xviº siècle, les marquis, les comtes et les vicomtes placèrent aussi une couronne sur leurs armes. La couronne des ducs était toute à fleurons. Quelques-unes, comme celle des ducs d'Orléans, étaient garnies de huit lis; celle des Condé n'avait que quatre lis mélangés de quatre autres fleurons. La couronne du dauphin différait de celle des autres princes en ce qu'elle avait deux arcs, chacun composé de deux dauphins dont les queues se touchaient, et en ce qu'elle était surmontée d'une fleur de lis comme la couronne royale. Les couronnes de marquis consistent en un cercle garni de quatre feuilles; l'espace d'une feuille à l'autre était occupé par trois pointes ornées de perles. Celles des comtes étaient composées d'un cercle garni tout autour de pointes avec de grandes perles. Les couronnes des vicomtes consistaient en un cercle avec quatre doubles pointes surmontées d'une grande perle. Celles des barons se composaient d'un cercle entouré de plusieurs cordons de perles,

COURONNE D'OR ET D'ARGENT. — Monnaies qui ont eu cours en France sous Philippe de Valois et Jean le Bon. Elles tiraient leur nom de ce qu'elles portaient l'empreinte d'une couronne.

COURONNE (Officiers de la). - Voy. Officiers.

COURONNE (Ordre de la). — On a prétendu que Charlemagne avait fondé sous ce nom un ordre de chevalerie; mais cette tradition ne mérite aucune con-

COURONNEMENT. - Voy. SACRE. COURRIER. - Voy. Postes.

COURS, .— Lieux destinés primitivement aux courses de chevaux. L'usage de ces cours nous vient d'Italie, où l'on ap-

pelle quelquefois cours (corso) la plus belle et la plus grande rue; c'est là que, dans les jours de fête, ont lieu les courses de chevaux. Ces courses se font le plus souvent dans de longues allées droites qui en ont pris le nom de cours. Ainsi, à Paris, la grande allée plantée sous la régence de Marie de Médicis s'appelait le cours ou le cours la Reine, c'est maintenant la principale avenue des Champs-Elysées. Les cours sont devenus pour presque toutes les villes des promenades publiques qui en augmentent la beauté et la salubrité.

COURS D'AMOUR. — Réunions de dames, de chevaliers et de troubadours qui jugeaient des questions délicates sur l'amour.

COURS D'APPEL. - Yoy. APPEL (Cour d') et TRIBUNAUX.

COURS DES AIDES. - Les cours des aides étaient des tribunaux chargés de juger et décider, en dernier ressort, tous procès civils et criminels, concernant les impôts appelés aides, gabelles et tailles. La cour des aides de Paris fut établie en 1355. Les états ayant accordé, à cette époque, une aide de huit deniers pour livre sur toutes les denrées qui seraient vendues, nommèrent des receveurs généraux pour la perception de cet impôt. Il y eut ainsi neuf généraux pour la justice des aides qui constituèrent la première cour des aides. Leur juridiction, longtemps contestée par les parlements et les chambres des comptes, ne fut définitivement reconnue que sous Charles VII. Depuis Henri II. ce tribunal ne fut plus désigné que sous le nom de cour des aides. Il avait seul le droit d'interpréter les ordonnances relatives aux impôts. De nouvelles cours des aides furent établies successivement à Montpellier en 1437, à Périgueux (cette dernière fut transférée à Clermont-Ferrand en 1557), à Bordeaux en 1637, et à Montauban en 1681. Dans d'autres villes les cours des aides étaient réunies aux parlements ou aux chambres des comptes. Ainsi la cour des aides de Rouen fut unie au parlement de Normandie en 1629; celle de Grenoble, créée en 1638, eut le même sort en 1658; il en fut de même des cours des aides de Dijon, Rennes, Pau, Metz et Dôle.

COURS DES MONNAIES. — Les cours des monnaies étaient des juridictions souveraines établies à Paris et à Lyon, et jugeant en dernier ressort tous les procès relatifs aux monnaies. La cour des monnaies de Paris datait du règne de Jean (1358); celle de Lyon avait été instituée

par Lonis XIV, en 1704: elle fut supprimée en 1771. La cour des monnaies de Paris a été abolie à l'époque de la révolution.

COURS PLÉNIÈRES. - On désigne sous ce nom les assemblées solennelles que réunissaient les rois de la troisième race pendant les xie, xiie, xiiie, xive et xve siècles. Il est question de cours plénières dès le xie siècle dans des chartes, où des seigneurs particuliers obtiennent l'autorisation de tenir ces assemblées. Ainsi, Guillaume le Batard, duc de Normandie et roi d'Angleterre, accorde à l'église de Durham de tenir librement et à perpétuité sa cour plénière (ut curiam suam plenariam libere et quiete in perpetuum habeat). Les vassaux devaient se rendre à ces cours plénières. Ordinairement ces assemblées étaient accompagnées de fètes et de tournois. Ce fut surtout dans les cours plénières tenues par les rois que la féodalité déploya toutes ses pompes. Joinville, décrivant la cour plénière de Saumur (1241), dit qu'il ne se rappelle pas « avoir vu tant de surcots (vêtement qui se mettait sur la robe appelée cotte ) ni d'autres garniments de draps d'or à une fête, comme il y en avait à celle-là. » Froissart et les chroniqueurs des xive et xve siècles nientionnent souvent des fêtes royales qu'ils ne désignent pas toujours sous le nom de cours plénières, mais qui ont le même caractère. « La veille de Noël, dit Froissart parlant de Charles VI, le roi de France alla tenir son état au palais, où il célébra moult solennellement la fète de la nativité de Notre-Seigneur, et est à savoir que ledit jour le roi se séoit à table à diner. Le roi était assis au milieu de la table, moult noblement orné et vêtu d'habillements royaux. Étaient pour ce jour venus devers le roi et à son mandement quantité de princes, c'est à savoir le roi de Navarre, les ducs de Berry, de Bourgogne, de Bourbon, de Brabant, le duc Guillaume, comte de Hainaut, le duc de Lorraine, le duc de Bavière, frère de la reine, et bien dix-neuf comtes et plusieurs autres jusqu'au nombre de dix-huit cents chevaliers, sans les écuyers ayant accompagné les princes. » Le même historien parlant encore de Charles VI et du jour de Noël s'exprime ainsi : « Pour celui jour se tenaient près du roi moult de nobles du royaume de France, ainsi qu'à une telle solennité les seigneurs vont voir volontiers le roi, et est l'usage. » Les rois distribuaient souvent, dans ces fètes, de riches vêtements aux principaux seigneurs de leur suite. Saint Louis profita de cet le continuateur de Monstrelet; il y fit ses

usage pour entrainer un grand nombre de ses vassaux à la croisade. Il fit broder des croix sur les robes qu'il leur distribua, et, après les avoir revêtues, les seigneurs se crurent engagés d'honneur à cette expédition et accompagnèrent le roi. Dès le ixe siècle, il est question de ces distribu-tions de robes. « L'empereur, dit le moine de Saint Gall en parlant de Louis le Débonnaire, l'empereur distribua des présents à tous ses serviteurs, suivant leur qualite; c'étaient des baudriers et de riches vêtements, ou des saies de diverses couleurs pour les personnages d'un rang inférieur. » Au xive siècle, on trouve encore ces livrées (c'était le nom qu'on donnait aux vêtements qu'on livrait ainsi aux seigneurs) mentionnées dans les comptes des argentiers du roi. Les comptes de Jean de La Fontaine, argentier du roi en 1351, prouvent qu'on en distribuait à Noël, à la Chandeleur, à la Pentecôte, à la mi-août et à la Toussaint.

Les rois paraissaient ordinairement,

dans les cours plenières, couronne en tête et revêtus de tous les insignes de la souveraine puissance. Philippe de Valois, dans son testament en date du 2 juillet 1350, donne tous ses joyaux à la reine Blanche sa femme, « exceptée tant seulement notre couronne royale, de laquelle nous avons usé ou accoutumé d'user en grandes fêtes et solennités, et de laquelle nous usames à la chevalerie de Jean notre aîné fils. » De là l'expression de fête ou cour couronnée (curia coronata), qui sert souvent à désigner les cours plénières. A ces fêtes accouraient ordinairement des ménestrels (voy. du Cange, des cours et des fêtes solennelles des rois de France). Sous ce nom étaient compris ceux qui jouaient des nacaires ou tymbales, du cornet, de la flûte behaigne (bohémienne), de la trompette, de la vielle, etc. Ils sont tous nommés dans un compte de l'hôtel du duc de Normandie et de Guienne, en date de 1348. Là aussi se réunissaient des jongleurs (joculatores) et autres baladins chargés d'amuser la cour par leurs facéties. Souvent ils dépassaient toutes les bornes et provoquaient des plaintes dont on trouve un echo dans plusieurs

Un des derniers exemples de cour plenière se trouve dans l'histoire de Louis XI. Après son sacre, il vint à Paris. « Il s'en alla tout droit à l'église Notre-Dame, dit

écrivains de l'époque, et principalement dans Jacques de Vitry ( Histoire, livre II,

chap. III). Les rois leur faisaient trop sou-

vent de riches présents et se plaisaient à

témoigner leur magnificence en faisant

largesse à ces bouffons.

dévotions et y fit serment tel que les rois ont accoutumé de faire à leur première entrée dans la ville; puis remonta à cheval et s'en alla au palais, qui étoit tendu et paré moult noblement; et là il tint cour plénière et y soupa, et avec lui, à sa table, soupèrent les pairs de France et ceux de son sang." Yoy. du Cange, des cours et des fêtes solennelles des rois de France.

COURS PRÉVOTALES. — Tribunaux présidés par les prévôts. Voy. Prévôts.

COURS ROYALES. - VOy. TRIBUNAUX.

COURS SOUVERAINES. — On appelait, dans l'ancienne monarchie, cours soure-raines, celles qui jugeaient sans appel, comme les parlements, chambres des comptes, cours des aides, cours des monaics et le grand conseil institué par Charles VIII.

COURSE AMBITIEUSE. — Lorsqu'on envoyaltun courrier à Rome pour solliciter un bénéfice avant qu'il fût vacant, on nommait cette démarche course ambitieuse, et les provisions que l'on obtenait par ce moyen étaient frappées de nullité. Yoy. Bénéfices ecclésiastiques.

COURSE DE CHEVAUX. - Voy. CHE-

COURSE DU CHEVAL DE SAINT-VIC-TOR.—Fête populaire de Marseille. Voy. Fêtes.

COURTAGE. — Droit prélevé par les courtiers qui servent d'intermediaires pour la vente des marchandises.

COURTIERS. - Les corporations de courtiers remontent à une époque fort ancienne; on en trouve dès le xiiie siècle (voy. Corporation). Ils servaient primitivement d'intermédiaires pour toutes les transactions commerciales, même pour les achats, ventes et négociations de rentes, changes, billets, etc. Ce fut seulement en 1572 que les agents de banque et de change devinrent distincts des courtiers. Le code de commerce (art. 77) admet quatre classes de courtiers : les courtiers de marchandises, d'assurances, de transport par terre et par eau, et les courtiers interprètes et conducteurs de navires ; mais , dans la pratique, il n'y a jamais cu de courliers de transport par terre et par eau. Les courtiers sont nommes par le chef de l'État; ils sont tenus de fournir un cautionnement, de prêter serment et de payer patente. Les gourmets ou courtiers gourmets piqueurs de vins, établis à l'entrepôt de Paris pour y servir d'intermediaires entre les vendeurs et les acheteurs, ont le même droit que les courtiers

de marchandises. Ils sont nommés par le ministre de l'intérieur sur la présentation du préfet de police. Pour toutes les autres denrées, ce sont les courtiers de marchandises qui servent d'intermédiaires. Les courtiers d'assurances dressent les contrats d'assurances et les garantissent par leur signature. Les courtiers interprètes traduisent, en cas de procès, les charles-parties (voy. ce mot), contrats et autres actes commerciaux. Les courtiers conducteurs de navires se bornent aux actes nécessaires pour l'affrétement ou louage d'un navire.

COURTIL ou COURTILLE. — On donnait autrefois ce nom aux jardins publics; on s'en sert encore dans quelques contrées.

COURTINE. - Partie des fortifications.
Voy. FORTIFICATIONS.

COURTISANS. — Les cours et les courtisans ne datent en France que du xvi siècle, époque où François les introduisit une étiquette qui devint beaucoup plus minutieuse sous Louis XIV. Voy. ÉTI-QUETTE et MAISON DU ROI.

COUSIN. — Les rois de France donnaient le nom de cousin, dans leurs lettres, aux cardinaux et aux maréchaux. Voy. Étiquette.

COUSINAGE. - Voy. Sociétés secrètes.

COUSTIL. - Long couteau dont étaient armés les fantassins au xye siècle.

COUTEAUX. - VOY. TABLE.

COUTELIERS. - VOY. CORPORATION.

COUTEPOINTIERS. — Ouvriers qui fabriquaient les objets de literie. Voy. Cor-PORATION.

COUTIL. — Long couteau dont étaient armés les fantassins au xve siècle.

COUTILLIER. — Fantassin armé du coutil ou coustil. Voy. Armée.

COUTUMES. — On appela d'abord contumes des usages ayant force de loi, puis des lois écrites et particulières à chaque localité. Voy. Droit coutumes.

COUTUMIER. — Un coutumier était un recueil de coutumes. Chaque province avait son coutumier; on disait un coutumier de Normandie, d'Anjou, etc.

COUTUMIER (Droit). — Droit contenu dans les anciennes coutumes. Voy. Duoit coutumier.

COUVENT. — Réunion de religieux ou de religieuses. Voy. Abbaye et Religieux.



COUVRE-FEU. — Mesure de police qui enjoignait d'éteindre le feu et la lumière à luit heures. On sonnait, à cette heure, le couvre-feu. Voy. Police.

CRANEQUIN. — Instrument en fer qui servait à bander l'arbalète.

CRANEQUINIERS. — Soldats armés d'arbalètes à cranequin. On trouve des cranequiniers ou arbalétriers à cheval dès le temps de Philippe le Bel.

CRAVATE. — Cette partie de l'habillement fut empruntée, à l'époque de la guerre de Trente ans, aux Croates qu'on appelait alors *Cravates*.

CRAVATE (Royal). — Régiment de cavalerie étrangère composé primitivement de Croates ou Cravates.

CRÈCHE. — Espèce de théâtre ou de décoration qu'on faisait pour la fête de Noël et qui représentait la naissance de Jésus-Christ. Les anciens rituels font souvent mention de ces crèches.

CRECHES. — Institutions de bienfaisance qui datent de 1844. Les crèches sont destinées à recevoir les enfants des pauvres pendant les deux premières années. Les premières crèches ont été fondées à Paris par M. Marbeau et soutenues par la charité publique. Cette utile institution s'est rapidement propagée et elle a été recommandée par l'administration centrale aux autorités locales.

CRÉDENCE. - Ce mot, qui vient de l'italien, a plusieurs significations; il désigne le lieu où l'on conserve ce qui depend de la table et du buffet. On appelle aussi crédence les tasseaux placés sous la banquette des stalles dans les églises pour tenir les prêtres et les chantres dans une position plus élevée. Ces crédences sont quelquefois ornées de figures bizarres. Millin en a donné plusieurs spécimens dans ses Antiquites nationales. On y voit un moine qui tourne un gigot à la broche, pendant qu'un autre moine reçoit dans sa bouche le jus qui découle du gigot; des moines avec des oreilles d'ane, des marottes et une foule d'autres figures aussi singulières. Les crédences des stalles de la cathédrale de Rouen ne sont pas moins etranges. On y remarque, entre autres scènes des fabliaux, le lay d'Aristote. La tradition conservée dans ce petit poëme représente le philosophe grec avec une longue barbe se trainant à terre, pendant qu'une jeune fille le tient en laisse. C'est la philosophie vaincue par l'amour. Ces scènes et d'autres plus singulières encore contrastent avec la sainteté du lieu. Enfin les crédences d'autel sont de

petites tables placées à côté du grand autel pour recevoir tout ce qui est nécessaire au service divin.

CRÉDIT FONCIER. - Les institutions de crédit foncier datent d'une époque très-récente; elles ont pour but de soulager la propriété immobilière des charges enormes qui pesent sur elle. Une enquete ouverte au conseil d'État, en 1850, prouva que l'intérêt des prêts hypothécaires était, en moyenne, au moins de huit pour cent par an, y compris les frais d'enregistrement, honoraires, expedition, inscription, renouvellement, quittance, radia-tion, etc. La dette hypothécaire inscrite s'elevait à environ quatorze milliards. En retranchant les hypothèques éteintes, conditionnelles, légales, judiciaires, il restait plus de huit milliards garantis par des hypothèques et payant un intérêt de six cent quarante millions. Cet état de choses menaçait la propriété immobilière en France et ruinait l'agriculteur force de payer des intérêts usuraires. Ce fut pour remédier à ces inconvénients qu'un décret du 28 février 1852 établit les institutions de crédit foncier. Des associations se sont formées en vertu de ce décret pour avancer aux propriétaires fonciers les sommes empruntées à un taux raisonnable. Leur organisation offre des garanties aux capitalistes qui avancent les sommes demandées et de grandes facilités aux emprunteurs. Il suffira pour le prouver de rappeler les instructions officielles sur les sociétés de crédit foncier. Elles ne peuvent émettre des obligations ou lettres de gage que jusqu'à la concur-rence des prêts qu'elles auront consentis. La stricte execution de cette clause, disent les instructions officielles, est assurée par l'intervention du notaire, qui, dépositaire de l'acte de prêt, peut seul viser ces lettres de gage. Cet officier public encourrait une grave responsabilité, s'il visait des obligations qui excéderaient le montant du prêt. Les sociétés de crédit foncier ont, pour garantie des sommes qu'elles avancent, une première hypothèque sur un immeuble d'une valeur au moins double. Elles ne font de payements qu'après avoir purgé les hypothèques legales, rescisoires et résolutoires. Entin, en cas de retard dans l'acquittement des annuités souscrites à leur profit, elles ont le droit de séquestrer immédiatement l'immeuble hypothéqué et même de le vendre avec des formalités rapides et peu coûteuses. Ainsi les sociétés de crédit foncier présentent un placement assuré aux capitalistes.

Les propriétaires d'immeubles y trou-



vent de leur côte un immense avantage, s'ils ant besoin de contracter un emprunt. Le taux légal est pour eux de quatre et demi pour cent; en ajoutant les frais de premier établissement et l'amortissement, c'est environ six pour cent, tandis qu'antérieurement ils payaient huit pour cent. De plus l'emprunteur n'est tenu que de servir chaque année l'intérêt, sans jamais rembourser le capital de la dette qui s'éteint au bout de quarante ans. Ainsi la dette hypothécaire qui est aujourd'hui de huit milliards, payant un intérêt annuel de six cent quarante millions, sera éteinte au bout de quarante ans par les sociétés de crédit foncier et l'intérêt sera diminué immédiatement de deux pour cent. En un mot, la propriété immobilière est soulagée immédiatement de plus de cent millions d'intérêt annuel, et dans un avenir prochain elle sera, il faut l'espérer, libérée d'une dette écrasante.

CRÉDIT MOBILIER. - Voy. MOBILIER (CRÉDIT).

CREDIT PUBLIC. — Les institutions de crédit public ont pour but de procurer à l'État et aux particuliers l'argent dont ils ont besoin, en assurant aux préteurs l'intérèt de l'argent et le remboursement du capital. Voy. BANQUE et FINANCES.

CRÉNEAUX. — Dentelures pratiquées au haut des murs des châteaux forts pour voir au dehors et tirer sur l'ennemi sans être à découvert. Voy. CHATEAUX FORTS (fig. F, G et H).

CRÉPINIERS. — Ouvriers fabricant des franges appelée crépines, des coiffes de femmes, des ornements d'autels, etc. Yoy. Corporation.

CRI-A-DIEU. — Invocation et prières adressées à Dieu dans les calamités publiques. Voy. RITES RELIGIEUX.

CRIAGE. — C'était la coutume, au moyen àge, de faire crier les denrées par les rues; c'était la seule annonce de l'èpoque. On criait l'eau, le vin, comme les funérailles, les ventes, les réunions de confrérie; les crieurs formaient une corporation importante (voy. Corporations, 5 VII, liste des corporations, crieurs). Il existe même un petit poème des crieries de Paris.

CRI D'ARMES ou CRI DE GUERRE. — Chaque seigneur avait, au moyen âge, son cri de guerre auquel se ralliaient ses compagnons d'armes, Voy. GUERRE.

CRIEURS. — Voy. CORPORATION.

CRIEURS DE NUIT. — Voy. POLICE.

CRIEURS DES MORTS. - Voy. CORPO-RATION et FUNÉRAILLES.

CRISTAL. - On trouve souvent dans les tombeaux des Gaulois des boules de cristal. Pline dit que les médecins ne trouvaient pas de meilleur moyen pour brûler les chairs que de semblables boules exposées au soleil; il paraît qu'ils s'en servaient pour brûler les chairs mortes. De là on a conjecturé que les boules de cristal trouvées dans les tombeaux pouvaient être celles qui avaient servi pendant la maladie du personnage enterré en ce lieu. Les anciens se servaient surtout du cristal pour en faire des ornements précieux. Pline parle de deux beaux vases de cristal que Neron brisa dans un moment de colère. Une épigramme de l'anthologie fait mention de Caïus Satureius, qui avait gravé sur cristal un portrait d'Arsinoe. Les modernes empruntèrent aux anciens l'art de travailler le cristal; ils en firent des aiguières, des coupes, des hanaps qui servaient à orner les dressoirs. On trouve mentionnés dans l'inventaire de Charles V un grand nombre de vases en cristal. Nos musées en renferment plusieurs; on peut même voir au musée de Cluni un échiquier de cristal qui faisait partie des meubles de la couroune de France.

CROCQUANTS. — Les crocquants tiraient leur nom de la petite ville de Crocq (département de la Creuse, arrondissement d'Aubusson). C'étaient des paysans qui se révoltèrent, en 1592, à l'occasion des impôts qui écrasaient leur pays. Ils furent vaincus en 1596 par le gouverneur du Limousin. Le nom de crocquant fut pendant longtemps une épithète injurieuse.

CROISADES. — Expéditions entreprises pour la délivrance du tombeau de J. C. aux xi\*, xu\* et xni\* siècles. Voy. Péleri-NACES. — L'histoire des croisades ne peut trouver place dans ce dictionnaire, elle a été racontée d'ailleurs par tous les histoirens de la France. Les historiens originaux des croisades ont été recueillis par Bongars dans l'ouvrage initulé Gesta Dei per Francos. L'Académie des inscriptions et belles-lettres a commencé un nouveau recueil des historiens des croisades. Il existe aussi plusieurs histoires spéciales des croisades et entre autres celle de Michaud.

CROISÉE. — Partie de l'église qui sépare le chœur de la nef. On l'appelle aussi transsept. Voy. ÉGLISE.

CROISILLON. — Le croisillon est la construction transversale qui sépare le chœur d'une église de la nef et des collatéraux. Voy. EGLISE.

CROISSANT (Ordre du). — Ce prétendu ordre de chevalerie appelée ordre du double croissant, a été attribué à saint Louis, mais sans aucune preuve authentique.

CROIX. — Signe distinctif des ordres de chevalerie. Voy. Chevalerie. (Ordres de). — Partie de l'église. Voy. Église. — Epreuve de la croix. Voy. Ordalie.

CROIX GRECQUE, CROIX LATINE.

La croix grecque diffère de la croix latine en ce qu'elle a les quatre croisillons
égaux, et que la seconde en a un plus
allongé que les trois autres. Le plan de
la plupart des églises présente la forme
de la croix grecque ou de la croix latine.

CROMLECH. — Pierres druidiques disposées en cercle. Voy, Gaulois (Monuments).

CROSSE — Bâton pastoral, signe de la dignité des évêques. La crosse rappelle la houlette du pasteur. Voy. Evêques.

CROUPES. — Présents que faisaient les fermiers généraux à quelques personnages influents pour obtenir leur appui. Voy. FIXANCES.

CROUPIER. — Associé secret dans les fermes ou dans les jeux publics. On appelait crouniers ceux qui soutenaient de leur crédit les fermiers généraux dont ils recevaient des présents. On donnait aussi le nom de croupiers à ceux qui soutenaient les fermiers des jeux. Le mot croupier s'emploie encore dans ce dernier sens.

CRYPTE. - Eglise souterraine. Voy. BASILIQUE.

CUCULLE. — Ce mot désignait la robe dont se couvraient les moines et qu'on appelait aussi coule. Quelquefois le nom de cuculle s'appliquait seulement au capuchon ou espèce de sac pointu dont les moines se couvraient la tête. On appelait encore cuculle toute espèce d'étoffe grossière.

CUILLÈRE. — L'usage des cuillères remonte à une époque fort ancienne, puisqu'il en est question dans le testament de saint Remy, archevêque de Reims. An nombre des œuvres de charité que faisait la reine sainte Radegonde, femme de Clotaire 147, Fortunat met celle de donner à manger avec une cuillère aux aveugles et aux pauvres, qui, à cause de leurs infirmités, ne pouvaient se servir euxmèmes.

CUIRASSE, CUIRASSIER. - Voy. Ar-MES, ARMÉE et ORGANISATION MILITAIRE.

CUISINE, CUISINIERS. - Voy. Corporation et Nourriture.

CUIVRE. - Voy. MÉTALLURGIE.

CUL-DE-LAMPE. — Terme d'architecture. Il désigne une espèce de pendentif, qui tombe des nervures des voûtes gothiques, et qui a été ainsi appelé, parce qu'îl ressemble assez à l'extremité d'une lampe. Les culs-de-lampe ou pendentifs surchargent les monuments du xv\* siècle. Le luxe de ces monuments est surtout frappant dans la fameuse chapelle de Henri VII à Westminster. Voy. Éclise. — On appelle encore cul-de-lampe un orment de gravure qui sert à remplir le bas des pages dans un livre.

CULOTTES. - Partie du vêtement désignée autrefois sons le nom de haut-dechausses. Les Grecs et les Romains avaient les jambes et les cuisses nues ; les barbares seuls les enveloppaient d'un vêtement appelé anaxyrides. Les Scythes, les Phrygiens, les Syriens et en général tous les barbares portaient ce vêtement. Les Gaulois avaient aussi des culottes, que les écrivains romains appelaient bracca, d'où nous avons fait le nom de braies. La première partie de la Gaule qui fut soumise aux Romains fut designée sous le nom de Gallia braccata (Gaule portant la braie). L'usage des culottes, appelées hauts-de-chausses, se retrouve au moyen âge et pendant les siècles suivants. Le pantalon, qui réunissait le haut-de-chausses et le bas-dechausses, était un vêtement des classes inférieures, emprunté à l'Italie et prin-cipalement aux Vénitiens. Il l'a emporté sur la culotte, lorsque l'habillement a pris un caractère plus démocratique et est devenu le même pour toutes les classes de la société. Voy. HABILLEMENT.

CULTE. - VOY. RITES RELIGIEUX.

CULTES (Ministère des). - Voy./ MI-NISTÉRES.

CUNETTE. — Canal pratiqué au milieu des fossés d'un château fort. Voy. CHA-TEAUX FORTS.

CURÉ. — Prêtre chargé en titre de l'administration d'une paroisse cantonale. Voy. CLERGÉ.

CURIALES. — Habitants de villes municipales de l'empire romain qui formaient l'aristocratie des municipes romains. Voy. MUNICIPES.

CURIE. - Classe des curiales. On sp-

pelait aussi curie le lieu où se réunissaient les sénateurs municipaux ou décurions. Voy. MUNICIPES.

CURIONS. - Magistrats des municipes romains, Voy. MUNICIPES.

CUSTODE. — Ce mot qui vient du latin custos, gardien, était employé comme synonyme de curé dans quelques églises; mais le plus souvent il désignait et désigne encore aujourd'hui un clerc inférieur chargé du soin des ornements sacredotaux. Dans certains ordres religieux le prieur portait le nom de custode. — Le mot custode désignait encore un rideau de lit; il s'appliquait sussi au pavillon que l'on met sur le saint ciboire où l'on garde les hosties consacrées.

CUSTODINOS. — Les custodinos ou confidentiaires étaient des ecclésiastiques qui gardaient un bénéfice pour le rendre à

un autre dans un temps déterminé, ou qui administraient un bénéfice dont un autre touchait les revenus. Cet abus avait été condamné par l'Église. Voy. Abbé et BÉ-NÉFICES ECCLÉSIASTIQUES.

CUVERTS. — On appelait cuverts une race dégradée analogue aux cagots. Voy. CAGOTS.

CYCLE. — Ensemble de traditions poétiques relatives à un héros ou à quelque grand événement. Il y a des cycles d'Arthur, de Charlemagne, de la Table ronde, etc. On appelle quelquefois les cycles, cercles mythiques. L'antiquité avait aussi ses cycles, que des peintres modernes ont quelquefois reproduits dans leurs compositions. Ainsi le Parmésan, le Rosso et d'autres maîtres italiens ont représenté, à Fontainebleau, toute l'histoire d'Ulysse dans une suite de tableaux. Voy. Poésie.

## D

DACTYLIOTHÈQUE. — Mot grec qui signifie collection d'anneaux ou de pierres gravées. La Bibliothèque nationale possède une riche dactyliothèque. On y remarque l'apothèose d'Auguste qui était conservée autrefois dans le trésor de la Sainte-Chapelle, le vase de sardonyx qui était à Saint-Denis, l'apothéose de Germanicus, l'Achille citharœde de Pamphile, le Mécène de Dioscoride, le taureau dionysiaque d'Hyllus, etc. Mariette a publié une Description des pierres en creux du cabinet du roi.

DAGUE. — Espèce de poignard, ou d'épée très-courte, que l'on portait à la ceinture. Saint-Gelais a dit:

La courte dague pour son homme aborder. On appelait aussi dagues, en terme de vénerie, les désenses du sangher.

DAGUERREOTYPE. — L'usage du daguerréotype est devenu si fréquent depuis quelques années qu'il convient d'en parler brièvement. La photographie ou art de fixer l'image des objets extérieurs par l'action chimique de la lumière, fut découverte vers 1810, par Niepce de Châlons-sur-Saône. Il obtint sur des plaques métalliques la représentation des objets extérieurs par la seule action du rayon lumineux. Daguerre perfectionna cette invention et lui donna son nom. Dès 1829, il s'était associé avec Niepce, qui mourut en 1833. Daguerre continua

seul ses recherches, et, en 1839, arriva à la solution du problème. L'image des personnes aussi bien que celle des objets physiques et des natures mortes, vint d'elle-même se dessiner sur des plaques métalliques et y fut fixée par un procédé ingénieux. Quoique cet art soit loin de remplacer la peinture et qu'il ne puisse donner aux objets représentés la vie et l'àme qu'y met l'artiste, le daguerréotype n'en restera pas moins une belle et utile invention.

- L'usage du dais on dosseret vient probablement de l'habitude orientale de porter un parasol au-dessus de la tête des princes, des évêques et des grands. " Il semble, dit La Curne Sainte-Palaye (vo Dais), qu'en Europe cet usage était particulier à la France. En effet, André des Vignes, dans l'Histoire du voyage de Naples, par Charles VIII, raconte que les plus qualifiés de Naples portaient sur la tête du roi un riche poèle de drap d'or à la mode de France, et cela en signe de victoire et conquête.» Il y avait aussi des dais de chasse. Dans un compte de 1559, il est question d'un dais de chasse, de damas, garni de sa queue, frangé de franges de soie violet, etc. » (Comptes de l'argente-rie des rois de France, par M. Douctd'Arcq. ) Le dais n'est plus d'usage maintenant que dans les cérémonies de l'Église; on le porte au-dessus du saint sacre-

Outre le dais portatif, il y avait dans le palais des rois et des princes comme audessus des autels et du siège des évèques , un ornement d'architecture et de sculpture, qu'on appelait dais. Cet usage remonte à une haute antiquité. Le roman de Lancelot du Lac raconte que le roi fit asseoir ce chevalier sous le haut dais où il mangeait et où nul chevalier ne s'était assis qu'aux fêtes solennelles, après avoir vaincu dans les tournois (L. C. S. P.). Quand le roi tenait son lit de justice au parlement, on tendait un dais dans la grand'chambre. Enlever le dais à un prince, c'était le dégrader. Ainsi, lorsque Marie Stuart eut été condamnée à mort par le tribunal qu'avait nommé Elisabeth, on lui enleva le dais qui surmontait son siège (de Thou, livre LXXXVI).

DALMATIQUE. - La dalmatique était primitivement un vêtement militaire emprunté aux Dalmates; c'était une espèce de tunique à longues manches qui descendaient jusqu'au poignet. Suivant Alcuin , le pape Silvestre Ier en introduisit l'usage dans l'Église; il fit quitter aux diacres le colobe ou tunique à manches courtes, et leur fit porter la dalmatique, parce qu'il blamait l'usage d'avoir les bras nus. Dans la suite, on enrichit la dalmatique de bandes de pourpre ou de claves, comme on en avait orné auparavant la tunique des sénateurs et des chevaliers. Ces claves sont aujourd'hui sur les dalmatiques des diacres et sous-diacres ce qu'on appelle orfrois. Les rois de France portaient aussi la dalmatique le jour de leur sacre. Les chapes des crieurs et des maîtres de confrérie ressemblaient à des dalmatiques. Les paysans du Berry, et d'autres contrées au sud de la Loire, portaient encore au der-nier siècle des habits faits en forme de casaques longues, qu'ils appelaient daumais, mot qui venait probablement de dalmatique.

DAM. — Les mots dam, damp, dan, s'employaient, au moyen àge, comme titres d'honneur, et s'appliquaient principalement aux membres de quelques ordres monastiques, comme les bénédictins et les chartreux. Dans certains dialectes, ils étaient synonymes de dom, abréviation de dominus, seigneur. L'auteur di Roman de Gérard de Roussillon emploie les mots dan et damp pour seigneurs: « Les comtes, les dans, les vavasseurs, les damps de Baugy, de Charolles, de Bourbonnois.» (La C. Ste-Palaye, v° DAM.) On retrouve le mot dam dans beaucoup de noms de lieu. Il indiquait souvent, aussi bien que dom, une dèpendance des abbayes, ainsi

Dammartin était dans l'origine un fief de l'abbaye de Saint-Martin, comme Domremy, un fief de l'abbaye de Saint-Remy.

DAMAS, DAMASQUINURE. - Les lames de sabre fabriquées dans le Levant, et particulièrement à Damas, eurent longtemps en France une grande reputation. Outre leur trempe excellente, d'où venait l'expression proverbiale couper comme un damas, elles se faisaient remarquer par des dessins très variés, par des veines alternativement blanches, noires et argentines, unies ou rubanées, croisées ou en-trelacées, etc. On appela damasquinure cette espèce d'ornement. Dès le xvie siècle, cet art était cultivé avec succès par les Européens. Le casque et le bouclier de François Ier, conserves au musée d'artillerie, sont des chefs-d'œuvre du genre. Benvenuto Cellini fut un de ceux qui contri-buèrent à faire de cette industrie un des arts les plus brillants du xvie siècle. Parmi les Français qui ont marché sur ses traces, on cite Cursinet, mort à Paris en 1660. Do nos jours, d'habiles chimistes, et entre autres, Clouet, des 1804, ont indique les moyens d'imiter la trempe et les ornements des sabres de Damas.

La ville de Damas fournissait aussi autrefois à la France une étoffe qui en a tiré son nom. Cette étoffe a des parties élevées qui représentent des fleurs ou autres dessins. C'est une espèce de moire et de satin, mèlés ensemble, de telle sorte, que ce qui n'est pas satin d'un còté, l'est de l'autre. L'élévation qui fait le satin d'un còte, de l'autre fait le fond. Les fleurs ont le grain de satin, et le fond a un grain de tattetas. L'Italie ne tarda pas à emprunter au Levant cette industrie. Gènes, Lucques, Yenise, fabriquèrent des damas. La France, à son tour, a enlevé cette industrie à l'Italie. Les fabriques de damas établies à Lyon, et dans d'autres villes, ont fait

oublier celles de l'Italie.

DAMES. - Le titre de dames était primitivement réservé aux femmes d'un rang très-élevé. Les autres femmes nobles ne portaient que le titre de damoiselle ou demoiselle. Dans la suite le nom de dames a été donné à toutes les femmes de qualité, et enfin indistinctement à toutes les femmes mariees, nobles ou roturières. Cette extension du mot dames est récente. Au xviie siècle, la femme de P. Corneille ne s'appelait encore que mademoiselle Corneille. Du reste le nom même de dame dérivé du latin domina (mattresse) indique assez quelle idée élevée les nations modernes se sont faite du rôle de la femme et de son rang dans la société. Au moyen âge, nous voyons les dames

gouverner le château féodal en l'absence du seigneur, le défendre avec un courage héroïque, inspirer les poêtes, assister anx tournois et en distribuer les récompenses. Elles sont l'àme de la chevalerie ( voy. Chevalerie ). Elles assistaient aux festins donnés pour recevoir les chevaliers. « Nous trouvons, dit le père Ménestrier, dans les histoires et les épitaphes des derniers siècles la qualité de chevaleresse.» Les dames portaient, comme les hommes, des manteaux armoriés et avaient des sceaux où elles sont représentées le faucon sur le poing ou une fleur à la main. Les outrages qu'on leur faisait étaient plus sévèrement punis que toutes les autres offenses, dit Bouteiller (Somme rurale, tit, 29), « Lorsque le bon duc Louis de Bourbon institua l'ordre de l'Ecu d'or, le 1er janvier 1363, qu'il donna à dix-sept gentilshommes à Moulins, il leur recommanda de s'abstenir de jurer et blasphémer le nom de Dieu, surtout leur commanda d'honorer les dames et damoiselles ne permettant d'en ouir blasonner (voy. le mot BLASON; il se prenait quelquefois dans le sens de satire) et médire, parce qu'après Dieu, d'elles vient l'honneur que les hommes reçoivent, de sorte que blamer les dames qui n'ont pas le moven de se revenger pour la fragilité de leur sexe, c'est perdre tout honneur, se honnir et vilainer soi-même. » (Lacurne Sainte - Palaye, Antiquités françaises, vº DAMES.) Dans la suite, lorsque l'influence de la cour succéda à celle de la féodalité, les dames introduites dans la maison du roi par Anne de Bretagne, y jouèrent un rôle considérable, mais souvent funeste; on s'en plaignait dès le xvie siècle : « Vengeance, colère, amour, inconstance, légèreté, impatience les rendent incapables du maniement des affaires, dit Tavannes, Elles déplacent les plus braves pour les plus beaux, comme si les armes étaient des habits voluptueux, et les champs de bataille des salles de bal. » C'est à partir de cette époque que l'étiquette créa un grand nombre de titres nouveaux pour les dames de la cour : dame d'honneur, dame d'atour, dames du palais, filles de la reine, etc. Les abbesses étaient aussi appelées dames, et désignées par le titre de leur abbaye. « M me de Fontevrauld, dit M me de Sévigné en parlant de Marie de Rochechouart, abbesse de Fontevrauld, entend Horace comme nous entendons Virgile. » (Lettre du 30 juillet 1677.) On appelait aussi dames toutes les religieuses professes d'une abbaye. On disait les Dames de Longchamp, le Pont-aux-Dames, le For-aux-Dames en parlant d'une juridiction dont le siège était près du grand Châtelet et qui dépendait des religieuses de Montmartre.

DAME D'ATOUR. — La dame d'atour veillait à la toilette de la reine. Voy. MAI-SON DU ROI.

DAME D'HONNEUR. — La dame d'honneur tenait le premier rang parmi les dames qui accompagnaient la reine. Yoy. Maison du Roi.

DAME DU LIT, DAMES DU PALAIS. - Voy. Maison du roi.

DAMES (Jeu de). - Voy. JEUX.

DAMIANISTES. — On appela d'abord damianistes les clarisses ou religieuses de Sainte-Claire, parce qu'elles tiraient leur origine du monastère de Saint-Damien, où vivait sainte Claire, sous la direction de saint François. Innocent IV, par un bref du 15 avril 1253, défendit au général des frères mineurs et à tous autres de contraindre les religieuses damianistes à suivre une autre règle que celle qui leur avait été donnée par saint François.

DAMOISEAU, DAMOISEL. - Le nom de damoiseau ou damoisel, formé du latin barbare domicellus, petit ou jeune seigneur, indiquait d'abord le fils d'un seigneur ou d'un chevalier. Plus tard, il désigna les simples écuyers et les aspirants à la chevalerie (voy. CHEVALERIE). Ce titre s'appliquait aussi spécialement aux seigneurs de certains fiefs. On disait le damoiseau de Commercy, et, au xvue siècle, le cardinal de Retz portait encore ce titre. Dès cette époque, on appelait damoiseau un homme qui affectait la recherche des vêtements et une galanterie banale. Un poëte du xviie siècle en parle ainsi:

Il est des damoiseaux dont l'œillade amoureuse Accompagne toujours la phrase précieuse.

DAMOISELLES. - Le nom de damoiselles ou demoiselles, en latin domicellæ, s'appliquait, dans l'origine, aux filles des dames nobles, des châtelaines. On donnait aussi ce titre à des femmes mariées qui n'appartenaient qu'à la noblesse inférieure, et enfin il servit à désigner toutes les femmes qui n'étaient pas nobles. La noblesse s'en choqua comme d'une usurpation de titres. On voit dans le premier cahier des états généraux d'Orléans (1560) que l'ordre de la noblesse demanda qu'il fût défendu à tout anobli jusqu'à la quatrième génération de porter bonnet, souliers, ceinture et fourreau d'épée de velours, ou aucun ornement d'or à son chapeau, ainsi qu'à sa femme de s'intituler damoiselle ou demoiselle, ni de porter robe de velours ou bordure

d'or à son chaperon.

A l'époque où s'organisa la maison du roi (voy. MAISON DU ROI), il y eut des demoiselles d'honneur pour accompagner les princesses, comme il y avait des dames d'honneur auprès de la reine. Enfin le nom de demoiselle a été employé indistinctement pour désigner toutes les femmes non mariées.

On donnaitaussi le nom de damoiselles, au moyen âge, à des mannequins servant à essayer les robes et atours des dames. Dans un compte de 1350, il est question d'une chaire à dossier, peinte et ouvrée, et d'une DAMOISELLE à tenir le miroir de madame la reine (Comptes de l'argentere des rois de France, par M. Douet-d'Arcq).

DANGER. — Terme féodal qui indiquait l'obligation d'obtenir le consentement d'un seigneur pour vendre ou acheter une terre qui relevait de lui. De là ces expressions qui paraissent aujourd'hui étranges terre avec danger, terre sans danger. — On appelait aussi danger le droit de dixième qu'en Normandie les seigneurs payaient au roi sur les coupes de bois qui ne pouvaient être exécutées qu'en vertu d'un congé accordé par le souverain, Voy, Tiers et DANGER.

DANGÉREUX. — On appelait sergents dangereux les agents des eaux et forèts qui parcouraient les bois pour surveiller les gardes forestiers et assurer la perception du droit de danger.

DANSE. - La danse, comme le remarque Millin, est naturelle à l'homme qui désire témoigner sa joie; le goût et le génie en ont fait peu à pen un art. Plus les peuples sont disposés à la joie, ajoute le même auteur, plus ils sont adonnés à la danse. A ce titre, les Gaulois et leurs descendants les Français devaient être passionnés pour la danse. En effet il est question de danses guerrières chez les Gaulois, et, à toutes les époques de notre histoire, on voit la danse faire partie des divertissements nationaux. Une ordonnance de Childebert Ier, datée de 554, défendait aux Francs et Gaulois de s'y livrer les dimanches et jours de fêtes. Les anciens romans de chevalerie, et, entre autres, le Roman de Lancelot du Lac, parlent de chevaliers qui, revêtus de leurs cottes d'armes et manteaux, et portant le heaume, dansaient avec dames et demoiselles. Dans le Roman de Perceforét, les jeunes filles dansent ensemble aux sons de la harpe que fait retentir un ménétrier. Ailleurs, le nième roman nous les montre mèlées aux chevaliers, et les uns et les autres accom-

paguant la danse de leurs chants (Lac. Sainte-Palaye, vº DANSE). Les danses égayaient les festins. À la célèbre assemblée que le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, tint à Lille, en 1433, et où il jura sur le faisan d'aller combattre les musulmans, douze dames, représentant chacune une vertu, accompagnées de douze cavaliers, exécutèrent une danse qui termina la fète. Il paralt que les églises mêmes furent parfois le theâtre de danses; mais les concles ne tardèrent pas à prohiber cette coutume.

S 1er. Danses populaires. Chaque province et presque chaque localité avait sa danse speciale, et on trouve encore aujourd'hui des traces de ces anciens usages. La danse la plus populaire en France est celle qu'on appelle branle ou ronde. Elle consiste dans le mouvement simultané de plusieurs personnes qui se tiennent par la main et qui forment un cercle en dansant et chantant. Chaque province avait son branle particulier. On cite, entre autres, ceux de Bourgogne, d'Avignou, etc. Le branle gai etait une danse en rond où l'on avait toujours un pied en l'air. Il y avait encore le branle des lavandières, où l'on frappait des mains à certaines pauses; celui des sabots, où l'on frappait du pied, etc. La bourrée est une danse originaire d'Auvergne, d'un mouvement fort gai et à deux temps. Elle fut introduite à la cour par Marguerite de Valois, fille de Catherine de Médicis, et eut beaucoup de vogue jusqu'à l'époque de Louis XIII. Elle reparut sous la régence. Mais, après beaucoup de vicissitudes, elle a été bannie des salons et reléguée dans les cabarets fréquentes par des Auvergnats. La farandole est une danse populaire, nationale surtout en Provence et dans le midi de la France. De longues files de danseurs forment, à l'aide de mouchoirs, une chaîne dont les mouvements sont rapides et désordonnes; tantôt les danseurs exécutent une ronde, tantôt ils se précipitent en décrivant des spirales, passent et repassent sous l'arc formé par les bras de quelquesuns d'entre eux, puis reprennent leur course avec une vivacité toute méri-

D'autres danses se rattachaient à d'anciennes traditions. Telle était la danse des brandons, qui fut en usage dans un grand nombre de villes de France jusqu'au milieu du xvu siècle. Le premier dimanche de carême on allumait, sur les places publiques, des feux autour desquels les garçons et les filles exécutaient des roudes. Cet usage des danses mêlées en quelque sorte aux cérémonies religieuses, semble un reste du paganisme. A la fète de saint Martial, patron du Limousin, le peuple dansait dans l'église, et, à la fin de chaque psaume, au lieu de chanter gloria patri, il répétait en patois: Saint Martial, priez pour nous, et nous danserons pour vous. Les danses de la Saint-Jean, qui ont encore lieu de nos jours, sont un reste de ces vieilles coutumes qui se rattachaient aux

usages païens.

§ II. Danses savantes. Ces danses nationales et populaires furent quelquefois perfectionnées de manière à devenir un art. Le menuet était, dit-on, une danse poitevine que la science chorégraphique transforma. D'autres danses furent importées des contrées etrangères. Ce fut principalement au xviº siècle que la France commença à emprunter aux nations voisines, à l'Italie, à l'Espagne, des danses dont les pas étaient étudiés avec art. On distingua deux espèces de danse, la danse haute ou danse theatrale, et la danse basse ou terre à terre qui était réservée pour les salons. L'Italie, dont les mœurs et les usages regnèrent en France à la fin du xvi siècle, nous donna, entre autres danses, la chaconne et la gaillarde ; l'Espagne, la parane et peut-ètre le menuet, que d'autres font venir du Poitou; l'Angleterre, la contredanse; l'Allemagne, la valse; enfin, de nos jours on a emprunté à la Pologne, à la Hongrie, etc., des variations de la valse, appelées polka, mazurka, etc. Je me bornerai à quelque mots sur les plus célèbres de ces danses.

La chaconne était une des danses savantes qui furent apportées de l'Italie en France; elle tenait le milieu entre la danse haute et la danse basse. On appelait chaconne, tantôt le pas de danse qui ter-minait le ballet, tantôt le ballet luimème. On représenta, en 1773, avec le plus grand succès, un ballet-chaconne appele l'union de l'amour et des arts. - La quillarde était aussi une danse importée d'Italie. On la nommait encore romaine, parce qu'elle était originaire de Rome. Elle se dansait sur un air à trois temps gais, tantôt terre à terre, tantôt en cabriolant, tantôt en allant le long de la salle, tantôt en la traversant. - Le menuet avait beaucoup plus de gravité. « Le caractère du menuet, dit Millin, est une élégante et noble simplicité; le mouvement en est plus modere que vite, et l'on pense qu'il est le moins gai de tous les genres de danse. » Le menuet eut de la vogue surtout aux xvie, xviie et xviiie siècles. La gavotte, variation du menuet, s'est soutenue plus longtemps. Elle avait passé du théatre dans les salons et était

encore en usage dans les premières années du xixe siècle. « Elle sert, dit un écrivain de cette époque, à faire briller les talents des danseurs les plus habiles.» - La pavane tirait son nom de ce que les figurants faisaient en se regardant une espèce de roue, à la manière des paons. Le cavalier se servait pour cette roue de sa cape et de son épée, qu'il gardait en exécutant la parane. C'est par allusion à la vanité de cette attitude qu'on a fait le verbe se pavaner. Cette danse paraît originaire d'Espagne, et fut surtout usitée aux xvie et xviie siècles. La pavane était une des danses dans lesquelles excellait Marguerite de Valois, reine de Navarre. - La contredanse (country-dance, danse de la campagne ) a été empruntée à l'Angleterre au xviii siècle. C'est une danse basse et qui semble aujourd'hui se borner à quelques pas à peine caracterises.

Plusieurs fois on tenta de réunir les danses savantes et les danses populaires. Ainsi, en 1565, à l'entrevue de Bayonne entre Catherine de Médicis et Philippe II. des bergères vêtues de toile d'or et de satin executèrent des danses particulières aux diverses provinces; les unes, le passe-pied et branlegai de Bretagne; d'autres, la volte de Provence, avec des cimbales; celles-ci, des danses poitevines avec la cornemuse; celles-la, des danses bourguignonnes et champenoises, accompagnées du petit hauthois et du tambourin de village. Aux danses succeda un repas, à la suite duquel des musiciens déguises en satyres apportèrent un rocher artificiel brillamment illumine. Il était convert de nymphes éclatantes de parure et de beauté. Dès que le rocher eut été posé à terre, elles en descendirent et exécutèrent une de ces danses savantes, qu'on appelait ballets. Mais, dit Margnerite de Valois, témoin de cette fête, la fortune en fut jalouse et suscita un orage si violent que les danseuses furent obligées de s'enfuir ainsi que toute la cour. La mode des ballets s'accent encore au xviie siècle. Les plus grands seigneurs et les plus nobles dames y figuraient. En 1664, le ballet de Versailles effaça par son éclat tous les ballets antérieurs; il fut dansé par les douze heures et les douze signes du zodiaque. Voy. Lettres de Noverre sur la danse et sur les ballets.

DANSE MACABRE. — Un des usages les plus singuliers du moyen âge, était la danse nacabre. Elle tirait son nom, d'après M. Yan-Praèt, du mot arabe magbarah, qui signifie cimetière. C'était, en effet, dans les cimetières, et auprès des charniers placés aux portes des églises, que

s'exécutait cette danse etrange, qui avait tous les caractères d'un mystère, et était probablement destinée, dans l'origine, à rappeler l'égalité de toutes les conditions devant la mort. La mort venait saisir successivement le pape, l'empereur, les cardinaux, les évèques, les princes, les ducs, etc.; en un mot, les personnages de toutes les classes, de tous les âges, et de tous les sexes, et les entraînait à la danse. Ce formidable mystère fut représenté à Paris en 1424, au milieu de la plus profonde misère, et dura, dit le chroniqueur contemporain, depuis le mois d'août jusqu'au carême suivant. Le théâtre était le cimetière des Innocents. La peinture et la sculpture s'emparèrent de ce sujet, et le reproduisirent à l'envi, dans les cloitres, sur les murs des églises, dans les cimetières. On en trouve encore des débris à Rouen, à Strasbourg, et dans d'autres villes. Le célèbre peintre Holbein a consacré son génie à reproduire les scènes de la danse macabre. - Voy. sur la danse macabre, les Recherches de M. Peignot, Dijon, 1826, l'ouvrage publié à Londres, en 1833, par M. Douce, enfin le livre posthume de E. H. Langlois du Pont-de-l'Arche, accompagné de notes par MM. A. Potier et Alf. Baudry et publié à Rouen en 1852.

DANSEURS DE CORDE. — Voy. Fêtes.

DANSEUSES. - VOy. THEATRE.

DAPIFER. — Ce mot latin indiquait un officier servant à la table du roi ou du seigneur. Le dapifer remplissait à peu près les mêmes fonctions que le sénéchal.

DARDIER. — On appelait dardier, en terme de vénerie, une machine à ressort, armée d'un dard, que le cerf ou sanglier faisait partir en la touchant, et qui lui perçait les entrailles.

DARIOLES. — Tartelettes, dont il est question dans l'ouvrage du maltre queux Taillevant (xv siècle); les unes étaient au fromage, les autres à la crème. Les darioles étaient encore estimées du temps de Rabelais.

DATAIRE. — Officier de la chancellerie romaine. Voy. DATERIE.

DATERIE. — Tribunal en cour de Rome, où les Français catholiques s'adressent pour les dispenses de mariage. Autrefois la daterie accordait aussi les expéditions pour les bénéfices ecclésiastiques (voy. BÉMÉRICES ECCLÉSIASTIQUES). À la tête de ct tribunal est le dataire, qui prend le titre de protodataire, s'il est cardinal. Au-dessous de lui sont le sous-dataire, deux réviseurs, et un officier nommé des

petites dates (voy. DATES). On multiplia les formalités pour prévenir les graves abus dont la France se plaignait dans l'impétration des bénéfices. Louis XIV, dans l'ordonnance célèbre de 1667, avait déclare qu'il ne serait ajouté foi aux signatures d'expédition de la cour de Rome, qu'après qu'elles auraient été vérifiées par deux banquiers en cour de Rome voy. BANQUIERS EN COUR DE ROME à la fin de l'article BANQUE ). Ils étaient tenus de marquer le jour du départ du courrier qui se rendait à Rome, et l'heure et le jour de l'arrivée du même courrier à Rome. On prévenait ainsi l'abus que l'on avait désigné sous le nom de course ambitieuse (voy. ce mot).

DATES. — La science qui détermine la date et l'authenticité des anciennes chartes, s'appelle diplomatique (voy. DIPLOMATIQUE). Il a été question plus haut (voy. ANNÉE) des différentes époques auxquelles on a fait commencer l'annee.

En cliancellerie romaine, on appelait date l'inscription sur un registre, au moment de l'arrivée d'un courrier qui portait une résignation ou une demande de bénéfice. Cet usage avait une grande importance pour prévenir les fraudes dans la collation des bénéfices. Les petites dates étaient des inscriptions prises en cour de Rome, sans qu'on ett obtenu la résignation du bénéfice par le titulaire. Elles donnèrent lieu à des abus que Henri II s'efforça de réprimer par un édit de 1550.

DAUPHIN. - Ce titre se donnait primitivement à plusieurs seigneurs féodaux. Il est mentionné, dans l'énumération de différents titres seigneuriaux, par l'auteur du roman de Gérard de Roussillon: " comtes, dans, bers (barons), dauphins, bannerets, etc. » (L. S. P. vo DAUPHINS.) Ce nom venait du symbole que ces seigneurs avaient adopté et qu'ils portaient dans leurs armes. On remarquait, entre autres, le dauphin de Viennois et le dauphin d'Auvergne; mais lorsque Philippe de Valois eut acheté, en 1343, les do-maines de Humbert III, dauphin de Viennois, le titre de dauphin fut spécialement affecté au fils du roi qui reçut cette province en apanage. Ce fut d'abord le second fils du roi qui porta le titre de dauphin; mais dans la suite ce nom fut réservé au fils ainé, héritier présomptif de la couronne. A l'époque de Louis XIV, on désignait aussi ce prince par le titre de monseigneur. Seul, parmi les princes du sang, le dauphin avait le privilège de ne pas comparoir en personne au parlement; seul il pouvait porter comme le roi les sandales, la dalmatique et le manteau royal semé de fleurs de lis. (L. S. P. ib.)
Sa couronne se composait d'un cercle
d'or surmonté de deux arcs formés chacun par deux dauphins. Elle se terminait
par un lis d'or, comme la couronne
royale.

On peut se faire une idée du cérémonial qui s'observait à la naissance du dauphin, par le récit de ce qui se passa à la naissance du prince qui fut Louis XIV. Quelque temps avant l'accouchement de la reine, Louis XIII se rendit dans sa chambre avec plusieurs princes du sang, la gouvernante, la nourrice, la dame d'honneur, la dame d'atour, les femmes de chambre et la sage-femme. Les évêques de Lisieux, de Meaux et de Beauvais célébrérent la messe derrière le pavillon de l'accouchement, Lorsque le dauphin fut ne, il fut ondove seulement, comme cela se pratiquait pour les enfants de France. Cette ceremonie fut faite par le grand aumônier dans la chambre de la reine, en présence du roi, des princes et princesses, du chancelier et de plusieurs grands seigneurs du royaume. De là le roi, suivi de toute la cour, se rendit à la chapelle du vieux château de Saint-Germain, où le Te Deum fut chanté en grande cérémonie. Puis Louis XIII, pour donner avis de la naissance du Dauphin, envoya des lettres de cachet, par le maître des cérémonies, au gouverneur de Paris, à l'archevêque, aux cours souveraines et au clergé. On fit sonner le jour même toutes les cloches de Paris jusqu'à neuf heures du soir, même les cloches du palais et de l'hôtel de ville qui ne sonnaient presque jamais en branle. Le pape envoya, suivant l'usage, des langes bénits, qui furent présentés par un légat extraordinaire chargé de porter au Dauphin la bénédiction de Sa

La cérémonie du baptème n'avait lieu que plusieurs années après la naissance du Dauphin. Jusqu'à sept ans, il restait entre les mains des femmes. La maison du Dauphin se composait pendant ces sept années d'une gouvernante, choisie parmi les personnes de la plus haute qualité, d'une sous-gouvernante, d'une nourrice, d'une berceuse, d'une première femme de chambre, de dix autres femmes de chambre, de deux valets de chambre, de deux garçons de chambre, d'une blanchisseuse et d'une femme de cuisine. Il y avait aussi un médecin et un argentier. A trois ou quatre ans, on donnait au Dauphin un instituteur pour lui apprendre à lire et lui enseigner les premiers éléments de la religion.

A sept ans, le Dauphin passait des mains des femmes dans celles des hom-

mes. On lui donnait un gouverneur choisi parmi les personnages les plus éminents de la noblesse française. Le gouverneur avait sous ses ordres deux sous-gouverneurs, un précepteur, un sous-précepteur, un lecteur, deux gentilshommes de la manche, un confesseur ordinaire, un premier valet de chambre ordinaire, quatre autres valets de chambre, trois garçons de la chambre, deux huissiers de la chambre, un chirurgien ordinaire, un barbier ordinaire, un porte-manteau, un porte-arquebuse ordinaire, un tapissier ordinaire, un capitaine de mulets, un premier valet de garde-robe, etc. Le Dauphin avait encore un écuyer ordinaire. Six gentilshommes, spécialement attaches à sa personne, portaient le nom de menins.

Si le Dauphin mourait avant le roi son père, ses funérailles étaient célébrées avec beaucoup de pompe. Lorsque le Dauphin, fils de Louis XV, mourat à Fontainebleau, le 20 décembre 1765, son corps fut transporté de Fontainebleau à Sens, où les sunérailles devaient avoir lieu. Le duc d'Orléans présidait à la cérémonie. Deux gardes du corps ouvraient la marche; suivaient soixante pauvres portant des torches; plusieurs carrosses des personnes qui composaient le deuil; cinquante mousquetaires de la seconde compagnie de la maison du roi , cinquante de la première et cinquante chevau-légers ; deux carrosses du roi occupés par les menins du Dauphin; un autre carrosse du roi dans lequel étaient le duc d'Orleans, premier prince du sang et chef du convoi, le duc de Tresme, gouverneur de l'île de France, le duc de Fronsac, premier gentilhomme de la chambre, et le marquis de Chauvelin, maître de la garde-robe. Un quatrième carrosse contenait le grand aumônier, un aumônier du roi, le confesseur du Dauphin, et le curé de l'église paroissiale de Fontainebleau. Venaient ensuite les pages de Mme la Dauphine, les pages de la reine, vingt-quatre pages du roi et plusieurs écuyers de Leurs Majestés, quatre trompettes des écuries, les hérauts d'armes, le maître des cérémonies, le grand maître des cérémonies, quatre chevau-legers; le char funèbre entouré d'un grand nombre de valets de pied de la maison du roi et aux deux côtés les cent-suisses. Quatre aumôniers du roi portaient les quatre coins du poèle. Les commandants des gendarmes, des chevaulégers et des mousquetaires murchaient près des roues. Le char était suivi par un lieutenant des gardes du corps à la tête de son détachement; puis venaient cinquante gendarmes. Toutes les troupes, ainsi que

262

les pages et valets de pied du roi, portaient des flambeaux. La marche était fermée par un certain nombre de carrosses des personnes qui composaient le deuil. Le cardinal de Luynes, archevêque de Sens, reçut, à la porte de la cathédrale de cette ville, le corps présenté par le grand aumônier. Le corps du Dauphin resta exposé dans le chœur pendant toute la nuit, et le lendemain, après un service solemnel célébré par le cardinal de Luynes, il fut déposé dans le caveau qui avait été construit pour le recevoir.

DAUPHINE. — Ce titre se donnait, au moyen âge, aux femmes des seigneurs qui portaient le nom de Dauphin. A partir du xvi siècle, il fut réservé à la femme de l'héritier présomptif de la couronne.

DAUPHINS (Gendarmes-). — C'était un corps de la maison militaire du Dauphin, fils de Louis XIV, créé en 1666. Le marquis de Rochefort, qui fut depuis maréchal de France, ent la charge de capitaine-lieutenant des gendarmes-dauphins,

DAUPHINS. — On appelait encore dauphins, en termes de librairie, les auteurs classiques qui avaient été publiés pour l'usage du Dauphin (ad usum Delphini). La depense des dauphins couta quatre cent mille livres à Louis XIV.

DÉBITEURS. - Voy. DETTES.

DÉBITIS. — Terme de chancellerie qui s'appliquait à un mandement général obtenu pour contraindre les débiteurs par saisie, vente et exploitation de leurs biens, à payer leurs dettes.

DÉBOISEMENT. — Le déboisement ou destruction des bois qui couvraient la France a eu des conséquences fâcheuses qui ont plus d'une fois excité la sollicitude des législateurs. Il en sera question à l'article EAUX ET FORÉTS.

DEBOUT (Pierres). — Pierres celtiques droites et isolées qu'on appelle aussi menhirs. Voy. GAULOIS (MONUMENTE).

DEBOUT A ÉTEINTE DE CHANDELLE.
— Terme de coutume pour indiquer une
adjudication qui se faisait au plus offrant
et dernier enchérisseur, pendant que
brîlait une chandelle allumée par le
crieur devant le juge qui faisait l'adjudication. C'est ce qu'on appelle maintenant
adjudication à l'extinction des feux.

DÉCALITRE. - Mesure de dix litres. Voy. MESCRES.

DECANAT. - Dignité de doyen. Voy.

DOYEN. — Le mot décanat désignait encore, dans certains ordres religieux, des maisons et territoires gouvernés par un doyen.

DÉCANIE. — Réunion de terres placées autrefois sous l'autorité d'un même magistrat nommé doyen.

DECAPITATION. — Supplice des gentilshommes qui n'avaient pas commis de crime dérogeant ou faisant perdre la noblesse. Voy. Supplice.

DÉCHANT. — Terme de l'ancienne musique. On chantait encore, en 1553, à Sens, les O de Noël en déchant: c'est ce qu'on a appelé dans la suite faux-bourdon ou contre-point. On peut consulter sur le déchant l'abbé Lebeuf dans son Traité du chant ecclésiastique.

DECHARGEURS .- Voy. CORPORATION.

DECHAUX. — Ce mot, synonyme de déchaussé, s'appliquait à certains ordres réformés, comme les augustins, les carmes, etc., qui ne portaient que des sandales

DÉCIERS. — Fabricants de dés. Voy. CORPORATION.

DECIMAL (Système).— Système numérique où l'on a pris pour base le nombre dix. C'est le système adopté aujourd'hui en France pour les monnaies, poids et mesures. La Convention, voulant faire disparaitre la diversité de poids et mesures qui variaient avec les provinces de la France, décréta, le 7 avril 1795 (18 germinal an 111), qu'à l'avenir le système décimal serait adopté dans toute la France.

DÉCIMATEUR (Gros).— Le gros décimateur était celui qui jouissait des dimes sur le blé, le vin et le gros bétail, appelées grosses dimes (voy. Dimes). Le gros décimaleur était tenu de payer aux ecclésiastiques qui desservaient le bénéfice une pension appelée portion congrue, de fournir les ornements et livres nécessaires pour le service divin, de subvenir aux réparations du cheur, etc.

DECIMATION. — Ce châtiment, qui consiste à prendre un soldat sur dix et à le passer par les armes, a été quelque-fois appliqué aux armées françaises. Ainsi, en 1675, on décima la garnison française de Trèves qui avait capitulé et rendu cette ville, malgré le maréchal de Créqui qui y commandait.

DECIMES. — On appelait décimes les deniers qui étaient levés ordinairement ou extraordinairement sur le clergé de

France, Primitivement, les domaines ecclésiastiques étaient, comme les autres, soumis à l'impôt. « Saint Ambroise, dit Flenry ( Mémoire sur les affaires du clergé, à la suite du traité de l'Institution au droit ecclesiastique), saint Ambroise reconnaît que les terres de l'Eglise payaient tribut comme les autres. Sous les rois de la famille de Charlemagne, il fut ordonné que chaque église aurait une certaine quantité de terre, unum mansum, libre de toute charge et de tout service, promettant, si elle en avait plus, d'en rendre quelque redevance aux seigneurs. On pretendit depuis que les ecclésiastiques devaient être entièrement libres, pour n'être pas de pire condition que les prêtres égyp-tiens du temps de Joseph. Le concile de Latran, sous Alexandre III, en 1179, défendit aux consuls et aux recteurs des villes, sous peine d'excommunication, d'obliger les clercs à contribuer aux charges publiques, permettant toutefois à l'évêque et au clergé de contribuer volontairement, en cas de nécessité ou d'utilité considérable. La même défense fut confirmée au concile de Latran, sous Innocent III, en 1215, qui ajouta que le clergé ne pourrait faire de contribution, même volontaire, sans consulter le pape. Cependant les croisades furent des occasions d'imposer des subsides considérables sur les biens ecclésiastiques. Philippe Auguste se croisa avec Richard, roi d'Angleterre, en 1188, pour reprendre Jérusalem sur Saladin, qui en avait chassé les chrétiens latins. On ordonna que tous ceux qui n'iraient point à ce voyage, de quelque condition qu'ils fussent, payeraient une fois la dime de tous leurs meubles, et d'une année de leur revenu. C'est la dime saladine qui est comptée ordinairement pour la première imposition faite sur les ecclésiastiques. Le concile de Latran, sous Innocent III, ordonna que tous les clercs payeraient la vingtième partie de leurs revenus ecclésiastiques, pendant trois ans, pour le secours de la terre sainte, et le pape avec les cardinaux se taxèrent à la dixième ; c'était en 1215. Les seigneurs s'étaient notablement incommodés par les deux premières croisades, et plusieurs ecclésiastiques s'étaient enrichis. Les levées de décimes devinrent fréquentes dans le même siècle. Sous saint Louis, il y eut treize subventions en vingt ans; sous Philippe le Bel, vingt et une décimes en vingt-huit ans. Il s'en trouve presque sous tous les règnes depuis Philippe Auguste. Comme l'on publiait des croisades et des indulgences, non-seulement contre les infidèles, pour le secours de la terre sainte, mais encore

contre les hérétiques et les autres excommunies, on étendit aussi les décimes à ces croisades. Ainsi, en 1226, Honorius III accorda une décime à Louis VIII, apparemment pour la guerre contre les Albigeois; ainsi, Urbain IV, en 1262, en accorda une à Charles d'Anjou pour la guerre contre Mainfroi, et, après les vèpres siciliennes, Martin IV en accorda une pour la guerre contre Pierre d'Aragon. Sous ce même prétexte, les rois permirent aussi aux papes de faire des levées sur le clergé de France pour leurs guerres con-tre les ennemis de l'Église. Ainsi, Philippe Auguste accorda une aide à Innocent III, pour la guerre contre l'empereur Othon IV. Ces décimes, en faveur des papes, se multiplièrent pendant le schisme d'Avignon. où chacun des papes traitait de guerre sainte la guerre qu'il faisait à ceux de l'autre obédience; mais alors on s'opposa fortement en France, à la levée des décimes, comme à toutes les autres exac-tions des officiers de la cour de Rome. Avant le schisme (1378), on avait établi la manière de lever les décimes, comme étant des subventions fréquentes. Il y a une constitution de Boniface VIII, qui déclare fort en détail quels sont les biens sujets à la décime, et une autre de Clément V, au concile de Vienne, qui ordonne qu'elle soit payée suivant les anciennes taxes. Cette clémentine parle des décimes accordées aux rois par les papes, et ce fut en ce temps que l'on commença d'en accorder, même sans prétexte de religion comme les deux décimes que Clément VI accorda à Philippe de Valois, en 1348, pour les nécessités de l'État. Depuis l'extinction du schisme, et le concile de Bale (1431-1448), les décimes furent plus rares, et il y cut de la part des papes plu-sieurs tentatives sans effet. En 1501, Louis XII leva une décime, par permission du pape, pour secourir les Vénitiens contre le Turc. En 1516, Leon X donna une bulle par laquelle il accorda à François Ier une décime pour un an, sur le clergé de France, qui ne serait employée à autre usage qu'à la guerre contre le Turc. On dressa pour lors une taxe de chaque bénéfice en particulier, qui est au-dessous de la dixième partie du revenn, et ce tarif de l'an 1516 à toujours été suivi depuis.

« En ce même temps fut passé le concordat entre le pape et le roi, par lequel les annates (voy. Annaras) furent établies tacitement en abolissant la pragmatique qui les défendait. Depuis ce temps, il setrouve plusieurs levées faites sur le clergé, sans consulter le pape. En 1527, le clergé offrit treize cent mille livres pour la rançon du roi François [\*\*.

En 1534, le revenu des biens ecclésiastiques fut partagé entre le roi et le clergé. En 1551, le clergé fit encore une offre considérable. En 1557, les receveurs des décimes furent crées en titres d'office, et pour leurs gages on augmenta les décimes d'un sol pour livre ; ce qui prouve qu'il y avait alors des décimes ordinaires. Depuis le contrat de Poissy, en 1561, les levées sur le clergé, au profit du roi, ont été continuelles. L'abus que plusieurs faisaient des revenus ecclésiastiques, excitait la haîne des hérétiques, et l'indigna-tion même des catholiques. Il y eut des plaintes aux états tenus, en 1560, à Or-leans, puis à l'ontoise. On tit assembler, par l'autorité du roi, plusieurs prélats à Poissy, en 1561, pour traiter de la réformation de l'Eglise, et là fut tenu le fameux colloque avec les ministres de la religion prétendue réformée, dont le parti était alors si puissant, que le clerge était menace d'une entière destruction. Ces prélats passèrent donc un contrat par lequel ils s'obligèrent, au nom de tout le clergé, à payer au roi seize cent mille livres par an pendant six ans, et de plus, à le remettre en possession de ses domaines, de ses aides, et de ses gabelles engagés à l'hôtel de ville pour six cent trente mille livres de rente, faisant sept millions cinq cent soixante mille livres de principal qu'ils s'obligeaient de racheter dans dix ans. Le roi, toutefois, sans se libérer, fit de nouvelles constitutions de rentes pour quatre cent trente-six mille livres, dont il assigna le payement sur cette imposition, comme si elle cut été perpétuelle. Le clerge, de son côte, fit diverses constitutions de rentes pour retirer son temporel aliené ou éviter de nouvelles alienations. Le clergé assemblé à Melun, en 1580, fit un autre contrat, où, sans approuver ces rentes, sur lesquelles on protesta réciproquement, il promit d'imposer sur les bénefices treize cent mille livres par an, pendant six ans. En 1586, il accorda encore pareille levée pour dix ans. Le contrat fut renouvelé en 1596, 1606, 1616, et ainsi toujours depuis, de dix ans en dix ans, avec les mêmes protestations. Cette imposition s'appelle la décime ordinaire. Elle n'est employée qu'au payement des rentes de l'hôtel de ville, sur le clergé, et aux gages des officiers. La décime ordinaire comprend tous les bénétices, c'est-à-dire tous ceux qui jouissent d'un revenu ecclesiastique, certain et ordinaire, même les pensionnaires. Elle s'etend sur les offices claustraux (offices des abbayes, voy. ABBAYE), qui ont un revenu séparé. Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem furent compris en la décime de 1519, sous

le nom de Rhodiens, parce que leur rési-dence était encore à Rhodes. Ils furent aussi compris au contrat de Poissy, et aux autres suivants; mais ils prétendaient être exempts en vertu de leurs privilèges , sur quoi ils furent longtemps en procès, au conseil, avec le clergé. Enfin, par transaction passee en 1606, ils s'obligèrent à contribuer aux décimes, et leur taxe fut réduite à vingt-huit mille livres. Ils l'ont continuée depuis, et on l'appelle contri-bution des Rhodiens. Les jésuites ont aussi été compris aux décimes, pour les benefices unis à leurs collèges. On y a compris, en 1635, les maisons religieuses de nouvelle fondation, et généralement tous les bénéfices omis dans la taxe de 1516. On établit des bureaux de décimes en Bearn, incontinent après que la religion catholique y fut rétablie, et toutefois les ecclésiastiques de cette province, et de Navarre, s'en sont défendus jusqu'en 1670.

« Depuis le contrat de Melun, la decime étant établie comme une levée réglee et ordinaire, et le roi n'en profitant plus, puisqu'elle est employee au payement des rentes de la ville, il a demande au clergé d'autres secours; ce sont les subventions extraordinaires, qui d'abord n'ont été accordées qu'en de grandes occasions, puis à toutes les assemblées. En 1621, à l'occasion de la guerre contre les prétendus réformés et du siège de Montauban, le clergé consentit à une nouvelle création d'offices, dont la finance vint au roi. En 1628, le roi obtint un bref du pape Urbain VIII pour exhorter le clergé à lui aider aux frais du siège de la Rochelle, et le clergé donna trois millions. En 1636, à l'occasion de la guerre étrangère, le clerge accorda au roi l'alienation de trois cent mille livres de rentes rachetables par le clergé au denier douze (un peu plus de huit pour cent). En 1641, on prétendit taxer le clergé extraordinairement pour l'amortissement des nouveaux acquets faits depuis 1620; sur quoi l'assemblée tenue à Mantes composa pour cinq millions cinq cent mille livres à une fois payer. Le clergé jugea cette manière d'imposition plus avantageuse que celle d'une certaine somme tous les ans, qui devenait une crue de la décime ordinaire. En 1652, le sacre du roi fut l'occasion d'une subvention extraordinaire; en 1660, son mariage, et ainsi ces subventions ou dons gratuits sont devenus ordinaires, et ont eté accordés par toutes les assemblées de cinq ans en cinq ans ou environ. Les Rhodiens, les jésuites et les nouvelles religions (ordres religieux) portent aussi leur part des subventions extraordinaires. »



Ainsi il y avait deux espèces d'impositions levées sur le clergé, la décime or-dinaire et les subsides extraordinaires. Toutes les contestations relatives aux décimes étaient portées devant les chambres ecclésiastiques ou bureaux des décimes, qui avaient été établis par des édits de 1580 et de 1585, dans les huit villes métropolitaines de Paris, Lyon, Rouen, Tours, Bourges, Toulouse, Bordeaux et Aix. Chacune de ces chambres était composée de dix ou douze juges qui devaient être gradues et engagés dans les ordres sacrés. Ils étaient choisis par les archevèques et jugeaient souverainement de tous les différends qui concernaient les décimes et subventions du clergé; leurs fonctions étaient gratuites. Plusieurs diocèses, tels que ceux de Sens, d'Orléans. Chartres, de Meaux, d'Auxerre, de Blois, de Troyes, de Reims, de Laon, de Chàlons-sur-Marne, de Beauvais, de Noyon, de Soissons, d'Amiens, de Boulogne, de Senlis et Nevers, avaient des bureaux particuliers de décimes qui ressortissaient au bureau général de Paris. En chaque diocèse, il y avait un syndic ou solliciteur des affaires ecclésiastiques ; il était nommé par l'assemblée synodale. La suppression des bénéfices ecclésiastiques par l'Assemblée constituante (voy. BENÉ. FICES ECCLÉSIASTIQUES) fit disparaître les chambres ecclésiastiques en même temps que les décimes et autres contributions levées spécialement sur le clergé.

DECLARATION DE GUERRE. — Voy. GUERRE.

DECLARATION ROYALE. — Les déclarations royales servaient de commentaires aux édits et ordonnances des rois. A partir du règne de François les, on dis-tingua les déclarations, les édits et les ordonnances. Le mot édit s'appliqua à des matières particulières : tel était l'édit de Crémieu, qui ne contenait qu'un règlement pour les baillis et sénéchaux, et, plus tard, les édits de Chateaubriand, de Janvier, etc., qui concernaient spécialement les protestants. Le mot ordonnance était réservé pour les matières générales, et surtout pour les règlements qui embrassaient toute l'administration de la justice. Telles furent les ordonnanges de Villers-Cotterets (1539), d'Orléans (1561), de Moulins (1566) et de Blois (1579). Enfin on appela déclaration royale l'inter-prétation des ordonnances. L'édit de Crémieu fut expliqué par une déclaration. De même, dans la suite, plusieurs des grandes ordonnances de Louis XIV furent commentées dans une série de déclarations.

DECLINATOIRE. — Terme de pratique indiquant l'ensemble de raisons qu'on alléguait pour se soustraire à une juridiction.

DÉCONFÉS. - Au moyen âge, on regardait la mort subite comme une preuve de la colère céleste et presque comme un crime. Les seigneurs hauts justiciers profitèrent de cette opinion pour s'emparer des biens de ceux qui mouraient déconfès, c'est-à-dire sans avoir pu se confesser ni recevoir l'absolution. Saint Louis, le pre-mier, porta remède à cet abus, comme à beaucoup d'autres vices du régime féodal. Il distingua deux espèces de déconfes, ceux qui étaient morts subitement sans avoir pu demander les secours de l'Eglise, et ceux qui, ayant été malades, au moins pendant buit jours, avaient volontairement négligé de les recevoir. Il déclara que, dans le premier cas, le seigneur n'avait rien à prendre sur les biens du défunt; mais, dans le second, tous les biens meubles étaient confisqués au profit du seigneur. Toutefois les dettes devaient être payées, et, si le défunt avait fait un testament, il devait être

DÉCORATION. — Signe distinctif d'un ordre de chevalerie. Voy. Chevalerie et Légion D'HONNEUR.

DÉCORATIONS. — Ornement d'un théâtre. Voy. THÉATRES.

DÉCRET. — On appelait DÉCRET, dans le droit canon, un recueil des ordonnances des papes, de citations des Pères et de décisions des conciles, réunies, vers 1150, par Gratien, moine bénédictin de Bologne. Ce recueil était la base du droit canon. Voy. DROIT CANON.

DECRET. — Ce mot s'appliquait spécialement, dans l'ancienne législation, à des ordonnances de juges. On disait décret d'ajournement personnel, décret de prise de corps, etc. Pendant la révolution, on appela décrets les résolutions des assemblées nationales; les ordonnances de l'empereur Napoléon, celles du gouvernement provisoire en 1848, et du prince Louis-Napoléon depuis le 2 décembre 1851 jusqu'au 29 mars 1852, se sont aussi appelés décrets.

DÉCRET (Faculté de). — Nom que l'on donnait primitivement à la Faculté de droit dans l'Université de Paris, parce qu'on y enseignait surtout le décret de Gratien. Voy. Université.

DÉCRÉTALES. — Décisions des papes qui font partie du droit canon. Voy. DROIT CANON.



DÉCRÉTALES (Fausses). - Voy. Droit CANON.

DÉCRÉTISTES. — Professeurs en droit canon qui expliquaient le décret de Gratien.

DÉCHI. — Lorsqu'une monnaie était interdite, on faisait défense par un cri public de l'employer; c'est ce qu'on appelait décri; de la est venu le verbe décrier.

DÉCURIONS. — Magistrats et sénateurs des villes municipales. Voy. MUNICIPES.

DÉDICACE.—Consécration d'une église, d'un autel, etc. Voy. RITES ECCLÉSIAS-TIQUES.

DEDICACE. — Hommage d'un livre offert par une éplire ou une inscription en tête de l'ouvrage. L'usage des dédicaces et des éplires dédicatoires fut surtout en vigueur au xvis siècle. Les plus grands génies, comme P. Corneille, se soumirent à cette coutume et cherchèrent par leurs dédicaces à se concilier des patrons riches et puissants.

DEDUIT. — Ce mot, qui était déjà suranné au XVII siècle, indiquait un plaisir, un divertissement et tout ce qui servait à le procurer. Ainsi le déduit de vénerie, de fauconnerie, n'était pas seulement le plaisir de la chasse, mais tout le train et équipage de chasse, veneurs, chiens, oiseaux, valets, etc. On disait dans ce sens suivre ou précèder le déduit.

DEFAUT. — Le jugement par défaut est ceiu qui se rend contre une des parties qui n'obeit pas à l'assignation de comparaître en justice. Dans les duels judiciaires, si l'un des champions ne se présentait pas au jour fixè, la partie adverse demandait et obtenait défaut contre lui. En matière criminelle, le défaut ou refus de comparaître au jour fixè s'appelle contumace.

DÉFAUTE DE DROIT. — Il y avait défaute de droit, quand, dans la cour du seigneur, on différait, on évitait ou l'on refusait de reudre la justice aux parties. Telle est la définition de Montesquien, qui, dans l'Esprit des lois (livre XXVIII, chap. XXVIII), a traité cette matière avec un soin tout particulier. En cas de défaute de droit, il n'y avait pas de combat singulier, parce qu'on ne pouvait pas appeler au combat le seigneur lui-même; l'affaire était portée au tribunal du suzerain. Si la défaute de droit venait des pairs des seigneurs dont la présence était nécessaire pour composer le tribunal féodal. ils étaient condamnés à payer une amende à

leur seigneur. Il saisissait leur fief jusqu'à ce qu'ils lui eussent payé chacun une amende de soixante livres. Lorsque la defaute de droit devait être imputée au seigneur, qui avait neglige de convoquer ses pairs ou de se faire représenter au tribu nal, c'était le seigneur même qui était en cause; si la défaute était prouvée, il perdait le jugement de l'affaire contestée ; elle était portée devant le tribunal du suzerain; dans le cas contraire, l'affaire était renvoyée au seigneur, et le vassal était condamné à lui payer une amende à sa volonté. L'appelant qui n'était ni l'homme ni le tenancier du seigneur, ne devait qu'une amende de soixante livres. Les Gantois, à ce que rapporte Beaumanoir, avaient appelé pour défaute de droit le comte de Flandre devant le roi, sur ce qu'il avait différé de leur faire rendre jugement en sa cour. Il se trouva qu'il avait pris encore moins de délais que n'en donnait la coutume du pays. Les Gantois lui furent renvoyés; il fit saisir de leurs biens jusqu'à la valeur de soixante mille livres. Ils revinrent à la cour du roi pour que cette amende fût moderée; il fut décidé que le comte pouvait prendre cette amende, et même plus s'il voulait.

DÉFAUX. — Terme de coutume; c'était l'amende due au seigneur censier pour défaut de payement du cens.

DÉFENDEUR. — Terme de palais ; on appelle défendeur celui qui est éité en justice.

DÉFENDS. — Terme de l'ancienne législation des eaux et forèts; les défends étaient des bois dont on avait interdit la coupe et dont l'entrée n'était pas permise aux bestiaux.

DEFENSABLES. — On appelait défensables, dans l'ancien droit français, les héritages, les bois, les prés qui n'étaient pas livrés à chacun pour y faire paître ses bestiaux, ou dont l'accès etait interdit pendant une certaine partie de l'année.

DÉFENSE. - Voy. JUSTICE.

DEFENSES.' — Le mot défenses désignait autrefois un jugement que l'on obtenait pour empècher l'exécution d'un autre jugement. On donnait des arrêts de défenses pour s'opposer à ce que les juges continuassent l'instruction d'un procès, etc.

DÉFENSEUR. — Voy. Justice.

DÉFENSEUR DE I.A CITÉ. — Magistrats institués en l'année 365 après J. C. par l'empereur Valentinien I er pour protéger le peuple des municipes contre les exactions fiscales. Ils étaient investis d'une autorité judiciaire et pouvaient porter leurs plaintes devant le préfet du prétoire. Les défenseurs de la cité étaient les protecteurs de la curie ou aristocratie municipale contre les magistrats romains et les patrons du peuple contre les curiales qui abusaient quelquefois de leur autorite. Dans la suite, la dignité de défenseur de la cité fut presque toujours confice à l'évêque, qui était le personnage le plus important du municipe. Voy. MEXICIPES.

DÉFENSEUR DE LA FOI. — C'était un des titres donnés autrefois aux rois de France.

DEFI. - Provocation à un combat singulier. Voy. GAGE DE BATAILLE.

DEFICIT. — Mot latin qui a passe dana la langue française, et qui indique presque toujours un excédant des dépenses sur les recettes.

DÉFINITEUR. — On appelait définiteurs, dans les ordres monastiques, les conseillers et assesseurs du général ou du supérieur de quelques maisons religieuses.

DÉFINITOIRE. — Lieu oh s'assemblaient les neuf principaux officiers d'un chapitre général ou provincial cluz les augustins. On donnait aussi le nom de définitoire à l'assemblée même de ces officiers.

DEFRICHEMENT. — Conversion d'un bois en terre de labour ou en pâturage. Les défrichements ont été encouragés dans les premiers temps de notre histoire et furent dus en partie aux moines de l'ordre de Saint-lienoît; mais dans la suite ils devinrent un danger et furent prohibés ou du moins soumis à des précautions fixées par la loi. Voy. EAUX ET FORÈTS.

DEGAERIE. — Ce mot était employé, dans quelques coutumes, pour indiquer la dignité de dégan ou doyen.

DÉGAN. — On appelait, au moyen âge, dégans ou doyens des officiers chargés dans quelques paroisses rurales de l'administration temporelle.

DEGRADATION.—La dégradation était une cérémonie solennelle dans laquelle un dignitaire laique ou ecclésiastique était dépouillé de tous les insignes de sa charge. S'il s'agissait d'un clerc, il était revetu de ses ornements et tenait entre ses mains un livre ou autre indice de son ordre, comme s'il allait entrer en

fonction. il était amené, en cet état, devant l'évêque qui lui ôtait tous ses ornements l'un après l'autre, commençant par celui qu'il avait reçu le dernier à l'ordination et finissant par lui enlever l'aube ou surplis; on lui rasait toute la tête pour effacer la couronne ecclésiastique et ne lui laisser aucune marque de cléricature. En même temps, pour imprimer un sentiment de terreur, l'évêque prononçait certaines paroles contraires à celles de l'ordination. Cette triste ceré-monie ne se pratiquait que lorsqu'on devait livrer le clerc dégradé au bras séculier. Dans ce cas, le juge laïque était pre-sent et s'emparait immédiatement du coupable. Pour déposer un prêtre et le dégrader, il fallait, d'après les anciens canons, un concile de six évêques; il devait être de douze au nioins pour un évêque et de trois pour un diacre. Les clercs inférieurs pouvaient seuls être jugés et déposés directement par l'évêque assisté de son clergé. Mais le concile do Trente, afin de faciliter la punition des crimes commis par des ecclésiastiques, déclara que, pour la déposition ou la degradation solennelle d'un prètre ou d'un clerc, l'évêque pouvait, au lieu d'autres évêques, appeler un nombre égal d'abbes crosses et mitres ou d'autres personnes constituées en dignité ecclésiastique. On trouve, dans l'histoire de France, plu-sieurs exemples de dégradation publique; et même l'article 14 de l'ordonnance de 1571, rendue par le roi Charles IX en fa-venr du clergé, dit que les prêtres et autres personnes promues aux ordres sacres ne pourront être exécutés sans dégradation préalable. Les derniers exemples de degradation solennelle de membres du clergé datent du commencement du xvii siècle. Le 16 novembre 1607, un prêtre, condamné à mort par les juges de Ploermel, fut dégrade par l'évêque de Saint-Malo, et, en 1615, l'évêque d'Apt en dégrada un autre. Mais les fréquentes contestations survenues entre les évêques et les parlements à l'occasion de la dégradation ecclesiastique et le refus des évêques de faire cette ceremonie avant qu'eux ou leurs officiaux eussent connu du crime de l'accusé, firent tomber en désuétude la dégradation publique. On se borna à la dégradation verbale, qui était la déposition simple et sans cérémonie extérieure.

La dégradation d'un chevalier n'était pas moins solennelle que celle d'un ecclésiastique. On assemblait vingt on trente chevaliers sans reproche, devant lesquels un roi d'armes, ou à son défaut un héraut d'armes, accusait le félon de foi mentie. Deux échafauds étaient dressés: sur



l'un étaient les chevaliers assistés des juges, du roi d'armes et des hérauts d'arnies; sur l'autre, le condamné armé de toutes pièces, avant devant lui son écu attaché à un pieu et renversé la pointe en haut. A ses côtés, douze prêtres en surplis chantaient les vigiles des morts. A la fin de chaque psaume, ils faisaient une pause, pendant laquelle les hérauts d'armes dépouillaient le condamné de quelques pièces de son armure, en commençant par le heaume. Lorsque l'armure'tui avait été complétement enlevée, ils brisaient son écu avec un marteau en trois pièces. Le roi d'armes versait ensuite de l'eau chaude sur la tête du condamné comme pour effacer toute trace de chevalerie. Après quoi les juges, vêtus de deuil . se rendaient à l'eglise. Les prêtres y chantaient les prières des morts, pendant que le dégrade était traîné au bas de l'échafaud au moyen d'une corde attachée sous les aisselles, place sur une civière et couvert d'un drap mortuaire. Il était alors livré au bourreau et mis à mort. Cette cérémonie de la dégradation eut encore lieu en 1523. Frangez, capitaine gascon, qui avait lachement rendu Fontarabie, fut solennellement dégrade; mais on lui laissa la vie sauve pour plus grande marque d'infamie.

Un magistrat prévaricateur pouvait aussi être dégradé. Loyseau rapporte qu'un conseiller au parlement fut deposé pour avoir falsifié une enquête, et qu'en pleine audience du parlement il fut dépouillé de sa robe rouge, puis fitamende au parquet et à la table de marbre. En 1528, un conseiller clerc fut, en présence de tout le parlement, dépouillé de sa robe rouge et renvoyé au juge d'église. Le 15 avril 1693, eut encore lieu, au parlement de Paris, la dégradation solennelle d'un conseiller. Il fut amené de la Conciergerie à la grand'chambre sur les neuf heures, toutes les chambres du parlement assem. blées et les portes ouvertes. Il était revêtu de sa robe rouge, le bonnet carré à la main. Il entendit debout la lecture de l'arrêt qui le bannissait à perpétuité, ordonnait que sa robe et autres marques de la magistrature lui seraient ôtées par les huissiers de service avec condamnation à l'amende envers le roi et réparation envers la partie adverse. Après la lecture de l'arrêt, il remit son bonnet entre les mains de l'huissier et la robe tomba d'elle-même ; il sortit ensuite de la grand'chambre par le parquet des huissiers, descendit par le grand escalier et rentra dans la Conciergerie.

Aujourd'hui la peine de la dégradation n'est plus appliquée qu'aux soldats qui

ontencouru une condamnation infamante. Ils sont dépouillés en présence de leurs compagnons d'armes de tous les insignes militaires; on leur arrache les épaulettes et les boutons; on leur enlève le baudrier par-dessous les pieds, etc. Les lois modernes ont aussi conservé la dégradation civique qui, sans être accompagnée de formes symboliques, comme les anciennes dégradations, entraîne l'exclusion de toutes les fonctions publiques, la privation des droits électoraux, et de certains droits civils et politiques, l'incapacité de faire partie d'un conseil de famille, d'être tuteur, curateur, etc.

DEGRES DE JURIDICTION. — Tribunaux devant lesquels on porte successivement les appels. Voy. APPELS.

DEGRÉS UNIVERSITAIRES OU GRADES UNIVERSITAIRES. — Voy. GRADUÉS et UNIVERSITÉ.

DÉGUERPISSEMENT. — Le détenteur d'un immeuble grevé d'une rente foncière ou de toute autre charge pouvait en abandonner la possession pour se soustraire à la rente ou aux autres conditions onéreuses. L'acte passé au greffe et homologué par jugement pour constater cet abandon, s'appelait deguerpissement.

DEGUERPISSEMENT DE FIEF. — Abandon qu'un vassal faisait de son fief au seigneur suzerain pour ne pas se soumettre aux obligations qui lui étaient imposées.

DELAIS. — Temps accorde par la loi ou la coutume pour les assignations, procedures, etc.

DÉLIT. — Le code pénal définit les délits une infraction aux lois punie de peines correctionnelles. Voy. Peines.

DEMANDEUR. — On appelle demandeur, en termes de palais, celui qui assigne en justice.

DEMENTI. — Un démenti donné devant les juges féodaux entraînait le combat judiciaire. De là est venue, dit Montesquieu, la maxime que, lorsqu'on avait reçu un démenti, il fallait se battre. D'après les Établissements de saint Louis, un démenti donné à son seigneur entraînait la perte du fief.

DEMI-BRIGADE. — Corps composés de trois bataillons; ils furent organisés en 1793; en 1803, les demi-brigades reçurent le nom de régiments. Yoy. ORGANISATION MILITAIRE.

DEMI-LUNE. — Fortification avancée qui se compose de deux murs appelés faces et terminés par un angle saillant sur la campagne. Voy. FORTIFICATIONS.

DEMISSION DE BIENS. — Acte par lequel un homme se dépouillait, de son vivant, de l'universalité de ses hiens et les transmettait, par anticipation, à ses héritiers présomptifs, les rendant possesseurs immédiats des biens dont ils n'avaient que l'espérance. La démission de biens était distincte de la donation entrevifs, puisqu'elle était révocable, d'après la plupart des coutumes. Cet acte, qui imposait ordinairement des charges à ceux en faveur de qui avait lieu la démission de biens, n'était valable que dans le cas où la démission était acceptée par toutes les parties.

DÉMISSION DE FOI. — Dans le langage féodal, on appelait démission de foi l'aliénation faite par un vassal d'une partie de son fief, sans rétention de foi, de telle sorte que le nouvel acquéreur ne relevait que du seigneur suzerain. Ce démembrement de fief ne pouvait se faire que du consentement du suzerain.

DÉMISSOIRES. — Lettres ecclésiastiques qui permettaient de recevoir les ordres pendant la vacance des siéges épiscopaux. Les chapitres ne pouvaient accorder de démissoires que dans deux cas: 1° si celui qui demandait le démissoire était pressé de recevoir l'ordre, à cause de bénéfices dont il était pourvu, comme une cure, qui l'obligeaità être prêtre dans l'année; 2° si la vacance se prolongeait au dela d'un an.

DEMOISELLE. - Voy. DAMOISELLE.

DENARIES. - Affranchis par le denier. Voy. AFFRANCHISSEMENT.

DENCHÉ ou DANCHÉ. — Terme de blason qui se disait des pièces de l'écu bordées de dents ou de pointes.

DENI DE JUSTICE. — Refus de rendre justice. Pour constater le déni de justice, les anciennes coutumes prescrivaient de faire trois sommations au juge. S'il persistait dans son refus, le déni était prouvé, et les parties autorisées à se présenter devant un autre juge. Le déni de justice était un des cas qui affranchissaient un vassal de l'autorité de son seigneur.

DENIER. — Le mot denier se prenait autrefois pour toute espèce de monnale; une pièce d'or s'appelait un denier d'or. Il y avait cependant une monnaic spéciale qu'on appelait denier; c'était la douzième partie du sou.

DENIER. - Le taux de l'intérêt se

marquait autrefois en deniers. Le taux légal fut fixé par Colbert au denier eingt ou à la vingtième partie du principal; ce qui revient à cinq pour cent. En divisant cent par le denier indiqué, on trouve toujours combien cent francs placés à ce denier rapporteraient d'intérêt.

DENIER A DIEU. - L'usage du denier à Dieu est fort ancien. C'était une pièce de monnaie qui servait de garantie, dans tout marché, pour les deux parties contractantes. Elle était ordinairement employée en aumônes; d'où vint le nom de denier à Dieu. Le denier à Dieu fut converti en impôt véritable pour plusieurs corporations. Ainsi les orfévres de Paris étaient tenus de verser dans une caisse, appelée la botte de saint Eloi, un denier pour toutes les ventes. Cette caisse servait à donner à Pâques un diner aux prisonniers de Paris et aux pauvres de l'Hôtel-Dieu. Aujourd'hui on appelle denier à Dieu la pièce de monnaie que l'on donne comme arrhes aux serviteurs qu'on prend à gage. C'est une assurance que l'engagement sera tenu, à moins que le denier à Dieu ne soit immédiatement retiré.

DENIER DE SAINT-ANDRÉ. — Impôt levé sur les marchandises qu'on transportait de Languedoc en Dauphiné ou en Provence. Le nom de denier de Saint-André venait de ce que cet impôt était en partie employé à l'entretien du fort de Saint-André en Languedoc (département de l'Hérault).

DENIER DE SAINT-PIERRE. — C'était un tribut payé au saint-siège, et établi, suivant quelques écrivains, par Charlemagne. Chaque propriétaire de maison devait payer un denier au pape. La redevance de l'abbé de Vendome envers le saint-siège s'appelait aussi denier de Saint-Pierre. Cet impôt était connu en Angleterre sous le nom de romescot.

DENIS (SAINT-). — L'abbaye de Saint-Denis, fondée par Dagobert, avait une grande importance dans l'ancienne monarchie. Le roi, avant d'entrer en campagne, allait y prendre l'oriflamme; c'était aussi le lieu de sépulture des rois de France. L'abbé de Saint-Denis était conseiller-né du parlement de Paris et avait séance aux conseils du roi.

DENOMBREMENT. — Déclaration qu'un vassal était tenu de faire à son seigneur quarante jours après l'hommage. Le dénombrement devait contenir l'énumération de toutes les terres et droits qu'il tenait de son seigneur. Ce dernier avait aussi quarante jours pour blâmer le dénombrement qu'il avait reçu de son

vassal, c'est-à-dire pour en constater l'inexactitude et en demander la rectification.

DÉNOMBREMENT. — Ce mot indique aujourd'hui un recensement de la population. Voy. Population.

DÉNONCIATION. — Publication solennelle d'une sentence. Dans les tribunaux ecclésiastiques, la dénonciation devait toujours être précédée d'une admonition charitable, parce que les juges n'avaient pas pour but la vengeance publique, mais seulement la correction du coupable.

DENT. — Les anciennes lois parlent du prix ou compensation que l'on payait pour une dent brisée. La coutume de Normandie, public au commencement du xvi s'écle (1510), fixe à sept livres le prix de chaque dent. Cette trace des lois barbares s'effaça bientòt; il n'est plus question d'une parcille évaluation dans l'édition de la même coutume donnée en 1539. Arracher une dent était un suppliee usité au xvi s'écle. Une ordonnance de mai 1391 déclare que celui qui aura dévasté le champ ou la vigne d'autrui payera une anneude de trois sous six deniers ou qu'on lui arrachera une dent.

## DENTELLES. - Voy. INDUSTRIE.

DÉPARTEMENT. - La division de la France en départements a été établie par l'assemblée constituante (15 janvier 1790). On organisa d'abord quatre-vingt-trois départements, qui furent subdivisés en districts, cantons et municipalités. Dans la suite le nombre des départements fut porté à quatre-vingt-six, division qui subsiste encore aujourd'hui. Le premier consul les subdivisa en arrondissements, cantons et communes ; telle est encore aujourd'hui la division administrative de la France. Il y a deux espèces d'autorites dans chaque département : 1º les autorités déléguées par le pouvoir cen-tral; 2° les représentants des intérêts du département, nommés par les élec-teurs. Lorsque la Constituante eut établi les départements, elle voulut que toute administration procedat du peuple, et ce fut d'après ce principe qu'elle organisa les directoires de département, qui étaient nommés par l'assemblée électorale du département, et choisissaient le procu-reur syndic place auprès de l'administration départementale, pour surveiller l'execution des mesures adoptées. Un conseil de département, nommé égale-ment par l'assemblée des électeurs, surveillait le directoire du département. Ainsi toute l'autorité départementale, direc-toire, syndic, conseil, venait du peuple.

Le désordre qu'entraina cette faiblesse du pouvoir livré à tons les caprices de l'élection, ramena à un système différent. Le premier consul, par la loi du 17 fevrier 1800, reorganisa l'administration départementale. Elle se composa d'un prefet nomme par le chef du pouvoir exécutif, et residant au chef-lieu du département, de sous-préfets établis dans chaque chef-lieu d'arrondissement, et nommes également par le chef du pouvoir exécutif, enfin de conseils de préfecture dont les membres étaient aussi choisis par l'autorité centrale. La surveillance de toutes les branches d'administration fut dévolue aux préfets et sous-préfets; les eonseils de préfecture furent des tribunaux administratifs jugeant les questions contentieuses en matière d'impôts, de travaux publies, de domaine public, d'ad-ministration communale, de droit électoral, etc., sauf appel au conseil d'Etat. Le préfet est tenu, dans certaines circonstances, de prendre l'avis du conseil par exemple sur les réclamations relatives au eadastre, pour l'autorisation d'établissements insalubres de première classe, etc. Telle fut la part faite au pouvoir central et à ses délégués. Mais en même temps, la loi accorda une représentation aux intérêts du département. Le conseil général, nommé par les habitants du département suivant les conditions déterminées par les diverses lois électorales, fut chargé de voter les fonds nècessaires aux dépenses départementales, et de faire entendre les vœux du pays. Reuni au moins une fois par an et revisant les dépenses administratives, il dut exercer un contrôle salutaire sur les actes du préfet. Les conseils d'arrondissement eurent le même rôle auprès des sous-préfets. Cette organisation, qui coneilie les intérêts de chaque localité avec l'action légitime du pouvoir central, s'est maintenue jusqu'à nos jours à peu près telle qu'elle avait été établic par le premier consul.

DÉPARTEMENT MINISTÉRIEL. - Voy. MINISTÈRE.

DÉPÉCHES (Conseil des).—Section du conseil d'État sous l'ancienne monarchie; elle s'occupait spécialement de l'administration intérieure. Voy. CONSEIL D'ÉTAT, S III.

DÉPENS ou FRAIS DE JUSTICE. — Loyseau prétend, dans son Traité des seigneuries, que la justice eessa d'être gratuite sons le règne de saint Louis; mais on voit à des époques beaucoup plus reculées, et même sous la première race, que celui qui perdait son procès était con-

271

damné à payer le dixième de l'objet en litige. Saint Louis, bien loin de s'opposer à la gratuité de la justice, dit, dans ses Etablissements (livre II, chap. xv), que les jugements doivent être rendus et non vendus.

DÉPENSE. - On appelait dépense ou depence, au xve siècle, une liqueur faite avec des prunes ou des pommes, et qui se vendait sur les marches comme le vin. On jetait dans un tonneau rempli d'eau une certaine quantité de prunes ou de pommes entières. Deux mois après on retirait l'eau et on y ajoutait quelques aromates. Le Journal d'un bourgeois de Paris sous Charles VI et Charles VII, parlant de la famine qui désola Paris en 1420, dit que ceux qui, en hiver, avaient fait leurs dépenses de pommes ou de prunes jetèrent, au printemps, ces fruits dans la rue pour que les porcs de Saint-Antoine les mangeassent; mais les pauvres, ajoute l'auteur, les disputaient avi-dement aux cochons. On voit encore ici la confirmation de l'usage signalé plus haut, qui autorisait les religieux de Saint-Antoine à laisser errer leurs porcs dans Paris (voy. Cochon).

DÉPENSIER. - Ce nom désignait et désigne encore, dans les maisons religieuses et dans les collèges, celui qui est chargé de la cave et des autres approvisionnements. On l'appelait quelquefois cellérier.

DÉPIÉ DE FIEF. - Démembrement d'un fief. Voy. FÉODALITÉ.

DEPORT. - Le déport était le droit que les évêques avaient, dans certains diocèses, de percevoir le revenu d'un bénéfice pendant tout le temps de la vacance, lorsque le bénéfice était en litige ou que le titulaire n'était pas en état de remplir les fonctions qui y étaient atta-chées; par exemple, si le bénéfice était une cure et que le titulaire ne fût pas prêtre. Le déport appartenait à l'évêque ou à l'archidiacre, suivant les coutumes des diverses contrées. En quelques lieux, le déport s'étendait à toute l'année, quoique la vacance n'ent pas duré tout ce temps. C'était alors une véritable annate (voy. Annates). Celui qui prenait le deport devait faire desservir le bénéfice. Les évêques de Normandie avaient tous le droit de déport dans leurs diocèses. S'il arrivait que, pendant l'année du deport, on conférat plusieurs fois les bénéfices on n'exigeait point que le déport fut payé plusieurs fois.

DÉPORTATION. - La déportation est une peine afflictive et infamante qui con-

siste à être transporté hors du territoire continental de la France, dans un lieu déterminé par la loi. La Guyane française et l'ile de Noukaïva, dans l'Oceanie, sont les lieux de déportation. Cette peine entraine la mort civile.

DÉPOSITAIRE. — Chez les moines augustins, les dépositaires étaient les religieux qui avaient les cless des archives et des titres du couvent. On appelle encore aujourd'hui dépositaire, dans les monastères de femmes, la religieuse chargée des fonctions d'économe.

DÉPOSITION. — Ce mot s'appliquait principalement aux rois, aux évêques et aux ecclésiastiques que les superieurs spirituels privaient de leur dignité. La deposition des souverains temporels par les papes n'a jamais été admise par l'Eglise gallicane. L'assemblée de 1682 a, an contraire, formellement déclaré que les souverains pontifes ne pouvaient déposer les rois. Quant à la déposition des évêques, les anciens canons exigeaient un concile d'an moins douze évêques; il fallait un concile d'au moins six évèques pour déposer un prêtre, et de trois pour déposer un diacre. Dans la suite les évêques prononcèrent seuls ou de concert avec leur tribunal, appelé officialité, la déposition qui privait les ecclésiastiques de tous leurs bénéfices et du droit de celebrer la messe et d'administrer les sacrements. Les prêtres déposés pouvaient en appeler au concile provincial et ensuite au pape.

DÉPOT DE MENDICITÉ. - Voy. MEX-DICITÉ.

DÉPOT DES ARCHIVES. - Voy. Ar-CHIVES.

DÉPOT GÉNÉRAL DE LA GUERRE.-VOY. ORGANISATION MILITAIRE.

DÉPOT LÉGAL DES LIVRES. - Ce fut Henri II qui ordonna le premier, en 1556, aux libraires de déposer à la Bibliothèque royale un exemplaire de tous les ouvrages qu'ils publiaient. Aujourd'hui encore les libraires sont astreints au dépôt légal de deux exemplaires de chaque ouvrage qu'ils éditent. Voy. BIBLIOTHEQUE.

DÉPOUILLE (Droit de). - Le droit de dépouille donnait à l'evêque ou à l'archidiacre le lit, la soutane, le cheval et le bréviaire du curé décédé. Cet usage avait commence par les monastères, où les prieurs et autres religieux n'ayant un pécule que par tolérance, tout revenait à l'abbé après leur mort. Les évêques s'attribuèrent ensuite le droit de dépouille

sur les prêtres et les clercs. Les rois l'exercèrent aussi pendant plusieurs siècles dans quelques églises. Enfin , l'antipape Clément VII, à l'époque du schisme d'Avignon. prétendit que le pape devait être le seul héritier de tous les évêques. Il obtint en effet le droit de dépouille en Italie et en Espagne; mais la France ne se soumit jamais à cette prétention. Il fut même décidé, au commencement du xve siècle, que les ecclésiastiques pouvaient disposer de leur bien par testa-ment. Cependant le droit de depouille existait encore, au xviii siècle, dans quelques diocèses en faveur des évêques, qui heritaient d'une partie du mobilier des ecclésiastiques décédés.

DEPUTÉS (Chambre des ). - Nom donné aux assemblées des représentants de 1814 à 1848. Voy. Assemblées poli-TIOUES.

DEPUTÉS DU CLERGÉ. - Voy. As-SEMBLÉES DU CLERGÉ.

DÉROGEANCE. - Acte contraire à la noblesse; un noble dérogeait autrefois en se livrant au commerce. Voy. No-BLESSE.

DES (Jeu de ). - Voy. JEU.

DESAVEU. - Le désaveu, dans le style féodal, était le refus fait par un nouveau vassal de rendre foi et hommage à son seigneur, soit en déniant que son fief relevat du fief dominant possede par le suzerain, soit en s'avouant l'homme d'un autre seigneur.

DÉSERT (Églises du ). - Solitudes où se retiraient les protestants après la ré-vocation de l'édit de Nantes (1685), pour entendre les prédications de leurs ministres. Voy. PROTESTANTS.

DESERTION. - VOy. ORGANISATION MI-LITAIRE.

DÉSHÉRENCE. - Le droit de déshérence consistait à recueillir la succession de ceux qui ne laissaient pas d'héritiers légitimes. Les seigneurs féodaux avaient le droit de déshérence ; ils héritaient aussi des aubains, des bâtards et des serfs. Peu à peu les rois leur enlevèrent ces héritages, et, dès 1413, le droit de déshérence etait exclusivement royal. Aujourd'huj il appartient à l'Etat; les biens qui lui reviennent par desherence sont reunis au domaine.

DESSIN. - Une école royale gratuite de dessin fut établie à Paris par lettres patentes du 20 octobre 1767.

nom de destrier ou dextrier venait . diton, de ce que l'écuyer, qui conduisait le cheval de bataille, le tenait à sa droite. Lorsque l'ennemi paraissait, l'écuyer donnait le destrier à son maître; d'où est venue l'expression proverbiale monter sur ses grands chevaux, parce que générale-ment les destriers étaient de haute taille.

DÉTÉCE DE SERVICE. - État d'un fief qui était tombé aux mains de mineurs ou de femmes et n'était plus servi. Voy. FÉO-

DETTE FLOTTANTE, DETTE INSCRITE, DETTE PUBLIQUE, - Voy. FINANCES, § 111.

DETTE VIAGÈRE. - Dette qui s'éteint à la mort du créancier.

DETTES. - S Ier. Peines portées contre les débiteurs. — On connaît la dureté des lois romaines à l'égard des débiteurs ; l'esclavage menaçait le débiteur insolvable, au moins dans les premiers temps. Les coutumes du moyen âge étaient pres-que aussi dures. Les Assises de Jérusalem ordonnaient que les débiteurs porteraient un anneau de fer au bras, en signe d'esclavage. Ces débiteurs rappelaient les nexi de l'antiquité. Un statut du comte de Toulouse, de l'année 1197, porte que, « si un débiteur ne peut pas payer son créan-cier, il sera, à la requête de ce dernier, détenu pendant huit jours au château; qu'après l'expiration de ce delai s'il ne paye pas ou ne s'arrange pas, il sera livré entre les mains de son créancier, qui pourra le mettre aux fers dans sa maison, et lui donnera du pain et de l'eau jusqu'à ce qu'il ait payé son cabal. » On entendait, par ce mot cabal, le capital de la dette.

S II. Duel judiciaire ordonne pour dettes. - Le combat judiciaire était en usage à Orléans, dans toutes les réclamations pour dettes. Louis le Jeune, dans une ordonnance de 1168, déclara que le duel n'aurait lieu que lorsque la somme reclamée excederait cinq sous. Cette or-donnance n'eut qu'un effet local; car, d'après Beaumanoir, il suffisait, à l'époque de saint Louis, que la somme fût de plus de douze deniers pour que le duel judi-

ciaire fût ordonné.

§ III. Excommunication des débiteurs. L'Église ajoutait ses anathèmes aux rigueurs des coutumes. Le débiteur, qui mourait sans s'être acquitté, était excommunié et privé de la sépulture ecclésiastique. Dans un concile tenu à Ruffec en 1258, il fut décidé que le prêtre, qui aurait absous à l'article de la mort un excommunié pour dettes, serait tenu de DESTRIER. - Cheval de bataille. Le payer lui-même les dettes, s'il n'avait pu obtenir de son pénitent qu'il les acquittat. Pierre de Bourbon ayant eté plusieurs fois excommunié, à la sollicitation de ses créanciers, mourut sans s'être acquitté; son fils, Louis de Bourbon, afin de lui procurer les prières de l'Église, s'adressa au pape Innocent VI, et obtint que son père serait relevé de l'excommunication, mais à condition que les dettes seraient complétement payées.

S IV. Lois de saint Louis relatives aux dettes. — Saint Louis se montra ici, comme dans presque toutes les questions, supérieur à son siècle. Dans une ordonnance de décembre 1254, il défendit à ses séné-chaux et baillis d'arrêter et retenir prisonniers pour dettes aucun de ses sujets, à moins qu'il ne fut débiteur du fisc. L'ordonnance de saint Louis ne fut pas longtemps exécutée, car Philippe le Bel, par une ordonnance du 23 mars 1302, autorisa l'emprisonnement des débiteurs. Un autre moyen de contrainte usité à cette époque consistait à enlever les por-

tes et fenêtres de la maison du débiteur. § V. Infamie du seigneur qui ne payait pas ses dettes. - Le seigneur qui n'acquittait pas ses dettes était considéré comme parjure. Ménard raconte, dans son His-toire de Duquesclin, qu'un Anglais à qui le capitaine breton avait engagé ses biens pour la rançon d'un de ses soudoyers, n'étant point payé, fit peindre les armes de Duguesclin, les fit traîner, et puis pendre renversées, comme les armes d'un félon. Malgré la rigueur des lois et les peines infamantes, les grands se dispensaient souvent de payer leurs dettes. En 1405, Louis d'Orléans, frère de Charles VI, prince célèbre par sa magnificence et ses prodigalités, promit dans un mo-ment de péril de payer ses dettes. Emporté par des chevaux fougueux il avait failli être précipité à la Seine, et recommandant son âme à Dieu il avait résolu de s'amender. Dès qu'on eut publie qu'il allait payer ses dettes, huit cents créanciers se présentèrent. Mais le duc avait change d'avis, et, au lieu d'argent, ses officiers donnérent cette réponse : « Le prince vous fait trop d'honneur de vous devoir, et vous devez être flattés qu'il pense à vous quelquefois. » La maison de Bourgogne, rivale de celle d'Orléans, ne pavait pas mieux ses dettes. La veuve de l'hilippe le Bon, duc de Bourgogne, déposa ses clefs et sa ceinture sur le cercueil de son mari; c'était un signe qu'elle renonçait à l'héritage et aux dettes. En 1559, un édit menaça de mort les créanciers du roi qui resteraient à la cour pour réclamer le payement des sommes qui leur étaient dues (de Thou, livre XXIII). Pendant

ce temps, les vilains étaient toujours tourmentés par les usuriers, et les états de 1484, touchés de la misère des paysans dont on saisissait les charrues et autres instruments de labourage, demandaient que les créanciers ne pussent prendre les bêtes et les outils nécessaires aux travaux des champs.

S VI. Bonnet vert inflige au debiteur insolvable. - Le débiteur insolvable était forcé de subir l'affront du bonnet vert. Des arrêts du xviie siècle ordonnèrent que tous ceux qui feraient cession de biens à leurs créanciers, soit qu'ils eussent été ruines par leurs debauches ou par cas fortuit, seraient obligés de porter ce signe d'infamie. S'ils le quittaient, leurs creanciers pouvaient les faire mettre en prison. La première trace que l'on trouve de l'usage du bonnet vert infligé au débiteur insolvable est de l'année 1580. Un arrêt du parlement de Paris ordonna que, suivant l'usage établi à Laval, un nommé Bulsigue, qui ne pouvait acquitter ses dettes, porterait à l'avenir bonnet ou chapeau vert. Un arrêt du parlement de Rouen du 15 mars 1584, imposa la même peine

à un débiteur insolvable.

S VII. Saisie des biens : brandons. -La saisie s'opérait par suite d'un jugement, et elle se marquait par l'apposition d'un brandon. On appelait brandon, disent les anciens glossaires de droit, la marque qu'un seigneur ou un créancier faisait mettre à un héritage qu'il avait saisi, pour indiquer qu'il était sous la main de la justice. Ordinairement c'étaient des pieux fiches en terre, autour desquels on attachait un morceau de linge, de drap, ou un bouchon de paille. Quelquefois on en-levait les portes, ou bien encore on suspendait une croix sur la porte et le pignon de la maison. Dans d'autres circonstances, on fermait les portes du débiteur au moyen de barreaux qu'on appelait aussi brandons. « Brandonner l'heritage, disent les coutumes de plusieurs provinces, est quand on fait saisir ou arrêter les fruits pendants par les racines, en signe de quoi on pique dans la terre un baton garni de paille, comme aussi on attache à la porte d'une maison saisie un pannonceau aux armes du roi. On dépend aussi l'huis (la porte) de la maison en signe de mainmise et d'execution. »

SVIII. Contrainte par corps. - L'ordonnance de Moulins (article 48), prescrivit d'emprisonner, au bout de quatre mois, les condamnés pour dettes, si dans l'intervalle ils ne satisfaisaient pas leurs creanciers. L'ordonnance civile de 1667, et l'ordonnance de commerce (1673). maintinrent la contrainte par corps. La



Convention l'abolit par la loi du 9 mars 1793. La contrainte par corps fut rétablie sous le Directoire (loi du 15 germinal an VI, 4 avril 1798); le code Napoléon l'adopta, et une loi du 17 avril 1832 en a régularisé l'application. Supprimée de nouveau par le gouvernement provisoire, en 1848, elle a été rétablie peu de temps après par l'assemblée constituante.

DEUIL. - Les signes de deuil , langage symbolique de tous les peuples et de tous les temps, ont souvent varié. La Curne Sainte-Palaye emprunte aux anciens romans de chevalerie beaucoup de détails sur la manière de porter le deuil. Dans le Roman de Lancelot du Lac, les avantpieds des chausses coupés sont marque de deuil. Une demoiselle et les gens de sa suite jurent, en signe de deuil, de ne vêtir robes qu'à l'envers et de ne monter que des chevaux qui auraient la queue coupée. Dans le Roman de Perceforét, un chevalier fait teindre son écu en noir. Les cheveux et la barbe rasés, les vêtements noirs, les armures et les bannières voilées de noir, les vêtements de gris brun étaient encore des symboles de deuil. Les signes variaient aussi selon le rang des personnes. Les rois portèrent le deuil tantôt en noir, tantôt en violet. quelquefois en écarlate. C'est ainsi que Louis XI porta le deuil de son père Charles VII. La vicomtesse de Furnes, dans un ouvrage intitulé les Honneurs de la cour, publié à la suite des Mémoires sur la chevalerie, par Sainte-Palaye, dit que le roi de France ne porte jamais le deuil en noir; mais que son deuil est d'être habillé tout en rouge, manteau, robe et chaperon. Monstrelet fait la même remarque : « Le service fait, tout incontinent le roi se vêtit de pourpre, qui est la coutume de France, pour ce que sitôt que le roi est mort, son fils plus prochain se revêt de pourpre et se nomme roi.» Cette coutume ne dura pas. Le roi Louis XII fut si touché de la mort d'Anne de Bretagne, sa femme, qu'il en prit le deuil en noir. "C'était, dit La Curne Sainte-Palaye (Antiq. franç., vo DEUIL), contre la coutume de nos rois qui le portent de violet; en quoi il avait l'exemple de la même princesse qui fut la première de nos reines qui prit le deuil de drap noir à la mort de Charles VIII, son premier mari, les autres reines ne l'ayant porté que de blanc. »

Ce n'étaient pas seulement les reines veuves qui portaient primitivement le deuil en blanc, toutes les veuves avaient adopté cet usage que Montaigne regreiait. «Elles devroient continuer de le faire si j'en estois cru. » Au xur siècle, les rei-

nes veuves revinrent au deuil blanc et les rois au deuil violet. Les reines de France devaient rester quarante jours enfermées après la mort de leur mari, et leur vêtement blanc leur fit donner le nom de reines blanches. Les veuves de qualité ou filles de princes restaient aussi enfermées pendant quelque temps dans une chambre tendue de noir. « Le deuil de la reine, ma grand'mère, dit Mademoiselle dans ses Mémoires, m'obligeait à me renfermer dans une chambre noire. » Lorsqu'elles paraissaient en public, elles s'enveloppaient d'un voile et portaient une robe montante recouverte d'une camisole avec une collerette renversée sans dentelles. Elles conservaient toute leur vie un bandeau qui se terminait en pointe vers le milieu du front. Plusieurs reines veuves, et entre autres Anne d'Autriche, sont souvent représentées avec ce bandeau. A la même époque les honimes portaient le deuil en noir avec manteau et chapeau drapés. Lorsqu'un seigneur était en deuil, tous les gens de sa maison le prenaient en même temps que lui. La soie, les ornements d'or et d'argent faisaient place au drap et aux vêtements

L'étiquette régla, dans la suite, tous les détails du deuil avec un soin minutieux. Dans un ouvrage publié en 1765 et intitulé : Ordre chronologique des deuils de cour, on trouve tous les détails du cérémonial usité dans ces circonstances : «On ne portait les grands deuils que pour père et mère, grand-père et grand'mère, mari et femme, frère et sœur. On appelait grands deuils ceux qui se partageaient en trois temps : la laine, la soie et le petit deuil. Les autres deuils ne se partageaient qu'en deux temps, le noir et le blanc. Jamais on ne drapait dans ces derniers deuils, et toutes les fois qu'on ne drapait point les femmes pouvaient porter des diamants et les hommes l'épée et la boucle d'argent.

"Le grand deuil de père et de mère était de six mois. Pendant les trois premiers mois on portait la laine en popeline ou raz de Saint-Maur: la garoiture d'étamine avec efflié uni, les bas et les gants de soie noire, les souliers et les boucles bronzées. Si c'était en grand habit, on prenaît des bonnets d'étamine noire, les barbes plates garnies d'efflié uni, la coiffe pendante, les mantilles de même étoffe ainsi que l'ajustement; les manches de crèpe blanc garnies d'efflié uni, pendant les six premières semaines. Si c'était en robe, on portait les bonnets, les barbes, les manches et le fichu de crèpe blanc garnis d'efflié uni. Au bout de six semaines, on quittait

la coiffe, on prenait des barbes frisées et on pouvait mettre des pierres noires. Les trois mois finis, on prenait la soie noire pour six semaines; le poil-de-soie en hiver, le taffetas de Tours en été, avec les coiffures, manche, fichu de gaze brochée, garnis d'effile découpé, soit en grand habit, soit en robe. Les six dernières semaines étaient de petit deuil. On portait le noir ou le blanc avec la gaze brochée et les agréments pareils. On pouvait alors porter des diamants. L'étiquette des deuils des grands-pères et des grand'mères était la même; mais le deuil n'était que de quatre mois et demi ; six semaines en laine, six en soie et six en petit deuil. Pour les frères et les sœurs, la laine pendant trois semaines; quinze jours la soie, huit jours le petit deuil. Pour les oncles et les tantes, le deuil était de trois semaines, et pouvait se porter en soie, quinze jours avec effile, sept jours avec gaze brochée ou blonde. Le deuil des cousins germains, quinze jours; huit avec effiles, sept avec gaze brochée ou blonde. Pour oncles à la mode de Bretagne, onze Jours; six en noir, cinq en blanc. Pour cousins issus de germains, huitjours ; cinq en noir, trois en blanc. Le deuil des maris était d'un an et six semaines. Pendant les six premiers mois, les veuves portaient le raz de Saint-Maur de laine : la robe à queue retroussée par une ganse attachée au jupon sur le côté et que l'on faisait ressortir par la poche; les plis de la robe étaient arrêtés par devant et par derrière; les deux de devant joints par des agrafes ou des rubans; les manches en pagode; la coiffure de batiste à grands ourlets; les manches plates à un rang et grand ourlet; le fichu de batiste, aussi à grand ourlet; une ceinture de crèpe noir agrafée par devant pour arrêterles plis de la taille, les deux bouts pendants jusqu'au bas de la robe; une écharpe de crèpe plissée par derrière ; la grande coiffe de crèpe noir, les gants, les souliers, les boucles bronzées ; le manchon, revêtu de raz de Saint-Maur, sans garniture, etl'éventail de crêpe. Les six autres mois, la soie noire, les manches et garnitures de crêpe blanc et les pierres noires, si l'on voulait. Pendant les six dernières semaines, le noir et le blanc uni; la coiffure et les manches de gaze brochée; les agréments ou tout noirs ou tout blancs, au choix de la veuve.

« Les antichambres devaient être tendues de noir; la chambre à coucher et le cabinet de gris, pendant un an; les glaces cachées pendant six mois. Les veuves ne pouvaient paraître à la cour qu'au bout des six premiers mois. Le deuil des femmes 6e portait pendant six mois. L'homme veuf devait porter l'habit et les bas de laine; les manchettes de batiste à ourlet plat; l'épée, les souliers et les boucles bronzées ; une grande cravate unie; les grandes et les petites pleureuses. On quittait les grandes après les trois premières semaines. Au bout de six semaines, les bas de soie noire, les manchettes estilées, mais toujours l'épée et les boucles noires. Les six semaines suivantes, l'habit de soie noire, l'épée et les boucles d'argent, et, pendant les six dernières, l'habit coupé ou petit deuil; les bas de soie blancs. Les hommes pouvaient paraître à la cour dès les premiers jours de leur deuil. Il n'y avait d'exception à ces règles que pour les deuils des parents dont on héritait. Le deuil d'un frère, par exemple, n'était que de six semaines; mais, si l'on en heritait, il était de six mois, comme celui de père et mère. Les deuils généraux imposés par l'étiquette de cour, étaient partagés en trois temps : la laine, la soie et les pierres noires, le petit deuil, les diamants. Dans les deuils où l'on ne drapait point, les femmes portaient les diamants; les hommes, l'épée et les boucles d'argent. Dans les deuils dont les jours forment un nombre pair, par exemple, si le deuil était de six jours, on prenaît le noir pendant la première moitié et le blanc ou le petit deuil pendant la seconde. Dans les deuils dont les jours étaient impairs, la plus forte moitié se portait en noir; par exemple, si le deuil était de quinze jours, on portait le noir les huit premiers jours et le blanc les sept jours suivants. » Aujourd'hui que la société n'est plus soumise à une étiquette aussi rigoureuse, les signes de deuil sont des vêtements noirs et un crèpe au chapeau. Les militaires portent le crêpe au bras. Dans les cérémonies publiques où l'on prend le deuil les tambours sont voiles de crèpe et les soldats portent le fusil renversé.

DEVINS. - Voy. Superstitions.

DEVISE. — La devise est une sentence, emblème du caractère, de la famille ou de la condition. L'usage des devises renonte à une haute antiquité. Au moyen àge, elles sont entrées dans les armoiries comme une partie essentielle du blason. Un des mérites des devises est la brièveté. On doit chercher à y joindre une pensée morale ou politique, comme dans les devises suivantes: Du bien le bien; Brevissima, recta (la ligne droite est le plus court chemin); Plus ultra (toujours plus loin). Le latin's eprétant mieux que les antres idiomes à la concision des devises, beaucoup furent rédigées dans cette langue L'ordre de l'Étolie, fondé par le roi

Jean, avait pour devise une étoile avec ces mots, allusion aux rois mages : Monstrant regibus astra viam (les astres montrent la route aux rois). On lisait sur une arquebuse la devise suivante: Ante ferit quam flamma micet (elle frappe avant que la flamme brille). Les devises étaient quelquefois énigmatiques, comme celles de la Toison d'or : Autre n'aurai. Philippe le Bon, qui l'adopta, venait d'épouser Isabelle de Portugal et annonçait qu'il renonçait à toute autre Valentine de Milan, après le meurtre du duc d'Orléans son marí (1497), se condamna à un veuvage perpétuel et prit cette devise : Plus ne m'est rien, rien ne m'est plus. La devise des Rohan indiquait l'orgueil de cette famille : Roi ne puis, prince ne daigne, Rohan je suis. Quelquefois la devise dégénérait en calembour; la maison de Senecey portait : In virtute et honore senesce, jeu de mots intraduisible qui tient au verbe latin senesce (vieillis en vertu et honneur). Celle de Morlais était d'un goût encore plus équivoque : S'il te mord, mords-le. Tout le monde connaît la fameuse devise que Louis XIV adopta en 1662 : Nec pluribus impar. Elle accompagnait le soleil rayonnant, emblème choisi par ce prince, et indiquait que semblable à cet astre qui efface toutes les étoiles, il éclipsait tous les princes. Lui-même dans ses Mémoires (OEuvres de Louis XIV, t. 1er, p. 196) parle de cette fastueuse devise : « Ce fut la (au carrousel de 1662) que je commençai à prendre la devise que j'ai toujours gardée depuis et que vous voyez en tant de lieux. Je crus que, sans s'arrêter à quelque chose de particulier et de moindre, elle devait représenter en quelque sorte les devoirs d'un prince et ni'exciter éternellement moi-même à les remplir. On choisit pour corps le soleil, qui, dans les règles de cet art, est le plus noble de tous, et qui, par la qualité d'unique, par l'éclat qui l'environne, par la lumière qu'il communique aux autres astres qui lui composent comme une espèce de cour, par le partage égal et juste qu'il fait de cette même lumière à tous les divers climats du monde; par le bien qu'il fait en tous lieux ; produisant sans cesse de tous côtés la vie, la joie et l'action; par son mouvement sans relâche, où il parait néanmoins toujours tranquille; par cette course constante et invariable, dont il ne s'écarte et ne se détourne jamais, est assurément la plus belle et la plus vive image d'un grand monarque. Ceux qui me voyaient gouverner avec assez de facilité et sans être embarrassé de rien, dans ce nombre de soins que la royauté exige,

me persuadèrent d'ajouter le globe de la terre et pour àme nec pluribus impar; paroù ils entendaient ce qui flattait agréablement l'ambition d'un jeune roi, que, suffisant seul à tant de choses, je suffirais sans doute encore à gouverner d'autres empires, comme le soleil à éclairer d'autres mondes, s'ils étaient également exposés à ses rayons."

poses a ses rayons."
Les roturiers avaient aussi leurs devises qui leur servaient parfois d'enseigne et accompagnaient les instruments de leur profession. On en trouve souvent autour des armes des corporations industrielles. Celle des pelletiers était une allusion à la pureté de certaines fourrures et en même temps une sentence morale: Malo mori quam fadori (nieux vaut la mort que la souillure). Dans le blason, la devise accompagnait une figure; la figure se nommait le corps et la devise l'ame. Voy, le père Menestrier, Des ornements des armoiries.

DÉVOLUT. Le dévolut était un moyen extraordinaire dont on se servait pour obtenir le bénéfice d'un titulaire, en l'accusant d'incapacité à le posseder ou de quelque défaut essentiel dans son titre de possession, ou de quelque crime qui pouvait entraîner sa déchéance. On appelait dévolutaire celui qui par cette denon-ciation s'emparait d'un bénéfice. Le dévolut pouvait purger l'Église de ministres indignes; mais le dévolutaire personnellement était toujours odieux. Les béné-fices étaient sujets au dévolut, ou de droit, comme dans le cas de lèse-majesté divine ou humaine; ou de fait, et alors il fallait une sentence qui privât le titulaire de son bénéfice et l'adjugeat au dévolutaire. Le mariage du titulaire, son entrée en religion, étaient encore des causes de de-

DÉVOLUTAIRE. — Celui qui était pourvu d'un bénéfice par dévolut. Voy. DÉVOLUT.

DÉVOLUTION. — Si, en cas de vacance d'un bénéfice, l'évêque negligeait d'y pourvoir dans un délai de six mois, la collation appartenait au supérieur par droit de dévolution. Si le supérieur immédiat ne nommait pas au benéfice, son supérieur dans la hiérarchie ecclesiastique devait y pourvoir. Ainsi la collation remontait de degré en degré, de l'èvêque au métropolitain, du metropolitain au primat et du primat au pape.

DEVOLUTION (Droit de).— On appelait dévolution dans le duché de Brabant un droit qui donnait la succession aux filles nées d'un premier mariage de préférence aux fils nes d'un second lit. Ce fut en

vertu de ce droit que Louis XIV réclama les Pays-Bas espagnols en 1665 et soutint, en 1667, la guerre dite de dérolution. Sa femme Marie-Thérèse était née d'une première femme de Philippe IV, tandis que le roi d'Espagne Charles II était issu d'un second mariage.

DÉVOUE. — Enfant consacré au service de l'Église. Voy. OBLAT.

DEXTRE. — Mesure évaluée par M. Guérard, dans les prolégomènes du polyptyque d'Irminon, à un mètre quarante-huit centimètres. Le dextre est encore usité dans le midi de la France et particulièrement dans le département de l'Hérault, où il équivaut à quatre mètres quarantesept centimètres.

DEXTRIER. — Cheval de bataille. Voy. Cheval.

DIACONAT.—Ordre ecclésiastique. Voy. CLERGÉ et ORDRES.

DIACONESSE. - Ce mot tire du grec, signifie servante. Il désignait dans la primitive Eglise des femmes qui étaient chargées d'une partie des fonctions ecclésiastiques et principalement de distribuer des secours temporels et spirituels aux personnes de leur sexe. Elles étaient consacrées par l'imposition des mains de l'évêque et comprises dans le clergé. Généralement les diaconesses étaient vierges on venves. Cependant sainte Radegonde obtint de saint Médard qu'il lui donnât l'habit de religieuse et la consacrát diaconesse, du vivant de son mari Clotaire ler. Dès le ve siècle, les conciles des Gaules défendirent de consacrer des diaconesses. Le premier concile d'Orange l'interdit en 441. Le second concile d'Orléans, tenu en 533, prohiba egalement cet usage. Néanmoins il se conserva dans quelques parties de la France des coutumes qui rappelaient les anciennes prérogatives des diaconesses. Ainsi , même au xviiie siècle, les chartreuses de Saleth en Dauphiné, faisaient à l'autel l'office de diacre et de sous-diacre et touchaient les vases sacrés. Il en était de même de l'abbesse de Saint-Pierre de Lyon. Il y a encore aujourd'hui des diaconesses parmi les protestants. A Strasbourg, un hopital protestant est desservi par des femmes qui portent ce nom.

DIACONIES. — On donnait autrefois. le nom de diaconies à des hôpitaux desservis par des diacres ou diaconesses.

DIACRES. — Voy. CLERGÉ et ORDRES.

DIADÉME. — Bandeau royal. Yoy. Cou-RONNE et ROYAUTÉ.

DIALECTES. — Voy. PATOIS.

DIALECTIQUE. - VOV. SCOLASTIQUE.

DIAMANT. - On n'a commence à tailler le diamant qu'au xve siècle. Les quatre diamants qui enrichissaient l'agrafe du manteau de Charlemagne conservé à Saint-Denis n'étaient que des diamants à pointes natves, c'est-à-dire des diamants polis naturellement, de figure pyramidale et terminés en pointe. La taille du diamant ne fut inventée qu'en 1456 par Louis de Berquen , natif de Bruges. Charles le Teméraire fut un des premiers princes qui affectat un grand luxe de diamants; il est représenté, dit Millin, dans une vignette d'un manuscrit de la Bibliothèque nationale, avant à son chapeau le superbe diamant qui fut pris dans ses bagages par les Suisses, après la bataille de Granson (1476), et qui a été connu depuis sous le nom de sanci. L'histoire des diamants qui furent trouves en cette circonstance et vendus à vil prix prouve que l'usage en était encore réservé aux classes supérieures.Le plus beau fut vendu un écu ; Jules II l'acheta dans la suite vingt mille ducats. Il orne la tiare du pape; sa grosseur égale la moitié d'une noix. Un autre presque aussi beau fut acheté par un marchand nommé Fuger et vendu dans la suite à Henri VIII. Le troisième est le sanci qui fait encore partie des diamants de la couronne de France.

DIAMANTS DE LA COURONNE. - Voy. ROYAUTÉ.

DIGESTEUR ou DIGESTOIRE. — On appelait digesteur ou digestoire, au dernier siècle, un vase d'où il ne pouvait sortir aucune vapeur. C'était une machino inventée par Papin, dans laquelle les viandes, après avoir été pendant quelques minutes exposées au feu, se trouvaient réduites à l'état liquide, et les os les plus durs, quelques minutes après, étaient convertis en gelée.

DIGNITAIRES (Grands). - Voy. Offi-CIERS (Grands).

DIGNITÉS. - Voy. OFFICES.

DIGUES. - Voy. PONTS ET CHAUSSÉES.

DIMANCHE. — Le dimamche ou jour du Seigneur (dies dominica) était dès l'origine du christianisme consacré au repos et aux cérémonies religieuses. On l'appelait aussi jour du soleil. On voit dans la première apologie de saint Justin que, le jour du soleil, les chrétiens s'us semblaient en un même lieu. On y lisait les écrits des apôtres et des prophètes; celui qui présidait à la cérémonie adressait un discours à l'assemblée; ensuite on

faisant des prières et l'oblation du pain et du vin qu'on distribuait à tous ceux qui étaient présents. Les diacres portaient le pain et le vin consacrés à ceux qui n'avaient pu assister à l'office divin.

S ler. Repos du dimanche prescrit par les lois. - Une loi de Constantin, en date du 6 mars 321, ordonna qu'on célébrerait à l'avenir le jour du soleil, c'està-dire le dimanche, dans tout l'empire romain et que les juges et le peuple des villes en observeraient le repos. Toutefois cette loi permettait le travail de la campagne. Le troisième concile d'Orléans, tenu en 538, défendit le travail de la campagne; mais en même temps il s'éleva contre les idées qui sentaient plus le judaïsme que le christianisme, par exemple, la superstition de ceux qui preiendaient qu'il n'était pas permis de voyager le dimanche avec des bœufs, des chevaux et des voitures, ni de préparer à manger ni de rien faire pour la propreté des maisons et des personnes. Dans le même siècle, en 585, le deuxième concile de Macon se montra plus rigoureux et defendit d'atteler des bœufs le dimanche ou de faire d'autres travaux.

§ II. Ordonnances des rois francs pour la célébration du dimanche. - Les rois francs enjoignirent aussi de respecter le repos du dimanche. Une ordonnance de Childebert 1er, rendue en 554, interdisait pendant ce jour les jeux des bouffons, les chansons et les danses. Un édit de Dagobert (630) punissait sévèrement ceux qui ne respectaient pas le repos du dimanche et les condamnait à l'esclavage, s'ils retombaient plusieurs fois dans la même faute. Un esclave, coupable de récidive. avait le poing coupé. Tout trafic était sevèrement interdit le jour du Seigneur. Les meuniers même et les bouchers devaient s'abstenir de travailler et de vendre. Les barbiers ne pouvaient exercer leur métier, au moins en Bretagne (D. Morice, Hist. de Bretagne, préface, p. xxv), et il était interdit aux voituriers de transporter ni denrées ni voyageurs.

§ III. Lois moins sévères à partir du xine siècle. — Dès le xine siècle, on se relacha de cette sévèrité. Philippe Auguste permit de vendre le dimanche du blé et autres denrées de première nécessité (Ord. des rois de Fr., 1, 39). Les maltres de la draperie furent autorisés à visiter les draps le dimanche pour s'assurer de leur qualité (ibid., II, 399). Des assemblées, qui semblent des marchés ou des loires, purent être tenues le jour du Seigneur (ibid., IV, 515). Le Livre des métiers interdit généralement aux ouvriers de travailler le dimanche; il y a cependant

quelques exceptions pour les selliers, les gantiers et les harilliers. Ces derniers, qui faisaient les fonctions de somniciers, devaient ce privilège aux services qu'ils rendaient aux seigneurs féodaux.

SIV. Jeux des baladins le dimanche; scandules qui en résultaient ; ces jeux et tours des bateleurs sont prohibés par les ordonnances des rois. - Les bateleurs avaient profité du repos du dimanche pour amuser le peuple par leurs spectacles; mais François ler, en 1520, prohiba le dimanche les danses et jeux des baladins. Malgré cette ordonnance, le repos du dimanche continua d'être trouble par des farces qui dégénéraient quelquefois en scandales ; on en trouve une preuve dans les contes de Bonaventure Desperriers, qui écrivait à cette époque. Il montre en lutte un prédicateur et un bateleur, le premier troublé dans son sermon par le iambourin du second. « Maître Jean de Pontalais ( c'était le nom du bateleur ) fit sonner le tambourin au carrefour qui était tout vis-à-vis de l'église où était le prêcheur, et il le faisait sonner bien fort et longuement, tout exprès pour faire taire le prêcheur, afin que le monde vint à ses jeux. Mais c'était bien au rebours, car, tant plus il faisait de bruit, tant plus le prêcheur criait haut, et se battaient Pontalais et lui ou lui et Pontalais (pour ne faillir pas ) à qui aurait le dernier. Le prècheur se mit en colère et dit tout haut qu'on aille faire taire ce tambourin; mais pour cela personne n'y allait. Quand le précheur vit qu'il ne se taisait point, Vraiment, dit-il, j'irai moi-même. Quand il fut au carrefour tout échaussé, il va dire à Pontalais : Eh ! qui vous a fait si hardi de jouer du tambourin quand je préche? - Pontalais le regarde et lui dit : Eh! qui vous a fait si hardi de précher quand je joue du tambourin? Alors le prêcheur, plus fàché que devant, prit le conteau de son famulus (serviteur), qui était auprès de lui, et fit une grande balafre à ce tambourin, et s'en retournait à l'église pour achever son sermon. Pontalais prit son tambourin et courut après ce prêcheur et s'en va le coiffer comme d'un chapeau d'Albanais, le lui affublant du côte qu'il était rompu, et alors le prêcheur, tout en l'état qu'il était, voulait remonter en chaire pour remontrer l'injure qui lui avait été faite et comment la parole de Dieu etait vilipendée. Mais le monde riait si fort lui voyant ce tambourin sur la tête qu'il ne put avoir audience, et fut contraint de se retirer et de se taire , car il lui fut remontré que ce n'était pas le fait d'un sage homme de se prendre à un fol. » Ces scandaleuses bouffonneries appelaient une répression. Henri III rendit, en 1579, une ordonnace pour interdire les jeux qui étaient un obstacle à la célébration du jour du Seigneur. Plusieurs arréies contirmèrent ces prescriptions, et les lois enjoignirent jusqu'à la révolution de respecter le repes du dimanche. La restauration fit revivre ces ordonnances. Elles furent abrogées après la révolution de juillet. L'assemblée législative, qui a siègé en 1850 et 1851, avait propose une loi qui interdisait les travaux publics les dimanches ctjours fériés, à moins d'urgente nécessité. Le gouvernement les a formellement prohibés en 1852.

§ V. Variations dans la fixation du dimanche: noms divers donnés aux dimanches.— La fixation du dimanche a varié comme les lois qui en prescrivaient l'observation. Dans quelques contrées du sud de la France, dit La Curne Sainte-Palaye (Antiquités franç., vo Dimanche commençait à l'heure de none le samedi et durait jusqu'à la première heure du lundi. Autrefois, selon l'observation de Firetière, chaque dimanche avait son nom propre qui était pris de l'introit du jour; il n'y en a plus maintenant qu'un petit nombre pour lesquels cet usage se soit conservé; tels sont les dimanches de Reminiscere, Oculi, Lætare, Judica, Quasimodo.

DIME. — La dime ou dixme était une certaine partie des fruits de la terre, ordinairement la dixième partie, que l'on payait à l'Église ou aux seigneurs.

ler. Origine des dimes. -Charlemagne, la dîme fut plutôt un don des fidèles à l'Église qu'une taxe imposée par la loi. Les conciles de Tours en 567, et de Macon en 585, avaient, il est vrai, ordonné de payer la dime aux églises; mais il paraît que ces ordres étaient mal exécutés, puisque, longtemps après, Pépin le Bref se plaignait, dans un capitulaire de 756, que les dimes ne fussent pas payées. Enfin, en 794, Charlemagne en fit une obligation. Bientôt la dîme se perçut sur les produits des animaux et de l'industrie humaine anssi bien que sur les fruits de la terre. Enfin, les seigneurs, à l'époque féodale, ayant usurpé ce droit ou l'ayant recu en fief, donnérent naissance à ce qu'on appela les dimes inféodées ou sei-gneuriales, c'est-à-dire aux dimes sorties des mains de l'Eglise et possedées pur des laiques.

§ II. Dimes inféodées: réclamations du clergé. — Les évêques réclamèrent contre cet abus, et dans un synode tenu à Saint-Denis, vers la fin du x° siècle,

sous le règne de Hugues Capet, ils demandèrent que les seigneurs féodaux no pussent percevoir la d'îne; mais ils échouèrent devant une opposition qui alla jusqu'à disperser le concile par la violence. Le concile de Latran, en 1179, reconnut les d'îmes inféodées; mais defendit aux ecclésiastiques d'en inféoder à l'avenir. Saint Louis s'efforça de faire restituer au clergé les dinnes qui lui appartenaient. Il y renssit d'abord en Languedoc. En 1269, il rendit une ordonnance qui autorisait les laïques qui possédaient des dimes dans les terres du roi à les restituer aux églises sans la permission des officiers royaux. Antérieurement on exigeait le consentement du souverain, parque que la restitution des d'îmes diminuait la valeur du fief.

§ III. Diverses espèces de dimes. — Il y avait plusieurs espèces de dimes. Les menues dimes se levaient sur le menn bétail et les peaux d'animaux, sur la volaille, la laine, le lin, les fruits, les légumes. Les grosses dimes se prélevaient sur les bles, le vin et le gros bétail. Les prémices étaient un droit ecclésiastique différent de la dime et prélevé ordinairement sur les fruits de la terre, et quelquefois sur les preuis de l'industrie humaine, Il variait depuis un trentième jusqu'à un soixantième. Peut-être faudrait-il entendre que ce droit se prélevait sur les premiers fruits et sur les premiers sur les premiers sur les premiers fruits et sur les premiers du cartulaire de Saint-Père de Charters, S 89, par M. Guérard.)

tres, § 89, par M. Guerard.) § IV. Dimes concédées au clerge les rois de France. — Au mose clergé la dime de tout ce qu'il maient. En 1143, Louis le Jeune à l'abbaye d'Hyères la dime == == pain que lui et sa maison por sommer par jour. Saint lippe le Bel accordèrent a la Saussaye, l'un la dime = " Vincennes qui était desserl'autre la dime de tout reine et les rois ses leraient dans la banier clerge percevait dans dîme du poisson. L de Léon levait un sur chaque millier à Roscof. A Die avaient pris un nus de le porte vêché de Roma la porte avec ils pouvaient la porte;



aurait entraîne la confiscation du poisson et une amende. Les moines de Saint-Bertin avaient la dime des harengs qui se pêchaient à Calais par concession du pape Alexandre III. Les Calaisiens avaient vainement tenté de résister. L'impôt avait été militairement établi par Philippe d'Alsace come de Plandre.

§ V. Les terres des croises exemptes de la dime. — Les terres des croises n'étaient pas soumses à la dime. « En un village près de Soissons; dit Monstrelet, était un curé, lequel voulut avoir dimes en une cense étant audit village, appartenant aux croisés d'outre-mer. Le censier, qui lors y était, refusa de payer icelles dimes, et il fut avoué desdits frères croisés. Le procès en fut fait et parfait et en déchut ledit curé,

S VI. Portion congrue due au curé par les gros décimateurs. - Les curés jouissaient ordinairement des dimes de leur paroisse. S'ils étaient privés des grosses dimes, ceux auxquels elles avaient été inféodées et qu'on appelait gros décimateurs, étaient tenus de leur payer une pension nommée portion congrue et dont le minimum fut fixé à trois cents livres au xviie siècle, et à cinq cents livres au xvIIIe. Les dimes novales se percevaient sur les terres qui depuis quarante ans n'avaient point été défrichées ; les dimes de droit, au nombre desquelles était la dime des blés, se levaient en tous lieux; les dimes réelles portaient sur les biens ; les dimes personnelles sur le travail et l'industrie des hommes, etc. La révolution a fait disparaître les dimes comme tous les droits feodaux.

DIME ROYALE. - La dime royale était un impôt unique que Vauban proposait de substituer aux taxes multipliees qui grevaient la France. La dime royale devait varier, suivant une échelle proportionnelle, du vingtième au dixième du revenu et être payée en nature pour les revenus territoriaux, en argent pour les autres biens. Vauban proposa ce système, des 1695, et le présenta avec plus d'insistance en 1707. Il appelait surtout l'attention sur les dangers de l'inégalité en matière d'impôts et sur l'inconvénient de ces taxes multipliées et incohérentes que les différents ages avaient léguées au xvin siècle, et qui souvent variaient de province à province. Le projet de Vauban fut mal accueilli de Louis XIV; le livre où il l'exposait fut prohibé et l'auteur disgracié. "De ce moment, dit Saint Simon, ses services, sa capacité militaire unique en son genre, l'affection que le roi y avait mise jusqu'à croire se couronner de lauriers en l'élevant, tout disparut à l'instant à ses yeux; il ne vit plus en lui qu'un insense pour l'amour du bien public, et qu'un criminel qui attentant à l'autorité de ses ministres. par conséquent à la sienne. Le malbeureux maréchal, porté dans tous les cœurs français, ne put survivre aux bonnes grâces de son maître; il mourut peu de mois après.»

DIME SALADINE. — Dime ou dixième partie de tous les biens, meubles et immeubles, exigée de ceux qui ne prirent pas part à la croisade contre Saladin (1188-1193). Les ecclésiastiques ne furent pas exempts de la dime saladine. Voy. DÉCIMES.

DIMERIE. — Territoire sur lequel les seigneurs laïques ou ecclésiastiques le-vaient la dîme.

DINDONS. - L'introduction de ces volatiles en France ne remonte pas au delà du xvi siècle. Champier, qui publia en 1560 un traité latin sur les aliments ( de re cibaria ), parle des dindons en ces termes : « Depuis peu d'années, il nous est arrivé en France certains oiseaux étrangers qu'on appelle poules d'Inde, nom qui leur a été donné, je crois, par e qu'ils ont éte pour la première fois transportés dans nos climats des fles indiennes qui ont été découvertes, il n'y a pas longtemps, par les Portugais et les Espagnols. Leur grosseur diffère peu de celle des paons, etc. » D'après ce passage, ce fut vers l'époque de François Ier que les dindons furent importés d'Amérique en Europe; car il est probable qu'il s'agit ici des Indes occidentales et non des Indes asiatiques. Les dindons étaient fort estimes dans l'origine, et, lorsque Charles IX passa par Amiens, le corps de ville lui offrit, entre autres présents, douze din-dons. On voit dans le Journal de Pierre de l'Étoile (ann. 1603), que des voleurs s'autorisant du nom du roi ou de la reine, enlevaient les dindons comme réservés pour leur table. Linocier (Histoire des plantes, des animaux et des oiseaux, publice en 1619), dit que cette espèce de volaille est un délicieux manger, digne de la table des seigneurs ( voy. Le Grand d'Aussy, Vie privée des Français).

DINER. — L'heure du diner a beaucoup varié en France. Pendant plusieurs siècles, on dinait à dix heures; c'était encore l'usage au commencement du xvie siècle. Au siècle suivant, on recula le diner jusqu'à onze heures. L'auteur d'un traité latin, sur l'Art de conserver la santé (De santiate tuenda), publié en 1668, se plaint de ce retard, et rappelle l'ancien

proverbe, qui se conserve encore dans nos campagnes avec quelques variantes :

Lever à six, diner à dix Souper à six, coucher à dix, Fait vivre l'homme dix fois dix.

Un passage des satires de Régnier indique qu'au commencement du xviie siècle, le diner, même à la cour, était terminé à midi. Il parle d'un valet (sat. XII) qui jure à son maître :

... Qu'il est midi sonné

Et qu'au logis du roi tout le monde a diné.

Dans la seconde moitié du xviie siècle, on recula l'heure du diner et on la fixa à midi; cet usage s'observe encore aujourd'hui dans les colléges, communautés et maisons religieuses. Boileau, dans sa satire du Repas publice en 1667, dit en parlant de son empressement à se rendre au

J'y cours , midi sonnant, au sortir de la messe.

Les courtisans, qui assistaient à midi au diner du roi, ne dinaient eux-mêmes qu'à une heure. Les lettres de Mme de Sévigné prouvent que cet usage ne s'établit pas sans peine. " Je dinais avant-hier chez M. de Chaulnes, écrit-elle en 1671; je vis un homme au bout de la chambre, que je crus être le maître d'hôtel. J'allai à lui, et lui dis: Mon pauvre monsieur, faitesnous diner ; il est une heure, je meurs de faim. »

Les gens de palais prirent aussi l'habitude, à la fin du xvue siècle, de retarder l'heure de leur diner, et Furetière, qui écrivait vers cette époque, dit qu'ils di-

naient à deux heures.

Au commencement du xviiie siècle, le diner avait généralement lieu à une heure. La paresse et la toilette des dames, dit Le Grand d'Aussy ( Vie privée des Francais), le firent retarder jusqu'à deux heures. « Cet usage subsistait dans un certain nombre de maisons, il y a une trentaine d'années, ajoute cet auteur, dont l'ouvrage parut en 1782; mais aussi c'était le retard le plus considérable que l'on connût; actuellementc'est une diligence infiniment rare. Presque partout il est près de trois heures, et en beaucoup d'endroits même il en est près de quatre quand on dine. » Au commencement du xixe siècle, quatre heures était l'heure généralement adoptée pour le diner; mais on l'a successivement retarde jusqu'à cinq heures et même six heures. Cette dernière heure est celle qui est généralement adoptée aujourd'hui dans les grandes villes. Certaines provinces, et en général les campagnes, ont conservé le dîner de midi ou une heure; celui des ouvriers a lieu à deux heures. VOY. NOURRITURE et TABLE.

DIOCESE. - Circonscription territoriale adoptée par les empereurs romains au ive siècle, et conservée par l'Eglise. C'est aujourd'hui le territoire soumis à la juridiction d'un évêque. Voy. CLERGÉ C' ÉVÉQUE.

DIPLOMATIE. - Voy. RELATIONS EXTÉ-RIEURES.

DIPLOMATIQUE. - La diplomatique. qu'il faut bien se garder de confondre avec la diplomatie, est la science d'apprécier l'authenticité des diplòmes et autres titres anciens. Le véritable fondateur de cette science a été le bénédictin D. Mabillon, qui publia en 1681 son célèbre Traité de diplomatique (De re diplomatica). Il y ajouta lui-même un supplement, et son œuvre fut complètée par les savants diplomatistes DD. Toussaint et Tassin, qui publièrent de 1740 à 1765, un Nouveau Traité de diplomatique (6 vol. in-4). Peu de temps après, en 1774, un autre religieux de la congrégation de Saint-Maur. D. de Vaines, donna un Dictionnaire raisonné de diplomatique, auquel nous avons fait de nombreux emprunts. Enfin, nos jours, M. N. de Wailly a public des Eléments de Paléographie (2 vol. in-4).

§ 1et. Importance de la diplomatie our l'histoire. - Les diplomes, d'où la diplomatique tire son nom, sont principalement les bulles pontificales, et les actes royaux ou seigneuriaux. Pour se convaincre de l'importance de la diplomatique, il faut se rappeler que ces actes étaient presque toujours promulgués dans des assemblées solennelles, traitaient des questions importantes, et étaient conservés religieusement dans les archives; ils ont par conséquent une autorité bien supérieure à celle des mémoires, sur lesquels s'appuient la plupart des historiens. La science qui constate leur authenticité est donc elle-même un auxiliaire important de l'histoire. Il serait impossible de la faire connaître en quelques lignes; il suffira d'exposer, d'après D. de Vaines, certains caractères des actes royaux et pontificaux.

§ II. Indication de quelques caractères des diplômes d'après D. de Vaines. -Le nom de diplôme vient d'un mot grec qui signifie plie en deux, parce que telle était la forme des premiers diplômes. Le plus ancien diplôme d'un roi franc, est celui de Childebert Ier, donné en 558, en faveur de l'abbaye de Saint-Germain des Prés. D. de Vaines indique sommairement le caractère des diplômes royaux sous les trois races : « Les diplômes mérovingiens portaient en tête une invocation monogrammatique. Le monogramme est un

caractère factice composé des principales lettres d'un nom, qui sont entrelacées de manière à paraître ne former qu'un seul caractère. Ainsi, le monogramme de Charles le Chauve sur une charte de l'année 843 présentait la forme que voici;



On l'interprète signum Karoti gloriosissimi regis (symbole du très-glorieux roi Charles ). L'invocation monogrammatique était suivie de la suscription : ce qui composait la première ligne d'un preambule; de l'objet du diplôme, des menaces ou umendes; de l'annonce ou du sceau, ou de la signature; de la souscription qui contenait premièrement une invocation monogrammatique, puis le nom du roi; de la ruche qui renfermait plusieurs S S pour subscripsi; de la signature du référendaire qui avait présenté l'acte; du souhait par la formule bene valeas, placée auprès du sceau. Tout au bas de l'acte ctaient placées les dates du jour, du mois, de l'année, du règne et du lieu; ensuite une invocation formelle tout au long, et feliciter, formule finale. Telle est la forme des diplômes des rois mérovingiens. Les diplômes de moindre conséquence n'étaient souscrits que par les référendaires : ils ne présentent pas toutes les formalités dont sont revêtus les premiers. Les diplômes carlovingiens ont à peu près le même caractère que les diplomes merovingiens, à quelques exceptions près, qui consistent plus dans les expressions que dans le fond de l'acte. Sous la troisième race, jusqu'après le règne de saint Louis, il y a peu de différence dans les diplômes royaux. A cette époque, ils commencèrent à prendre une nouvelle forme : le changement fut total après le règne de Philippe le Bel. Les diplômes solennels portaient l'invocation du nom de Dieu, de Jesus-Christ notre sauveur, et de la sainte Trinité : la date de l'ère chrétienne, l'année du règne du roi, son monogramme, l'indication de la présence des quatre grands officiers (chancelier, connétable, panetier, bouteiller); ils étaient munis

d'un sceau avec contre-scel. Les actes moins solennels n'étaient pas assujettis à toutes ces formailités, mais ils en conservaient quelques-unes. Dans le siècle siècle, les diplômes des rois de France changèrent encore de forme: plus d'invocation, nouvelle formule finale, plus de signature des grands officiers, etc. n

SIII. Moyens employes anciennement pour constater l'origine et l'authenticité des diplômes. - Longtemps avant que les bénédictins eussent fait une science de la diplomatique, on s'était occupé des moyens de constater l'authenticité des lettres et actes des rois et des cours de justice. Ainsi Bouteiller, qui écrivit à la fin du xive siècle sa Somme rurale, s'exprime ainsi (livre II, titre xxxix); « Si tu veux savoir pour un arrêt de parlement par qui il est fait, ou par la chambre des enquêtes, ou par la chambre de parlement (grand'chambre; voy. PARLEMENT), sache que tu pourras le connaître, parce que, quand l'arrêt dit per arrestum curiæ, le procès a été visité par la chambre des enquêtes, et, quand l'arrêt dit per judicium curiæ, le procès a été visité par la chambre de parlement, sans être porté en la chambre des enquêtes. » Les sceaux étaient un des principaux movens de reconnaître l'authenticité des chartes. Miraumont, qui écrivait son Traité de la chancellerie à la fin du xvie siècle, s'en exprime ainsi : « Le scel d'or n'était point mis et appliqué indifféremment à toutes les lettres, mais seulement aux titres de concessions et octrois faits aux églises et communautés ou en faveur de quelques grands au commencement de 110tre monarchie. Sous les premiers rois, il n'y avait autre scel pour sceller les lettres que l'anneau du roi, lequel les rois baillaient à leurs notaires et secrétaires pour les imprimer en cire sur les lettres qui leur étaient commandées. »

S IV. Des bulles et des brefs. - Parmi les actes dont s'occupe la diplomatique. les bulles et brefs des papes figurent au premier rang. Les actes pontificaux, en tête desquels se trouve le nom du pape et son rang parmi les souverains pontifes, s'appellent brefs. Ils portent un scean de cire rouge avec l'anneau du pècheur représentant saint Pierre dans sa barque. Les bulles, au contraire, sont scellees de cire verte, avec un sceau en plomb représentant d'un côté saint Pierre et saint Paul, et portant de l'autre le nom du pape, avec l'année de son pontificat: elles tirent leur nom de ce sceau en forme de boule (bulla). Les bulles diffèrent encore des brefs par l'indication de la date; elles suivent le calendrier romain, tandis

que dans les brefs on 'emploie le calendrier ordinaire. Enfin les questions d'une hante importancesont d'ordinaire traitées dans des bulles, tandis que les brefs s'occupent d'affaires secondaires. Voy. DIPLOMATIQUE.

DIPLOMATISTES. — On appelle diplomatistes ceux qui s'occupent de constater l'authenticité des diplômes, chartes, bulles, etc.

DIPTYQUES. - On distinguait chez les anciens deux sortes de livres, ceux qui étaient roules (volumina) et les livres en tablettes (codices). Les premiers étaient écrits sur des matières souples et pliantes, faciles à rouler, tel-les que les feuilles d'arbre, le parchemin, le papyrus, etc. On employait pour les seconds des matériaux durs et solides, comme l'ivoire, les métaux et le bois. A cette dernière catégorie appartiennent les diptyques. Ils tiraient leur nom de ce qu'ils étaient plies en deux (δίπτυγα). Chez les Romains, les diptyques consulaires servaient à inscrire le nom du consul, sa famille, ses dignités, etc. On sculptait sur les tablettes d'ivoire qui formaient les deux côtés du dipytque l'image du consul avec tous les ornements de sa dignité. L'Église chretienne adopta les diptyques ets'en servit pour inscrire sur un double catalogue les noms des vivants et des morts. Les papes, les évêques, les martyrs, les bienfaiteurs de l'Eglise figuraient en tête de ces catalogues. Les diptyques ecclésiastiques ont été d'usage en France jusque vers la fin du règne de Charlemagne. La Bibliothèque nationale en possède plusieurs. « Ces monuments, dit Millin, sont intéressants pour l'histoire du temps et pour celle de l'art; ce sont les plus considérables en ivoire qui nous aient été transmis par l'antiquité. On y trouve une suite de particularités curieuses sur le costume, les mœurs et les usages de ce temps, » Voy. le Thesaurus diplycorum de Gozi, publié par Passeri.

DIRECTEUR. — Ce mot s'applique en général à un homme qui préside à mne assemblée on à une branche d'administration. On nomme directeur le président de l'Académie française. Les domaines, les postes, les ponts et chaussées, les monnaies et beaucoup d'autres parties de l'administration sont soumises à des directeurs. On a aussi donné ce nom aux membres du Directoire. Voy. DIRECTOIRE.

DIRECTEURS DE DÉPARTEMENT et DE DISTRICT. — Magistrats établis par la constitution de 1791 pour l'administration des départements et des districts. Ils

répondaient aux préfets et sous-préfets de nos jours. Voy. Département.

DIRECTION. - La grande et la petite direction étaient, sous l'ancienne monarchie, deux conseils qui s'occupaient de l'administration financière; nous avons indiqué leurs attributions en parlant du conseil d'Etat (voy. Conseil D'ETAT, § III). Saint-Simon (Mémoires , édit. iu-8. t. II, p. 316) donne quelques details sur les deux directions, « La petite direction, dit-il, se tient toujours chez le chef du conseil des finances qui y préside (il s'agit du conseil des finances institué par Louis XIV en 1661), et la grande direction dans la salle du conseil des parties; le chancelier y préside, et, lorsqu'il a été absent et qu'il y a eu un garde des sceaux, ce dernier y a présidé de sa place et a toujours laissé vide celle du chancelier. Il faut comprendre quand le chancelier n'est pas exilé, au moins à ce que je pense, parce que dans le cas d'exil le garde des sceaux fait partout ses fonc-tions et prend même au parlement la place que le chancelier y tient. En ce voyage de Fontainebleau (1699), où le chancelier malade n'alla point, M. de Beauvilliers, président du conseil des finances, prit sa place à la grande direction; il y avait présidé d'autres fois en l'absence du chancelier, sans prendre sa place et l'avait laissée vide. Le roi le sut, et dit qu'étant duc et pair et présidant à la grande direction par l'absence du chancelier, il devait prendre sa place et ne la plus laisser vide. Ce fut ainsi executé depuis.

DIRECTOIRE. — Le Directoire, qui gouverna la France pendant quatre ans (27 octobre 1795 — 9 novembre 1799), avait été institué par la constitution de l'an III. Il se composait de cinq membres qui furent nommés par les deux conseils des Anciens et des Cinq-Cents. Les directeurs se renouvelaient tous les ans par cinquième. Un des cinq directeurs désigné par le sort était remplacé par un nouveau membre que choisissait le conseil des Anciens sur une liste de candidats présentés par le conseil des Cinq-Cents, Voy. Constitution de L'AN III, à l'article Constitution, § III.

DIRECTOIRE D'ALSACE. — Le traité de Westphaile, en réunissant l'Alsace à la France, avait garanti les priviléges des nobles de cette province. Ils formèrent un directoire en 1651, pour le maintien de leurs droits. Louis XIV autorisa cette institution, lorsque l'Alsace entière eut été réunie à la France, en 1681, et lui attribua la même juridiction qu'aux tri-

bunaux appelés présidiaux. Le directoire se réunissait une fois par semaine pour juger les différends des gentilshommes et de leurs vassaux. Une somme de quinze mille sept cent quarante-deux livres lui était assignée pour frais du tribunal et honoraires des membres du directoire. Toute autre réunion était interdite à la noblesse d'Alsace, à moins d'une permission spéciale du roi.

DIRECTOIRE DE DÉPARTEMENT. On appela directoire de département, de 1791 à 1800, l'assemblée des administrateurs instituée par la constitution de 1791. Les administrateurs, d'après cette constitution, étaient des agents élus à temps par le peuple pour exercer, sous la surveillance et l'autorité du roi, les fonctions administratives. Ils ne pouvaient ni s'im-miscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ni suspendre l'exécution des lois, ni rien entreprendre sur l'ordre judiciaire ni sur les dispositions ou opérations militaires. Les administrateurs avaient pour principale mission de répartir les coniributions directes et de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics dans leur territoire. Le roi avait le droit d'annuler les uctes des directoires de département contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur avait adressés. Il pouvait même, dans le cas d'une désobéissance persévérante, les suspendre de leurs fonctions; mais il devait en instruire l'assemblée qui pouvait lever ou confirmer la suspension. Les administrateurs de département pouvaient annuler les actes des sous-administrateurs de district, contraires aux lois ou arrêtés des directoires de departement.

DIRECTOIRE DE LA CONFESSION D'AUGSBOURG. - Le directoire des églises réformées de la confession d'Augsbourg a été organisé par un décret du 25 mars 1852. Il est composé d'un président, d'un membre laïque et d'un inspecteur ecclésiastique nommés par le gouvernement et de deux députés nommés par le consistoire supérieur. Le directoire exerce le ponvoir administratif; il nomme les pasteurs et soumet leur nomination au gouvernement. Il nomme les suffragants ou vicaires et propose aux fonctions d'aumônier pour les établissements civils qui en sont pourvus. Il autorise ou ordonne, avec l'agrément du gouvernement, le passage d'un pasteur d'une cure à une autre. Il exerce la hante surveillance sur l'enseignement et la discipline du séminaire et du collège pro-testants de Strasbourg. Il nomme les professeurs du collége ou gymnase, sous

l'approbation du gouvernement, et ceux du séminaire, sur la proposition du corps des professeurs. Il donne son avis motivé sur les candidats aux chaires de la faculté de théologie de la confession d'Augsbourg.

DIRIMANT. — On appelle empéchement dirimant un obstacle qui entraîne la nullité du mariage.

DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE. — Voy. CLERGÉ.

DISCIPLINE JUDICIAIRE. - Voy. JUSTICE.

DISCIPLINE MILITAIRE. - Voy. ARMÉE et ORGANISATION MILITAIRE.

DISCIPLINE (Compagnies de). — Compagnies où sont places les soldats que l'on veut soumettre à une discipline plus sévère. Voy. ORGANISATION MILITAIRE.

DISCIPLINE (Conseil de). — Conseil de discipline des avocats. Voy. Conseils. Il existe aussi des conseils de discipline pour la garde nationale. Voy. GARDE NATIONALE.

DISPENSES. — Ce mot indique d'une manière générale une exemption, une permission d'agir contre le droit commun, Ainsi les rois accordaient des dispenses d'àge pour être admis dans les tribunaux; l'Église accorde des dispenses pour le jeune, pour autoriser les mariages entre parents, etc.

DISTILLATEURS. -- Voy. Corporation.

DISTINGUO.—Ce mot latin, qui signifie je distingue, a passé dans l'usage familier et s'emploie pour indiquer un argument subtil par lequel on échappe à son adversaire en distinguant dans sa proposition le vrai et le faux, ou les divers points de vue sous lesquels on peut l'envisager. Ainsi Molière introduit sur la scène, dans une de ses pièces bouffonnes, Thomas Diaforius répondant à une femme qui soutient qu'on doit être soumis aux volontés de ce qu'on aime: Distinguo; pour l'intérêt de son amour, concedo (je l'accorde); contre sa passion, nego (je le nie).

DISTRIBUTION MANUELLE. — Distribution en nature ou en argent que l'on faisait autrefois aux chanoines pour récompenser leur assiduité au service divin. Saint Pallade, évêque d'Auxerre, en 636, voulant engager les cleres de son église à célèbrer avec pompe la fête de Saint-Germain, ordonna que ce jour-là chacun d'eux recevrait cent sous de la main de l'évêque, C'est un des plus ander l'évêque, C'est un des plus



ciens exemples de distribution manuelle. Cette rémunération était quelque(ois appelée commune.

DISTRICT. — Subdivision du département à l'époque de la révolution; elle répond à l'arrondissement de nos jours. Voy. DÉPARTEMENTS.

DISTRICT DE RECETTE. — Subdivision financière des généralités de pays d'états; c'étaient les villes où les états, qui faisaient la répartition de l'impôt, établissaient des bureaux de perception.

DIT. - On appelait souvent dit, au moven age, un écrit de peu d'étendue. en vers ou en prose. Tels sont, entre autres, le dit d'un mercier et le dit des alliés par Godefroy de Paris. Ce dernier ouvrage fut composé, au commencement du xive siècle, en faveur de Philippe le Bel menace par l'aristocratie féodale, dont il avait diminué les privileges. On reconnaît dans le dit des allies la main de quelqu'un de ces jurisconsultes qui secondèrent avec tant d'énergie les projets réformateurs de Philippe le Bel. - Le mot dit s'employait encore, au xviie siècle, pour caractériser un mot, une sentence. « Il ne nous reste d'Alexandre, dit Saint-Evremond, que certains dits spirituels d'un tour admirable, qui nous laissent une impression égale de la grandeur de son âme et de la vivacité de son esprit. »

DITS. — Terme de pratique indiquant les arguments qu'une partie tirait des pièces du procès, comme dans ces vers de Voiture:

En ces mots Minerve plaida ; A ses dits le ciel s'accorda.

Racine a dit dans le même sens (Plaideurs, I, 7):

.... Je fournis De dits , de contredits....

DIVAN. — Meuble emprunté aux Orientaux et principalement aux Arabes, Voy. MEUBLES.

DIVERTISSEMENTS. — Voy. Fêtes et Jeux.

DIVINATION. - Voy. Sciences oc-

DIVISION. — On appelait division une fète que célébraient les chanoinesses de Remiremont et qui rappelait la séparation des apôtres, lorsqu'ils se dispersèrent pour aller précher l'Evangile dans les diverses parties du monde. Charles le, due de Lorraine, reconnut qu'il était tenu de porter les corps-saints de l'église de Remiremont le jour où l'on célébrait la fête de la division des apôtres.

DIVISION (Général de). - Voy. Highar-Chie Militaire.

DIVISION MILITAIRE. - Voy. ORGANI-SATION MILITAIRE.

DIVISIONS TERRITORIALES DE LA FRANCE. — Les divisions territoriales de la France ont varié à l'infini, et nous ne nous proposons ici que d'indiquer les plus importantes.

S Ier. Divisions territoriales de la Gaule avant la conquête romaine. -La Gaule avant la conquête des Romains se divisait en trois grandes parties : la Belgique au nord entre le Rhin et la Seine, la Celtique au centre entre la Seine et la Loire, et l'Aquitaine au sud entre la Loire et les Pyrénees. Ces contrées se subdivisaient en une multitude de pagi ou pays, dont les limites étaient déterminées par des différences de tribu, par la configuration du sol, la diversité des productions et la nature du climat. Ces circonstances, plus fortes que toutes les révolutions, ont imprimé un caractère de perpétuité à la division naturelle en pays, et aujourd'hui encore, quoiqu'elle n'ait aucune valeur politique. elle a survécu à toutes les divisions iniposées par les gouvernements. La So-logne, la Brie, le pays de Caux, le pays d'Auge, etc., sont pour le paysan les vé-ritables divisions de la France. Elles sont aussi durables que la nature sur laquelle elles se fondent.

SIL Divisions territoriales de la Gaule sous les Romains. — Les Romains, mattres de la Gaule, la partagèrent d'abord en quatre grandes régions: Belgique, Lyonnaise, Aquitaine, province romaine qui comprenait le sud-est. Dans la suite, ils subdivisèrent ces régions; la Gaule était partagée, au 1v° siècle, en dix-sept provinces: Germanie première et Belgique seconde, Belgique première et Belgique seconde, quatre Lyonnaises, deux Aquitaines, Novempopulanie, deux Narbonaises, Alpes maritimes, Alpes grées ou grecques, Viennoise et grande Séquanaise qui comprenait l'Helvètie ou Suisse. Les invasions des barbares firent disparaître ces divisions politiques.

S III. Divisions territoriales établies par les Francs. — Les Francs, après avoir subjugué les royaumes des Bourguignons et des Visigoths, divisèrent la Gaule en autant de royaumes qu'il y avait de fils de roi. Les circonscriptions de l'Austrasie (royaume de l'est), de la Burgondie et de l'Aquitaine étaient fort irrégulières. Ces royaumes furent subdivisés en comtés, duchés, centaines, dizaines. Ces dernières dénominations se retrouvent dans tous les pays conquis par les barbares; elles rappellent l'organisation primitive de l'armée germanique divisée en centaines et dizaines. Après la conquête, l'armée cam-pait en quelque sorte sur le pays conquis et y avait d'abord conservé son ordre de bataille. Dans la suite les dizaines et les centaines ne furent plus que des portions de territoire gouvernées par des dizai-niers et des centeniers, à la fois juges, chefs militaires, percepteurs d'impôts, comme les comtes dont ils relevaient. Sous cette administration fort irrégulière, l'ancienne division en pagi ou pays reparut avec une nouvelle force, pendant que l'Eglise conservait dans ses circonscriptions diocesaines l'organisation tra-

cée par les Romains. § IV. Divisions féodales. -- La féodalité créa en France de nouvelles circonscriptions territoriales. Les duchés, les comtés, les baronnies, les fiess de toute nature morcelèrent le territoire. Au milieu de ces subdivisions s'élevèrent quelques grandes principautés qui devinrent les pairies laïques, telles que les duches de France, de Normandie, de Bourgogne et d'Aquitaine, les comtés de Flandre, de Champagne et de Toulouse, qui avaient de nombreuses sous-inféodations. La liste complète serait difficile à dresser. Voici les fiefs les plus importants de la France à l'époque où le système feodul eut pris tout son développement. On en comptait à cette époque une soixantaine qui se rattachaient aux sept grandes principautés que nous venons de rappeler. De l'ancien duché de France relevaient directement les fiefs suivants :

1º L'Anjou. Les ducs d'Anjou étaient sénéchaux héréditaires des rois de

France);

2º La Touraine;

3º Le comté de Senlis ;

4º Le Vexin français (entre l'Oise et l'Epte ;

5º Les comtés de Montmorency, de Montfort, de Monthéry, Dammartin, Corbeil, Mantes, Meulan, Étampes, Melun; 6° Le comté d'Orléans;

7º Après 1100 la vicomté de Bourges. Les autres pairies avaient également un grand nombre de fiefs qui leur étaient subordonnés.

Le comté de Vermandois, érigé vers 834, ne perdit son importance comme pairie qu'en 1019, époque où le comté de Troyes devenant comté de Champagne fut le principal domaine de cette contrée. Du Vermandois relevaient:

1º Le comté de Valois;

- 2º Le comté d'Amiens;
- 3º Id. de Péronne ;
- 4º Id. de Saint-Quentin; 5º Id. de Troyes.

Du comté de Troyes, qui devint en 1019 comté de Champagne, relevaient :

- 1º Les comtes de Blois et de Chartres ;
- 2º Le comté de Brie;
- 3º Id. de Réthel;
- 4º Id. de Coucy; 5º Id. de Roucy (près de Reims); 6º Id. de Joinville;
- 7º Id. de Bar-sur-Seine ;

Id. de Brienne;

9º Id. de Vitry.
Du comté de Flandre relevaient les comtés d'Arras, Hesdin, Saint-Pol, Guines, Boulogne, Térouanne et le Ponthieu dont la capitale était Abbeville.

Le duché de Normandie comprenait un certain nombre de fiefs, dont les princi-paux étaient Evreux, le Mans (soumis par Guillaume le Conquérant), Eu, le Perche (capitale Bellème), Mortagne, Domifront, Mortain, Bayeux, Seez, Coutances, Avranches, Aumale.

Le duc de Bourgogne avait pour vassaux directs les comtes de Châlons-sur-Saone, Semur, Nevers, Tonnerre, Beaune. Joigny, Sens. Auxerre, Macon, Dijon. Auxonne, Charolles, Forez et Beaujolais.

Les principanx fiess subordonnés au duché d'Aquitaine étaient le comté de Poitiers rénni au duché d'Aquitaine, le Périgord, la Marche, le comte d'Angoulème, l'Aunis et la Saintonge, l'Auvergne, la vicomte de Turenne, le Limousin, l'Agénois. Le duché de Gascogne fut réuni en 1038 au duché d'Aquitaine; les principaux feudataires de la Gascogne étaient : les comtes de Bordeaux, Bigorre, Béarn, Armagnac, Astarac (Gers), Fesenzac (Gers), Albret, Lectoure, Comminges, Pardiac (Gers), Dax et Aire.

Du comté de Toulouse dépendaient le Quercy, l'Albigeois, le Rouergue, les com-tes de Saint-Gilles, Nîmes, Melgueil, Gé-vaudan, une partie de la marche de Narbonne, l'ancien duché de Gothie divisé en Septimanie et comté de Barcelone. Dans la Septimanie se trouvaient les seigneuries de Lodève, Saint-Pons, Narbonne, Béziers, Agde, Uzes, Maguelone, Mont-pellier. Le comté de Barcelone comprenait les principautés de Roussillon, Ampurias, Carcassonne, Urgel, Conflans, Gerdagne, Ausone, Besalu, Girone et Cerdagne, Ausone, Besalu, Girone et Manresa. Dans la suite, l'autorité des comtes de Toulouse s'étendit sur le marquisat de Provence (comtat Venaissin) qui se subdivisait en comtés d'Avignon, Cavaillon, Carpentras, Orange, Valence,

La Bretagne résistait aux prétentions des ducs de Normandie qui la considéraient comme un de leurs fiefs; elle comprenait les comtés de Nantes, Rennes, Vanles Composibles, Eugènes et Paulibies.

nes, Cornouailles, Fougères et Penthièvre. S V. Divisions administratives sous l'ancienne monarchie. - Depuis Philippe Auguste, qui s'empara de la Normandie et d'une partie du duché d'Aquitaine, la royauté travailla avec une énergique persévérance à la réunion des provinces que le système feodal avait isolées et fractionnées. Sa gloire a été de rattacher successivement ces provinces à l'autorité centrale et de faire avec un duché de quelques milliers d'àmes un royaume de plus de trente millions d'habitants. A mesure qu'elle faisait une conquête, elle transformait en offices royaux les anciennes principautes féodales ou du moins elle plaçait à côté des seigneurs feudataires des baillis et des prévôts, des sénéchaux et des vicomtes. La France se divisa bientôt en senechaussees, vicomtes ou viqueries dans le midi, bailliages et prérôtés dans le nord. Les officiers royaux placés à la tête de chacune de ces circonscriptions territoriales étaient tout à la fois magistrats, hommes de guerre et administrateurs financiers, comme les délégués des rois francs. Mais, à mesure que l'administration se compliqua par l'étendue du royaume, la multiplicité des lois et l'accroissement des impôts, il fallut créer pour chaque service des fonctionnaires spéciaux. C'est ainsi que peu à peu les parlements et les présidiaux (voy. ces mots) furent chargés de l'administration de la justice; les receveurs généraux et les trésoriers de France eurent la gestion financière, et les gouver-neurs l'autorité militaire. La France fut divisée en douze ressorts de parlements : Paris, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Dijon, Aix, Rouen, Rennes, Pau, Metz, Douai et Besançon; trente-deux généralités financières (voy. GÉNÉRALITÉS) et douze gouvernements militaires (voy. Gouver-NEMENTS'. Les intendants, creés par Richelieu, résidaient dans les généralités et surveillaient toutes les parties de l'administration. La division par intendances devint surtout importante sons Louis XIV et sous Louis XV. Néanmoins, toutes les anciennes divisions coexistaient et donnaient à la France l'aspect d'une de ces vieilles cités où se heurtent des constructions de tous les ages. Les bailliages, les sénéchaussées, les prévôtés, les vicomtés, d'anciens fiefs et même des alleux, figuraient à côté des intendances, des géné-ralités et des circonscriptions judiciaires des présidiaux et des parlements.

S VI. Divisions territoriales et administratives depuis 1789. - L'assemblée constituante substitua à ces anciennes divisions administratives, judiciaires, territoriales, la division en departements : elle en crea d'abord quatre-vingttrois, puis quatre-vingt-six (voy. DÉPAR-TEMENTS). Ce système, qui substituait l'unité, la simplicité, l'harmonie aux traditions compliquées et embrouillées de l'ancienne administration, est encore celui qui existe en France. Les autres branches d'administration ont aussi pour base la circonscription departementale. Pour l'administration financière, il ya dans chaque chef-lieu de département un receveur général et un directeur de l'enregistrement et des domaines. Les chefs ·lieux d'arrondissement ont des receveurs particuliers, des percepteurs de l'enregistrement et des domaines, des conservateurs d'hypothèques, etc. Enfin, chaque canton a son percepteur qui centralise la recette de plusieurs communes, L'administration académique a aussi son siège dans chaque département où elle est représentée par un recteur; les arrondissements ont des inspecteurs pour l'instruction primaire. Plusieurs départements forment la circonscription d'une cour d'appel qui envoie des juges tenir les assises dans chaque département. Les arrondissements ont des tribunaux de première instance, et les cantons des juges de paix. Enfin, dans l'ordre militaire, plusieurs départements forment une division militaire à la tête de laquelle est un général de division : chaque département, qui dépend de la division, est sous les ordres d'un général de brigade. Il v a donc harmonie et simplicité dans ces divisions administratives où tout part du centre pour se répandre rapidement et hiérarchiquement dans les diverses parties de la France.

DIVORCE. - VOY. MARIAGE.

DIWOHART. — Corvée que les seigneurs bretons exigeaient de leurs vassaux: elle est mentionnée dans un attien titre de Saint-Meen, dont on trouve l'extrait dans le tome 11 de l'Histoire de Bretagne, par D. Morice.

DIXIÉME. — Impôt établi en 1710 et qui consistait dans la dime ou dixième partie des revenus de toute espèce. Cette taxe onéreuse fut étendue à toutes les classes de la nation et avait beaucoup d'analogie avec la dime royale proposée par Vauban (voy. Dime novale.). Tous les habitants, nobles ou roturiers. étaient soumis à l'impôt du dixième. Mais plusieurs corps privilègiés parvinrent à s'y soustraire eu

payant une somme considérable; ainsi le clergése racheta moyennant huit millions, l'ordre de Malte en payant soixante mille livres. Il y eut aussi des provinces et des villes qui se rachetèrent. Cet impôt, qui devait cesser trois mois après la paix, fut levé pendant tout le xviur siècle; mais il changea de caractère; les terres furent affranchies en 1717, et l'impôt du dixième ne porta plus que sur quelques branches du revenu.

DIXIÈME (Denier). — Impôt que le roi prélevait sur les mines. On appelait encore dixième denier le droit que l'aniral percevait sur les débris des vaisseaux naufragés et sur les prises faites en mer.

DIZAINE. — Subdivision du comté à l'époque des Mérovingiens et des Carlovingiens, Voy. Divisions TERRITORIALES.

DIZAINIERS.—Magistrats chargés d'administrer une dizaine. Voy. Divisions TERRITORIALES.—Certains officiers municipaux portaient encore, au Xviie siècle, le nom de dizainiers; ils étaient subordonnés aux quarteniers et cinquanteniers. De La Marre, dans son Traité de la police, dit que l'obligation des quarteniers, cinquanteniers, dizainiers et bourgeois, est, dès qu'un crime a été commis et qu'il est venu à leur connaissance, d'en avertir le commissaire du quartier et de se joindre à lui, s'il est nécessaire, pour y donner ordre.

DIZAINS. — Monnaie frappée sous Charles VIII et qui s'appelait quelquefois carolus; elle avait la valeur de dix deniers.

DOCTEUR. — On appelait et on appelle encore docteur ceux qui ont obtenu le grade le plus élevé dans une faculté universitaire.

DOCTORAT. — Grade de docteur. Voy. GRADUÉS et THÉSES.

DOCTORERIE. — On donnait ce nom autrefois à une des thèses que l'on soute-nait pour le doctorat,

DOCTRINAIRES. — Prêtres de la doctrine chrétienne qui formaient un ordre religieux. Voy. Clerge réculter. — On a aussi désigné par le nom de doctrinaires, à l'époque de la restauration et sous le règne de Lonis-Philippe, un parti peu nombreux, mais compose d'honmes éminents, dont le chef fut M. Royer-Collard. Ils prétendaient faire de la politique un corps de doctrinaires.

DOCTRINE (Prêtres de la). - Voy. CLERGÉ RÉGULIER.

DOCTRINE CHRÉTIENNE (Frères de la). - Voy. Clergé régulier.

DOLMAN. — Vêtement militaire emprunté aux Hongrois à l'époque de Louis XIV. Ce vêtement, légèrement modifié, est devenu la veste des hussards.

DOLMEN. — Monument gaulois composé de plusieurs pierres fixées en terre et recouvertes d'une large pierre. Voy. GAULOIS (Monuments).

DOM. — Ce mot, était une abréviation du latin dominus et signifiait seigneur. On donnait le titre de dom aux bénédictins et aux chartreux.

DOMAINE. — On appelait domaine tantôt les terres qui furent successivement réunes à la couronne et formèrent le domaine royal, tantôt les revenus de ce domaine et les droits de natures trèsdiverses perçus sur les eaux et forêts, les biens de mainmorte, les francs fiefs, etc. Je n'insisterai pas longuement sur la formation du domaine royal; il suffira de la

rappeler en quelques mots. S I. Origine et formation du domaine royal. - Lorsque les barbares envahirent l'empire romain, ils s'emparèrent de l'ancien domaine impérial; mais une partie seulement appartint aux rois; le reste fut distribué en bénéfices qui devinrent plus tard des fiefs. Chaque grande propriété se divisa elle-même en deux parties : le domaine ou partie occupée par le maître et les tenures féodales , qui étaient concédées à différents titres. domaine royal, par suite de ces inféo-dations, était réduit à peu de chose, lorsque les Capétiens montèrent sur le trône. L'Ile de France et l'Orléanais constituaient tout leur domaine; encore la plus grande partie avait-elle été concédée à titre de fiefs et arrière-fiefs aux seigneurs féodaux. Le roi Louis VI soumit ces petits vassaux de l'île de France et commença à établir son antorité au sud de la Loire par l'acquisition du Berry, qui eut lieu du vivant de son père (1101). Philippe Auguste s'empara de la Normandie, du Auguste s'empara de la Normandre, du Maine, de l'Anjou, de la Touraine, et d'une partie du Poitou (1204-1208); Louis VII, du bas Languedoc (1224); Philippe III, du Languedoc (1271); Phi-lippe le Bel, de la Champagne et du Lyonnais (1285 et 1310); Philippe de Valois, du Dauphiné (1348); Charles V, du Poitou, de l'Angoumois, de l'Aunis, de la Saintonge, du Limousin, du Quercy (1369-1374); Charles VII, de la Guienne et Gascogne (1453); Louis XI, de la Picardie et de la Bourgogne (1477), et de la Pro-vence (1483); Charles VIII, de la Bretagne (1491); Henri II, des trois évêchés de Toul, Metz et Verdun (1552); Henri IV, de la Bresse et du Rugey (1601); Richelieu, de l'Alsace réunie définitivement à la paix de Westphalie (1648), de l'Artois et du Roussillon, dont la conquête devint définitive par la paix des Pyrénées (1659); Louis XIV, de la Flandre française (1668), et de la Franche-Comté (1674); enfin Louis XV, de la Lorraine (1675), et de la Corse (1768). Ainsi se forma le domaine royal ou plutôt le royaume de France. Beaucoup de terres de ces provinces avaient été érigées en fiefs. D'autres avaient passé par acquisition à des roturiers et formaient les propriétés libres. Enfin il en resta une certaine portion aux rois et ce furent ces terres qui formèrent le domaine proprement dit.

II. Nature du domaine. - On appelait domaine corporel les terres constituant le domaine par opposition au domaine incorporel, qui se composait des eaux et forêts, et de diverses taxes prélevées par les rois. Tout ce qui appartenait au roi par droit de conquête ou par acquisition, s'appelait encore domaine casuel, tandis que les terres, seigneuries, possessions, douanes, tailles, gabelles, droits d'entrées, etc., portaient le nom de domaine fixe. Nous ne parlerons ici que du domaine corporel. Nous renverrons pour le domaine incorporel aux mots EAUX ET FORÊTS, DROITS SEIGNEURIAUX, AMORTISSEMENT, FRANC FIEF, AUBAIN, BATARD, NOUVEL ACQUET, DESHERENCE, EPAVES. FORTUNE D'OR ET D'ARGENT, VÉNALITÉ DES OFFICES, ENREGISTREMENT.

S III. Du domaine corporel; il est declare inalienable. - Dès 1318, une ordonnance de Philippe le Long avait déclaré le domaine de la couronne inaliénable. En 1322 et 1331, on révoqua toutes les anciennes alienations du domaine royal; les états généraux de 1356 renouvelèrent la déclaration solennelle de l'inaliénabilité du domaine. Une ordonnance de 1360, inspirée par le même esprit, autorisa le rachat des fiefs, aumônes, rentes de grains à chaque transmission de titres. Charles V défendit, en 1374, de démembrer le domaine royal pour constituer des apanages; ils ne devaient être donnés qu'en argent. Cependant, malgré toutes ces précantions, les alienations continuèrent jusqu'au xvie siècle et même jusqu'au xviie. Elles étaient presque le seul moyen de pourvoir aux besoins de la royauté à une époque où le crédit public n'était pas établi. Cependant l'édit de Moulins, rendu en 1566 par le chancelier de L'Hôpital, s'ef-

força de mettre un frein à ces abus. Il déclara que les aliénations du domaine royal ne seraient permises qu'en cas de constitution d'apanage ou pour les besoins urgents d'une guerre. Mais les troubles religieux du xve siècle et l'épuisement des finances multiplièrent les aliénations. Sully s'efforça de degager le domaine, mais il n'y réussit qu'imparfaitement. Colbert renouvela la mêmo tentative avec plus de succès. Voy. Fi-NANCES.

§ IV. Du domaine privé des rois et du domaine public. - On tenta plusieurs fois d'établir une distinction entre le domaine de la couronne et le domaine privé des rois. Dès le xive siècle, les rois avaient voulu se réserver un domaine particulier, mais, en 1413, au moment de la réaction populaire, une ordonnance défendit de distinguer le domaine privé du domaine de la couronne. Cependant. en 1509. Louis XII en mariant sa fille Claude de France, lui transmit les domaines de la maison d'Orléans; mais comme le mari de cette princesse fut le roi François Ier, cette disposition n'eut pas de suites et le domaine privé se con-fondit avec le domaine de l'État. Henri IV voulut aussi, à son avénement à la couronne, se réserver les domaines privés de la maison de Bourbon. Mais la résistance du parlement le détermina à annuler sa déclaration, en 1607. A partir de cette époque, le domaine privé a toujours été confondu avec le domaine public.

S V. Distinction du domaine national et du domaine public. - L'assemblée constituante a distingué le domaine national en domaine national proprement dit et en domaine public (loi du 22 novembre-1er décembre 1790) : « Le domaine national proprement dit s'en-tend de toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels ou mixtes qui appartiennent à la nation, soit qu'elle en ait la possession et la jouissance actuelles, soit qu'elle ait seulement le droit d'y rentrer par voie de rachat, de réversion ou autrement, » L'article 2 de la même loi considère comme dépendant du domaine public « les chemins, routes et rues à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades et généralement wutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée. » La même assemblée a reconnu qu'une partie de ce domaine était aliénable (art. 8 de la même loi). Cette législation régit encore aujourd'hui le domaine public.

S VI. Administration des domaines. -

290

L'administration du domaine public a varié aux différentes époques de notre histoire. Dans le principe, elle était fort simple et confiée aux baillis, sénéchaux, comtes, vicomtes et autres magistrats qui cumulaient tous les pouvoirs; ils affermaient les diverses parties du domaine et percevaient le revenu des fermes. Les deniers qui en provenaient étaient ensuite versés entre les mains du trésorier du roi. Mais, en 1320, Philippe le Long sépara la comptabilité de l'administration domaniale, et nomma des receveurs spéciaux du domaine. A mesure que le domaine s'accrut, les baillis et leurs lieutenants, les prévôts et les vicomtes, qui avaient des fonctions très-diverses (voy. BAILLIS), ne purent suffire à l'administration des domaines. On institua des chambres spéciales qui furent chargées de l'administration domaniale. Dès 1389, il y eut des trésoriers sur le fait des finances, chargés de percevoir le produit des domaines, et des trésoriers sur le fait de la justice, qui formaient un véritable tribunal. C'est de la qu'est née la chambre du trésor, qui fut établie à Paris et chargée de juger les questions contentieuses relatives au domaine public. Des conflits s'étant élevés entre cette chambre, le parlement et la chambre des comptes, François les établit, en 1543, une chambre domaniale dans le parlement de Paris pour recevoir les appels de la chambre du trésor. En 1693 la chambre du tresor fut remplacée à Paris par une chambre du domaine distincte de la chambre établie par Fran-çois ler dans le parlement de Paris. En 1627, la juridiction domaniale de première instance fut confiée, dans chaque generalite ou circonscription d'une recette générale des finances, à un bu-reau des finances (voy. ce mot). Les trésoriers qui en faisaient partie furent charges des adjudications et des baux. On multiplia les offices de trésoriers par mesure fiscale (voy. Véxalité). On les rendit triennaux, quadriennaux, c'est-a-dire servant de trois ans en trois ans ou de quatre ans en quatre ans.

Les domaines furent affermés jusqu'en 1775. Ils furent mis en régie à cette époque, et des préposés établis dans tout le royaume avec mission spéciale d'administrer les châteaux, maisons, fermes, moulins, fours et autres édifices quelconques dépendant dudomaine; les terres labourables, prés, bois, vignes, étangs, marais, pâturages, tandes, places et terrains vagues, etc.; les rivières navigables ou non navigables; les droits de hallage, minage, mesurage, poids-leroi, droits de foire et de marchés; les dimes,

terrages, champarts et autres droits seigneuriaux ou domaniaux. Le système de régie a été maintenu par la révolution et les gouvernements qui se sont succède depuis cette époque; mais l'administration des domaines a été mise en harmonie avec le caractère d'unité qui domine dans l'organisation moderne de la France. Les domaines ont été rattachés au ministère des finances, où un directeur spécial est chargé de cette branche d'administration. Chaque département a un directeur des domaines et de l'enregistrement, qui a sous ses ordres des receveurs placés dans les chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton. Des vérificateurs et des inspecteurs s'assurent de l'exactitude de la comptabilité. Les questions contentieuses de l'administration des domaines sont jugées en première instance par les conseils de préfecture et en appel par le conseil d'État. Voy. sur 'ancienne organisation du domaine, le Traite du domaine par Chopin.

DOMAINE CONGÉABLE. — Lorsqu'un détenteur de domaine pouvait être congédié à la volonté du propriétaire, on appelait domaine congéable la partie du domaine qui lui avait été concédée. Le propriétaire était seulement tenu de l'indemniser des dépenses qu'il avait faites pour construction d'édifices ou autres améliorations.

DOME. — Ce mot, dérivé du latin domus (maison), a été emprunté aux Italiens. Ceux-ci s'en servent pour désigner une église principale ou cathédrale; c'est la maison par excellence. Il en est de même dans quelques parties de la France. Ainsi, à Strasbourg, la cathédrale est appelée Dôme, et la rue qui y conduit rue du Dôme. — Le plus souvent le mot dôme s'emploie comme synonyme de coupole; on dit indifféremment le dôme ou la coupole de Saint-Pierre de Rome, des Invalides, etc.

DOMERIE. — Ce mot signifiait seigneurie et s'appliquait aux abbayes qui avaient une puissance feodale. Voy. ABBAYE.

DOMESTICITÉ. - Voy. Domestiques.

DOMESTIQUES. — Le mot domestiques est dérivé du latin domus, maison, et a toujours indiqué des familiers ou des serviteurs. Dans les premiers temps de la domination des Francs en Gaule, on appelait comte des domestiques un des principaux diguitaires de la couronne, dont le titre avait été emprunté à l'empire romain. Il était chef des gardes du roi (L. S. P.). Ce fut plus tard le majordome

ou maire du palais. On appelait encore domestique, un fonctionnaire chargé de faire dans les provinces le recouvrement des deniers qu'il versait au fisc (L. S. P.). Sous la seconde race, Hincmar mentionne, dans son traite sur l'Ordre observe dans le palais du prince (de ordine palatii), les domestiques palatins qui paraissent re-pondre aux convives du roi de la première race, et aux compagnons qui, dans les forets de la Germanie, entouraient le chef de guerre, et formaient son escorte. De là vint l'usage d'une domesticité noble que nous retrouvons sous la troisième race. et jusqu'à une époque assez récente. Des nobles remplissaient les fonctions de pages, varlets, écuyers (voy Chevalerie); et, bien loin de déroger, se préparaient ainsi aux honneurs de la chevalerie. Les services domestiques confiés aux chambellans, chevaliers d'honneur, dames d'honneur, filles d'honneur, écuyers tranchants, échansons, panetiers, etc., étaient remplis jusqu'aux derniers temps de l'ancienne monarchie par des personnages de naissance illustre; donner la chemise ou le bougeoir au roi était un

insigne honneur. Voy. ETIQUETTE.
Au xvii siècle, lorsque dejà la plupart des traces du régime feodal s'étaient ef-facées, le mot domestique n'entraînait point une idée servile. Le cardinal de Retz mentionne, parmi les domestiques du duc de Longueville, Montigny, gouverneur du Pont-de-l'Arche. La Roche-Corbon, gentilhonime et major de Damvilliers, était, suivant le même auteur, domestique de Retz lui-même avait pour domestiques deux capitaines du régiment de Valois. On désignait encore sous le nom de do-

mestiques, les chapelains des seigneurs. Entin, la signification la plus commune de ce mot est celle de serviteurs à gages; c'est la seule qui se soit conservée jusqu'à nous. On trouve à une époque très-reculée des serviteurs à gages. Lacurne Saintel'alaye mentionne quelques-unes des clauses d'anciens contrats conclus entre les domestiques et leurs maîtres. Ainsi, une chambrière était engagée pour deux ans avec promesse, si elle faisait bien sa besogne, que sa maîtresse lui donnerait, outre son salaire, une paire de chausses à la fin de l'année, et un de ses vieux chaperons. D'après l'anteur de la Somme rurale, les domestiques pouvaient encore, au xive siècle, engager leurs en-fants pour un service plus ou moins long. On était dans l'usage autrefois de louer des domestiques à la Saint-Jean et à la Saint-Martin. Cette coutume s'est encore conservée dans plu-

sieurs campagnes. La livrée, que portent quelquefois les domestiques, est un sonvenir des coutumes féodales, où tous les compagnons ou vassaux d'un seigneur se reconnaissaient à une couleur particulière ou à quelque signe distinctif.

Il existe depuis longtemps, dans la plupart des villes, des bureaux de placement où les domestiques se font inscrire, et trouvent des intermédiaires pour se mettre en service. Ces bureaux étaient trop souvent de honteuses spéculations où l'on abusait de la misère des domestiques sans place. Depuis 1852, ces bureaux de placement sont soumis à une surveillance qui pourra avoir d'heureux résultats.

DOMICILE. - Le domicile a toujours eu une grande importance pour les droits politiques et civils des Français. Au moyen age, l'homme sans domicile, l'aubain, devensit serf du seigneur sur les terres duquel il passait un an et un jonr. Au contraire, le serf qui demeurait pendant ce temps dans une commune était affranchi. Pour devenir bourgeois d'une ville et participer à ses privilèges, un certain temps de séjour était exige. Les anciennes coutumes distinguent le domicile naturel, le domicile de dignité, le domicile con-ventionnel, le domicile légal et le domicile d'élection; ces distinctions existent encore aujourd'hui. « Le domicile natu-rel, dit M. Giraud ( Precis du droit coutumier), réglait la qualité des personnes, leurs dispositions testamentaires et leurs successions mobilières, les charges personnelles, auxquelles elles étaient sujettes, et la compétence des tribunaux en matière personnelle. Le domicile naturel était le lieu où le père de famille avait établi sa demeure actuelle ou perpétuelle et celle de sa famille. Pour certaines personnes', ce lieu était déterminé par la nature de leurs fonctions. Ainsi les princes, les ducs et pairs, les maréchaux de France, les grands officiers de la cou-ronne, avaient leur domicile naturel à Paris, capitale du royaume, et les évêques au siège de leur évêché. Le domicile des enfants mineurs était celui de leurs père et mère, ou, dans certains cas, de leur père seul, même après le décès de celuici, et malgre la translation de domicile faite par leur mère ou par leur tuteur. L'on ne ponvait avoir qu'un seul domicile naturel et on conservait celui qu'on tenait de sa naissance jusqu'à ce qu'on en ent acquis valablement un autre. La translation de domicile exigeait, comme le disaient les auteurs, la destination et l'effet, c'est-à-dire l'intention de transferer son domicile et la realisation de



cette intention. Parmi les circonstances qui tendaient à établir l'intention, on cite particulièrement l'établissement par ma-riage, les lettres de naturalité ou de bourgeoisie obtenues dans un autre pays ou dans une autre ville, enfin une residence de dix années. Quant à l'effet, on tenait qu'il avait lieu en cas d'établissement par quelque charge ayant fonction publique et exigeant résidence continuelle, etc. La femme mariée prenait, du jour de la bénédiction nuptiale, le domicile de son mari et le conservait jusqu'à ce qu'elle en eût acquis un nouveau, ce qu'elle ne pouvait faire qu'après jugement de separation de corps ou après la dissolution du mariage.

« Indépendamment du domicile naturel, que l'on pourrait appeler domicile général, on distinguait plusieurs domiciles spéciaux : le domicile de dignité, au lieu où un officier faisait les fonctions de sa charge; ce domicile ne concernait que la charge ou la dignité. L'on peut rap-porter à ce domicile celui qui donnait la jouissance des droits de bourgeoisie d'une ville; pour celui-ci, plusieurs coutumes exigeaient, comme le droit romain, une résidence continuée pendant dix ans; d'autres, et notamment la coutume de Paris, se contentaient de la résidence d'an et jour. Le domicile conventionnel était fixe au lieu convenu par les parties pour y faire toutes les significations concernant l'acte ou contrat pour l'exécution duquel il avait été élu. Il ne pouvait être changé que du consentement mutuel des parties ; le changement de domicile naturel et la mort même de celui chez qui il était établi, n'en entraînaient pas la translation. Le domicile légal était le lieu déterminé par la coutume ou par les lois pour certains actes. Ainsi le principal manoir du bénéfice était le domicile légal du bénéficier pour tous exploits et significations concernant les droits du bénéfice. Ainsi encore le principal manoir du fief était le domicile legal du seigneur et du vassal pour la signification des actes concernant les droits réciproques des seigneurs et des vassaux. Enfin on distinguait encore le domicile d'élection pour la validité d'une saisie réelle ou autre, ou d'une opposition sur saisie ou bien encore pour l'exécution d'un acte. Il était irrévocable comme le domicile conventionnel. »

Les lois modernes ont conservé, à peu de chose près, ces distinctions du droit coutumier. L'article 102 du code Napoléon porte que le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu oût la son principal établissement. Le domicile politique est la

commune ou le canton où chaque citoyen a son domicile réel et où il a le droit de concourir aux élections et aux autres actes politiques. Le mariage doit être célébré dans la commune où l'un des deux époux habite depuis six mois. La loi actuelle admet comme l'ancienne législation un domicile d'élection pour certains actes, comme le payement d'une rente, etc. Enfin, le domicile de scours est celui où un pauvre a droit aux secours publics, tels que les distributions des bureaux de bienfaisance et l'admission dans les hospices.

DOMICILIÉ. - Voy. ÉLECTEUR.

DOMINICAINS. — Ordre religieux. Voy. ABBAYE et CLERGÉ RÉGULIER.

DOMINICAL. — Voile que portaient les femmes dans les premiers siècles de la domination des Francs. Le concile d'Auxerre, tenu en 578, leur ordonne de communier avec leur dominical. On lit dans un ancien pénitentiel: Si mulier communicans dominicale suum super caput non habuerit, usque ad alium diem dominicum non communicet (si une femme s'approche de la communion san avoir son dominical sur la tète, qu'elle soit remise à un autre dimanche).

DOMINICALE. — Cours de sermons pour les dimanches de l'année.

DOMINICALE (Lettre). — Lettre de l'alphabet qui sert à marquer dans les almanachs les dimanches pendant tout le cours de l'année. Voy. COMPUT.

DOMINO. — Nom du camail noir que les prêtres portent pendant l'hiver. On appelle aussi domino une grande robe de taffetas noir dont on se sert pour aller au bal.

DOMINOTIER. — Ouvrier qui fait du papier marbré. Voy. Corporation.

DOMNE. — Titre que l'on donnait à certaines religieuses. « La marquise de Montferrand, dit Hélyot, entra chez les feuillantines le 11 juin 1663, et y prit le nom de domne Charlotte de Sainte-Claire. »

DON DU MATIN. — On appelait don du matin ou morgengab un présent que, chez les Francs, on faisait le lendemain des noces aux nouvelles mariées. Voy. MARIAGE.

DON GRATUIT. — Présent que faisaient au roi les états assemblés d'une province ou le clergé réuni en assemblée; c'était un véritable impôt déguisé sous le nom de don gratuit. Voy. Décimes.

DON MOBILE. - Terme des anciennes .

coutumes désignant une certaine portion de la dot d'une femme, dont elle fait don à son mari par son contrat de mariage.

DONATION. - Les églises et les monastères furent richement dotés par les rois et les seigneurs. Clovis donna à saint Remy et à l'église de Reims de vastes domaines en Champagne. Nous ne rappellerons qu'un seul exemple de ces donations cite par un ancien chroniqueur. Dudon de Saint-Quentin. Rolf ou Rollon venait d'obtenir la Normandie par le traité de Saint-Clair-sur-Epte (912), et de recevoir le baptême des mains de l'archevêque de Rouen, Francon. « Apprenezmoi, dit-il à l'archevêque, quelles sont les églises les plus célèbres de mon duché? - Ce sont, lui répondit Francon, les églises de Notre-Dame de Rouen, de Bayeux et d'Évreux, les abbayes de Saint-Michel-en-péril-de mer, de Saint-Pierrede-Rouen (plus tard Saint-Ouen), et de Jumièges. - Eh bien, répliqua le duc, avant de partager ma terre à mes compagnons d'armes, j'en veux donner une partie à Dieu, à la sainte Vierge et aux saints que vous m'avez nommes, afin de meriter leur protection. » En effet, pendant les sept jours qu'il porta la robe blanche des néophytes, il donna, chaque jour, un domaine à quelqu'une des sept eglises que l'archevêque lui avait nommées. On était dans l'usage d'inscrire sur un livre particulier ceux qui faisaient des donations aux églises et de lire leurs noms tous les dimanches et fêtes solennelles avec l'énumération des biens que les églises leur devaient, Lacurne Sainte-Palave (vo Liturgie) rapporte cette coutume et ajoute que de son temps (xviiie siècle) il était encore d'usage, dans le diocèse d'Auxerre, de nommer les bienfaiteurs des églises au prône des quatre grandes fètes de l'année.

DONJON. - Tour principale d'un château fort. Voy. CHATEAU FORT.

DONJONNÉ. — Terme de blason qui se dit d'un château ou d'une tour surmontés d'un donjon et placés dans les armoiries.

DONNEUR A LA GROSSE. — Ce nom désignait autrefois ceux qui prêtaient des fonds pour le commerce maritime.

DOREURS. - VOY. CORPORATION.

DORTOIR. — Salle ou galerie où sont placés des lits ou des cellules. Il y a des dortoirs dans les lycées, collèges, lôpitaux, maisons religieuses. Un religieux ne peut, sans permission expresse, coucher hors du dortoir du couvent. Le chapitre xxII de la règle de Saint-Benoît

prouve que les dortoirs n'ont pas toujours été divisée en cellules; ce n'étaient souvent que de grandes salles renfermant un certain nombre de lits.

DOSSAL. — Espèce de manteau usité au x° siècle et réservé aux personnages de la condition la plus élevée. Louis, fils de Boson, accordant un domaine à un de ses parents, stipule que ce dernier lui dounera un manteau de tissu d'or qu'on appelle ordinairement dossal.

DOSSERET. — Espèce de dais. Voy. DAIS.

DOT. — Bien qu'une femme apporte en mariage. Voy. MARIAGE. On appelle aussi dot ce qu'on donne à un monastère où une jeune fille entre comme religieuse.

DOTATION. — La dotation d'une église était un des moyens par lesquels on en acquerait le patronage, suivant l'adage:

Patronum faciunt dos, medificatio, fundus (la dotation, la construction de l'église et la donation du terrain confèrent le droit de patronage).

DOUAIRE. — Le douaire est le bien qu'un mari assure à sa femme en l'épousant. Voy. MARIAGE.

DOUAIRIER. — On appelait douairier un enfant qui avait renoncé à la succession de son père pour s'en tenir au douaire de sa mère.

DOUAIRIÈRE. — Veuve qui jouit de son douaire. Ce mot ne s'emploie qu'en parlant de personnes d'un rang élevé.

DOUANES. — Impôt prélevé sur les denrées importées ou exportées, il est probable que ce mot vient de l'italien dogana (droit du doge). Voy. Impôts.

DOUBLAGE. — Droit féodal qui consistati dans une double redevance qu'en certains cas les vassaux payaient à leur seigneur, par exemple quand il était armé chevalier, lorsqu'il mariait su fille, etc.

DOUBLE. — Vêtement. Voy. DOUBLET.

DOUBLE. - Petite monnaie de cuivre de la valeur de deux deniers.

DOUBLE-HENRI. — Monnaie d'or du xvi siècle, de la valeur d'environ douze livres. C'est à cette monnaie que Henri III faisait allusion, lorsque, ayant réuni son armée à celle de Henri IV alors roi de Navarre, il refusa de combattre Charles, duc de Mayenne, qui commandait les liqueurs, et dit qu'il n'était pas prudent de hasarder un double-henri contre un simple carolus.

DOUBLET. - Ce mot s'appliquait tantôt à un vêtement, tantôt à une conver-ture de lit; il indiquait toujours une étoffe mise en double. Le double ou doublet était quelquefois une espèce de chemise; c'est dans ce sens qu'on le trouve mentionné dans les Comptes de l'argenterie des rois de France, publies par M. Douët-d'Arcq. Le compte de 1389 mentionne seize aunes de fine loile de Reims pour faire un grand et large DOUBLET fait en manière de chemise, etc 11 y avait aussi des doubles ou doublets de soie qui se mettaient sur l'armure. Les doublets à lits étaient des espèces de courtes-pointes.

DOUBLIERS. - Nom que portaient les nappes aux xue et xue siècles.

DOUCINE. — Ornement de la plus hante partie de la corniche, fait en forme d'onde; c'est une moulure ondoyante, moitié convexe, moitié concave.

DOUET. - Ce mot désignait autrefois un petit courant d'eau; il est encore usité dans quelques provinces.

DOUILLART. - Mesure dont on se servait à Bordeaux et dans presque toute la Guyenne.

DOULCEMER. - Instrument de musique usité en France au xvº siècle. Un compte de Raoul de Launay, adressé en 1451 au duc de Bretagne, mentionne Henri Cuiyot, joueur de doulcemer. Un extrait de ce compte se trouve dans l'Histoire de Bretagne par D. Lobineau.

DOUVES. - On appelait doures les fossés d'un château.

DOUZAIN. - Assemblage de douze vers. Douzain est employé dans ce sens par Saint-Gelais.

DOUZAINS. - Pièces de monnaie de cuivre avec quelque alliage d'argent frappées au xvie siècle, principalement depuis le regne de François ler. Elles valaient douze deniers ou un sou. Il y avait aussi des demi-douzains.

DOUZIEME. - Ancien nom des vepres. On designait autrefois chaque partie de l'office divin par le nom de l'heure à laquelle il fallait la réciter : Prime , parce qu'on disait cette partie de l'office au lever du soleil; tierce, parce qu'elle commençait à la troisième heure après le lever du soleil; none, parce qu'elle se disait à la neuvième heure, et enfin répres ou douzième, parce que cette partie de l'office était chantée à la douzième heure.

DOYEN. - Au ixe siècle, on appelait doyen un officier place à la tête de plu-

The state of the s

sieurs terres qui appartenaient à un même seigneur, étaient reunies sous une administration commune, et portaient le nom de decanie (voy. Polyptyque d'Irminon, prolégomènes de M. Guérard, § 229:

— Jusqu'à nos jours, le nom de doyen
a indique une supériorité d'âge ou de dignite dans les chapitres, les universités, les couvents, et autres corpora-tions. A l'époque féodale, les doyens de quelques églises siégeaient en surplis, l'épée au côté, avec les éperons dorés, et l'épervier sur le poing (voy. du Cange, vo Decanus ecclesiæ). Les doyens ru-raux étaient chargés, sous l'autorité de l'évêque, de la surveillance d'une partie du diocèse. Il en est question dès le ixe siècle; Hincmar, dans un capitulaire adresse à ses archidiacres, s'en reserve l'élection, et ne la permet à ses archidiacres que dans le cas où il serait éloigné. et seulement par provision. Dans certains pays, ces ecclésiastiques s'appelaient doyens de la chretiente. On les regardait comme ayant remplace les choreveques ou évêques des campagnes. Les doyens ruraux percevaient autrefeis un droit special, nommé droit de gite ou de procuration (voy. Gite). La partie du diocèse soumise à leur surveillance formait un dovenne.

Dans les couvents, il y avait un douen

pour chaque dizaine de moines.

Les diverses facultés des anciennes universités avaient un doyen chargé de la présidence des assemblées et des details de l'administration. Dans les anciennes universités, les doyens étaient élus par leurs collègues. L'Université moderne a conservé les doyens des facultés : mais leur nomination appartient au ministre de l'instruction publique. La dignité de doyen s'appelle décanat.

Dans l'ancienne monarchie, les pairs de France avaient leur doyen qui était le duc de Bourgogne, quoiqu'il ne fut pas le plus grand terrien (Le Laboureur, De la pairie, p. 138). Il y avait aussi des doyens dans quelques communes du moyen age. Au parlement et au conseil d'Etat, le titre de doyen et la preseance qui y était attachée, s'obtenaient par benefice d'age.

DOYENNÉ. - Partie d'un diocèse soumise à un doven rural. Le mot doyenne s'employait aussi quelquefois pour désigner la dignité de doyen.

DRAC. - Nom que l'on donne en Languedoc à ce qu'on appelle ailleurs esprits follets. Le peuple se les représente comme des êtres inquiets et ordinairement malfaisants. On accorde aux dracs

le pouvoir tantôt de se rendre invisibles, tantôt de se montrer sous la forme qui leur plait.

DRAGEES.— On appelait autrefois dragées de confitures sèches, qui contenaient quelque petite grane ou menu fruit, comme anis, amandes, avelines, pistaches, morceau de cannelle ou de citron, etc. les anis de Verdun étaient fort estimés, et passaient pour les plus excellentes dragées. Les dragées de Sedan avaient aussi de la réputation. Il est question de dragées, dès 1380, dans un compte de l'hôtel du roi, cité par M. Douët-d'Arcq (Comptes de l'argenlerie des rois de France).

DRAGEOIR. - Le drageoir était une petite boîte en forme de montre, que les dames portaient autrefois à la ceinture comme ornement, et qui renfermait des dragées. Les hommes se servaient aussi de drageoirs. Henri de Guise s'étant trouvé mal dans l'antichambre du roi Henri III, peu de temps avant son assassinat (1588), on lui donna des prunes de Brignoles confites, et lorsqu'on le manda de la part du roi, il serra le reste dans son drageoir, disent les chroniqueurs de cette époque. Henri III lui-même portait un drageoir comme les seigneurs de sa cour. L'auteur d'un pamphlet, dirigé contre ce prince, décrivant les details de sa toilette, dit : « On lui apporta une boîte carrée, où il y avait certains morceaux de sucre d'une composition excellente, des-quels, avec une cuillère d'argent, il fit mettre quelque quantité dans une petite boite d'argent dore, fort mignonnement travaillée, qu'on lui avait apportée, etc. » Ces drageoirs sont devenus, comme le remarque Le Grand d'Aussy, les bonbonnières modernes.

Le même auteur fait observer qu'autrefois, à la table des rois et des grands seigneurs, il était d'usage de présenter dans un drageoir les épices les plus delicates. Ordinairement c'était un écuyer ou un personnage de distinction qui offrait le drageoir, et il ne le présentait qu'à son maître, à moins que celui-ci ne voulût honorer particulièrement un de ses convives, en le lui envoyant (Le Grand d'Aussy, Vie pricée des Français). On trouve des exemples de cette coutume dès le xive siècle. « On apporta vins et épices, dit Froissart, et servit du dra-geoir devant le roi de France tant seu-lement le comte de Harcourt.» Il était aussi d'usage, aux noces et baptèmes, de présenter des dragées dans une coupé de vermeil doré, qu'on appelait drageoir. De là est restée la coutume d'offrir des dragées aux baptêmes.

DRAGON VOLANT. - Couleuvrines ou pièces d'artillerie.

DRAGONNADES. — Persécutions exercées contre les protestants, à l'époque de la révocation de l'édit de Nantes (1685). On avait envoyé dans les provinces, où les protestants étaient nombreux, des dragons, dont les violences ont donné lieu a ce nom de dragonnades. On appelait aussi missions bottées, les prédications qui étaient protégées par ces dragons, Miro de Sévigné (lettre du 28 octobre 1685) en parle avec une approbation qui étonne. « Les dragons, dit-elle, ont été de trèsbons missionnaires jusques ici; les prédicateurs qu'on envoie rendront l'ouvrage parfait. »

DRAGONS. - Soldats qui combattent à pied et à cheval. On trouve dans l'Histoire de la milice française, par le père Daniel; tous les détails relatifs à l'institution de ce corps et à son organisation sous l'ancienne monarchie. Il remontait à l'année 1558, et fut d'abord organisé par le maréchal de Cossé-Brissac qui commandait les armées françaises en Piémont. Melzo, dans son traité italien sur la Caralerie, imprime en 1611, dit « que les arquebusiers à cheval furent une invention des Français dans les dernières guerres de Piémont, et qu'eux-mêmes se donnèrent le nom de dragons qui leur est toujours resté. » Ils l'adoptèrent comme un noni terrible qui marquait leur activité et les assimilait à ces monstres fabuleux égatenient redoutables sur terre, sur mer et dans les airs. Ils servaient à escorter les convois, à éclairer la marche des armées et à harceler l'ennemi dans une retraite. Ils se distinguaient des autres corps par leur costume et leurs drapeaux. En 1668, Louis XIV créa en faveur de Lauzun la charge de colonel général des dragons. Depuis cette époque jusqu'à nos jours les dragons ont été un des principaux corps de la cavalerie française. Voy. ORGANISA-TION MILITAIRE.

DRAGUE.—Outil en forme de pelle dont on se sert pour tirer du sable des rivières, et pour en enlever les immondices.

DRAGUELLES. — Grandes chausses dont se servaient les pêcheurs picards.

DRAMATIQUE (Poésie). -- Voy. THÉA-

DRAME. - Voy. THEATRE.

DRAP. - VOY. INDUSTRIE.

DRAP D'OR (Camp du). — C'est le nom que l'on donne à une plaine entre Guines et Ardres, où eut lien l'entreune de François ler et de Charles-Quint (1520).



Les seigneurs y avaient déployé une magnificence extraordinaire. Les Mémoires de Fleuranges et de Martin du Bellay décrivent à l'envi les pompes de cette entrevue. Le remier en parle en

ces termes :

Avait fait le roi de France les plus belles tentes qui furent jamais vues et le plus grand nombre, et les principales étaient de drap d'or frisé dedans et dehors, tant chambres, salles, que galeries; et tout plein d'autre drap d'or ras, et des toiles d'or et d'argent. Et avait dessus lesdites tentes force devises et pommes d'or; et quand elles étaient tendues au soleil, il les faisait beau voir. Et v avait sur celle du roi un saint Michel tout d'or, afin qu'elle fut connue entre les autres , mais il était tout creux. Or quand je vous ai devisé de l'équipage du roi de France il faut que je vous devise de celui du roi d'Angleterre, lequel ne fit qu'une maison : mais elle était trop plus belle que celle des Français, et de plus de coutance; et était assise ladite maison aux portes de Guines, assez proche du château; et était de merveilleuse grandeur en carrure, et était ladite maison toute de bois, de toile et de verre; et était la plus belle verrine que jamais l'on vit, car la maison était toute de verrine ; et vous assure qu'il y faisait bien clair. Et y avaient quatre corps de maison, dont au moindre vous eussiez logé un prince. Et était la cour de bonne grandeur, et au milieu de ladite cour et devant la porte y avait deux belles fontaines qui jetaient par trois tuyaux , l'un, hypocras ; l'autre, vin ; et l'autre , eau. Et faisait dedans ladite maison le plus clair logis qu'on saurait voir, et la chapelle de merveilleuse grandeur et bien étoffée, tant de reliques que de tous antres parements. Et vous assure que si tout cela était bien fourni. aussi étaient les caves; car les maisons des deux princes, durant le voyage, ne furent fermées à personne. » - Martin du Bellay, écrivain contemporain, retrace aussi les magnificences du Camp du drap d'or : « Ils (les deux rois) conclurent qu'andit lieu se feraient lices et échafauds où se ferait un tournoi; étant délibérés de passer leur temps en déduits et choses de plaisir, laissant négocier leurs affaires à ceux de leur conseil, lesquels de jour en jour leur fai-aient rapport de ce qui avait été accordé. Par douze ou quinze jours conrurent les deux princes l'un contre l'autre, et se trouva audit tournoi grand nombre de bons hommes d'armes , ainsi que vous pouvez estimer, car il est à présumer qu'ils n'en amenèrent pas des pires.... Je ne m'arrêterai à dire les

grands triomphes et festins qui se firent là, ni la grande dépense superflue, car il ne se peut estimer; tellement que plusieurs y portèrent leurs moulins, leurs forèts et leurs prés sur leurs épaules.»

Un trait qui peint les mœurs de l'époque a été conservé par les Mémoires de Fleuranges : lorsque les tournois furent termines, on vit des lutteurs anglais et français se présenter dans la lice et faire assaut d'adresse et de force. Ce spectacle divertit beaucoup les deux cours. Le roi de France avait négligé de faire venir des lutteurs de Bretagne, et les Anglais remportèrent le prix. Ensuite les rois de France et d'Angleterre se retirèrent sous une tente où ils burent ensemble. Là le roi d'Angleterre saisissant le roi de France au collet : Mon frère, lui dit-il, il faut que je lutte avec vous; et il s'efforça une ou deux fois de lui donner le croc en jambes ; mais le roi de France, qui était un adroit lutteur, le prit par le milieu du corps et le jeta à terre avec une prodigieuse violence. Le roi d'Angleterre voulut recommencer la lutte; mais on l'en empêcha.

DRAPEAU. - Voy. Armes de France et Bannière.

DRAPEAUX (Bénédiction des). - La bénédiction des drapeaux de chaque régiment se faisait autrefois avec une grande solennité, au bruit des tambours, des trompettes et des décharges de mousqueterie des troupes qui étaient sous les armes. C'était ordinairement dans principale église du lieu où se trouvait le régiment que se faisait la bénédiction. L'évêque ou le prêtre consacrait les drapeaux, qui étaient pliés pendant la bénediction, par des prières, des signes de croix et l'aspersion de l'eau bénite. Souvent même la cérémonie était suivie d'un discours. Nous avons encore le sermon que Massillon prononça pour la bénédiction des drapeaux du régiment de Catinat. Lorsque la cérémonie religieuse était achevée, on deployait les drapeaux et on les emportait avec toute la pompe militaire. Aujourd'hui la remise des drapeaux est encore une cérémonie militaire et religieuse.

DRAPER. — Draper ou envelopper de drap les carrosses, les litières, etc., était un signe de deuil.

DRAPERIE. - Voy. INDUSTRIE.

DRAPIERS. - VOY. CORPORATION.

DRESSOIR. — Espèce de buffet où l'on expose des vases et de la vaisselle. Voy. MEUBLES.

DRILLE. — Ce mot s'employait autrefois dans le langage familier; on disait c'est un vieux drille, comme on dit aujourd'hui c'est un vieux routier, dans le sens de hardi, expérimenté, peu scrupuleux.

DROGMAN - Nom que l'on donne aux interprètes que les ambassadeurs des nations chrétiennes à la Porte ottomane entretiennent auprès d'eux pour les aider à traiter les affaires du pays qu'ils représentent. Les consuls français du Levant se servent aussi de drogmans. Louis XIV rendit, en 1669, une ordonnance qui exigeait qu'à l'avenir les drogmans fussent Français et nommes par une assemblée de marchands tenue en présence des consuls, entre les mains desquels ils devaient prèter serment. En même temps voulant former une pépinière de jeunes drogmans, il ordonna que de trois ans en trois ans il serait envoye dans les échelles de Constantinople et de Smyrne six jeunes gens qui seraient élevés dans les couvents des capucins de ces villes et instruits dans la connaissance des langues orientales. Les pensions de ces jeunes gens furent réglées à trois cents livres. Le même roi, par la fondation de l'école des langues orientales, ou, comme on disait alors, des jeunes de langue, préparait des interprètes instruits et des consuls capables de soutenir les intérêts de la France dans le Levant.

DROGUEMAN. — Même sens que Drogman. Voy. ce mot.

DROGUERIE. — Terme générique qui sert à désigner toute espèce de drogues et d'épiceries. François le fit un édit portant qu'on ne pourrait introduire des drogueries en France que par les ports de Rouen pour l'Océan, et de Marseille pour la Méditerrance.

DROGUET. — Étoffe de laine de bas prix. On appelle droguetiers ceux qui fabriquent ces étoffes.

DROIT. — Le mot droit se prenait et se prend encore dans le sens d'impôt et redevance. Il y avait un grand nombre de droits de nature fort diverse dans l'ancienne monarchie. En voici quelques-uns classés par ordre alphabétique : Droit d'ancrage. Droit dù au grand amiral en France par tous les vaisseaux français et étrangers qui entraient dans les ports du royaume. Il n'y avait d'exempts de ce droit que les navires qui appartenaient aux habitants du port où ils abordaient. — Droit de banage ou barage. Impôt qui se percevait dans quelques parties de

la Provence sur les hommes et sur les bètes chargées ou déchargées. - Droit de botte. On prélevait le droit de botte sur la rivière de Loire pour l'entretien du commerce et de la navigation sur cette rivière. - Droit de carnalage. Droit qui se levait en nature, dans quelques endroits, sur les animaux tués, et qui consistait, entre autres, à prendre toutes les langues des bœufs tues. - Droit de chevrotage. Impôt perçu par quelques seigneurs sur leurs vassaux qui nourrissaient des chèvres. - Droit de congrier. Droit d'établir dans une rivière un congrier ou espace entouré de pieux dans lequel on enfermait le poisson. - Droit de congé. On payait un droit de congé aux commis des aides pour obtenir la permission de transporter du vin d'un licu à un autre. Les capitaines et maîtres des vaisseaux marchands payaient un droit de congé aux officiers de l'amiranté pour obtenir la permission de mettre à la voile. - Droit de consulat. Droit que les marchands payaient aux consuls de leur nation. - Droit de corvée. Il ne s'agit pas ici des corvées proprement dites, mais d'un droit qui était du par les bouchers de Villefranche. Il consistait à livrer les intestins, le cœur, le poumon. le foie, etc., des animaux qu'ils abat-taient. — Droit de coutume. Impôt que les commerçants européens qui trafiquaient sur les côtes d'Afrique payaient aux souverains du pays pour avoir le droit de faire la traite. — Droit de nouveaux acquets. Ce droit était payé par les gens de mainmorte qui possédaient des biens non amortis et par les roturiers qui acqueraient des fiefs. - Droit de marc d'argent. Dans les pays de droit écrit, les notaires payaient au roi pour son joyeux avénement la redevance appelée droit de marc d'argent. - Droit de mar-caice. Droit qui était du au roi sur les paniers de poisson qui se vendaient à la halle. - Droit de paix. Ce droit consistait dans une hémine ou mesure de vin qu'en certains endroits les chefs de famille étaient tenus de payer. - Droit de présence. Ce mot désignait et désigne encore aujourd'hui la somme qui est due à tous ceux qui font acte de présence à une réunion. Les membres des académies et d'un grand nombre de sociétés ont des droits de présence qui se payent tantôt en argent comptant, tantôt en jetons d'argent. - Droit de rapport. Ce droit était dù aux officiers de l'amirauté par les capitaines et maîtres des navires, auxquels ils remettaient des modèles des rapports que ceux-ci étaient te . pus de faire à leur retour. - Droit de

régale. Droit qu'avait le roi de pourvoir aux bénéfices ecclesiastiques, et de percevoir les revenus du temporel d'un évêché pendant la vacance du siège. - Droit de rivière. C'était un droit d'aide qui se percevait sur chaque muid de vin qui descendait ou remontait les rivières de Seine, d'Yonne, de Marne, etc., depuis leur source jusqu'à Rouen. - Droit de sixième, de douzième, de centième, etc. On appelait ainsi les droits de six deniers, de douze deniers, etc., qui, dans certaines circonstances, étaient dus au roi ou aux seigneurs. - Droit de visite ou de visitation. Ce droit était perçu par les gardes des six corps des marchands de Paris, et en général par les jurés et syndics des corporations d'arts et métiers, lorsqu'ils faisaient la visite ou in-spection des divers métiers.

De nos jours on a appelé droit de visite le droit qu'ont, en vertu des traités, certaines nations de visiter les vaisseaux nationaux ou étrangers, pour s'assurer

qu'ils ne font pas la traite.

DROIT (Écoles de). - Voy. INSTRUC-

DROIT ANNUEL. — Impôt que payaient les magistrats depuis le règne de Henri IV pour obtenir la propriété de leurs charges. On l'appelait aussi paulette du financier qui l'avait établi. Voy. PAULETTE.

DROIT CANON ou CANONIQUE. - On nomme droit canon (du mot grec xavav, règle) l'ensemble des lois ecclesiastiques fondées sur les anciens canons et les décrétales des papes. Le corps du droit canon comprenait six parties : 1º les anciens canons; 2º les décrétales recneillies par Gratien qu'on appelait le décret; 3º les décrétales de Grégoire IX; 4º une partie des décrétales de Boniface VIII ou Sixtines; 5º les Clémentines ou décrétales de Clément V; 6º les Extravagantes ou décrétales de Jean XXII et de ses successeurs, ainsi nommées parce qu'elles ne furent pas immédiatement mises en ordre dans la classification du droit canon. Il importe pour se taire une idée de ces lois qui ont joue un grand rôle dans l'histoire de France, de revenir sur chaque partie.

§1er. Des anciens canons. — Les canons attribués aux apòtres étaient au nombre de cinquante-quatre; on y ajoutait les canons des conciles tenus à Ancyre en 314, à Néocésarée la même année, à Nicce en 325, à Antioche en 341, à Sardique en 347, à Laodicée en 370, à Gangre en Paphlagonie en 355, à Constantinople en 381, à Ephèse en 430, à Chalcédoine en 451. Ces canons primitifs étaient écrits en grec. Denis le Petit, qui vivait vers 530, en fit

The same

une version latine, et y ajouta quelques canons des conciles d'Afrique. Il fit aussi une collection de plusieurs décrétales des papes depnis Sirice, qui mourut en 398, jusqu'à Anastase II, qui mourut en 498. On appelait lettres décrétales celles que les papes avaient écrites sur les consultations des évêques pour décider des points de discipline et que l'on mettait au rang des canons, comme les Grecs y plaçaient celles de saint Denis d'Alexandrie, de saint Grégoire Thaumaturge et de saint Basile à Amphiloque. La collection de Denis le Petit avait une grande autorité dans l'Eglise. Les Grecs mêmes la traduisirent pour leur usage. On y ajouta quelques canons des conciles d'Espagne et d'Orient, et jusque vers 800, ce recueil de canons forma l'ancien droit ecclesiastique.

§ 11. Des fausses décrétales. -· Vers le siècle, un Espagnol, nomme Isidore et surnommé quelquefois Mercator, répandit en Occident une collection de canons qui avait été apportée d'Espague et qui contenait des canons plus anciens que ceux de Denis le Petit, des canons des conciles des Gaules et d'Espagne, et de prétendues décrétales des papes des quaire premiers siècles depuis saint Clément jusqu'à saint Sirice, où Denis le Petit avait commence; et cependant Denis, qui vivait deux cents ans avant ce compilateur espagnol, assurait qu'il avait recueilli à Rome avec beaucoup de soin toutes les constitutions qu'il avait pu se procurer. Dès le 1xº siècle, ces prétendues décrétales des premiers papes étaient suspectes. Hincmar, archevêque de Reims, voyant que le pape Nicolas les s'en servait pour établir le droit de juger à Rome les óvêques, soutint que ces décrétales n'étaient point dans le corps des canons. On a reconnu par la suite qu'elles étaient supposées et on les a désignées sous le nom de fausses décrétales. La fraude devint évidente par les erreurs de dates que l'on signala, par les citations de pères qui vivaient à une époque postérieure aux auteurs prétendus de ces lettres, enfin par les événements qui y sont mentionnés et qui ne conviennent point à l'époque où on les place.

§ III. Compilations des décrétales: decret de Gratien. — Jusqu'au xii\* siècle, on fit plusieurs compilations de décrétales; les principales sont celles de Réginon, abbé de Prum vers 900; de Burchard, évêque de Worms, faite vers 1020; celle d'Yves, évêque de Chartres, qui vivait en 1100. Enlin, vers 1150, Gratien, moine bénédictin de Bologne, réunit toutes les décrétales dans un ou-

vrage qu'on a nomme le corps des décrets ou simplement le Décret, il comprenait la collection de Denis le Petit, celle d'Isidore et un grand nombre de passages des pères. Cet ouvrage, auquel Fleury reproche de manquer de critique, n'en fut pas moins bien reçu; on l'expliqua dans les écoles, on l'allégua dans les tribunaux et il fut regarde d'un consentement unanime comme le seul corps du droit canonique. « Il est vrai, ajoute Fleury (Institution au droit ecclesiastique), que l'on a toujours reconnu qu'il ne donne aucune autorité aux pièces qui y sont contenues et qu'elles la tirent de leurs auteurs. »

SIV. Décrétales de Grégoire IX; Sexte ou Sixtines; Clémentines; Extravagantes. - Au xiiie siècle, l'Espagnol Raymond de Pennafort réunit les décrétales de plusieurs papes et de plusieurs conciles, et les publia sous le pontificat de Gré-goire IX, en 1234. On les appelle pour ce motif les décretales de Grégoire IX; elles sont divisées en cinq livres par ordre de matières. En 1298, Boniface VIII fit publier un sixième livre des décrétales, qui est souvent appelé le Sexte ou sixième ; les décrétales qu'il contient se nomment Sixtines. Il est divisé comme le recueil de Grégoire IX, et contient les décrets des deux conciles généraux de Lyon tenus en 1245 et en 1274, et plusieurs autres constitutions des papes depuis Grégoire IX jusqu'à Boniface VIII. Le pape Clément V fit, au concile général de Vienne en 1311, plusieurs constitutions nouvelles que l'on désigna sous le nom de Clementines. Elles furent publiées en 1317, par son successeur Jean XXII. Toutes les constitutions, qui, depuis cette époque, ont été ajoutées au corps du droit canon, sont comprises sous le nom général d'Extravagantes, comme étant restées errantes et en dehors de toutes les compilations. Il y a les Extraragantes de Jean XXII et les Extravagantes communes, qui contiennent les constitutions nonseulement des papes suivants, mais de quelques-uns des papes précédents, même antérieurs à Innocent III.

Tel était l'ensemble des livres du droit canon qui étaient expliqués dans les écoles. Le Sexte n'y était admis qu'en partie, parce que le pape Boniface VIII. auteur des décrétales qu'il contient, avait été en lutte avec le roi de France Philippe le Bel, et que ses constitutions paraissaient contraires aux libertes de l'Eglise gallicane (voy. Clergé et Libertés DE L'EGLISE GALLICANE). Il existe un grand nombre d'ouvrages sur le droit canon; je me bornerai à indiquer le livre élémentaire et substantiel de Fleury, intitulé Institution au droit ecclésiastique.

DROIT COUTUMIER. — § 1er. Origine des coutumes et du droit coutumier. — Lorsque la féodalité prévalut en France. tout devint local, lois, puissance politique, administration. Les lois générales des Carlovingiens tombèrent en désuétude et il s'établit dans chaque localité des coutumes. On donnait ce nom tantôt à des impôts établis par les seigneurs, tels que le cens, le tonlieu (voy. ces mots), tantôt à des usages qui avaient force de loi dans le pays et qui plus tard furent écrits et formérent le droit coutumier. Dès le temps de saint Louis, on com-prit l'utilité de recueillir et de publier les coutumes. Une ordonnance de ce roi le prescrivit, et en effet la coutume de Paris, celles de Normandie, de Beauvoisis et quelques autres furent alors publiées.

§ 11. Influence du droit romain sur le droit coutumier .- Il y eut, au xiii siècle, un changement considérable dans les lois dù aux travaux des légistes qui firent pénétrer les principes du droit romain dans la législation féodale. Le droit coutumier. rédigé sous cette influence, en porte la trace. Pierre des Fontaines, Philippe de Beaumanoir, qui écrivirent sous saint Louis et sous son successeur, étaient tous, à des degrés différents, imbus des principes du droit romain et par conséquent de la pensée de l'autorité souveraine du roi qu'ils formulaient ainsi : Si

veut le roi, si veut la loi. § III. Rédaction et publication des coutumes; réforme de quelques coutumes sous Henri III. - La rédaction des coutumes fut suspendue après le règne de saint Louis, et jusqu'à Charles VII les troubles qui désolèrent la France ne permirent pas de s'en occuper. Elle fut de nouveau ordonnée par Charles VII en 1453. Mais on ne commença à s'en occuper avec suite que sous Charles VIII. On publia d'abord la coutume de Ponthieu; mais ce fut principalement sous Louis XII que ces travaux prirent un rapide développement. De 1505 à 1515, vingt coutumes furent recueillies, ameliorees et publiées. Ce furent les coutumes de Touraine, Melun, Sens, Montreuil-sur-Mer, Amiens, Beauvoisis, Auxerre, Chartres. Poitou, Maine, Anjou, Meaux, Troyes, Chaumont, Vitry, Orléans, Au-vergne, Paris, Angoumois et la Rochelle. Des commissaires étaient envoyés dans chaque bailliage, consultaient l'assemblée locale, recueillaient les traditions et les avis et donnaient à la coutume une forme définitive qui rendait impossible l'arbi-

traire des juges (Recueil des anciennes lois françaises, XI, 609). La résistance provinciale ne put entraver l'exécution des lois générales. Une ordonnance du 14 novembre 1507 soumit la Normandie aux lois et ordonnances qui avaient été rendues pour les autres provinces et qui n'avaient pas encore été enregistrées à l'échiquier perpétuel de Normandie. La publication des coutumes ne fut terminée que sous le règne de Henri III: il y avait à cette époque deux cent quatrevingt-cinq coutumes; mais il n'v en avait qu'une soixantaine de principales. Plusieurs coutumes, et entre autres celles de Paris et de Normandie, furent réformées sous Henri III et mises en harmonie

avec les progrès du droit.

§ IV. Pays de droit écrit et de droit coutumier. — Le droit coutumier n'était cependant pas universellement adopté en France. Dans le midi, et spécialement en Guyenne, Languedoc, Provence, Dauphine, Lyonnais, Forez, Beaujolais et dans une partie de l'Auvergne, on suivait le droit romain. C'étaient les pays de droit écrit, suivant l'expression adoptée à cette époque. Malgré cette différence de nom, les pays de droit écrit comme ceux de droit coutumier étaient en réalité gouvernés par des coutumes; mais, dans les uns, le droit romain avait une étendue d'autorité qu'il n'avait pas dans les autres, et cependant, même dans les pays de coutumes, le droit romain avait été reçu comme la source de règlements considérables, par exemple en matière d'obligations (voy. Précis de l'ancien droit coutumier français, par M. Giraud). Le droit coutumier fut en vigueur jusqu'à la révolution française. La suppression des coutumes locales et l'unité législative datent surtout de la publication des codes qui furent élaborés sous le consulat et l'empire (voy. Lois ).

Je n'ai pu ici que donner un aperçu très-général de la rédaction des coutumes. Quant à la nature du droit coutumier, voyez les travaux de MM. Giraud et Klimrath sur l'ancien droit français. On peut consulter aussi dans ce dictionnaire les articles Domicile, Féodalité, GARDE-NOBLE, MARIAGE, RETRAIT FEODAL. SEIGNEURIE, SERFS, SERVITUDES, TU-TELLE, etc.

DROIT COMMERCIAL. - Le droit commercial comprend l'ensemble des lois qui règlent les relations entre les commerçants, les tribunaux de commerce, les lettres de change, les faillites, etc. Le premier code de commerce est l'or-

donnance de 1673, qui fut due principa-lement à Colbert. Tenue des livres de commerce, mode de payement, lettres et billets de change, contrainte par corps, sociétés de commerce, faillites, banqueroutes, juridiction des tribunaux de commerce, tout y était réglé avec un soin minutieux. Les corporations d'arts et métiers étaient conservées, mais sou-mises à une organisation uniforme. Cette ordonnance servit de base à tous les travaux ultérieurs sur le droit commercial. En 1801, le premier consul forma une commission pour préparer un code de commerce; il sut discuté en conseil d'État depuis le 4 novembre 1806 jusqu'au 29 août 1807 dans soixante et une séances. Après une discussion dans le tribunat et devant le corps législatif, le code de commerce fut proclamé le 25 septembre 1807. Depnis lors, cette loi, qui n'a subi que des modifications partielles, est restée la base du droit commercial de la France.

DROIT D'AINESSE. - Prérogative que les anciennes lois françaises donnaient à l'ainé des enfants males dans la succession de ses ascendants. La féodalité, dont les principes ont eu une grande influence jusqu'en 1789, avait surtout pour but de maintenir les grandes propriétés aristocratiques, et, pour en prévenir le morcellement, elle transmettait le do-maine féodal à l'ainé à l'exclusion de ses frères. Les coutumes variaient sur ce point; mais, au milieu de la diversité des usages, on peut constater plusieurs principes généralement adoptés. Ainsi le fils aîne, étant le chef de la famille, avait la garde des titres qui la concernaient; c'était aussi à lui qu'appartenaient les armes et le cri de guerre de la famille : les armoiries des cadets ( voy. CADETS ) portaient une brisure, signe d'infériorité. La coutume de Paris donnait à l'ainé, dans la succession de ses père et mère un château ou principal manoir, tel qu'il voulait le choisir avec la basse cour, et un arpent d'enclos ou jardin joignant la maison (ce qu'on appelait ordinairement vol du chapon), et en outre les deux tiers de tous les fiefs . s'il n'y avait que deux enfants, et la moitié, s'il y en avait plus de deux.

DROIT DE PATRONAGE. - Droit qu'avaient les fondateurs d'une église et leurs descendants de présenter, en qualité de patrons, des candidats pour les bénéfices qui dépendaient de cette église.

DROIT DES GENS. - Le droit des gens règle les relations entre les différents États. «Il est naturellement fonde sur ce

principe, dit Montesquieu (Esprit des Lois, livre I, chap. 111), que les diverses nations doivent se faire, dans la paix, le plus de bien, et, dans la guerre, le moins de mal possible, sans nuire à leurs véri-tables intérêts. L'objet de la guerre, c'est la victoire; celui de la victoire, la conquête; celui de la conquête, la conservation. De ce principe, et du précédent, doivent dériver toutes les lois qui forment le droit des gens. » Le droit public de la France et de l'Europe entière a pour base depuis trois siècles les traites conclus entre les différents peuples. Voy. RELATIONS EXTÉRIEURES.

DROIT DES GRADUÉS. - Voy. GRA-

DROIT DIVIN .- On appelle droit divin la doctrine qui fait dériver directement de Dieu la puissance des rois. On la trouve exposée et proclamée principalement au xviie siècle. Louis XIV la professe hautement dans ses Mémoires : «Celui qui a donné des rois aux hommes a voulu qu'on les respectat comme ses lieutenants, se réservant à lui seul le droit d'examiner leur conduite. La volonté de Dieu est que quiconque est né sujet obéisse sans discernement. »

DROIT ECRIT. - Le droit écrit était le droit romain dont les principes dominaient dans une partie de la France, mais avec quelque mélange de droit coutumier. Les pays de droit écrit étaient le Dauphiné, la Provence, le Languedoc, la Guyenne et le Lyonnais. L'édit de Pistes, sous Charles le Chauve, en 864, distingue déjà les pays où l'on jugeait par le droit romain de ceux qui ne suivaient pas cette loi. « Cet édit prouve deux choses, dit Montesquieu (Esprit des lois, livre XXVIII, chap. iv ), l'une qu'il y avait des pays où l'on jugeait selon la loi romaine, et qu'il y en avait où l'on ne jugeait point selon cette loi; l'autre que les pays où l'on jugeait par la loi romaine étaient précisément ceux où on la suit encore aujourd'hui, comme il paraît par ce même édit; ainsi la distinction des pays de la France coutumière et de la France régie par le droit écrit était déjà établie du temps de l'édit de Pistes, »

DROIT MARITIME. - Le droit maritime ou établissement de lois relatives au droit public et privé de ceux qui comtimes, aux cargaisons que portent les navires, aux relations des équipages avec les patrons, aux avaries, etc., ne re-monte pas à une époque fort ancienne Les Italiens qui , au moyen age , se livrè-

rent avant tous les autres Européens au commerce maritime, donnèrent le premier modèle d'un code maritime. Le Consulat de la mer, qui fut, dit-on, redigé à Constantinople, où s'étaient réunis les représentants des nations occidentales de la Méditerranée, fut le premier code maritime. La rédaction qui nous est parvenue est en langue catalane. Les lois d'Oléron ou rôles d'Oléron, rédigées dans l'île de ce nom au xiiie siècle, servaient de loi pour le commerce de l'Océan. Le Guidon de la mer, publié au xviº siècle par un habitant de Rouen, fut considéré. comme un véritable code maritime, surtout pour ce qui concernait les assurances. En 1647, un avocat de Bordeaux, nommé Cleirac, publia, sous le nom d'Us et coutumes de la mer, un recueil des lois nationales et étrangères relatives à la marine. Enfin Colbert rédigea, en 1681. l'ordonnance touchant la marine, qui réglait toutes les questions relatives à la police des ports aussi bien qu'aux naufrages, aux assurances, aux droits des patrons de navires, à la juridiction des amirautés, à l'enseignement de l'hydrographie, etc. Cette remarquable ordonnance a été fondue dans le code de commerce publié en 1807. Voy. la Collection des lois maritimes, par M. Pardessus; les notices historiques que l'éditeur a ajoutées à cette collection ont surtout une très-haute importance pour la connaissance du droit maritime.

DROIT NATUREL. - Le droit naturel tient aux principes d'équité qui sont gravés dans le cœur de tous les hommes; il est invariable et ne dépend pas des lois que les hommes ont faites : il gouverne les nations comme les particuliers et ne se modifie pas avec le temps. Il existe au Collège de France une chaire de droit naturel considéré comme introduction à l'histoire du droit positif.

DROIT ROMAIN. - Le droit romain a exercé une grande influence sur la France. La pensée d'unité qui y domine, et même les dispositions spéciales des codes romains sont devenues une arme puissante entre les mains des jurisconsultes défenseurs de la royauté. Pendant longtemps on croyait que le droit romain avait disparu avec l'empire pour reparaître au xiie siècle par la decouverte des Pandectes à Amalfi. M. de Savigny, dans mercent par mer, aux assurances mari- un ouvrage célèbre, l'Histoire du droit romain au moyen age, s'est attaché à réfuter cette erreur. Il a parfaitement établi que les lois des Visigoths, des Bourguignons et même des Francs attestent la permanence du droit romain. Les formules de Marculfe et les textes mêmes des historiens en fournissent des preuves multipliées; mais on ne peut méconnaître que la prépondérance de la féodalité n'ait effacé presque toutes les traces des lois romaines aux xº et x1º siècles. La découverte des Pandectes vers 1137 et l'éclat des écoles italiennes, principalement de l'école de Bologne, ranimèrent l'étude du droit romain. Il s'introduisit en France et exerça au xiiie siècle une grande influence. Saint Louis fit traduire les lois de Justinien et en adopta une partie dans ses Établissements (voy. ETABLIS-SEMENTS). Philippe le Bel ordonna que le droit romain fût enseigné à l'univer-sité d'Orléans (1312). On l'enseigna comme raison écrite dans les pays de la France qui se gouvernaient par les cou-tumes, et on l'adopta comme loi dans les pays de droit écrit. Peu à peu le droit romain pénétra dans les coutumes. « Quoique le droit coutumier soit regardé, dit Montesquieu (Espritdes lois, livre XXVIII, chap. xLy ), comme contenant une espèce d'opposition avec le droit romain, de sorte que ces deux droits divisent les territoires, il est pourtant vrai que plusieurs dispositions du droit romain sont entrées dans nos coutumes, surtout lorsqu'on en fit de nouvelles rédactions, dans des temps qui ne sont pas fort eloignes des nôtres, où ce droit était l'objet des connaissances de tous ceux qui se destinaient aux emplois civils ; dans destemps où l'on ne faisait pas gloire d'ignorer ce que l'on doit savoir, où la facilité de l'esprit servait plus à apprendre sa profes-sion qu'à la faire, et où les amusements continuels n'étaient pas même l'attribut des femmes. »

L'influence du droit romain sur la politique fut considérable. La loi ron sine considérait la volonté du prince comme la loi vivante; les jurisconsultes des xiiie et xive siècles soutinrent le même principe. Ils attaquèrent la féodalité et les priviléges qu'elle accordait aux seigneurs comme une cause d'anarchie. Si veut le roi, si veut la loi, fut une de leurs maximes favorites et rappela l'om-nipotence que la loi romaine donnait aux empereurs. Bouteiller la proclamait dans sa Somme rurale. " Sachez, disait-il, que le roi est empereur en son royaume et qu'il y peut faire tout autant qu'à droit impérial appartient. » Il traitait de sacrilége toute infraction aux lois du souverain. Cette doctrine conduisit nécessairement à reconnaître et proclamer l'autorité absolue des rois, leur droit divin. Dès le xive siècle leurs ordonnances étaient données de leur pleine science et souve-

rain pouvoir; au xvie siècle, la formule car tel est notre bon piaisir, adoptée par François Iet, prouva que le despotisme avait complétement prévalu.

DROITS CIVILS. - Les droits civils sont les droits de famille, de père, mari, tuteur, curateur. Quiconque en a la jouissance peut adopter ou être adopte, tester ou recevoir des legs, etc. On obtient ces droits, 1º par naissance: « Tout Français, dit le code Napoléon, jouira des droits civile; 2º par naturalisation; l'étranger domicilié dans le royaume, avec autori-sation, a la jouissance des droits civils: 3º par mariage; une étrangère épousant un Français suit la condition du mari; 4º par conventions diplomatiques: un étranger jouit en France des droits civils. lorsque sa nation a obtenu par des traités les droits qui sont accordes aux Français. Sont prives de l'exercice des droits civils, les mineurs non émancipes, les interdits places sous la tutelle d'un conseil judicisire; les faillis, enfin les condamnés à des peines infamantes. Pour les condamnes, la perte des droits civils est perpetuelle ou temporaire. Dans le premier cas, elle entraîne ce qu'on appelle la mort civile. La femme mariée n'a pas la plénitude des droits civils; elle est placée pour plusieurs actes de la vie civile, sous puissance de mari. L'etranger perd les droits civils en quittant la France.

DROITS CIVIQUES. — Les droits ciriques ou politiques sont ceux du citoven qui peut concourir aux élections, veiller à la sûreté publique, être promu aux fonctions publiques et nommé représentant. Les droits civiques supposent les droits civils. Il y a d'ailleurs des conditions d'âge, de domicile, de moralité, et de capacité exigées pour exercer les droits civiques, et être nommé aux fonctions publiques. Un étranger ne peut devenir représentant que s'il a obtenu des lettres de grande naturalisation accordées par le chef de l'État, et vérifiées par les assemblées politiques.

DROITS DE L'HOMME. — L'assemblée constituante fit précéder la constitution de 1791, d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen : Liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression, voilà, d'après cette déclaration, les droits de l'homme. Participation à la sourcraineté nationale, tiberté de la presse, droit de contrôle sur les actes des fonctionnaires publics et sur l'emploi des deniers de l'État, tels sont les principaux droits du citoyen.

DROITS FÉODAUX. - Voy. FÉODALITÉ.

DROITS HONORIFIQUES. - Outre les droits réels que conférait la possession d'un fief, le moyen age avait inventé une multitude de distinctions bizarres qui constituaient des droits honorifiques. Les exemples abondent; je me bornerai à en citer un exemple. Le seigneur de Sassay, près d'Evreux, avait le droit de se faire dire la messe dans l'église cathédrale d'Evreux, quand il lui plaissit; il pouvait y assister le faucon au poing, ou le faire placer sur un coin de l'autel, à volonie, Le curé d'un de ses villages lui disait la messe, botté et éperonne, tambour bat-tant, au lieu d'orgues. Ces coutumes étranges se pratiquaient encore au xviie siècle. On peut lire un acte de 1642, qui confirme ces droits honorifiques (Lettre de l'abbé Lebeuf, insérée dans le Mercure de février 1755). Je n'insisterai pas sur les autres droits honorifiques que la noblesse a conservés jusqu'à la révolution française. Tout le monde sait que les seigneurs avaient droit d'ètre encensés à l'église, de chasser sur toutes les terres qui dépendaient de leur seigneurie, d'y entre-tenir des garennes et colombiers, etc. Voy. FÉODALITÉ et NOBLESSE.

DROITS RÉGALIENS.—Il ne faut pas confondre les droits régaliens avec le droit de régale (vay. RÉGALE). Les droits régaliens etaient les droits de souveraineté, tels que le droit de faire la guerre, de battre monnaie, de percevoir des impôts, de rendre la justice sans qu'on pût appeler de la sentence. Les seigneurs féodaux avaient usurpé les droits régaligns pendant l'époque d'anarchie qui suivit la dissolution de l'empire carlovingien. Les rois les en dépouillèrent au XIII° siècle et dans les siècles suivants. Voy. FÉO-DALITÉ et ROYAUTÉ.

DROITS RÉUNIS. — On a désigné pendant quelque temps, par le nom de droits réunis, les impôts indirects, droits de taxes sur les boissons, sur les cartes à jouer, sur les voitures publiques, etc. Une loi du 5 ventòse an XII/1804) avait donné le nom de régie des droits réunis à l'administration chargée de la perception des impôts indirects. Une ordonnance du 17 mai 1814 réunit cette administration à celle des douanes, sous le nom d'administration des contributions indirectes, et, quoique dans la suite ces administrations aient été séparées, le nom de contributions indirectes a prévalu sur celui de droits réunis.

DROITS SEIGNEURIAUX. — Nous avons parlé ailleurs des droits seigneuriaux qui etaient un souvenir, et comme une der-

nière trace de la féodalité (voy. Droits HONORIFIQUES et FÉODALITÉ). Ils ont existé, pour la plupart, jusqu'en 1789, et n'ont été abolis qu'à la nuit du 4 août.

DROITURIER. — Terme féodal qui désignait un seigneur auquel les vassanx payaient un droit pour leur fief. Lorsque le roi Jean, en 1351, écrivit aux seigneurs en faveur de l'ordre Notre-Dame de la Noble-Maison ou ordre de l'Etoile, il déclara que les chevaliers pourraient lever bannière contre les ennemis de la foi ou pour la défense de leur droiturier seigneur.

DROMADAIRES. — Corps de l'armée française pendant l'expédition d'Egypte (1798-1802). Il tirait son nom de ce que les soldats français étaient montés sur des chameaux de l'espèce nommée dromadaire.

DROMONS. — On appelait ainsi, au moyen âge, de grands vaisseaux longs, légers et bous voiliers. Saint Louis avait cent vingt dromons dans sa flotte, à la première croisade, comme nous l'apprenons par une lettre d'un religieux de l'ontigni qui était dans l'armée de ce prince.

DROUILLES. — Ce mot était employé dans certaines coutumes comme synonyme d'étrennes, ou pour indiquer des présents que l'on faisait au juge à l'occasion d'une vente.

DRUIDES, DRUIDESSES, DRUIDISME. - S 1er. Druides, druidesses; leur ori gine. - Les druides étaient les prêtres des Gaulois. On fait dériver leur nom du mot δρῦς (chène), parce qu'ils vivaient dans les forèts et y avaient leurs principaux sanctuaires. La Grande-Bretagne, la presqu'île armoricaine, l'île de Sena (île de Sein sur les côtes de la Bretagne), le pays des Carnutes (pays de Chartres) étaient les résidences les plus célèbres des druides. « C'est dans le pays des Car-nutes, dit César (Guerre des Gaules, livre VI, chap. XIII), dans une contrée qu'on regarde comme le centre de la Gaule, qu'à une époque déterminée se réunissent tous les druides en un lieu consacré. Là viennent tous ceux qui ont quelque différend à terminer ; ils obéissent aux jugements et aux ordres des druides. » Il y avait aussi des prètresses, nommées druidesses, qui avaient pour principale demeure l'île de Sein. Les Gaulois leur attribuaient la puissance de soulever ou de calmer les tempètes. On ne connaît que très-imparfaitement l'origine des druides et la religion qu'ils professaient. On présume qu'ils étaient originaires de



l'Asie et qu'ils étaient venus avec les peuplades asiatiques des Kimris, Cimbres ou Cimmériens, et qu'ils avaient enseigné aux anciens habitants de la Gaule, adorateurs du soleil, de la lune et des forces de la nature, une religion plus élevée, l'existence d'un Dieu suprème nommé Hesus et d'autres divinités qui présidaient aux destinées de l'homme et de l'univers, l'immortalité de l'âme punie ou récompensée dans un autre monde. Il y avait des écoles druidiques, où les jeunes gens passaient quelquefois vingt ans, d'après César. Il fallait apprendre une multitude de vers, des poemes entiers qui gravaient dans la mémoire, par leur forme rhythmique, tout ce que les druides savaient de théologie . d'astronomie, de médecine, de traditions natio-nales. Ils étaient récompensés de cette longue et pénible initiation par des honneurs et des priviléges. Juges souverains dans la grande assemblée dont parle César, ils étaient exempts d'impôts et dispensés de tout service militaire. Ils enveloppaient leur religion d'un formidable mystère, et la souillaient de sacrifices humains. Ils entassaient même quelquefois les victimes dans un colosse d'osier qu'on livrait aux flammes. Médecins, astronomes, devins, les druides acquirent une puissance considérable.

§ II. Hierarchie druidique. - Ils formaient une vaste association qui avait ses chefs et sa hiérarchie. « Il n'y a que deux ordres en Gaule, dit César, les druides et les chevaliers. » La puissance sacerdotale et la puissance militaire étaient tout ; le peuple était réduit à un état de servage. On n'entrait dans le collège des druides qu'en passant par une série d'épreuves et par les degrés d'une hiérarchie sacerdotale. Au rang inférieur étaient les bardes, qui chantaient les ex-ploits des héros et conservaient dans leur mémoire les traditions religieuses et nationales. Au second rang étaient les eubages, évages ou ovates, qui étaient chargés des sacrifices et faisaient entendre au peuple la voix de la religion. Les druides occupaient le sommet de cette hiérarchie sacerdotale. Ils avaient pour chefun grand prêtre, qui était nommé par le collége entier des druides (César, Guerre des Gaules, livre VI, chap. XIII). Cette élection donnait souvent lieu à des luttes et même à des guerres sanglantes. On ajoute quelquefois aux trois classes des bardes, des euba-ges ou ovates et des druides, les semothées ou vacerres et les saronides; les premiers occupés du culte divin ; les seconds, de l'administration de la justice et de l'instruction de la jeunesse. Les

druides, armés de la faucille d'or, inauguraient l'année en coupant le gui sacré, et imposaient au peuple par leur science et par l'austérité mystérieuse de leur vié.

SIII. De la religion druidique. - On trouve à la fois dans cette religion un fétichisme grossier qui adore les forces de la nature et l'idée d'êtres puissants qui dominent les hommes. Kirk ou Circius était le vent du sud, si terrible dans une partie de la Gaule; Tarann, le dieu ou l'esprit du tonnerre; Vogësé, la person-nification des Vosges; Pennin, des Alpes; Arduine, des Ardennes; Bel ou Belen, le dieu du soleil. Les druides enseignèrent aux Gaulois une religion plus savante : Heus ou Hesus était le dieu de la guerre, le dieu suprême; Teutatès, le dieu du commerce, l'inventeur des arts; Ogmius, le dieu de l'éloquence, que suivaient des captifs attachés par l'oreille à des chaînes d'or et d'ambre qui sortaient de sa bouche. Les druides enseignaient une sorte de métempsycose ou de transmigration des âmes; ils avaient aussi quelques notions vagues d'une vie future dans un monde meilleur. Les Romains identifièrent facilement la religion gauloise avec leur polythéisme. Ils y retrouvaient, sous d'autres nons, Jupiter, Apollon, Mercure, Hercule, etc. ; mais , en ménageant la religion des Gaulois, ils s'efforcèrent de détruire les druides qui entretenaient l'esprit national. Le druidisme fut affaibli et peu à peu aboli par la conquête romaine qui le traita toujours en ennemi.

§ IV. Destruction du druidisme ; monuments qu'il a laissés. - Dès le temps de Tibère, les druides furent maltraités à l'occasion de la révolte de Julius Florus et de Sacrovir. Leur culte fut proscrit par Claude, et, après la tentative de Sabinus, de Civilis et de la druidesse Velléda pour établir un empire gallo-batave, le druidisme fut poursuivi comme une cause perpétuelle de révoltes. Il se réfugiadans l'Armorique (petite Bretagne). Il y subsista longtemps, pendant que, dans le reste de la Gaule, il périssait vaincu par la double influence des conquérants romains et de la religion chrétienne. Le druidisme a laisse dans quelques parties de la France des monuments aussi mystérieux que sa religion. Ce sont des cercles de pierres grossièrement taillées, disposées avec une certaine régularité, tantôt superposées, tantôt alignées. Le monument le plus extraordinaire de cette nature se trouve à Karnac, dans le Morbihan. Il se compose de plus de douze cents blocs de granit élévés sur les grèves de la mer, sans qu'on puisse comprendre la pensée qui les a accumulés et disposés dans un

ordre presque symétrique. Voy. GAULOIS (monuments).

DRURIE. — Redevances féodales que, dans le midi de la France, les plaideurs payaient au seignenr devant lequel leur procès était porté.

DUC, DUCHESSE, DUC A BREVET, DUC ET PAIR, DUCHE, DUCHE-PAIRIE.

— § 1er. Des ducs sous les dominations romaine et franque. - La dignité de duc fut établie dans les derniers temps de l'empire romain ; elle tirait son nom du mot dux qui signifiait primitivement général d'armée, et s'appliquait surtout aux chefs militaires charges du commandement des armées placées sur les frondement des armées placees sur les fron-tières de l'empire romain. Au ve siècle, il y avait treize dues dans l'empire d'Orient et douze dans l'empire d'Occi-dent. La Gaule avait cinq dues placés dans l'Armorique, les deux Belgiques, la Séquanaise et la Germanie première (Notice des dignités de l'empire d'Occi-dent). Les harbares consensional la tita dent ). Les barbares conservérent le titre de duc qui correspondait à celui de herzog ou heretog, qui, dans leur langue, signifiait chef ou conducteur des armées. Il est impossible de déterminer, d'une manière précise, à cette époque où tous les pouvoirs étaient confondus, les fonctions des ducs et de les distinguer nettement de celles des comtes : on prétend que les premiers avaient plus spéciale-ment le commandement des armées, et les seconds l'administration de la justice et des affaires civiles; mais, au moyen age, les fonctions n'avaient rien de nettement déterminé. Les ducs étaient souvent établis sur les frontières et désignés par le titre latin de duces limitum (ducs des frontières). Ils cumulaient, comme les comtes, les pouvoirs civil, militaire, administratif; ils répartissaient et percevaient les impôts, et présidaient les tribunaux. « On n'a pas eu des idées justes, dit Montesquieu (Esprit des lois, livre XXX, chap. xviii), lorsqu'on a regardé les comtes comme des officiers de justice, et les ducs comme des officiers militaires. Les uns et les autres étaient également des officiers militaires et civils. Toute la différence était que le duc avaitsous lui plusieurs comtes, quoiqu'il y eût des comtes qui n'avaient point de ducs sur eux, comme nous l'apprenons par Frédégaire. »

S II. Ducs indépendants. — A l'époque de décadence des Mérovingiens, les principaux ducs se rendirent indépendants. Ainsi, aux vue et vue siècles, les ducs d'Aquitaine gouvernaient les contrées situées au sud de la Loire avec une auto-

rité presque absolue; ils étaient même souvent en lutte avec les derniers Mérovingiens ou avec leurs maires du palais. Ils ne succombèrent que sous les coups de Charlemagne. Les ducs d'Austrasie de la maison d'Héristal se rendirent également indépendants et finirent même par renverser les Mérovingiens et montèrent à leur place sur le trône. Pendant le règne de Charlemagne, le duc de Bavière, Tassillon, forma une conjuration qui fut promptement et sévèrement réprimée; mais, sous les faibles successeurs de ce prince, les ducs se rendirent de nouveau Indépendants, et le capitulaire de Kiersysur-Oise (877) ne fit que proclamer une révolution déjà accomplie. Dès lors on vit les ducs de France, de la maison capétienne, jouer à l'égard des Carlovingiens le même rôle qu'avaient joué les Carlovingiens sous les derniers Mérovingiens. Pendant plusieurs siècles, les ducs de Normandie, de Bretagne, de Bourgogne', d'Aquitaine furent aussi puissants que les rois ; mais peu à peu la royauté détriisit cette redoutable féodalité, et finit même sous Louis XI par ruiner ou dompter la féodalité apanagée représentée par les ducs de Bourgogne, d'Anjou, d'Orléans et de Bourbon. A partir du xvi siècle, le titre de duc ne réveilla plus l'idée d'un souverain indépendant, mais d'un puissant seigneur soumis aux lois du royaume. Les ducs et pairs furent les premiers sujets des rois.

S III. Des ducs sous la royauté absolue. -Charles IX, redoutant l'influence que ce titre de duc donnait à quelques grands seigneurs, ordonna, par des édits de 1562 et 1566, qu'à l'avenir aucune terre ne serait érigée en duché, que sous la con-dition que si le propriétaire venait à mourir sans enfants males, cette terre serait réunie au domaine de la couronne. Ces ordonnances de Charles IX furent confirmées par Henri III (édit du 17 aont 1576, et article 279 de l'ordonnance de Blois). Dans la suite, les familles ducales éludérent ces édits en faisant insérer des clauses dérogatoires dans les lettres d'érection. Il y était stipulé que, si la branche mâle venait à s'éteindre, le titre seul serait aboli; mais que les terres reviendraient aux héritiers collateraux. Les auteurs qui ont traité des droits et prérogatives de la noblesse, entre autres Pasquier, dans ses Recherches de la France, et de La Roque, dans son Traite de la Noblesse, préten-dent que nul ne pouvait devenir duc, sans justifier de la possession de quatre comtes, dont il devait être seigneur suzerain, recevant la foi et hommage de ceux qui les tenaient en flef. Mais, dans la suite, on



dérogea à cet usage et on exigea seulement la possession d'une terre considérable, que le roi érigeait en duché. Il y avait trois espèces de ducs avant la révolution de 1789 : 1º les ducs et pairs qui avaient droit de séance au parlement comme pairs du royaume, et dont les duchés-pairies se transmettaient à leurs héritiers mâles . par ordre de primogéniture ; les ducs el pairs jouissaient en Espagne des mêmes honneurs que les grands de ce royaume; 2º les ducs non pairs, qui avaient des terres érigées en duche; ils n'avaient pas droit de sièger au parlement, mais ils étaient admis aux honneurs du Louvre et des autres palais royaux. Le titre de ces duchés, vérifié par les cours souveraines, était héréditaire et passait au fils aîné; 3º les ducs à brevet. Le brevet qui les autorisait à prendre le titre de duc, n'était qu'un acte prive du roi, qui n'était ni ve-rifié, ni enregistre par les cours souveraines. Ce brevet ne pouvait être transmis à leurs fils qu'avec une autorisation spéciale du roi.

Les ducs recevaient des rois le titre de cousin, comme les cardinaux et maréchaux. En leur écrivant, on les qualiflait de grandeur et de monseigneur, et les notaires les traitaient, dans leurs actes, de très-hauts et très-puissants seigneurs. Les duchesses avaient tabouret chez la reine. Les ducs avaient partout le pas sur les comtes, marquis et autres nobles titrés. Leur couronne était un cercle d'or enrichi de pierreries, rehaussé de huit fleurons d'or. Les ducs non pairs mettaient cette couronne dans leurs armes, mais ils ne pouvaient la porter au sacre des rois; ce privilège était réservé aux

DUCASSE. — Nom de fêtes populaires célébrées à Douai, et dans plusieurs villes de Flandre. Voy. Fêtes.

ducs-pairs.

DUCAT. — Monnaie étrangère à laquelle une ordonnance de François I<sup>ee</sup>, datée de 1546, donnait cours dans le royaume en lui attribuant une valeur de quarante-six sous et quelques deniers. On prétend que les ducats tirèrent leur nom de ce que Longin, gouverneur d'Italie, s'étant révolté contre Justin II, fit frapper, en signe d'indépendance, des pièces d'or qui furent nommées pièces du duc ou ducats. Le ducat d'Espapae ou double ducat, qui avait cours en France du temps de Henri III, valait à cette époque six livres quatre sous de monnaie française. Sous Louis XIII, le double ducat d'Espapae et de Flandre, appelé aussi ducat à deux tétes, valait dix livres

DUEL. - S ler. Origine du duel oc combat judiciaire. - Le duel ou combut judiciaire remonte aux premiers temps de l'invasion des barbares. La lu Gombette, ou loi des Bourguignons, deferait le duel à ceux qui ne voulaient pas s'en tenir au serment. Suivant cette loi, le combat devait avoir lieu avec le bouclier et le bâton. La féodalité étends l'usage du duel judiciaire. Les femmes mêmes, les enfants, et les ecclésiastiques devaient fournir un champion qui soutint leur cause par les armes. Gontram Boson demandait, d'après Gregoire de Tours, au roi Gontram, de se mesurer en champ clos contre ses adversaires. « O pieux roi, lui disait-il, remets cette affaire au jugement de Dieu; qu'a prononce entre nous en nous voyant combattre dans la plaine. »Le duel judiciaire eut lieu dans la suite avec des formes solennelles.

SIL Defi, gage de bataille, champelos; serment imposé aux champions
— Il était précédé d'un défi devant le tribunal. Celui qui demandait le jugement de Dieu, jetait son gant comme gage de bataille. On mesurait le champ ou devaient combattre les deux adversaires; et l'entourait de palissades, et on l'appelas champ clos. Il était gardé par quatre che valiers. Les juges qui avaient défere le duel y assistaient. Les champions, avast d'en venir aux mains, juraient sur la croix et sur le canon du missel, de ne point s'aider de l'art de la magie, dans la juste querelle qu'ils allaient soutenir les armes à la main. Ils attestaient, par serment, que leurs armes n'étaient point enchantées par sorcellerie, et qu'ils ne portaient sur eux ni pierres, ni écrit, ni brevets, ni charmes d'aucune espèce, ne se confiant qu'en Dieu, en leur bon droit, en leurs armes, et en leur force corporelle. Ce sont les termes mêmes qu'emploie La Jaille, auteur d'un traité intitulé : Du champ de bataille.

SIII. Armes employées dans le duel judiciaire: sort réservé au vaincu: — combats d'hommes et d'animaux. — Les armes variaient suivant les classes; les écuyers n'avaient que l'épée et l'écu ou boucher long; ils combattaient à pied. Les serfs et les vilains avaient pour armes un couteau et un bâton, et portaient un bouchier de cuir nommé canecas. Le vaincu était regardé comme condamné par le jugement de Dieu, et, s'il ne périssait pas sous les coups de son adversaire, une mort ignominieus e l'attendait; il était traîné sur une claie au lien du supplice. Les religieux de Saint-Maur des Fosteries de la comme de la characte de la characte de saint-Maur des Fosteries de la comme cane au lien du supplice.

sés obtinrent de Louis VI, en 1108,



de faire battre leurs serfs contre toute personne libre. L'abbaye de Saint-Germain des Prés avait des lices derrière les murailles du couvent, vers le lieu appelé le Prè aux Clercs, et pendant longtemps ce fut le rendez-vous des duellistes. Cependant les lois ecclésiastiques condamnaient déjà le duel à une époque où les lois civiles l'autorisaient.

On cite quelques exemples de combats décernés entre des hommes et des animaux. Dans la pensée de ceux qui regardaient le duel comme le jugement de Dieu, la volonté divine pouvait se manifester par la victoire d'un animal aussi bien que

par celle d'un homme.

SIV. Abus des duels judiciaires : efforts des rois pour y mettre un terme. -Le duel avait lieu pour toutes les actions civiles et criminelles, même pour les incidents et interlocatoires, comme dit Beaumanoir qui en donne des exemples. A Bourges, si le prévôt avait mandé quelqu'un, et qu'il ne fût pas venu : « Je t'ai envoyé chercher, disait-il, tu as dédaigne de venir : fais-moi raison de ce mépris ; » et l'on combattait. Louis le Gros reforma cette coutume. Le combat judiciaire était en usage à Orléans pour toutes les demandes de dettes. Louis le Jeune déclara que le duel n'aurait lieu que lorsque la demande excéderait cinq sous. (Montes-quieu, Esprit des lois, XXVIII, XXXIX). Saint Louis combattit plus énergiquement qu'aucun de ses prédécesseurs, l'usage barbare des duels judiciaires. Il déclara que le comba; n'était pas voie de droit, et an duel il voulut substituer la preuve par témoins. Mais le préjugé était tellement enracinė, qu'il resista aux ordonnances du saint roi, Philippe le Bel interdit aussi le duel judiciaire, et depuis cette époque jusqu'au xvie siècle, le duel n'avait lieu qu'après autorisation accordée par le roi , en son grand conseil. Un des plus célèbres exemples de ces combats judiciaires, est le duel de Jarnac et de La Châteigneraye, sous le règne de Henri II, en 1547. Il est resté célèbre par le coup fourre que Jarnac porta à son adversaire en lui coupant le jarret; il a donné lieu à l'expression proverbiale coup de Jarnac. Un des juges du duel voulait, dit Brantôme (sur les duels), « que le seigneur de Jarnac se promenat par le camp, à mode de triomphe, trompettes sonnant et tambourins battant; mais M. de Boissy, trèssage seigneur, parrain du seigneur de Jarnac, n'en fut d'avis, même M. de Vendôme, depuis roi de Navarre, en dissuada le roi. » Ce duel ne fut pas, comme on l'a souvent répété, le dernier exemple de combat judiciaire.

S V. Des combats particuliers; grand nombre de duels au xviº siècle : ordonnances des rois pour reprimer cet abus. - La suppression du duel judiciaire fut loin de mettre un terme aux combats singuliers. Jamais ils ne furent plus nombreux ni plus acharnes qu'au XVI siècle, et surtout à l'époque des guerres de religion. Le cartel échange entre les adversaires remplacait le defi solennel. On se battait trois contre trois, et quelquesois six contre six. Ces duels meurtriers avaient souvent des causes futiles; si l'on en croit un écrivain du XVII siècle, ils enlevèrent autant de nobles à la France que les guerres de religion. Henri IV. après avoir pacifié le royaume, rendit plusieurs ordonnances contre les duels (1602, 1609); mais il ne put déraciner ce préjugé. Vainement Sully écri-vait ( Mémoires, 1605 ): « Ceux qui ont des querelles m'excuseront si je leur dis que celles qui sont recherchées sont plutot marques de lacheté que de hardiesse. » Le prejuge l'emportait; on se battait toujours par troupes nombreuses. Les seconds épousaient la querelle du gentilhomme qui réclamait leurs services , sans même s'enquérir de la cause qui leur faisait tirer l'épée. Les familles puissantes avaient des spadassins qu'elles nourrissaient au sang, comme dit Richelieu en parlant du chevalier de Guise, et de son duel avec le baron de Luz (Mémoires, édit. Petitot, I, 153-154). Enfin, les ordonnances rigoureuses du cardinal, la sevérité avec laquelle il les fit exécuter, le supplice de Montmorency-Bouteville, ralentirent la fureur des duels. Les ordonnances de Louis XIV (1643, 1651, 1670, 1679, 1704, 1711), sans détruire le prejuge, contribuèrent aussi à en diminuer la violence. La législation actuelle n'a pas de tois spéciales contre le duel; le duelliste ne peut être poursuivi que comme meurtrier.

DUELLISTES. — Nom de ceux qui font profession de se battre en duel. Voy. Duel.

DULCINISTES.— On désignait quelquefois les Vaudois par le nom de dulcinistes, parce qu'un de leurs chefs s'appelait Dulcinus.

DULIE ou DOULIE. — Le culte de dulie ou doulie, est celui que l'Eglise rend aux saints et aux anges; il est distinct du culte de latrie qu'elle ne rend qu'à Dieu.

DUPES (Journée des). — On désigne sous ce nom, dans l'histoire de France, la journée on Richelieu triompha de la reine mère, Marie de Médicis, et de ses autres ennemis qui se croyaient sûrs de la victoire; elle répond au 11 novembre 1630.

DUPLICATA. — Double d'un acte, d'un brevet, etc. Ce mot s'appliquait principalement aux expéditions des secrétaires d'Etat et de la chancellerie; il se disait aussi de quelques arrèts du parlement de Paris, que cette cour adressait aux autres parlements du royaume.

DUPLIQUE. — Terme de pratique usité autrefois dans les tribunaux, pour indiquer la réponse à une réplique. L'ordonnance civile de 1667 (art. 3, titre 1v), abolit l'usage des dupliques, qui avait été inventé par la chicane.

DURANDAL. — Il était d'usage dans la chevalerie de donner un nom particulier aux épées célèbres. Ainsi, l'épée de Rolamd s'appelait Durandal, celle de Charlemagne, Joyeuse, etc. DUUMVIRS. — Magistrats des municipes romains. Voy. MUNICIPES.

DYNASTIES. — Suite de rois d'une même race. On compte en France plusieurs dynasties: 1º les Mérovingiens (420-752); 2º les Carlovingiens (752-987); 3º les Capetiens (987-1848). Cette dernière dynastie se subdivise en plusieurs branches: Capétiens directs (987-1328), Valois (1282-1488), Valois (1282-1488), Valois-Orléans-Angoulème (1498-1589), Bourbons (1589-1830), Bourbons-Orléans (1830-1848). Le sénatus-consulte du 18 mai 1804, qui établit l'empire, fonda une nouvelle dynastie en déclarant la dignité impériale héréditaire de mâle en mâle par ordre de primogéniture dans la famille de Napoléon Bonaparte, et, à défaut d'héritiers directs, dans celle de ses frères Joseph et Louis Bonaparte.

DYPTIQUES. - Yoy. DIPTYQUES.

## E

EAU. — La police des cours d'eau a été, dès les premiers temps de notre histoire, l'objet de règlements. En 630, bagobert déclara que si quelqu'un corrompait les eaux d'une source, il serait condamné à les purifier et à payer une amende de neuf sous. Depuis cette époque un grand nombre de règlements, entre autres ceux de 1369,1698, et 1703, ont cu le même objet. De Lamare les a réunis dans son Traité de la police. Voy. RIVIERES et RIVEERINS.

EAU (Jets d'). — L'usage de placer au milieu des jardins publics, des caux jardins lissantes, date surtout du règne de Louis XIV; on sait avec quel art les eaux de Versailles furent distribuées en bassins et en cascades, et quelle admiration excite, même de nos jours, le jeu de ces eaux. En général, l'eau a toujours été, pour les jardins d'agrément . un des principaux ornements, soit qu'elle s'étende en nappes paisibles comme les bassins des Tuileries et de Fontainebleau, ou qu'elle forme des cascades comme les eaux de Saint-Cloud et de Versailles. « Les eaux , dit avec raison Millin, sont l'ame du paysage; elles animent une scène, donnent de l'éclat à une perspective, et repandent la fraicheur et la vie dans tous les lieux où elles se trouvent. Il y a deux règles constantes dans tous les effets produits par l'emploi des eaux, c'est de ne laisser jamais apercevoir les moyens mis

en usage pour se les procurer, et que les caux suivent la pente naturelle du terrain, et se trouvent où cette pente a dù les conduire. La nature nous montre les eaux sous trois états différents; elles sont stagnantes, courantes ou tombantes. Le premier de ces caractères comprend la mer, les lacs, les étangs, les bassins des fontaines, et en général tout ce qu'on appelle pièce d'eau; le second, les torrents, les rivères et les ruisseaux; le troisième, les filets d'eau, les cascades, les chutes d'eau ou cataractes; l'homme ne s'y est pas borné, il a force les eaux à s'élancer en l'air et à former des jets d'eau. »

EAU BENITE. - L'usage de l'eau benite est très-ancien dans l'Eglise. On le trouve mentionné dans Grégoire Tours. Autrefois l'eau bénite de Paques servait exclusivement pour le bapteme des enfants et des cathecumènes. Il était d'usage, quand un seigneur faisait son entrée dans un de ses domaines d'aller lui offrir l'eau bénite à la porte de l'église, en même temps que l'encens et le livre des Evangiles. - On appelait encore eau benite, au moyen age, une sauce qui, d'après le maître queux Taillevaut, se faisait avec un demi-verre d'eau de rose, autant de verjus, un peu de gingembre et de marjolaine, le tout bouilli ensemble et passé par l'étamine.

EAU BOUILLANTE. — L'épreuve de l'eau bouillante avait lieu dans les premiers temps de l'empire franc. Celui qui y était soumis plongeait le bras nu dans une chaudière d'eau bouillante et devait en tirer un anneau ou tout autre objer qui y avait été plongé. On enveloppait ensuite sa main, et le juge y apposait son sceau. Au bout de trois jours il la visitait; si elle était intacte, l'accusé était déclaré innocent; si elle portait trace de brûlure, il était regardé comme coupable. Quelquefois l'epreuve était subie par une autre personne qui se dévouait pour l'accusé. Ainsi la reine Thietberge ou Theutberge, femme de Lothaire, ayant été condamnée à l'épreuve de l'eau bouillante, se fit remplacer par un homme qui sortit heureusement de cette ordalie ou jugement de bieu.

EAU CRIÉE. — C'était l'usage autrefois de crier l'eau dans Paris (voy. CRIAGE). Cette coutume s'est conservée dans quelques parties de la France.

EAU-DE-VIE. — L'usage de cette liqueur est devenu si commun et a exercé une si grande influence sur les mœurs françaises qu'il est nécessaire de s'y arrèter.

S ler. Découverte de l'eau-de-vie : elle est considérée comme remède universel. - On attribue ordinairement la découverte de l'alcool ou esprit-de-vin à Arnaud de Villeneuve, médecin qui vivait à la fin du xine siècle. Il est plus probable que l'usage de la distillation vient des Arabes, et le nom même d'alcool est emprunté à leur langue. Mais Arnaud de Villeneuve est le premier qui ait parle clairement de l'eau-de-rie. Dans son Traité sur la conservation de la jeunesse, il s'exprime ainsi : « Qui croirait que du vin l'on peut tirer une liqueur qui demande des procedés tout différents et qui n'a ni sa couleur, ni sa nature, ni ses effets! Cette eau est l'eau de vin, quelquesuns l'appellent eau-de-vie, et ce nom lui convient, puisqu'elle fait vivre plus longtemps. Dejà on commence à connaître ses vertus; elle prolonge la santé, dissipe les humeurs superflues, ranime le cœur et conserve la jeunesse, etc. » Ainsi l'eau-de-vie était regardée comme une panacée; on en frottait les membres pour leur rendre la vigueur. En 1387, elle fut fatale à Charles le Mauvais, roi de Navarre. On enveloppait son corps d'un drap trempé d'eau-de-vie pour lui rendre la chaleur naturelle. Le domestique qui avait consu ce drap n'ayant pas de ciseaux pour couper le fil en approcha une bougie; aussitôt le drap imbibé d'eaude-vie s'enflamma, et le roi de Navarre périt d'une mort affreuse.

§ II. Corporations chargées de la vente de l'eau-de-vie. - Cette liqueur, considérée comme remède, fut longtemps vendue exclusivement par les apothicaires; mais lorsqu'en 1514 Louis XII eut réuni en corporation les vinaigriers il leur accorda le monopole de la distillation de l'eau-de-vie et de l'esprit-de-vin. Dans la suite, les distillateurs furent séparés des vinaigriers et formèrent une corporation spéciale (voy. Corporation). Ce fut vers le milieu du xvi siècle qu'eut lieu ce changement; on doit en conclure que l'usage de l'eau-de-vie devenait plus commun. Les médecins de l'époque en faisaient toujours le plus grand éloge. Au siècle suivant, on voit s'introduire à Paris un usage qui est devenu funeste, c'est celui de vendre en détail de l'eau-de-vie au peuple. On nomma placiers ces marchands en détail qui s'établissaient aux principaux carrefours et places publiques. Un arrêt du parlement du 20 janvier 1678 leur permit d'étaler dans les rues des tables et escabeaux et d'y vendre de l'eaude-vie et des fruits confits à l'eau-de-vie. Les limonadiers réclamèrent, et un autre arrêt, rendu le 1er juillet 1678, défendit aux pauvres vendeurs d'eau-de-vie, suivant les termes mêmes du parlement, de mêler du sucre ou autre liqueur dans les noix et cerises confites qu'ils vendaient (Le Grand d'Aussy, Vie privée des Fran-

S III. Du commerce des eaux-de-vie .-Dès la fin du xviie siècle, les eaux-devie de Nantes, de Cognac, d'Orléans et de la Rochelle étaient très-estimées. Depuis cette époque, la réputation des eauxde-vie françaises et principalement de celles de la Rochelle, Cognac, Bordeaux, Bayonne, Cette, n'a fait que s'accroître, et elles sont devenues une branche im portante de commerce. Lorsqu'en 1670 les Hollandais voulurent se venger des tarifs de Colbert, ils prohibèrent entièrement l'importation des eaux-de-vie françaises. Le commerce ne se borna pas à extraire l'eau-de-vie du vin ; on obtint par la distillation des eaux-de-vie tirées du marc de raisin, du cidre de Normandie et même du grain. De leur côté, les colonies en soumettant à la fermentation le sirop des cannes à sucre en tirèrent une espèce d'eau-de-vie appelée taffiat. Les provinces viticoles, qui fournissaient principalement les eaux-de-vie, s'inquiétèrent de ces nouveaux produits, et obtinrent, en 1713, une ordonnance qui en interdisait la circulation dans le royaume. Les eaux-devie de Normandie et de Bretagne devaient être consommées dans ces provinces ou exportées aux colonies. Ces prohibitions

ont disparu avec l'ancienne monarchie. Les contrées viticoles n'ont pas souffert de leur suppression; elles ont au contraire étendu leurs relations commerciales, grâce à la supériorité de leurs produits. On fabrique dans le nord de la France et en Hollande une espèce d'eaude-vie faite avec de la farine de seigle et de l'orçe qu'on laisse fermenter dans l'eau et qu'on distille avec des baies de genièrre. Elle en a pris le nom de genièrre.

EAU D'OR. - L'eau d'or était célèbre au xiiie siècle. Ce n'était probablement que de l'eau-de-vie avec une infusion d'aromates et d'épices qui lui donnaient du goût et de la couleur. Jusqu'au xyme siècle, cette liqueur avait conservé sa réputation, comme l'atteste Le Grand d'Aussy qui vivait à cette époque. Cet auteur remarque que l'eau d'or dut en partie sa renommée à une croyance superstitieuse du moyen âge. Les alchimistes s'étaient appliqués à rendre l'or potable, et ils avaient proclame l'or potable la panacée véritable. Une quittance de Ferrault de Bonnel, alchimiste de Louis XI, porte qu'une certaine somme a été payée en 1483 en remplucement de quatre-vingtseize écus d'or qu'il a mis pour ledit seigneur à faire certain breuvage appele Aurem Potabile (or potable), à lui ordonné par la médecine. Les anciens livres de médecine ne manquaient pas de donner la recette de l'or potable, et on la trouvait encore dans ces livres au xvine siècle, d'après le témoignage de Le Grand d'Aussy (Vie privée des Francais). Ce fut par egard pour ces croyances populaires qu'on mèla quelques parcelles d'or à l'eau d'or qui n'était primitivement que de l'eau-de-vie aromatisée.

EAU-FORTE. — On appelle eau-forte une espèce de gravure qu'on exécute sans hurin et en se servant d'une liqueur acide qui ronge le cuivre. L'invention de la gravure à l'eau-forte est ordinairement attribuée à Albert Dürer, mort en 1528. Plusure sur est est français l'ont perfectionnée pour la pureté et la neuteté de la gravure; on cite parmi eux Étienne du Perac, mort en 1601; Jacques Callot (+ 1635), Jean Morin (+ 1650), François Perrier (+ 1650), Larrent de la Hire (+ 1656), Jean Boulauger (+ 1660), etc.

EAU FROIDE. — L'épreuve de l'eau froide était usitée dans le même temps que celle de l'eau bouillante. On liait l'accusé et on le plongeait dans un lac ou dans une cuve d'eau froide. S'il allait au fond, il était regardé comme innocent; mais, s'il surnageait, on croyait que les

éléments le repoussaient et on le condamnait. Voy, pour les détails le traité du P. Le Brun de l'oratoire sur les pratiques superstitieuses.

EAU-ROSE. — L'eau-rose était très-souvent employée au moyen âge, non-seulement dans les sauces, mais encore dans certains ragoùts. Chez les souverains et les grands seigneurs, dit Le Grand d'Aussy (Vie privée des Français), c'était avec de l'eau-rose qu'on se lavait les mains avant et après les repas. Anaud de Villeneuve, qui blàmait les assaisonements trop multipliés du XIII siècle, conseillait de manger les oiseaux rôtisavec un peu de vin, de sel, et de l'eau-rose.

EAUX ET FORÈTS. — Les eaux et foréts ont été considérées de tout temps comme nne des parties les plus importantes da domaine public (voy. Domaine), et ont été l'objet de nombreuses ordonnances. On trouve, dès les temps les plus recules, un grand forestier qui devint par la suite enquêteur général ou grand mattre des eaux et forêts. Cependant, Padministration des eaux et forèts ne fut pas confiée, dans l'origine, à des agents speciaux; les baillis et senéchaux en avaient la surveillance.

§ 1er. Origine des mattres des eaux et forets, gruyers et verdiers. — Ce fut seulement au commencement du xive siècle que Philippe le Bel institua des mattres des eaux et forets. Ils avaient au-dessous d'eux des verdiers, des gruyers, et des sergents ou gardes sorestiers. Les ver-diers (dont le nom venait du latin viridarius, mot employé par Ulpien pour designer le garde d'un verger), les verdiers avaient garde et juridiction dans une certaine étendue de bois et de pays formant une verderie; leurs sentences étaient portées en appel devant les tribunaux des maîtres des eaux et forets. Les gruyers étaient des gardes forestiers subordonnés aux verdiers, et dont la juridiction s'etendait sur une moindre etendue de bois et de pays nommée grurie. On appelait aussi grurie, les droits royaux dans les forêts qui ne dépendaient pas du domaine de la couronne. En certains lieux, d'après Lacurne Sainte-Pa-laye, les maîtres des eaux et forêts et les gruyers avaient droit de visiter les travaux des tonneliers (voy. plusieurs rè-glements relatifs aux eaux et forêts dans le recueil des Ordonn. des rois de Fr., I, 354, 445, 645, 657, 662, 668, 678, 707, 715, 792, et 11, 330, 413, 479, 480, etc.). § 11. Juridiction des maîtres des eaux

et foréts; table de marbre de Paris. -Philippe de Valois, en 1316, divisa le domaine en dix mattrises, et régla la juridiction des sergents, gruyers, ver-diers, maîtres des eaux et forêts. Les appels des maîtrises des eaux et forêts devaient être portes au parlement. La comptabilité était également régularisée. Deux fois par an, les officiers inférieurs rendaient compte aux mattres, qui à leur tour étaient soumis au contrôle de la chambre des comptes. Les ventes de bois n'étaient faites que par les maîtres; ils affermaient aussi les étangs. Les appels des maîtrises nécessitèrent la création d'une nouvelle chambre au parlement de Paris. Elle siégeait à la table de marbre du palais, et était présidée par un sourerain maître et inquisiteur général des eaux et forets. De là le nom de table de marbre donné au tribunal suprême des eaux et forêts, aussi bien qu'à d'autres juridictions qui siégeaient à la même table. Dans la suite, ce tribunal fut dirigé par un président du parlement de Paris.

III. Lutte entre l'administration forestière et les seigneurs féodaux. - L'administration des eaux et forêts, ainsi constituée, tendit naturellement à s'em-parer de la juridiction dans les forêts, qui n'appartenaient pas au domaine public, et entra en lutte avec les seigneurs féodaux. Les agents des eaux et forèts s'attribuèrent la juridiction sur les délits de chasse, et la police de la pêche dans tout le royaume. Sous le nom de tiers et danger, les officiers royaux percevaient le tiers de la vente d'un bois, soit en nature, soit en argent, et en outre le dixième; ainsi, sur soixante arpents de bois, ils en avaient vingt-six; sur six mille livres, deux mille six cents livres. Le droit de tiers et danger s'exercait surtont en Normandie; dans d'antres provinces, le roi n'avait que le droit de tiers sans danger. François les déclara (1543) que les maltrises des eaux et forèts auraient juridiction sur les terres des princes, prélats et communautés, aussi bien que dans les forêts royales. Des procureurs du roi avaient dejà été établis près de ces tribunaux pour poursuivre les délits forestiers.

§ 1V. Des droits de pacage et de ramage: création de nouvelles juridictions forestières ou tables de marbre. — Les ordonnances des xve et xve siècles, déterminèment la nature et la portée des concessions faites aux particuliers dans les forêts royales, telles que le droit de pacage qui consistait à y taire pattre les bestiaux, et le droit de ramage qui permettait d'y prendre du bois. Elles s'oppossient aussi à la dévastation des forêts, et prescrivaient que le tiers des bois du royaume fût conservé en haute futaic (or-

donnance de 1561). Les agents forestiers appelés gardes-marteau furent établis par Henri III (1583), pour marquer les arbres qui devaient être reservés. Pendant le xviª siècle les rois crèrent plusieurs tribunaux appelés tables de marbre, à Rouen, à Toulouse, Bordeaux, Aix, Dijon. Grenoble, et en Bretagne. Ces tables de marbre jugeaient sans appel les causes ordinaires relatives aux eaux et forêts, et en première instance les causes plus importantes.

S V. Changements faits au xvie siècle dans l'administration des eaux et forets. - Jusqu'au xvi siècle, le grand mattre des eaux et forêts, qu'on appelait antérieurement inquisiteur ou enquesteur genéral des eaux et forets (aquarum et forestarum regis in toto regno Franciz generalis inquisitor et magister, Ordonn. de 1356); avait nomme tous les agents forestiers; mais, au xvie siècle, la venalité des offices s'introduisit dans cette branche d'administration, aussi bien que dans les charges de judicature et de finances, et les sergenteries, gruries, verderies, mat-trises, furent érigées en titres d'offices. La grande maîtrise des eaux et forêts fut supprimée en 1575, et remplacée par six grands offices de maîtres, que plus tard on porta à douze. Cette partie de l'admi-nistration surchargée d'offices tomba dans un grand désordre jusqu'à l'epoque où Sully commença à y rétablir un peu de régularité (1597) par la création d'une charge de surintendant des eaux et forets et la suppression de beaucoup de droits d'usage et autres concessions faites au grand détriment des forêts royales.

§ VI. Réformes de Colbert; ordon-nance des eaux et foréts. - Colbert continua et perfectionna l'œuvre de Sully. Suppression des grands maîtres en titre d'offices, nouvelle division des maîtrises conférées par commission, réduction des officiers des juridictions forestières à cinq, savoir un maître particulier, un lieutenant, un procureur du roi, un garde-marteau et un greffier, rapports annuels exigés des principaux agents de l'administration forestière, telles furent les principales réformes de Colbert (1667-1669). La grande ordonnance des eaux et forêts (août 1669) régla toutes les parties de l'administration et de la juridiction forestière. Parmi les dispositions les plus remarquables de cette ordonnance, il faut signaler celles qui s'opposent à la dévastation des biens de mainmorte (titre xxiv). Les corporations propriétaires de ces domaines étaient tenues de les faire arpenter et d'en conserver les plus beaux arbres. La marine royale devait y trouver d'abondantes ressources pour la mature et la construction des vaisseaux. Cette ordonnance, sauf quelques légères modifications, a continué d'être en usage. Plusieurs arrêts du conseil, et entre autres les arrêts du 29 mars 1735, du 25 fevrier 1749, du 12 octobre 1756 et du 2 mai 1780 interdirent aux particuliers les défrichements, à moins qu'ils ne fussent autorisés par une permission expresse du roi. Ces lois ont été en vigueur jusqu'à la révolution.

S VII. État de l'administration forestiere au x vine siècle. - Au xvine siècle, les eaux et forêts étaient divisées en dix-huit grandes maîtrises ou tables de marbre, qui formaient autant de déparmarore, qui formaient autain de depar-tements particuliers: 1º la grande mai-trise du palais de Paris; 2º celle qui comprenait la Picardie, l'Artois et la Flandre française; 3º la grande mai-trise du Hainaut; 4º celle de Châlonssur-Marne; 5° celle de Metz; 6° celle de Bourgogne; 7° celle de Franche-Comte et d'Alsace; 8° celle de Lyonnais, Dauphine, Provence et Auvergne; 9° celle de Tou-louse et Montpellier; 10° celle de Bordeaux, Auch, Pau et Montauban; 11º celle de Poitou, Aunis, Saintonge, Angoumois, haut et bas Limousin, haute et basse Marche, Bourbonnais et Nivernais; 12º celle de Touraine, Anjou et Maine ; 13º celle de Bretagne; 14° celle de Rouen; 15° celle de Caen; 16° celle d'Alençon; 17° celle de Berry, Blois et Vendôme; 18º celle d'Orléans, Beaugency et Montargis. Chaque département de grande maîtrise était diviséen maitrises particulières, qui ellesmêmes étaient quelquefois subdivisées en gruries, triages et justices seigneuriales. On comptait en tout quarante-cinq maîtrises particulières et environ trentesix gruries.

SVIII. Juridiction de la table de marbre de Paris au xviiie siècle. - La grande maîtrise ou table de marbre de Paris se composait d'un grand maître, d'un lieutenant général, d'un lieutenant particulier, de sept conseillers, d'un avocat général et d'un procureur général. Il y avait en outre deux greffiers, un receveur des amendes et trois huissiers. Ces tribunaux jugeaient en première instance (ce qu'on appelait juger à l'ordinaire ) ou en dernier ressort et à l'extraordinaire. Lorsqu'ils jugeaient à l'ordinaire, le tribunal était préside par le grand maître et les sentences portaient: Les grands maîtres enqueteurs et généraux réformateurs des eaux et forets de France établis au siège de la table de marbre à Paris. L'appel des sentences de ce tribunal était porté au parlement de Paris. Lorsque l'affaire

n'excédait pas la somme de deux cents livres en principal ou vingt livres de rente, les sentences étaient exécutées par provision et sans préjudice de l'appel. Lorsque la table de marbre jugeait à l'extraordinaire ou sans appel, il fallait qu'il y cut à l'audience, outre les juges ordinaires, un président à mortier, à défaut du premier président du parlement, et sept conseillers de la grand'chambre. Dans ce cas, les sentences portaient : Lu juges ordonnés par le roi pour juger souverainement et sans appel les proces des résormateurs des eaux et sorets de France au siège de la table de martie du palais à Paris. Dans ces audiences. le grand maître ne siègeait qu'après le doyen des conseillers du parlement. La juridiction de ce tribunal s'étendait & delà du ressort du parlement de Paris: on y portait les appels des sentences rendues par les grandes maîtrises qui n'avaient point de table de marbre dans leur circonscription.

Les grands maîtres de la plupart des grandes maîtrises faisaient leur résidence à Paris. Leurs tribunaux étaient composés des mêmes juges que la table de marbre de Paris. Les questions de la compétence des tables de marbre étaient en dernier ressort les appels des sentences rendues par les officiers des maîtrises particulières et par les gruyers des seigneurs particuliers, tant en matière civile que criminelle. En première instance, c'étaient tous les precès et différends qui concernaient le fonds et la propriété des eaux et forêts, les îles et rivières du domaine royal et les bois tenus en grurie, apanage, etc. Les maitrises particulières étaient composées d'un maître particulier, d'un lieutenant particulier, d'un procureur du roi et d'un gardemarteau. Il y avait, en outre, un ou deux greffiers, deux arpenteurs, un receveur et un collecteur des amendes, deux ou trois huissiers et des gardes. Les maitrises particulières avaient juridiction sur les martelage et vente des bois, panages, glandées et paissons (voy. ces mots), droits de paturage et pacage, chauffage et autres usages des bois ; sur les bois, pres, marais, landes, pâtis, pêcheries et autres biens appartenant aux communautés et paroisses. La police et la conservation des forêts, eaux et rivières, des routes et chemins royaux dans les forêts et le long des rivières, les droits de péage, de chasse, pêche, etc., étaient de la compétence de ces tribunaux. Toutes ces juridictions furent supprimées à la révolution. Les contestations en matière d'eaux et forêts furent renvoyées aux tribunaux administratifs et aux tribunaux ordinaires. Il en est encore ainsi aujourd'hui : les specteurs, sous-inspecteurs, gardes gétribunaux administratifs (voy. ce mot) connaissent des conflits qui s'élèvent entre les représentants de l'État et les particuliers; les autres procès ou delits sont de la compétence de la justice ordinaire.

S IX. Administration des eaux et forêts depuis 1789. - L'administration forestière fut considérablement modifiée par la révolution; elle est cependant restee distincte des autres services administratifs. D'abord les principes de liberté, qui dominèrent dans l'assemblée constituante de 1789, eurent des conséquences funestes pour les forêts. En vertu de la loi du 29 septembre 1791, les bois des particuliers ne furent plus soumis à la surveillance des agents forestiers ; chaque propriétaire put en disposer à son gré et multiplier les défrichements. Il en résulta de graves inconvénients, tels que le déboisement des montagnes et par suite la formation de torrents qui inondèrent et dévastèrent les vallées. D'ailleurs les forêts diminuèrent dans une proportion effrayante. En 1791, le sol forestier était de neuf millions cinq cent quatre-vingtneuf mille hectares; il n'est plus que de huit millions sept cent quatre-vingt-cinq mille hectares. Le consulat, qui rétablissait l'ordre dans toutes les parties de l'administration, s'efforça de porter remède aux abus de la loi de 1791. Une loi du 9 floréal an x1 (29 avril 1803) défendit que, pendant vingt-cinq ans, ancun défrichement eut lieu sans une déclaration préalable devant le conservateur des eaux et forêts, qui pouvait s'y opposer. Dans ce cas on en référait au ministre des finances qui statuait définitivement. En meme temps l'administration forestière fut réorganisée et mise en harmonie avec les nouvelles divisions administratives de la France. Elle forma une des divisions du ministère des finances et fut confiée, sous l'autorité du ministre, à un directeur général. Un conseil d'administration fut chargé de surveiller les diverses parties du service et délibéra sur les questions générales sous la présidence du directeur. La France fut divisée en conservations forestières. On en compte aujourd'hui trente-deux, qui ont pour chefs-lieux Paris , Rouen , Dijon , Nancy, Strasbourg, Colmar, Douai, Troyes, Epinal, Chalonssur-Marne, Metz, Besançon, Lons-le-Saulnier, Grenoble, Alençon, Bar-le-Duc, Chaumont, Vesoul, Macon, Toulouse, Tours , Bourges , Moulins , Pau , Rennes Niort, Carcassonne, Aix, Nimes, Aurillac, Bordeaux, Ajaccio. A la tête de chaque conservation est un administrateur appelé conservateur, qui a sous lui des innéraux, gardes à cheval et simples gardes forestiers.

5 X. Code forestier, défrichements et reboisement des montagnes; école forestière. — Le Code forestière, promulgué en 1827, a confirmé l'organisation forestière, établie par le consulat, ainsi que les sages prescriptions sur les défriche-ments. Il défendit que, pendant vingt ans, à partir de la promulgation du code, on arrachat ou défrichat les bois particu-liers à moins d'en avoir fait la déclaration à la sous-préfecture, au moins six mois d'avance. Pendant cet intervalle, l'administration pouvait faire opposition. et, en ce cas, le préfet statuait sauf recours au ministre des finances. L'art. 225 du même code exemptait d'impôts pendant vingt ans les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes. Une commission fut instituée. en 1845, pour s'occuper des mesures à prendre pour le reboisement des montagnes, en même temps que le gouvernement consultait les conseils généraux sur cette question et sur celle du défrichement des forêts. Presque tous répondirent en représentant l'urgente nécessité de rendre à la France son ancienne richesse forestière. C'est une des questions qui appellent encore aujourd'hui la sollicitude de l'administration.

Une école forestière a été établie à Nancy, en 1829. Le nombre des élèves qu'elle doit recevoir est fixé chaque année par le ministre des finances d'après les besoins du service. Le cours d'études est de deux années, après lesquelles les clèves qui ont satisfait à l'examen de sortie, ont droit aux premières places vacantes de gardes généraux.

EAUX MINERALES. - Parmi les eaux minérales et thermales de la France, on remarque principalement celles de Bagnères-de-Bigorre et de Baréges dans les Hautes-Pyrénées, de Bagnères-de-Luchon dans la Haute-Garonne, les Eaux-Bonnes et les Eaux-Chaudes dans les Basses-Pyrénées, Bourbonne-les-Bains dans Haute-Marne, Cauterets dans les Hautes-Pyrénées, Enghien dans la Seine-et-Oise, Néris et Vichy dans l'Allier, Plombières dans les Vosges. Autrefois les eaux de Forges dans la Seine-Inférieure avaient une grande réputation. Sous Louis XIII et Louis XIV, elles étaient fréquentées par les personnages les plus illustres de la cour; mais depuis que les communi-cations sont devenues faciles et rapides, on a préféré les eaux des Pyrénées et de l'Allier dont l'action est plus puissante et le site plus pittoresque. Les établissements d'eaux minérales et thermales appartiennent à l'Etat, aux communes ou à des particuliers. Lorsqu'ils sont propriété de l'État, l'administration en est confiée au préfet qui nomme le régisseur et autres fonctionnaires attachés à l'établissement. Le maire a la même autorité pour les eaux minérales qui dépendent des communes. Le tarif des eaux minérales bues à la source est fixé par les autorités administratives; les indigents peuvent être admis gratuitement dans les établissements qui dépendent de l'État, tels que Vichy, Neris, Bourbonne-les-Bains, Plombières, etc.

ÉBÈNE, ÈBÉNISTE, ÉBÉNISTERIE. — Voy. Corporation, Industrie, Meubles.

ÉCALE. — Ce mot s'employait pour indiquer les siations des navires. Ainsi les navires qui partaient de Bordeaux ou de Bayonne pour Terre-Neuve devaient faire écate à Oleron, Brouage et la Rochelle pour y prendre des provisions de sel et de biscuit. Écale était synonyme d'échelle surtout dans les patois méridionaux.

ÉCARLATE. — Le drap écarlate était un des plus recherchés du moyen àge. On en fabriquait de toutes les nuances du rouge, et même de couleur rose et violette. C'est ainsi peut-être que s'expliquerait l'usage de quelques rois de porter le deuil en draps d'écarlate, dont nous avons parlé au mot Deul.

ECART. — On appelle écart, en termes de blason, chaque quartier de l'écu divisé en quatre. Les armes principales de la maison se mettaient au premier et au quatrième écart; au deuxième et au troisième, on plaçait les armes des maisons alliées. (Dictionnaire de Trécoux.)

ÉCART (Droit d'). — Impôt que l'on prélevait, dans certaines villes, en cas d'acquistion des biens d'un bourgeois par une personne qui n'avait pas droit de bourgeoisie.

ÉCARTÉLEMENT. — Supplice qui consistait à faire tirer à quatre chevaux les membres du condamné. Voy. Supplices.

ECARTELEMENT ou ECARTELURE.— Terme de blason qui indique la division de l'écu écartelé. L'écartelure sert quelquefois de brisure pour indiquer les armes des cadets. Quand l'écartelure se fait par une croix ou par deux lignes se coupant à angle droit, le premier et le second quartier sont ceux d'en haut: le troisième et le quatrième sont ceux d'en

Sec.

bas en commençant à compter par le côté droit. Quand l'ecartelure se fait en sautoir, c'est-à-dire par deux diagonales, le chef et la pointe sont le premier et le second quartier, le flanc droit le troisième et le gauche le quatrième. L'écu s'appelle alors écu flanqué.

ECCLÉSIASTIQUES. - Voy. CLERGÉ.

ECCLÉSIASTIQUES (Biens). — Voy. BÉNÉFICES.

ECHAFAUD. — Amphithéâtre en charpente élevé pour y placer des spectateurs ou pour quelque acte solennel. Ce mot ne s'emploie plus maintenant que pour indiquer un lieu de supplice.

ECHANGE (Libre).— On appelle libre échange une doctrine qui s'est répandue principalement dans les dernières années et qui demande l'abolition de toutes les entraves mises à la liberté du commerce entre les différents peuples. Les partisans de cette doctrine sont appelés libres échangistes.

ECHANSON (Grand).—Le grand échanson était l'officier qui présentait à boire au roi dans les jours de cérémonie, comme au festin du sacre. Voy. Offi-CIERS (Grands) DE LA COURONNE.

ÉCHANSONNERIE. — Lieu où l'on gardait la hoisson destinée au roi. On appelait aussi *èchansonnerie* les officiers de la maison du roi chargés de ce service. Voy. Maison du roi.

ECHARPE.— L'écharpe, pièce de taffetas que portaient les gens de guerre, tantôt comme un ceinture, tantôt comme un baudrier, servait souvent à distinguer les partis. Ainsi dans la guerre civile des armagnacs et des bourguignons, on reconnaissait les armagnacs à leur écharpe blanche qu'on appelait bande d'Armagnac. Les partisans du roi de Navarre, qui devint Henri IV, portaient l'écharpe blanche. Au xvire siècle, la couleur de l'écharpe était encore un signe distinctif des partis. Pendant la Fronde, les Mazarins la portaient verte, les soldats de Condé isabelle et les partisans de Gaston d'Orléans, de couleur bleue (Mémoires du cardinal de Retz).

ÉCHASSES. — Longs morceaux de bois sur lesquels montent les enfants et qui servent quelquefois aux saltimbanques pour leurs tours de force. Quelques populations du sud e la France sont forcées de s'en servir. Ainsi les habitants des Landes emploient des échasses pour traverser les sables au milieu desquels ils vivent. — On appelait encore échasses

aux xine et xive siècles les bâtons qui servaient de soutien aux infirmes et qu'on nomme aujourd'hui béquilles.

ECHAUDE. — Espèce de pàtisserie faite avec de la pàte échaudée, de l'eau et du sel et quelquefois avec du beurre et des curfs. «Il en est fait mention, dit Le Grand d'Aussy (Vie privée des Français), dans une charte de l'eglise cathédrale de Paris de l'année 1202 : Panes qui dicuntur eschaudati. Ces échaudés etaient beaucoup plus gros que les nôtres, puisque la veuve Emeline ayant renoncé, en 1231, à un droit de chair et de poisson sur le monastère de Saint-Denis, les religieux, en retour, lui accordèrent celui de venir prendre dans leur boulangerie, tous les jours de fête, une miche de pain et un échaudé. Saint Louis, qui vait interdit tout travail aux boulangers les dimanches et jours de fête, leur avait permis cependant de cuire ces jours-là des échaudés pour les pauvres. Primitivement les échaudés n'étaient composés que de beurre et de sel; il n'y entrait point de jaunes d'œufs. On commença à s'en servir au xvit siècle. »

ÉCHAUGUETTE. — Lieu couvert et élevé où l'on plaçait une sentinelle. Voy. CHATEAUX FORTS.

ECHECS. - Le jeu d'échecs, qui remonte à une très-haute antiquité, est mentionné dès les premiers temps de notre histoire. Charlemagne reçut du calife Aroun-al-Raschid un jeu d'échecs dont les pièces sont conservees comme une des curiosités du moyen âge. Jean de Salisbury rapporte dans son Traité des bagatelles des cours (de nugis curialibus ), qu'à la bataille de Brenneville ou Brenmule le roi Louis VI, au moment on un soldat ennemi saisissait la bride de son cheval et s'écriait : « le roi est pris!» l'abattit d'un coup de masse d'armes en disant : " Ne sais-tu pas qu'aux échecs on ne prend pas le roi? » Les Comptes de l'argenterie des rois de France mentionnent plusieurs pièces d'échecs. Les ro-mans de chevalerie cités par Lacurne Sainte-Palaye, dans son Dictionnaire des Antiquités françaises, au mot Ecnecs, prouvent que l'on enseignait ce jeu aux jeunes nobles comme un complément de leur éducation. Le prince des Assassins, qu'on appelle ordinairement le Vieux ou seigneur (senior) de la montagne envoya à saint Louis, d'après le recit de Joinville, un échiquier de cristal. On voit encore au musée de Cluni un échiquier de cristal dont se servaient les rois de France. Lejeu d'échecs a excité une si vive passion

que Jérôme Vida a composé en son honneur un poème latin traduit en français par des Mazures. On a aussi un traite de Sarrazin, où il expose les opinions sur l'origine et le nom du jeu d'échecs. Bassompierre rapporte dans ses Mémoires qu'on dansa, à la cour, en 1607, le ballet des échecs.

ÉCHELAGE. — Terme des anciennes coutumes; droit d'élever une échelle sur le terrain d'autrui pour les réparations de murs, de maisons, etc.

ECHELLE. - Du Cange dit, au mot scala, que l'échelle était autrefois le symbole de la haute justice. C'était un échafaud où l'on montait par des degrés qui avaient la forme d'échelons, et où l'on exposait à la vue du public ceux qu'on voulait noter d'infamie. On von dans un canon du concile de Tours, tenu en 1236, que cette ignominie était toujours suivie de la peine du fouet. On attachait à l'echelle les polygames, les parjures et les blasphémateurs. A Paris, les hauts justi-ciers avaient une échelle dans les lieux où ils faisaient exécuter les coupables. L'abbe de Saint-Germain avait la sienne au marché de Saint-Germain et à la barrière des Sergents. L'archevêque de Paris. l'abbé de Sainte-Geneviève, les prieurs de Saint-Eloi et de Saint-Martin-des-Champs, le chapitre de Notre-Dame avaient tous leur échelle sur le terrain où se faisaient les exécutions de leur haute justice. Celle de l'évêque de Paris était dans le parvis ; celle du prieuré de Saint-Éloi à la porte Baudet, appelée plus tard porte Baudoyer; celle du prieur de Saint-Martin-des-Champs dans le cloître de Saint-Nicolas, entre la porte de l'église et la rue Aumaire ; celle du chapitre de Notre-Dame près le port Saint-Landri. Au xvine siècle, il ne restait de tous ces symboles de haute justice que l'échelle du Temple.

ECHELLES. — Ce mot désigne les ports d'asie oir relachent les vaisseaux eurpéens qui font le commerce du Levant. Dès le xvii siècle, la France avait des consuls dans les échelles du Levant et principalement à Smyrne et à Sad.

ECHEVINAGE. — Réunion des échevins. Ce mot désignait aussi la charge d'échevin. Voy. ÉCHEVINS.

ECHEVINS. — Le nom d'el herons sonsbini) vient, dit on, de l'ancien altermand skapene ou skafene (juges constants) admet généralement que les constants étaient primitivement des sons accesses de Cependant quelques capitalises de la lemagne prouvent qu'en certains les



ils étaient nommes avec le concours des citoyens auxquels ils rendaient la justice. Les missi dominici ou envoyés royaux étaient chargés de les surveiller. M. Aug. Thierry (Introduction aux récits mérovingiens) distingue les échevins nommes par le comte ou l'empereur, qui étaient de simples juges, des échevins de la cité, à la fois juges et administrateurs. Ces derniers donnérent naissance, selon cet historien, aux magistrats municipaux qui, à l'époque de l'émancipation communale, furent désignés sous le nom d'échevins, et assistèrent le maire dans l'exerrice de ses fonctions. On appelait échevinage tantot le conseil des échevins, tantôt la dignité d'échevin. En général, les échevins formaient, avec quelques notables bourgeois, le conseil de ville, sous la présidence du maire ou du prévôt dans les villes où la dignité de maire n'existait pas. Ils constituaient aussi un tribunal de simple police qui pouvait condamner à l'amende, et dans certaines circonstances à l'emprisonnement. A Paris les échevins portaient un costume distinctif. Les grandes Chroniques de Saint-Denis rapportent qu'en 1377 les échevins de Paris allèrent au-devant de l'empereur vêtus de robes mi-parties de blanc et de violet. Voici comment se faisait l'élection des échevins de Paris jusqu'aux derniers temps de l'ancienne monarchie : le jour de Saint-Roch, les notables bourgeois étaient convoqués à l'hôtel de ville. On nommait d'abord quatre scrutateurs ; l'un d'eux appelé scrutateur royal était ordi-nairement un échevin: le second était choisi parmi les conscillers de ville; le troisième entre les quarteniers; et le quatrième entre les notables bourgeois. La déclaration du 20 avril 1617 ordonnait que, sur les quatre échevins, il y en eût chaque année deux choisis parmi les notables marchands, et deux parmi les gradues (voy. ce mot) et autres notables bourgeois. La charge des échevins durait deux ans, et, comme on en élisait deux chaque année, il y en avait tou-jours deux anciens et deux nouveaux. A Paris, les quatre échevins avaient juridiction sur la Seine et les rivières qui s'y jettent, sur toutes les marchandises apportées par eau; ils connaissaient des procès relatifs aux rentes sur l'hôtel de ville, fixaient le prix des marchandises, etc. Les appels de leurs jugements étaient portés au parlement. Les noms d'échevins et d'echevinage ont disparu avec la nouvelle organisation municipale établie par la révolution française.

ÉCHIQUIER. - L'échiquier de Norman-

die était la haute cour de justice de cette province. On n'est pas d'accord sur l'étvmologie de ce mot (voy. du Cange, vo Scacarium). Les uns le font dériver de l'allemand schicken (envoyer), parce que les juges de l'échiquier étaient délégues par le souverain pour rendre la justice et parcouraient dans ce but la Normandie, siégeant tantôt à Rouen, tantôt à Caen, tantôt à Falaise. D'autres prétendent que le pavé de la salle, où siégeait cette cour, était divisé en compartiments semblables à ceux d'une table d'échiquier, et que de là vint son nom. Enfin M. Floquet, auquel on doit une savante histoire de l'echiquier de Normandie, croit que cette cour ctant à la fois tribunal et chambre des comptes, on se servait pour la compta-bilité de compartiments d'échiquier et que le nom fut tire de cet usage. Quoi qu'il en soit de ces diverses étymologies , l'origine de l'échiquier de Normandie l'origine de l'échiquier de Normandie paraît remonter à la conquête de cette province par les Normands (912). Aucun texte positif ne prouve que Rollon ait institué l'échiquier; mais Dudon de Saint-Quentin parle des lois données par ce duc, et l'on peut supposer que la haute cour féodale date du même temps. L'echiquier se réunissait deux fois par an, à Pàques et à la Saint-Michel; il se composait des grands feudataires laïques et ecclésiastiques. Jusqu'en 1302, l'échiquier de Normandie garda ce caractère. C'était en quelque sorte la cour des pairs de Normandie, qui deux fois par an venaient entourer leur souverain, lui apporter leurs conseils et juger avec lui les appels des tribunaux inférieurs. En 1302, Philippe le Bel fit un changement important à la constitution de l'échiquier. Jusqu'alors ce tribunal siégeait alternativement à Rouen, à Falaise et à Caen; Philippe le Bel décida qu'il tiendrait toujours ses séances à Rouen, et, ce qui était plus grave, il envoya des magistrats royaux chargés de présider à l'echiquier et d'en diriger les procedures. Les baillis venaient rendre compte sommairement des procès dont les appels étaient portés devant l'échiquier. Il en jugeait quelques-uns, et renvoyait le plus grand nombre des affai-res à la décision de commissaires. A mesure que les lois devinrent plus nombreuses et les procès plus'compliqués, les seigneurs et les prélats abandonnèrent de plus en plus la direction del'échiquier aux jurisconsultes. Cette assemblée per-dit ainsi une partie de son importance. D'ailleurs, il lui était impossible de terminer dans deux sessions assez courtes les nombreux procès portés devant elle. Il en résultait des lenteurs interminables. Pour y mettre un terme, Louis XII rendit l'échiquier perpétuel en 1489, et le composa de quatre présidents et de vingihuit conseillers. Il ne restait plus dès lors de l'ancien échiquier que le nom. François le le lui enleva en 1513, et l'échiquier perpétuel devint le parlement de Normandie (voy. Parlements Provinciaux). On trouvera tous les détails relatifs à cette institution dans l'Histoire de l'échiquier de Normandie, par M. Floquet. — Il y avait encore un échiquier d'Alençon, qui fut supprimé en 1534. Les seigneurs apanagés de Normandie et l'archevèque de Rouen avaient aussi leurs tribunaux qu'on appelait échiquiers, parce qu'en Normandie et nom s'appliquait à toutes les juridictions souveraines.

ÉCHOITE or ESCHOITE. — Terme de droit coutumier qui indique une succession collatérale. Beaumanoir, jurisconsulte du temps de saint Louis, dit qu'il y a eschoite, quand l'héritage descend de côté, parce que celui qui meurt n'a point d'enfants, de sorte que les héritages eschoient à son plus proche parent.

ÉCHUTE. — Le droit d'échute donnait au seigneur l'héritage des hommes de mainmorte; il n'a été supprimé que par l'édit du mois d'août 1779.

ECLAIRAGE. - S Ier. Eclairage public. - L'éclairage public a été longtemps neglige et l'est encore dans quelques parties de la France. La police se bornait à recommander aux habitants attardés de se faire précéder de domestiques portant torches ou lanternes. Au xviº siècle, commencèrent les premiers essais d'éclairage public. On trouve, dès 1524, des ordonnances prescrivant aux hourgeois de placer, après neuf heures du soir, une lanterne allumée au premier étage de leurs maisons. Le parlement ordonna, en 1558, de suspendre, au coin de chaque rue de Paris, et même au milieu, dans le cas où la rue serait longue, des falots qui devaient brûler constamment depuis dix heures du soir jusqu'à quatre heures du matin. Peu de temps après on substitua des lanternes à ces falots ; mais ces premières tentatives eurent peu de succès. Enfin, en 1662, l'abbé Laudati Caraffe fut autorisé à organiser dans Paris un corps de porte-lanternes et de porteflambeaux. Les porte-lanternes, munis de lanternes à plusieurs becs, étaient distribués dans les divers quartiers de Paris et principalement dans les carre-fours, places publiques et lieux trèsfrequentés. Les porte-flambeaux portaient

des torches en cire jaune du poids d'une livre et demie. Quelques années tard, on renonça à ce mode d'éclairage et le lieutenant de police, La Reynie, le remplaça par des lanternes publiques (1667). Plus de 5000 lanternes furent placees dans les rues de Paris. L'éclais rage n'avait lieu qu'en hiver. On commençait au dernier quartier de la lune, qui finit dans le mois de septembre, à allumer les chandelles dans les lanternes des rues de Paris, et on continuait jus-qu'au premier quartier de la lune d'avril. Quelque imparfait que fût ce mode d'éclairage, on voulut bientôt l'appliquer à la France entière. L'ordonnance publice à ce sujet exaltait les avantages de cette institution. « De tous les établissements qui ont été faits dans notre bonne ville de Paris, disait le roi, il n'y a aucun dont l'utilité soit plus sensible et mieux reconnue que celui des lanternes qui éclairent toutes les rues; et, comme nous ne nous croyons pas moins obligé de pourvoir à la sûreté et à la commodité des autres villes de notre royaume qu'à celle de la capitale, nous avons résolu d'y faire le même établissement et de leur fournir les moyens de le soutenir à perpétuité. » (Anc. lois franç., XX, p. 295.) Les principales villes de France furent, en effet, éclairées comme Paris. En 1745, on commença à substituer aux lanternes des réverbères, dans quelques rues de Paris, telles que la rue Dauphine, la rue de la Comedie-Française (aujourd'hui rue de l'Ancienne Comédie), et sur le Pont-Neuf. Ils projetaient une lumière plus vive que les lanternes employées jusqu'alors, et on ne tarda pas à preferer ce mode d'éclairage qui, de nos jours, a fait place à la lumière plus brillante des becs de gaz.

Un peu avant la révolution, un ingénieur des ponts et chaussées, Philippe le Bon, avait songé à employer pour l'éclairage les gaz combustibles que produit le bois en combustion. En 1798, il fit part de cette découverte à l'Institut, et l'année suivante prit un brevet d'invention. Les thermolampes, comme il appelait ses appareils, éclairèrent l'hôtel Seignelay, à Paris, et furent établis au Havre. Mais, après la mort de Philippe le Borr, on ne donna pas de suite, en France, à ses expériences. Les Anglais s'en emparèrent, et dès 1810, une usine s'établit à Londres pour l'éclairage public par le gaz. Enfin, en 1818, la France s'occupa de l'éclairage par le gaz, et une première usine, établie à Paris, alimenta quinze cents becs. Depuis cette époque, ces établissements se sont multipliés, et out



inondé de leur lumière les promenades, les rues, et les magasins de Paris. Presque toutes les villes de France ont adopté ce mode d'éclairage, et déjà la science cherche un agent plus puissant dans la

lumière électrique.

§ II. Eclairage domestique. - L'intéfieur des maisons les plus opulentes était primitivement éclairé par des torches et des flambeaux de cire. On voit par un passage de Grégoire de Tours (livre V. ch. viii ), que les Francs se faisaient éclairer par des esclaves qui tenaient devant eux des flambeaux allumés pendant leurs repas. Le duc Rauching, raconte cet historien, faisait appliquer sur les jambes de l'esclave le flambeau pour l'éteindre, pendant qu'on menacait ce malheureux d'une épée nue pour l'empêcher de remuer et de crier. Pendant la nuit, on laissait brûler une torche de cire, au moins dans les maisons des nobles. Un ancien roman de chevalerie, cité par Lac. Sainte-Palaye (v° LEMINAIRE), rapporte que pendant la nuit une personne s'ecria si haut, que celle qui couchait en sa chambre s'en éveilla, et, approchant le mortier de cire qui brulait, lui vint demander si elle se trouvait mal. Le Roman de Perceforét. cité par le même auteur, parle de luminaires places aux quatre coins de la salle pour l'éclairer. L'usage des chandelles de suif remonte aussi à une haute antiquité. Dès l'année 1061, les chandeliers qui les fabriquaient formaient une corporation. On se servait de chandelles même dans les châteaux. Lacurne Sainte-Palaye cite un passage du Roman de Lancelot du Lac, où une demoiselle éclaire la dame châtelaine au moyen d'une chandelle.

Les lois somptuaires de Philippe le Bel ne permirent l'usage de la cire qu'à un petit nombre de personnes élevées en dignité (Ordonnances des rois de France, I, 542). Les torches de cire furent dans la suite spécialement réservées aux cérémonies religieuses, et le mot cierges, qui ne s'applique qu'aux lumières employées dans les églises, est dérivé du latin cerei (chandelles de cire). La Taille de Paris sous Philippe le Bel (publiée dans les documents inedits de l'Histoire de France), prouve qu'il y avait à Paris dix-neuf ciriers ou fabricants de cire en 1292. Une ordonnance du même roi (1313) défendit de mêler du suif avec de la cire. En 1357, après la bataille de Poitiers, les bourgeois de Paris firent vœu de présenter tous les ans, à la Vierge, un cierge qui ferait le tour de cette ville.

On commença, au xvº siècle, à désigner les chandelles de cire par le nom de

bougies, qui vient, dit-on, de ce qu'on tirait beaucoup de cire de la ville de Bougie en Afrique.

Un règlement de Charles VI, pour la réception des bouchers, ordonnait que le récipiendaire payerait entre antres choses, une bougie roulée. De Serres nous apprend que de son temps (1600) on faisait des bougies de toutes les couleurs, jaunes, vertes, rouges, etc. Il ajoute que ce genre d'éclairage ne convenait qu'aux princes et aux grands seigneurs, et que les autres devaient se contenter de chandelles de suif. La bougie était encore un luxe à l'époque de Louis XIV. La veuve du poëte Scarron, qui devint Mme de Maintenon, prouvait en se servant de bougie, la délicatesse de son goût et l'elégance de ses habitudes.

L'usage de l'huile à brûler, et des lampes qu'elle alimente, a fait une vériuable révolution dans l'éclairage domestique. En 1785, Quinquet inventa la lampe qui a conservé son nom, et, depuis cette époque, des perfectionnements multipliés ont permis de remplacer par une lumière à la fois douce et brillante, l'ancien système d'éclairage. Aujourd'hui un grand nombre de maisons particulières et principalement les cafés et les magasins de luxe sont éclairés au gaz.

ÉCLAIREURS. — Troupes chargées de précéder l'armée et de reconnaître le pays.

ECLUSES. - Les écluses sont des constructions en pierre ou en bois qui servent à retenir ou à élever les eaux; on les enploie à plusieurs usages. Une écluse de moulin ou d'usine est une petite digue qui sert à amasser l'eau pour la faire tomber sur la roue du moulin ou de l'usine. Les écluses des canaux sont des constructions ménagées de distance en distance, pour clever le niveau des caux, et faire passer un navire d'un canal inférieur dans un canal plus élevé. Ainsi, un bateau venant de la Loire, passe dans la Seine, au moyen des écluses du canal de Briare, quoique ces deux fleuves soient separes par des hauteurs qui dépassent cent mètres. On appelle éclusier, l'agent préposé à la manœuvre des écluses.

ÉCOBUAGE. — Terme d'agriculture qui indique l'action de soulever la superficie du sol avec un instrument appelé écobue, de brûler cette terre avec les plantes qu'elle contient, et de semer les cendres qui en proviennent sur les champs, Ce moyen de fertiliser les terres a été employé avec succès depuis 1830, dans les départements du Doubs, des Vosges, et de l'ancienne Bretagne,

ECOLATRE. - Chanoine chargé autrefois de la direction des écoles. Voy. CA-PISCOLE et CHANOINES.

ÉCOLE MATERNELLE. - École pour la première enfance; on l'appelle aussi salle d'asile. Voy. Instruction PRIMAIRE.

ECOLES. - Le système général de l'instruction publique est l'objet d'un arnicle spécial dans ce dictionnaire (voy. In-STRUCTION PUBLIQUE). Les anciennes écoles ont aussi leur place à l'article Univer-SITÉ. Je me bornerai à parler ici des écoles qui dépendent des ministères de la guerre, de la marine, des finances, de l'intérieur et des travaux publics, telles que l'école polytechnique, l'école militaire de Saint-Cyr, le collège mi-litaire de la Fléche, les écoles d'artil-lerie; l'école navale de Brest, et les écoles d'hydrograhie, l'école forestière de Nancy; les écoles vétérinaires d'Alfort, de Lyon et de Toulouse ; l'école des haras ; les écoles des arts et métiers de Chàlons-sur-Marne, d'Angers et d'Aix; l'école centrale des arts et manufactures ; l'école des beaux-arts et l'école de ltome; l'école des mines, l'école des ponts et chaussées, le conservatoire des arts et métiers de Paris; les écoles des mineurs de Saint-Etienne, et des maîtres mineurs d'Alais. Quant à la maison d'é-ducation de la Légion d'honneur établie à Saint-Denis et aux succursales de cette maison, elles sont placées sous la double surveillance de la chancellerie de la Légion d'honneur et du ministère de la justice.

## S ler. ÉCOLES DÉPENDANT DU MINISTÈRE DE LA GUERRE.

1º Écoles militaires. - La pensée d'organiser une école militaire remonte à une époque ancienne. Dès la fin du xvi siècle, on s'en occupait. Richelieu et Mazarin cherchèrent à réaliser ce projet. Le second de ces ministres fonda le coliège des Quatre-Nations (voy. Qua-TRE-NATIONS), où l'on devait élever spe-cialement de jeunes nobles des provinces conquises récemment. Louis XIV établit, en 1682, des compagnies de cadets qui devaient servir d'école militaire à la noblesse. On enseignait dans ces écoles les mathématiques, le dessin, la langue allemande, l'escrime et la danse. Les jeunes nobles furent obligés de passer par les écoles de cadets ; ils durent apprendre à obèir avant de commander. Il leur était défendu, sous peine d'ètre cas-sés, de s'absenter sans l'autorisation de

leurs capitaines et ils devaient, comme les autres, s'astreindre à faire le guet. Ces compagnies furent supprimées en 1692. En 1726, Louis XV rétablit six compagnies de cadets, à Cambrai, Metz, Strasbourg, Perpignan, Bayonne et Caen; on les reduisit à deux en 1729, puis à une seule qu'on licencia en 1733. A cette organisation insuffisante on substitua, en 1751, une véritable école militaire bâtie à l'extrémité du Champ de Mars de Paris, Cet édifice monumental a conservé le nom d'Ecole militaire. On y reçut cinq cents élèves, fils orphelins d'officiers, ou jeunes nobles sans fortune.

Peu de temps après, le gouvernement réorganisa le collège de la Flèche. Fondé par Henri IV pour les jésuites, ce collége passa entre les mains du gouver-nement après l'expulsion de l'ordre (1762) et lut converti en collège mili-taire, dont les élèves les plus distin-gués devaient être appeles à l'école mi litaire de l'aris. En 1776, les élèves de l'école militaire furent disperses dans plusieurs collèges de province : Auxerre, Beaumont, Brienne, Dole, Effiat, Pont-à-Mousson, Pont-le-Voy, Rebais, Sorrèze, Tournon, Vencòme, etc., qui devinrent autant d'ecoles militaires. Les élèves qui en sortaient n'étaient pas immédiatement officiers; ils étaient admis comme cadets-gentiishommes dans les régiments. En 1777, un nouveau corps de cadets fut établi à l'École militaire et ne fut licencie qu'en 1787. Les élèves furent alors disperses dans les écoles militaires établies dans les provinces.

Toutes ces écoles militaires furent supprimées par la Convention en 1793. Elle les remplaça, en 1794, par une es-pèce de camp, qu'on établit dans la plaine des Sablons et qu'on appela Ecole de Mars. Cette école se composait de jeunes gens réunis de tous les points de la republique, habillés, armés, nourris aux frais de l'Éta: et exerces aux manœuvres militaires. Cette école exista fort peu de temps. Un des élèves de l'École de Mars, E. H. Langlois de Pont-de-l'Arche, a laissé une notice historique sur son organisation.

En 1802, le premier consul rétablit l'école militaire; il la plaça d'abord à Fontainebleau, et ensuite la transfera à Saint-Cyr, où elle existe encore aujourd'hui. L'école de Saint-Cyr, placée sous la direction du ministre de la guerre, se recrute par le concours. Les aspirants doivent être bacheliers ès sciences, et subir des examens sur les sciences mathematiques et physiques, sur l'histoire, la géographie, l'allemand, et faire preuve

de connaissance dans les langues française et latine. L'école militaire forme des officiers pour les divers services militaires; mais ceux qui sont destinés à la cavalerie, à l'artillerie et à l'étut-major doivent encore passer deux ans dans une école d'application. Nous parlerons plus loin des écoles d'application d'artillerie et d'état-major à la suite de l'école poly-

technique.

Pour la cavalerie, l'école d'application est l'école de Saumur. En 1764, le duc de Choiseul avait fait décider l'établissement de quatre écoles de cavalerie à Metz, Douai, Besançon, Angers. Les élèves les plus distingués de ces écoles devaient être appelés à Paris dans une école spéciale; mais ces écoles ne pu-rent s'organiser et furent remplacées, en 1771, par l'école de Saumur. L'assemblée constituante supprima cette école en 1790. En 1796, on établit à Versailles une nouvelle école de cavalerie qui subsista jusqu'en 1809. Elle fut remplacée à cette époque par l'école de cavalerie de Saint-Germain, à laquelle succéda, en 1814, l'école de Saumur. Supprimée, en 1822, rétablie en 1824, cette école subsiste en-core aujourd'hui. Elle reçoit des élèves de Saint-Cyr destinés au service de la cavalerie, et de plus un lieutenant ou un sous-lieutenant par chaque régiment de cavalerie et d'artillerie, et par chaque escadron du train et des équipages militaires, enfin de jeunes soldats. A l'exception des élèves de Saint-Cyr, les aspirants à l'école de Saumur ne sont admis qu'après examen.

Outre ces écoles, il existe des écoles régimentaires pour l'artillerie et le génie, et enfin des écoles primaires dans chaque régiment. Les écoles d'artillerie sont établies à Besançon, Douai, la Fère, Lyon, Metz, Rennes, Strasbourg, Toulouse et Vincennes. Les écoles pour le génie sont à Arras, Metz et Montpellier. Une école de pyrotechnie, où l'on enseigne à fabriquer tous les artifices, est établie à Metz. Les écoles primaires annexées aux régiments ont éte organisées depuis 1818; on s'y occupe de lecture, d'écriture, et d'arith-

métique.

2º École polytechnique et écoles d'application. — L'école polytechnique a été londée par une loi de la Convention le 28 septembre 1794 sous le nom d'école des travaux publics. Lamblardie, Monge, Fourcroy, Lagrange et d'autres savants illustres présidèrent à son organisation. Jusqu'à l'empire les élèves n'étaient pas easernés. Napoléon, par un décret du 16 juillet 1804, changea l'organisation de l'école polytechnique et la soumit au ré-

gime militaire. L'école fut placée (11 novembre 1805) dans les anciens bâtiments du collége de Navarre, qu'elle occupe encore aujourd'hui. La restauration soumit pour quelque temps l'école polytechnique à la direction du ministre de l'intérieur et voulut lui enlever tout caractère militaire. Mais on ne tarda pas à revenir à l'ancienne organisation, et, depuis 1830. cette école a été rattachée, comme sous l'empire, au ministère de la guerre; elle est gouvernée par un général et sous ses ordres par un colonel et un lieutenancolonel. Un directeur des études est specialement chargé de la partie scientifique Plusieurs conseils sont attachés à l'école polytechnique : 1º un conseil d'instruction qui s'occupe des questions d'études et d'enseignement; 2° un conseil de perfectionnement chargé d'introduire les meilleures méthodes d'enseignement; un conseil de discipline. Les élèves n'entrent à l'école polytechnique qu'après avoir subi des examens sur les mathematiques, la physique, la chimie, l'histoire, l'allemand, êtc., et fait plusieurs compositions. Ils doivent être bacheliers ès sciences. L'école polytechnique pripare à un grand nombre de services publics : artillerie de terre et de mer, genie militaire et génie maritime, marine nationale et corps des ingénieurs hydrographes, ponts et chaussées, mines; état-major, poudres et salpêtres, etc. Les élèves ne peuvent être admis dans ces divers services qu'après avoir satisfait aux examens de sortie et passé un temps déterminé dans des écoles spéciales d'application.

Les écoles d'application sont : 1º l'école d'artillerie et du génie de Metz; 2º l'école d'application du corps d'état-major créée par ordonnance du 6 mai 1818 et se recrutant dans les écoles polytechnique, Saint-Cyr et dans le corps des sous-officiers: 3º l'école des ponts et chaussées, qui dépend du ministère des travaux publics et où sont admis les élèves de l'ecole polytechnique destinés au service des ponts et chaussées; 4º l'école des mines créée dès 1783; les cours sont suivis par les anciens élèves de l'école polytechnique destinés au service des mines et par des jeunes gens qui n'entrent pas dans les fonctions publiques, mais qui doivent néanmoins subir un examen avant d'être admis à l'école des mines; 5º l'école d'application du génie maritime à Lorient. qui se compose aussi d'anciens élèves de l'école polytechnique. Voy. pour les détails dans lesquels il nous est impossible d'entrer l'Histoire de l'école polytech-

nique, par M. de Fourcy.

## II. ÉCOLES DÉPENDANT DU MINISTÈRE DE LA MARINE.

1º École navale de Brest. - La prinipale école pour la marine militaire est école navale de Brest. Elle est placée ous les ordres d'un capitaine de vaiseau, et les élèves sont en rade à bord 'un vaisseau de l'État. On ne peut y enrer que jusqu'à seize ans et en subissant in examen qui comprend les mathéma-

iques , le latin , etc.
2º Écoles d'artillerie de marine, de pyotechnie, etc. - Les écoles d'artillerie le marine sont placées à Brest, à Toulon, et à Lorient. Toulon a une école de pyro-lechnie de marine; Lorient, une école d'application du génie maritime, qui a pour but de former des ingénieurs chargés de la construction des vaisseaux. Cette école se recrute parmi les élèves de l'école polytechnique jugés admissibles aux services publics.

3º Écoles d'hydrographie. - Les écoles d'hydrographie, dont l'institution est due à Colbert, sont établies dans les principaux ports militaires et marchands. Elles servent à preparer des candidats pour les brevets de capitaine au long cours, et de maître de cabotage. On ne peut com-mander un navire de commerce sans avoir suivi les cours d'hydrographie et subi les examens qui s'y rattachent.

4º Ecoles de maistrance. — Des écoles de maistrance destinées à enseigner les différents travaux des ports, sont établies à Brest, Toulon et Rochefort. La durée des cours est de deux années. Les trois cinquièmes des élèves sont choisis parmi les charpentiers; les deux autres cinquièmes parmi les ouvriers des diverses professions exercées dans le port.

## S III. ÉCOLES DÉPENDANT DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

1º École des beaux-arts. - L'école des beaux-arts remonte à l'époque de Louis XIV; elle porta d'abord le nom d'Académie de peinture et de sculpture. Supprimée en 1793, et rétablie presque immédiatement, elle se compléta, en 1819, par l'institution d'un cours d'architecture. l'administration de cette école est confiée à un conseil de cinq professeurs. L'enseignement est gratuit; les élèves qui remportent les prix dans les grands concours annuels, ont le droit d'être entre-tenus à l'école de Rome pendant cinq ans aux frais de l'État. Lyon a aussi une école des beaux-arts, et la plupart des villes ont établi des écoles gratuites de dessin.

2º École de Rome. - Ce fut Louis XIV qui, en 1666, fonda à Rome une école de

peinture et de sculpture pour de jeunes artistes français. Cette école existe encore aujourd'hui à la silla Médicis, et reçoit les jeunes gens qui ont remporte le prix dans les concours annuels de peinture, sculpture, et architecture. Les élèves de l'école de Rome y sont entretenus pendant cinq ans aux frais de l'Etat. «Ils y dessinent les antiques; ils étudient laphaél et Michel-Ange. C'est un noble hommage que rendit à Rome ancienne et nouvelle le décir de l'Émitre » (Volteire nouvelle le désir de l'imiter. » ( Voltaire, Siècle de Louis XIV.

3º École centrale des arts et manufactures. - L'école centrale des arts et manufactures n'est pas un établissement dépendant directement de l'Etat; il est seulement sous la protection du gouver-nement. Le cours d'études est de trois aus. Le but de cette école est de former des ingénieurs civils, des directeurs d'usine, des chefs de manufactures, et des pro-fesseurs de sciences appliquées. Jus-qu'en 1852, cette école était rattachée au ministère de l'agriculture et du commerce ; mais depuis la suppression de ce minis-tère, elle est dans les attributions du ministère de l'intérieur, ainsi que les écoles d'arts et métiers, les écoles vétérinaires, et l'école des haras, l'institu-tion agronomique de Grignon, et les écoles régionales d'agriculture.
4º Écoles d'arts et métiers. — Les écoles

d'arts et métiers sont établies à Angers, à Châlons-sur-Marne et à Aix. La pensée de ces écoles remonte au ministre Chap-tal qui en ébaucha l'organisation dès 1803. Les deux premières ont été constituées principalement par l'ordonnance du 23 septembre 1832. L'école d'Aix est plus récente. La mission de ces écoles est de former des chefs d'atelier et des ouvriers instruits et habiles. Les candidats doivent avoir les premiers éléments de l'instruction primaire et de l'arithmétique. La durée des études est de trois ans; l'instruction est à la fois théorique et pratique. Chaque école contient trois cents élèves boursiers ou pensionnaires

5º Écoles vétérinaires. - Les écoles vétérinaires sont établies à Alfort près Paris, à Lyon et à Toulouse. Quatre années d'études sont nécessaires pour ob-

tenir le diplôme de vétérinaire.

6º École des haras. — Il existe une école des haras au haras du Pin (Orne) pour former les officiers des haras,

7º Écoles d'agriculture.—I. institution agronomique de Grignon (Seine-et-Oise), et les écoles régionales d'agriculture sont destinées à former d'habiles agriculteurs par une instruction à la fois théorique et pratique. Un institut agronomique avait été établi à Versailles en 1848; il a été

supprimé en septembre 1852.

8º Conservatoire des arts et métiers.

— Cet établissement n'est pas seulement destiné à conserver des modèles des machines et instruments les plus remarquables pour les arts et métiers; il s'y fait, depuis 1819, des cours publics et gratuits sur les sciences appliquées à la fabrication et à l'industrie. L'enseignement du Conservatoire des arts et metiers a pris un grand développement et comprend aujourd'hui la chimie appliquée aux arts, la géométrie et la mécanique; la physique; l'économie industrielle; des cours d'agriculture divisés en deux années, la mécanique industrielle, la géométrie descriptive, la législation industrielle, la chimie appliquée, etc.

## S IV. ÉCOLES DÉPENDANT DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

Nous avons déjà parlé, à l'occasion de l'école polytechnique, des écoles des mines et des ponts et chaussées qui dépendent du ministère des travaux publics. Au même ministère se rattachent

deux antres écoles:

1º École des maîtres ouvriers mineurs.— L'école des maîtres ouvriers mineurs d'Alais (Gard) est destinée à former des contre-maîtres possédant assez de pratique pour surveiller et diriger le travail des ouvriers, et assez de tuéorie pour bien comprendre et exécuter les ordres des ingénieurs. La durée des cours est de deux ans.

est de deux ans.

2º École des mineurs.—L'ecole des mineurs de Saint-Etienne (Loire) a pour objet de former des directeurs d'exploitations et d'usines métallurgiques et des conducteurs gardes-mines. Le cours des

études est de trois années.

## S V. ÉCOLE DÉPENDANT DU MINISTÈRE DES FINANCES.

L'école forestière placée à Nancy est destinent au service des eaux et forêts. Les candidats à l'école forestière doivent être bacheliers ès sciences. Les examens auxquels ils sont soumis, portent sur l'arithmétique entière, la géométrie élémentaire complète, la trigonomètrie rectiligne, les éléments d'algèbre, les éléments de géométrie descriptive, les éléments de physique et de chimie. Ils font une narration française et quelques exercices de grammaire, traduisent un passage d'un des auteurs latins, que l'on explique en rhétorique et exécutent une académie au trait. Les élèves de l'école

forestière sont soumis à l'internat. Cet qui ont satisfait à l'examen de sortie rang de garde général des forèts, au droit aux emplois vacants dans ce gradlls jouissent provisoirement du traix ment de garde général adjoint et soi employés dans l'administration.

## S VI. MAISONS D'ÉDUCATION DE LA LÉGIO D'HONNEUR.

L'ordre de la Légion d'honneur (vice mot) possède trois maisons d'édition qui ressortissent à la grande charcellerie de la Légion d'honneur et a ministère de la justice. Elles sont étuées à Saint-Denis, Ecouen et Saint-Detis, qui est la principale, est destinée à recevoir quatre cents élèves gratuite filles de membres de la Légion d'honneus ans fortune, et cent élèves pensonaires, parentes à divers degrés de membres de l'ordre. Les deux autres maisonsituées à Écouen (Seine-et-Oise), et au Loges, dans la forêt de Saint-Germa (même département), ne sont que de succursales. Elles reçoivent quatre censélèves gratuites, filles de membres œ l'ordre.

ECOLE D'ADMINISTRATION. — Cellécole, instituée pour préparer aux deverses fonctions administratives, fut fedée en 1848 peu de temps après la révolution de février, et supprimée en 1848

ÉCOLE D'ATHÈNES. - École établie Athènes pour de jeunes professeurs francais qui yétudient les antiquités grecque et s'y exercent à l'enseignement. Je de à l'obligeance de M. Lacroix, professe. d'histoire au lycée Louis le Grand, et l'des membres les plus distingués de l'écre d'Athènes, la notice suivante sur cette école : L'école française d'Athènes a ele créée par ordonnance royale du 11 septembre 1846 pour procurer aux professeurs de l'université les moyens de se perfectionner dans la connaissance de la langue et des antiquités de la Grèce. L'idee de cette institution est due à MM, de Salvandy et Piscatory. L'école fut d'abord composée d'un directeur et de huit membres. Le directeur nommé pour trois ou cinq ans devait être membre de l'Institut ou professeur de faculté; les membres. nommés pour deux ou trois ans, devaient être d'anciens élèves de l'école normale. agrègés des lettres, d'histoire ou de phi-losophie. Un arrêté du ministre de l'in-struction publique du 26 janvier 1850 a régularisé les travaux et les études des membres de l'école qui a été placée à cet égard sous la direction de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres. Un décret du président de la république, en date du 7 août 1850, a ouvert l'accès de cet établissement aux agrégés, étrangers à l'école normale. Les candidats à l'école française d'Athènes ont à subir devant la commission de l'Institut un examen sur le grec moderne, l'épigraphie et l'archéologie grecques. Le travail des membres de l'école, pendant leur séjour, est régle par les questions et sujets d'étude que leur pose l'Institut. Voici la liste des principaux membres de l'école d'Athènes depuis son origine jusqu'en 1852 : directeur, M. Daveluy; membres. MM. Lacroix, Benoît, Levesque, Roux, Hanriot, Burnouf, Rigault, Granier, Gandar, Bertrand, Vincent, Mezière, Benlé, Guigniaut, Abou.

ÉCOLE DE DROIT. - Voy. INSTRUC-

ÉCOLE DE MÉDECINE.—Voy. Instruction publique.

ÉCOLE DES CADETS. — École militaire fondée par Louis XIV. Voy. Ecoles MILITAIRES.

ECOLE DES CHARTES. - École destinée à former des archivistes paléogra-phes. La première pensée de l'école des chartes appartient à Napoléon; il voulait avoir une pépinière de bénédictins laiques, comme il trouvait dans l'école normale une pépinière de professeurs laï ques. M. de Gérando, secrétaire général du ministère de l'intérieur en 1806, rédigea un projet, qui fut soumis à l'empereur par le duc de Cadore, alors ministre de l'intérieur. Napoleon, dans une réponse datée du 7 mars 1807, demanda de nouveaux développements, et bientôt emporté par les événements qui se succédaient avec une effrayante rapidité, il ne put donner suite à son projet d'école des chartes. Ce dessein ne fut repris qu'en 1820 . époque où M. de Gérando le soumit de nouveau à M. le comte Siméon, ministre de l'intérieur. Celui-ci en adopta les bases et adressa à Louis XVIII un rapport, où il lui exposait la nécessité de remplacer ces hommes qui, par de longs efforts d'application et de patience, avaient acquis la connaissance des manuscrits et savaient traduire tous les dialectes du moyen age. '« L'homme instruit dans la science de nos chartes et de nos manuscrits, disait le ministre, est sans doute bien inférieur à l'historien; mais il marche à ses côtés; il lui sert d'intermédiaire avec les temps anciens; il met à sa disposition les matériaux échappés à la ruine des siècles. » Ce fut à la suite de ce rapport que fut établie l'ecole des chartes (22 févr. 1821).

§ 1er. Fondation de l'école des chartes (22 février 1821). - L'ordonnance de Louis XVIII, qui institua l'école des chartes, portait que les élèves ne pourraient excéder le nombre de douze, et qu'ils recevraient un traitement de l'Etat. Ils étaient choisis par le ministre de l'intérieur, parmi des jeunes gens de vingt à vingt-cing ans, sur une liste double presentée par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. « On apprendra aux élèves de l'école des chartes, dit l'ordonnance, à lire les divers manuscrits, et à expliquer les différents dialectes du moyen age. Ils seront dirigés dans cette étude par deux professeurs choisis par le ministre de l'intérieur. l'un au dépôt des manuscrits de la Bibliothèque royale, l'autre au dépôt des archives du royaume. » Les promotions de 1821 et 1822 comptèrent plusieurs hommes qui se sont distingues par leurs travaux historiques, et entre autres MM. Lacabane, Floquet, Guérard, Eugène Burnouf, de Pétigny. En 1824, les allocations accordées aux élèves de l'école des chartes furent supprimées, et bientôt l'institution fut ellemême abandonnée; elle ne se releva qu'en 1829.

§ II. Réorganisation de l'école des chartes en 1829. - M. de Labourdonnaye, ministre de l'intérieur, soumit au roi Charles X, le 11 novembre 1829, un projet de réorganisation de l'école des chartes, et, à la suite de ce rapport, une ordonnance datée du même jour déclara que l'école des chartes serait remise en activité le 2 janvier 1830, et qu'à l'avenir les cours se diviseraient en cours élémentaire et cours de diplomatique et paléographie française; le premier cours devait durer un an, et le second deux ans. «L'imprimerie royale, ajoutait l'ordonnance, publiera chaque année, gratuitement, un volume de documents que les élèves du cours élémentaire auront tra-. duits avec le texte en regard; ce recneil portera le titre de Biblioihèque de l'école des chartes, et sera composé des pièces qu'une commission formée du secrétaire perpétuel, et de deux membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de trois conservateurs de la Bibliothèque royale, et du garde des archives du royaume, aura jugées dignes d'en faire partie. Indépendamment de la Bibliothèque de l'ecole des chartes, l'imprimerie royale publiera chaque année de la même manière, sous la direction de la même commission, un volume de chartes nationales qui seront disposées dans leur

ordre chronologique, avec des notes critiques par les élèves pensionnaires; ce recueil sera intitulé Bibliothèque de l'Histoire de France. » Il devait être préleve chaque année, sur les fonds affectés, dans le budget de l'État, à l'encouragement des sciences, des lettres et des aris, une somme de trois mille francs, pour être employée par le ministre, en gratifications aux élèves, dont les travaux contribueraient le plus au succes de ces recueils, sur la proposition de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Un examen de sortie constatait les progrès des elèves après le cours des études, et ceux qui le subissaient avec succès, obtenaient le titre d'archivistes paleographes; ils avaient droit à la moitié des emplois qui viendraient à vaquer dans les bibliothèques publiques ( la Bibliothèque royale exceptée ), dans les archives du royaume, et les divers dépôts littéraires. L'école des chartes se réorganisa, en effet, et les cours s'ouvrirent en 1830. Depuis cette époque, chacune des promotions a donné des paleographes distingués, dont on trouvera les noms dans le tome ler, première livraison, de la Bibliothèque de l'ecole des chartes. Ce recueil fondé en 1839 par la Société de l'école des chartes n'a cessé de publier des documents précieux et de savantes dissertations sur l'histoire de France. Il a contribué à appeler l'attention sur une institution qui attendit trop longtemps les développements que faisait espèrer l'ordonnance

§ 111. Dernière organisation de l'école des chartes (31 décembre 1846). - Enfin. le 31 décembre 1846, une ordonnance du roi Louis-Philippe, rendue sur le rapport de M. de Salvandy, ministre de l'instruction publique, donna nne organisation complète à l'ecole des chartes. Elle fut établie au palais des Archives, placée sous l'autorité d'un directeur nommé par le ministre de l'instruction publique et sous la surveillance d'un conseil de perfectionnement. L'enseignement, qui embrassa trois années, fut donné par trois professeurs titulaires, trois professeurs auxiliaires ou répétiteurs spéciaux et un répétiteur général qui remplit les fonctions de sous-directeur des études et en porta le titre. La lecture et le déchiffrement des chartes, l'archéologie figurée, embrassant l'histoire de l'art, l'architecture chrétienne, la sigillographie et la numismatique; l'histoire générale du moven âge, appliquée particulièrement à la chronologie, à l'art de vérifier l'àge des titres et leur authenticité; la linguistique appliquée à l'histoire des origines et de la

formation de la langue nationale; la géographie politique de la France au moyen age; la connaissance sommaire des principes du droit canonique et du droit féodal, telles furent les principales matières d'enseignement prescrites par l'ordonnance du 3t décembre 1846. Depuis cette époque, l'organisation de l'école des chartes n'a pas subi de modifications importantes. On trouvera des détails plus étendus sur l'histoire de cette école dans un article de M. Martial Delpit, publié dans le premier numéro de la Bibliothèque de l'école des chartes: il m'a fourni les renseignements nécessaires pour retracer les vicissitudes de cette école.

ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES.

— Cette école, fondée par Louis XIV sous le nom d'école des jeunes de langue, a été réorganisée sous le nom d'école des langues orientales vivantes en 1795 et annexée à la Bibliothèque nationale. Elle dépend du ministère de l'instruction publique. L'école des langues orientales fournit des élèves drogmans au ministère des affaires étrangères.

ÉCOLE DES MINES, ÉCOLE DES PONTS ET CHAUSSÉES. — Voy. ÉCOLE POLT-TECHNIQUE dans le § let. ÉCOLES DÉPEN-DANT DU MINISTÈRE DE LA GUERRE.

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE. — École destinée à former des professeurs pour l'enseignement secondaire. Le nom de normale donné à cette école indique une école de méthode et de règle (normal. L'histoire de l'école normale présente quatre phases principales: 1º l'école normale de la Convention (1794-1795); 2º l'école normale de l'empire et de la restauration (1808-1822); 3º l'école préparatoire de 1826 à 1830; 4º l'école normale de 1830 à nos jours.

Sler. Première pensée d'une école normale ou pépinière de professeurs : école normale instituée par la Convention. La pensée d'instituer une école normale fut conçue et exposée, dès 1762 et 1763. à l'époque où l'expulsion des jésuites fit sentir la nécessité d'organiser avec plus de force l'instruction publique. On voulut instituer un enseignement national. J'emprunte au remarquable discours prononcé par M. Dubois, le 4 novembre 1847, le résumé des principes contenus dans un mémoire du 9 janvier 1763 : « Réunir dans le collège Louis-le-Grand, devenu le chef-lieu de l'université de Paris, les boursiers de vingt-deux petits collèges, tous en decadence et en ruine; distinguer dans cette jeune et pauvre milice les elèves d'élite et les vocations d'enseignement; les soumettre à une discipline de préparation par de longues et spéciales études; les donner pour élèves au collège de France, alors désert et destitué d'auditeurs; établir à l'intérieur des conférences et des répétitions par des maîtres exercés et par de jeunes condisciples, tous élevés et formés sous la même règle et sous l'empire des mêmes traditions; les faire passer de là à l'essai pratique des classes dans les colléges de Paris et à l'épreuve de l'agrégation; les répartirensuite dans tous les colléges des diverses universités du royaume, en leur conservant et un avancement régulier et leur appel, par ordre de mérite et de services, aux chaires de Paris. » Ce projet ne reçut

pas alors d'exécution. La Convention voulut le réaliser par un décret en date du 9 brumaire an in (31 octobre 1794); mais ses conceptions étaient plus grandes que pratiques; elle voulait improviser des professeurs comme des soldats ; elle ordonna que les administrations de district enverraient un élève par vingt mille habitants. Quatorze ou quinze cents élèves se rendirent à Paris, et suivirent des cours de sciences et de lettres professés par des hommes illustres : Lagrange et Laplace leur enseignaient les sciences mathématiques, Hauy la physique, Monge la géométrie descriptive , Daubenton l'histoire naturelle, Berthollet la chimie, Thouin l'agriculture, Buache et Mentelle la géographie, Volney l'histoire, Bernardin de Saint-Pierre la morale, Sicard la grammaire, Garat l'analyse de l'entendement, La Harpe la litté-rature, Vandermonde l'économie politique. Il suffit de citer ces noms pour prouver que la Convention n'avait rien épargné pour cette institution. Les leçons des professeurs ont été recueillies, et la partie scientifique surtout est remarquable. Il y avait, outre les cours, des conférences entre les professeurs et les élèves sur l'art d'enseigner. Mais la dispersion dans Paris de ces quinze cents elèves, qui suivaient avec plus ou moins de régularité des cours publics, ne permit pas à cette première école normale de porter tous ses fruits. « L'enseignement, dit M. Dubois dans le discours que j'ai dejà cité, demeura dans les généralités ou s'éleva à la hauteur où pouvaient le porter de tels maîtres : l'élite des élèves y monta seule avec eux; le reste, sans vocation ou vaincu de faiblesse, se détourna vers la distraction ou soupira pour le retour dans ses foyers. » Après un essai de quelques mois, maîtres et élèves se separèrent le 18 mai 1795, et il ne fut plus question d'école normale jusqu'en 1898.

S II. École normale de l'empire et de la restauration (1808-1823). - 1.e décret organique de l'université, promulgué le 17 mars 1808, ordonna qu'il serait établi à Paris une école normale pour assurer le recrutement du corps enseignant. Les inspecteurs de l'université étaient charges de choisir dans les lycées des jeunes gens recommandables par leur travail , leur bonne conduite et leur aptitude pour l'enseignement. Les élèves de l'école normale devaient suivre les cours du collège de France, de l'école polytechnique, du muséum d'histoire naturelle; auxquels on ajouta plus tard les cours des facultés des sciences et des lettres. Des répétiteurs, choisis parmi les plus anciens et les plus habiles élèves, présideraient aux conferences interieures, qui avaient pour but de revoir les matières professées dans les cours publics, et de s'exercer à l'art d'enseigner. Le cours d'études de l'école normale ne devait durer que deux ans; les élèves étaient soumis au régime de l'internat et à la vie commune sous la direction d'un des conseillers titulaires de l'université.

L'école normale ne fut organisée qu'en 1810, et elle fut loin d'avoir les vastes développements que prescrivait le décret iniperial. L'empereur avait voulu que l'école put recevoir trois cents élèves pour fournir des professeurs aux nombreux lycées de l'empire français ; mais installée provisoirement dans quelques salles du lycée impérial ou collége Louis-le-Grand, l'école normale n'admit, en 1810, que quarantecinq élèves, dont plusieurs n'y restèrent qu'une année. Vainement un décret du 12 mars 1812 ordenna la construction d'un édifice digne de l'institution. Les désastres de la campagne de Russie et les revers des années suivantes ne permirent pas de donner suite à ce projet. L'école normale fut transférée, le 1er janvier 1814, rue des Postes, dans l'ancien séminaire du Saint-Esprit, où elle resta jusqu'à l'époque de sa suppression. Pendant cette première phase de son exis-tence (1810-1815), l'école normale ent pour directeur M. Gueroult aine, connu par une traduction des morceaux choisis de Pline l'Ancien et par une grammaire latine. Parmi les répetiteurs qui lui donnèrent l'impulsion et la vie, on remarquait MM. Villemain et Cousin. Beaucoup d'hommes éminents, entre lesquels bril-lèrent MM. Augustin Thierry, Guigniaut, Patin, Jouffroy, Ch. Loyson, Dubois, Damiron, etc., signalèrent cette première génération de l'école normale. En 1815, un nouveau règlement (5 décembre ) introduisit quelques modifications dans l'organisation de l'école normale. Les répétiteurs prirent le nom de mattres de conférences et ne furent plus choisis parmi les élèves de l'école. Leur enseignement devint indépendant de celui des facultés, nême pour les sciences. « Il ne s'agit plus de répétitions, dit M. Dubois, mais de cours complets, réguliers, systematiquement coordonnés. » Le cours des études fut étendu de deux à trois années. L'école normale vécut sous ce nouveau régime jusqu'en 1822. Accusée de tendances peu favorables au gouvernement de la restauration, elle fut supprimee par une ordonjance du 8 septembre 1822.

§ III. École préparatoire (1826-1830). L'université pouvait si peu se passer d'une pépinière de professeurs, que le gouvernement qui avait détruit l'école normale fut obligé de la retablir sous un autre nom. On annexa, en 1826, au college Louis-le-Grand une école préparatoire destinée à former des protesseurs. Les élèves devaient y passer deux années ; ils suivaient les cours de la faculté et recevaient dans l'intérieur de l'école un enseignement donné par des maitres de conférences. M. Dubois a caractérisé cette nouvelle phase de l'école normale dans le passage suivant de son discours : « L'enseignement, quoique resserre dans les sciences aux plus strictes repetitions, mêle et confus dans les lettres, sans spécialité ni exercices distincts, même par année, se releva par les maîtres chargés de le donner. La littérature latine fut confiée à M. Gibon , aujourd'hui le doyen de notre enseignement; l'histoire et la philosophie réunies, à M. Michelet qui devint comme l'ame de la nouvelle ecole . grace à cette sorte de seconde vue et à ce don de communication ardente, carac-tère dès lors de sa riche et belle imagination; la littérature grecque à M. Guigniaut, dont le zèle actif, la fidélité aux traditions de l'ancienne école, ne se reposèrent pas un moment qu'il n'eût, les circonstances politiques aidant, affranchi la nouvelle institution de la tutelle du proviseur de Louis-le-Grand, Deux années se passèrent ainsi, sourde préparation d'une crise favorable. Le ministère de 1828 survint, et avec ses tentatives de réparation et de conciliation dans l'université comme ailleurs, l'éclat soudain des trois grandes chaires de la Sorbonne, et cet incomparable mouvement d'études qui n'a d'égal qu'au xnº siècle, au pre-mier élan de la pensée moderne. » La séparation de l'enseignement historique et philosophique en 1829, et surtout l'institution d'une chaire de grammaire générale confiée au célèbre orientaliste

Eugène Burnouf furent d'utiles a rations pour l'école préparatoire.

SIV. Ecole normale de 1830 à 18 Entin, le 6 août 1830, un arrête d d'Orleans, lieutenant général du roy contre-signé par M. Bignon, commi provisoire au département de l'ins tion publique, rendit à l'école not son ancien nom. Le 30 octobre, M. sin, membre du conseil royal de struction publique, charge speciale de la surveillance de l'ecole norm dont il devint bientot directeur tital fit adopter un règlement qui fixait à ! années le cours des études et ajo aux anciennes conférences de nouve cours de sciences et de lettres. Le rà ment du 18 février 1834 sur les étu et celui du 19 avril 1836 sur la discipl complétèrent l'organisation de l'ec normale. La première année préparai la licence par une révision approfon de toutes les études des lycées; la s conde embrassait l'histoire des littér tures et de la philosophie; la troisièn etait une préparation à l'agrégation. Per dant cette troisième année, les élève étaient chargés de faire quelques classe dans les principaux lycées de Paris per se former aux difficiles fonctions de l'erseignement.

L'école normale n'eut pas de local isdépendant avant 1847. Eile était releguée dans les bâtiments de l'ancien colège du Plessis, qui menaçaient ruine, s était annexée pour la partie économique et financière au lycée Louis-le-Grand M. Villemain obtint enfin des chambres les allocations nécessaires pour la construction d'un édifice convenable, et k 4 novembre 1847 l'école fut transférée ru d'Ulm et inaugurée en présence de M. de Salvandy, ministre de l'instruction poblique, par un discours de M. Dubois, directeur, qui retraça les diverses phase de l'existence de l'école. Ce discours est resté un des principaux documents pour l'histoire de cette institution. Il faut y ajouter le recueil publié en 1837 par M. Cousin sous le titre d'École normale, règlements, programme et rapports.

Jusqu'en 1852, l'école normale ne subit aucun changement notable. La suppression des agrégations spéciales d'histoire et de philosophie a dù entraîner des modifications importantes dans l'organisation des études normales. Le règlement du 14 septembre 1852 a maintenu les trois années d'études et la division en deux sections des lettres et des sciences. Il résune ainsi le but des études de chaque année : Section des lettres : les études de première année, particulièrement en ce

ii concerne les lettres françaises, lanes et grecques, sont une révision apofondie et un premier développement e celles des lycees en vue de l'examen e licence. En seconde année, l'instrucon prend plus d'élévation et d'étendue; es connaissances en tous genres se perectionnent et on achève la préparation à épreuve de la licence. En troisième anée, on complète ces connaissances, en nsistant, dans l'intérieur de l'écale, sur ous es détails de pratique propres à ormer les élèves à l'art d'enseigner, et en y ajoutant, au dehors, l'exercice nême de l'enseignement : Section des sciences: pendant les deux premières années du cours normal, les études de la section des sciences seront communes à tous les élèves de cette section. Elles auront pour but principal de les préparer aux examens de licence ès sciences mathématiques et ès sciences physiques. La troisième année, les élèves seront consi-dérés comme de futurs professeurs, et leurs travaux se spécialiserent selon l'enseignement particulier auquel ils devront être appliqués d'après leur aptitude reconnue et constatée par les examens. La section des sciences se partagera pour cette année en autant de divisions qu'il y a de parties distinctes dans le cours scienunque des lycées, savoir : mathémati-ques, physique, histoire naturelle. Outre les documents que j'ai indiqués plus haut, on trouvera des détails curieux dans un article de M. Villemain publié par la Revue des Deux Mondes (1852), sous ce titre : Une visite à l'école normale en 1812.

ECOLE PALATINE. — Espèce d'académie établie par Charlemagne dans l'intérieur de son palais, sous la direction d'Alcuin. Voy. UNIVERSITÉ.

ÉCOLES BUISSONNIÈRES. — Les protestants, proscrits par les édits de Francois le ret surtout de Henri II, tenaient leurs écoles dans la campagne et souvent au milieu des bois: ce qui leur fit donner le nom d'écoles buissonnières. Le parlement de Paris, par un arrêt du 9 aoît 1552, interdit ces écoles buissonnières. Depuis cette époque faire l'école buissonnière a passe en proverbe et se disconsière a passe en proverbe et se disconsières.

ÉCOLES CENTRALES. — Écoles décrétées par la Convention (1794) et organisées par le Directoire dans chaque département. Voy. INSTRUCTION PUBLIQUE.

ECOLES CHRÉTIENNES (Frères et Sœurs des). — Congrégations d'hommes et de femmes instituées, en 1621, par le père Barre, minime, pour instruire les enfants des deux sexes. Les écoles ne s'organisèrent que plus tard. Le premier établissement des écoles chrétiennes pour les filles se fit à Paris en 1678. Les membres de ces congrégations vivaient en communauté sans faire de vœux. Il existait aussi à Rouen, dès le xviiie siècle, des congrégations de frères des écoles chrétiennes désignées sous le nom de frères de Saint-Yon, et de sœurs des écoles chrétiennes ou sœurs d'Ernemont. Les frères Saint-Yon avaient dù lenr organisation, à la fin du xvii siècle, au bienheureux de La Salle et forment aujourd'hui un vaste institut répandu dans une grande partie de la France. Les sœurs d'Ernemont tiennent encore actuellement des écoles de filles dans le diocèse de Rouen.

ÉCOLES NORMALES PRIMAIRES. — Écoles destinées à former des instituteurs primaires. Voy. Instruction pubuique.

ÉCOLES SECONDAIRES. — On désigne encore ces écoles sous le nom de lycées et collèges. Voy. Instruction publique.

ÉCOLES SECONDAIRES ECCLÉSIAS-TIQUES. — Voy. SÉMINAIRES.

ÉCOLES DE DROIT. - Voy. INSTRUC-TION PUBLIQUE, p. 597.

ECOLES DE MÉDECINE. — Voy. MÉDE-CINE ET INSTRUCTION PUELIQUE, p. 597.

ÉCOLIERS JURÉS. — Écoliers qui obtenaient des lettres qui leur conféraient tous les droits de suppôts de l'université. Voy. UNIVERSITÉ.

ECONOMAT, ECONOMES. — On appelait autrefois économat la régie d'un bien ecclésiastique. A la mort des évêques, les rois, en vertu du droit de régale, nommaient les économes chargés de l'administration du temporel pendant la vacance. — Les économes dans les communautés religieuses étaient ceux qui étaient chargés specialement des approvisionnements. — Aujourd'hui le nom d'économes dans les hôpitaux et les lycées désigne des fonctionnaires qui sont chargés de l'administration financière sous la surveillance des directeurs, administrateurs et des proviseurs.

ECONOMIE POLITIQUE. — Science qui scoupe spécialement de la nature, de la cause et du mouvement des richesses. Cette science n'a été sérieusement étudiée qu'à partir du XVIIIº siècle. Voy. SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

ECONOMISTES. — On désigne par le nom d'économistes l'école du xviii siècle qui a eu pour chefs Quesnay, Turgot, Adam Smith et qui s'est occupée des moyens de développer la richesse nationale. Voy. SCIENCES MORALES ET POLI-TIQUES.

ÉCORCHEURS. — Corporation chargée de tuer et d'écorcher les chevaux et autres bêtes. Pendant le moyen âge, elle exercait son métier au milieu même de Paris. C'est à une époque récente qu'on a éloigné du centre des villes les établissements d'équarrissage.

ÉCORCHEURS. — On appelle écorcheurs, dans l'histoire de France, une faction violente qui, en 1413, régna dans Paris par la terreur. Elle avait à sa tête l'écorcheur Caboche; ce qui fait qu'on désigne quelquefois les écorcheurs par le nom de cabochiens. Les écorcheurs étaient la partie inflime de la puissante corporation des bourcogne, Jean sans Peur, contre les armagnacs.

ECOSSAIS (Gardes). — Compagnie de gardes de la maison du roi qui fut instituée par Charles VII, en 1445. Voy. Maison DU ROI.

ECOUFLE. — Jeu d'écoliers qui appellent, dans quelques contrées, écoufie un oiseau de papier qu'on nomme ailleurs haube et cerf-volant. Les deux mots écoufie et haube sont tirés des noms d'oiseaux de proie qu'on appelle plus ordinairement milans

ÉCOUTANT. — Dans la primitive Église on donnait le nom d'écoutant aux catéchumènes du second rang, à ceux qui assistaient aux enseignements pour s'initier à la doctrine de l'Église, ECOUTES ou ESCOUTES. — Assistars aux gages de bataille, préposés pour enminer si toutes les formalités étaient exactement observées. On les appelatécoules ou escoutes du champ clos. le étaient armés de bâtons dont la longoez était déterminée et dont ils se servaier pour séparer les combattants, quand le juges du camp l'ordonnaient. Yoy. Le Jaille, Du champ de bataille.

ECRITURE. - L'écriture a été longtemps, en France, le privilège des clera Les gentilshommes se piquaient de m savoir manier que l'épée, et lorsqu'u commencement du xiii siècle, les croiss français s'emparèrent de Constantinople ils se moquèrent des Byzantins qui portaient des écritoires à leur ceinture. C'etait une formule consacrée dans les actes passes par les nobles : Ledit seigneur déclaré ne savoir pas écrire attendus qualité de gentilhomme. Les clercs, au quels l'art de l'écriture était dévolu, k perfectionnèrent avec le zèle le plus louable; on admire encore aujourd'ances manuscrits du moyen âge d'une calligraphie merveilleuse et ornés de mniatures artistement travaillées. L'écnture reproduit dans ses variations le principales époques de notre histoire. l'on peut, sans esprit de système, distinguer les écritures mérovingienne, calovingienne ou caroline, gothique, etc. § ler. Ecriture mérovingienne et caroline, caroli

§ 1er. Ecriture mérovingienne et carlovingienne. — Dans le premier âge que s'étend du ve au xi's siècle, c'est l'écriture romaine qui domine sous les noms d'écriture mérovingienne et carlovingienne. D. de Vaines (Dictionnaire de Diplomatique, article Ecriture) distingue, à ceue époque, trois espèces d'écriture Capitale. ONCIALE et MINUSCULE. L'écriture capitale se composait de majuscules. En voici un spécimen ;

# TELIN TIM PERTRACTA.

Incipit concilium Telinsim per tracta ....

C'est le titre du concile de Télepte, tiré d'un manuscrit du vie ou du vie siècle. La beauté et la pureté de ces caractères en rendaient l'usage difficile; on y substitua la capitale rustique que l'on trouve dans un grand nombre de manuscrits et qui n'est qu'une capitale négligée. L'onciale diffère de la capitale en ce que

les contours de cette écriture sont arrondis, tandis qu'ils sont carrés dans la capitale.



lification de l'écriture onciale; elle ré- ciens. L'exemple suivant est tiré d'un maond au romain de nos imprimeries. On nuscrit antérieur à Charlemagne :

L'écriture minuscule n'est qu'une sim- la trouve dans des manuscrits très-an-

## are quidam homo starr, hablir

( Fuit quidem homo secularis habens. )

Ces trois espèces d'écritures furent employées simultanément jusque vers la fin du xiº siècle et le commencement du xiiº. On se servait dans le même temps d'une écriture cursive, « qui n'est autre chose, dit D. de Vaines, que l'écriture liée, expéditive et usuelle. Elle est ainsi

appelée, parce qu'elle est courante et de-gagee de la gene, de la contention et des mesures qu'exigent les autres écritures. » Elle présente souvent de grandes difficultés de lecture, comme le prouve la ligne ci-jointe de cursive caroline :



(J. C. N. Carolus gratia Dei rex Francorum.)

Souvent ces diverses espèces d'écritures sont mélangées et forment ce qu'on ap-

pelle l'écriture mixte. S II. Ecriture gothique. - Le second age de l'écriture correspond à l'époque des croisades et de l'architecture ogivale. En même temps que l'art chrétien se transformait, l'ecriture se degagea des caractères romains et prit une forme originale qu'on a appelée improprement gothique. Le savant bénédictin que nous avons cité traite fort mal cette écriture. " Le gothique moderne, dit D. de Vaines, né avec la scolastique et dans la déca-dence des arts et des bonnes études, est le fruit de la bizarrerie et du plus mauvais gout; il n'est autre chose que l'écriture latine dégénérée et chargée de traits hétéroclités et absurdes. » Il

ne faut pas oublier que ces attaques contre l'écriture appelée gothique datent d'une époque ou l'architecture ogivale était traitée de barbare et de monstrueuse, parce qu'elle s'éloignait du type grec et romain. Les reproches de barbarie et d'absurdité appliqués à l'écriture ne paraissent pas mieux fondés. Les caractères de ce genre d'écriture ont été, d'après D. de Vaines : 1º l'arrondissement des jambages des lettres dont les traits étaient naturellement droits ; 2º un aplatissement dans les lettres majuscules qui les rendit minuscules ou cursives; 3º une confusion des trois genres primi-tifs; 4º une prolongation des bases et des sommets de chaque lettre , indice le plus caractéristique du gothique. Ces bases et ces sommets courbés en lignes convexes vers le corps de la lettre qui se trouvait souvent plus large que longue donnèrent le gothique majuscule le plus pur et le mieux décidé. Joignez à cela le contraste des pleins les plus massifs avec

les déliés les plus fins et il ne resten plus rien à désirer pour la conformation du plus parfait gothique. D. de Vaine ajoute le spécimen ci-joint de gothique capitale à la suite:

## EVIIII OUD HUNDOUGE

(Adorabunt eum omnes reges omnes gentes.)

L'écriture gothique a subi , depuis le XIIº jusqu'au xviº siècle de nombreuses variations. Elle a son type le plus parfait sous saint Louis , en même temps que l'architecture ogivale atteint son apogée. Abandonnée à l'epoque de la renaissance, elle a été remplacée par l'écriture romaine qui a éte exclusivement employée pour les inscriptions et l'imprimerie. L'écriture cursive s'est mélangée d'emprunte faits à l'étranger. On a eu des écritures anglaise et allemande qui ont plus ou moins altéré le type primitif de l'écriture nationale; mais le caractère romain est resté le fond de cette écriture depuis l'époque de la renaissance jusqu'à nos jours.

ECRIVAINS, - L'art d'écrire fut pendant plusieurs siècles cultivé presque exclusivement par les moines et les cleres. Au xiii siècle, les laiques commencèrent à s'occuper d'études et de recherches scientifiques et à rivaliser avec les cleres calligraphie. Il se forma, au pour la xive siècle, une corporation de maîtres écrivains, que rappelle encore aujour-d'hui le nom de rue des Écrivains, que porte une des rues voisines de Saint-Jacques de la Boucherie. C'était là qu'habitait le célèbre Nicolas Flamel, à la fois ccrivain et alchimiste. Les maîtres écrivains jouissaient des privilèges de l'université; ils étaient en même temps peintres et enlumineurs. Ils avaient un talent merveilleux pour encadrer leurs pages dans des miniatures ornées d'or bruni, qui ne paraît pas avoir subi la moindre altération en traversant les siècles. La découverte de l'imprimerie porta un coup fatal à l'art des maitres écrivains. Ce fut une véritable révolution. On remarque, en général, au xviº siècle et au commencement du xviie siècle, que l'écriture n'a

plus la régularité et les belles formes de époques antérieures. Il semble que k découragement ait saisi les maîtres écre vains, et qu'ils aient négligé toutes les règles de la calligraphie. Cependant. au xvue siècle, la corporation se relesous le nom de mattres experts jura écrivains, et reçut des statuts en 16th Elle était gouvernée par un syndie d vingt-quatre anciens maitres; c'était au plus capables de ces ecrivains jures que l'on renvoyait les vérifications d'écriture et de signature ordonnées par justice. L'age des aspirants était fixé à vingt assaccomplis; les fils de maîtres pouvaies être recus à dix-huit ans, et avaient le privilège d'ètre admis gratis. Ils étaies examinés, pendant trois jours, sur l'an de toutes sortes d'écritures pratiquées en France, sur l'orthographe, l'arithmenque, et sur la vérification des écritures « signatures. Ils avaient le droit de tenir école d'écriture. Les veuves mêmes poqvaient conserverl'école d'écriture, orthegraphe et arithmétique, et la faire tenir par des gens habiles dans la calligraphie. Il est sorti de cette corporation de vertables artistes, et, entre autres, Jarry célèbre par la beauté des manuscrits qu'il executa pour Louis XIV. La corporation des mailres jures écrivains, preusit su xviir siècle le titre d'Académie royale d'écriture, quoiqu'elle n'y fût pas autorisée par lettres patentes.

ECROU. — l'écrou, qu'on écrivait aussi quelquefois écrouf, est l'acte d'emprisonnement inscrit sur le registre de la geòle.

ÉCROUE.—On appelait autrefois écroue, les rôles ou états de la maison du roi qui s'inscrivaient sur des rôles de parchemin que l'on consait ensemble, et dont on faisait des rouleaux qui étaient arrêtés et

331

ignés par les contrôleurs de la maison du oi. Il y avait seize contrôleurs clercs qui aisaient les écrouses ordinaires de la maison du roi. Les rôles que les receveurs les tailles remettaient aux sergents pour in faire le recouvrement, s'appelaient sussi écrous, bans quelques coutumes, le mot écrous était synonyme d'aveu ou dénombrement des fiefs et héritages que le vassai remettait à son seigneur.

ÉCROUELLES. - L'usage des rois de France, de toucher les écrouelles, remontait à une époque fortancienne. « Quelquesuns croient, dit le père Daniel dans son Histoire de France, que Robert est le premier des rois de France à qui Dieu ait accordé le privilége de guérir les écrouelles. » Il est certain qu'il n'en est point fait mention avant le xie siècle. Guibert, abbé de Nogent, écrivain du commencement du XII siècle, en parle à l'occasion de Louis le Gros. Il dit que Philippe l'r, père de ce roi, avait la vertu de guerir les ecrouelles. Guillaume de Nangis parle aussi des écrouelles dans l'histoire de saint Louis : « En touchant les écrouelles , pour la guérison desquelles Dieu a accordé une grâce particulière aux rois de France, le pieux roi adopta un usage particulier. Ses prédécesseurs se bornaient à toucher le mal en prononçant quelques paroles approprices, paroles saintes et catholiques, mais sans faire aucun signe de croix. Saint Louis ajouta à ces paroles le signe de la croix, pour qu'on attribuat la gué-rison à la vertu de la croix et non à la dignité royale. » Raoul de Presles, dé-diant à Charles V sa traduction de la Cité de Dieu, de saint Augustin, lui dit : « Vos devanciers et vous, avez telle vertu et puissance qui vous est donnée, et attribuée de Dieu, que vous faites miracles en votre vie, tels et si grands, que vous guerissez d'une très-horrible maladie, qui s'appelle les écrouelles. » Un ouvrage d'un moine de Corbie, cité dans le Diction-naire de Trévoux, rapporte les cérémo-nies observées par Charles VI, en touchant les écrouelles. Après que le roi avait entendu la messe, on apportait un vase plein d'eau, et le roi ayant fait ses prières devant l'autel, touchait le mal de la main droite, et le lavait dans cette eau; les malades devaient ensuite observer un jeune de neuf jours. Le continuateur de Monstrelet remarque que Charles VIII toucha les écrouelles à Rome et les guérit, dont ceux des Italiens, voyant ce mystère, ne furent oncques si émerveilles. Le peuple, ajoute le Dictionnaire de Trévoux, attribue assez ridiculement le privilége de guérir les écrouelles au septième fils, né

de suite, sans qu'il soit venn de fille entre les fils, ainsi qu'à l'aîné de la maison d'Aumont en Bourgogne.

ÉCU. — Bouclier qui se terminait en pointe. L'écu renversé la pointe en haut annonçait la mort du chevalier qui l'avait porté. L'écu renversé était aussi quelquefois un signe de dégradation. Yoy. ARMES.

ÉCU. — En terme de blason, champ où l'on met les pièces des armoiries. Voy. BLA-SON.

ECU. — Pièce de monnaie, ainsi appelée parce qu'elle portait l'écu ou armes de France. Voy. MONNAIE.

ECUAGE. — Terme féodal qui désignait le service dà par le chevalier, et appelé dans les anciens actes service de l'écu (servitium souti). — On appelait aussi écuage, le droit que l'on payait pour s'exempter de ce service.

ECU DOR (Chevaliers de l').— Ordre de chevalerie institué en 1363 par Louis II duc de Bourbon. Voy. CHEVALERIE (Ordres de ).

ÉCUELLE. — Assiette creuse; il y en avait, au moyen âge, d'argent, de bois peint, etc. (Comptes de l'argenterie des rois de France.)

ÉCUELLE (Archers de l'). — On donnait ce nom aux archers chargés d'arrêter les mendiants et de les mener à l'hôpital.

ECUELLE (Droit d').—Ce mot, dit le Dictionnaire de Trévoux, désigne dans les anciens titres, le droit qu'avaient les pauvres, dans certains domaines du roi, de prendre ce qui leur était nécessaire. Hugues Capet accorda le droit d'écuelle aux pauvres de Poissy; Louis VII permit, en 1173, aux pauvres infirmes de Corbeil, de prendre dans les domaines dépendant du château de cette ville, tout ce qui serait à leur usage (quod ad illorum usum pertinet).

ÉCUIAGE. — Même signification qu'É-CUAGE.

ÉCURIE.—On entendait par ce mot, dans l'étiquette de cour, les logements des écuyers, pages, gens de livree, aussi bien que les bâtiments destinés aux chevaux. Il y avait la grande et la petité écurie. La première comprenait les chevaux de guerre et de manége; la seconde, les chevaux de selle et de carrosse. Voy. MAISON DU ROI.

ÉCUS D'OR. — Monnaie frappée sous Charles VI et sous Charles VII. Voy. Mon-NAIE.

OR A LA CROSSETTE - Ecus Proposite & Cabriguer, et qui STATE STATE SERVICE CLOS. CRUSA AU SOLEN - Nonnaie frap. Torne to 1473. Voy. MONNAIR.

Terme de blason ; écu ries, C'était primitivement in indiqualt un rang inicrarchie feodale.

nom s'appliquait primibonne de noble naisno la chevalerie, et qui auquel il s'était remans de chevalerie days re Ectver) rs entourés uns le roman i se roman se acconmin droite) et droite) et

1583 et du mois de mars (1600). A la fin du Xvie siècle, les roturiers usurpaient le titre d'écuyer. Les édits que je viens de rappeler en fournissent la preuve; ils prohibèrent cet abus, mais sans pouvoir le détruire. Louis XIII (ut obligé, par son édit du mois de janvier 1634, d'imposer une amende de deux mille livres à ceux qui usurperaient le titre d'écuyer. Certains emplois conferèrent plus tard le droit de le porter. Une déclaration de 1651 permettait aux gardes du corps du roi de se qualifier d'écuyers. Les commissaires et contrôleurs des guerres obtinrent la même autorisation.

Les écuyers d'écurie de la maison du roi étaient souvent des personnages de haute naissance. Il en est question dès le Xve siècle. On lit dans la chronique de Monstrelet à l'année 1415 : « Après lui entra le seigneur de Xaintrailles, bailli de du roi, » Aux funérailles des rois, les écuyers d'écurse pretendaient que le poèle qui avait reconvert le corps leur appartenait; ce fut souvent un sujet de discussion avec les moines de Saint-Denis qui leur disputaient cette depouille ( Lacurne ster Palaye, ve ECCYER). On trouve dans la Chronique de Charles VII par Chartier la description du costume d'un écuyer d'écurie de ce roi en 1449. « Il était armé tout à blanc, monté sur un grand destrier à grandes affiches d'argent doré, ayant sur la tête un chapeau pointu, par le de-

leur disputaient cette dépouille (Lacurm Ste-Palaye, ve Ecuyer). On trouve dans ste-Palaye, ve Ecuyer). On trouve dans la description du costume d'active de ce roi en 1449. «Il était arme la description du costume d'active de ce roi en 1449. «Il était arme couvert et enharmaché de veiours azuve, a grandes affiches d'argent doré, ayant a tête un chapeau pointu, par le deviaire, et velours vermeil, fourré d'herrince, a sur la tête un chapeau pointu, par le deviaire, et portait en c'etarpe un manteau d'ecarlate pourprée, fourré d'herrince, soince, et portait en c'etarpe un manteau d'ecarlate pourprée, fourré d'herrince, soince, et portait en c'etarpe un manteau d'ecarlate pourprée, fourré d'herrince, soince, et portait es plats sur la table de l'office, avant qu'on les servit au roi.

ECUYER DE CORPS. — L'écuyer de stant attaché spécialement à la pervant de guerre. Brantôme, dans ses mouves de guerre, l'armitée, d'active de guerre. Brantôme, dans ses mouves des pours et ainsi des secupies que jadis, par les audiours être auprèe d'enx, sans de suite s'armitée, et popurait à leurs de guerre, et ne faire que coups que l'on portait à leurs de guerre, et ne faire que coups que l'on portait à leurs de guerre, et ne faire que coups que l'on portait à leurs de guerre, et ne faire que coups que l'on portait à leurs de guerre, et ne faire que coups que l'on portait à leurs de guerre de soil de l'ordice, audiours être auprèe d'enx, sans audient de guerre, et ne faire que coups que l'on portait à leurs de guerre de soil de l'ordice, audiours être auprèe d'enx, sans audient coups que l'on portait à leurs de guerre de soil de l'entre de

de sor de se re-A ; a ne pou-rai clair de devaliers consque corrairer, der, sans 111 ful 8.07

pagnons dont les che's germains aimaient à s'entourer; ce qui faisait dire à Tacite; « C'est la dissance d'être toujours entouré d'une nombreuse troupe de jeunes hommes d'élite; c'est un ornement pendant la paix, un rempart à la guerre. » Pendant la paix, un rempart à la guerre. » Pendant la paix, les écuyers d'honneur formaient le cortége du seigneur et veillaient au service intérieur du château. On appelait aussi écuyers d'honneur ceux qui accompagnaient les dames châtelaines.

ECUYER (Grand). - Voy. OFFICIERS (GRANDS) DE LA COURONNE.

ECUYER (Premier). — Premier écuyer de la grande écurie, qu'on appelait ordinairement monsieur le Premier. Voy. MAISON DU ROI.

ECUYER (Tranchant). — Ecuyer chargé de découper les viandes à la table du roi et des grands seigneurs. Voy. MAISON DU ROI et TABLE. L'écuyer tranchant portait la cornette blanche du roi, lorsqu'il était en campagne, d'après Galland, dans son traité des Anciennes enseignes de France.

EDDA. — L'edda, qui est souvent citée dans l'Histoire de France, à l'occasion des Northmans et de la mythologie scandinave, est un recueil des traditions religieuses et poétiques des Scandinaves. La mythologie que contiennent les eddas n'est pas de notre sujet. On en trouvera l'exposition dans les ouvrages de M. J. J. Ampère et principalement dans ses Fragments de voyages en Suède et en Norvége.

EDIT. - Les édits étaient des ordonnances royales dont l'objet était spécial. Le plus célèbre est l'édit de Nantes, qui, en 1598, accorda aux protes-tants la liberté de pratiquer leur culte, le droit de s'assembler et d'avoir des places de sûreté. Il fut révoqué par Louis XIV en 1685. (Voy. l'Histoire de l'édit de Nantes, par Benoît, et l'Histoire de la révocation de l'édit de Nantes, par Rulhière. ) Le Dictionnaire de Trévoux cite comme les plus remarquables parmi les anciens édits, l'édit des petites dates (1552), destiné à réprimer les abus qui se commettaient à l'occasion des bénéfices ecclésiastiques; l'édit des mères ou édit de Saint-Maure, rendu en 1567, et concernant la succession des enfants déférée aux mères ; l'édit des secondes noces (1560) relatif aux veufs et veuves qui contractaient un second mariage, etc. Lac. Ste-Palaye (Dict. manusc. des Antiq. fr., vo EDIT) donne une liste très-étendue des anciens édits.

EDIT DE NANTES. - Voy. EDIT.

ÉDITS BURSAUX. — On appelait ainsi les édits qui établissaient un nouvel impôt.

ÉDREDON. — Couvre-pied fait avec du duvet d'un oiseau du nord appelé eider ou éder.

ÉDUCATION. — L'éducation est l'art de développer les facultés morales, intellectuelles et physiques des enfants. On peut voir les divers systèmes d'éducation qu'on a suivis en France aux mots: CHEVALERIE, ÉCOLES, INSTRUCTION PUBLIQUE, SÉMINAIRES, UNIVERSITÉ.

EFFETS CIVILS. — On appelait effets civils, dans l'ancien droit, les avantages accordés aux regnicoles par les lois civiles et politiques de l'Etat; par exemple de pouvoir intenter des actions en justice, succèder, disposer de ses biens par testament, posseder des offices et benéfices. Les aubains (voy. ce mot) étaient incapables des effets civils.

EFFIGIE. — On exécutait autrefois les contumaces en effigie; on suspendait à une potence un tableau où étaient représentés le criminel et le supplice; au bas était écrit le motif de la condamnation. Le supplice en effigie n'avait lieu qu'en cas de condamnation capitale. On so borne aujourd'hui à afficher l'arrêt de condamnation des contumaces. — On se servait aussi d'effigie dans les funérailles. Ainsi, en 1584, l'effigie du duc d'Anjou, frère de Henri III, fut exposée en pompe dans ses funérailles. On remarqua qu'en 1588 l'effigie du duc de Joyeuse fut por tée, dans ses funérailles, honneur qui n'était dû qu'aux rois (de Thou, livre XC).

EFFOUAGE. — Impôt qui se payait par feu ou par famille.

EGARD. — Institution de l'ordre de Malte. On appelait égard un tribunal composé de huit chevaliers, et présidé par un délégué du grand maltre. Voy. les statuts de l'ordre de Malte publiés par Vertot à la suite de son histoire de cet ordre.

ÉGARDISE. — Ce terme s'employait dans quelques coutumes comme synonyme de jurande ou réunion des syndics d'une corporation.

EGARDS - MAITRES. — On appelait ainsi à Paris les maîtres choisis dans chaque métier pour inspecter les corporations.

ÉGIDIENS. — Monnaie frappée à Saint-Gilles en Languedoc par les comtes de Toulouse.

EGLISE. - On peut étudier l'Église et

les institutions ecclésiastiques sous plusieurs points de vue. Il a dejà été question des relations des deux puissances temporelle et spirituelle (voy. CLERCE) et du clerge regulier et seculier (voy. AB-BAYE, CARDINAUX, CHANOINES, CLERGE SECULIER ET RÉGULIER, CONCILES, etc.). On trouvera plus loin le detail des cerémonies du culte (voy. RITES ECCLÉ-SIASTIQUES ). Je ne parlerai ici que des monuments où se reunissent les fidèles. Les divers styles d'architecture ont été indiqués antérieurement (voy. ARCHITEC-TCRE), ainsi que l'origine des monuments calques sur la basilique romaine (voy. BASILIQUE); mais il importe de décrire les diverses parties de ces edifices, qui, au moyen age, étaient le principal théatre

de l'activité populaire. Les églises n'étaient pas seulement alors un lieu consacré à la prière. Les actes de vente, d'achat, de donation se passaient dans les temples et y étaient conservés; là étaient les archives vé-ritables de la cité. On y gardait quel-quefuis les foirs et les hiés. Théodulfe quesois les foins et les bies. Théodulfe, évêque d'Orléans, à l'époque de Charlele défend expressement. « Souvent, dit-il, nous voyons entasser dans les églises les blés et les foins; nous recommandons, et on doit observer avec soin de n'y garder que les vêtements ecclésiastiques, les vases sacrès et les livres. » C'était dans l'église que se rendait l'accusé assisté des douze conjurantes ou cojurateurs, qui venaient attester qu'il n'avait pu commettre le crime qu'on lui imputait; il prononçait sur l'autel le serment par lequel il attestait son innocence. Les épreuves judiciaires ou ordalie (voy. ORDALIE) étaient accompagnées de cérémonies religieuses et avaient quelquesois pour théatre l'église ou le parvis qui y conduisait. La politique se melait aussi aux ceremonies religieuses. Gontram s'adressait au peuple réuni dans l'église, et, après la lecture de l'Evangile, il conjurait les assistants de ne pas l'égorger comme ses frères et de lui laisser au moins le temps d'élever ses neveux. L'Eglise n'était pas toujours à l'abri des violences, si fréquentes aux époques barbares et féodales. Prétextat, archeveque de Rouen, fut égorgé au pied des autels par ordre de Frédégonde. « Le grand nombre de dispositions que les capitulaires contiennent contre ceux qui commettent des meurtres dans les églises attestent suffisamment la fréquence de ces meurtres » (Prolégomènes du cartulaire de Notre-Dame de Paris, par M. Guérard). « On allait encore à l'église, dit le meme auteur, pour y consulter les sorts

Sales of the Party of the Party

dans les livres saints; on y allait pour recouvrer la santé. Les malades et les infirmes s'y faisaient transporter et socvent y restaient plusieurs mois, livres diverses sortes de pratiques dont ils atendaient leur guerison; ils y passaient meme les nuits, » Qui ne sait le concourdes fidèles aux tombeaux des saints e leur empressement à se prosterner devant tous les nouveaux objets qu'en esposait à leur vénération? Amulon, archeveque de Lyon, reprochait, en 854, 8 des marchands de reliques d'avoir recours à l'imposture par esprit de cupidite. C'es pourquoi, dans son désir d'éclairer les ndèles, il leur conseillait « de rester dass leurs paroisses et de s'en tenir à leurs églises, aux lieux où ils avaient été baptises, où ils entendaient la messe, ot ils recevaient de leurs curés la pénitence de leurs fautes, des secours dans leurs maladies et la sépulture à leur mort. Quelquefois on célébrait des festins dans l'eglise. A Rouen, les jours de grande fète, les fidèles prenaient part dans l'eglise même à un repas donne par l'archevêque. Un concile d'Auxerre, tenu es 585, défendait les danses, les festins et les chants profanes dans les eglises Longtemps après cette époque, on y celébrait encore des mystères ou représentations dramatiques où le sacré se melait au profane et était souvent travesti. Jusqu'au xv° siècle, certaines fêtes chan-geaient l'église en théatre, et il fallut les efforts réiteres des conciles pour detruire ces usages. L'eglise était donc, au moyen âge, le lieu où l'activité du peuple se manifestait dans toute son énergie ; theitre et tribunal, lieu de prières et de plasir, dépôt des archives et des actes de la vie publique et privée, asile pour le malheur et quelquefois pour le crime, elle avait et devait avoir une immense popularité.

larité.

Les églises du moyen age trop longtemps dédaignées sont depuis environ
trente ans l'objet d'études approfondies
et d'une admiration quelquefois excessive. On y trouve un mélange de grandeur et de bizarrerie, un ensemble imposant et sublime, et des détails souvent
grotesques. Au pied de ces flèches qui
s'élancent dans les airs grimacent des
figures étranges, des animaux fantastiques, des monstres hideux. Quelquefois
ces sculptures murales sont d'une rare
perfection et d'une expression profondément religieuse. Ajoutez les vitraux
coloriés qui répandaient une mystérieuse obscurité, les peintures à fresque qui rappelaient aux yeux et à la
pensée les histoires de l'Ancien et du

Nouveau Testament, les voûtes azurées et semées d'étoiles d'or, et vous aurez une i dée de l'effet magique que produisaient ces monuments grandioses sur des populations dont la foi était sincère et fervente.

Les églises se composent de parties si nombreuses et si compliquées qu'il faudrait un traité complet d'archéologie pour ne rien negliger. Je me bornerai à caractériser les parties principales de ces éditices. L'exterieur comprend les porches, portails, contre-forts, clochers, tours et tourelles. L'intérieur, la nef, les collateraux ou bas côtes, le transsepts, le chœur et les chapelles. Les détails d'ornementation, colonnes, chapiteaux, rosaces, vitraux, rentrent dans cette classification générale. J'emprunterai beau-coup aux Instructions du comité des arts et monuments.

## EXTÉRIEUR DES ÉGLISES.

S Ier. Porche. - Le porche, dans sa forme primitive, se rattachait aux anciens rites religieux. Il formait une portion de l'église, ordinairement extérieure, destinée à mettre à l'abri des injures de l'air les catéchumènes et les pénitents, qui, dans les temps primitifs, restrieur, écurées de l'acceptable de l'acceptable. restaient separés de l'assemblée des fidèles. Lorsqu'on eut renonce à ces usages, les porches devinrent inutiles et furent supprimés dans la plupart des églises. Cependant on en trouve encore dans un certain nombre de monuments qui ont conservé des traces des rites anciens. Quelquefois le porche servait de tribunal. Dans ce cas, il était ordinaire-



la décoration desquelles il entrait pres-que toujours des figures de lions, commo on peut le voir dans le porche de Saint-Zénon à Vérone (fig. A). C'était ordinairement à la porte des églises que l'on rendait la justice au moyen age et que s'accomplissaient certains actes authentiques. De là la formule f'ait entre les lions. Quelquefois le porche-tribunal, au lieu d'être appuyé sur le portail, s'appuyait sur le porche religieux et constituait alors un véritable avant-porche. Le porche avait dans quelques églises un caractère militaire, et était construit en avant du portail pour en défendre au besoin l'entrée, et était ordinairement garni de mâchi-coulis et de créneaux (voy. CHATEAUX FORTS). Le porche-auvent était une construction légère placée en avant de l'une des entrées de l'église pour la désendre des injures de l'air. Enfin le porche de décoration, souvent fort orné et fort sailétait ajouté en avant du portail principal ou même de quelqu'une des portes latérales dans un simple but d'ornementation, lorsque la tradition du porche primitif était depuis longtemps perdue.

S II. Portails. - Les églises ont ordinairement plusieurs entrées ou portails. Le grand portail est généralement tourné vers le couchant et accompagné de deux portes ou portails secondaires. Il était aussi d'usage de ménager des por-tails latéraux placés aux extremités du transsepts qui sépare le chœur de la nef. Les portails ont une grande richesse d'ornementation dans l'architecture gothique. Ils sont surmontes de bas-reliefs qui représentent les scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, et chargés de sculptures où l'on trouve la vie entière du moyen age avec ses corporations, ses légendes, ses traditions profanes et reli-gieuses. Souvent dans la partie inférieure les diables grimacent, et au-dessus sont représentés les plus saints personnages de la Bible et de l'Evangile. La passion, la résurrection, le jugement dernier, la mort et l'assomption de la Vierge sont les sujets que les artistes du moyen age sculptaient de préférence sur les portails. Une rosace et des galeries ornées de statues de saints, de prophètes, de rois, d'évêques surmontent ordinaire-

ment le grand portail.

§ III. Plein cintre; ogive. — Le portait se caractérise principalement par l'arcade qui surmonte la porte. L'arcade romane est celle qui est engendrée par un seul arc de cercle; elle présente de ment soutenu par deux colonnes, dans nombreuses variétés. Elle est généralement semi-circulaire ou à plein cintre nements du portail, de même que l'ar-(fig. B).



(Fig. B.)

Quelquefois elle forme le fer à cheval, comme à Saint-Germain des Prés. L'arcade ogi-

vale ou ogive résulte de deux arcs au moins formant un angle à leur sommet. Elle est peut-être née de l'intersection des pleins cintres (fig. C). Elle est d'abord aiguë et combine quelquefois avec l'œil

de bœuf (fig. D). L'arcade

centres

flan-

d'arcs

rayon beaucoup plus court deux extrémités, ne parut

guère avant le

contre - cour bure est formée de deux arcs convexes places au-dessous de la ligne des

(fig. E). L'arcade en anse de panier, formée d'un arc surhaissė,

quée

d'un









(Fig. C.)

xvº siècle. (fig. F).

cade qui le surmonte, différent beaucoup suivant l'àge du monument. Au xie siècle, l'architecture romane charge les arcades des portails d'ornements tordus, ondules, chevronnés, guivrės.



contre-chevronnés ou rompus (fig. G'. Les méandres, les fleurons détaches



Fig. E.



(Fig. F.)

les pointes de diamant, les têtes de clou. S IV. Ornements du portail. - Les or- les rosettes, les becs d'oiseaux, les masques et autres objets toujours en relief,



(Fig. G.)

caracterisent encore cette époque (fig. H).



ments, les entrelacs , les ceaux, les

dessins courants, les feuillages . que le xine siècle porte à leur perfection (fig. I).

Le portail

et tons les

dont il est

chargé sont

ornements

Au xIIº siècle, arrivent les enroule-



couronnés par un fai-



(Fig. I.)

mes. Dans l'architecture romane, il suit

la ligne du toit et forme une construction en arète de hareng (opus spicatum). Quelquefois le couronnement est crénele. Aux époques postérieures, le couronnement du portail, est souvent forme par une balustrade ou chéneau.

V. Contre-forts. — Les contre-forts servent à soutenir les murailles des églises qui par leur élévation, leur étendue et le poids des voûtes ont besoin d'être étayées. Dans les anciennes églises romanes, les contre-forts ne sont que

des colonnes on pilastres plus ou moins evgages dans la muraille (fig. J).



(Fig. J.)

L'architecture ogivale, plus élancée et plus hardie que l'architecture romane, eut besoin de multiplier les contre-forts. C'est alors qu'on voit les arcs-boutants s'ajouter au contre-fort proprement dit et former des arcades tantôt massives, tantôt élégantes, qui viennent s'appuyer aux murailles pour résister à la poussée des voûtes. Les contre-forts et arcs-boutants furent, aux xiiie et xive siècles, un des principaux ornements de l'architecture ogivale. Ils se terminèrent par de légers clochetons, et par des édicules avec ou sans statue (fig. K).

Cette ornementation brillante, qui contribua si puissamment à donner un caractère de hardiesse et de légèreté à l'architecture ogivale, disparut à l'époque de la renaissance, et fit place d'abord aux ornements capricieux du xvie siècle, puis aux conseles renversées et aux autres appuis empruntés à l'architecture italienne.

S VI. Clochers; tours; tourelles; cloches. - Les clochers, tours et tourelles ont été ajoutés par le christianisme à la basilique romaine. Les clochers les



(Fig. K.)

plus anciens sont des tours rondes, isolées de l'église. Dans la suite ils se dé-



(Fig. L.)

coupèrent en flèches hardies et s'élancèrent dans les airs. Ils ne servaient pas seulement à contenir les cloches, ils

signalaient encore de loin les monuments religieux. Le clocher principal est ordinairement place au point d'intersection de la nef, des transsepts et du chœur. Quelques églises ont trois tours, la principale au centre, et deux secondaires aux côtés du grand portail. Il y en a quelquefois un plus grand nombre dans les églises épiscopales ou abbatiales Lorsque les clochers se terminent en terrasse on les appelle tours; flèches, quand ils sont surmontés d'un toit aigu (fig. L.) ; dome, quand le toit s'arrondit en segment sphérique ou en pyramide curviligne. On trouve encore, surtout dans les campagnes, le clocher à deux ou quatre pignons; qui se termine par un toit (tig. M).

Les tours renferment ordinairement cloches qui servent appeler les fideles à l'eglise et qui. par leurs sons lents ou précipites, joyeux ou lugu-





(Fig. M.)

caractère même des cérémonies. Les cathédrales ont ordinairement une cloche appelée bourdon à cause de sa vibration puissante. L'église a donné une grande importance aux cloches qui sont comme la voix du temple.

Les tourelles reproduisent, avec des proportions moins grandes, les divers caractères des tours et clochers. Les formes élancées, les dentelures de pierre qui ornent l'édifice, les animaux gigan-tesques qui couvrent les tours et les galeries, tout cet ensemble grandiose, ces détails artistement travaillés donnent aux églises du moyen âge un caractère de majesté et en même temps d'originalité que les écrivains modernes ent reconnu et justement admiré.

### II. INTÉRIEUR DES ÉGLISES.

L'intérieur des églises présente le même melange de grandeur dans l'ensemble et de délicatesse dans les détails. L'aspect général de ces voûtes hardies, de cette forêt de colonnes, de ces ogives éclairées par un demi-jour, inspire un sentiment de respect et presque de terreur religieuse.

S Ier. Nef; colonnes; piliers. — La nef Ou vaisseau principal s'appuie sur une double rangée de colonnes qui tantòt sent d'un seul fut gigantesque, tantòt formées d'une réunion de colonnettes, et qui en général unissent l'élégance à la force, la beauté à la grandeur. Les piliers n'ont ce caractère que dans les églises ogivales. Les églises romanes reposent d'ordinaire sur de lourds piliers dont les chapiteaux sont ornés de sculptures bizarres (fig. N) ou de larges feuilles (fig. O). La base





(Fig. N.)

(Fig. 0.)

du pilier est quelquefois formée par des figures d'hommes ou d'animaux. Les chapiteaux des colonnes présentent dans les èglises de style ogival l'imitation des feuilles indigènes. On y trouve le lierre, la vigne vierge, la vigne ordinaire (fig. P.).



(Fig. 1.)

le nénufar, etc. La rose est employée avec prédilection dans les églises consacrées à la Vierge.

§ II. Pendentifs. — La voûte de la nef est ornée, au xve siècle, de pendentifs qui ont d'abord un aspect gracieux; mais qui se surchargent d'ornements vers la fin du moyen âge et au commencement du xvie siècle. La chapelle de Henri VII à Westminster est un des types les plus remarquables de cette ornementation luxuriante et maniérée qui annonce la décadence de l'architecture ogivale (fig. Q).

§ III. Travées: collatéraux ou bas côlés.

— Les colonnes qui longent la nef sont surmontées, dans la plupart des églises ogivales, d'une galerie ornée de balustrades qu'on appelle travée. Des deux côtés de la nef s'étendent des nefs moins élevées nommées collatéraux ou bas

côtés.

Les collateraux sont parallèles à la net principale, sur laquelle ils s'appuient et dont ils ne sont separes que par des piliers ou colonnes. Les collateraux sont quelquefois doubles, c'est-à-dire partagés en deux dans le sens de leur longueur par un rang de piliers ou colonnes intermediaires, qui souvent aussi sont pour vus de galeries supérieures, qui en doublent l'étendue. Dans le principe, les collatéraux se terminaient brusquement à leur point de jonction avec la naissance de l'abside (voy. ce mot). Au xiie siècle, on les prolongea au delà du sanctuaire, on ils prirent le nom de pourtour du chœur, et on y sjouta une série de chapelles correspondantes à chacune des tra-

§ IV. Transsepts; croix; croisée; croisillons. - Les transsepts sont une construction transversale à la nef et aux collatéraux, et placée aux deux côtés de leur extremité voisine du chœur. Les architectes chrétiens, en empruntant cette disposition à la basilique primitive, lui donnérent la forme de croix. De là les noms de croix, croisée ou croisillons que l'on a encore appliqués à cette partie de l'église. On y a place des autels secondaires; et leurs absides (voy. ce mot) sont souvent mieux caractérisées et de plus grande dimension que celles des collatéraux. Les transsepts sont répétés deux fois dans quelques églises et figurent alors une croix double, qu'on appelle croix de Lorraine ou croix archiepiscopale. L'église forme une croix grecque, lorsque la nef, les transsepts et le chœur ont la même dimension; elle représente une croix latine, lorsque la nef est plus longue; c'est l'usage ordinaire.

§ V. Chœur. - Le chœur ou partie de l'église spécialement réservée au clergé est placée entre les transsepts et le sanctuaire ou abside. Dans l'origine, les clercs inférieurs occupaient seuls le chœur; le haut clergé siègeait dans l'abside. La clòture, qui ferme l'enceinte du chœur, porte le nom de cancel ou chancel, que l'on a quelquefois étendu, mais abusivement, à l'espace même entouré par cette clòture. Du côte de la nef, le chœur se termine par le jubé, tribune où l'Évangile est lu aux fêtes solennelles et qui remplace les ambons (voy. BASILIQUE) des églises primitives. Cette tribune ne remonte pas à une époque fort ancienne : elle a été élevée pour donner une certaine publicité à la lecture de l'Evangile, tandis que la cloture du chœur environnait de mystère les autres cérémonies du culte divin.

§ VI. Fenêtres; rosaces. - Les fenêtres ont varié de forme suivant les phases de l'architecture. Arrondies en plein cintre à l'époque romane (voy. fig. B), elles



(Fig. Q.)

prennent la forme ogivale au xue siècle (voy. fig. D). Au xue siècle la tenètre devient rayonnante (fig. It), et flamboyante au xue (fig. S). On remarque les mêmes changements dans les rosaces. La rosace romane présente dejà les nervures en pierre [ou meneaux qui ¿sont disposés en roue (fig. T). Dans le style

flan.boyant, les mencaux produisent des réseaux d'une forme beaucoup plus élégante et plus variée.

La sacristie est moins une partie intégrante qu'une dépendance de l'église. Elle a presque toujours été ajoutée après coup aux églises romanes et gothiques Yoy, pour les détails le Cours d'archéoZogie religieuse par M. de Caumont et les Instructions du comité historique des arts et monuments.



(Fig. R.)



(Fig. S.)

ÉGLILE ( cour d' ). -Juridiction ecclésiastique: Voy. OF-FICIALITÉ.

EGLISE GALLICANE. L'Eglise de France ou Eglise galli cane a conservé , mêmo temis que la doctrine orthodoxe, certai-nes libertés nes qui ont été défendus

par les théologiens les plus

illustres et surtout par Bossuet. Voy. Li-BERTES DE L'ÉGLISE GALLICANE.

ÉGLISES DU DÉSERT. — Assemblées des protestants dans des lieux solitaires après la révocation de l'édit de Nantes. VOY. PROTESTANTS.

ÉGLOGAIRE. - On appelait autrefois églogaire ou éclogaire un auteur qui faisait un choix de morceaux empruntés à différents écrivains.

ÉGLOGUE. - Poésie pastorale. Voy. POÉSIE.

EGOUTS. - Canaux souterrains destinés à faire écouler les eaux et les immondices d'une ville. Les égouts de Rome sont justement célèbres. Paris a aussi sa ville souterraine composée de vastes canaux qui portent à la Seine les immondices de cette cité. C'est surtout depuis trente ans qu'une meilleure disposition des égouts a délivré Paris des eaux croupissantes et de la fange d'où lui était venu, dit-on, son nom primitif (Lutetia, a luto).

EGUILLETTES. - Ce mot, qui s'écrivait aussi aiguillettes, indiquait autrefois un signe distinctif que les femmes de mauvaise vie étaient condamnées à porter sur l'épaule. « On vouloit, dit Pasquier, qu'elles eussent un signal entre elles pour les distinguer et les reconnoître d'avec le reste des prudes, qui fut de porter une équillette sur l'épaule : coutume que j'ai vu encore se pratiquer à Toulouse; d'où est venu entre nous ce proverbe : qu'une femme court l'éguillette, pour exprimer qu'elle se prostitue. » ( Recherches de la France, chap. XXXV.)



EGYPTIENS. - On désignait aux xve et xvie siècles, par le nom d'Egyptiens les vagabonds qu'on appelait aussi Bohémiens et Bohèmes. Vov. Bonèmes.

ELECTEUR (Grand). - La dignité de grand électeur était une des six grandes dignités de l'empire français organise par Napoléon. Voy. Officiers (Grands) DE LA COURONNE.

ÉLECTEURS. - Dans l'ancienne monarchie chaque ordre procédait séparément aux élections pour les assemblées nationa-

les. Le clergé, la noblesse, et le tiers état nommaient leurs députés. Les élections de 1789 se firentencore par ordre; mais le tiers etat obtint la double représentation, c'est-à-dire qu'il devait avoir seul autant de députés que la noblesse et le clergé réunis. Les élections du tiers état étaient alors à deux degrés. Pour avoir droit de prendre part aux assemblées primaires, il suffisait d'être majeur, domicilié et inscrit au rôle des contributions. Les assemblées primaires nommaient les électeurs qui formaient un véritable corps politique. Les électeurs rédigeaient à cette époque des cahiers qui étaient pour les deputés des mandats impératifs. Les électeurs de 1789 s'assemblérent à l'hôtel de ville de Paris, où ils rédigèrent leurs cahiers, s'occupérent des approvisionnements, secondèrent le mouvement qui aboutit à la prise de la Bastille, organisèrent la garde nationale, et instituèrent un comité permanent chargé de l'admi-nistration de la ville. Les électeurs travaillèrent aussi à la constitution de la municipalité de Paris. Mais cette assemblée ne tarda pas à être débordée par les passions démagogiques, et elle résigna ses pouvoirs.

Les électeurs se sont bornés depuis cette époque à la nomination des représentants. Les conditions électorales ont varié suivant les diverses constitutions. La plupart ont imposé un cens plus ou moins élevé. La constitution de 1791 exigeait du citoyen actif, ou électeur, qu'il payat une contribution directe, au moins égale à la valeur de trois journées de travail, qu'il fût agé de vingt-cinq ans, domicilié dans la ville ou le canton détermine par la loi, et qu'il ne fut point en état de domesticité. Elle établissait en même temps deux catégories d'électeurs : 1º les assemblées primaires qui nommaient les électeurs; 2º les assemblées électorales qui nommaient les membres de l'assemblée législative. La constitution de 1793 abolitles deux degrés d'élection et les conditions de cens; elle n'exigea que l'àge de vingt et un ans. Les électeurs devaient nommer un député en raison de quarante mille individus. Les assemblées primaires nommaient directement les députés, et indirectement les administrateurs; elles déléguaient à des citoyens qu'elles choisissaient la nomination des administrateurs, arbitres publics, juges, etc. La constitution de l'an III (22 août 1795) rétablit les élections à deux degrés : les assemblées primaires nommant les électeurs, et les électeurs nommant les députes. Elle exigea des électeurs primaires vingt et un ans, et une année de domicile; des électeurs du second degré, vircinq ans et certaines conditions de cer Depuis cette époque, toutes les constituions reproduisirent les conditions cens plus ou moins modifiées, jusqu'a constitution de 1848, qui proclama lesfrage universel et n'exigea aucun ce pour être électeur. La loi électeu du 31 mai 1851, ne rétablit pas le crédectoral; elle se borna à exiger des caditions de domicile et de moralité. L'econstitution de 1852 a également serpriné le cens, et reconnu le droit er toral de tout Français àgé de vingt et ans, et jouissant des droits civils.

ÉLECTEURS DE L'EMPIRE. — L'ex pire d'Allemagne avait primitivement se. electeurs; il en eut plus tard huit et met neuf; ils étaient considérés comme soi verains. On trouve dans les lettres his riques de Pellisson des détails sur letquette qui était observée à leur est dans la cour de France. Lorsque Louis XI traversa, en 1672, les États de l'électet de Cologne, l'électeur dina avec lui. :roi était seul au haut bout d'une longtable; il avait à sa droite Monsieur et. sa gauche l'électeur de Cologne, l'un « l'autre sur des sieges pliants (Lettre historiques de Pellisson, t. I, p. 120-121. Le roi ayant visité une des églises de l'électorat, l'archevêque-électeur vint recevoir à la porte et lui présenter croix à baiser et l'eau bénite; il ne portait point le costume épiscopal, mais des bottes et un justaucorps (ibid., p. 119).

ELECTION. - On appelait autrefois élection, une circonscription financière soumise à la juridiction des élus. Ces magistrats dataient des célèbres états généraux de 1356. L'assemblée des étals voulant régler elle-même la perception et l'emploi des deniers publics, nomma des commissaires généraux pour faire la répartition de l'impôt dans les provinces, et en surveiller la perception. « Seront levés l'aide et les subsides, dit l'ordonnance du 12 mars 1355 (1356), par les députés des trois états, en chacun pays.» Les commissaires nommés par les états pouvaient établir des sous-commissaires chargés de la même mission, dans les localités moins importantes. Ces souscommissaires s'appelèrent élus à cause de leur origine, et la circonscription soumise à leur autorité se nomma élection. Charles V conserva les noms tout en changeant le caractère des fonctionnaires. Dès 1367, il les soumit à des inspecteurs nommés par le roi (Ordonnances, V, 18). Enfin, en 1372, il les transforma en fonctionnaires royaux. Au lieu

de magistrats élus par une assemblée nationale, il eut des délégués royaux constitués en tribunal, et chargés de répartir certains impôts et de juger les procès qui

s'élevaient à cette occasion,

La juridiction des elus se maintint jusqu'à la révolution; ils connaissaient de l'assiette des tailles, aides et autres impositions et levées des deniers royaux, ainsi que des cinq grosses fermes. Mais les domaines, droits domaniaux, gabelles, n'étaient pas de leur compétence. L'élection de Paris était composée d'un premier président, d'un lientenant, d'un assesseur, de vingt conseillers élus, d'un avocat et d'un procureur du roi, d'un substitut, d'un greffier, d'un premier huissier, de trois huissiers audienciers, de huit procureurs des tailles, de huit huissiers, et de huit receveurs des tailles. Le siège de cette juridiction était dans la cour du palais. Il y avait, en tout, cent soixante-dix-neuf elections; on en trouvera le tableau à l'article Généralité.

ÉLECTION DES ÉVÉQUES. — Les évêques étaient élus primitivement par l'assemblée des fidèles et approuvés par les rois. Voy. CLERGÉ et ÉVÉQUES.

ÉLECTION DES ROIS. - On a beaucoup discuté pour savoir si la royauté était primitivement élective chez les Francs. Vertot a écrit sur cette question controversée une dissertation qui a été insérée dans le t. IV, p. 672, des Mémoires de l'Académie des inscriptions et belleslettres. Il y expose une opinion qui parait vraisemblable et qui est appuyée sur un grand nombre de textes: savoir que la royauté était héréditaire chez les Francs dans une seule famille; mais que les guerriers francs pouvaient s'attacher aux membres de cette famille qu'ils préféraient. Ainsi s'expliquent les partages de l'empire franc. On voit même dans Grégoire de Tours, un guerrier nommé Mundéric se faire proclamer roi comme parent des Mérovingiens et se faire suivre en cette qualité par des troupes de paysans. Aux objections et aux reproches qu'on lui adresse, il repond : « Le trône m'appartient aussi bien qu'à Thierry. » (Mihi solium regni debetur ut illi.) Les formes adoptées pour la proclamation des rois rappelaient l'election primitive; ils étaient placés sur un pavois ou bouclier et promenés dans le camp au milieu des acclamations des Francs. Les formules de Marculfe fournissent une nouvelle preuve de cette espèce d'élection. « Nous avons ordonné, du consentement des grands (cum consensu procerum nostrorum), que notre glorieux fils fût associé au pouvoir

royal. » Les acclamations usitées au sacre des rois étaient un souvenir de ces élections des rois francs. D'après le procès-verbal du sacre de Philippe le (23 mai 1059), « les chevaliers et le peuple, les grands et les petits s'écrièrent par trois fois d'une voix unanime: Nous approuvons, nous voulons qu'il en soit ainsi. »

ÉLECTIONS POLITIQUES. - Voy. ÉLEC-TEURS.

ÉLOGES ACADÉMIQUES. - L'usage des éloges académiques date du xviie siècle. Mais à cette époque il n'y avait que deux éloges qui revenaient dans chaque discours de récipiendaire : l'éloge du roi et celui du cardinal de Richelieu, fondateur de l'Académie française. Au xviii siècle, on y ajouta l'éloge de l'académicien que l'on remplaçait. Dans le même temps, l'usage de retracer la vie et les travaux de chaque académicien fournit à quelques secrétaires perpétuels une occasion d'exercer un talent, dont le gout, la délicatesse, la variété des connaissances, la juste mesure dans l'éloge devaient être les principales qualités. Fontenelle et d'Alembert en donnèrent des modèles, De nos jours, M. Mignet, dans les éloges des membres de l'Académie des sciences morales, a élevé l'eloge académique à la hauteur de brillantes et solides appréciations littéraires, historiques, morales et scientifiques.

Ce fut encore au xviiie siècle que s'introduisit l'usage de proposer, pour sujet du prix d'éloquence que décerne l'Académie française, l'éloge d'un personnage remarquable par son mérite littéraire ou par tout autre genre de superiorité. Thomas, La Harpe, Chamfort et plus tard M. Videmain brillèrent dans ces concours académiques qui inaugurèrent avec de ce genre, où l'élégance du style et l'élévation des pensées ne peuvent pas toujours compenser la monotonie des formes et la prétention de la phrase, l'ont fait presque abandonner depuis un certain nombre d'années. L'Académie française ne propose plus que rarement des éloges; elle les remplace souvent par des travaux littéraires et historiques qui demandent une appréciation plus large, plus forte, et surtout plus impartiale des hommes et des événements.

ÉLOGES FUNÉBRES. — Voy. ORAISONS FUNÉBRES.

ELOQUENCE. — L'éloquence a exercé à toutes les époques une si grande influence sur les institutions de la France qu'il est nécessaire d'en parler dans un

Dictionnaire des Institutions. Si l'on entend par éloquence la puissance d'être fortement ému et de communiquer son émotion par la parole, on conçoit que l'éloquence a pu se rencontrer à toutes les époques; mais elle n'a son développement complet que dans les siècles où la langue est complétement formée. On doit donc distinguer deux époques principales dans l'histoire de l'éloquence française : 1º l'époque où l'orateur ne dispose pas encore d'une langue arrêtée dans ses formes et où les plus beaux mouvements de l'éloquence ne sont qu'imparfaitement exprimés ; 2º l'époque où la langue dans toute sa purete, se prête à tous les développements de l'art oratoire. Ce second age de l'éloquence se place pour la France aux xvne et xvnne siècles; il appartient plutôt à l'histoire littéraire qn'à l'histoire politique. Il importe surtout dans ce Dictionnaire d'insister sur l'éloquence politique au moyen age. L'Histoire de l'éloquence française, par M. Gérusez, fournit sur ce sujet de curieux

documents dont je ferai usage. Pendant longtemps l'éloquence a été en France tout ecclésiastique. C'était au nom de Dieu que Pierre l'Ermite et Urbain II appelaient les chrétiens à la croisade; saint Bernard devait à l'autorité religieuse de sa vie et à l'étude des Ecritures cette puissante éloquence qui faisait craindre aux mères et aux épouses de voir leurs enfants et leurs maris entraînés par la voix de l'orateur sacré. L'éloquence politique ne se sépara de l'éloquence religieuse, et ne prit quelque essor qu'à l'époque où le gouvernement commença à échapper au clergé, c'est-àdire sous le règne de Philippe le Bel. C'est en effet vers ce temps que se placent les premiers monuments de l'éloquence po-litique. Elle est encore bien grossière; mais dejà elle interesse l'histoire. On est tenté de reconnaitre la main de Pierre Flotte ou de Guillaume de Nogaret dans la réponse qu'un des légistes de Philippe le Bel opposa aux prétentions de Boniface VIII. « Avant qu'il y eut des clercs , dit cette réponse, le roi de France avait la garde de son royanme; il pouvait rendre des décrets, prendre des précautions contre les embûches de ses ennemis, et enlever à ses adversaires les moyens de compromettre le roi et le royaume luimême; c'est pour cela que le roi qui règne maintenant a empêché de faire sortir du royaume les chevaux, les armes, l'argent et toute autre ressource semblable, de peur que les armes ne tombassent entre les mains des méchants et

ne fusssent employées contre la France.»

L'auteur demande ensuite : « Est-ce pour les clercs seuls que je Christ est mort et qu'il est ressuscité? non. N'v a-t-il que les clercs seuls qui aient faveur auprès du Seigneur et gloire dans l'autre monde? non, mille fois non. Aucune difference n'est établie entre ceux qui croient, entre ceux qui font le bien par foi et par charité; tous ils ont devant eux la récompense éternelle. » « Vous empêchez, dit-il ailleurs, vous vicaires de Jésus-Christ, de payer le tribut à César; vous frappez d'anathème les clercs qui voudraient servir l'autorité civile; mais vous ne les empêchez pas de donner à des histrions tout l'argent qu'ils demandent, de négliger les pauvres et de faire des dépenses excessives en robes, chevaux, repas et dans toutes les autres pompes du siècle. » Outre l'intérêt historique qui s'attache à ce morceau, il y a une certaine force oratoire dans les dernières phrases.

Il y eut, au xive siècle, une circon-stance où l'éloquence politique dut avoir un intérêt puissant; ce fut lorsque les états généraux de la langue d'oil entreprirent la réforme du royaume pendant la captivité du roi Jean (1356). Dans leur manifeste, les états exposent tous les motifs qui doivent donner plus d'autorité à leurs paroles. « Il est bien à noter, disent-ils, quels sont ceux qui donnent conseil; ce sont ceux qui ont tout leur honneur et le leur (leur bien) au royaume de France; gens de conscience, de grande hautesse, de grande sapience et fidélité, de divers pays du royaume. Il est fait mention que depuis que ces guerres commencerent, il n'y eut si grande quantité de prélats, d'abbés, de nobles. de gens des bonnes villes de la langue d'oil, comme il y a eu à cette fois, ni autant de sages hommes; car les plus sages de tous les pays y ont été envoyés et tous ont été d'accord, et par ce peut-on clairement voir et juger que ceux qui ont gouverné, qui sement et font semer par leurs amis, que ce conseil a été donné par envie, par vieille haine et par ambition d'avoir les offices, ont mal fait et contre vérité; car chacun peut savoir la prud'hommie et loyauté qui est en si grand nombre de gens et tous de si grande autorité, et en vérité ils croient fermement que M. le duc (le dauphin ) a toute sureté et confiance de leur bien et loyanté. »

Dans les troubles qui ensanglantèrent les premières années du xv siècle, les maisons de Bourgogne et d'Orléans appelèrent au secours de leur parti l'éloquence des cleres. A l'occasion du meurtre de Louis d'Orléans (1407), Jean Peiti soutint la détestable doctrine du meurtre politique. Il prétendit qu'on pouvait tuer les conseillers d'un roi quand ils le portaient au mal. «Si le roi, dit-il, ne peut agir librement, alors il faudra, non plus se soumettre à la lettre de la loi, mais à son esprit, et cet esprit est, qu'avant tout, il faut le défendre. Je regarde les lois dessus dites, qui me défendent port d'armes sans licence de mon dit roi généralement et qui me défendent que je ne prenne l'autorité d'occire aucun; que dois-je faire pour garder le sens littéral d'icelles lois? Dois-je laisser mon dit roi en si grand péril de mort? nenny. Ains (mais) dois défendre mon dit roi et occire le tyran, et pour ce je ne dois pas être puni, mais guerdonné (récom-pensé), car je fais œuvre méritoire et ne tends qu'à bonne fin, c'est à savoir à la fin pourquoi icelles lois furent faites, Et pour ce dit monseigneur saint Paul : Littera occidit; charitas autem ædificat. (La lettre tue, la charité au contraire vivifie.) »

Gerson, qui attaqua Jean Petit et fit condamner sa doctrine, ne parle que d'après l'impulsion de son cœur. Un autre orateur, l'abbé de Cérisi, fut opposé par la famille d'Orléans à la faction de Bourgogne : « Hélas! s'écrie cet orateur, ce serait peu de bien et heureuseté être fils et frère du roi, si cette mort si cruelle était mise en oubli sans réparation, attendu que celui qui le fit occire le devait aimer comme son frère, car en la sainte Ecriture, les neveux et cougermains sont appelés frères, comme il appert, au livre de la Genèse, d'Abraham qui dit à Loth son neveu : Qu'il n'y ait pas de différend entre toi et moi; car nous sommes frères. » Puis vient une comparaison du duc de Bour-gogne avec Cain : « Car ainsi que Cain mu par envie occit son frère, pour ce que notre Seigneur avait reçu ses dons et sacrifices, et il n'avait point les siens regardé, et pour ce il machina en son cœur comment il pourrait occire son frère, en telle manière notre partie adverse, c'est à savoir le duc de Bourgogne, mû par envie de ce que mondit seigneur d'Orleans était agreable au roi, machina en son cœur sa mort, et finalement le fit cruellement et traîtreusement occire. »

S'il s'agissait ici de cette éloquence qui est renfermée dans un trait, et qui s'échappe de l'âme pour aller à l'âme, nous n'oublierions pas Jeanne d'Arc et les admirables réponses qu'elle opposait à ses juges; mais nous cherchons surnout l'éloquence politique. Le Quadriloge d'Alain Chartier en fournit quelques

-

exemples. L'auteur présente dans cet ouvrage la France affligée et s'adressant à ses propres enfants dont elle a cruelle ment à souffrir : « O hommes, s'écriet-elle, hommes fourvoyes du chemin de bonne connaissance, féminins de cou-rage et de mœurs, lointains de vertus, forlignés de la constance de vos pères, qui pour délicieusement vivre choisissez à mourir sans honneur, quelle mu-sardie ou chetiveté de cœur vous tient les mains ployées et les volontés abattues? » La patrie se plaint de l'ingrati-tude et de l'égoïsme des Français : « Dure chose est à moi, que ainsi me convient plaindre; mais plus dure et de moindre reconfort, que vous qui me devez sontenir, défendre et relever, êtes adversaires de ma prospérité. Mes anciens ennemis me guerroient en dehors par feu et de glaive, et vous en dedans me guerroyez par vos convoitises et mauvaises ambitions. Les naturels ennemis quièrent (cherchent) me ôter la liberté, pour me tenir en leur misérable subjection, et vous m'asservissez à l'usage de vos désordres et làchetés, en cuident (croyant) demeurer délivrés des dangers et périls de ma fortune. »

L'éloquence politique a besoin de li-berte; étouffée par le despotisme de Louis XI et de ses successeurs, elle ne reparaît qu'à l'époque des guerres de religion. Le chancelier de L'Hôpital et quelques autres magistrats, belles ames, dit Montaigne, frappées à l'antique marque, exprimèrent des sentiments élevés, auxquels il ne manque qu'un style plus pur. L'Hôpital recommandait la tolérance: " Qu'est il besoin de tant de bûchers et de tortures? garnis de vertus et munis de bonnes mœurs, résistez à l'hérésie. » Ce grand magistrat faisait avec autorité l'eloge des états généraux : « Sire, di-sait-il à Charles IX, n'écoutez pas ceux qui prétendent qu'il n'est point de la dignité royale de convoquer les états. Qu'y a-t-il de plus digne d'un roi que de donner à tous ses sujets permission d'exposer leurs plaintes en liberté, publiquement et en un lieu où ne puissent se glisser l'artifice et l'imposture? Dans ces assemblées les souverains sont instruits de leurs devoirs; on les engage à diminuer les anciennes impositions ou à n'en pas mettre de nouvelles, à retrancher ces dépensus superflues qui ruinent l'Etat, à n'élever à l'épiscopat et autres dignités ecclésiastiques que des sujets dignes de les remplir : devoirs négligés aujourd'hui, parce que les rois ne voient et n'entendent que par les oreilles d'autrui. » Le même magistrat s'élevait jusqu'à l'éloquence lorsque faisant allusion à ses ennemis qui s'irritaient de sa sagesse et de sa modération et aspiraient au moment où ils seraient délivrés de cet autre Caton le censeur, comme l'appelait Brantôme, il s'exprimait ainsi: « Je sais bien que j'aurai beau dire; je ne désarmerai pas la haine de ceux que ma vieillesse ennuie. Je leur pardonnerais d'être si impatients, s'ils devaient gagner au change; mais quand je regarde tout autour de moi, je serais bien tenté de leur répondre, comme un bon vieil homme d'évêque qui portait comme moi une longue barbe blanche et qui la montrant disait: Quand cette neige sera fondus il ai va ura plus cut de la houe.

fondue, il n'y aura plus que de la boue. » Malheureusement l'éloquence du barreau, comme celle de la chaire, était presque toujours gâtée à cette époque par une érudition pédantesque. « Procu-reurs, disait Achille de Harlay dans une de ses mercuriales, Homère vous ap-prendra votre devoir dans son Odyssée au livre II, et Eustathe, en son commentaire, vous dira comment vous devez vous conduire avec vos clients, » Je n'insisterai pas sur l'éloquence de la chaire à l'époque de la Ligue, Triste mélange de licence et de bouffonnerie, elle n'était que la parodie de l'éloquence sacrée. Si l'on veut trouver l'éloquence à cette époque, il faut la chercher dans les ouvrages de Montaigne et de La Boétie. C'est la que l'on admire ces braves formes de s'exprimer si vives et si pro-fondes, pour me servir des paroles de Montaigne. Veut-il caractériser l'énergie de l'homme de cœur, Montaigne le montre qui « tombe obstiné en son courage; qui, pour quelque danger de la mort voisine, ne relache aucun point de son assurance; regarde encore, en rendant l'ame, son ennemi d'une vue ferme et dédaigneuse; est battu, non pas de nous, mais de la fortune; est tué sans être vaincu. » Avec quelle vive éloquence il exalte la gloire des guerriers qui se sacrifient pour leur patrie! Le lieu commun disparaît devant ce tour ingénieux : « Il y a des pertes triomphantes à l'envi des victoires, et ces quatre victoires, sœurs de Salamine, de Platée, de Mycale et de Sicile, n'osèreut opposer toute leur gloire ensemble à la gloire de la décontiture du roi Léonidas et des siens au pas des Thermopyles. »

L'éloquence politique reparaît dans la Satire Ménippée, surtout dans la harangue d'Aubray, orateur du tiers état. Il trace en la terminant un tableau énergique du misérable état de sa patrie. « O France! s'écrie-t-il, Paris, qui n'est

plus Paris, mais une véritable caverne de hètes farouches, asile des meurtriers et d'assassins étrangers, ne veux-tu plus te souvenir de ta dignité? te guérir de cette frénésie, qui, pour un roi legitime, t'a donné cinquante tyrans? te voila aux fers de l'inquisition d'Espagne, plus intolérable mille fois pour les Français ne's libres que toutes les morts ne le seraient pour les Espagnols. Tu endures qu'on pille tes maisons, qu'on te rançonne jusqu'au sang, qu'on massacre tes magistrats. Tu le vois et tu l'endures! tu le vois et tu l'endures! tu le vois et tu l'endures! tu le vois et déjà du nerf et de l'éclat.

Les états généraux de 1614 fournirent

aux orateurs politiques une occasion de

faire briller leurs talents. On y remarqua Miron, prévôt des marchands de Paris, et Savaron, député de Clermont; mais il y eut plutôt des pensées généreuses et des vues fécondes qu'une véritable éloquence dans les discours prononcés par ces orateurs. Détournée pour longtemps de la politique par le triomphe du pouvoir absolu, l'éloquence se réfugia dans la chaire chrétienne où elle prit tout son essor dans la seconde moitié du xviie siècle. Les grands orateurs religieux de cette époque furent précèdés par des écrivains moins connus qui eurent l'utile mission d'épurer la langue, et d'en faire un instrument flexible et harmonieux. Balzac est un de ceux qui y ont le plus contribué. Il a lui-même défini l'éloquence dans un style qui prouve que la langue française était déjà formée. « L'éloquence, dit-il, ce rare privilége que les dieux ont accorde aux hommes, comme un rayon de leur divinité, ne devrait jamais être employée que pour protéger l'innocence ou pour immortaliser la vertu. Ceux qui ont fait une déesse de la persuasion n'avaient pas dessein de la rendre esclave du caprice des hommes; ils savaient que l'éloquence est un don du ciel qui ne doit jamais être profané. Le pouvoir qu'elle a d'exciter ou d'apaiser les passions les plus violentes, d'émousser les cœurs les plus endurcis, ne lui a pas été donné pour s'en servir avec injustice. Au contraire, c'est elle que les dieux ont choisie pour montrer au monde la justice dans tout son éclat, et pour lui donner de l'autorité. C'est l'eloquence

qui, malgre le temps et la vicissitude des

choses, conserve la mémoire des belles

actions; c'est elle qui, malgre la destruc-

tion des royaumes et des empires, per-

petue le souvenir des rois et des empe-

reurs et fait voir encore à la terre une

image de leur vertu, lorsque leurs cen-

dres ne sont plus dans leurs tombeana

et que leurs royaumes mêmes ont changé de nom. »

Je n'ai pas à parler des orateurs religieux du xvne siècle, des Bossuet, des Bourdaloue, des Fléchier, des Massillon. Tout le monde connaît leurs œuvres et cette hauteur divine à laquelle ils portèrent l'éloquence de la chaire. L'éloquence du barreau resta bien inférieure. Malgré les efforts de Patru, de d'Ablancourt et même du chancelier d'Aguesseau, elle ne s'eleva guère au-dessus de la médiocrité. L'éloquence politique ne reparut en France qu'à l'époque de la révolution. Mirabeau, Barnave, Vergniaud et beaucoup d'autres furent des orateurs politiques éminents; ils eurent le pouvoir de passionner et d'entraîner les assemblées ; mais il est rare que leurs discours sou-tiennent à la lecture la réputation que le succès politique leur avait conquise; il est rare que la pureté et la beaute du style s'y trouvent réunis à la profondeur et à l'élévation des pensées. Nous avons déjà parle (voy. Eloges academiques), d'un autre genre d'éloquence, qui s'est sur-tout fait remarquer par la finesse des pensées et l'élégance du siyle. Il suffit ici d'indiquer ces questions qui sont traitées avec developpement dans toutes les histoires littéraires.

ELOQUENCE (Chaire d'). — Il existe des chaires d'éloquence latine et française dans les facultés de lettres. Voy. INSTRUCTION PUBLIQUE.

ELUS. — Magistrats qui jugealent en première instance les procès relatifs à l'assiette des tailles et autres subsides. On trouvera leur origine et leurs attributions au mot ÉLECTION.

EMAIL (Peinture sur). - La peinture sur émail a eu en France une grande reputation, specialement au xvie siècle; on estimait surtout les émanx de Limoges. Ils furent perfectionnés à l'époque de François Ier et remplissent nos musées. C'est aux Français, dit Millin, que l'on doit l'invention des beaux émaux épais et opaques; c'est à eux que l'on doit ces beaux ouvrages sur or; on en fait des portraits et même des sujets divers de genre ou d'histoire qui ont le mérite de ne s'effacer jamais. En 1630 , un orfévre de Châteaudun, nomme Jean Toutin, perfectionna l'art de l'emailleur. Parmi ses disciples, on remarque Gribelin, Dubie, Morlière, Vauquer. Jean Petitot se distingua particulièrement par les miniatures sur émail qui font encore l'ornement des musées. Les émaux sur faience, ou poteries de Bernard de Palissy, ont aussi une grande célébrité.

ÉMAILLEURS. — Peintres en émail. On donnait aussi le nom d'émailleurs aux patenotriers ou fabricants de boutons et chapelets. Voy. Corporation.

EMANCIPATION. — L'émancipation est un acte qui donne à un enfant mineur le droit de disposer à un enfant mineur le droit de disposer à un enfant mineur le droit de disposer de ses biens et l'affranchit de la tutelle. Dans les anciennes coutumes de la France, l'émancipation avait lieu par mariage ou par lettres royaux. Cette dernière forme d'émancipation était seule admise en pays de droit écrit. Ordinairement l'émancipation n'avait lieu qu'à dix-sept ans.

ÉMAUX. — En terme de blason, les émaux sont les couleurs et métaux dont un écu est chargé. Les sept espèces d'émaux sont or, argent, gueule (rouge), azur, sable (noir), sinople (vert) et pourpre.

EMBARGO. — On appelle embargo l'usage d'arrèter tous les vaisseaux marchands, en cas de guerre, et de les empècher de sortir des ports, afin de pouvoir s'en servir ainsi que des équipages qui les montent.

EMBLÉME. — Figure symbolique ordinairement accompagnée de devises. Le soleil était l'emblème de Louis XIV. Voy. BLASON et DEVISE.

EMBLER. — Ce mot, qui n'est plus usité, avait le même sens que voler. Lorsque Valentine de Milan se fut retiré à Blois, après le meurtre de son mari, Louis d'Orléans (1407), elle éleva avec ses enfants le jeune bâtard qui devint Dunois. Elle lui témoignait la même tendresse qu'à ses fils, et disait en le montrant: « On me l'a emblé (volé).»

EMBRASURE. — Ouverture ménagée dans les murs pour les canons et autres armes. Voy. CHATEAUX FORTS.

ÉMERAUDE. — Les émeraudes étaient, avec les rubis, les pierres précieuses qu'on employait le plus fréquemment dans les ouvrages d'orfévrerie du moyen àge (Comptes de l'argenterie des rois de France par M. Douët-d'Arcq).

ÉMERII.I.ON.— Oiseau de fauconnerie dont on se servait au moyen âge pour la chasse; les dames le portage nour la poing (voy. Véxerie).—On donna aussi le nom d'émerillon à une espèce de canon, qui, d'après le Dictionnaire de Trevoux, tirait dix onces de fer ou quinze onces de plomb, et se chargeait de quinze onces de poudre fine.

EMERITE. — On appelait émérites les professeurs de l'ancienne université, lorsqu'ils avaient vingt ans de services. Les professeurs de la faculté des arts (faculté des lettres) obtenaient, après ces longs services, une pension de cinq cents li-

EMIGRATION. — Lorsque l'assemblée constituante eut suppriné les titres féodaux (4 août 1789), et que Lonis XVI fut venu s'établir à Paris (6 obtobre), un grand nombre de nobles désespérèrent de la monarchie et sortirent de France. Telle fut l'origine de l'émigration. La plupart des émigrés se joignirent aux armées qui envahirent la France en 1792. La constitution civile du clergé (voy. ce mot) dètermina l'émigration d'un grand nombre d'ecclésiastiques.

EMINENCE. — Titre que l'on donne aux cardinaux. Un décret du consistoire pontifical, en date du 30 janvier 1630, attribua ce titre aux cardinaux. Dès le xvi siècle, les cardinaux etaient traités d'éminences, comme on le voit dans le livre CIV de l'histoire de Thou; un cardinal élu évêque de Strasbourg en 1592 y est qualifié d'éminence. On donnait aussi ce titre aux grands maîtres de Malte.

ÉMINENTISSIME. - Titre donné aux cardinaux.

EMPALEMENT. — Cet horrible supplice fut quelquefois usité en France. Voy. SUP-PLICES.

EMPÈCHEMENTS DE MARIAGE. - Les empéchements dirimants, qui frappaient le mariage de nullité, étaient : 1º l'erreur ou la surprise quant à la personne; 2º la surprise quant à l'état ou condition des personnes; 3º les vœux solennels de chasteté; 4º la parente en certains degrés; 5º le crime, c'est-à-dire l'homicide et l'adultère en certains cas; 6° la différence de religion; 7° la violence; 8º l'engagement dans les ordres sacrés ; 9º un premier mariage subsistant, etc. Les empéchements prohibitifs n'annulaient pas le mariage, mais rendaient criminels ceux qui le contractaient. C'était : 1º la défense faite par un supérieur légitime de procéder à la célébration du mariage; 2º le temps pendant lequel les mariages étaient interdits; 3º l'engagement contracté par fiançailles avec une autre personne; 4º le vœu simple de chasteté ou de religion. Pour les empêchements maintenus par les lois modernes. VOY. MARIAGE.

EMPEREUR. — Depuis la ruine de l'empire romain, la France n'a été gouvernée par des *empereurs* qu'à l'époque des Carlovingiens et de Napoléon. Charlemagne fut couronné empereur d'Occident en 800. Parmi ses successeurs, Louis le Débonnaire, Charles le Chauve, et Charles le Gros furent à la fois rois de France et empereurs d'Occident. L'empire fut établi, en faveur de Napoléon, par un sénatus consulte du 18 mai 1804 ( 18 floréal an XIII). Napoléon était en outre roi d'Italie, médiateur de la Suisse, protecteur de la confédération du Rhin, etc. Il abdiqua le 11 avril 1814, et se retira dans l'île d'Elbe. Il reparut le 1er mars 1815 et, rentra à Paris le 20 mars. La constitution impériale fut alors modifiée par l'acte additionnel (voy. ACTE ADDITIONNEL). L'assemblée du Champ de Mai avait pour but de rendre à l'empereur l'appui de l'opinion publique; mais, après la bataille de Waterloo, l'empire fut aboli, et Napoléon relegué à Sainte-Hélène, L'empire a été rétabli en 1853, et Napoléon III proclamé empereur des Français.

EMPHYTÉOSE. — On appelle emphytéose un bail à long terme, depuis dix ans jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf. Voy. BAIL.

EMPHYTÉOTE. — Ce mot désigne une personne qui a contracté le bail à long terme appelé emphytéose.

EMPIRE. - Voy. EMPEREUR.

EMPIRE LATIN. — L'empire latin fut fondé par les Français, en 1204, lorsqu'ils 3'emparèrent de Constantinople, à l'époque de la quatrième croisade. L'empire latin dura jusqu'en 1261.

EMPIRE DE GALILÉE. — On appelait haut et souverain empire de Gatilée, une juridiction qui remontait au xiv siècle et qui prononçait sur les contestations entre les cleres des procureurs de la chambre des comptes. L'empire de Gatilée était pour eux ce qu'était la Bazoche pour les cleres du Palais. Voy. Bazoche.

EMPIRIQUE. — Ce mot, qui désignait primitivement les hommes expérimentes, ne se prend plus maintenant que comme synonyme de charlatan, et s'applique surtout à ceux qui vendent des remedes sur les places publiques.

EMPOISONNEMENTS. — On trouve à plusieurs époques de notre histoire comme une épidémie d'empoisonnements. Au xvi siècle, l'usage en fut importé en France par les tsaliens de la cour de Catherine de Médicis. De Thou mentionne en 1575 de nombreux empoisonnements. Enfin, sous Louis XIV, il fallut créer, en 1680, un tribunal spécial pour punir les empoisonnements. Beaucoup d'hommes et de femmes d'une naissance illustre furent compromis dans ce procès.

EMPRISE. — Vieux mot qui signifiait la mième chose qu'entreprise; il s'appliquati surtout aux aventures que les chevaliers allaient chercher au loin. On appelait aussi emprise le signe distintif qu'ils portaient jusqu'à ce qu'ils eussent accompli leur entreprise; c'était souvent un anneau de fer, une écharpe ou un morceau d'étoffe d'une couleur particulière. Voy. Chevalere.

EMPRISONNEMENT. — L'emprisonnement n'est plus arbitraire depuis la révolution de 1789; tout Français arrêté doit être traduit devant les tribunaux pour être condamné, s'il y a lieu, ou mis en liberté.

EMPRUNT. — L'emprunt est aujourd'hui une ressource financière régulièrement organisée. La France, comme les principaux États de l'Europe, a une dette consolidée, et dont les interêts sont régulièrement servis. On trouvera l'origine et l'historique du crédit public au mot Fi-NANCES. — Au moyen âge, les emprunts n'avaient lieu que sur gage. Voy. Gage et Hypothèque.

ENCAN. — Vente à l'enchère. Voy. VENTE.

EN CAS.— On appelait en cas une table qui était toujours servie dans les palais des rois et dans les anciens châteaux. Cet usage rappelait l'hospitalité et l'appétit énergique des Francs. On ne pouvait, sans impolitesse, entrer dans la demeure d'un roi franc sans s'asseoir à une table qui était toujours chargée de mets et de boissons. Plusieurs passages de Grégoire de Tours attestent que cet usage était en vigueur au vis siècle.

ENCAUSTIQUE. - La peinture à l'encaustique était un procede employé par les anciens ; ils se servaient pour ce geure de peinture de la cire, des couleurs et du feu. Ces indications fournies par Pline, n'ont pas suffi pour retrouver en-tierement le procédé des anciens. En 1749, le comte de Caylus et le peintre Bachelier firent les premiers essais pour peiudre à l'encaustique; mais ils n'y reussirent qu'imparfaitement. Le comte de Caylus soumit sur cette question un mémoire à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en 1755, et présenta une tète de Minerve, peinte par Vien, d'après le procédé qu'il avait imaginé; mais cette peinture à l'encaustique différait de celle des anciens. Les tentatives faites ulterieurement n'ont pas mieux réussi.

ENCEINTE. — L'enceinte d'une place est le contour des fortifications qui l'enveloppent. Yoy. FORTIFICATIONS. ENCENS, ENCENSEMENT. — Il était d'uage d'offrir l'encens aux rois et seigneurs à la porte des églises, lorsqu'ils y Laisaient une entrée solennelle. — Le droit d'encensement, ou d'être encensé à l'église, était un de ceux que les seigneurs de l'ancien régime réclamsient avec le plus de vivacité. Le nombre de coups d'encensoir était proportionné à la qualité des personnes. Ce fut l'occasion de beaucoup deprocès.

ENCHANTEMENTS. — Prétendue puissance magique qui a joué un grand rôle dans les usages de tous les peuples, et dans l'histoire de France. Voy. SCIENCES OCCULTES.

ENCHÉRE. — Mise à prix d'un objet qu'on vend à la criée. Voy. VENTE. — On appelle folle enchère une mise à prix que l'enchérisseur ne peut payer.

ENCIS. — On nommait encis, au moyen age, le meurtre de l'enfant dont une femme était encennte, ou le meurtre de la mère causé par les coups qu'on lui avait portés (Établissements de saint Louis, livre I, chap. xxv).

ENCLAVES. — Terres enfermées dans un pays dont elles ne dépendent pas. On appelait autrefois la ville d'Avignon, le comtat Venaissin et les principautes d'Orrange et de Dombes enclaves de la France, parce que ces contrées étaient des souverrainetés particulières comprises dans le royaume de France. L'enclave d'Artois était un pays qui avait fait autrefois partie de l'Artois, et en avait été détaché par les traités de Madrid (1526), de Crespy (1544) et de Cateau-Cambrèsis (1559), pour être réuni à la France.

ENCORBELLEMENT.— Ornement d'architecture en saillie, soutenu par des pierres posées l'une sur l'autre que l'on appelle corbeaux. On trouve souvent les tourelles en encorbellement dans les maisons des xye et xyie siècles.

ENCRE. - Les copistes du moyen âge, qui nous ont laisse de si nombreux et de si curieux manuscrits, se servaient de plusieurs espèces d'encre. Ordinairement les premières lettres des manuscrits, et quelquefols toutes les majuscules, sont en encre rouge ou bleue. Il y a mênie des manuscrits dont les lettres sont tracées en or et en argent. La bibliothèque nationale possède un manuscrit de Charles le Chauve qui est écrit entièrement en lettres d'or. Les chartes sont généralement écrites en encre noire. On cite comme une singularité une charte de Philippe ler en lettres vertes. Dans l'empire d'Orient, les empereurs signaient en encre rouge; l'empereur Léon l'isaurien avait même déclaré, en 470, qu'un décret impérial ne serait pas regardé comme authentique, s'il n'était signé avec le cinabre. En France, Charles le Chauve est le seul prince qui ait adopté cet usage. On a remarqué que l'encre dont se sont servis les copistes du XIIIº siècle a un éclat particulier. Il paraît du reste que le commerce de l'encre était peu répandu; car le livre de la taille de Paris en 1922 ne mentionne qu'un marchand ou plutôt une marchande d'encre.

ENCRE SYMPATHIQUE. — Liqueur qui forme une écriture invisible qu'on peut faire reparaître en la soumettant à l'action du feu. L'encre sympathique était déjà en usage au xviº siècle.

ENCYCLIQUE. — Lettre pontificale adressée à toute la chrétiente. Le mot circulaire tiré du latin répond au mot encyclique dérivé du grec.

ENCYCLOPEDIE. — Ensemble des connaissances humaines. On désigne généralement sous le nom d'Encyclopédie la vaste collection commencée en 1751, sous la direction de Diderot et de d'Alembert, pour résumer toutes les sciences. Le discours préliminaire de l'Encyclopédie à été écrit par d'Alembert et expose avec netteté le plan de l'ouvrage. On retrouve dans l'Encyclopédie l'esprit novateur et antireligieux du xvn1\* siècle. De nos jours on a publié plusieurs encyclopédies ou dictionnaires encyclopédieus.

ENDENCHÉ ou ENDENTÉ. — Terme de blason qui se dit des pièces des armoiries, comme face et pal, alternées de divers émaux.

ENDENTURE. — Contrats que l'on écrivait en double sur une mème feuille de parchemin. On séparait ensuite cette feuille par une découpure en forme de dents, afin qu'on ne pût la falsifier. Il fallait que le double se rapportât à l'original pour avoir un caractère authentique. On appelait ces contrats cartx indentatx, cartx partitx.

ÉNERGUMÈNE. — Synonyme de possédé. Voy. Possédé.

ENERVES. — On voit dans les ruines de l'abbaye de Jumièges (Seine-Inférieure) les tombeaux de deux Mérovingiens qu'on appelle les énervés. La tradition rapporte qu'on leur avait fait couper les neris et qu'on les avait ensuite enfermés dans l'abbaye où ils moururent.

ENFANTS ELEUS. - Enfants élevés dans un hôpital fondé en 1326, près de

l'hôtel de ville; ils tiraient leur nom de leur vêtement. Voy. Hôpitaux.

ENFANTS (Bons-). - Il y avait en France un grand nombre de collèges ou de séminaires de ce nom. A Paris le collège des Bons-Enfants fut fondé, en 1250, par l'évêque Gauthier de Château-Thierry. Il était situé dans la paroisse de Saint-Nicolas du Chardonnet, ainsi que le prouve une charte qu'en 1257 Regnaud. évêque de Paris, accorda aux boursiers qui l'occupaient, et par laquelle il leur permettait d'avoir une chapelle intérieure, sans préjudice des droits du cure de Saint-Nicolas du Chardonnet. Saint Louis légua, par son testament, soixante livres au collége des Bons-Enfants. Dans la suite, ce collège tomba en décadence, et il était presque abandonné, lorsque, par acte du 17 avril 1625, Jean-François de Gondi, archevêque de Paris, le donna à Vincent de Paul. Ce saint prêtre s'y retira vers la fin de cette année et y commença l'organisation de la congregation de la mission. Lorsque saint Vincent de Paul fut obligé d'aller s'établir à Saint-Lazare, il fonda, au collège des Bons-Enfants, un séminaire qui fut dirigé par des prêtres de la congrégation de la mission. On le désigna depuis cette époque sous le nom de séminaire des Bons-Enfants.

ENFANTS-DIEU ou ENFANTS ROUGES.
— Enfants habillés de rouge et élevés dans un hôpital fondé par François le en 1537.
Voy. Hôpitaux.

ENFANTS PERDUS. - On donnait autrefois ce nom à des soldats qui marchaient à l'avant-garde pour forcer un poste, donner un assaut, ou engager le combat. On tirait les enfants perdus de diverses compagnies. Il en est souvent question dans les armées du xvi siècle et du commencement du xviie. Lorsque le combat était engagé, les enfants perdus rejoignaient les compagnies d'où ils avaient été tirés. C'est ce que prouve le passage suivant de Brantôme (Capitaines etrangers): « Nous avons bien eu et nous avons encore aujourd'hui nos enfants perdus: mais ils ne servent qu'à attaquer et à faire quelques escarmouches légères avant les batailles, et, lorsqu'elles se sont accostées et mélées, ils se retirent, ainsi que fit M. de Montluc ; après qu'il eut très-bien fait son devoir avec ses enfants perdus à la bataille de Cérisolles, il se retira à son bataillon et y prit la pique et combattit avec le gros. Cela s'est vu aussi très-bien en nos guerres et batailles, tant étrangères que civiles, » - On appela aussi enfants perdus les rebelles

qui prirent part à la sédition de Bordeaux en 1675.

ENFANTS SANS SOUCI. — C'était une confrérie fort célèbre au moyen age, et même au commencement du xvi siècle. Les enfants sans souri furent établis sons Charles VI comme les confrères de la Passion. Ils étaient en grande vogue sous Louis XII, et Clèment Marot fit partie de leur confrèrie jusqu'en 1515, d'après l'Histoire du Thédire-Français des frères Parfait. La confrèrie des enfants sans souci avait pour chef le prince des sots, et représentait des sotties et des moralités.

ENFANTS TROUVES. - Dans l'antiquité, plusieurs peuples donnaient au père droit de vie et de mort sur ses enfants, et chez aucune nation on ne recueillait les enfants délaissés par leurs parents. Le christianisme a ouvert en teur faveur les premiers asiles. On plaçait ordinairement à la porte des églises des coquilles de marbre où l'on déposait les enfants abandonnés. L'enfant ainsi recueilli à la porte du temple était élevé par les soins de l'archidiacre aux frais de l'église, à moins qu'il ne se trouvât quelque fidèle qui voulut s'en charger. Dès le viie siècle, un évêque d'Angers fonda un hospice pour les enfants délaissés. Au xº siècle, il se forma en Bourgogne une congrégation religieuse pour les recueillir et les élever. En 1070, l'ordre du Saint-Esprit s'établit à Montpellier dans le même but et fonda un hospice en 1180. Marseille et Paris imitèrent cet exemple. A Paris surtout, plusieurs établissements s'organisèrent sous les noms d'hôpitaux des Enfants-Bleus, des Enfants-Rouges, d'après le vêtement que portaient les enfants qu'on y recueillait (voy. HOPITAUX). Cependant jusqu'au xviie siècle, malgré les arrêts multipliés des parlements. sort des enfants trouvés était déplorable. Beaucoup restaient abandonnés sur la voie publique et y périssaient misérablement. En 1636, une veuve charitable fonda une maison de couche; mais après sa mort les enfants qu'on y portait étaient souvent vendus à des vagabonds. Enfin, en 1638, saint Vincent de Paul forma une association qui, grâce à son zèle, prit de vastes developpements. Elle se propagea dans les provinces; et les Hotels-Dieu, dotés par la charité privée et publique, reçurent un grand nombre d'enfants abandonnés.

La révolution mit au nombre des charges publiques les dépenses des enfants trouvés. Une loi de la Convention des 28 juin-8 juillet 1793 organisa les secours pour les indigents, les vieillards et les enfants abandonnés. Une autre loi du 17 décembre 1796 (27 frimaire an v) ordonna que les enfants trouvés fussent reçus et élevés gratuitement dans tous les hospices civils de la république. Peu de temps après parut un règlement qui prescrivait de faire élever ces enfants dans les campagnes par des nourrices placées sous la surveillance de l'autorité qui leur payait une indemnité. On devait ensuite placer les enfants chez des manufacturiers ou des cultivateurs pour leur faire apprendre un état. Plusieurs lois perfectionnèrent cette organisation. Un décret du 19 janvier 1811 établit dans chaque hospice un tour destiné à recevoir les enfants trouves, et ordonna de tenir un registre qui devait constater l'époque précise où ils auraient eté déposés et les circonstances qui pourraient un jour les faire reconnaître. Enfin un règlement du 6 février 1823 est entré dans les détails les plus minutieux pour l'admission des enfants dans les hospices, leur placement chez des nourrices. la mise en apprentissage, le payement des dépenses, la tutelle, la reconnais-sance et la réclamation des enfants trouvés. Depuis cette époque on n'a cessé de s'occuper d'une question qui intéresse à un si haut degre la charité et la moralité publiques. A la fin de 1847, le ministre de l'intérieur réunit une commission pour discuter les importants problèmes qui s'y rattachent et qui ne sont pas encore entièrement résolus.

ENFANTS DE CHORUR. — Dans certaines contrées les enfants de chœur jouissaient de priviléges garantis par les ordonnances des rois de France. Ainsi, à Romans, les petits clercs de l'église pouvaient prendre tous les fruits qui se vendaient dans la ville et le territoire avant le dernier coup de terce et confisquer les éperons et armes que l'on portait dans les églises. C'était une espèce de police qu'ils exerçaient à leur profit. Il y avait aussi des fêtes célébrées dans les églises par les enfants de chœur, et entre autres, la fête des Innocents. Voy. FETES, § 1er.

ENFANTS DE FRANCE.—On nommait enfants de France les enfants et petitsensants des rois, de l'un et l'autre sexe. Les s'rères et sœurs des rois portaient aussi ce titre. Mais les petit sensants de ces derniers princes n'avaient que le titre de princes du sang royal.

ENFANTS D'HONNEUR. — Jeunes gentilshommes élevés avec les princes, auxquels ils servaient de pages. Vivonne, qui fut dans la suite général des galères et maréchal de France, avait été enfant d'honneur de Louis XIV.

ENFANTS DE LANGUE. — Jeunes Français qui apprenaient dans les échelles du Levant les langues turque, arabe et grecque, pour devenir drogmans ou interprètes. C'étaient les capucins français du Levant qui étaient chargés de les instruire. La correspondance administrative sous le règne de Louis XIV (t. 111, p. 495-496, dans les Documents inédits de l'histoire de France) prouve que ce fut Louis XIV qui établit les enfants de langue (1670). On envoyait de trois ans en trois ans six jeunes garçons aux couvents des capucins de Constantinople et de Smyrne.

ENFARINÉ. — Ce mot désignait en général les bouffons et les farceurs de bas étage; il venait de l'usage où étaient les baladins de s'enfariner le visage pour faire rire le peuple.

ENGAGE. - Soldat qui a contracté un engagement volontaire. Voy. RECRUTE-MENT.

ENGAGEMENT. - Enrôlement volontaire. Voy. RECRUTEMENT.

ENGAGEMENT DU DOMAINE. — Aliénation du domaine pour un certain temps (voy. Domaine). — On appelait aussi engagement, une seigneurie aliénée pour un temps déterminé.

ENGAGISTE. — Celui qui tenait par engagement quelques droits ou domaines du roi, ou des seigneurs particuliers. Voy. DOMAINE.

ENGIN. — On appelait engin, au moyen age, toute machine de guerre, et engignour, celui qui les dirigeait, comme dans ces vers de Philippe Mouske:

.... Li bon maître Amauri Le sire des Engignours.

Le sire des engignours a été dans la suite le grand maître de l'artillerie.

ENGOULE. — Terme de blason qui se dit d'une pièce ou d'une figure dévorée par un animal. Les armes de Milan étaient un enfant enpoulé que la givre ou guivre (serpent) tenait dans sa gueule.

ENGRELE. — Terme de blason; il s'emploie lorsque les pièces honorables de l'écu sont bordées de petites pointes minces et délicates.

ENLÉVEMENT. — L'ancien droit français punissait de mort l'enlèvement on rapt, même lorsqu'il y avait consentement de la personne enlevée.

ENLUMINURE. — Ce mot est souvent pris en mauvaise part pour indiquer une mauvaise peinture. On l'applique quelquefois aux miniateurs qui ornent les manuscrits du moyen âge.

ENNUICT. — Dans l'ancienne langue française, et dans plusieurs patois proveciaux, on dit ennuict ou annuict pou aujourd'hui. Cet usage venait probablenent de ce que les Gaulois et les Franccomptaient par nuit.

ENQUETE. - Preuve testimoniale de faits avancés dans un procès par une de parties. L'enquête avait lieu verbalement quand les témoins étaient interrogés : l'audience, ou par écrit quand le procese jugeuit sur pièces. L'enquête de san; était l'enquête en matière criminelle & général, le mot enquête signifie recheche pour arriver à la connaissance des faits : ainsi, une enquête administration a lien pour constater si un établissemes peut être fondé sans inconvenient. Les enquêtes ministérielles s'appliquent toutes les branches d'administration pour constater l'utilité d'une réforme. Les chambres des députés ont ordonné plusieurs fois dans le même but des enquetes parlementaires.

ENQUÈTES (Chambre des). — Il y avait dans les parlements une ou plusieurs chambres des enquêtes. Voy. PARLEMENT.

ENQUÈTES PAR TURBES. — Lorsqu'ane coutume présentait un point obscur et qui ne pouvait s'expliquer que dans le pays di elle était en vigueur, des commissaires s'y transportaient et interrogeaient les habitants par turbes, c'est-à-dire par troupes de dix; chaque turbe ne comptait que pour une voix. La plupart des counmes furent rédigées à la suite d'enquêtes par turbes. Louis XIV abolit ces enquêtes par le titre XIII de l'ordonnance de 1661.

ENQUETEURS ROYAUX. - Les enquéteurs royaux, que mentionnent les historiens de saint Louis, étaient des inspecteurs envoyés par ce prince pour surveiller la conduite des officiers royaux. Ils rappelaient les missi dominici et avaient le même caractère. Mais l'institution des enqueteurs royaux n'eut jamais la même fixité et la même régularité que celle des missi dominici. Il n'en est plus question après le règne de saint Louis. - D'autres officiers royaux portaient encore le nom d'enquéteurs : tels étaient les fonctionnaires chargés de la surveillance des forets. Du Tillet appelle le grand maître des eaux et forèts grand maitre ENOTE-TEUR et général réformateur des eaux et foréts. Les commissaires du Châtelet prenaient aussi le titre de commissaires examinateurs et ENQUÉTEURS.

ENREGISTREMENT. - Avant le règne de saint Louis, il n'est pas question de registres sur lesquels on inscrivit les ordonnances des rois ou les arrêts des tribunaux. On les écrivait sur des parchemins que l'on roulait. Lorsqu'on voulait donner à un acte un caractère d'authenticité, on ne disait pas qu'il avait été enregistré, mais qu'il avait été déposé entre les actes publics (depositus inter acta publica). Étienne Boileau, prévôt de Paris sous saint Louis, fut le premier qui fit écrire en cahiers les actes de sa juridiction ; d'autres suivirent cet exemple. Le parlement de Paris, peu de temps après son organisation, au commencement du xive siècle (voy. PARLEMENT), fit dresser un registre des ordonnances royales qui devaient servir de règle à ses jugements. On lisait l'ordonnance en présence de la cour, et ensuite on l'inscrivait sur les registres. Dès l'année 1336, on trouve au bas d'une ordonnance de Philippe de Valois : Lu par la chambre et enregistre par la cour de parlement, dans le livre des or-donnances royales (Lecta per cameram, registrata per curiam parliamenti in libro ordinationum regiarum).

L'enregistrement était, dans l'origine. une simple formalité qui constatait que le parlement avait pris connaissance de l'ordonnance du roi, et l'avait consignée sur ses registres pour y conformer ses arrêts. Mais, au milieu de l'anarchie des premières années du xye siècle, le parlement devenu permanent, prétendit qu'il avait le droit de refuser l'enregistrement d'une ordonnance royale, et de la frapper ainsi de nullité en n'en tenant aucun compte dans ses arrêts. En 1462, le parlement de Paris refusa d'enregistrer un don fait par Louis XI, au comte de Tancarville; il fallat un ordre exprès du roi pour l'y contraindre. Dans la suite, toutes les fois que la royauté rencontra dans le parlement quelque résistance à ses volontés, elle en triompha par une ordonnance speciale, et alors, en mentionnant l'enregistrement, on ajoutait cette formule : Du tres-expres commandement du roi. Les rois tinrent, pour le même motif, des lits de justice où ils faisaient enregistrer leurs ordonnances en leur présence (voy. Lit de Jus-TICE ).

Le droit de remontrances était étroitement lie à celui d'enregistrement. Les parlements, avant de céder à l'ordre d'enregistrement, exposaient au roi les considérations qui les engageaient à s'opposer à l'ordonnance. Quoique cet usage ne puisse pas plus se justifier historiquement que le droit d'enregistrement, ils eurent l'un et l'autre des conséquences avanta-

geuses pour la France. Ils arrêtèrent souvent la royauté dans ses prétentions au . despotisme, et opposèrent une barrière salutaire aux dépenses excessives qu'encourageaient les favoris. Mais les parlements abusèrent trop souvent de leurs priviléges et entravèrent les réformes les plus utiles. Ils resistèrent à l'enregistrement de l'édit de Moulins (1566) et de l'édit de Nantes (1598), et provoquèrent par une violente opposition les troubles de la Fronde; aussi Louis XIV leur enleva-t-il le droit de faire des remontrances, avant d'enregistrer les lois, par sa déclaration du 24 février 1673. Condamné au silence, jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, le parlement s'en vengea en cassant le testament du grand roi; il reprit alors tous ses privilèges, et s'en servit pendant le xviiie siècle pour agiter la France, et faire naître dans les esprits un besoin de liberté qu'il ne pouvait ni ne voulait satisfaire. On vit à cette époque se multiplier entre le parlement et la royauté des luttes qui contribuèrent à préparer la révolution française (voy. PARLEMENT).

Les édits s'enregistraient dans différentes cours, selon leur nature. Les édits relatifs aux impôts ordinaires et au domaine, devaient être enregistrés par le parlement et la chambre des comptes; les édits concernant les dépenses extraordinaires s'enregistraient à la chambre des comptes et à la cour des aides

ENREGISTREMENT ( Droit d' ). - On appelle, dans les institutions modernes. euregistrement, un impôt que l'on paye pour tous les actes soumis à l'inscription sur des registres publics. Il date du règne de François ler qui, en 1539, prescrivit l'enregistrement pour les ventes et successions immobilières. Dans la suite, la fiscalité étendit le droit d'enregistrement aux actes notariés, aux actes des huissiers, etc. La révolution a réuni tous les droits particuliers d'enregistrement en un seul impôt, qui forme encore aujourd'hui une des principales branches du revenu public. Les lois du 27 mai 1799 (22 frimaire an VII), du 14 août 1793, et surtout du 12 décembre 1798, organisèrent l'administration de l'enregistrement. Jusqu'en l'an ix (1801) elle fut conflée à douze régisseurs. En 1801, un directeur général remplaça les régisseurs, et c'est encore aujourd'hui un directeur genéral qui, sous les ordres du ministre des finances, est preposé à la direction de l'enregistrement. Il a au-des-ous de lui un grand nombre de fonctionnaires, receveurs, vérificateurs, inspecteurs, recteurs, qui relèvent du ministère

finances. Il y a des receveurs dans les chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton. Les vérificateurs et inspecteurs sont chargés de contrôler et de surveiller les comptes des receveurs. Enfin, au chef-lieu du département, réside le directeur qui embrasse toute l'administration du département, et correspond avec l'autorité centrale Les actes de transmission de propriété, d'susfruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, les obligations, liquidations, libérations, baux, marchés, contrats de vente, actes judiciaires, sont soumis au droit d'enregistrement.

ENROLEMENT. — Ce mot s'appliquait surtout aux engagements volontaires qui, dans l'ancienne organisation militaire de la France, étaient le principal mode de recrutement de.l'armée. Voy. RECRUTEMENT.

ENSAISINEMENT — Ce terme de l'ancien droit français indiquait la mise en possession de l'acquiereur d'un domaine tenu en roture. Le seigneur de qui relevait ce domaine donnait l'ensaisinement ou investiture sur l'exhibition du contrat d'acquisition. L'acte d'ensaisinement se mettait à la marge du contrat. Primitivement, il fallait que le vendeur se fût dessaisientre les mains du seigneur (ce qu'on appelait devest), avant que le suzerain accordat à l'acquiereur l'ensaisinement, qu'on appelait vest. Il y avait ensaisinement, qu'on appelait es contrats de rente, aussi bien que pour des contrats d'acquisition.

ENSEIGNE. — On appelait enseigne, dans l'ancienne organisation militaire, l'Officier d'infanterie qui portait le drapeau ou enseigne, Dans la cavalerie, l'officier qui portait l'étendard, se nommait cornette.

ENSEIGNE. — Officier de marine qui vient immédiatement après le lieutenant de vaisseau; il tire son nom de ce que, dans l'origine, il était chargé de protéger, en cas de combat, l'enseigne ou pavillon de poupe. Ce pavillon, place à l'arrière du vaisseau, marque à quelle nation le navire appartient.

ENSEIGNEMENT MUTUEL. — Méthode d'enseignement où une partie des leçons est donnée par les élèves les plus instruits qu'on nomme moniteurs. L'enseignement mutuel, qu'on appelle aussi méthode lancastrienne, du nom de l'Anglais Lancaster qui l'avait popularisée dans son pays, a eu une grande réputation en France sous la restauration. Il y eut alors près de deux mille écoles d'enseignement mutuel. Mais la vogue de cette méthode

ne s'est pas soutenue, et l'enseignement mutuel n'est conservé aujourd'hui que dans un petit nombre d'établissements.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECON-DAIRE, SUPERIEUR. — Voy. INSTRUCTION PUBLIQUE.

ENSEIGNES. — Drapeaux d'infanterie et de cavalerie. Voy. Armes de France et Bannière. — Il existe un traité spécial des anciennes enseignes de France par Galland.

ENSEIGNES. — L'usage de mettre des enseignes aux maisons remonte à une époque très-reculée; beaucoup de rues en ont tiré leur nom. La rue de la Harpe, à Paris, a été ainsi appelée, parce qu'une maison de ceute rue avait une harpe pour enseigne: la rue de la Truie qui file, et beaucoup d'autres, viennent des enseignes plus ou moins bizarres suspendues aux portes des maisons. Les enseignes étaient le seul moyen de distinguer les maisons avant qu'on eût adopté des numeros; ce qui n'eut lieu qu'à la fin du xviir siècle.

ENSORCELLEMENT. — Maléfice jeté sur une personne ou un objet. Voy. SUPERSTI-TIONS.

ENTERINEMENT. — L'entérinement, disent les glossaires de droit, est une vérification à laquelle sont soumis certains actes devait l'autorité judiciaire, afin de les rendre, par cette formalité, entiers, et d'en assurer la pleine exécution. On entérine encore aujourd'hui, dans les cours d'appel, les lettres de grâce ou de commutation de peine. Les parlements entérinaient autrelois presque tous les actes éman ant de la chancellerie.

ENTERREMENT. - Voy. FUNÉRAILLES.

ENTERRER VIF.—Le supplice d'enterrer vif a été quelquefois usité en France. On en trouve encore des exemples au xy° siècle, Voy. Supplices.

ENTR'ACTE. — On appelait primitivement entr'acte, un ballet ou un moreau de musique qu'on executait entre deux actes, pour donner aux comédiens le temps de changer de costume. Dans la suite, on a appelé entr'acte, l'intervalle pendant lequel est suspendue la représentation pour le changement de décors.

ENTRAGE. — Terme des anciennes coutumes pour désigner l'entrée en jouissance.

ENTRE-COURS. — Droit qu'avaient les serss au moyen âge d'aller s'établir dans une seigneurie voisine. L'entre-cours



était l'opposé du droit de suite ou de poursuite, en vertu, duquel le seigneur poursuivait ses serfs sur les terres des autres seigneurs (voy. Serss). — On appelait aussi entre-cours, le droit qu'avaient les bourgeois d'aller s'établir d'une ville dans une autre.

ENTRÉE. — Droit que payent certaines denrées, et principalement les boissons, en entrant dans les villes. Voy. IMPÔT.

ENTRÉES. — Droit qu'avaient certaines personnes, en vertu de leur naissance ou de leurs fonctions, d'entrer dans les appartements royaux. Il y avait les grandes et les petites entress. Noy. ÉTIQUETTE, SIII.

ENTRÉES DES ROIS. - Les entrées des rois et des reines, des princes et ambassadeurs, étaient autrefois l'occasion de cérémonies dont les historiens nous ont laissé une description minutieuse. Il etait d'usage que les principaux habitants vinssent les recevoir à la porte de la ville. Ils leur offraient les clefs, du vin, des épices et d'autres présents. Le clerge se rendait aussi processionnellement au-devant du souverain. Puis le roi se plaçait sous un dais et faisait son entrée solennelle au milieu des acclamations du peuple qui criait Noël! Noël! Les villes qui recevaient le roi lui payaient primitivement un droit de atte ( voy. Gite ). Lorsque les rois faisaient leur entrée dans une ville qu'ils venaient châtier, c'était par la brèche qu'ils y pénétraient, et les notables bourgeois, pieds nus, venaient se prosterner et crier merci sur leur passage.

L'usage des entrées solennelles remonte à une époque fort ancienne. Saint Victrice, archevêque de Rouen au IVº siècle, écrivait : « Si quelque prince visitait notre ville, on verrait les maisons s'orner de guirlandes de fleurs, les femmes couvrir les toits, le peuple se précipiter aux portes, et les citoyens de tout âge celebrer les louanges et les exploits du prince. » Les romans de chevalerie cités par Lacurne Sainte-Palave ( vo ENTRÉES ) parlent aussi des réceptions pompeuses faites aux rois et aux princes. Le même écrivain a réuni avec soin les récits des historiens relatifs aux entrées des rois. Comme ils ont beaucoup de ressemblance, je me bornerai à citer le récit de l'entrée de Charles VII à Caen (1450); il est tiré de Monstrelet : « Au devant du roi , hors de la ville, vint le comte de Dunois, qui amena les bourgeois de ladite ville en grande 'multitude, lesquels, après qu'ils eurent fait la révérence au roi, lui présentèrent les clefs, et il les reçut trèshénignement. Après ce vinrent les gens directions revêtus à processions, ainsi qu'il est de coutume en tel cas de faire; puis il entra en ladite ville, et y avait quatre gentilshommes portant un ciel (dais) sur lui, et étaient toutes les rues par où il passait tendues et couvertes à ciel grandement, èsquelles y avait grand foison de peuple criant Noël! et ainsi chevancha ledit roi jusque devant la grande église Saint-Pierre, et descendit à la porte pour aller faire son oraison.»

ENTREMETS. - On appelait entremets. au moyen âge, des spectacles qu'on don nait entre les mets ou services d'un festin. Le Grand d'Aussy, dans son Histoire de la vie privée des Français, donne des détails très-curieux sur cet usage. « Le premier de ces spectacles, dit-il, fit partie du banquet qu'en 1378 Charles V donna dans la grande salle du palais à l'empereur Charles IV son oncle. Il y eut au repas un entremets qui représenta la conquête de Jérusalem par Godefroi de Bouillon. Le premier acte offrit un vaisseau, joliment peint, ayant châtel devant et derrière, et garni de ses mats, voiles et autres agrès, comme un navire prêt à sortir du port. C'était le vaisseau commandant de la flotte des croisés. Les gens qui formaient l'équipage portaient sur leur coue d'armes, sur leur écu et leur bannière, les armes de Jérusalem et celles de Godefroi. Douze d'entre eux représentaient les douze principaux capitaines de la croisade. Sur le devant on voyait Pierre l'Hermite, en habit de reclus. Le vaisseau partit, au moyen de certaines machines que mirent en jeu des hommes cachés dans l'intérieur. Il fit un demi-cercle, et vint, du côté droit de la salle, au côté gauche. Là était la seconde décoration qui formait le second acte. Elle représentait la ville et le temple de Jérusalem, l'une avec ses murs garnis de tours et de créneaux , l'autre avec une tour fort haute, du sommet de laquelle un Sarrasin appelait, en langue arabe, le peuple à la prière. Les gens du navire mirent pied à terre et firent leur attaque. Ceux de la ville montèrent sur les murailles pour la défendre. Pendant quelque temps ils y soutinrent le combat et renversèrent même plusieurs échelles chargées de chrétiens. Mais enfin ceux-ci triomphèrent et arborèrent sur les murs la bannière de Godefroi, et en précipitèrent les Sarrasins.» Froissart décrit un pareil spectacle donné, en 1389, aux noces de Charles VI et d'Isabeau de Bavière.

Lorsque les ambassadeurs de Lac' ---d'Autriche vinrent demander à Che

sa fille en mariage pour leur maître, le comte de Foix donna un festin magnifique accompagné de plusieurs entremets. Il y en eut cinq : 1º Un château carré qui, dans chacun de ses angles, avait une tourelle, et, dans le milieu de son enceinte, une grosse tour à donjon avec quatre fenètres. Des enfants, places aux tourelles, y chantèrent des vers composés pour la fête. Le donjon de la grosse tour portait la bannière, l'écusson et la devise du roi ; à chacune des fenètres, il y avait une jeune demoiselle, très-richement parée et d'une figure très-agréable. 2º Une machine en forme de tigre; au cou de l'animal pendaient les armes du roi. Il vomissait du feu par la bouche, et fut apporté par six hommes habillés à la béarnaise. Ils dansèrent une danse de leur pays qu'on trouva fort plaisante. 3º Une grande montagne, qu'apportèrent de même vingt-quatre hommes, et de laquelle découlaient deux ruisseaux, l'un d'eau de rose, l'autre d'eau musquée. Quand elle fut en place, on en vit sortir des lapins et différents oiseaux vivants, puis quatre enfants sauvages et une jeune sauvagesse qui dansèrent ensemble une danse moresque. 4º Un écuyer monté sur un cheval automate. Il exécuta, sur cette machine, toutes les évolutions et mouve-ments qu'il eût pu faire avec un cheval véritable. Après cet exercice, il alla présenter au roi un petit jardin fait en cire, qu'il tenait en main, et, au moment qu'il le présenta, le jardin produisit tout à coup différentes fleurs. 5° Enfin un navire dans lequel était un paon vivant. L'oiseau portait au cou les armes de la reine, et, tout autour du vaisseau, flottaient des banderoles aux armes des différentes dames et princesses de la cour qui étaient du festin.

De tous ces entremets, le plus célèbre fut celui qui fut donné à Lille, en 1453, par Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Plusieurs écrivains de l'époque, Monstrelet, Olivier de La Marche, Mathieu de Couci, nous en ont transmis les détails. Comme les historiens modernes les ont reproduits, nous ne nous y arrêterons pas. On appela longtemps entremets, par suite de cet ancien usage, les ballets et autres parties du spectacle qui se nommèrent plus tard intermèdes. Voy. Le Grand d'Aussy, Histoire de la vie privée

des Français.

ENTREPOSEUR. - On nomme entreposeur la personne chargée de la vente des tabacs déposés dans un entrepôt.

ENTREPOT. - Les entrepôts sont des magasins où l'on dépose provisoirement

une denrée jusqu'à ce qu'elle ait recu sa destination definitive. La loi distingue : l'entrepôt réel qui est fourni par une ville à l'administration des douanes, et l'entrepôt fictif, magasin particulier où la douane a toujours accès. Le négociant qui depose des marchandises dans un entrepôt fictif, s'engage à les représenter dès qu'il en sera requis. Enfin, il y a des entrepots speciaux a Strasbourg, Gravelines, Calais, Boulogne, Dieppe, Fécamp, Cherbourg, Saint-Malo, Morlaix et Roscoff. Le gouvernement vient d'établir à Paris des entrepôts nommés docks, dont l'institution est empruntée à l'Angleterre. Voy. WARRANT.

Les entrepôts de tabacs sont les magasins qui reçoivent les tabacs fabriqués dans les manufactures nationales: il v en a trois cent cinquante-sept qui fournissent aux débits dans un rayon qui correspond à peu près à celui des arrondissements de sous-préfecture. La plupart des entrepôts de labacs sont réunis aux recettes principales ou particulières de l'administration des contributions indirectes.

ENTREPRISE. - En terme de coutume, entreprise était la poursuite ou continuation d'un ouvrage malgre la clameur de haro. - On appelait aussi entreprise un ouvrage fait par des compagnons d'un métier au détriment du maître, auquel seul appartenait le droit de l'exécuter.

ENTREVUES .- Les entrevues des grands et des rois avaient lieu, au moyen âge, avec des précuutions que les mœurs de ces temps rendaient indispensables. On élevait des barrières entre les deux escortes, et ce n'était pas sans danger qu'on les franchissait. Jean sans Peur fut assassiné sur le pont de Montereau (1419), dès qu'il eut franchi la barrière qui le séparait du dauphin.

ENVOUTEMENT. - Espèce de maléfice usité en France aux xive, xve et xvie siècles. Il consistait à fabriquer une image de cire représentant la personne qu'on voulait envouter; on la plaçait sur l'autel pendant la messe et on la perçait au cœur avec une aiguille. On se persuadait que le maléfice devait faire périr la personne que cette image représentait. Robert d'Artois fut accuse, en 1333, d'avoir voulu envouler Philippe de Valois et sa famille. Lancelot, dont on a, dans les mémoires de l'Académie des inscriptions et belleslettres (t. X, p. 626-650), une disserta tion speciale sur Robert d'Artois, donne sur ce point les détails suivants : « Dans le courant d'octobre 1333, Robert avait appelé

357

à lui, à Namur, où il résidait alors, frère Henri Sagebran, moine de l'ordre de la Trinité, chapelain d'un seigneur qui était alors à son service; et, après lui avoir fait jurer qu'il garderait sous le sceau de la confession le secret qu'il allait lui confier, « il ouvrit, dit le témoin, un petit étui, et en tira une image de cire enveloppée en un couvre-chef crèpé, laquelle image était à la semblance d'une figure de jeune homme, et était bien de la lon-gueur d'un pied et demi, ce semble, au déposant; et il la vit bien clairement par le couvre-chef, qui était moult délié, et avait, autour le chef, semblance de cheveux, ainsi comme un jeune homme. » I.e moine voulut y toucher. « N'y touchez, frère Henri, lui dit Robert; il est tout fait : icelui est tout baptisé : l'on me l'a envoyé de France tout fait et tout baptisé; il n'y faut (manque) rien à cetui (cette heure); et est fait contre Jean de France (fils aîné du roi), et en son nom pour le grever. Ce vous dis-je bien en confession ; mais j'en voudrais avoir une autre que je voudrais qui fut baptisé. - Et pour qui est-ce? dit frère Henri. - C'est contre une diablesse, dit Robert; c'est contre la reine, non pas reine, mais diablesse; tant comme elle vit, elle ne fera rien de bien, mais ne fera que me grever; tant comme elle vit, je n'aurai pas de paix; mais, si elle était morte et son fils mort. j'aurais ma paix aussitôt avec le roi : car de lui ferais-je tout ce qu'il me plairait; je n'en doute mie. Si vous prie que vous me le baptisiez, car il est tout fait, il n'y faut que le baptème ; j'ai tout prêts les parrains et les marraines, et tout ce dont il est besoin, fors le baptème. Il n'y a rien de plus à y faire qu'à baptiser un enfant, et dire les noms qui lui appartiennent. » — Frère Henri, qui deposa sur toutes ces circonstances le 31 janvier 1334, comme il était dans les prisons de l'évêque de Paris, affirma qu'il avait refusé son ministère pour de pareilles opérations, disant qu'elles ne convenaient pas à si haut homme comme Robert était, et que Robert avait répondu : « J'aimerais mieux étrangler le diable que le diable m'étranglåt, »

ENVOYÉS EXTRAORDINAIRES. — Ce titre, suivant Wicquefort, est d'une époque récente. Jusqu'en 1639, les envoyés extraordinaires étaient reçus avec la même pompe que les ambassadeurs; mais à partir de cette année la cour de France ne les traita plus que comme les résidents.

ENVOYES ROYAUX. — Commissaires envoyés par Charlemagne dans les diverses parties de l'empire pour s'assurer de l'execution des lois; on les désigne ordinairement par le nom latin de missi • dominici. Voy. MISSI DOMINICI.

EPACTE. - L'épacte est un terme du comput ecclésiastique (voy. ce mot); il marque la différence de l'année lunaire avec l'année solaire. L'année solaire étant de trois cent soixante-cinq jours plus une fraction et l'année lunaire de trois cent cinquante-quatre jours, on ajoute pour égaler ces deux années onze jours à l'année lunaire; ces onze jours s'appellent épactes. Le cycle des épactes est de trente ans, c'est-à-dire qu'après trente années révolues, l'épacte revient telle qu'elle était à la première de ces trente années, et que le cours de l'épacte recommence pour trente ans. Ce fut au vine siècle que s'établit l'usage de marquer l'épacte dans les actes publics.

ÉPAGNEULS. — Chiens d'Espagne qui servaient autrefois à la chasse au vol; ce qui les faisait nommer chiens d'oiseau.

ÉPARGNE. — On appelait autrefois épargne le trésor central du royaume; l'épargne fut établie en 1523 par François [\*\*. Voy. FINANCES, § 1\*\*.

ÉPARGNE (Caisse d'). - Voy. CAISSES D'ÉPARGNE.

ÉPAULETTE. — Signe distinctif des grades militaires institué en 1759. Voy. HIÉRARCHIE MILITAIRE.

ÉPAULIÈRE. — Partie de l'armure d'un cavalier qui couvrait et protégeait l'épaule.

EPAVE. - Le mot épave a eu des significations très-diverses. Il a désigné les animaux errants sans maîtres ni gardiens, puis les biens meubles et immeubles sans possesseur connu, enfin les personnes nées à une telle distance qu'on ne pouvait constater leur origine. Le système féodal livrait les épares aux seigneurs hauts justiciers après un délai de quarante jours. On comprenait parmi les épaves les debris des naufrages jetés à la côte par une tempète. Les choses-gaives ou gayves avaient beaucoup d'analogie avec les épares. « Ce sont choses, dit la coutume de Normandie, qui ne sont appropriées à aucun usage d'homme ni réclamées par personne. » Elles devaient être gardées pendant un an et un jour ; si elles étaient réclamées dans cet intervalle, elles étaient restituées à ceux qui fournissaient la preuve qu'elles leur appartenaient. Ce delai passe, elles devenaient la propriété du seigneur sur les domaines duquel elles avaient été trouvées.

ÉPÉE. - Les épées des plus célèbres

héros du moyen âge reçurent, des poètes, un nom particulier. L'épée de Charlemagne s'appelait Joyeuse; celle d'Arthur, Scalibor; celle de Bradimart, Flamberge; de Renaud, Balisarde; de Roland, Durandal: d'Olivier, Haute-Clère; d'Ogier, Courtin, etc.

L'épée à deux mains ou espadon, était une arme large et longue que l'on faisait tourner avec une grande rapidité, de manière à s'en couvrir en même temps qu'on menaçait son adversaire. Les longues et lourdes épées furent longtemps en usage. On dit que Godefroy de Bouillon fendait un homme en deux d'un coup d'épée. Le P. Daniel, en citant ce fait et d'autres analogues, ajoute qu'ils ne paraissent plus invraisemblables lorsque l'on a vu une épée conservée à Meaux, et regardée comme celle d'Ogier le Danois. Elle était, suivant le même auteur, longue de plus de trois pieds, large de trois pouces et pesait cinq livres. Dans la suite on se servit d'épées courtes, à deux tranchants. qu'on appelait braquemarts. L'epèe à lame ondoyante se nommait flamard.

L'épée était le symbole de la puissance souveraine. Le connétable la portait nue devant le roi aux jours solennels. Les rois de France, à la cérémonie du sacre, allaient prendre l'épée sur l'autel pour prouver qu'ils ne tenaient leur souverai-neté que de Dieu. L'épée paraît sur les sceaux équestres des rois, des ducs et des comtes comme signe de souveraineté. Oter l'épée à un prince, c'était le dégrader. Ainsi, lorsque Louis le Débonnaire fut déposé, on lui enleva l'épée. Aux funérailles des rois, le grand écuyer, accompagné de quatre herauts d'armes, portait en echarpe l'épée du roi. Quelquefois on déposait dans les tombeaux des souverains leurs armes offensives et défensives, comme on le faisait primitivement pour les chefs gaulois. - Savaron a composé un traité spécial de l'épée française , Paris , 1620.

ÉPÉE (Homme d'). — Dans l'ancienne société française où les rangs étaient nettement marqués, et se caractérisaient par un costume particulier, on était dans l'usage de distinguer les classes par quelque signe extérieur. On disait un homme de robe pour un nsoldat, un homme de robe pour un magistrat, etc. Par une déclaration de Henri III (24 mars 1583) les princes, seigneurs, chevaliers, gentilishommes, capitaines et autres personnes de qualité avaient seuls le droit de porter des gardes et poignées d'épée, ceintures et éperons dorés et argentes.

EPÉE (Plaid de l'). — Ce mot désignait autrefois le droit de haute justice, parce

que l'épée était le symbole du droit de ; et de mort.

EPERON. - Les éperons dores étale le signe distinctif de la chevalerie. Ils: maient, par ce motif, une des redeval féodales et étaient portes en grate pompe dans certaines cérémonies. «1 816, dit le P. Daniel, une assemblee seigneurs et d'évêques défendit aux ques et aux ecclésiastiques de porter 4. éperons. » Une ordonnance de 1270 p mettait au baron de couper les éper. sur un fumier à celui qui se serait recevoir chevalier sans être gentilhom de parage, c'est-à-dire du côté patern A la bataille de Courtrai, perdue par. Prançais le 9 juin 1302, les Flama trouvèrent quatre mille paires d'eper dores; ils en suspendirent cinq cents de l'église de Courtrai en mémoire de le victoire. Lorsqu'un chevalier mourait. déposait ordinairement ses éperons de son tombeau. Il n'était pas permis la garder les éperons à l'Église, au mos dans certaines contrées : les petits de de Romans avaient droit de s'empare des éperons des chevaliers qui les cuservaient en entrant à l'église. (Saint-Palaye, v° Éperons.)

ÉPERON (Ordre de l'). — Charles d'lijou, frere de saint Louis, qui conquit, e 1266, le royaume de Naples, y institu à cette époque, l'ordre de l'éperon. existe encore à Rome un ordre de l'éron, établi en 1560 par le pape Pie IV. Le chevaliers portent une croix tissue t filets d'or. Lorsqu'on dégradait un chevlier de cet ordre, on lui brisait les éprons dorés sur les talons à coups de hache.

EPERONNIERS. — L'existence de cette corporation tient étroitement à la cheulerie et suffit pour prouver quelle importance cette institution avait au more age. Les éperonniers furent longuempreunis aux selliers-lormiers. Ils ne formèrent une corporation séparée qu'en 1518: ils reçurent de Henri III, à cette époque, des statuts que confirma Henri IV.

ÉPERVIER. — L'épervier était un des oiseaux de fauconnerie les plus estimes. On le portait sur le poing jusqu'au mement où on lui donnait le vol pour fondre sur sa proie. La loi salique le désigne sous le nom de sparvus, et les poètes de XIII\* et XIII\* siècles sous celui de mouchet ou émouchet, nom que l'on a conserve au mâle. Selon les Deduits de la chasse par le roi Modus (cités pur le Grand d'Aussy, Vie privée des Français), ce tol était très-plaisant pour hommes et pour femmes. Une ordonnance de Charles le

de 1326, defendait à toute personne, ble ou roturière, de prendre un éperr, soit dans le nid, soit avec des filets, r les terres du roi, sans sa permission. pervier figure quelquefois comme symle dans les sceaux et indique que le igneur avait droit de chasse. Cet oiseau, r le poing d'une dame, était la marque une condition distinguée, parce que ciennement les dames de grande quate ne paraissaient guère en public sans et attribut. - On appelle encore épervier n tilet qui est arrondi dans sa partie inrieure et qui se termine en cône.

ÉPI. - Ornement en plomb ou en fer u'on mettait autrefois sur le faltage des naisons. - On donne aussi le nom d'epi des barrages qui partent du bord d'une ivière et font saillie dans son lit.

EPI (Ordre de l'). - Ordre de chevaerie institué, vers 1450, par le duc de Bretagne François Ier. L'insigne de cet ordre était un collier d'argent composé d'épis et terminé par une hermine pendante attachée au collier avec deux chaines. Sur l'hermine étaient ces mots : A ma vie, potius mori. (Dict. de Trévoux.)

EPICES. - S Ier. Usage frequent des épices au moyen age. — On appelait autre-fois épices, les dragées, confitures, fruits secs, pâtisseries de dessert. L'usage en était très-commun. Nos pères, dit Le Grand d'Aussy (Vie privée des Français), accoutumés à une nourriture d'une digestion difficile, crovaient que leur estomac avait besoin d'être aide dans ses fonctions par des stimulants qui lui donnassent du ion. D'après ces idées, non-sculement ils firent entrer beaucoup d'aromates dans leur nourriture, mais ils imaginerent meme d'employer le sucre pour les confire ou pour les envelopper, et de les manger ainsi, soit au dessert comme digestifs, soit dans la jonrnée comme corroborants. « Après les viandes, dit un ouvrage inti-tule les Triomphes de la noble dame, on sert chez les riches, pour faire la diges-tion, de l'anis, du fenouil, et de la coriandre confits au sucre. » Tout le monde en usait dans le cours de la journée. parce que tout le monde avait sur leur vertu et leurs effets les mêmes préjugés. Au reste, pour apprecier jusqu'où étaient portées sur ce point les préventions, il suffira de dire que les casuistes du temps agiterent la question s'il est permis d'user d'épices, hors des repas, les jours de jeunes, et que la plupart se prononcèrent pour l'affirmative. D'après l'estime qu'on faisait des épices, on ne s'étonnera point qu'elles aient été regardées comme un

présent honorable. C'était un de ceux que les corps municipaux croyaient pouvoir offrir aux personnes de la plus haute distinction dans les cérémonies publiques, aux gouverneurs des provinces, aux rois même, lorsqu'ils faisaient leur entrée dans les villes. Pierre de l'Étoile rapporte que , lorsque Henri IV fit son entrée dans Paris, en 1594, Messieurs de la ville lui présenterent de l'hypocras, de la dragée ou épices, et des flambeaux. Ce don était encore usité vers la fin du xviie siècle; cependant on commençait dès lors à en substituer d'autres, « Je reçus force barangues de toutes les villes, et les présents de celle de Trévoux, dit Made-moiselle dans ses Mémoires; c'étaient des citrons doux au lieu de confitures. Cela est moins commun et plus agréable.» A la nouvelle année, aux mariages, aux fêtes de parents, on donnait des épices, et les boites de dragées et de confitures sèches, que les parrains distribuent encore aujourd'hui, rappellent cette an-

cienne coutume.

S II. Epices offertes aux juges. -Quand on avait gagné un procès, on par reconnaissance, offrir des épices à ses juges. Ceux-ci, quoique les ordonnances eussent prescrit de rendre la justice gratuitement, crurent licite de les accepter. Saint Louis leur défendit de recevoir en épices plus de la valeur de dix sous par semaine. Philippe le Bel alla plus loin, et leur interdit d'en recevoir au delà de ce qu'ils pourraient consommer journellement dans leur maison. Au lieu de ces épices et dragees, les juges trouvèrent plus commode de recevoir de l'argent. Mais, pendant quelque temps, il fallut une permission particulière pour autoriser cette nouveauté. En 1369, un sire de Tournon obtint, en presentant requête, de donner vingt francs d'or à ses deux rapporteurs. Bientôt les juges cousidérèrent les épices comme une rede-vance qui leur était due, et un arrêt de 1402 prononça dans ce sens. On obligea même les plaideurs à les remettre d'avance; et, depuis cette époque, on appela épices la somme que les juges des divers tribunaux recevaient des parties dont ils avaient examiné le procès. L'abus des épices, quoique souvent attaqué, s'es' maintenu jusqu'à la révolution.

EPICES (Poudre d'). - Il est souvet question, dans les anciens roman . . chevalerie cités par Lacurne Salhante laye (vº Epices) de poudre d'epices cons se servaient les chevaliers errant: Liant, dans le roman de Perceforet, m'i corslier, apercevant un troupes. w vreuils, se place sur un tertre pour les attendre au passage, en tue un, le dépose sur une pierre plate. en exprime le sang en le chargeant de pierres, et, lorsque la chair est mortifiée, il la couvre de cette poudre d'épices que portaient toujours les chevaliers en quête d'aventures.

ÉPICIER DU ROI. — Parmi les officiers de la maison du roi, il y en avait un spécialement chargé de la confection des épices, et qui, pour ce motif, portait le titre d'épicier du roi.

ÉPICIERS. — Les épiciers formaient une des plus anciennes corporations de la France; elle comprenait dans l'origine les apothicaires. Voy. CORPORATION.

EPIDEMIE. — Mal contagieux qui affecte dans un même temps, et en un même lieu, un grand nombre de personnes. La France a été autrefois ravagée par de nombreuses épidémies, entre lesquelles on signale la peste noire de 1348, qui enleva, dit Froissart, la tierce partie du monde. De nos jours, le choléra qui a sévi en 1832 et en 1848, n'a pas été moins funcste que les épidémies du moyen âge.

ÉPIEU. — C'était, au moyen âge, une arme de guerre garnie d'un fer large et acéré. Dans la suite, on ne se servit de l'épieu que pour la chasse.

EPIGRAMME. — Genre de poésie satirique qui fut cultivé avec beaucoup de succès, dès le xvr siècle, par Clément Marot. Pendant longtemps on employa le mot épigramme dans le même sens qu'épigraphe, pour indiquer une inscription mise sur une maison ou un ouvrage.

ÉPINETTE (Fête de l'). - La féte de l'Épinette se célébrait autrefois à Lille avec une grande pompe. Le mardi gras de chaque année, on élisait un ros pour presider à cette solennité. Le premier dimanche de carême, le roi de l'Épinette se rendait avec un nombreux cortège à la place où devait se célébrer le tournoi. Les champions joutaient à la lance, et le vainqueur recevait un épervier d'or. Les quatre jours suivants, le roi de l'Épinette, les jouteurs, et surtout le chevalier victorieux, devaient se trouver au lieu du combat pour rompre des lances contre tous ceux qui se présenteraient. En 1416, Jean sans Peur, duc de Bourgogne, assista à cette fète; Louis XI et Philippe le Bon s'y trouvèrent aussi en 1464.

ÉPINGLES. — On prétend que les premières épingles furent fabriquées en Angleterre vers 1543, et qu'antérieurement on se servait de brochettes de bois. Gependant Eustache des Champs, poète qui

vivait sous Charles VI, parle d'épingles dorées employées de son temps pour la toilette des dames. La ville de l'Aigle (Orne) est depuis longtemps renommée pour ses fabriques d'épingles. — Ce mot a été emplové, à une époque ancienne, pour indiquer le présent qu'on faisaitaux filles ou aux femmes, lorsqu'elles avaient rendu quelques services ou lorsque l'on concluait un marché. L'abbé Lebœuf rapporte, dans son Histoire civile d'Auxerre, qu'en 1461 cette ville envoya à Jacqueline d'Ailly une grande quantité de vin pour ses épingles. On se sert encore maintenant du mot épingles pour désigner un présent.

ÉPINGLIERS. — Corporation des fabricants d'épingles, Voy, CORPORATION,

ÉPIPHANIE. — Ce mot, qui signifie en grec apparition, désigne la fète instituée à l'occasion de l'adoration des rois mages. Le pape Jules Ir, qui occupa le trône pontifical de 337 à 352, est le premier qui ait séparé la fête de l'Épiphanie de celle de la Nativité, et qui en ait fixé le jour. D'après les anciens rituels, cette fête se célébrait avec une grande pompe et un appareil scénique. On y voyait les rois mages guidés par l'étoile se diriger vers Bethléem et offirir de riches présents à l'enfant Jésus.

ÉPISCOPAT. — Dignité des évêques. Voy. Évêques.

EPISGOPAT DES ENFANTS. — Il existait autrefois dans les églises une fête où un des enfants de cheur remplissait les fonctions d'évêque (voy. FÉTES, § 1er). Le concile de Salzbourg, en 1274, défendit de célébrer cette fête dans les églises, dans le cas où ceux qui devaient y prendre part auraient plus de seize ans.

ÉPITAPHE. — Inscription mise sur les tombeaux. Une des plus anciennes épitaphes citées dans notre histoire est l'épitaphe latine de Pépin le Bref, dont voici la traduction:

Ci-git Pépin, père de Charlemagne.

EPITHÉTES. — L'usage de désigner par une épithète ou surnom les principaux rois de France remonte à une époque fort ancienne. Dans l'origine ces épithètes avaient, suivant Pasquier (Recherches, livre VI), une valeur historique. « Nos rois, dit cet écrivain, en jouissaient lors par la voix commune du peuple, en bien ou en mal faisant, et dura cela jusques à Philippe de Valois. » A partir de cette époque, les épithètes appliquées aux rois ne furent plus, d'après le même écrivain, que des inventions de la flatterie. « Bien d'irai-je, ajoute Pasquier, que

quand par flatterie, nous voulûmes honorer leurs mémoires, les affaires de notre France ne s'en sont pas mieux portées. »

EPITOGE. — Morceau d'étoffe garni d'hermine que les magistrats et les membres des universités portent sur l'épaule. L'épitoge était autrefois une partie du chaperon et se plaçait sur la tête dans les cérémonies. Voy. Chaperon.

EPITRE DEDICATOIRE. - Epitre placee en tête d'un ouvrage pour le dédier à quelque personnage. L'usage des épitres dedicatoires était très-commun au XVII siècle. Les auteurs les plus émi-nents, et entre autres P. Corneille, s'y sont soumis. Certains écrivains ont trouvé le moven de flatter ingénieusement leurs patrons dans ces épîtres, qui ne sont trop souvent que de basses flatteries. On petit citer comme un modèle l'épttre dédicatoire placée par Racine en tête de sa tragédied' Alexandre et adressée à Louis XIV. Ce roi était alors dans tout l'éclat de la jeunesse et de la force. Mais, au lieu de céder à l'ardeur de l'âge et de tenter des conquêtes lointaines, il ne s'occupait que de réformes administratives. Les finances, le commerce, l'industrie, les lois étaient l'objet de ses soins. En un mot Louis XIV commençait comme Auguste avait fini. C'est ce que Racine fait habilement ressortir dans son épître dédicatoire. « Il n'est pas étonnant, disait-il à Louis XIV, de voir un jeune homme gagner des batailles, de le voir mettre le feu par toute la terre. Il n'est pas impossible que la jeunesse et la fortune l'emportent victorieux jusqu'au fond des Indes. L'histoire est pleine de jeunes conquérants; et l'on sait avec quelle ardeur Votre Majesté ellemême a cherché les occasions de se signaler dans un âge où Alexandre ne faisait encore que pleurer sur les victoires de son père. Mais elle me permettra de lui dire que, devant elle, on n'a point vu de roi, qui, à l'âge d'Alexandre, ait fait paraître la conduite d'Auguste; qui, sans s'éloigner presque du centre de son royaume, ait repandu sa lumière jusqu'au bout du monde, et qui ait commence sa carrière par où les plus grands princes ont táché d'achever la leur. »

ÉPITRES FARCIES. — Pièces bouffonnes mélangées de latin et de français; elles étaient d'usage dans certaines fêtes burlesques, comme la fête des fous, la fête de l'âne, etc. Voy. FÉTES, 5 Ier.

ÉPIZOOTIE. — Maladie contagieuse qui frappe les animaux. Plusieurs règlements de police, qui remontent au xviii siècle, ont prescrit les mesures à prendre en cas d'épizootie. Ils ordonnent, entre autres précautions, la visite des animaux malades par des experts vétérinaires, leur séparation de tous les autres animaux, etc.

ÉPOPÉE. — Genre de poésie consacré à chanter les exploits des héros. Voy. Poésie.

EPOUSAILLES. — On appelait ainsi la cérémonie qui se faisait à l'église pour la célébration d'un mariage. Voy. Mariace. — Dans plusieurs provinces, il était d'usage que les souverains à leur avénement fissent la cérémonie des épousailles. Olivier de La Marche raconte que l'abbé de Sainte-Bénigne de Dijon remettait au duc de Bourgogne un anneau comme signe des épousailles avec sa duché. Il en était de même en Normandie. Tout le monde connaît le mariage des doges avec la mer, dans laquelle ils jetaient un anneau.

ÉPREUVES. — Les épreuves, qu'on appelait aussi jugement de Dieu ou ordalie étaient, au moyen âge, un moyen fréquemment employé pour décider de la vérité ou de la fausseté d'une accusation criminelle. Voy. Ordalie.

EQUILIBRE EUROPÉEN. — Système qui a pris naissance à la fin du Xv siècle et qui consiste à balancer les forces des États entre eux, de telle sorte que les petits États ne soient pas absorbés par les grandes puissances. Voy. RELATIONS EXTÉRIEURES.

EQUESTRE (Statue). - Statue qui représente un personnage à cheval. On n'elevait de statues équestres qu'aux princes qui avaient régné. Parmi les statues équestres que possédait la France avant la revolution, on citait surtout la statue de Henri IV sur le pont Neuf, par Jean de Boulogne; celle de Louis XIII, sur la place Royale, par Daniel de Volterra; celle de Louis XIV par Girardon à la place des Victoires; celle de Louis XV par Bouchardon sur la place appelée successivement place Louis XV, place de la Révolution et place de la Concorde. Quelquesois la dédicace des statues équestres était accompagnée de pompeuses cérémonies. L'inauguration de la statue de Louis XIV sur la place des Victoires alla jusqu'à l'idolatrie. « J'y étais, dit Saint-Simon, et je conclus par les bassesses, dont je fus témoin, que, s'il avait voulu se faire adorer, il aurait trouvé des adorateurs. »

EQUIPAGE. — On comprend sous ce nom, tout ce qui est nécessaire pour un voyage, une expédition, valets, chevaux,

carrosses, habits, armes, etc. Le luxe des equipages date principalement du xvie siècle. Avant cette époque, il ne consistait guère que dans la beauté des chevaux et dans la solidité et l'éclat des armures. Les Mémoires d'Olivier de La Marche attestent que ce genre de luxe avait été porté très-loin à la cour des ducs de Bourgogne. Parlant du sire de Lalaing aux joutes de 1445, cet historien dit que son cheval était couvert de damas gris; il était suivi de quatre chevaux, ornes de velours noir chargé d'orfévrerie dorée et argentée; « et avaient les dits chevaux, ajoute Olivier de La Marche, chanfreins d'argent (voy. CHANFREIN), dont issait (sortait) une longue corne, tenant au front à manière de licornes, et furent icelles ornées d'or et d'argent. » A l'entrée de Louis XI à Paris, en 1461, les seigneurs qui l'accompagnaient déployèrent une grande magnificence dans leurs équipages. « Pour honneur lui faire, en ladite entrée, dit le chroniqueur Jean de Troyes, avaient de moult belies et riches houssures dont leurs chevaux étaient couverts, lesquelles houssures étaient de diverses sortes et facons, et étaient les unes d'icelles de fin drap d'or, fourrées de martre zibeline. les autres de velours, fourrées d'hermine, de drap de damas, d'orfévrerie, etc. »

Au xvie siècle, les princes et même les seigneurs commencèrent à se faire suivre par des mulets chargés de leurs équipages. L'amiral Bonnivet, un des favoris de François ler se fit surtout remarquer par ce luxe. « J'ai oui dire, raconte Brantôme dans ses Capitaines français, à un milord que, quand l'amiral Bonnivet alla en Angleterre pour jurer une paix avec le roi, il alla très-grandement et magnifiquement accompagné. Entre antres somptuosités, il avait vingt-cinq mulets de coffres harnaches très-superbement et les couvertes de velours cramoisi, avec ses armes, tout en broderie d'or et d'argent, que le roi d'Angleterre et sa cour admirèrent fort. Aussi quelle dépense est impossible à un favori de roi, ainsi qu'avons vu de nos temps de même (règne de Henri III), et cent fois plus? Feu M. le cardinal de Lorraine, quand il alla à Bruxelles jurer la paix avec le roi d'Espagne, avait trente mulets de coffres aussi bien harnachés et les couvertes de velours cramoisi, avec ses armoiries d'or et d'argent, et avec le grand chapeau de cardinal, tout en broderie. » Ce luxe d'équipages, emprunté en grande partie à l'Italie, ne fit que s'accroître au xviie siècle. On voit dans les Mémoires de Mademoiselle qu'elle était toujours suivie dans ses voyages d'un grand nombre de mu-

lets qui portaient ses bagages. Cet attirail s'explique encore par l'usage où l'on était à cette époque de démeubler les châteaux royaux pendant l'hiver; il fallait chaque fois qu'on allait les habiter y transporter les meubles, le linge, les tapisseries, etc. Lorsqu'en 1659 (6 janvier), la cour quitta subitement et clandestinement Paris pour se retirer à Saint-Germain, on trouva le château démeublé, et, comme on n'avait pu se faire suivre des bagages ordinaires, la plupart des seigneurs couchèrent sur la paille.

ÉQUIPAGES. — Marins employés au service d'un vaisseau. Voy. Marine.

ÉQUIPAGES DE LIGNE. — On donna ce nom en 1825 à des corps de marins destinés à faire le service militaire à bord des bâtiments de l'État. L'organisation de ces corps a été modifiée par plusieurs ordonnances subséquentes.

ÉRE.—Ce terme de chronologie désigne une époque principale à laquelle on rapporte toutes les autres. L'ère chrétienne, dont so servent tous les peuples européens, ne fut introduite en France qu'au vui siècle, et même avant Hugues Capet elle ne fut pas d'un usage général dans les chartes royales. On la désigna dans la suite par ces formules: An de grâce, de la nativité, de la circoncision, de l'incarnation. On a tenté, en 1793, d'introduire une ère nouvelle ou ère républicaine, qui commençait au 22 septembre 1792 et qui a duré jusqu'au 1° janvier 1806. Voy. ANNÉE.

ERMITES. — Solitaires qui se retiraient dans des lieux déserts pour s'y livrer à la prière. Il y en avait en France dès le lve siècle, et il en existe encore aujourd'hui. Un arrêt du 17 février 1633 les déclarait inhabiles à hériter. Les membres de certains ordres religieux, comme les camaldules, les hiéronymites, les augustins, prenaient le titre d'ermites.

ERMITES DE SAINT-JEAN. — Il y avait en France un ordre des ermites de Saint-Jean, au XIII<sup>n</sup> siècle. On a un acte par lequel le général de cet ordre s'oblige à faire dire tous les jours trois messes pour Alphonse comte de Poitiers et de Toulouse, pour la comtesse Jeanne sa femme et pour leurs pères et mères. Voy. Hélyot, t. IV, chap. XL.

ERMITES DE SAINT-PAUL. — Ces moines sont encore désignés sous le nom de frères de la mort.

ESCABEAU ou ESCABELLE. — Petit siège de bois carré dont on se servait autrefois pour s'asseoir à table.

ESCADRE. — Subdivision d'une armée navale. Voy. MARINE.

ESCADRON. — Corps de cavalerie, subdivision du régiment. Voy. ORGANISATION MILITAIRE.

ESCAFFIGNONS. — Les escaffignons étaient des chaussures du temps de Charles VI; elles emboitaient les pieds et le bas de la jambe, sans être lacées ni retenues avec des boutons ou des boucles. Elles ne couvraient d'abord que le pied; mais dans la suite on fit des escaffignons qui montaient jusqu'à la moitié des jambes.

ESCALES. — On appelait escales des ports situés sur l'Océan où les navires relàchaient pour prendre des marchandises ou des provisions.

ESCALIER. - La construction des escaliers a toujours été une partie importante de l'art d'élever et d'orner des maisons. Au moyen age, on les plaçait souvent dans une tourelle en saillie; l'escalier était alors à vis, comme dans la plupart des églises de cette époque. On admire la légèreté de quelques escaliers des xve et xvie siècles dont les rampes sont sculptées avec délicatesse. Au xviie siècle on a déployé une grande magnificence dans les escaliers des palais royaux. Ils sont faits en fer à cheval, lorsqu'ils se composent d'un grand perron, dont le plan est circulaire et dont toutes les marches tendent à un centre commun, comme l'escalier de la cour du cheval blanc à Fontainebleau. Parmi les escaliers à perron on cite comme un chef-d'œuvre le double escalier de l'orangerie de Versailles.

ESCAMBARLATS. — Ce mot de patois languedocien désigne ceux qui ont une jambe d'un côté et l'autre de l'autre. On appelait escambarlats, à l'époque des guerres de religion, ceux qu'on nommait ailleurs politiques, et qui voulaient rester neutres entre les deux partis.

ESCARCELLE. — L'escarcelle était une bourse qu'au moyen âge on portait suspendue à la ceinture, et qui, par sa forme, ressemblait aux sacs, qu'on a appelés à une époque récente réticules, ct par corruption ridicules. Ces bourses étaient richement ornées et souvent garnies d'orfévrerie. Le fond était de velours ou d'autre étoffe précieuse. On portait encore des escarcelles au xyi siècle, comme le prouve ce passage de Brantôme: « Il (le maréchal de Matignon) portait ordinairement, dans une gibecière, qu'on appelle communément escarcelle, une petite bouteille d'eau-de-vie, » Les croisés et les

pèlerins no manquaient pas, à leur départ pour la terre sainte, de faire bénir à l'église leur escarcelle avec leur bourdon; saint Louis accomplit cette cérémonie à Saint-Denis. La bourse des rois, des reines, et des personnages d'une condition très-eminente s'appelait aumônière.

ESCARPE. — Pied de la muraille et partie du fossé qui fait face à la campagne. La contrescarpe est de l'autre côté du fossé; on n'emploie plus aujourd'hui que le mot contrescarpe.

ESCARPINE. — On appelait autrefois escarpine une petite pièce de canon, ou une forte arquebuse.

ESCARPINS .- Ce mot, que l'on écrivait au xvie siècle, escharpin, désignait une espèce de chausson de cuir fort leger pardessus lequel on mettait une autre chaussure. On lit, en effet, dans un écrivain de cette époque, que personne n'entrait dans sa chambre sans escharpin blanc et mule de velours noir. Ce détail explique ce que dit Brantôme, dans ses Capitaines illustres, qu'an siège de Brescia Gaston de Foix allant à l'assaut se fit ôter les souliers et marcha en escharpins déchaussés. Dans la suite, on a appelé escarpins, les souliers les plus légers; c'est encore aujourd'hui le sens de ce mot. - Le mot escarpin se prenait quelquefois figurément pour la comédie. Enfin, on appelait escarpins, des instruments de torture dans lesquels on serrait les pieds du patient.

ESCART. — Droit féodal qui, d'après certaines coutumes, se payait lorsque des biens meubles ou immeubles passaient d'un bourgeois à une personne qui n'avait pas droit de bourgeoisie.

ESCHOITE. — Dans l'ancienne organisation de la France, on appelait exchoite ou échoite, la première succession collatérale dévolue à l'aîné d'une famille, après la mort du père. Les cadets ne pouvaient y prétendre que lorsqu'ils tenaient leur parage (héritage paternel) ensemble, c'est-à-dire par indivis, ou lorsque l'échoite provenait du frère aîné ou du chef de la ligne. L'aîné avait toujours le tiers en plus, avec le rol du chapon, comme en succession directe.

ESCLAVAGE. — L'esclavage a existé dans les Gaules, et s'est maintenn dans la France jusqu'au xin's siècle; il est donc nécessaire de parler de la situation que les lois faisaient aux esclaves dans notre pays, et des causes qui y ont préparé et amené l'abolition de l'esclavage.

§ 1er. Condition des esclaves sous la domination des France

romain avait adouci la condition des esclaves dans les me et me siècles, mais sans abolir l'esclavage. Le christianisme, qui devait accomplir cette révolution, une des plus importantes pour l'humanité, y procéda lentement, mais avec une persevérance infatigable. Les invasions des barbares ne paraissent pas, quoi qu'on ait dit, avoir haté l'abolition de l'esclavage. Les Germains, il est vrai, n'avaient dans leur pays que des esclaves charges de cultiver les terres et de prendre soin des troupeaux; mais, lorsqu'ils furent établis dans l'empire romain, ils adoptèrent le luxe des vaincus et l'esclavage domestique qui en était une conséquence. Les lois des Francs, des Bourguignons, des Visigoths, sont remplies de dispositions relatives aux esclaves, et généralement elles les traitent avec une grande cruauté. La flagellation, la mutilation, et souvent même la mort, sont les châtiments infligés à l'esclave. Dans la loi des Bourguignons (titre xv. § 1 et 2), l'homme libre qui a viole un domicile est condamné à une amende; l'esclave recoit cent coups de bâton. Coupable de vol, l'esclave est livré au dernier supplice (titre 1v, § 2). La femme libre qui s'unit à un esclave peut être mise à mort, si ses parents veulent tirer vengeance de sa faute; s'ils lui pardonnent, elle devient esclave comme celui qu'elle a épouse ( titre xxxv, § 2 ). La loi salique renferme des dispositions analogues.

Cependant on voit, dans ces lois, que l'esclave est une personne et compte devant les tribunaux. Il peut comparaitre en justice, et citer un homme libre devant l'assemblée des Francs (Loi salique, titre xLII, § 2). Celui qui avait battu un esclave ou qui l'avait vendu au delà des mers, était condamné à payer une composition ou wehrgeld, de trente-cinq sous (ibid.). La constitution de 614, proclamée dans un champ de mars auquel assistèrent un grand nombre d'évêques, déclara que l'esclave ne pourrait être mis à mort que par ordre du juge, et ce magistrat même ne pouvait le condamner sans l'entendre . à moins qu'il ne le prit en flagrant delit de vol (neque ingenuus, neque SERVUS, qui cum furto non deprehenditur, a judicibus aut a quocumque interfici non debeat inauditus; ap. Script. rer. gall., IV, 119).

Ainsi, les lois barbares, tout en maintenant l'esclavage, adoucissaient la condition des esclaves. Ils pouvaient contracter mariage entre eux; leur mariage devenait une union légitime que l'Eglise consacrait, tandis que dans l'antiquite ce n'était qu'un concubinage. Leur témoignage était admis devant les tribunaux, et leur personne protégée par la loi. L'Eglise leur ouvrait un asile dans ses temples contre les maitres trop cruels; l'esclave ne pouvait en être arraché que si son maître promettait de le traiter avec humanité. Enfin, la loi les protégeait contre les juifs et contre les marchands qui les vendaient à l'étranger. L'esclave, livré par son maître à des étrangers, était libre, s'il parvenait à s'échapper et à rentrer dans son pays.

S II. Influence salutaire du christianisme sur le sort des esclaves. - L'influence chrétienne se manifeste déjà par l'adoucissement des lois en faveur des esclaves; elle éclate dans la conduite des évêques. Saint Exupère, évêque de Tonlouse, vendait jusqu'aux vases sacrés pour racheter les esclaves. Saint Paulin se vendait lui-même pour délivrer des prisonniers. A l'époque de l'expédition de Clovis contre les Visigoths, saint Eptade racheta un grand nombre d'esclaves. La reine sainte Bathilde ne montra pas moins de zèle pour leur délivrance. Saint Eloi, évêque de Soissons, et un des principaux ministres de Dagobert, s'empressait de briser les chaînes des esclaves gaulois, romains, maures, bretons, saxons, sans distinction de nation. Il affranchit tout d'abord ses esclaves, et en éleva plusieurs à la prêtrise. Le pape, Grégoire le Grand, donnait le précepte et l'exemple des affranchissements. « Comme notre Rédempteur, écrivait-il, a pris notre chair afin de nous délivrer de l'esclavage du péché. nous devons rendre à la liberté ceux qui en ont été privés par la loi des nations. » Et il renvoyait libres tous ses esclaves. S'adressant à un concile tenu à Rome en 595, le même pape s'exprimait ainsi: " Plusieurs esclaves des eglises et des séculiers se présentent pour entrer dans les monastères. Si nous le souffrons indifféremment, nous donnons occasion à tous les esclaves de se soustraire à leurs maîtres. Si nous les retenons en servitude sans examen, nous ôtons quelque chose à Dieu qui nous a tout donné. Il faut donc que celui qui veut se donner à Dieu soit auparavant éprouvé en habit séculier, afin que, si ses mœurs font voir la sincérité de son désir, il soit délivré de la servitude des hommes pour en embrasser une plus rigoureuse. » Grégoire le Grand, dans la troisième partie de sa règle pastorale, recommande aux esclaves l'obéissance envers leurs maîtres et aux maîtres la douceur envers leurs esclaves. « Les maîtres, ajoute-t-il, ne doivent pas s'enorgueillir des présents de Dieu; ils doivent au contraire reconnaître pour

égaux, par droit de nature, ceux que le sort leur a assujettis (xquales sibi per

naturæ consortium ). »

Chez les Lombards, les lois de Rotharis établissaient que, si quelqu'un avait promis la liberté à un esclave pour le bien de son âme, et était mort avant d'avoir accompli sa promesse, l'esclave serait libre, parce que le Christ avait daigné se faire esclave pour racheter notre liberté. Saint Bonet, nommé par Thierry III gouveneur de la province de Marseille, vers 700, ne souffrit pas qu'on venoît les hommes à l'encan, comme c'était l'usage dans ce pays, ni qu'on les retint en captivité. Ceux qu'on vendait malgré ses défenses, il les rachetait et les renvoyait chez eux.

Ainsi, une voix ne cessait de s'élever en faveur des esclaves, c'était celle du christianisme, et un grand nombre d'évêques et d'abbés joignaient l'exemple au précepte. Saint Benoît d'Aniane affranchissait les serfs des terres qu'on lui donnait. Peu à peu les monastères se remplissaient d'esclaves qui y trouvaient une règle austère, mais relevée par la foi qui l'imposait. Charlemagne en vint à craindre que les villages ne restassent déserts, et il défendit par le capitulaire de Thionville (805), de recevoir dans les monastères un trop grand nombre de serfs.

III. Diminution du nombre des esclaves aux IXº et Xº siècles; cependant l'esclavage n'est definitivement aboli en France qu'au xiii siècle. - Au ix siècle, les hommes éminents qu'avait formes l'école palatine, et qui appartenaient presque tous à l'ordre ecclésiastique, s'élevèrent avec force contre l'esclavage. Smaragde, abbé de Saint-Mihiel, dans son traité De la voie que doit suivre un roi (de Via regia), s'exprime ainsi (chap. xxx): « Entre les préceptes salutaires et les œuvres utiles, il faut placer l'affranchissement des esclaves. Ce n'est pas la nature qui nous les a soumis, mais le malheur; car, naturellement, nous sommes tous égaux (conditione enim æqualiter creati sumus).» Raban Maur répète plusieurs fois, dans ses commentaires sur l'Écriture, que les chrétiens doivent traiter les esclaves comme leurs frères. Les conciles, comme les docteurs, rappellent qu'une partie des biens des églises, qui sont le patrimoine des pauvres, doit être employée à racheter les captifs.

Quelques écrivains, frappés de la puissante action du christianisme, ont pensé que dès la fin du 1xº siècle l'esclavage avait dù disparaître de l'Europe, et que le servage seul s'y était maintenu. Il est difficile d'admettre cette conclusion; des textes précis prouvent que l'esclavage, quoique sensiblement atténué. existait toujours en France et dans l'Europe occidentale. Ainsi, en 922, au concile de Coblentz, auquel assistèrent le roi de France, Charles le Simple, et le roi de Germanie, Henri l'Oiseleur, on posa cette question: Comment doit-on traiter celui qui a vendu un chrétien? Tous rèpondirent qu'il s'était rendu coupable d'homicide. Il s'agissait d'esclaves chrètiens vendus à des intidèles. Les décrétales de Burchard, évêque de Worms, rédigées au xie siècle, traitent du mariage d'une femme libre avec un esclave; on voit qu'à cette époque elle ne perdait plus sa liberté. et que son mariage était légitime. Ives de Chartres, qui vivait à la fin du xie siècle et au commencement du xIIº, discute les mêmes questions. Les Assises de Jérusalem parlent aussi d'esclaves : celui qui a vendu un esclave lépreux ou épileptique doit le reprendre en rendant l'argent (assise 136). Que si l'on répondait que les chrétiens établis dans l'0rient en avaient adopté les mœurs, et qu'on n'en peut rien conclure pour la France, il serait facile de citer des textes d'auteurs français : Hugnes de Saint-Victor, qui écrivait au xIIº siècle, commentant l'épître de saint Paul aux Ephésiens, et entre autres ce passage : Esclaves , obéissez à vos maîtres, se demande si un chré-tien peut avoir des esclaves, puisque l'apôtre le permet, et que l'Église catho-lique, principalement l'Église de France, le tolère (catholica quoque et maxime Gallorum Ecclesia hoc recipit). Il répond qu'il vaudrait mieux affranchir ses esclaves, et que si l'Église tolère l'esclavage, ce n'est pas comme un bien, mais comme un mal (quasi malum tolerat). Ce passage, tout en montrant combien l'opinion publique était alors opposée à l'esclavage, prouve qu'il existait encore en France au xnº siècle.

Un concile tenu à Toulouse, en 1119. défend (canon ve), de réduire en servitude des hommes libres, laïques ou ecclésiastiques, et atteste par cette défense même que la liberté personnelle était encore très-exposée à cette époque. Elle n'était pas même bien garantie au xiiie siècle. Joinville en fournit une preuve frappante: « Un jour, dit-il, que le comte de Champagne allait à la messe, un gentilhomme vint lui requérir un don. Artaud de Nogent, son trésorier, qui était derrière le comte, répondit que le comte s'était déjà ruiné par ses largesses. « Sire vilain, vous mentez faussement, s'écria le comte de Champagne, de dire que je n'ai plus que donner; j'ai encore de quoi donner, et vous-même que je donnerai tout à pre366

sent. Et, incontinent, il le prit et dit au gentilhomme : Tenez, mon ami, je vous le donne et vous le garantirai. Le gentilhomme ne fut point étonné; mais soudainement il empoigna mon bourgeois bien étroitement, et ne le laissa aller qu'il ne lui eut baille cinq cents livres. » Ainsi, la liberté personnelle, même des riches bourgeois, était à la merci de leur seigneur qui pouvait les livrer au premier venu. Cependant ce fut à cette époque que l'esclavage disparut réellement. Les Etablissements de saint Louis et les autres monuments législatifs du xiii siècle ne parlent plus d'esclaves.

En resume, le christianisme, qui proclamait la fraternité des hommes, n'a cessé, depuis le 1vº siècle principalement, de modifier et d'adoucir la condition des esclaves. Aux ixe et xe siècles. cette révolution était déjà presque accomplie. Cependant on trouve des traces d'esclavage jusqu'au xiii siècle. A cette époque, il disparait entièrement pour faire place au servage et à la domesticité. Voy. pour les détails, l'ouvrage de M. Ed. Biot, intitule : Abolition de l'esclavage dans

l'Occident.

§ IV. De l'esclavage dans les colonies. -L'esclavage , aboli en Europe , s'est longtemps maintenu dans les colonies. La population américaine avait été considérablement diminuée par les barbares traitements des Européens; on chercha à suppléer au manque de cultivateurs par la traite des nègres. Dès le commencement du xviº siècle, on enleva des côtes d'Afrique des esclaves que l'on transporta en Amérique. Ces esclaves furent longtemps livrés dans les colonies françaises au caprice des planteurs. En-fin, en 1685, Louis XIV publia le Code noir qui, malgré sa dureté pour les esclaves, apportait une veritable amélioration à leur sort. Beaucoup de dispositions de ce code sont relatives à l'affranchissement des esclaves possedes par des juifs, au baptême des esclaves, à l'observation des dimanches et des fètes, et à la suspension du travail les jours fériés. Le Code noir prohibe les ventes d'esclaves aux mêmes jours, et punit les débauches des maîtres qui abusaient de leurs esclaves. La famille n'était plus interdite aux noirs : ils pouvaient se marier. Baptisés, ils étaient inhumes en terre sainte. La nourriture des noirs, leurs vêtements. les soins dus à l'esclave malade, étaient prévus et fixes par la loi. Le meurtre des esclaves donnait lieu à des poursuites contre le commandeur et le maître. Il était défendu de vendre séparément le mari. la femme et les enfants impubères. Le

maître agé de vingt ans pouvait affranchir ses esclaves, sans avoir à rendre compte de sa conduite. Tout esclave affranchi était réputé sujet naturel. A côté de ces mesures protectrices de l'esclave, d'autres garantissaient la sécurité et parfois la tyrannie du maitre : interdiction de port d'armes aux esclaves, prohibition des attroupements, de la vente des cannes à sucre et des denrées de toute nature. L'esclave ne pouvait être ni propriétaire. ni fonctionnaire public, ni partie dans un procès. Il était puni de mort pour avoir frappé son maître, sa maîtresse ou leurs enfants, avec contusion ou effusion de sang. Enfin l'article 44 déclarait les esclaves meubles ou propriété mobilière. lls retombaient ainsi sous le coup des lois anciennes qui ne voyaient en eux que des choses. Le Code noir fut appliqué à l'île Bourbon en 1723.

Malheureusement les dispositions favorables aux esclaves ne furent pas longtemps observées. D'ailleurs le gouvernement encourageait la traite, et certains ports, entre autres Nantes, entretenaient un grand nombre de négriers ou navires qui faisaient ce commerce. La Convention supprima, le 17 juillet 1793, la prime de plus de deux millions accordée à cet odieux trafic. Les commissaires envoyés dans les colonies par cette assemblée proclamèrent l'affranchissement de tous les esclaves le 29 août 1793, et cette mesure fut ratifiée peu de temps après par la Convention. L'esclavage fut rétabli dans les colonies sous le consulat ; mais, dès 1814, le gouvernement français s'occupa de réprimer la traite des noirs, et conclut à cet effet des traités qui ont éte renouvelés et développés sous les divers gouvernements jusqu'à nos jours. Enfin , en 1848, l'abolition de l'esclavage colonial a été de nouveau décrétée.

## ESCLAVES. - Voy. ESCLAVAGE.

ESCLAVINE. - Espèce de vêtement long et velu dont se couvraient les pèle-

## ESCOFFION. - Voy. ESCOPHION.

ESCOMPTE. - Remise que fait le porteur d'un billet pour en obtenir le payement avant l'echéance. On a établi à plusieurs epoques des comptoirs d'escompte pour faciliter les opérations commerciales. En 1776 (24 mars), Turgot institua une caisse d'escompte qui avait principalement pour but d'escompter à 4 pour 100 les lettres de change. Cet établissement rendit de grands services au commerce jusqu'au moment où il fut supprime (24 août 1793). La

lupart des villes de commerce fondèent des comptoirs d'escompte, en 1848, orsque la crise commerciale mettait les naisons de banque ordinaires dans l'imbossibilité d'avancer des capitaux. Voy. BANQUE.

ESCOPETTE.—Espèce d'arquebuse dont ne servait sous Henri IV, Louis XIII et Louis XIV; elle fut perfectionnée et devint la carabine. Il y avait une autre sorte d'escopette plus grande et dont le canon étnit èvasé vers l'extrémité; on s'en servait encore dans les armées au commencement du xviii siècle.

ESCOPHION. — Bonnet d'étoffe brocardée fait en forme de cœur ; il était en usage sous les règnes de Charles V et de Charles VI ; on le voit représenté sur les vitraux et dans les miniaures des manuscrits de cette époque.

ESCOUADE. — Subdivision d'une compagnie d'infanterie ou d'un escadron de cavalerie; le nombre des soldats qui la composent varie d'après la force numérique des compagnies et des escadrons.

ESCOUTES ou ÉCOUTES. — Tribunes ferniées d'où l'on pouvait entendre, sans être vu, les discours prononcés dans une salle. Les dames assistaient dans des écoutes aux thèses de l'ancienne université de Paris et aux discours des académies.

ESPADON. — Épée grande et large que l'on tenait à deux mains; elle était en usage principalement aux xive, xve et xvie siècles. Dans la suite, on a appelé espadon un sabre de cavalerie à lame longue et droite.

ESPALIERS, - Arnaud d'Andilly, retire à Port-Royal des Champs, en 1644, s'y occupa avec beaucoup de soin de la culture des arbres fruitiers, et fut un des premiers qui enseigna à les placer isoles le long d'une muraille en disposant artistement les branches et à leur procurer le double avantage d'une chaleur plus grande et d'un abri plus sûr contre les vents. Il donna ainsi le premier exemple de la culture des espaliers, telle qu'elle s'est conservée jusqu'à nous. En 1652, il publia, sous le nom du sieur Legendre, cure d'Hénouville, le résultat de ses travaux dans un livre intitule La manière de bien cultiver les arbres fruitiers. « L'auteur, dit Le Grand d'Aussy (Vie privée des Français) y soutient que l'art véritable consiste à seconder les opérations de la nature et non à les contrarier; que, si l'on est obligé de contenir par la taille la végétation trop vigoureuse d'un arbre, il faut se garder aussi

de le mutiler; enfin qu'on doit toujours lui conserver, autant qu'il est possible, une forme agréable et qui plaise à l'œil.»

ESPARE. — Espèce de flèche dont le fer était recourbé; on s'en servait principalement au moyen âge.

ESPINETTE. - Petite pièce d'argent qui valait quinze deniers tournois.

ESPINGOLE. — Arme à feu portative dont l'orifice est évasé. L'usage de l'espingole remonte au commencement du XVIº siècle, vers 1520.

ESPIONNAGE, ESPIONS .- Il serait difficile de fixer l'époque à laquelle l'espionnage a été organisé. Les Romains avaient dans les provinces des officiers, appelés tantot frumentarii, tantot curiosi et qui, sous ces différents noms, étaient chargés d'exercer une surveillance active et mystérieuse. Catherine de Médicis, dans les conseils qu'elle donne à son fils Charles IX, lui dit que son aïeul François ler avait dans toutes les bonnes villes du royaume des hommes affidés qui lui rendaient exactement compte de tout ce qui s'y passait d'important. C'est peut-être là l'origine de l'espionnage en France. De Thou parle aussi (livre XXIV) des espions que les Guises envoyaient dans les provinces. Cette police régularisée au xvii siècle, est devenue un des principaux instruments de gouvernement. Il en sera plus amplement question au mot Police.

ESPONTON. — Demi-pique que portaient les mousquetaires et les officiers d'infanterie sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV. On s'en servait partienlièrement sur les vaisseaux pour venir à l'abordage. Une ordonnance du 10 mai 1690 fixait à sept pieds et demi la longueur de l'esponton.

ESPORLE. — Ce mot s'appliquait à l'acte par lequel un vassal reconnaissait les droits de son seigneur.

ESPRIT (Ordre du Saint-). — Ordre de chevalerie institué par Henri III en 1579. Voy. Chevalerie (Ordres de).

ESPRIT FOLLET, ESPRITS. — Voy. Superstitions.

ESSAI. — Ce mot se prenait dans certaines congrégations pour l'épreuve que l'ou faisait de la vie religieuse, en habit séculier. Cet essai était distinct du noviciat.

ESSAI DES VIANDES, DU VIN, etc. — L'usage de faire l'essai des viandes, du vin, du pain, etc. s'était conservé à la table du roi jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie. L'écuyer tranchant présentait les mets au maître d'hôtel avant de les servir aevant le roi, et le maître d'hôtel les goûtait pour constater qu'ils n'étaient pas empoisonnés.

ESSARTEMENT. — Opération qui consiste à arracher les broussailles, souches et racines qui couvrent un terrain. L'ordonnance des eaux et forêts, publiée par Louis XIV en 1669, prescrivait l'essartement des bois et forêts sur un espace de soixante pieds pour ouvrir un passage aux coches et aux carrosses publics.

ESSAYEURS DE LA MONNAIE. — Officiers chargés autrelois d'éprouver le titre des monnaies. Outre les essayeurs attachés à chaque hôtel des monnaies, il y avait un essayeur général des monnaies créé par François let en 1539.

ESSOGNE. — Droit seigneurial qui se payait dans quelques lieux, lorsqu'un des tenanciers mourait sur le domaine du seigneur. L'essogne était ordinairement le double du cens annuel.

ESSORILLEMENT. — Supplice qui consistait à couper les oreilles; on en trouve quelques exemples dans l'histoire de France. Au commencement du règne de Charles VIII on essoreilla Dojac ou Doyat, qui s'était rendu odieux sous le règne de Louis XI, dont il avait été un des principaux conseillers.

ESTAFETTE. — Courrier chargé de transmettre les dépêches.

ESTAFIERS. — On appelait ainsi, aux xvıı et xvııı siècles, de grands laquais dont l'usage avait été emprunté à l'Italie.

ESTAGE. — Obligation féodale; les vassaux étaient contraînts de tenir pendant quelque temps estage ou garnison dans le château de leur seigneur.

ESTAMPE. — Empreinte qui se tire d'une planche gravée. On fait remonter l'origine des estampes à l'année 1460 et on l'attribue à un orfévre de Florence nommé Maso Finiquerra; mais déja, à une époque antérieure, on connaissait la gravure en bois et on en tirait des estampes. Une des plus anciennes est de 1425 et représente l'enfant Jésus porté par saint Christophe.

ESTER EN JUGEMENT. — Terme de palais qui signifiait comparaître personnellement en justice comme demandeur ou défendeur.

ESTERLIN. — Nom d'une ancienne monnaie anglaise qui avait cours en France au xiiie siècle, comme le prouve une ordonnance de saint Louis de 1262. Le denieresterlin ou esterling était évalué à environ trois sous sept deniers de monnaie française. On écrivait ce mot de diférentes manières : esterlin, estrelin, esterling, sterlin, sterling; cette dernière forme est seule restée et s'applique aujourd'hui à la livre anglaise qui équivaut à vingt-cinq francs.

ESTEVENANTS. — Monnaie de Bourgogne et de Franche-Comté, qui avait la même valeur que la livre tournois. On l'appelait aussi estevanon.

ESTIVAL, ESTIVAUX. — Bottines dont on se servait en été (\*\*extivalia\*). Du Cango pense que les nobles et les gens de guerre se servaient seuls d'estivaux. Ces bottines étaient d'un cuir uni et mince, teint en pourpre ou en quelque autre couleur. On se servait d'estivaux principalement aux XIV° et XY° sècles.

ESTOC, ESTOCADE. - Épée longue et droite, qui n'avait pas de tranchant: de là l'expression proverbiale frapper d'es toc pour frapper de la pointe. On appelait encore estoc une épée d'argent doré, longue d'environ cinq pieds, que le pape bénissait à la fête de Noël et qu'il envoyait à un des capitaines qui s'étaient distingués dans la guerre contre les infidèles. En 1716, le pape Clément XI envoya l'estoc et le casque benits au prince Eugène de Savoie à cause de la victoire qu'il avait remportée sur les Turcs à Peterwaradin. Les longues épées dont se servaient les duellistes s'appelaient tantôt brettes, tantôt estocades. On nommait aussi estocade la blessure faite avec la pointe de l'épée.

ESTOCAGE. — Droit de quatre deniers qui, dans certaines contrées, était dû au selgueur pour vente d'héritages.

ESTOUBLAGE. — Impôt sur les blés, dont le chaume s'appelait autrefois estouble.

ESTRADIOTS. — Cavalerie légère dont on se servait dans les armées françaises au xviº siècle. On appelait aussi ces soldats mercenaires stradiots du grec Στρατιώται; ils étaient la plupart Albanais.

ESTRAMAÇON. — Espèce de poignard que les Francs appelaient scramsax. Grégoire de Tours en parle à l'occasion de l'assassinat de Sigebert par les émissaires de Frédégonde. On se servit ensuite du mot estramaçon pour désigner le coup même que l'on portait avec le tranchant d'un sabre ou d'un poignard.

ESTRAPADE. — Genre de supplice usité au moyen âge et jusqu'au xvie siècle. On nissait le patient, les mains liées, au haut l'un poteau et on le laissait retomber à erre avec une telle force qu'on lui brisait les membres. Ce supplice était encore en usage comme punition militaire aux xvii et xviii siècles. On appelait aussi estrapade le lieu du supplice et le poteau qui servait d'instrument pour l'infliger.

ESTRELAGE. — Droit que certains seigneurs levaient sur le sel au moment où les voituriers des gabelles passaient sur leurs terres.

ÉSUS. - Dieu des Gaulois, Voy. Hésus.

ÉTABLAGE. — Impôt que, dans certains lieux, les seigneurs percevaient sur les marchands.

**ÉTABLISSEMENTS DE SAINT LOUIS.-**§ 1er. Origine des établissements. - On donnait autrefois le nom d'établissements (stabilimenta) à des règlements et ordonnances. Ainsi, les établissements de saint Louis sont un recueil de règlements et coutumes qui s'appliquaient spécialement à l'Ile-de-France. Il no faut pas confondre ce code avec les ordonnances sur les guerres privées, sur les monnaies, sur la reforme des abus, l'institution des bailliages, etc., que l'on doit à saint Louis. Ces dernières ordonnances de saint Louis, dont nous parlerons en traitant des lois (voy. Lois), n'ont rien de commun avec le recueil des établissements. On place en 1270 la publication de cette compilation qui, selon quelques auteurs, n'appartient pas même à saint Louis, mais a été recueillie après sa mort et mise sous son nom pour lui donner un caractère plus respectable. Nous ne pouvons entrer ici dans ces discussions. Bornons-nous à constater que saint Louis avait ordonné que les coutumes fussent recueillies, et avait prescrit le mode d'enquête. « On appellera, disait-il, plusieurs sages hommes, à l'abri de tout soupcon, et, des qu'ils seront venus, on leur présentera par écrit les questions auxquelles ils auront à répondre; ils jureront de dire et de rapporter fidèlement, par la bouche de l'un d'entre eux, ce qu'ils savent touchant la coutume de leur pays; le serment prêté, ils se retireront à l'écart, délibéreront et feront le rapport de leur délibération; ils diront comment ils ont vu s'établir cette coutume, par quelle cause, dans quel temps, s'il fut juge conformément; aucune circonstance ne sera omise. On rédigera le tout qui sera clos du sceau des enquéteurs et envoyé au parlement. » Il est probable qu'à la suite de cette enquête on aura publié la coutume de l'Ile-de-France sous

ce titre les Établissements selon l'usage de Paris et d'Orléans.

§ II. Caractère des établissements ; influence du droit romain. - On distingue deux parties dans ce code : l'une qui dérive des lois romaines et ecclésiastiques : l'autre du droit coutumier. En général pour tout ce qui touche aux seigneurs la législation féodale est respectée, quoique avec des modifications importantes. Quant aux roturiers, le droit romain est presque seul adopté. En ce qui concerne le droit public, saint Louis, ou l'auteur quel qu'il soit des établissements, tout en ménageant les seigneurs féodaux, proclame cependant la supériorité du roi, qui ne relève que de Dieu; les vassaux peuvent porter leurs causes devant la cour du roi et en appeler à son tribunal des sentences des seigneurs féodaux. Mais, en même temps, les droits des barons sont reconnus; ils peuvent semondre leurs hommes liges, c'està-dire les sommer de marcher avec eux, même contre le roi. Les établissements reconnaissent que le roi n'a pas le droit de proclamer le ban, c'est-à-dire de lever des troupes sur les terres de ses barons. Pour la succession des domaines féodaux, les droits de l'aîné sont respectes, puisque la loi lui assigne les deux tiers du domaine paternel; mais les pulnés ont droit à un tiers. Ainsi, sans rompre brus-quement avec les lois féodales, la royaute introduit des améliorations d'une haute importance. Il faut placer au premier rang celle qui substitue l'appel au combat dans le cas où le jugement serait faussé (Etablissements, livre ler, chap. vi).

S III. Droit privé et pénalité. - Le droit privé occupe beaucoup plus de place dans les établissements que le droit public. Les dispositions n'y sont pas classées méthodiquement; mais on y reconnait l'intention de régler équitablement les principales relations de la vie privée: mariages, héritages, tutelle, douaire, etc. La penalité est sévère. L'assassinat, le meurtre, l'incendie, le rapt, la trahison, le vol sur un grand chemin ou dans les bois, le vol domestique, le vol d'un cheval ou d'une jument et la complicité dans ces crimes sont punis de la corde. Un larcin exposait pour la première fois à la mutilation d'une oreille, pour la seconde à la perte d'un pied, pour la troisième fois à la mort. Le larron qui volait dans une

eglise avait les yeux crevés.

§ IV. Amélioration de la procédure. — Les établissements introduisirent surtout des améliorations importantes dans les formes de la procédure, en substituant le témoignage au duel judiciaire. Les témoins devaient attester leur sincérité par serment; on pouvait les repousser par des recusations motivées, ou combattre leur témoignage par des témoignages opposes. Les temoins déposaient hors de la vue des parties, pour échapper à toute influence corruptrice. Quand le bon droit ne pouvait être prouvé ni par titres ni par témoins, on déférait le serment (Établiss. . livre Ier, chap. CXLV, CXLVIII, CXLIX). Enfin, les parties pouvaient être représentées par un procureur, et défendues par un avocat. Les procureurs et avocats ne formaient pas alors une classe distincte; on pouvait les choisir dans tous les rangs. Voy. pour les détails les Essais sur les institutions de saint Louis, par MM. Mignet et Beugnot. Les Etablissements de saint Louis ont été publiés plusieurs fois, et entre autres, dans le recueil des Anciennes lois françaises par M. Isambert.

ÉTAGE (Lige). — L'étage ou lige étage était un devoir des vassaux envers leur seigneur. Les vassaux étaient obligés de demeurer pendant un certain temps sur la terre du seigneur, et de défendre son château et sa personne contre ses ennemis.

ÉTAGES. - Voy. MAISON.

ÉTAIN. - VOY. MINES et TABLE.

ÉTALON. - Voy. HARAS.

ETALON. — Mesure publique et certaine sur laquelle sont réglés les poids et mesures. En 1540, l'étalon du poids de l'or et de l'argent, qui était autrefois gardé dans le palais du roi, fut déposé à la cour des monoaies. En 1557, Henri II ordonna que les étalons des gros poids et mesures seraient gardés dans l'hôtel de ville.

ETAPE. - Le mot étape avait autrefois des significations très-diverses. Il designait la place publique où les marchands étaient tenus d'apporter leurs denrées : à Paris l'étape était à la Grève devant l'hôtel de ville. - En termes de marine, étape signifiait carcan, pilori, comme on le voit dans les jugements d'Oleron (art. xxvi).-On appelait aussi étape une ville de commerce : Redon était l'étape des vins en destination pour Rennes; Calais, l'étape des laines et draps d'Angleterre, etc. Enfin, comme les troupes en marche s'arrétaient ordinairement dans des villes de commerce où elles pussent s'approvisionner, on appela étapes les distributions de vivres faites aux troupes en marche et les lieux ou elles devaient stationner. Le mot étape ne se prend plus que dans ce sens.

ETAT. — On entend par État, la force publique qui représente la nation et la

dirige. Quelquefois le mot État se prend pour la nation tout entière; mais il n'y a veritablement Etat que lorsqu'il v a unite de lois, de mœurs et de principes politiques. Le mot celèbre que l'on prête à Louis XIV : l'Etat, c'est moi, est vrai dans ce sens qu'au xviie siècle l'unité nationale résidait tout entière dans la personne du roi. Au milieu d'un pays divisé par les coutumes, les mœurs et les institutions, on aurait vainement cherché ailleurs l'unité nationale. Elle n'était complétement représentée par aucun des trois ordres (noblesse, clergé et tiers état ) qui avaient des intérêts distincts et souvent opposés. Les parlements s'arrogeaient le droit de représenter la nation , quoiqu'ils n'eussent aucun titre sérieux pour se proclamer assemblée nationale. Le mot État n'a réellement désigne la nation tout entière qu'à partir de 1789. Voyez CENTRA-LISATION.

ETAT (Coup d'). — On appelle coup d'État, dit le Dictionnaire de l'Académie (édit. de 1778), un parti vigoureux et quelquefois violent qu'une république, un prince sont obligés de prendre contre ceux qui troublent l'Etat.

ETAT (Lettres d'). — Sous l'ancienne monarchie et principalement aux xvii et xviii s'écles, les lettres d'État étaient accordées aux fonctionnaires employés pour le service public en pavs étrangers, afin que personne, n'attentât en leur absence, à leurs biens ou à leurs droits. Les lettres d'État suspendaient tout procès ou poursuite contre celui qui en était pourvu. On peut voir dans les Mémoires de Saint-Simon comment il se servit de ses lettres d'État pour retarder le jugement du procès des ducs et pairs contre le maréchal de Luxembourg.

ETAT (Tiers). - § Ier. Origine et caractère du tiers état. Le tiers état, qu'on appelait souvent le tiers par abreviation, constituait dans l'ancienne monarchie le troisième ordre de la nation. Son existence, comme corps politique, date du jour où il fut appelé à l'assemblée des états généraux par Philippe le Bel ; elle se termine à la révolution de 1789 qui proclame l'égalité de tous les citoyens devant la loi et efface les distinctions de tiers état, de noblesse et de clergé. Il n'est pas sans intérêt de voir par quels degrés le tiers état parvint à la conquête des droits politiques. Sorti du mouvement communal du xue siècle, le tiers état ne se confond pas avec lui. « Il y a eu des communes dans toute l'Europe, a dit M. Guizot dans son Histoire de la civi-

lisation en France; il n'y a eu vraiment de tiers état qu'en France. » Les comniunes ( voy. ce mot ) tendaient par leur nature à la division, au morcellement du pays en petites républiques indépendantes. Le tiers état, au contraire, s'est associé et a contribué à cette gloricuse unité de la France qui a été un des principaux éléments de la puissance nationale. A côté des bourgeois et des riches marchands, le tiers état comprenait les membres des universités et les légistes imbus des maximes du droit romain et pénétrés de ce sentiment d'unité qui avait été la vie de l'empire romain. Ils se rallièrent à la royauté, et la fortifièrent contre les attaques féodales et ce fut dans les rangs de ces légistes que Philippe le Bel prit ses principaux ministres : Enguerrand de Marigny, Pierre Flotte, Raoul de Presle, Guillaume de Nogaret. « Alors commença, dit M. Augustin Thierry dans son Introduction à l'histoire du tiers état, la lutte du droit commun, de la raison de l'homme contre la coutume, l'exception, le fait inique ou irrationnel, La cour du roi, tribunal suprême et conseil d'État, devint par l'admission de ces hommes nouveaux, le foyer le plus actif de l'esprit de renouvellement. C'est là que reparut, proclamée et appliquée chaque jour, la théorie du pouvoir impérial de l'autorité publique, une et absolue, égale envers tous, source unique de la justice et de la loi. Remontant par les textes, sinon par la tradition, jusqu'aux temps romains, les légistes s'y établirent en idée, et, de cette hauteur, ils considérèrent dans le présent l'ordre politique et civil. A voir l'action qu'ils exercèrent au xiiie siècle et au siècle suivant, on dirait qu'ils eussent rapporté de leurs études juridiques cette conviction, que, dans la société d'alors, rien n'était legitime hors deux choses, la royauté et l'état de bourgeoisie. »

§ II. Union de la royauté et du tiers état. - Les légistes furent le trait d'union entre le pouvoir central et les bourgeois des villes. Ce fut par leur conseil qu'en 1302 le tiers état fut appelé à prendre part aux affaires publiques. Ils dirigèrent ses votes, et, sous l'influence des légistes, cet ordre supplia Philippe le Bel de garder la souveraine franchise de son royaume. Ce fut encore lui qui, en 1308, se prononça energiquement contre les templiers et fit entendre une requête menaçante contre le clergé qui hésitait à les condamner : « Le peuple du rovaume de France adresse an roi d'instantes supplications. Qu'il se rappelle que le prince des fils d'Israel, Moïse, l'ami de Dieu, à qui le Seigneur parlait face à face, voyant l'apostasie des adorateurs du veau d'or, dit: Que chacun prenne le glaice et lue son proche parent. Il n'alla pas pour cela demander le consentement de son frère Aaron, constitué grand prêtre par l'ordre de Dieu Pourquoi donc le roi très-chrétien ne procéderait-il pas ainsi, même contre tout le clergé, si le clergé errait ou soutenait

ceux qui errent? »

Lorsque dans les dernières années du règne de Philippe le Bel, la noblesse, irritée de la suppression d'une grande partie de ses privilèges, prit les armes contre le roi, il employa contre elle la plume de quelque légiste plébéien qui lui reprocha sa déloyauté en termes énergiques : « Cette gent dénaturée qui s'élève contre son chef et lui fait la guerre sans le prévenir, pour ramener, dit-elle, la bonne cou-tume, prétend être noble; mais telle gent qui vilainement agit, à bon droit vilaine est nommée. Leurs devanciers avaient tout fait pour l'avancement de notre couronne; eux ne songent qu'à la détruire. Le roi ne leur dénie pas justice, mais ne songe qu'à leur exposer ses raisons. N'ont-ils pas l'accès libre auprès de lui et l'entrée dans son parlement? Ils pouvaient lui exposer leurs plaintes, il les aurait écoutés débonnairement. » (Le dit des alliés, par Godefroy de Paris.) Cette alliance de la royauté et du tiers état contribua à l'unité de la France. La royauté détacha de plus en plus les bourgeois de la commune, qu'ils regardaient d'abord comme leur unique patrie, pour les rattacher à la grande et véritable patrie. Le droit de bourgeoisie ne fut plus le privilége des habitants de quelques villes, on put s'avouer dans toute la France le bourgeois du roi, et obtenir la plenitude des droits civils. La royaute, dit M. Aug. Thierry, créa une nouvelle classe de roturiers libres, auxquels on aurait pu donner, par exception, le titre de citoyens du royaume. En même temps, il fut posé en principe que nulle commune ne pouvait s'établir sans le consentement du roi; puis, que toutes les villes de commune ou de consulat étaient, par le fait même, sous sa seigneurie immédiate.

§ III. Lutte de la royaute et du tiers état au milieu du xiv siècle; utilité de l'initiative du tiers état. — L'union de la royauté et du tiers état, si avantageuse à l'une et à l'antre, dura jusqu'au milieu du xiv siècle. Les désastres de la guerre de cent ans, les excès d'un gouvernement tyrannique et incapable, amenèrent une scission funeste

qui éclata aux états généraux de 1357. Le tiers état, dirigé par le prévôt des marchands de Paris (voy. ce mot), Etienne Marcel, entreprit de se saisir du pouvoir que laissait échapper la royauté. Au milieu d'une crise qu'il n'est pas de notre sujet de raconter, le prévôt des marchands et l'assemblée qu'il dirigeait posèrent des principes, que la royauté instruite par l'expérience adopta et régularisa. Ainsi les états généraux avaient demandé la réforme du parlement, la fixité des monnaies, la perception régulière de l'impôt par des commissaires généraux nommés par les états et des sous-commissaires appelés elus (voy. ce mot). Charles V fit du parlement un tribunal permanent (voy. PARLEMENT), accepta l'institution des généraux des finances (voy. FINANces) et des élus qui devinrent des fonctionnaires royaux; enfin il interdit l'altération des monnaies si fréquente sous les règnes précédents (voy. MONNAIES).

Cette initiative du tiers état se manifesta souvent dans l'histoire de France. Les assemblées nationales, et surtout le tiers état qui en était la partie énergique et presque révolutionnaire, ont indiqué à plusieurs reprises d'utiles réformes; mais elle les compromettaient par l'effervescence des passions politiques. Ve-naient ensuite les rois législateurs, qui, laissant de côté les projets téméraires ou prématurés, acceptaient et réalisaient les idées sanctionnées par l'opinion publique. Ainsi, l'assemblée cabochienne de 1413 réclama de nouvelles réformes administratives qu'accomplit Charles VII. Les améliorations que Louis XII introduisit dans le gouvernement, entre autres la publication des coutumes et la séparation des fonctions civiles et militaires, avaient été demandées par les états généraux de 1484. Les doleances des états d'Orléans (1561) et de Blois (1577) préparèrent les célèbres ordon-nances d'Orléans (1561), de Moulins (1566) et de Blois (1579); enfin le tiers état fit entendre aux états de 1614 les réclamations les plus énergiques pour la réforme de l'administration (voy. Assemblées po-LITIQUES). Richelieu consultait souvent les cahiers de cet ordre; il satisfit en partie à ses vœux. Colbert, qui invoquait sans cesse l'autorité de Richelieu, et s'inspirait de ses idées, continua ses réformes, et les dépassa en répondant comme lui aux besoins et aux vœnx de la France manifestés par les états de 1614.

On peut donc dire que le tiers état a eu, dans les destinees de l'ancienne France, une glorieuse initiative. Pendant que la noblesse s'illustrait sur les

champs de bataille, que le clergé essinait dans les écoles, et préchait de les églises, le tiers état donnait à royauie ses conseillers les plus intégents, aux parlements et aux coursiles plus influents; il enrichissait France par le commerce et l'industet appelé de loin en loin aux assembenationales, il y portait l'intelligence ret pratique que donnent les babit. commerciales. Il y réclamait et y insait même souvent des réformes qu'egeait l'intérêt de la France, mais aquelles s'opposaient les passions.

S IV. Progrès du tiers état au XVIII. cle. — Au xviº siècle, le rôle du tierse. s'agrandit. Le luxe croissant, les expetions lointaines, de nouvelles rega-ouvertes à l'activité humaine et de nveaux trésors livrés à l'intelligence, b. contribua à accroître la puissance de classes laborieuses. « Pour un marchi que l'on trouvait du temps du roi Louis 1 dit Claude de Seyssel dans ses louanz du roi Louis XII, on en trouve de règne plus de cinquante. Il y en a par petites villes plus grand nombre que jat dans les grosses et grandes cités, telment qu'on ne fait guère maison sur :. qui n'ait boutique pour marchandise art mécanique. Je suis informé par ces qui ont la principale charge des finance du royaume, gens de bien et d'autorit que les tailles se recouvrent à présent beaucoup plus aisément, et à moins à contrainte et de frais, sans comparaison. qu'elles ne faisaient du temps des rois passes. » Le même historien signale d'antres causes de la prospérité du tiers état. et en atteste le progrès. Il est frappé de l'ascension rapide des classes inférieures « Chacun du dernier état peut parvenirs: second par vertu et par diligence, sans autre moyen de grace ni de privilége. (Traité de la monarchie, par Claude de Seyssel, Ire partie, chap. xvii.) Ce second état était la magistrature qui souvent donnait l'avantage sur la noblesse placée au premier rang. «On voit tous les jours, dit Claude de Seyssel dans le même ouvrage (He partie, chap. xx), les officiers et ministres de la justice acquerir les héritages et seigneuries des barons et nobles hommes, et ces nobles venir à telle pauvreté et nécessité, qu'ils ne peuvent entretenir l'état de noblesse. » La vénalité des charges (voy. VÉNALITÉ) qui permettait aux riches marchands d'élever leurs fils à la magistrature, contribus puissamment à l'essor que le tiers état prit au xviº siècle. Les étrangers en

étaient spécialement frappés. Écoutons un ambassadeur venitien qui fait preuve dans ses relations d'intelligence et de sagacité. Il visita la France en 1561, à l'époque où les conséquences des règnes de Louis XII, de François Ier et de Henri II s'étaient développées. Voici comment il s'exprime sur le tiers état (Relations des ambassadeurs vénitiens, t.1. p. 487): « Les trois états servent le royaume à leur manière. Celui du peuple (le tiers etat) a dans ses mains quatre offices importants : la première charge est celle du grand chancelier qui entre dans tous les conseils, garde le sceau royal, et sans l'assentiment duquel aucune délibération ne peut avoir lieu ni aucune décision être mise en exécution. Le second office est celui des secrétaires d'Etat, lesquels, chacun dans leur sphère, expédient les affaires, gardent les papiers, sont les dépositaires des secrets les plus graves. Le troisième office est celui des présidents, des conseillers, des juges, des avocats et de tous ceux à qui la justice civile et criminelle est confiée dans le royaume entier. Le quatrième est celui des trésoriers, des percepteurs, des receveurs généraux, des receveurs particuliers qui administrent tous les revenus et toutes les dépenses de la couronne. » A mesure que la société se dégageait des entraves féodales, et qu'elle aspirait à un état meilleur que celui où prévalait exclusivement la force, les classes nobles consacrées à la guerre perdaient en impor-tance, tandis que le tiers état et les classes laborieuses, dans lesquelles il se recrutait, gagnaient chaque jour. Le peuple entier profitait de ce progrès. Ce serait, en effet, une erreur de voir avec quelques écrivains dans le tiers une classe fermée au peuple. Il n'y avait là ni privileges de naissance ni privileges de caste. Tous les Français pouvaient par le travail arriver à la bourgeoisie, et participer aux droits du tiers état.

§ Y. Rôle du tiers état au xvii siècle; il donne à Louis XIV ses conseillers et ses ministres. — Séparé un instant de la royauté par les fautes des derniers Valois, le tiers état s'y rattacha plus étroitement sous Henri IV, et cette alliance fut une des principales causes du triomphe de la royauté sur les factions. L'intelligence et la force du tiers état paraissent avec éclat pendant la minorité de Louis XIII aux états généraux de 1614. Déjà retentit cette menace adressée au clergé et à la noblesse par le tiers état:

Il faut que vos cadets deviennent vos ainés.

Les cadets montraient, en esset, une

grande supériorité d'intelligence, et le cahier du tiers état demandait une série de réformes qui devaient améliorer le gouvernement, les finances, le commerce, la justice, en un mot toutes les branches de l'administration. Richelieu et Colbert le sentirent, et ils s'efforcèrent de rattacher de plus en plus le tiers état à la monarchie. De son côté, le tiers état comprit que cette émeute de seigneurs, de femmes et de parlementaires, qu'on appelle la Fronde, ne pouvait être qu'une crise funeste à l'État. Il se sépara presque partout des parlements et des seigneurs partisans de la Fronde. Les parlements commençaient à oublier qu'ils étaient sortis du tiers état. Ils prétendaient re présenter la nation tout entière, et se mettaient même au-dessus des états généraux. Ce quatrième ordre, comme on l'appelait quelquefois, constitua la no-blesse de robe. Le véritable tiers état ne fut que médiocrement affaibli par cette séparation. Colbert, qui comprenait si bien les intérêts de la France, et songeait surtout aux classes laborieuses, Colbert abaissa la magistrature pendant qu'il favorisait les progrès du commerce, de l'industrie, de la marine, de l'agriculture (voy. ces mots), et par conséquent le tiers état qui y puisait sa force et ses richesses. Lui-même était sorti de cette classe, et Louis XIV y prenait systématiquement ses conseillers et ses ministres. Ce roi le déclare dans ses Mémoires (t. I, p. 36): « Il n'était pas de mon intérêt de prendre des hommes d'une qualité éminente. Il fallait, avant toutes choses, faire connaître au public, par le rang même où je les prenais, que mon dessein n'était pas de partager mon autorité avec eux. Il m'importait qu'ils ne conçussent pas d'eux-mêmes de plus hautes espérances que celles qu'il me plairait de leur donner. Ce qui est difficile aux gens d'une grande naissance. »

Le choix de Louis XIV tomba d'abord sur des hommes zélés et habiles. Mais, vers la fin de son règne, il s'entoura de médiocrités complaisantes, auxquelles il se persuadait qu'il pourrait communiquer le génie des Colbert et des Louvois. Les fautes multipliées de ces ministres, le fardeau toujours croissant des impôts, entin les désastres des guerres extérieures et la misère intérieure provoquèrent, à la fin du règne de Louis XIV, une séparation sourde d'abord, et plus tard éclatante entre le roi et le tiers état. Est-il nécessaire de rappeler qu'en 1709 le duc de La Rochefoucauld recevait un billet qui marquait en termes formels qu'il se trouvait encore des Ravaillacs? « Ce qui piqua

A Part

le roi davantage, ajoute Saint-Simon, ce fut l'inondation des placards les plus hardis et les plus sans mesure contre sa personne, sa conduite et son gouvernement, qui, longtemps durant, furent trouvés affichés aux portes de Paris, aux églises, aux places publiques, surtout à ses statues qui furent insultées de nuit en diverses façons. Il y eut une multitude de vers et de chansons où rien no fut

épargné. » S VI. Separation profonde entre la royauté et le tiers état au xviiie siècle. -Les règnes suivants ne firent que rendre plus profonde la séparation entre la royauté et le tiers état. Les turpitudes de la régence et du règne de Louis XV, les tentatives de réforme où échouèrent Machault, Turgot et Necker; le mouvement des idées qui agitait puissamment les esprits; les abus de la féodalité subsistant à côté du despotisme; au sommet de la société le pouvoir arbitraire, en bas des inégalités choquantes léguées par le moyen age; ici les entraves des douanes provinciales qui, selon l'expression d'un écrivain du xviie siècle, rompaient les artères de la France; ailleurs les prisons d'État qui s'ouvraient sur nne lettre de cachet ; la liberté religieuse violée, la presse baillonnée, tout con-tribuait à irriter le tiers état qui voyait les abus, les signalait par ses écrits et en demandait vainement la réforme. Est-il nécessaire de rappeler les théories des économistes sur la liberté du commerce, le transport des grains, l'égale répartition de l'impôt? quelques ministres honnêtes et courageux tentérent de les appliquer en les dégageant du mélange impur que les passions y mélaient. Ils voulurent la réforme pour prévenir la révolution; mais un pouvoir faible ou aveugle se refusa à l'évidence, méconnut la justice des réclamations et l'impériense nécessité des circonstances. Cette résistance exalta les passions dejà trop ardentes des réformateurs. Alors éclata la scission entre le tiers état et la royauté si longtemps sa protectrice et son alliée. Le célèbre pamphlet de Sievès : Qu'est-ce que le tiers, resume la situation et indique assez quels partis étaient aux L'assemblée nationale constiprises. tuante composée de l'élite du tiers état, auquel s'étaient ralliés les membres les plus éclairés du clergé et de la noblesse, proclama l'abolition des ordres entre lesquels était divisée la nation. Il n'y eut plus que des Français égaux devant la loi. Cette dernière conquête, qui couronne l'histoire du tiers état, met fin à

son rôle politique; à partir de cette épo-

The same of

que il se confond dans la vaste unite de la France.

Voy. sur l'histoire du tiers état les dernières leçons du Cours de l'histoire de la civilisation en France, par M. Guzot, et l'Introduction de M. Aug. Thiern aux documents inédits de l'histoire et l'iers état.

ETAT CIVIL. — Les actes de l'état cinconstatent les naissances, les mariages des décès. Jusqu'en 1539, îl n'y eut pois de registres de l'état civit. Les chartrien des familles nobles les remplaçaient por l'aristocratie féodale; les églises avaient des bientaters des couvents et des principaux personnages, et surtet des bientateurs des couvents et des proisses; mais la grande majorité des familles était dans l'impossibilité de consiter régulièrement les naissances, les mirages et les décès. Il fallait s'adresser la mémoire de témoins qui ne pouvaien donner que des résultats très-incertains.

Cler. Institution des registres de l'étal civil en 1539. - L'ordonnance de Viller-Cotterets, rendue par François ler, ac mois d'août 1539, prescrivit la tenue de registres on les cures devaient inscrue avec exactitude l'époque de la naissance des fidèles qu'ils baptiseraient. Un no-taire signait les registres avec le cure, et chaque année ils devaient être deposés au greffe du bailliage le plus voisin. Cette ordonnance ne parlait que des naissances. Quant aux décès, on se bornait à constater ceux des bénéficiers qui avaient une grande importance pour le clergé. Outre les lacunes que présentat cette ordonnance, il paraît, par les plaistes de Bodin, qui publia, sous Henri III, son Traite de la république, qu'elle était mal exécutée. Cet auteur insiste sur l'avantage qui résulterait de registres bien tenus. "Quand il n'y aurait, dit-il (livre \1 de la république), que le bien qui revient de savoir l'age de chacun, on retranche un million de procès et de différends qui sont intentés pour les restitutions et actes concernant la minorité ou la majorité des personnes, ce qui fut la principale occasion pourquoi le chancelier Poyet, entre les ordonnances louables qu'il fit publier, voulut que les curés tinssent registre de ceux qui naissent, mais les registres ne sont pas gardés comme il faut, et l'ordonnance est mal exécutée.

§ II. Améliorations dans la tenue des registres de l'état civil. — Bodin publiait son Traité en 1577, et deux ans après l'ordonnance de Blois, dans son article 181, enjoignait aux curés de tenir note des naissances, marioges et déces,

t de déposer chaque année les regisres au greffe du bailliage le plus rapproche; elle prononçait des peines sévères contre ceux qui ne se conformeraient pas ces prescriptions. Plusieurs ordonnances les confirmèrent. Le Code Louis, ou ordonnance civile promulguée en 1667, entra, à cet égard, dans de nouveaux détails. Il enjoignit de tenir deux registres pour l'inscription des naissances, mariages et décès de chaque paroisse. L'un de ces registres devait rester entre les mains du juge royal ; l'autre était contie au curé ou vicaire de la paroisse. L'ordonnance déterminait la forme des actes, et imposait la mention exacte des noms et de l'age de l'enfant, des père et mère, parrain et marraine; l'indication précise des dates, demeure, profession, etc. Malgre toutes ces précautions, les regis-tres de l'état civil ne furent pas tenus avec exactitude. D'ailleurs les protestants et les Juifs ne pouvaient légalemeut figurer sur ces registres; il était donc nécessaire de réformer cette partie de la législation. L'assemblée nationale constituante s'en chargea.

§ 111. Organisation moderne des actes de l'état civil. - La loi du 20 septembre 1792 confia aux municipalités le soin de tenir les registres de l'état civil. Les conseils généraux des communes devaient designer, parmi leurs membres, une ou plusieurs personnes qui seraient chargées de ces fonctions. Ces dispositions furent modifiées dans la suite, et la loi du 28 pluviòse an viii chargea les maires et adjoints de tenir les registres de l'état civil. Le code civil ou code Napoléon confirma cette loi, et elle est encore aujourd'hui en vigueur. Il prescrivit en même temps que, pour les soldats enrôlés sous les drapeaux, il fut tenu un registre spécial de l'état civil où le capitaine remplissant les fonctions d'officier civil inscrirait les naissances, les mariages et les décès. Les formalités pour les actes reçus en mer ou en pays étranger sont aussi fixées par ce code (Code Napol., art. 59, 60, 61, 86, 87 et 47, 48).

Les registres ordinaires de l'état civil sont tenus en double. Les actes constatant les naissances, mariages et décès sont inscrits d'après une formule déterminée qui relate avec grand soin les noms, prénoms, âge, domicile, etc. Un des doubles est déposé au greffe du tribunal de première instance, dans le ressort duquel est placée la commune, l'autre reste déposé, après vérification, dans les archives do l'état civil. Grâce à ces précautions, les familles, qui ont le droit de demander des extraits certie droit de demander des extraits certie.

fiés des registres, constatent avec une grande facilité l'état civil de chacun de leurs membres, et l'État peut faire dresser avec exactitude la statistique de la population.

ETAT DE DISTRIBUTION. — Rôle qui s'expédiait, dans l'ancienne monarchie, au conseil royal des finances et contenair l'énumération des sommes que le roi voulait être payées à certains particuliers pour pensions, appointements, gratifications, etc.

ETAT DE SIÈGE. - L'état de siège a été défini pour la première fois dans une loi de la Constituante (8 juillet 1791). Elle déclara que lorsqu'une place de guerre serait en état de siège, toute l'autorité serait remise au commandant militaire. Les officiers civils restaient charges de la police intérieure; mais ils étaient subordonnés à l'autorité militaire. Une loi du 10 fructidor an v (27 août 1797) déclara que l'état de siège pourrait être appliqué aux villes de l'intérieur. L'état de siège est déterminé ou par une attaque des ennemis ou par une ordon-nance du chef de l'État. Il suspend l'action des tribunaux ordinaires et soumet tous les citoyens à la juridiction des conseils de guerre pour les délits dont le commandant militaire leur a réservé la connaissance (décret du 24 décembre 1811). Sous l'empire de la charte de 1830. la cour de cassation avait déclaré que, les citoyens ne pouvant être distraits de leurs juges naturels, les militaires seuls étaient justiciables des conseils de guerre; mais depuis 1848, l'état de siège a été appliqué dans toute sa rigueur.

ETAT DES PERSONNES. - Ces mots indiquent la classification des personnes dans la société française d'après leur condition politique. L'état des personnes a perpetuellement varié depuis les premiers temps de notre histoire jusqu'à la révolution française. On distingue dans les premiers temps les hommes libres et les esclaves, et parmi les hommes libres l'aristocratie des familles sénatoriales. les curiales ou aristocratie municipale (voy. MUNICIPES), enfin les corporations industrielles des villes qui forment la plebe ou population inférieure. Dans les campagnes presque toute la population etait esclave, mais à des degrés divers. Il y avait des colons attachés à la glèbe (voy. Colons) et les esclaves proprement dits. L'invasion des barbares modifia considérablement l'état des personnes, On distingua les barbares conquérants et les gallo-romains qui avaient subi la

conquête; les premiers se subdivisèrent en ahrimans, autrustions, fideles, leudes, lites, etc. (voy. ces mots); les seconds furent appelés convives du roi, colons, fiscalins, etc. Lorsque la distinction des races se fut effacée, le système féodal, né de la conquête, établit en Europe une distinction profonde entre les propriétaires du sol suzerains ou vassaux (voy. FEODA-LITÉ), et les roturiers, vilains, hommes de pooste ou de pote, serfs, etc. Les premiers formèrent une aristocratie oppressive en possession de tous les droits. La condition des autres classes était misérable. Elles s'affranchirent progressivement, et formèrent un troisième ordre, le tiers etat qui commença à être compté politiquement aux xiie, xiiie et xive siècles. Depuis cette époque jusqu'à la révolution la société française fut divisée en trois ordres : noblesse, clergé et tiers état; enfin la révolution de 1789, en proclamant l'égalité de tous les Français devant la loi, a efface ces distinctions de l'état des personnes.

ÉTAT DES TERRES. — L'état des terres a toujours été corrélatif à l'état des personnes. Les barbares, en s'emparant des terres, les divisèrent en plusieurs classes : les alleux étaient les terres que le sort assignait aux ahrimans ou hommes libres (voy. AHRIMANS et ALLEUX); les bénéfices étaient des terres accordées aux leudes en récompense des services qu'ils avaient rendus (voy. BÉNÉFICES et Leu-DES); enfin les terres censitaires étaient celles dont la culture était laissée à des hommes d'une classe inférieure qui payaient l'impôt appelé cens. Le système feodal modifia cet etat des terres. Il n'y eut plus de terre sans seigneur, et les domaines, qu'on recevait à condition de rendre certains services à son seigneur, prirent le nom de fiefs. Les terres furent soumises à une véritable hiérarchie depuis les terres tenues en roture jusqu'au domaine royal (voy. FÉODALITÉ). Ces distinctions ne s'effacèrent complètement qu'à l'époque de la révolution française. Les terres, quel que soit le propriétaire, ont été depuis cette époque soumises aux mêmes lois.

ÉTAT-MAJOR. — Ce mot désigne les officiers supérieurs d'une armée, d'une partie d'armée ou même d'un régiment. Voy. Hiérarche MULITAIRE.

ETATS (Pays d'). — Provinces qui conservèrent jusqu'en 1789 le droit de s'assembler en vertu d'un ordre du roi pour régler les affaires de la province et voter les contributions qu'elle s'imposait

pour les besoins de l'État. Voy. ÉTATS PROVINCIAUX.

ÉTATS DE FINANCES. — Comptes et mémoires servant à établir la situation financière. On distinguait, dans l'ancienne monarchie, l'état approximatif ou par estimation que l'on dressait au commencement de l'année de l'état au vrai que les comptables soumetaisent à la chambre des comptes lorsque les recettes et les dépenses avaient été effectuées.

ETATS CENERAUX. — J'ai indiqué au mot Assemblées politiques les principales réunions d'états généraux que présente l'Histoire de France de 1302 à 1789; mais il est indispensable de rechercher comment étaient nommés les membres de ces assemblées, quelles étaient les formes de leurs délibérations et leurs attributions. Il faut d'abord remarquer qu'aucune loi, aucune ordonnance n'avait réglé ces questions, et qu'il n'existait que des usages sans aucune fixité.

S Ier. Nomination des députés aux états généraux. - La convocation des états generaux appartenait au roi seul, puisque, malgre des tentatives plusieurs fois renouvelées, on n'avait pu obtenir la périodicité de ces assemblées. Les lettres patentes qui convoquaient les états généraux étaient adressées d'ordinaire aux gouverneurs des provinces et aux baillis. Elles indiquaient la cause de la convocation, ainsi que le lieu et l'époque de la réunion des députés. Les gouverneurs et baillis faisaient semondre à domicile les nobles et bénéficiers ecclésiastiques. Ils envoyaient copie des lettres du roi aux échevins des villes et aux juges et curés des villages. Les bourgeois et vilains étaient avertis au prône, à son de trompe, par affiches apposées au pilori ou à la porte des églises. Sur cette convocation, les nobles et les ecclésiastiques nommaient directement leurs députés. Mais, pour le tiers état, il v avait deux degrés d'élection : les paysans réunis dans les villages et les bourgeois dans les villes sous la présidence des baillis, sénéchaux, vicomtes ou viguiers, prévôts, lieute-nants des baillis, etc., nommaient des electeurs et rédigeaient des cahiers de doléances où ils exposaient leurs vœux et leurs besoins. Les députés de ces diverses assemblées se réunissaient au chef-lieu du bailliage, examinaient les divers cahiers et en formaient le cahier du bailliage. Ils procédaient ensuite à la nomination des députés aux états généraux.

Le nombre des députés n'était pas déterminé, et avait peu d'importance puisque, dans l'assemblée des états, on votait par

ordre et non par tête.

Nous venons de résumer les usages principaux pour la nomination des députes; mais il faut ajouter que les formes variaient de province à province; et que jusqu'en 1483 les paysans ne prenaient aucune part à l'élection et à la rédaction des cahiers de doléance. Ils obtinrent d'Anne de Beaujeu le droit de participer aux élections; mais, dans quelques provinces, et, entre autres, en Auvergne, ils ne purent pas l'exercer immédiate-ment. Au xvi siècle, les députés de l'Auvergne n'étaient nommés que par le clergé, la noblesse et le tiers état. Dans certaines contrées, les assemblées provinciales avaient une représentation spéciale. Outre les députés nommés par les électeurs, certains corps prétendaient avoir droit de siéger aux états : ainsi la commune de Paris en 1356, l'Université en 1413 et le parlement de Paris à plusieurs époques. Le parlement affecta même de se regarder comme supérieur aux états généraux. Pendant la Fronde, le président de Mesmes disait « que les parlements tenaient rang au-dessus des états généraux, étant juges de ce qui y était arrêté par la vérification ; que les états généraux n'agissaient que par prières et ne parlaient qu'à genoux comme les peuples et sujets; mais que les parlements tenaient un rang au-dessus d'eux, étant comme médiateurs entre le peuple et le roi. » (Journal d'Olivier d'Ormesson, à l'année 1649.)

S II. Assemblée des états généraux; leurs attributions. - Dès que les deputes aux états généraux étaient réunis dans le lieu qui leur avait été assigné par les lettres de convocation, ils s'assemblaient dans leurs bureaux, et chaque ordre séparément procédait à la nomination des présidents, greffiers et évangélistes ou assesseurs des greffiers. En général, le président du tiers état était le prévôt des marchands de Paris. La première assemblée générale se tenait sous la présidence du roi et s'appelait séance royale. Le roi en faisait l'ouverture en prononçant quelques paroles. Le chancelier exposait ensuite dans une harangue le motif de la convocation des états. L'orateur de chaque ordre, qui était souvent le président de cet ordre, répondait successivement au roi. L'orateur du clergé portait le premier la parole; puis celui de la noblesse et enfin l'orateur du tiers état. Pendant la harangue de ce dernier, le tiers état se tenait debout et tête nue, tandis que les deux ordres pri-

vilégiés restaient assis et couverts pendant qu'on parlait en leur nom. Ce n'était pas la seule marque d'infériorité blessante pour le tiers état, et on voit, surtout aux états de 1614, les ainés de la France, comme s'appelaient les privilégiés, provoquer par leurs mépris la haine et la vengeance de leurs cadets (voy. ASSEMBLÉES POLITICUES).

S III. Cahiers des états généraux. -Après la seance royale, les trois ordres se retiraient dans leurs bureaux et s'occupaient de la rédaction de leurs cahiers de doleances. Ils avaient reçu des électeurs une espèce de mandat impératif imposé par les cahiers des bailliages. On reduisait tous ces cahiers à douze, nombre des grands gouvernements, et ensuite on formait de ces douze cahiers un seul cahier, qui traitait de toutes les parties de l'administration et indiquait les réformes qui paraissaient urgentes. Chaque ordre faisait ce travail séparément ; il n'y avait point de délibération commune. Lorsque les trois ordres avaient acheve la rédaction des cahiers de doléances, ils demandaient au roi une réunion générale pour les lui présenter. Cette séance royale était entourée, comme la première, d'un appareil solennel. Le roi y paraissait entouré des princes, des pairs, et grands officiers du royaume. Les orateurs des différents ordres le haranguaient en lui présentant les cahiers de doléances. L'assemblée se séparait ensuite, sans attendro la réponse à ses cahiers. Presque toujours. on demandait aux états un vote de subsides, et c'était même là le principal objet de la convocation. Souvent les rois se dispensaient de cette formalité: on n'y avait recours que pendant les minorités ou aux époques de crises politiques.

SIV. Résultats des états généraux. — On serait tenté de croire, d'apres ce rapide aperçu des assemblées et de leurs délibérations, que les états généraux sont restés stériles. Convoqués rarement, par la volonté arbitraire des rois, n'ayant le droit d'imposer aucune résolution, se bornant à des doléances qui n'obtenaient pas toujours une réponse, les états semblent n'avoir eu qu'un rôle très-secondaire. Ce ne fut pas toutefois un médiocre avantage de faire entendre de loin en loin la voix de la nation, et de provoquer des réformes qui finirent presque toujours par s'accomplir. Il suffit, pour s'en convaincre, de se rappeler que la plupart des grandes mesures administratives de l'ancienne monarchie furent proposées par les états généraux, quelquefois violemment imposées, mal exécutées, et compromises par les excès révolutionnaires; met-

les crises, des gouvernements instruits pari'expérience appliquaient avec prudence les réformes indiquées, Ainsi, Charles V profita des mesures adoptées par les états de 1356; Charles VII, Louis XII et François ler, s'inspirèrent plus d'une fois des états de 1438, 1483 et 1506. Les célèbres ordonnances de L'Hôpital (Orleans, 1561, et Moulins, 1566), furent précédées d'assemblées d'états et de notables. Les états de Blois, en 1576, préparèrent l'ordon-nance de 1579, qui compléta les réformes de L'Hôpital. Enfin, les assemblées de 1614, de 1619 et de 1626, proposèrent la plupart des mesures qui ont fait la gloire de l'administration intérieure de Richelieu et de Colbert. On voit que le rôle des états généraux a plus d'importance qu'on ne le supposerait, d'après une étude superficielle de la question.

Les députés aux états généraux recevaient une indemnité. M. Rathery a cité la taxe allouée, en 1576, aux députés du clergé: vingt-cinq livres par jour pour les archevêques, vingt livres pour les décques, quinze livres pour un abbé chef d'ordre ou régulièrement institué, douze livres pour un abbé commendataire (voy. ce mot), dix livres pour les doyens ou archidiacres, neuf ou huit livres pour les autres députés du clergé. — Voy. pour les détails, l'Histoire des états généroux, par M. Rathery, Paris, 1845.

ETATS PROVINCIAUX. - Il est probable, quoique on ne puisse rien affirmer à cet égard, que primitivement chaque province avait ses états. Sous le régime feodal, les grands seigneurs s'entouraient souvent de leurs pairs qui formaient tout à la fois leur conseil et leur tribunal. Les etats provinciaux ne furent pendant longtemps que l'assemblée des principaux feudataires laïques et ecclésiastiques qui se rendaient aux plaids de leur seigneur. Le tiers état n'y fut généralement appelé qu'au xive siècle. A cette époque, les états provinciaux se tenaient regulièrement chaque année et votaient les subsides qui, sans cette formalité, ne pouvaient être régulièrement perçus. Ces états, composés des trois ordres, comme les états généraux, étaient nommes de la même manière (voy. ETATS GÉNÉRAUX ). Plus d'une fois les états provinciaux opposèrent une vive résistance aux volontés royales, Les états de Normandie rappelaient, même à Louis XIV, qu'il devait respecter la justice. « Votre Majesté, lui disaient ces états en 1655, a témoigné à tout le mondo qu'elle peut, dans son Etat, tout ce qu'il lui plaît. Il ne convient pas moins à sa justice, quand tout fait joug sons son

autorité, de donner à connaître qu'elle ne veut que ce qui est raisonnable, et que sa bonte accorde librement aux trèshumbles supplications de ses sujets, la décharge des choses qui les grèvent davantage. » Quelque moderees que fussent ces remontrances, elles blessèrent une autorité ombrageuse, et la Normandie fut privée de ses états. Il en fut de même du Maine, de l'Anjou, de la Touraine, de l'Orléanais, du Bourbonnais, du Niver-nais, de la Marche, du Berry, de l'Aunis et de la Saintonge, de l'Angoumois, de la haute et basse Auvergne, du Quercy, du l'érigord et du Rouergue. Il n'y ent qu'un petit nombre de provinces qui conservèrent leurs états, et on les désigna par le nom de pays d'états. C'etait le Languedoc, la Bretagne, la Bourgogne, la Provence, le Dauphiné, l'Artois, le Hainaut et le Cambrésis (Flandre française), le comté de Pau, le Bigorre, le comté de Foix et quelques petites provinces du midi.

Les états provinciaux avaient perdu en grande partie leur indépendance au xvine siècle. La royauté eut seule le droit de les convoquer, et régla leurs séances. Ainsi, le gouverneur de Bretagne pouvait priver une ville du privilège de se faire représenter. En 1667, le nombre des deputés que chaque ville devait envoyer fut fixé par ordonnance royale. En 1687. le roi décida que les divers députés d'une même ville n'auraient ensemble qu'une voix. Ces atteintes multipliées aux anciennes franchises des provinces provo-quaient les plaintes même de ceux qui avaient perdu depuis longtemps le vif sentiment de la liberté. Mes de Sévigne, dont le patriotisme breton est suspect. écrivait le 18 janvier 1690 : « Notre grande héritière (Anne de Bretagne) ne méritait-elle pas que son contrat de mariage fût fidèlement observé? » Bien loin de reculer dans ceue voie, Louis XIV déclara, en 1702, que les maires et leurs lieutenants partageraient avec les juges le droit de représenter les villes aux états de Bretagne; or, à cette époque, les maires et leurs lieutenants étaient nommés par le roi, ainsi que la plupart des juges. Les élections du tiers état pour les états de Bretagne se trouvèrent presque entièrement annulées. Enfin, le roi vendit aux villes le droit de s'imposer des octrois, qui, antérieurement, étaient concédés par les états. Les autres états provinciaux subirent également la domination des officiers royaux qui partout avaient seuls le droit de convoquer les assemblées, et d'en diriger les délibérations.

ÉTENDARD. — Voy. ARMES DE FRANCE et Bannière.

ÉTERNUMENTS. - Les païens regardaient les éternuments comme un présage favorable le soir et funeste le matin. De là l'usage de saluer ceux qui éternuaient, en leur disant : que Jupiter vous conserve, ou encore : que les dieux detournent ce signe funeste. Dans la suite, l'usage s'est conservé, quoique la croyance au présage eût disparu; on s'est borné à substituer une formule chrétienne à la formule païenne. Quelques auteurs prétendent que cette coutume vient d'une maladie épidémique qui ravagea la France à l'époque de Brunehaut, et dont la crise se manifestait par un éternument souvent suivi de la mort. De là, dit-on, les souhaits adressés à ceux qui éternuent. Mais cet usage remonte à une époque beaucoup plus ancienne.

ÉTEUF. — Balle dont on se servait pour jouer à la longue paume. On appelait aussi *èteuf* toute balle rembourrée de son et couverte de cuir.

ÉTIQUETTE. - S Ier. Origine de l'étiquette : elle date du règne de François Ier ; code de l'étiquette dressé à cette époque. - L'étiquette ou cérémonial établi à la cour des rois de France, date surtout du xyıº siècle. Les rois barbares n'étaient que des chefs de guerre accessibles à tous leurs compagnons d'armes. Il est vrai que, sous la seconde race, l'étiquette byzantine s'introduisit à la cour des rois francs; on se prosterna devant les empereurs, suivant l'usage orien-tal. En abordant le souverain, on lui baisait le pied ou du moins le genou. Ces usages disparurent à l'époque où triompha la féodalité. Les premiers Capétiens étaient accessibles à tous. On voit le roi Robert entouré de pauvres, et saint Louis rendant la justice sous le chène de Vincennes. Ceux même qui se dérobaient aux regards comme Louis XI, étaient bien loin d'observer avec les seigneurs qu'ils admettaient dans leur intimité les formalités minutieuses de l'étiquette. C'est surtout au règne de François les qu'il faut rapporter l'origine du cérénionial observé à la cour de France.

Un mémoire initiulé: Avis donnez par Catherine de Médicis à Charles IX, pour la police de sa cour et pour le gouvernement de son Élat. (Archives curieuses de l'histoire de France, 11º série, V, 245 et suiv.), en fournit la preuve. Elle dit à son petit-fils: «Je désirerais que vous prissiez une heure certaine de vous lever, et. pour contenter votre noblesse,

faire comme faisait le feu roi votre père; car, quand il prenait la chemise et que les habillements entraient, tous les princes, seigneurs, capitaines, che-valiers de l'ordre, gentilshommes de la chambre, maîtres d'hôtel, gentilshommes servants entraient lors, et il parlait à eux, et ils le voyaient; ce qui les contentait beaucoup. Cela fait, s'en allait à ses affaires, et tous sortaient, hormis ceux qui en étaient et les quatre secrétaires. Si faisiez de même, cela les contenterait fort pour être chose accoutumée de tout temps aux rois vos père et grand-père, et après cela que donnassiez une heure ou deux à ouir les dépèches et affaires qui sans votre présence ne se peuvent dépècher et ne passer les dix heures pour aller à la messe, comme on avait accoutumé aux rois vos père et grand-père. Que tous les princes et seigneurs vous accompagnassent, et, au sortir de la messe, diner, s'il est tard, ou sinon vous promener pour votre sante, et ne passer onze heures que ne diniez, et, après-diner, pour le moins deux fois la semaine, donner audience, qui est une chose qui contente infiniment vos sujets, et après vons retirer et venir chez moi ou chez la reine, afin que l'on connaisse une façon de cour, qui est chose qui plait infiniment aux Français. pour l'avoir accoutume, et ayant de-meuré demi-heure ou une heure en public, vous retirer ou à votre étude ou en privé où bon vous semblera, et, sur les trois heures après midi, aller vous promener à pied ou à cheval, afin de vous montrer et contenter la noblesse. et passer votre temps avec cette jeunesse à quelque exercice honnête, sinon tous les jours, au moins deux ou trois fois la semaine; cela les contentera tous beaucoup, l'ayant ainsi accoutumé du temps du roi votre père, qui les aimait infiniment, et après cela souper avec votre famille; et, après souper, deux fois par semaine tenir la salle de bal; car j'ai ouï dire au roi votre grand-père (François ler), qu'il fallait deux choses pour vivre en repos avec les François, et (pour) qu'ils aimassent leur roi les tenir joyeux et les occuper à quelque exercice.

Dès cette épôque, on put dresser un code de l'étiquette. Une femme, la comtesse de Furnes, écrivit sous le titre des Honneurs de la cour, un ouvrage qui a été publié par Sainte-Palaye à la suite de ses Mémoires sur la Chevalerie.

S. II. Résistance à l'étiquette. — Cependant l'étiquette ne s'établit pas sans contestation. L'esprit d'indépendance féodale résista, et les Mémoires du temps portent la trace de cette opposition. Tavannes attaque l'esprit de cour. « Oui entre libre en la cour des rois devient serf, écrivait ce seigneur au xvie siècle. Etre assujetti aux voluptés . plaisirs, imperfections d'autrui, lever, coucher, diner, marcher, chasser, se tenir debout, n'est pas avoir son corps à soi, non plus que l'âme n'est libre qui flatte, médit, se plie, déguise, farde, cache le vrai, publie le faux, rapporte, dissimule, s'offre à ses ennemis, trompe ses amis, conseille guerre, mort, subsides. Prenant charge aux cours des princes, adieu plaisirs; pressé, importuné, ennuyé, en crainte, plein de contraires, en soupçon; un songe, un rapport, une femme ruinent la faveur qui ne se peut perdre sans la vie et l'honneur. C'est folie de travailler pour ce qui se perd si facilement, s'acquiert avec tant de labeurs et se conserve avec tant de peine. Les généreux ne peuvent être courtisans, metier dont les règles se peuvent observer des pusillanimes. » Malgré ces protestations, l'étiquette pré-valut. En 1584, Henri III fixa les heures où certaines personnes pourraient être admises en sa présence; il accorda des entrées (de Thou, livre LXXX).

S III. Étiquette à l'époque de Louis XIV: petit et grand lever; petites et grandes commensaux du roi. - Sous Louis XIV, l'étiquette devint une loi pour les courtisans. On leur imposa l'habit à brevet (voy. BREVET ). Le lever et le coucher du roi furent réglés avec un soin minutieux; le droit d'entrée et d'appartement, le tabouret, etc., furent l'occasion de longues discussions et de nombreux règlements. Dès que le roi était réveillé et avait récité l'office du Saint-Esprit, le petit lever commençait. Les princes du sang et les principaux officiers de la maison du roi étaient admis en sa présence. On regardait comme une faveur spéciale de paraître au petit lever. On y parlait familièrement des bruits de la ville et de la cour. Lorsque le roi était sorti du lit et s'était enveloppe de sa robe de chambre, la première entrée ou petite entrée commençait. Les seigneurs, qui avaient un brevet d'entrée, les secrétaires d'État, quelques courtisans et serviteurs du roi étaient admis en sa présence. Le grand lever n'avait lieu que lorsque le roi était peigné et rasé. Le dauphin ou un des plus grands seigneurs iui présentait la serviette. La chemise lui était également donnée par le prince le plus élevé en dignité, ou, à défant du prince, par le grand chambellan. Beaucoup de seigneurs étaient reçus au

grand lever. Tous ceux qui avaient les grandes entrées avaient droit d'assister au grand lever. Quand le roi était complétement habillé et que l'aumônier de service avait répété les prières, les am bassadeurs et d'autres personnages obtenaient audience. Le grand lever terminait à l'heure du conseil. Louis XIV qui accomplissait consciencieusement son métier de roi, travaillait chaque jour avec ses ministres, et ses successeurs suivirent cet usage avec plus ou moins de régularité. Les audiences solennelles, dans lesquelles le roi, placé sur une estrade surmontée d'un dais, recevait les ambassadeurs conduits par le grand maître des cérémonies, la promenade, les repas où le roi mangeaît en public et était servi avec un cérémonial parfaitement réglé, remplissaient le reste de la journée.

Les principaux seigneurs et les officiers de la maison du roi étaient ses commensaux; c'était un titre recherché et attaché à certaines fonctions. « Louis XIV. dit Voltaire, rétablit les tables instituées par François Ier, et les augmenta. Il y en eut douze pour les officiers commensaux. servies avec autant de propreté et de profusion que celles de beaucoup de souverains: il voulait que les étrangers y fussent tous invités; cette attention dura tout son règne. Il en eut une autre plus recherchée et plus polie encore. Lorsqu'il cut fait bâtir les pavillons de Marly, en 1679, toutes les dames trouvaient dans leur appartement une toilette complète : rien de ce qui appartient à un luxe commode n'était oublié : quiconque était du voyage pouvait donner des repas dans son appartement; on y était servi avec la même délicatesse que le maître. »

§ IV. Cercle royal; appartement à Versailles; dignité de Louis XIV. — Le soir, le roi tenait cercle. Lorsqu'il y avait appartement les salons de Versailles se remplissaient de seigneurs, de magistrats et des femmes qualifiées. « Ce qu'on appelait appartement, dit Saint-Simon ( Mémoires, 1, 24), était le concours de toute la cour, depuis sept heures du soir jusqu'à dix que le roi se mettait à table. dans le grand appartement, depuis un des salons du bout de la grande galerie jusque vers la tribune de la chapelle. D'abord, il y avait une musique, puis des tables pour toutes les pièces, toutes prêtes pour toutes sortes de jeux; un lansquenet où Monseigneur et Monsieur jouaient toujours; un billard; en un mot, liberté entière de faire des parties avec qui on voulait et de demander des tables si elles se trouvaient toutes remplies.

au delà du billard, il y avait une pièce destinée aux rafralchissements, et tout parfaitement éclairé. Au commencement que cela fut établi, le roi y allait et y jouait quelque temps; dans la suite il n'y alla plus; mais il voulait qu'on y fût assidu et chacun s'empressait à lui plaire. »

Saint-Simon, qu'on ne soupconnera pas de partialité pour Louis XIV, admire la dignité de ce roi : « L'ancienne cour de la reine sa mère, qui excellait à la savoir tenir , lui avait imprime une politesse distinguée, une gravité jusque dans l'air de galanterie, une dignité, une majesté partout qu'il sut maintenir pendant toute sa vie et lors même que vers sa fin il abandonna la cour à ses propres débris. » Mile de Scudéry, dans sa conversation sur la magnificence, disait que Louis XIV conservait « en jouant au billard l'air de maître du monde. » La gravité de ce prince, l'idée de la grandeur qui le préoccupait sans cesse, le devoir qu'il s'imposait vis-à-vis de fui-même, l'empire sur ses propres mouvements, la dignité extérieure et composée sans doute, mais provenant d'un sentiment véritable, le respect pour la mission divine et la nature royale qu'il sentait en lui, formaient un ensemble réellement majestueux et imposant. Ce jugement d'un écrivain moderne a été confirmé par l'histoire impartiale. On ne peut nier que l'étiquette ait contribué à la dignité extérieure de ce règne. Elle avait déterminé minutieusement le rang de chaque personne à la cour, la place qu'elle devait occuper, et le siège qui lui était réservé. Les princesses avaient droit au tabouret au cercle de la reine; les duchesses et d'autres dames nobles y prétendirent. Ce fut l'occasion de discussions très-vives, de mémoires et de pamphlets. On trouve des traces de cette polémique dans les Mémoires contemporains et principalement dans les Mémoires de la Fronde et dans ceux du duc de Saint-Simon.

§ V. Coucher du roi; grand coucher; ceremonie du bougeoir; petit coucher. — Le coucher du roi avait lieu avec le même cérémonial que le lever. Le roi remettait son chapeau, ses gants, sa canne au maître de la garde-robe qui les donnait à un valet de garde-robe. Cet officier recevait aussi l'épée et le ceinturon du roi et un valet de garde-robe les portait à la toilette. Le roi, précédé d'un huissier de la chambre, allait faire ses prières que répétait l'aumônier de service. Le roi désignait ensuite le gentilhomme qui devait porter le bougeoir; on regardait comme un insigne

honneur d'être choisi. Saint-Simon parlant de l'ambassadeur d'Angleterre . Portland, qui vint en France, en 1698 dit (Mémoires, II, 106): « Le roi lui donna un soir le bougeoir à son coucher, qui est une marque de faveur qui ne se fait qu'aux gens les plus considérables et que le roi veut distinguer. Rarement les ambassadeurs se familiarisent à faire leur cour à ces heures, et s'il y en vient, il n'arrive presque jamais qu'ils reçoivent cet agrement. » Le maître de la garderobe recevait le cordon bleu du roi, lui enlevait sa veste, son justaucorps, sa cravate, et remettait ces vêtements aux officiers de la garde-robe. Les valets de chambre achevaient de deshabiller le roi. Le grand chambellan lui donnait sa chemise de nuit et les reliques qu'il mettait sur lui, en passant en manière de baudrier le cordon qui soutenait la bourse où les reliques étaient enfermées. Le roi prenait eusuite sa robe de chambre et congédiait la foule des courtisans. Il donnait en ce moment le mot d'ordre à ceux qui devaient le recevoir de lui. Ainsi se terminait le grand coucher.

Au petit coucher étaient admis les mêmes personnages qui assistaient au petit lever, c'est-à-dire les princes du sang et les principaux seigneurs de la maison du roi. Le roi achevait devant eux la toilette de nuit, recevait du grand chambellan la serviette dont il se lavait le visage et les mains, indiquait l'heure de son lever pour le lendemain ainsi que l'habit qu'il se proposait de mettre. Le petit coucher était alors terminé et les princes se retiraient. Il ne restait avec le roi que son médecin et les valets de chambre. Le premier valet de chambre couchait ordinairement dans la même pièce que le roi, et fermait les portes quand le roi était

§ VI. Formules consacrées par l'étiquette pour la correspondance du roi avec les seigneurs et les cours souveraines; le monseigneur; le pour. - L'étiquette ne réglait pas seulement ces détails de cérémonial; elle s'appliquait aussi aux formules dont le roi se servait avec les princes et seigneurs. Jusqu'au milieu du xviº siècle, les rois de France ne donnaient le titre de cousins qu'à leurs parents. Lorsqu'ils écrivaient aux ducs et aux grands officiers de la couronne, ils employaient la formule : trèscher ét très-fidèle ami. Depuis Fran-çois Ier, le titre de cousin fut donné par le roi aux ducs, maréchaux et grands officiers de la couronne. Henri IV l'accorda aux cardinaux. Lorsque le

aux cours souveraines, parle

conseil, chambres des comptes, cours des aides, cours des monnaies, la formule était : à nos amés et féaux les gens tenant notre cour de parlement, etc.

L'étiquette avait déterminé les titres qui étaient donnés aux principaux seigneurs par les ministres. Saint-Simon prétend que les ducs recevaient jusqu'à Louvois le monseigneur des secrétaires d'Etat. « J'ai encore, dit-il ( Mémoires, II, 284, édit. in-8°), trois lettres à mon père, lors à Blaye, de M. Colbert. Par la matière, quoique peu importante, et mieux eucore par les dates, on voit qu'il écrivit la première n'étant que contrôleur général, mais en chef, après la disgrâce de M. Fouquet (1661), et que, lorsqu'il écrivit les deux autres, il était contrôleur général, secrétaire d'État ayant le département de la marine et ministre d'Etat. Je ne sais comment elles se sont conservées, mais toutes trois et dedans et dessus traitent mon père de monseigneur. M. de Louvois est celui qui changea ce style et qui persuada au roi qu'il y était intéressé, parce que ses secrétaires d'Etat parlaient en son nom et donnaient ses ordres. Il parlait sans contradicteurs à un roi jaloux de son autorité, qui n'aimait de grandeur que la sienne, et qui ne se donnait pas le temps ni moins encore la peine de la réflexion sur ce sophisme. M. de Louvois était craint; chacun avait besoin de lui; les ducs n'ont jamais eu coutume de se soutenir. Il écrivit monsieur à un (le texte dit monseigneur ; mais l'erreur est évidente); puis à un autre, après à un troisième; on le souffrit; après cela fit exemple ; et le monseigneur fut perdu. M. Colbert l'imita. Il n'y avait pas plus de raison de s'offenser de l'un que de l'autre. On avait aussi souvent besoin de lui que de M. de Louvois, et cela s'établit. La même raison combattit pour les deux autres secrétaires d'État qui, bien que moins accrédités, étaient secrétaires d'Etat comme les deux premiers, et soutenus d'eux en ce style et la chose fut finie. » Saint-Simon raconte ensuite comment Louvois, et, à son exemple, les autres ministres exigèrent pour eux-mêmes le monseigneur (voy. MONSEIGNEUR).

« Le pour est une distinction dont j'ignore l'origine, dit Saint-Smon ( Mémoires, t. II, p. 205), mais qui en effet
n'est qu'une sotise; elle consiste à écrire
en craie sur les logis pour M. un tel, ou
simplement M. un tel. Les maréchaux
des logis qui marquent ainsi tous les logements dans les voyages mettent ce pour
aux princes du sang, aux cardinaux et
aux princes étrangers. M. de La Trémoille
"à aussi obtenu, et la duchesse de Brac-

ciano, depuis princesse des Ursins. O qui me fait appeler cette distinction are sottise; c'est qu'elle n'emporte ni primane ni préférence de logement : les cardinant les princes étrangers et les ducs sont !ges également entre eux sans distinct." quelconque qui est toute renfermée de ce mot pour, et n'opère d'ailleurs quoi que ce soit. Ainsi ducs, princes étrange cardinaux, sont logés sans autre of rence entre eux que les charges du sevice nécessaire, après eux les maréchant de France, ensuite les charges considrables, et puis le reste des courtisate. Cela est de même dans les places; mais quand le roi est à l'armée, son quarte est partage, et la cour est d'un côte et le militaire de l'autre, sans avoir rien & commun; et, s'il se trouve à la suite à roi des marechaux de France sans conmandement dans l'armée, ils ne taissent pas d'être logés du côté militaire et d' avoir les premiers logements. »
§ VII. Droit qu'avaient certains

gneurs de rester couverts en présence de roi. - Les distinctions de l'étiquett. comme le privilége de rester couvert et présence du roi, étaient souvent le resultat de quelque circonstance fortune. On peut en croire Saint-Simon versé dans toutes ces questions de cérémonial. Void ce qu'il en dit dans ses Mémoires (L. II. p. 395, édit. in-8°): « Après l'entière chute de la Ligue et la paix de Vervins, il vint un ambassadeur d'Espagne en France, qui était grand d'Espagne. Il alla trouver le roi à Monceaux où Henri IV était avec peu de monde, et il l'accompagna dans les jardins qu'il avait fait faire, et qu'il se plut à lui montrer. Dans les commencements de la promenade, le roi se couvrit. L'ambassadeur, accoutumé à se couvrir en même temps que le roi d'Espagne se couvrait, se couvrit aussi, Henri IV le trouva fort mauvais. Il ne voulut pourtant rien marquer à l'ambassadeur, mais jetant les yeux autour de soi, il com-manda à M. le Prince, à M. de Mayenne et à d'Epernon de se couvrir; c'étaient les seuls grands qui de hasard se trouvaient à cette promenade. De là M. de Mayenne obtint de se couvrir aux andiences des ambassadeurs; à plus forte raison M. le Prince et l'heureux duc d'Epernon aussi par la fortune de s'être trouvé là en troisième avec eux. Avec M. de Mayenne, ceux de sa maison (il était de la maison de Guise) qui conduisaient les ambassadeurs à l'audience se couvrirent, et une fois couverts s'y couvraient toujours menant ou non les ambassadeurs. Sur cet exemple, les enfants de M. d'Epernon se couvrirent de même,

parce que cet honneur vint pour eux tous de la même origine à Monceaux. Les princes des maisons de Savoie et de Longueville, égalés en tout aux Lorrains, se couvrirent de même, et par conséquent les cardinaux supérieurs à tous en rang, et les princes du sang, quand il yen eut en âge, autres que M. le Prince. Telle est l'origine de ce qui s'appelle le chaneau.»

ÉTIQUETTES. — On appelait étiquettes au grand conseil, les placets ou mémoires que l'on donnait au premier huissier pour appeler les causes à l'audience. Dans les anciennes ordonnances, étiquette est quelquefois synonyme de bulletin; ainsi, l'ordonnance de Blois (1579), défend aux maréchaux des logis et fourriers de donner des étiquettes pour loger des capitaines et soldats chez les ecclésiastiques.

ETOILE (Ordre de). - Ordre de chevalerie institué par le roi Jean (voy. CHEVALE-RIE). Il y eut encore un ordre de l'Étoile de Notre-Dame, institué à Paris en 1701, par un certain Aniaba qui se disait souverain d'une partie de la zone torride. Il établit cet ordre pour mettre, disait-il, sa personne et son royaume sous la protection de la sainte Vierge. L'insigne de cet ordre était une croix d'or émaillée de blanc en forme d'étoile, au milieu de laquelle était représentée l'image de la sainte Vierge. Cette étoile était attachée à un ruban blanc de la largeur de quatre doigts. Après le départ d'Aniaba, qui n'était qu'un aventurier, l'ordre de l'Étoile de Notre-Dame tomba dans l'oubli.

ÉTOLE. - Chez les Romains, la stola était une robe que portaient les prêtres et les rois, elle était bordée de pourpre et d'or. L'étole des prêtres chrétiens n'est que la bordure de l'ancienne stola. C'est une bande d'étoffe chargée de trois croix, et qui pend depuis le cou jusqu'aux pieds. Autrefois les prêtres portaient toujours l'étole, même en prêchant; il semble même, d'après un passage de la vie d'Eude ou Odon, abbé de Cluni, qu'ils la portaient nuit et jour. « Le saint, dit son biographe, s'étant éveillé la nuit qui sui-vit son ordination, et voyant pour la première fois l'étole suspendue à son cou, se prit à pleurer. » Depuis longtemps, l'étole ne sert plus que pour l'administration des sacrements, et comme marque de superiorité des curés. Les prêtres mettent l'étole pour dire la messe, en la croisant sur la poitrine; les diacres la portent en echarpe sur l'épaule gauche. Comme l'étole était un signe de juridiction ecclésiastique, les évêques ou leurs représentants

voulurent s'opposer à ce que les curés la portassent en leur présence. Thiers, curé de champrond, au diocèse de Chartres, publia à cette occasion un livre latin qui fit beaucoup de bruit. Il est intitul é: Dissertation sur le droit qu'ont les curés de porter l'étole pendant la visite des archidiacres (de stola in archidiaconorum visitationibus gestanda a parochis disceptatio, Paris., 1674). Thiers défend dans ce livre les droits des curés contre les archidiacres.

ÉTRANGERS. - Nous avons parlé, au mot AUBAIN, de la condition que les lois féodales, conservées en partie jusqu'en 1789, faisaient aux étrangers. La législation moderne distingue deux classes d'étrangers, l'étranger domicilié et l'étranger passager. Le premier, lorsqu'il a obtenu l'autorisation de résider en France. y jouit de tous les droits civils. Le second n'a que les droits garantis par les traites à sa nation. Tous peuvent recevoir des legs et successions, droit que la loi du 17 juillet 1819 leur a reconnu dans toute sa plenitude. Quant aux droits politiques. tels que le droit d'être électeur, de sièger comme juré dans les tribunaux, d'exercer des fonctions publiques, et de représenter la nation dans les assemblées politiques, les étrangers ne peuvent en jouir que s'ils ont obtenu des lettres de naturalisation. Les médecins étrangers, pourvus des diplômes que l'on delivre dans les universités de leur pays, peuvent être autorisés à exercer la médecine. Un étranger peut être naturalisé français, lorsqu'après avoir passé dix ans en France, avec l'autorisation du gouvernement, il demande et obtient des lettres de naturalisation qui ne peuvent être accordées que par le chef de l'Etat. Sous le gouvernement monarchique qui a duré de 1815 à 1848, un étranger ne pouvait sièger à la chambre des pairs on à la chambre des députés, que quand il avait obtenu des lettres de grande naturalisa-tion vérifiées par ces chambres.

ETRENNES. — Le mot étrennes vient du latin strenæ, nom que l'on donnait chez les Romains aux présents offerts le 1er janvier. On prétend que l'origine des étrennes remonte à Tatius, roi des Sabins, et collègue de Romulus, qui reçut comme un heureux présage des branches coupées dans le bois de la décese Strenua (la Force); d'où ces présents prirent le nom de strenæ. Il est beaucoup plus probable que ce mot venait, comme le dit Symmaque, aulivre VI de ses épitres, quiæ viris strukuis dabantur (de ce qu'on ne donnait des étrennes qu'aux hommes cou-

rageux). Il était d'usage de se souhaiter le 1er janvier une heureuse année, et de se faire des présents de figues, de dattes, de miel. Les clients offraient des étrennes à leurs patrons. Tibère défendit, comme le rapporte Suctone, de prolonger les présents des étrennes au delà du jour des calendes de janvier (1er janvier); il ne voulait pas recevoir les étrennes que le peuple présentait au souverain. Son successeur Caligula, au contraire, se tenait, dit Suctone, sous le vestibule de son pa-lais, où il recevait à pleines mains les étrennes qu'on lui apportait. La coutume des étrennes fut adoptée par les Gaulois, avec d'autant plus de facilité, que le 1er janvier était consacré chez eux par une ancienne cérémonie religieuse. Le chef des druides coupait ce jour-là le gui sacré avec une faucille d'or; aussi les etrennes sont-elles appelés aguignettes ou au qui l'an neuf, dans plusieurs provinces (voy. AGUIGNETTE). A l'époque où l'année commençait à l'âques, on donnait toujours les étrennes au 1er janvier. Entre autres preuves on peut citer le passage suivant de l'inventaire de la bibliothèque du duc de Berri: Un grand livre de Va-lerius Flaccus, historié, garni de quatre fermoirs d'argent émaillés aux armes de monseigneur, lequel sir Jean Courau lui envoya à ETRENNES, le premier jour de janvier 1401. Prisé soixante livres parisis. Voy. sur l'usage des étrennes quatre dissertations dans le tome X de la collection des meilleures dissertations sur l'histoire de France, par C. Leber.

ÉTRIERS. — Les anciens ne faisaient pas usage d'étriers. L'empereur Maurice, qui vivait vers la fin du vi siècle, est le premier qui en parle dans son Traité de l'art militaire. Les Arabes les adoptèrent et les Français s'en servirent également à l'époque des croisades. On peut voir, au mot Arames (fig. L), un spécimen d'étriers emprunté aux monuments inédits de Willemin. Les étriers étaient presque carrés à cette époque. L'expression proverbiale coup de l'étrier, s'employait en parlant du vin que l'on buvait avant de monter à cheval.

ÉTUDES, ÉTUDIANTS. -- Voy. INSTRUC-TION PUBLIQUE et UNIVERSITÉ.

ÉTUVES, ÉTUVISTES. — Les bains publics s'appelaient étuves au moyen âge, et ceux qui les tenaient portaient les noms d'étuveurs, étuvistes, barhiers-étuvistes. Voy. BAIGNEUR.

EUBAGES. — Prêtres du second degré dans la hiérarchie druidique. Voy. DRUI-DES. EUCHARISTIE. — Sacrement de la communion. Voy. Rites ecclésiastiques.

EUCOLOGE. — Livre de prières. On commença à se servir de ce mot pour designer un livre où se trouvait l'office des dimanches et fêtes sous l'épiscopat du cardinal de Noailles, au commencement du xvir siècle. (Dict. de Tréoux)

EUDISTES. — Congrégation de prêtres séculiers fondée par Eudes de Mézeray, frère de l'historiographe. Elle s'établit d'abord à Caen en 1643. De là elle se répandit dans les diverses parties de la Normandie et de la Bretagne. Il y avait aussi des religieuses eudistes qui suivaient la règle de Saint-Augustin.

EULOGIES. — Morceau de pain bénit qu'on distribuait autrefois aux fidèles à la fin de la messe. Voy. RITES ECCLÉSIAS-TIONES.

ÉVAGES. — Prêtres du second degré dans la hiérarchie druidique; on les nommait aussi eubages. Voy. DRUIDES.

ÉVANGELISTES. — Ce nom désignait autrefois les assesseurs des greffiers des états généraux, lorsque ces assemblées se divisaient en bureaux pour la rédaction des cahiers de doléances.

ÉVANGILE.—Les rois de France avaient le privilége de lire l'évangile aux messes où le pape officiait; ils déposaient l'épée et prenaient le costume de diacre pour cette cérémonie. Il était d'usage autrefois qu'à la lecture de l'évangile, les seigneurs qui assistaient à l'office tirassent l'épée pour attester leur ardeur à défendre la foi. Lorsqu'un grand feudataire faisait son entrée dans ses domaines on lui présentait l'évangile en même temps que l'ences et l'eau bénite.

ÉVANGILE ÉTERNEL. — Titre d'un ouvrage qui causa beaucoup de scandale dans l'Église au xuis siècle. L'auteur de l'Évangile éternel prétendait remplacer l'évangile de J. C. par une loi qu'il disait beaucoup plus parfaite. Guillaume de Saint-Amour, un des docteurs les plus illustres de l'université de Paris, combattic ces erreurs qui furent condamnées par l'Églisc.

ÉVANGILES, ÉVANGELIAIRE. — On appelait évangéliaire au moyen âge un livre qui conteniait les évangiles. La couverture des évangéliaires était souvent ornée de figures en relief, surtout en ivoire, et quelquefois même de camées. Le cabinet des manuscrits et celui des antiques de la Bibliothèque nationale possèdent de parrells évangéliaires. Souvent on attachait

| ces livres précienx au pupitre qui les soutenait. Dans quelques peintures des premiers siècles du christianisme les évêques sont représentés portant un évangéliaire ouvert sur leur tête.  ÉVÉCHÉS. — La circonscription des évéchés et archevéchés en France fut d'abord calquée sur la division des provinces romaines (voy. CLERGÉ). On en augmenta le nombre dans la suite; et, avant la révolution, il y avait en France seize archevêchés qui avaient un grand nombre de suffragants. Voici la liste de ces archevêchés et évêchés; |                                                                     | Archevêches: | SUFRAGANTS                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | 9. NARBONNE  | Agde. Alais. Aleth. Béziers. Carcassonne. Lodève. Montpellier. Nimes. Perpignan. Saint-Pons. Uzès. |
| ARCHEVÊCHÉS :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUFFRAGANTS:                                                        | 10. PARIS    | Blois.<br>Chartres.<br>Meaux.<br>Orléans.<br>Amiens.                                               |
| 1. Aix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Apt.<br>Fréjus.<br>Gap.<br>Riez.<br>Sisteron.                       | 11. REIMS    | Beauvais. Boulogne. Châlons-sur-Marne. Laon. Noyon. Senlis.                                        |
| 2. ALBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cahors. Castres. Mende. Rodez. Vabres. Marseille.                   | 12. ROUEN    | Soissons, Avranches. Buyeux. Coutances. Evreux. Lisieux.                                           |
| 3. Arles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Orange. Saint-Paul-trois-Châteaux. Toulon. Luçon.                   | 13. SENS     | Séez. Auxerre. Nevers. Troyes. Layaur.                                                             |
| 4. AUGII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Périgueux,<br>Poitiers,<br>La Rochelle.<br>Saintes,<br>Sarlat.      | 14. Toulouse | Lombes. Mirepoix. Montauban. Pamiers. Rieux.                                                       |
| 5. Bourges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Clermont,<br>Limoges.<br>Le Puy.<br>Saint-Flour.<br>Tulle.          |              | Saint-Papoul.  Angers. Dol. Le Mans. Nantes.                                                       |
| 6. CAMBRAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arras. Saint-Omer. Namur. Tournai. Digne. Glandèves.                | 15. Tours    | Quimper.<br>Rennes.<br>Saint-Brieuc.<br>Saint-Malo.<br>Saint-Paul de Léon<br>Tréguier.             |
| 7. EMBRUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grasse. Nice. Senez. Vence. Autun.                                  | 16. VIENNE   | Vannes. Die. Genève ou Annecy (Savoie). Grenoble.                                                  |
| 8. LYON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Châlons-sur-Saône.<br>Dijon.<br>Langres.<br>Màcon.<br>Saint-Glaude. | (            | Maurienne (Savoie). Valence. Viviers. dun relevaient de l'ar-                                      |

386

chevêché de Trèves, et Strasbourg de celui de Mayence.

Les circonscriptions épiscopales furent changées par le concordat (1801) et aujourd'hui la France compte quinze archeveches dont voici la liste avec les évêchés suffragants :

| Archevêchés.       | SUFFRAGANTS.       |  |
|--------------------|--------------------|--|
|                    | Chartres.          |  |
|                    | Meaux.             |  |
| 1. PARIS.          | Orléans.           |  |
| 1. LAMIS           | Blois.             |  |
|                    | Versailles         |  |
| 2. CAMBRAI         | Arras.             |  |
| 2. CAMBRAI         | Autun.             |  |
|                    |                    |  |
|                    | Langres.           |  |
| 3. Lyon et Vienne. | Dijon.             |  |
|                    | Saint-Claude.      |  |
| ,                  | Grenoble.          |  |
|                    | Bayeux.            |  |
| 4. ROUEN           | Evreux.            |  |
| 4. HOUSH           | Séez.              |  |
| 1                  | Coutances.         |  |
| 5. SENS et Au-     | Troyes.            |  |
|                    | Nevers.            |  |
| XERRE              | Moulins.           |  |
|                    | Soissons.          |  |
| . D                | Châlons-sur-Marne. |  |
| 6. REIMS           | Beauvais.          |  |
|                    | Amiens.            |  |
|                    | Le Mans.           |  |
|                    | Angers.            |  |
|                    | Rennes.            |  |
| 7. Tours           | Nantes.            |  |
|                    | Quimper.           |  |
|                    | Vannes.            |  |
|                    | Saint-Brieuc.      |  |
|                    | Clermont.          |  |
|                    | Limoges.           |  |
| e Doupons          |                    |  |
| 8. Bourges         | Le Puy.<br>Tulle.  |  |
|                    | Saint-Flour.       |  |
|                    | Rodez.             |  |
|                    |                    |  |
| 9. ALBY            | Cahors.            |  |
|                    | Mende.             |  |
|                    | Perpignan.         |  |
| - (                | Agen.              |  |
|                    | Angoulème.         |  |
| 10. BORDEAUX       | Poitiers.          |  |
|                    | Périgueux.         |  |
|                    | La Rochelle.       |  |
|                    | Luçon.             |  |
|                    | Aire.              |  |
| 11. Auch           | Tarbes.            |  |
|                    | Bayonne.           |  |
| 40 Townson         | Montauban.         |  |
| NARBONNE           | Pamiers.           |  |
|                    | Carcassonne.       |  |

| RCHEVÉCHÉS : | 1 | SUFFRAGANTS: |
|--------------|---|--------------|
|              | 1 |              |

| 13. AIX, ARLES, EMBRUN | Marseille.<br>Fréjus.<br>Digne.<br>Gap.<br>Ajaccio.<br>Alger. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 14. Besançon           | Y Strasbourg. Metz. Verdun. Belley. Saint-Dié. Nancy.         |
| 15. AVIGNON            | Nimes.<br>Valence.<br>Viviers.<br>Montpellier.                |

ÉVÉCHÉS (Les trois). - Aux xviº et xviie siècles, on designait sous le nom des trois évéchés Toul, Metz et Verdun qui avaient été réunis à la France sous le règne de Henri II (1552).

EVENTAIL. - Les éventails dont on se servait dans l'antiquité et pendant le moyen âge, étaient faits de tousses de plumes qui étaient fixées au bout d'un manche d'ivoire souvent orné d'or et de pierreries. Les femmes portaient quelquefois ces eventails suspendus à des chaines d'or. Dans la suite, on fit des éventails de bois et d'ivoire artistement travaillés : celui de Diane de Poitiers, que l'on conserve dans le cabinet de la Bibliothèque nationale, est d'ivoire. Les papiers, dont on a plus tard recouvert les éventails, sont devenus un objet d'art par les miniatures dont on les a enrichis.

Les savants bénédictins, auteurs des traités sur les anciens rites de l'Église, rapportent que les diacres se servaient autrefois d'un éventail appele flabellum, pour empêcher les mouches et autres insectes de tomber dans le calice. On voyait encore un de ces éventails au xviiie siècle dans la célèbre abbaye bénédictine de Tournus (Saône-et-Loire). Il était couvert de noms de saints et de saintes qui formaient comme une litanie et d'inscriptions latines qui indiquaient l'usage auquel il était employé. L'inscription de l'éventail de Tournus commençait par ce dystique:

Flaminis hoe donum, regnator summe polorum, Oblatum puro pectore , sume libens.

« Souverain maître du ciel, reçois avec bonté ce don que nous t'offrons d'un cœur pur. » L'artiste qui avait fait cet éventail y avait inscrit son nom ; « Johel m'a fait en l'honneur de la sainte Vierge (Johel me sanctæ fecit in honore Mariæ.)»

EVÈQUE. — Le nom d'évéque dérivé du grec triozoro; signifie inspecteur. On donne aussi aux évêques les noms de pré-lats et pontifes. Les anciens évêques, en parlant d'eux-mêmes, s'appelaient souvent serviteurs des serviteurs de Dieu ou serviteurs de l'Eglise. Il y a trois points à considérer en étudiant l'épiscopat : 1º la nomination; 2º la consécration; 3° la puissance des évêques.

S Ier. Nomination des évêques. - Dans la primitive église, les évêques étaient elus par tous les fidèles. Sous les Mérovingiens, les élections avaient encore lieu, mais il fallait que le consentement du roi les sanctionnat. Il en fut de même sous les Carlovingiens. Seulement, depuis Louis le Débonnaire, et pendant presque tout le 1x° siècle, les élections ecclésiastiques se firent avec une grande liberté. On a encore les formules employées à cette époque. Aussitôt après la mort d'un évêque, le clergé et le peuple envoyaient des députés au métropolitain pour le prévenir. Le metropolitain en donnait avis au roi, et, sur son ordre, nommait un des évêques de la province pour visiteur. L'évêque délégué était chargé de présider à l'élection du nouveau pasteur, et de tenir la main à ce que les canons fussent observés. En même temps le metropolitain adressait au clergé et au peuple une instruction sur la manière dont l'élection devait se faire pour être canonique.

Lorsque le visiteur était arrivé, il réunissait le clergé et le peuple, faisait lire les passages de saint Paul et les canons relatifs à l'élection des évêques. Il exhortait tous les fidèles à suivre ces règles. Pendant trois jours on se préparait à l'élection par le jeune et la prière. On procédait ensuite à l'élection, dont l'acte etait signé par les principaux d'entre les membres de l'assemblée, et envoyé au métropolitain. Celui-ci convoquait tous les évêques de la province pour examiner la validité de l'élection. L'élu était présenté à ce concile provincial, et était interrogé par le métropolitain sur sa naissance, sa vie passee, sa promotion aux ordres, etc. On examinait aussi sa doctrine, et on lui faisait écrire une profession de foi. Si l'élection était ju-gée canonique et l'élu capable, le mé-tropolitain fixait le jour de la consécration. Mais si l'élection était entachée de simonie ou de quelque autre irrégularité, elle était cassée par le concile qui procédait à l'élection d'un autre évêque. Le métropolitain donnait au nouvel évêque une instruction par écrit pour lui expliquer en abrégé tons ses devoirs. Il devait aussi lui remettre des exemplaires des canons. On transmettait au roi les actes de l'élection et de la confirmation de l'élection; il avait toujours le droit de ne pas les approuver, dit Fleury (Instit. au droit ecclés., 1º par-

tie, chap. x).

Telle fut la forme des élections jusqu'au xii siècle. A cette époque, les chanoines s'efforcèrent de s'emparer des élections, comme le prouve le concile général tenu à Saint-Jean de Latran en 1139; le concile s'opposa à cette tentative. Néanmoins, dans la suite, les chanoines l'emportèrent, et, au commencement du xine siècle, ils étaient seuls en possession de nommer les évêques. L'élection se faisait de trois manières : par inspiration, par compromis, au scrutin. 1º Election par inspiration. Après le sermon et la lecture des lettres des chanoines absents, lorsqu'on avait donné connaissance de la constitution synodale et chanté le Veni Creator le doyen disait : « Très-chers frères, ici assemblés pour nommer l'évêque, il me semble qu'un tel, notre confrère, est digne d'être élu. » Si tous les chanoines donnaient leur assentiment d'une voix unanime, le doyen disait aussitôt : « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En mon nom et au nom de tous ceux à qui appartient la présente élection, j'élis tel personnage pour notre confrère. » L'élu était alors prié de donner son consentement, et aussitot qu'il l'avait donné, on chantait solennellement le Te Deum. Pendant le chant, l'élu était conduit au grand autel où il se prosternait, et son election était ensuite proclamée devant tous les laïques et ecclésiastiques présents. 2º Election par compromis. Le chapitre déléguait ses pouvoirs à quelques-uns de ses membres qui étaient charges de l'élection. Lorsqu'ils étaient d'accord sur le choix, ils convoquaient le chapitre, et l'un d'eux faisait connaître l'élection. 3º Election au scrutin. Trois scrutateurs dignes de foi, et pris dans l'assemblée des chanoines, recueillaient en secret, séparément et avec soin, les votes de tous, et les mettaient par écrit avec les noms des votants. Ils en donnaient ensuite lecture aux chanoines assemblés. On comptait les suffrages et on comparait les mérites des candidats. Puis, si l'on s'accordait à nommer l'un d'eux. l'élection était proclamée. L'élection par scrutin était la plus usitée.

De quelque manière que se fit l'élection, elle devait être confirmée par le métropolitain on par le pape. Dans le cas où l'élection était nulle par la faute des électeurs, le métropolitain ou le pape étaient chargés de pourvoir à la nomination. Si la nullité de l'élection n'était pas imputable aux électeurs, le chapitre procédait à une nouvelle election. Les luttes qui accompagnaient presque toujours les élections et qui les frappaient de nullité, donnèrent une grande influence aux papes, qui s'emparèrent de la plupart des élections, Jean XXII alla jusqu'à reserver au saintsiège la nomination dans toutes les églises cathédrales: ce qui était abolir les élections. Le pape prétendait y suppléer en ne donnant les évêches que de l'avis des cardinaux assemblés en consistoire, et après plusieurs informations. Ces tentatives provoquèrent une très-vive résistance. Le concile de Bale s'efforça de rétablir les élections, et la pragmatique de Bourges ordonna formellement que les évêques fussent élus canoniquement. D'après le concordat de 1516, le roi devait nommer un docteur ou un licencie en théologie ou en droit, qui fût au moins dans sa vingt-septième année, et qui eût toutes les qualités requises par les canons. La nomination devait être faite dans les six mois de la vacance; autrement le pape pouvait nommer au siège vacant dans les trois mois suivants. L'ordonnance de Blois (1579) prescrivit de ne faire la nomination qu'un mois après la vacance, afin que le roi put y penser mûrement. Une enquête sur la vie et les mœurs de l'évêque désigné devait être faite par l'évêque du diocèse où il avait passé les cinq dernières années et par le chapitre de l'église vacante. Il devait, en outre, être examine par un évêque et deux docteurs en théologie. En réalité, le roi nommait quand et qui il lui plaisait. L'évêque désigné faisait faire une information, y joignait sa profession de foi, et envoyait le tout à Rome. Le roi y expédiait en même temps trois lettres de cachet, l'une pour le pape, la seconde pour l'ambassadeur de France, et la troisième pour le cardinal, protecteur de la France, c'est-à-dire charge de défendre ses intérêts. Ce cardinal faisait le rapport au nom de la commission de quare cardinanx qui devaient examiner les actes prodnits par l'évêque désigné, et proposait ensuite cet évêque dans un premier consistoire; ce qui s'appelait préconisation. Dans un second consistoire, il faisait son rapport qui s'appelait proposition. Pendant l'intervalle, les cardinaux avaient dù prendre connaissance des informations faites. Le pape recueillait ensuite les voix des cardinaux, et rendait le dé-

cret qui accordait les provisions. Cette formalité représentait l'élection faite, dans l'origine, par le métropolitain et ses suffragants sur le témoignage du clergé et du peuple. Après le décret du consistoire, on expédiait les bulles. Lorsque l'évêque les avait reçues, il prétait serment au roi, et en recevait des lettres du grand sceau qu'il faisait enregistrer à la chambre des comptes. Il obtenait alors mainlevée de la regale (voy. ce mot), et entrait en possession. Enfin, il devait se faire sacrer dans les trois mois.

La constitution civile du clergé (voy. ce mot) rétablit les élections des évêques en même temps qu'elle changea les circonscriptions diocésaines et établit un évêque par département. Enfin le concor-dat de 1801 a décidé que les évêques seraient nommés par le chef de l'Etat et institués par le pape. Quand un siége est vacant, avis doit être donné au gouvernement par le métropolitain et le chapitre. Pendant la vacance du siége épiscocopal, le chapitre nomme des vicaires capitulaires chargés de l'administration diocesaine. La nomination de l'évêque est faite par une ordonnance émanant du chef de l'État et l'institution canonique donnée par une bulle pontificale qui n'est reçue et publiée qu'avec l'autorisation du conseil d'État ; l'évêque ne peut être sacré qu'après que la bulle a été approuvée et publiée.

S II. Consécration de l'évéque. - La consécration de l'évêque doit se faire un dimanche dans l'église de l'élu ou du moins dans la province ecclésiastique autant que possible. Le consécrateur est assisté au moins de deux évêques. Il doit jeuner la veille et l'élu également. Lorsque le consécrateur est assis devant l'autel . le plus ancien des évêques assistants lui présente l'élu en disant : « L'Église catholique demande que vous éleviez ce prêtre à l'épiscopat. » A l'époque des élections canoniques, le consécrateur demandait s'il était digne. Maintenant il se borne a demander s'il y a un mandat apostolique, c'est-à-dire la bulle principale, et il la fait lire. Ensuite l'élu prête serment de fidélité au saint-siège, d'après une formule dont on trouve un exemple dès le temps de Grégoire VII. Le consécrateur examine ensuite l'elu sur sa foi et sur ses mœurs, c'est-à-dire sur ses intentions pour l'avenir; car on suppose que l'on s'est assuré du passé.

Ces questions terminées, le consécrateur commence la messe. Après l'épitre et le graduel, il revient à son siége et l'élu étant assis devant lui, il l'instruit de ses obligations en disant « Un évêque doit er, interpréter, consacrer, ordonner, ir, baptiser et confirmer. » L'élu étant sterné et les évêques à genoux, on rée des litanies, et le consecrateur prend vre des Evangiles qu'il met tout ouvert · le cou et les épaules de l'élu. A l'époe où les livres étaient des rouleaux, vangile ainsi étendu tombait des deux tes comme une étole. Le consécrateur et ensuite les deux mains sur la tête de lu en disant : « Recevez le Saint-Esit. » Cette imposition des mains, dit eury auquel nous empruntons ces déils, est marquée dans l'Ecriture comme . cérémonie la plus essentielle à l'ordiation, et l'imposition du livre est aussi ès ancienne pour marquer sensiblement obligation de porter le joug du Seigneur t de prêcher l'Évangile.

Le consécrateur dit ensuite une préace, où il prie Dieu de donner à l'élu outes les vertus, dont les ornements du grand prêtre de l'ancienne loi étaient les symboles mystiques, et, pendant qu'on chante l'hymne du Saint-Esprit, il lui fait l'onction de la tête avec le saint chrême ; puis il achève la prière qu'il a commencée demandant pour lui l'abondance de la grace et de la vertu qui est marquée par cette onction. On chante le psaume cxxxII qui parle de l'oction d'Aaron et le consécrateur oint les mains de l'élu avec le saint chrême. Ensuite il benit le baton pastoral ou crosse, qu'il lui donne comme marque de sa juridiction, l'avertissant de juger sans colère et de mêler la douceur à la sévérité. Il bénit l'anneau et le lui met au doigt en signe de sa foi et de son union avec l'Église, qu'il l'exhorte à garder sans tache comme l'épouse de Dieu. Enfin, il lui de le livre des Évangiles de dessus les épaules et le lui met entre les mains en disant : « Prenez l'Évangile et allez le prècher au peuple qui vous est confié; car Dieu est assez puissant pour augmenter en vous l'effet de la grace. » La messe continue ensuite. On lit l'Évangile, et autrefois le nouvel évêque prêchait pour marquer son entrée en fonctions. À l'offrande, il présente du pain et du vin, suivant l'ancien usage, puis se joint au consécrateur et achève avec lui la messe, où il communie sous les deux espèces et debout. La messe terminée, le consécrateur bénit la mitre et les gants, dont il indique la signification mystique.

Le nouvel évêque est ensuite intronisé, c'est-à-dire placé sur le siège épiscopal élevé en forme de trône et couvert d'un dais, comme jadis les trônes des rois et des princes. On chante le Te Deum, pendant que les évêques assistants promènen dans l'église le nouvel évêque, la mitre en

tête et la crosse à la main, pour le montrer au peuple. L'évêque consacré termine la cérémonie en donnant la bénédiction solennelle.

Il y avait, au moyen âge, d'autres cérémonies pour la consécration des évêques. Le samedi soir, le métropolitain, assisté de ses suffragants, prenait place sur un siége dans l'aitre ou parvis de la cathédrale. L'archidiacre se présentait devant lui et se mettait à genoux. Le prélat, après lui avoir donné sa bénédiction, disait : " Mon fils, que demandez-vous? " L'archidiacre répondait : « Que Dieu nous accorde un pasteur .- Est-il de votre Eglise? demandait le métropolitain; quel mérite vous a plu en lui? - La modestie, l'humilité, la patience et autres vertus, » ré-pliquait l'archidiacre. Le prélat faisait lire ensuite le décret d'élection qui rendait temoignage du mérite de l'élu. Les chanoines qui accompagnaient l'archidiacre certifiaient qu'ils avaient souscrit ce décret. Le métropolitain leur disait : " Prenez garde qu'il ne vous ait fait quelque promesse; car cela est simoniaque et contraire aux canons. » Puis il ordonnait qu'on amenat l'élu. Celui-ci, encore à jeun etait amené entre l'archidiacre et l'archiprêtre. Le prélat lui demandait quel rang il tenait dans l'Église; combien de temps il y avait qu'il était prêtre; s'il avait été marie; s'il avait donné ordre à sa maison. Lorsqu'il avait répondu à toutes les questions, le métropolitain lui demandait encore : « Quels livres lit-on dans votre Eglise? » Il répondait : « Le Pentateuque, les Prophètes, l'Évangile, les Epîtres de saint Paul , l'Apocalypse et les autres. - Savez-vous les canons? » lui demandait le métropolitain. Il répondait : « Apprenez-les-moi. » L'archevêque les lui exposait sommairement, lui promettant une plus ample instruction par écrit. Régulièrement, l'élu devait demeurer à jeun jusqu'au lendemain, après la consécra-

Le lendemain, il était présenté par l'ancien évêque assistant qui rendait témoignage de sa moralité et de sa capacité. Le métropolitain interrogeait l'évêque élu, et le reste du cérémonial ne différait pas de celui qui est encore pratiqué de nos jours. Seulement l'élu prêtait serment de fidélité et d'obéissance au métropolitain, et, à la fin de la cérémonie, ce dernier lui donnait une instruction écrite, dont Fleury rapporte les principaux points. Les voici. « Sachez, mon cher frère, que vous venez d'être chargé d'un grand poids et d'un grand travail, du gouvernement des âmes; vous devrez vous assujettir aux besoins de plusieurs et être le serviteur de tous.

Vous rendrez compte au jour du jugement du talent uni vous est conflé. Avez soin de garder la pureté de la foi. Observez exactement les règles de l'Église dans les ordinations, soit pour les temps, soit pour la qualité des personnes. Evitez surtout l'avarice et la simonie. Gardez la chasteté; que les femmes n'entrent point chez vous, et, si vous êtes obligé d'entrer chez les religieuses, que ce soit en compagnie de gens à l'abri de tout soupcon. Evitez de donner scandale. Appliquez - vous à la prédication; prêchez la parole de Dieu a votre peuple abondamment, agréablement, distinctement et sans cesse. Lisez continuellement l'Écriture sainte, et que l'oraison interrompe la lecture. Demeurez ferme dans la tradition de ce que vous avez appris : que la sainteté de votre vie soutienne vos instructions et qu'elle serve de règle et de modèle à votre troupeau. Avez-en grand soin. Corrigez avec douceur et avec discrétion, en sorte que le zèle et la bonté s'aident mutuellement et que vous évitiez également la rigueur excessive et la mollesse. Ne considerez personne dans vos jugements. Employez les biens de l'Église avec fidélité et discrétion, sachant que c'est le bien d'autrui que vous administrez. Exercez l'hospitalité et la charité envers les pauvres ; soulagez les veuves, les orphelins et toutes les personnes opprimées; ne vous laissez point élever par la prospérité ni abattre par l'adversité. » Tel est l'abrégé de la formule que l'on trouve dans les plus anciens rituels pour l'instruction de tous les évèques. Le pape Urbain Il donna une instruction semblable à Yves de Chartres, lorsqu'il le sacra évêque en 1091.

La consécration et l'intronisation de l'évêque étaient suivies au moyen âge de cérémonies particulières qui variaient suivant les contrees et qui étaient presque toujours une marque de subordination de la part des ndèles et du clergé envers leur nouveau pasteur. A Paris, l'évêque était d'abord reçu par les chanoines réguliers de Sainte-Geneviève. L'abbé et les religieux allaient processionnellement à sa rencontre et le conduisaient au chœur, Il deposait sur l'autel son offrande qui consistait en un riche pallium (voy. ce mot); puis, revêtu des ornements sacerdotaux et pontificaux, il prenait place sur un siège, pendant que les religieux chantaient le Te Deum. Le chant terminé, quatre génovéfains ou religieux de Sainte-Geneviève, revêtus de chapes de soie, levaient sa chaire et le portaient sur leurs épaules jusqu'à la porte du monastère par laquelle il avait fait intérieures sont compris le baptême, la son entrée. Il donnait à chac-

un denier d'or au type de la monnaie de Paris. Les barons feudataires de l'évêque le portaient à leur tour sur leurs épaules, précédes des génovéfains qui marchaient processionnellement, jusqu'à la chapelle de Sainte-Geneviève de la rue Neuve-Notre-Dame. Là , le doyen , le chapitre et tout le clergé de la cathédrale venaient recevoir l'évêque processionnellement et le conduisaient à son église. Avant de faire son entrée, il prétait serment de maintenir les droits de l'église de Paris; puis il entrait processionnellement par la porte occidentale, déposait un pallium sur l'autel, comme à Sainte-Geneviève, et était installé solennelle-

Lorsque l'archevêque de Tours avait été consacré, il allait à pied du monastère de Saint-Julien à l'église de Saint-Martin, d'où il était porté à la cathédrale sur les épaules des barons. A Rouen, l'archeveque nouvellement élu venait à pied de l'eglise de Darnetal (petite ville située à une demi-lieue de Rouen ) marchant sur la paille qu'on semait devant lui. A Reims, l'archidiacre présentait à l'archevêque nouvellement élu une des cordes qui mettent les cloches en branle. L'archevèque la saisissait et l'agitait, recevant ainsi l'investiture de son église.

S III. Puissance des évêques. - Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit ailleurs de l'autorité que les lois romaines conféraient aux évêques comme défenseurs des villes (voy. CLERGÉ); je n'insisterai pas non plus sur les droits féodaux dont ils étaient investis, puisqu'ils étaient les mêmes que ceux des autres seigneurs dont il est question au mot FÉODALITÉ. On voit, par d'anciens conciles, que les ecclésiastiques payaient une redevance à l'évêque. Le concile de Toulouse tenu en l'année 846 prescrit à chaque ecclésiastique chargé d'une paroisse de fournir à son évêque un minot de froment, un minot d'orge, une mesure de vin et un agneau, à mans qu'il ne présère lui payer deux sous. Il importe surtout ici de faire connaître la puissance spirituelle de l'évêque pour se faire une idée exacte des institu tions ecclesiastiques. Je prendrai pour guide dans ette partie de mon travail, comme dans les précédentes, l'excellent traité de Fleury de l'Institution au droit ecclésiastique. « Les fonctions de l'évêque, dit cet historien, renferment tout l'exercice de la religion chrétienne, dont il n'y a aucune partie qui ne dépende de lui. »

Fleury les divise en fonctions intérienres et extérieures : dans les fonctions dication, l'administration des sacrets et le maintien de la discipline et a tradition. Dans la primitive église, eque administrait seul le bapteme et brait seul l'office divin. Il préchait s les dimanches et même plus souvent. seul imposait la pénitence et donnait solution. Jusqu'au xiiie siècle et en sieurs églises jusqu'au xve les prètres confessaient à l'évêque. Il réconciliait à gliseles hérétiques et les excommuniés. u à peu les progrès du christianisme et ccroissement du nombre des fidèles reèrent de déléguer aux diacres et aux êtres une partie des fonctions épiscoles. On ne réserva à l'évêque que l'adinistration des deux sacrements de la on firmation et de l'ordre.

D'autres fonctions appartiennent enore exclusivement à l'épiscopat, savoir a bénédiction des abbés et des abbesses, sacre des rois et des reines, la dédiace des églises, la consécration des auels, des calices et des patènes, la bénéliction des saintes huiles. Quelques foncions épiscopales peuvent être déléguées 1 de simples prêtres, comme la bénedicion des corporaux et des nappes d'autel. des ornements sacerdotaux, des croix, images, cloches, chapelles, cimetières, ainsi que la réconciliation des églises

profances.

Sous le nom de fonctions extérieures des évèques, Fleury comprend la juridiction, le soin des personnes consacrées à Dieu ou recommandables par leur misère, enfin l'administration du temporel

des églises.

Aujourd'hui, la juridiction épiscopale est toute spirituelle, elle s'applique à l'interpretation de l'Ecriture sainte ainsi qu'au maintien de la tradition et de la discipline ecclésiastique. L'évêque fait à ce sujet les mandements, statuts et autres ordonnances qu'il juge nécessaires, pourvu qu'ils soient conformes à la discipline générale de l'Eglise et aux lois de l'État. Il dispense des canons, dans les cas où les canons le permettent, par exemple, pour les publications des ma-riages et les ordinations. Il nomme les ecclésiastiques qui doivent partager avec lui le ministère spirituel, sauf à s'entendre avec les autorités compétentes dans les cas prévus par la loi. Au moyen age et jusqu'à la révolution la juridiction ecclésiastique était beaucoup plus étendue et les évêques l'avaient déléguée à des officiaux (voy. Official ). L'évêque avait autrefois la direction de tous les hôpitaux, de toutes les œuvres de charité et de Loutes les assemblées ou confréries qui se formaient pour y concourir. Les lois modernes ont confié à des commissions

spéciales le soin des hôpitaux et des pauvres. Les fonctions extérieures des évèques pour l'administration du temporel des églises ont été grandement réduites par la suppression des bénéfices ecclésiastiques (voy. ce mot ). Il ne reste plus aux évêques que la mense épiscopale qui se compose : 1º des biens provenant de legs ou de donations autorisés par le gouvernement, ou acquis par l'éveche ou affectes par l'Etat à son entretien ; 2º du traitement assigne à l'évêque par l'État; 3º des subventions qui peuvent être accordées par les conseils généraux des départements; 4º de l'usufruit du palais episcopal et du mobilier qui est fourni par l'Etat.

ÉVÉQUE IN PARTIBUS. — Un évêque in partibus infidelium est celui qui a le titre d'un évêché dont le diocèse est occupé par les infidèles. Paul de Gondi était archeveque in partibus de Corinthe; on lui avait donné ce titre pour qu'il pût remplir les fonctions épiscopales comme coadjuteur de l'archevéque de Paris.

ÉVÉQUES DANS LES MONASTÈRES.— Le pape Étienne III avait donné à l'abbaye de Saint-Denis le pouvoir d'élire un évèque qui fit les fonctions épiscopales dans ce monastère et dans les couvents qui en dépendaient. Il y avait de semblables évèques à Saint-Martin de Tours et dans d'autres monastères. Les abbés exerçaient quelquefois les fonctions épiscopales; ils portaient alors la mitre et la crosse.

ÉVOCATION. — Opération magique par laquelle on prétend faire apparaître les ombres des morts. Voy. Sciences oc-CULTES.

EVOCATIONS. - Les évocations sont des actes par lesquels on enlève le jugement d'une affaire à un tribunal pour l'attribuer à un autre. Les évocations viennent tantôt du chef de l'État, tantôt des tribunaux supérieurs. Il est souvent question dans l'histoire de l'ancienne monarchie d'évocations au conseil du roi; le procès était alors enlevé aux tribunaux ordinaires pour être porté au conseil d'Etat. On se plaignait déjà, au xvi• siècle, de l'abus des évocations, et l'ordonnance de Moulins (1566) déclara qu'elles ne pourraient avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance du roi contre-signée par quatre secrétaires d'État. Les parlements pouvaient faire des remontrances pour s'opposer à l'exécution de l'ordonnance, et ia partie qui avait obtenu l'évocation devait provisoirement se constituer prisonnière (Ordonnance de Moulins, art. 70).

EXACTION. - Abus que commet un

officier public, quand il se fait payer des droits qui ne lui sont pas dus.

EXALTATION DE LA SAINTE CROIX.

— Fête qui se célèbre dans l'Église le 14 septembre, en mémoire de ce qu'Héraclius, empereur d'Orient, rapporta la vraie croix sur ses épaules au calvaire, d'où elle avait été enlevée quatorzo ans auparavant par Chosroës, roi de Perse.

EXAMINATEUR. — Ce nom désigne tous ceux qui sont chargés de faire subir des épreuves écrites ou orales aux candidats pour les écoles du gouvernement, ou de constater leur aptitude à entrer dans les services publics, lorsqu'ils ont terminé leurs études dans ces écoles. On appelait autrefois les commissaires du Châtelet (voy. ce mot) commissaires examinateurs, parce qu'une des principales fonctions de leur charge était d'entendre les dépositions des témoins et d'examiner les comptes.

EXARQUE. — Titre de dignité ecclésatique et laïque dans l'empire d'Orient. Il y eut aussi des exarques dans le royaume de Bourgogne. L'archevêque de Lyon porta le titre d'exarque dans ce royaume à l'époque où il relevait de l'empire d'Allemagne.

EX CATHEDRA. — Cette expression latine s'emploie dans le style ecclésiastique pour indiquer que le pape ou un évêque prend une décision dogmatique. Le pape parie ex cathedra, quand il parle comme souverain pontife et que, de l'avis des cardinaux, il adresse une décision aux fidèles comme règle de foi et de mœurs.

EXCELLENCE. - Ce titre honorifique fut donné d'abord aux rois, puis aux ambassadeurs et aux ministres. Les rois de la première et de la seconde race recevaient des titres honorifiques qui peuvent se traduire par les mots excellence, excellentissime et illustre. Pasquier cite les lettres de saint Grégoire aux rois Théodebert et Théodoric, où ce pape leur donne un nom équivalant à celui d'excellence. Les ambassadeurs ont commencé à recevoir le titre d'excellence en 1593. Henri IV avait envoyé à Rome le duc de Nevers, auquel on l'accorda à cause de sa naissance illustre; les autres ambassadeurs le prirent également. Sous Louis XIV, la puissance ministérielle s'accrut considérablement. Les ministres se firent donner le titre de monseigneur et un peu plus tard celui d'excellence, qu'ils ont conservé jusqu'à la révolution et qui leur a été de nouveau accordé à l'époque de l'empire

EXCEPTION. - Terme de pratique. Ce mot comprenait toutes les défenses que l'on opposait à l'action intentée pour en empêcher ou en retarder l'effet. Il y avait trois sortes d'exceptions : les declinatoires, les dilatoires et les péremptoires. Les exceptions déclinatoires étaient celles par lesquelles le défendeur déclinait la juridiction du tribunal devant lequel il était appelé et demandait son renvoi devant un autre tribunal. Les exceptions dilatoires avaient pour but de retarder le jugement, par exemple lorsqu'on demandait communication de pièces. Enfin les exceptions péremptoires étaient fondées sur des fins de non-recevoir, comme la prescription, le défaut de qualité de la personne qui agit, des accusations de dol et de fraude, etc.

Le droit canon (voy, ce mot) admettait encore d'autres exceptions. Si le demandeur était excommunié, c'était un cas d'exception péremptoire, Comme l'excommunie était réputé infâme, il ne pouvait poursuivre personne en justice. Dès le XIIIº siècle on abusait de cette exception. Le concile de Lyon tenu sous Innocent IV, en 1255, ordonna qu'elle ne serait point reçue, si elle n'exprimait l'espèce d'ex-communication et le nom de celui qui l'avait prononcée; elle devait être prouvée dans la huitaine et ne pouvait être allé-guée que deux fois. Quant au défendeur, on ne pouvait lui objecter l'excommunication, parce qu'il n'aurait pas été juste de lui ôter tout moveu de se défendre. Une autre exception, admise par les canonistes, était celle de la spoliation. Un homme dépouillé, c'est-à-dire dépossédé par la violence de la propriété ou de l'objet en litige ne pouvait être poursuivi par celui qui l'avait dépossédé qu'après avoir eté remis en possession de son bien. Comme cette exception donnait lieu à beaucoup de chicanes, elle fut restreinte au concile de Lyon sous Grégoire X, en 1274, et bientôt abandonnée dans les tribunaux ecclésiastiques de la France. On renonça aussi à l'exception appelée reconvention et qui consistait en une action que le défendeur intentait au demandeur.

EXCOMMUNICATION. — § Ier. Diverses significations du mot excommunication; usage de l'excommunication dans les premiers temps de l'Église. — Le mot excommunication a eu diverses significations. Dans l'origine, un évêque qui avait manqué de venir au concile ou qui avait ordonné un clerc d'un autre diocèse était privé de la communion des autres églises et devait se contenter de communique

La sienne. C'était une espèce de susion de tout commerce spirituel avec confrères. La règle de saint Benoît me excommunication l'exclusion de toire ou de la table commune; c'était unition des moines qui n'y venaient a temps. Mais, dans la suite, on entenpar excommunication le retrancheit de la société des fidèles. « L'excomnication, dit Fleury (Institution au it ecclesiastique, Ille partie, chap. xx), tondée sur cette parole de l'Evangile : celui que vous avez repris n'obeit : à l'Église, qu'il vous soit comme un en et un publicain, et sur ce précepte saint Paul : Si un chrétien est nommé pudique, ou avare, ou idolâtre, ou mésant, ou ivrogne, ou voleur, vous ne vez pas même manger avec lui. Ce que int Augustin explique, s'il est juge et noncé tel. Origène avait dit avant lui t'on ne doit chasser de l'Église que pour péché manifeste. Autrement, si chacun ait libre de se separer de ceux dont il ndamne la conduite, on donnerait occaon aux schismes et aux jugements téméires. Saint Paul ditencore: Si quelqu'un obeit pas à notre parole, notez-le, et ne ous melez point avec lui, afin qu'il ait e la confusion; ne le regardez pas comme otre ennemi, mais corrigez-le, comme otre frère. » Voilà les règles de l'excomnunication, ajoute Fleury. Elle doit être précédée au moins de trois monitions ; car C. ordonne de reprendre celui qui nous a offense, premièrement en particulier, puis en présence de deux ou trois témoins, et enfin, devant l'Église, avant de nous séparer lui. L'excommunication doit être décidée et prononcée par celui qui a autorité dans l'Église. L'effet est de fuir tout commerce avec l'excommunié; le but, de le couvrir d'une confusion salutaire; mais on ne doit pas cesser de l'aimer et

de procurer son salut.

« Suivant ces règles, les saints évêques des premiers siècles ne venaient que rarement et difficilement à ce remède extrême de l'excommunication. Quand quelqu'un était accusé, ils examinaient soigneusement sa conduite. S'ils tronvaient l'accusation fondée, ils le reprenaient d'abord en particulier; si cette correction ne suffisait pas pour l'obliger à se reconnaître, l'évêque prenaît un témoin ou deux, et en leur présence avertissait l'accusé avec adresse et douceur. S'il s'endurcissait, l'évêque le reprenait publiquement devant l'Eglise. Il employait pour le guérir toutes sortes de remèdes : la consolation pour adoucir le mal; la rigueur du reproche et des menaces pour neuvyer la plaie et ôter l'enflure, les jeû-

nes contre la corruption. Enfin, s'il voyait que le mal elt gagné toutes les parties, et qu'il n'y eût plus d'espérance de guérison, il prenait conseil des évêques et des prêtres les plus expérimentés, et, après avoir mûrement délibéré et longtemps attendu, il retranchait de l'Église le membre corrompu, de peur qu'il n'infectât les autres. Mais il ne le faisait qu'avec douleur, avec larmes, et pour obèir à cette parole de saint Paul : Otez le méchant d'entre

« L'excommunié était traité comme un infidèle: les chrétiens n'avaient point de commerce avec lui, surtout pour les prières. Il pouvait cependant entrer dans l'église pour entendre la lecture des saintes Écritures et la prédication; car les infidèles mêmes y étaient admis; mais on le faisait sortir avec eux pour lui faire désirer de rentrer dans la participation des prières et pour saire craindre aux autres une pareille chute; cependant l'évêque ne l'abandonnait pas, fût-il tombé pour la seconde fois. Il ne témoignait pas en avoir horreur et ne l'éloignait pas de sa compagnie ni même de sa table, imitant le Sauveur qui mangeait avec les pharisiens et les pécheurs. Il le consolait et lui donnait courage, de peur qu'il ne tombât dans l'abattement et le désespoir. Que s'il se convertissait et montrait des fruits de pénitence, l'évêque le recevait avec joie, comme l'enfant pro-digue; et, après lui avoir imposé les mains pour le réconcilier à l'Eglise, il l'admettait même à la participation des prières et des sacrements. Nonobstant toutes ces sages précautions, si quelqu'un, fût-ce un laïque, se plaignait que son évêque l'avait excommunié légèrement, par animosité ou par quelque autre facheuse disposition, la cause était portée au concile de la province, comme étant des plus importantes de l'Église, puisqu'il s'agissait de l'état spirituel d'un chrétien. Telle était l'ancienne discipline touchant l'excommunication. » Dans la suite, l'excommunication fut prononcée plus souvent et on ne prit pas toujours les mêmes précautions pour user avec prudence de ce remède extrême. Souvent les ecclésiastiques s'armèrent de l'excommunication pour repousser les attaques des seigneurs temporels.

§ il. Des excommunications aux xi°, xii° et xiii° siècles; résistance de saint Louis à l'abus des excommunications.— Ce fut principalement aux xi°, xii° et xiii° siècles, que les excommunications se multiplièrent. Elles ne frappaient pas seulement un individu, mais des familles, des provinces et des nations entières, ou du moins elles les placaient sous l'interdit et les privaient de toutes les consolations de la religion. En même temps l'excommunication était accompagnée de malédictions terribles, prononcees au son des cloches, et, après la lecture de la sentence, les évêques et les prêtres éteignaient les torches allumées qu'ils tenaient à la main en s'ecriant : Ainsi Dieu éteigne la vie de l'excommunié. Le corps de celui qui mourait sous l'anathème était privé de la sépulture ecclésiastique. Quelqueois les églises étaient tendues de noir, les images des saints et les reliques voilées et déposées à terre : on placait des épines à l'entrée des temples comme pour en interdire l'accès. Ou'on se reporte par la pensée à ces âges de foi ardente, souvent peu éclairée, et l'on comprendra l'émotion et la terreur des popula-Les excommunications provoquaient quelquefois des révoltes contre les princes qui les avaient encourues. Le peuple, privé des secours de l'Église, se soulevait pour forcer les puissants de la terre à courber la tête et à céder aux anathèmes spirituels, il en résulta de graves inconvenients, surtout lorsqu'on admit qu'un prince excommunié était dépouillé de tout pouvoir; que ses vassaux étaient déliés du serment de fidélité, et que ses sujets ne lui devaient plus d'obeissance. De là, une opposition d'autant plus redoutable, qu'elle vint des rois les plus saints, et principalement de saint Louis. Joinville nous montre ce prince résistant aux prétentions des évêques qui réclamaient l'intervention du bras séculier pour forcer les excommuniés à se soumettre. « Je vis une journée, dit Joinville (edit. Petitot, p. 185-186), que tous les prélats de France se trouvèrent à Paris pour parler au bon roi Louis et lui faire une requête, et, quand il le sut, il se rendit au palais pour les entendre. Quand tous furent assembles, ce fut l'evêque d'Auxerre qui dit par le congé et commun consentement de tous les prélats : Sire, sachez que tous ces prélats, qui sont en votre présence, me font dire que vous laissez perdre toute la chrétiente, et qu'elle se perd entre vos mains. A ces paroles, le bon roi se signa de la croix et dit : Eveque, or me dites comment il se fait et par quelle raison. - Sire, nt l'é. vêque, c'est pour ce qu'on ne tient plus compte des excommunies (excommunications). Car, aujourd'hui, un homme aimerait mieux mourir tout excommunie que de se faire absoudre, et ne veut faire nulle satisfaction à l'Eglise. Ils vous requièrent tous, sire, à une voix, pour Dieu et pour ce que ainsi le devez faire,

qu'il vous plaise commander à tous vos baillis, prévôts et autres administrateurs de justice que, où il sera trouvé aucun en votre royaume, qui aura été, an et jour continuellement, excommunie, ils le contraignent de se faire absoudre par la prise de ses biens. Le saint roi répondit que très-volontiers il le commanderait faire de ceux qu'on trouverait être injustes à l'Eglise et à leur prochain. L'évêque dit qu'il n'appartenait pas aux laïques de connaître de ces causes. A ce, le roi répondit qu'il ne le ferait autrement, et dit que ce serait contre Dieu et raison de contraindre à se faire absoudre ceux à qui les clercs feraient tort, sans les entendre en leur bon droit. Il leur donna exemple du comte de Bretagne, qui, pendant sept ans, avait plaidé contre les prélats de Bretagne, et finalement si bien mené sa cause, que notre saint-père le pape les avait condamnés. Par quoi il disait que, si dès la première année il eût voulu contraindre le comte de Bretagne à se faire absoudre, il cût laissé à ces prélats contre raison ce qu'ils demandaient, et qu'il eût ainsi grandement méfait envers Dieu et envers le comte de Bretagne. Après lesquelles choses, les prelats se contentèrent de la bonne réponse du roi, et onques n'ai plus oui parler qu'il fut fait demande de telles choses. » Saint Louis obtint du saint-siège un grand nombre de chartes pour restreindre les abus des excommunications. Une bulle d'Alexandre IV (12 janvier 1259 ), confirmée par une bulle de Clément IV, déclara que les officiers royaux ne pourraient encourir l'excommunication en executant les ordres du roi. Une bulle de Clément IV (29 avril 1265) permit au confesseur de saint Louis de l'absoudre de tous les cas; enfin, une bulle du même pape (13 mars 1266) défendit de jeter l'interdit sur les terres du roi.

§ 111. Restrictions apportées à l'usage de l'excommunication; règlements du concile de Trente au sujet des excommunications. - Depuis cette époque, l'Eglise adoucit la rigueur des maximes qui avaient prévalu pendant plusieurs siècles. L'excommunication encourue pour avoir communiqué avec un excommunié fut appelée excommunication mineure. Elle priva de la participation aux sacrements, sans exclure de l'entrée de l'Eglise ni du commerce des fidèles. Il n'était plus à craindre dès lors que les excommunications s'étendissent à l'infini. Le concile de Bale alla plus loin; il déclara qu'on ne serait plus obligé d'éviter que deux sortes d'excommunies, ceux qui le seraient nominativement et solennellement, et ceux dont

.'excommunication serait si notoire, qu'il serait impossible d'en douter. Ce décret fut confirmé par le pape Martin V, inséré dans la pragmatique sanction de Bourges. et ensuite dans le concordat. Le concile de Trente apporta de nouvelles restrictions à l'usage de l'excommunication. reconnaissant que si elle n'est employée avec beaucoup de précaution, elle devient inutile et même nuisible. Il décida que les monitoires qui doivent précéder l'excommunication ne seraient publiés que par l'évêque, pour cause importante et après mûre délibération. Il défendit anx juges ecclésiastiques d'avoir recours à l'excommunication pour faire exécuter leurs sentences, s'ils pouvaient y par-venir en usant des contraintes temporelles sur les biens et les personnes. Mais en même temps il défendit aux juges séculiers de décider de la validité de l'excommunication, de s'opposer à ce qu'elle fût prononcée, et de contraindre les ecclésiastiques à absondre les excommuniés. Telle a été depuis le xvie siècle la discipline de l'Église sur cette matière. L'excommunication ne pouvait être prononcée que pour cause grave, par une autorité compétente, et après trois monitions préalables. Les noms des excommuniés devaient ensuite être publics dans l'église et affiches à la porte, afin que tout le monde fût tenu d'éviter leur société. S'ils entraient dans l'église, on devait les en expulser; si on ne le pouvait, l'office divin était interrompu et les fidèles quittaient l'église. Quelquefois l'excommunication est encourue de plein droit (ipso facto), dès que l'action est commise, par exemple pour avoir frappé un prêtre ou s'être rendu coupable de simonie.

EXÉCUTEUR DES HAUTES OEUVRES.

— On donnait souvent le nom d'exécuteur des hautes æuvres au bourreau. Aujour-d'hui les lois, ordonnances et arrêts, l'appellent exécuteur des arrêts criminels, Voy. BOURREAU.

EXEMPT. — Les exempts étaient des officiers attachés à la personne du roi et des princes, avec mission de notifier leurs ordres et de les faire exécuter. Ils avaient pour signe de leur dignité un bâton d'ébène garni d'ivoire aux deux extrémités. Il y avait aussi des exempts attachés à la connétablie ou maréchaussée de France et à plusieurs corps de l'armée.

EXEMPTIONS DU CLERGÉ. — On appelait exemptions du clergé régulier l'indépendance que des privilères pontificaux lui avaient donnée à l'égard des

évêques. Un grand nombre de monastères s'étaient fait exempter de la juridiction de l'ordinaire ou évêque diocésain. Le concile de Trente mit des bornes à ces exemptions par des dispositions qui furent reçues en France. Aucun régulier ne pouvait prêcher sans la permission expresse de l'évêque qui pouvait lui interdire la prédication même dans les maisons de son ordre, quand il le jugeait à propos. Ancun regulier ne pouvait entendre les confessions sans être approuvé par l'évêque. Les religieux devaient aussi se soumettre aux décisions épiscopales pour l'administration des sacrements, les processions, fêtes et cérémonies publiques. On appelait encore exemptions ou immunités du clerge les priviléges dont jouissait cet ordre et dont nous avons parlé à l'article CLERGE, S II.

EXEQUATUR. — Ce mot s'applique ordinairement à l'autorisation que le gouvernement donne aux consuls étautres ministres étrangers pour remplir en France les fonctions dont ils sont chargés. On appelle aussi exequatur une ordonnance d'un juge qui rend exécutoire une sentence arbitrale; ainsi une ordonnance du président du tribunal civil rend exécutoires les décisions des arbitres en matières civiles.

EXERGUE. — On désigne par ce mot, qui veut dire littéralement hors d'œurre, la partie d'une médaille placée au-dessons du type et destinée à recevoir l'indication de l'époque ou du lieu où la médaille a été frappée.

EXHÉREDATION. — L'exhérédation prive les héritiers légitimes d'une partie ou même de la totalité de la succession de leurs parents. Les lois primitives des Romains donnaient au père de famille le droit absolu d'exhérédation. Le code de Justinien modifia la rigueur excessive de ces lois et exigea que l'exhérédation fit fondée sur un motif valable. Les anciennes lois françaises avaient adopté et même aggravé les dispositions de la loi romaine sur l'exhérédation. D'après le code Napoléon ou code civil, les enfants ne peuvent être privés de la succession de leurs parents que pour cas d'indignité.

EXHUMATION. — L'exhumation ou action d'enlever un cadavre du lieu où il a reçu la sépulture, peut être ordonnée par la justice pour rechercher les traces d'un crime. S'il y a violation de sépulture par un particulier, l'exhumation constitue un délit que la loi punit d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une

amende de seize francs à deux cents francs.

EXIL, EXILÉS. — On confond ordinairement l'exil avec le bannissement dont nous avons parlé (voy. Ban). Dans l'ancienne monarchie, l'exil n'était souvent qu'un éloignement temporaire de la cour imposé par une lettre de cachet. Les ministres disgraciés étaient presque toujours exilés dans leurs terres. Cet éloignement de la cour n'entraînait la perte d'aucun des droits de citoyen, tandis que le bannissement était presque toujours suivi de la confiscation des biens et de la mort civile.

EXOINE. — Terme de pratique employé dans les anciennes coutumes. L'exoine était une excuse présentée en justice pour se dispenser de comparatire en personne; on appelait aussi exoine l'excuse adressée par un vassal à son seigneur lorsqu'il ne pouvait l'accompagner à la guerre, lui rendre foi et hommage, comparaître à son tribunal, etc.

EXORCISTE. - Clerc d'un ordre inférieur, qui était primitivement chargé de chasser les démons. L'exorciste occupe le troisième rang dans les ordres mineurs. « Il n'y a plus que les prêtres, dit Fleury (Institution au droit ecclésiastique) qui fassent les fonctions d'exorcistes, encore ce n'est que par commission particulière de l'évêque. Cela vient de ce qu'il est rare qu'il y ait des possedes et qu'il se commet quelquefois des impostures, sous prétexte de possession du démon; ainsi il est nécessaire de les examiner avec beaucoup de prudence. Dans les premiers temps, les possessions étaient fréquentes, surtout entre les païens, et, pour mar-quer un plus grand mépris de la puissance des démons, on donnait la charge de les chasser à un des plus bas ministres de l'Eglise. C'étaient eux aussi qui exorcisaient les catéchumènes. Les fonctions des exorcistes, suivant le portifical, sont d'avertir le peuple que ceux qui ne communient point fassent place aux autres , de verser l'eau pour le ministère, d'imposer les mains sur les possédés. Le pontifical leur recommande d'apprendre les exorcismes par cœur. »

EXPECTATIVES (Grâces). — Terme de matière bénéficiale. Les papes donnaient des grâces expectatives ou bulles pour obtenir les premiers bénéfices qui viendraient à vaquer. « Au commencement, dit Fleury (Institution au droit ecclésiastique), ce n'étaient que de simples recommandations que le pape faisait aux prélats en faveur des clercs qui avaient

été à Rome ou qui avaient rendu quelque service à l'Église. Comme les prélats y déféraient sonvent, par le respect du au saint-siège, elles devinrent trop fréquentes et furent quelquefois sans résultat. On changea alors les prières en commandements, et aux premières lettres nommées monitoires on en ajouta de préceptoires, et enfin on y joignit des lettres exécutoriales portant attribution de juridiction à un commissaire pour contraindre l'ordinaire à exécuter la grace accor-dée par le pape ou la conférer à son refus. Cette contrainte allait jusqu'à l'excommunication. » On trouve des traces de cet usage dès le xue siècle; il fut porté à son dernier excès pendant le schisme d'Avignon à la fin du xive siècle et au commencement du xve. Les conciles de Pise, de Constance et de Bâle y mirent des bornes, et enfin le concile de Trente supprima les graces expectatives. Voy. BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES.

EXPÉDITION. — Copie authentique d'un acte. Les lois de la révolution et spécialement les lois des 20 septembre et 19 décembre 1792, du 7 messidor an 11 et du 2 ventôse an 11 autorisent tous les citoyens à demander des expéditions des arrêts et actes qui les concernent et fixent la rétribution qu'ils doivent payer.

EXPERTS. - A l'époque où les charges devinrent vénales, on les multiplia et on en fit une ressource fiscale. Henri II crea. entre autres, des jurés-arpenteurs et mesureurs de terres, qui devaient ser-vir d'experts dans les divers bailliages et sénéchaussées. Henri III nomma des jurés-maçons et charpentiers pour remplir le même office dans toutes les villes du royaume. En 1690, Louis XIV institua un certain nombre d'expertsjurés pour chaque ville du royaume, et cinquante pour celle de Paris : savoir vingt-cinq architectes et vingt-cinq entrepreneurs, maçons et charpentiers, qui seuls pouvaient être nommés d'office pour être arbitres dans les contestations qui s'élevaient. Ces charges furent supprimées en même temps que la vénalité des offices. Depuis la révolution, les experts sont nommés par les tribunaux ou par les autorités administratives. Il y a quelquefois des jurés-experts attachés aux tribunaux; mais ces fonctions ne leur sont confiées que temporairement et comme simple délégation des juges.

EXPILATION.—Terme de l'ancien droit français. L'expilation était la soustraction d'un objet dépendant d'une succession, avant que les héritiers eussent été mis en possession de l'héritage.

EXPLOIT. — Acte par lequel on est assigné par-devant un juge, pour être condamné à payer une somme ou remplir toute autre obligation réclamée par le demandeur,

EXPONCE. — Dans les anciennes coutumes, on appelait exponce l'acte par lequel le détenteur d'un bien chargé de rente ou de redevance foncière l'abandonnait à celui à qui la rente ou redevance était due.

EXPOSITION DE PEINTURE.—Les expositions de peinture et autres objets d'art destinées à encourager les artistes, remontent à l'époque de Louis XIV. On voit cet usage s'introduire en 1648, et, après une longue interruption, se renouveler avec pompe en 1699. Louis XIV accorda, à cetté époque, la galerie du Louvre pour les expositions. Elles continuèrent au XvIII° siècle, et, à partir de 1751, elles eurent lieu de deux ans en deux ans, jusqu'en 1791. Elles furent rétablies en 1793 et ont continué depuis cette époque jusqu'à nos jours. Un jury est chargé de choisir les œuvres d'art qui peuvent être admises à l'exposition.

EXPOSITION DES ENFANTS. -- Les anciennes ordonnances appellent l'abandon des enfants exposition de part (partus). Il y avait autrefois aux portes des églises des coquilles de marbre où l'on placait les enfants que l'on voulait exposer. Les marguilliers les inscrivaient sur un registre, et ordinairement ces enfants étaient recueillis par des personnes pieuses. On lit dans les formules d'Anjou : « Nous avons trouvé un petit enfant sanguinolent encore, et qui n'avait point de nom. Dans tout le peuple, on n'a pas pu nous indiquer ses parents. » Un document de 1408, cité par Ducange, s'exprime ainsi: « Les exposants mirent l'enfant sur un étal, au-devant de la Maison-Dieu d'Amiens, et assez près dudit enfant, mirent du sel en signe de ce qu'il n'était pas baptisé. » Une ordonnance de Henri II. verifiée au parlement de Paris. le 4 mars 1556, punissait de mort l'exposition des enfants. Dans la suite, on se relacha de cette rigueur. Au xviie siècle, on punissait du fouet ceux qui étaient convaincus de ce crime. Le nombre des enfants qui mouraient ainsi abandonnés sur la voie publique était considérable, lorsque l'admirable charité de saint Vincent de Paul les recueillit et leur ouvrit un asile. Voy. ENFANTS TROUVÉS.

EXPOSITION DES PRODUITS DE L'IN-DUSTRIE FRANÇAISE.— La première exposition des produits de l'industrie française eut lien en 1798. Depuis cette époque, jusqu'en 1833, il y a eu sept expositions. Une ordonnance du 4 octobre 1833, a décidé que ces expositions auraient lieu à l'avenir de cinq en cinq aus à Paris, et qu'on n'y admettrait que les objets approuvés par les jurys, que nommeraient les préfets de chaque département. Un jury central prononce sur les récompenses qui doivent être décernéea aux exposants.

EXPOSITION PUBLIQUE. — Peine qui consiste à attacher le condamné au pilori, et à l'exposer aux regards du peuple. Voy. Peines.

EXPROPRIATION.—L'expropriation ou dépossession d'un propriétaire, peut avoir lieu pour un moif particulier ou pour cause d'intérêt public, Dans le premier cas, la propriété du débiteur qui servait de garantie au créancier est saisie et vendue par autorité de justice, et le créancier est payé sur les deniers provenant de la vente. L'expropriation pour cause d'utilité publique n'à lieu que pour l'ouverture de rues ou la construction de monuments qui sont reconnus d'utilité publique. Dans ce cas, les propriétaires dépossédés sont indemnisés d'après l'estimation des experts.

EXTRADITION.—L'extradition consiste à remettre un étranger entre les mains de la puissance dont il dépend, et qui le réclame comme prévenu d'un crime. Pour empêcher que les pays voisins ne devinssent le refuge des hommes souillés de crimes, plusieurs nations ont conclu des traités d'extradition. La France a des traités de cette nature avec la Belgique, la Suisse, l'Angleterre, la Sardaigne, le duché de Lucques, les États-Unis d'Amérique, le grand-duché de Luxembourg, les Pays-Bas, les Deux-Siciles, la Prusse, la Bavière, etc.

EXTRAVAGANTES, — Nom donné à certaines constitutions des papes, depuis Jean XXII. Comme ces constitutions ne furent pas inmédiatement classées dans le corps du droit canon, elles étaient dites errantes (quasi eztra corpus juris vagantes), on a continué de les appeler ainsi, même après qu'elles eurent été insérées dans le corps du droit canon. Voy. DROIT CANON.

EXTRÉME-ONCTION. - Sacrement de l'Église qu'on donne aux chrétiens dan-

gerensement malades, avec des huiles sacrées, et en prononçant des prières. L'extréme-onction ne peut être administrée que par un prêtre. Tous les ans, les curés reçoivent les saintes kuiles pour le baptême et pour l'extrême-onction, lorsque l'érêque les a consacrées le jeudi saint.

EX-VOTO. — Offrandes promises par un exu et suspendues dans les églises. Ce sont souvent des tableaux qui représentent le danger qu'a couru celui qui les a offerts; ils étaient ordinairement accompagnés d'une inscription qui se terminait par ces mots ex volo (offert en vertu d'un vœu), d'où est venu leur nom.

F

FABLE. — La fable ou apologue a été un des premiers genres de poésie cultivés par les Français. On en trouve de fréquents exemples dans les poêmes du moyen âge et tout le monde sait à quelle perfection La Fontaine a porté la fable. Voy. Poésie.

FABLIAUX. — Contes ou petits poëmes des trouvères. Il existe plusieurs recueils de fabliaux. Le plus complet est celui de Barbazan et Méon. Voy. Poësie.

FABLIERS. - Nom que l'on donnait aux poëtes qui composaient des fabliaux.

FABRICIEN. — Ou appelait autrefois fabriciens ceux qui, dans les chapitres, églises, paroisses et confréries, étaient chargés de l'administration des revenus et avaient l'intendance des édifices. On désigne maintenant par le nom de fabriciens les membres du conseil de fabrique d'une église.

FABRIQUE. - Atelier. Voy. INDUS-

FABRIQUE D'ÉGLISE. — Conseil de laïques chargés de l'administration des revenus d'une paroisse. On appelle ordinairement les membres du conseil de fabrique marguilliers. Voy. Marguilliers.

FACE. - En termes de blason, ligne qui coupe l'écu horizontalement.

FACTORERIE. — Comptoir de commerce. Au xvnº siècle, les Français avaient une factorerie à Surate.

FACTUM.—On appelait autrefois factum un mémoire que l'on remettait aux juges et où l'on exposait une affaire contentieuse. Ces mémoires étaient primitivement rédigés en latin et on les nommait factum, parce qu'ils commençaient par l'exposé du fait. Dans la suite on y ajouta les moyens de droit et l'on étendit même le nom de factum à tous les pamphlets

politiques, littéraires, etc. Loysel rapporte que le premier factum fut publié, sous le règne de Henri II, par Jean Jacques de La Vergne, sieur de Guillerargues, avocat au parlement de Paris, contre le premier président Lemaître, son beaupère (Dict. de Trécoux). — Le mot factum s'appliquait aux pamphlets littéraires et politiques aussi bien qu'aux mémoires judiciaires.

FACULTÉS. — Corps enseignants. Il 'y avait primitivement dans l'université de Paris que la faculté de théologie et la faculté des arts ou des lettres. Dans la suite on y ajouta les facultés de médecine, de décret ou de droit. Le recteur de l'Université était toujours pris dans la faculté des arts. Il y a aujourd'hui cinq facultés: théologie, droit, medecine, sciences et lettres. Voy. INSTRUCTION PUBLIQUE et UNIVERSITÉ.

FAIDE ou FEHDE. — Guerre privée dont il est souvent question dans les lois des barbares et dans les capitulaires. Charlemagne prohiba les faidæ sous des peines severes. Voy. CAPITULAIRES, ŞIV.

FAIDITS. — On désigna sous ce nom, à l'époque de la guerre des albigeois, des habitants du midi qui furent dépouillés de leurs biens et proscrits. Le nom de faidit, qui est probablement dérivé du mot faide ou fehde, était synonyme de proscrit.

FAIENCE, FAIENCIERS. — La fatence cet une poterie de terre vernissée, ordinairement à fond blanc. Le nom de fatence vient, selon quelques auteurs, de facenza, ville de la llomagne, où l'on dit que ceue poterie fut inventée, c'est-à-dire où l'art en fut retrouvé; car les Egyptiens faisaient des poteries semblables couvertes d'un émail vert ou bleu. D'autres prétendent que le nom de fatence est tiré du petit bourg de Fayence (dép. du Var), un des premiers endroits où l'on ait travaillé ces poteries. La France privalisa, au xu's siècle, avec l'industrie

italienne pour la fabrication de la faïence. Bernard de Palissy fut un des artistes qui s'y distinguèrent. Le hasard avait fait tomber entre ses mains, en 1555, une coupe de farence parfaitement émaillée et d'une rare beauté. « A cette vue, dit Le Grand d'Aussy ( Vie privée des Français), son imagination s'exalta; il voulut deviner le secret qu'il admirait et parvenir à l'imiter, s'il lui était possible. Palissy était un simple ouvrier, sans fortune, qui, après avoir parcouru une par-tie de la France, s'était fixé à Saintes, où, chargé d'une femme et de plusieurs enfants, il gagnait sa vie à peindre des images sur velin et des figures sur verre. Tout s'opposait au succès de sa tentative; car, indépendamment des dépenses considérables qu'elle exigeait et que lui interdisait sa misère, jamais il n'avait vu cuire ni travailler l'argile; il ne connaissait ni la matière des fourneaux ni celle des émaux et des terres dont il allait être obligé de se servir. Aussi, selon ses propres expressions, commenca-t-il ses opérations comme un homme qui tâte en ténèbres, essayant chaque jour une matière nouvelle sur un procedé différent, employant tantôt les fourneaux des potiers, tantôt ceux des verriers, puis, finissant par en construire un de ses mains. C'est dans ses écrits qu'il faut chercher les détails vraiment pittoresques et attendrissants, où il nous peint tout ce qu'il eut à souffrir de peines et de travaux. Tourmente dans l'interieur de son ménage, harcelé au dehors, réduit à une telle détresse qu'un jour il fut obligé de donner en payement ses habits à un ouvrier, et un autre, de brûler les planchers et les tables de sa maison pour achever la cuite de son fourneau, on le vit, pendant seize années entières, lutter opiniairement contre tous les obstacles, et, dès qu'il eut gagné quelque argent, reprendre ses travaux avec un courage invincible. Enfin il reussit. Il parvint à travailler, à émailler la terre comme il lui plut. Les plus grands seigneurs de la cour, le roi luimême et la reine mère (Catherine de Médicis) l'employèrent, et c'est alors qu'il prit le titre bizarre d'ouvrier de terre et des rustiques figulines du roi. Aujourd'hui encore on voit quelquesuns de ses ouvrages dans plusieurs châteaux de France, à Nesle en Picardie, à Madrid dans le bois de Boulogne (ce château n'existe plus) et ailleurs. Écouen surtout, où le connétable de Montmorency le fit beaucoup travailler, offre de lui différents morceaux curieux, et, entre autres, un pavé entier de carreaux

FAI

émaillés, remarquable par la vivacité de ses couleurs et sa variété: Mais ce que Palissy aimait particulièrement à faire. ainsi que le prouvent ses écrits, ce en quoi il excellait, c'étaient des reptiles pour en garnir les jardins de sa façon; car cet homme, vraiment singulier, avait imagine des jardins dans le goût de ceux qu'aujourd'hui nous appelons anglais. Il les ornait de grottes, de cascades, de fontaines et ruisseaux artificiels, sur les bords desquels il plaçait des lézards, des grenouilles, etc., émaillés en couleurs naturelles. Il faisait même des poissons de ce genre, qui, à travers les eaux, semblaient des poissons véritables. Mais toutes ces découvertes n'intéressaient que le faste de quelques grands. Quoique Palissy fit anssi des plats et des jattes ornés de figures d'animaux, néanmoins il n'employa guère ses talents qu'à embellir les jardins, les portiques ou les appartements des châteaux. D'ailleurs il tint toujours secrets ses procedés. Aussi peut-on dire que, s'il travailla pour sa fortune et pour sa gloire, il ne fit rien pour l'art qu'it avait deviné. Nous n'eûmes pas plus de faïence qu'auparavant. » - On rapporte que ce fut le duc de Nevers qui introduisit en France des ouvriers italiens habiles dans l'art de travailler et de vernisser la poterie de terre. Mais, dès le commencement du règne de Henri IV, il est question des poteries de la petite ville de Fayence (Var ). Mézeray, parlant, à l'année 1592, des suc-cès de Lesdiguières en Provence, dit que Fayence était plus renommée par les vaisselles de terre qui s'y faisaient que par sa grandeur ni son importance. En 1600, Henri IV donna des statuts à la corporation des farenciers. En 1603, il établit, d'après le récit de l'historien de Thou, des manufactures de faience blanche et peinte, en plusieurs endroits du royaume, à Paris, à Nevers, en Sain-tonge. « La faience qu'on fit dans ces ateliers, ajoute de Thou, était aussi belle que celle qu'on tirait d'Italie. » Au xviie siècle, ce genre d'industrie se repandit dans un grand nombre d'autres villes. Vers le commencement du xviiie siècle, on trouva un procedé pour raccommoder la farence; et, malgré le procès que les fatenciers intentèrent aux raccommodeurs, l'industrie de ces derniers eut le droit de s'exercer et s'exerce encore aujourd'hui dans toute la France.

FAILLE. — On appelait failles des manteaux ou écharpes dont les femmes s'enveloppaient autrefois. De là le nom de sœurs de la faille donné à certaines religieuses hospitalières qui portaient de grands manteaux; elles étaient du tiers ordre de Saint-François. Voy. CLERGÉ RÉ-GULIER, Franciscains.

FAILLI, FAILLITE. — Un failli est un commerçant qui a été forcé de cesser ses payements. La faillite est le résultat de circonstances fâcheuses, tandis que la banqueroute doit être attribuée à l'imprudence ou même à la mauvaise foi. L'ordonnance de commerce de 1673 établissait déjà cette distinction, qui a été maintenue par les lois modernes, Le mot failli était autrefois synonyme de méchant. Un failli gars était un mauvais garçon. Voiture a dit dans le même sens:

## Co failli glouton d'Arnaldus.

En termes de blason, failli se dit des chevrons rompus.

FAINEANTS (Rols). — Fantômes de rois qui occupèrent le trône de 638 à 752, pendant que les maires du palais régnaient en leur nom. On a remarqué qu'on pourrait avec raison les appeler rois enfants, car ils moururent presque tous à la fleur de l'are.

FAISAN. — On servait autrefois les faisans avec grande pompe dans les festins, et l'on jurait sur le noble oiseau de partir pour la terre sainte ou d'accomplir toute autre prouesse. En 1453, le duc de Bourgogne fit vœu sur le faisan d'aller délivrer Constantinople qui venait de tomber au pouvoir des Turcs ottomans.

FAISCEAUX. — Les faisceaux, symbole de la puissance souveraine chez les Romains, consistaient en verges ou bâtons réunis par une courroie et surmontés d'une hache. En 1793 et en 1848, la république française reprit le symbole des faisceaux. Ils ligurent aussi dans la décoration d'éditices elevés à différentes époques. Ainsi la grille du palais des Tuileries est ornée de faisceaux, ainsi que celle du palais de justice.

FAITAGE. — Le faitage était un droit annuel que payaient au seigneur les vassaux qui avaient bâti une maison sur son domaine. Le roi levait dans certaines contrées un impôt de cinq sous par maison. Le faitage était, dans d'autres localités, un droit des vassaux, qui pouvaient prendre dans la forêt seigneuriale une pièce de bois pour faire le faitage de leur maison.

FALBAI.A. — Bandes d'étoffes plissées et festonnées qui s'appliquent sur les robes et les jupons des femmes. Cette mode paraît remonter à une haute anti-

quité; mais le mot falbala fut inve xvii siècle par M. de Langlée, ma des camps et armées du roi.

FALOT. — Grande lanterne dont servait la nuit, dans les rues, avaz vention des lanternes publiques ECLAIRAGE). L'usage des falots encore dans quelques petites vill l'éclairage public est mal entrete

FAMILLE. - La famille moderni fère profondément de la famille anci La femme et les enfants étaient l'antiquité esclaves du père de fa Le christianisme et les sociétés mod les ont émancipés. Le climat n'a pa sans influence sur la vie de familie anciens vivaient presque toujours s place publique. Leurs petites mais telles qu'on les voit à Pompei. taient pas destinées à la vie sedent Le climat plus froid et plus triste de contrecs occidentales a force de surtout dans l'intimité de la famille coin du foyer. Les mœurs se sont pro dément ressenties de cet usage. La po a connu des joies ignorces de l'antiq et a trouvé des accents plus intines p chanter la vie domestique, les legel du foyer, ses plaisirs et ses douleurs. sujet demanderait des développeme qui ne peuvent entrer dans notre cad On trouvers aux mots MARIAGE, PUISSA PATERNELLE. TESTAMENT, les détails sentiels sur la manière dont la famille été constituée en France.

FAMILLE (Pacte de). — On appé pacte de famille, dans l'histoire -France, le traité qui fut conclu, en 15 entre les quatre branches de la maide Bourbon (France, Espagne, Naples Parme). Ce fut le duc de Choiscul quégocia cette alliance au moment des ét sastres de la guerre de Sept ans.

FAMINE (Pacte de).— Ce mot fut invent à l'époque où l'on s'occupait enore apacte de famille; il en était la parodie on appelait pacte de famine une association monstrueuse qui se forma sous le règne de Louis XV pour l'accaparement des blés (12 juillet 1767). Il en résulta des famines en 1768 et 1769. On accuss plusieurs ministres d'avoir trempé dance pacte de famine. Les détails de cettriste affaire, sur lesquels nous ne gesvons insister, se trouvent dans l'Histoire parlementaire de la récolution française, par MM. Buchez et Roux.

FANAI. — Tour élevée près d'un port de mer, sur un môle ou sur un écueil, au haut de laquelle on entretient un feu allumé pour guider les vaisseaux pendant la nuit. Ces tours s'appellent aussi phares, de l'ile de Pharos où Ptolémée Philadelphe avait fait élever une tour destinée à cet usage. Le nom de fanal s'applique spécialement à la lanterne placée au sommet du phare. Le fanal est tantôt fixe, tantôt mobile, pour avertir les matelots qu'ils peuvent approcher ou qu'ils doivent s'éloigner de la côte. Le fanal ou phare de Cordouan, à l'embouchure de la Garonne, est un des plus remarquables de la France.

FANFARE. — Air militaire, court et brillant, qui s'exécute sur des trompettes et qu'on imite sur d'autres instruments.

FANFRELUCHES. — Houppes de soie auxquelles, aux xviie et xviie siècles, on attachait les boutons. On a appelé fanfreluches, par extension, tous les ornements frivoles et de peu de valeur.

FANION. — Petit drapeau en serge que les goujats de l'armée portaient, depuis 1667, en tête des bagages de chaque brigade. Le fanion était aux couleurs du brigadier ou général de brigade, et servait à éviter la confusion dans le transport des bagages. On changea l'usage des fanions au xvins sècle. Ces petits drapeaux servirent alors à distinguer les compagnies d'infanterie. Le mot fanion vient de l'allemand fahne, drapeau.

FANON. — On appelait autrefois fanon l'onement sacerdotal, nommé actuellement manipule, que les prêtres, diacres et sous-diacres portent au bras gauche en officiant. Il a la forme d'une petite étole. En termes de blason, le fanon, qu'on appelle aussi deztrochère, est un large bracelet ressemblant au manipule du prêtre et suspendu au bras droit.

FANTASSINS. — Troupes de pied. Voy. ARMÉE et ORGANISATION MILITAIRE.

FAQUIN (Course du). — Le faquin était un mannequin en bois, quelquefois armé de toutes pièces, contre lequel les cavaliers couraient la lance en arrêt. Ce jeu s'appelait course du faquin. Le prix était décerné à celui qui atteignait le plus de fois le faquin dans l'œil. Sauval raconte, dans ses Antiquités de Paris, que les filous exerçaient leurs novices au moyen d'un mannequin de paille suspendu au plafond par une ficelle; l'apprenti voleur devait le dépouiller sans le faire remuer, faute de quoi il était vigoureusement fouetté.

FARANDOLE, - Danse provençale. Voy. Danse.

FARCES, FARCEURS. - VOy. THEATRE FORAIN.

FARD. - L'usage du fard a été de tous les siècles et de tous les pays. Les anciens portèrent l'art de se farder à un excès que n'ont pas égale les modernes. Ovide, Pline l'Ancien. Juvénal abondent en dé-tails sur l'usage des Romains de se peindre le visage et de l'enduire de pâtes onctueuses pour donner plus de blancheur à la peau. La trop célèbre Poppée avait invente un cosmétique, qui, de son nom, s'appelait poppæana, et qui entretenait la doucenr et la délicatesse de la peau. Dans ses voyages elle se faisait suivre par cinq cents anesses pour peuvoir se baigner dans leur lait. Le moyen âge ne paraît pas avoir tenté d'imiter ces modes fastucuses de l'empire romain. On attribue à Catherine de Médicis l'introduction du fard en France; il est, du moins, certain que la cour, moitié italienne des derniers Valois, mit à la mode les cosmétiques et les parfums, et en propagea le gout. Au xviie siècle, et surtout au xviiie, l'usage du rouge devint général parmi les femmes de condition. On connaît la réponse d'un ambassadeur turc qu'on interrogeait sur la beauté des femmes françaises : « Je ne me connais pas en peinture. » Le fard a eu le sort de la poudre et des paniers. Sans disparaître entièrement de la toilette des femmes, il est devenu d'un usage beaucoup moins commun dans une société dont les mœurs n'ont plus les mêmes raffinements de luxe et de délicatesse.

FARFADETS. — Démons familiers, esprits follets auxquels on croit encore dans certaines parties de la France. Voy. Superstitions.

FARINES (Journée des). — On désigne sous ce nom dans l'histoire de France le stratagème par lequel Henri IV tenta de surprendre Paris en 1591. Des soldats, déguisés en paysans, et conduisant des charrettes chargées de farine, se présenterent à l'entrée de la ville (janvier 1591) dans l'espérance de s'emparer des postes et de donner à l'armée le temps d'arriver: mais les ligueurs avaient été prévenus, et cette tentaitve échoua.

FARINES (Guerre des). — Révolte excitée contre Turgot lorsqu'il voulut établir la liberté des grains (1775); il failut employer une armée pour réprimer cette insurrection fomentée par les accapareurs de hlés. Comme les choses les plus graves tournaient à la plaisanterie au milieu d'une société frivole, on appela Jean-Farine le maréchal de Biron qui commandait l'armée opposée aux rebelles. Ce nom de Jean-Farine s'appliquait le plus souvent à ceux qui jouaient les rôles de niais, parce qu'ils avaient ordinairement le visage enfariné.

FARREAGE. — On appelait ainsi en Bresse quatre ou cinq mesures de blé que les métayers retenaient pour payer le maréchal qui devait forger et raccommoder pendant l'année les socs et fers de charrue.

FATISTE. — Ce mot s'employait autrefois dans le sens de poête, et il se trouve encore avec le même sens dans les Recherches de Pasquier.

FATRAS. — Les fatras étaient primitivement des pièces de vers où le même vers revenait souvent. Le Dictionnaire de Trévoux en cite un exemple qui montre combien étaient ridicules ces prétendues poésies:

Le prisonnier
Qui n'a argent,
Est en danger,
Le prisonnier
Pendre au noyer
Le fait l'argent,
Le prisonnier
Qui n'a argent.

Le mépris qu'inspirèrent ces fatras, lorsque le goût fut moins grossier, fit prendre le mot en mauvaise part. On appela et on appelle encore fatras un amalgame d'idées et de mots incohérents.

FAUBOURG. - Ce mot vient probablement de l'allemand pfahl-burg (enceinte de pieux). Au xe siècle, Henri l'Oiseleur accorda aux villes d'Allemagne le droit de s'entourer d'une enceinte de pieux, et déclara que les serfs qui y trouveraient asile seraient affranchis après un certain laps de temps. Ce privilége de faubourg fut dans la suite octroye à la plupart des villes ou conquis par leur énergie lorsqu'elles s'organisèrent en communes. D'autres écrivains ont fait dériver le mot faubourg de l'allemand vorburg (ville bâtie en dehors de la ville). On écrivait autrefois forsbourg; ce qui donne une certaine autorité à cette étymologie soutenue par Pasquier.

FAUCHARD, FAUCHON. - Espèce de hallebarde, Voy. Armes (fig. U).

FAUCON, FAUCONNERIE. — On dressait les faucons pour la chasse, et, au moyen âge, les seigneurs sont souvent représentés un faucon sur le poing. Daus la suite, la chasse au faucon fut réservée au roi et aux princes. L'art de dresser les faucons s'appelait fauconnerie. On dési-

gnait encore sous ce nom un des services de la maison du roi, et en général le bâtiment où l'on élevait les oisaaux de proie pour la chasse. Il y ayait des logements attenant pour les officiers du vol ou de la chasse à l'oiseau, Voy. MAISON DU ROI et VÉNERIE.

FAUCONNEAU. — Pièce d'artillerie dont on se servit du xve au xviiie siècle; elle était classée au septième rang entre les canons, et longue d'environ deux mètres.

FAUCONNIER (Grand). - On appelait fauconniers ceux qui étaient chargés de dresser des faucons pour la chasse. Le grand fauconnier était un des principaux officiers de la maison du roi, Cette charge remontait à une époque fort ancienne. En 1250, Jean de Beaune était maître fauconnier du roi, et tous ses successeurs portèrent le même titre, jusqu'à Eustache de Jaucourt ou Gaucourt, qui, en 1406, prit le titre de grand fauconnier de France, que les chefs de la fauconnerie royale conservèrent jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie. Le grand fauconnier prêtait serment entre les mains du roi, et nommait à toutes les charges d'officiers de chasse à l'oiseau. Tous les marchands fauconniers étaient obligés, sous peine de confiscation de leurs faucons, de les présenter à cet officier qui pouvait choisir ceux qu'il voulait pour la fauconnerie royale (Dictionnaire de Trévoux).

FAUCRE. — Ce mot qui vient du latin fulcrum (appui), désignait une pièce de l'armure qui servait à tenir la lance en arrêt. Les anciens romans de chevalerie représentent souvent le guerrier l'écu au cou, la lance sur le faucre.

FAUSSER LE JUGEMENT. — Fausser le jugement, c'était déclarer qu'un jugement avait été faussement et méchamment rendu. On n'aurait pu sans félonie porter une pareille accusation contre son seigneur. Aussi, dit Montesquieu, au lieu d'appeler pour faux jugement le seigneur qui établissait et réglait le tribunal, on appelait les pairs qui formaient le tribunal même. On évitait par là le crime de félonie; on n'insultait que ses pairs, à qui on pouvait toujours faire raison de l'insulte. Cependant on s'exposait beaucoup en faussant le jugement de ses pairs. Si l'on attendait que le jugement fût fait et prononcé, on était obligé de les combattre tous, lorsqu'ils offraient de soutenir le bion jurgé. Si l'on aroulei bien jugé. Si l'on appelait avant que tons les juges eussent donné leur avis, il fallait combattre tous ceux qui étaient du même avis. Pour éviter ce danger, on suppliait le seigneur d'ordonner que chaque pair dit tout haut son avis, et, lorsque le premier avait prononcé, et que le second allait en faire de même, on lui disait qu'il était faux, méchant et calomniateur; et ce n'était plus que contre lui qu'on devait se battre. Pierre des Fontaines voulait qu'avant de fausser, on laissat prononcer trois juges, et il ne dit point qu'il fallût les combattre tous trois, et encore moins qu'il y eût des cas où il fallût combattre tous ceux qui s'étaient déclarés pour leur avis. Ces différences viennent de ce que, dans ces temps-là, il n'y avait guère d'usages qui fussent précisément les mêmes. Beaumanoir rendait compte de ce qui se passait dans le comté de Clermont (en Beauvaisis); Pierre des Fontaines, de ce qui se pratiquait en Vermandois. Lorsqu'un des pairs ou homme de fief avait déclare qu'il soutiendrait le jugement, le juge faisait donner des gages de bataille, et de plus prenait sûreté de l'appelant qu'il soutiendrait son appel. Le pair qui était appelé ne donnait point de surete, parce qu'il était homme du seigneur, et devait défendre l'appel, ou payer au seigneur une amende de soixante livres.

Si quelqu'un disait que le jugement était faux et mauvais et n'offrait pas de le faire tel, c'est-à-dire de combattre, il était condamné à dix sous d'amende, s'il était gentilhomme, et à cinq sous s'il était serf, pour les vilaines paroles qu'il avait dites. Les juges ou pairs qui avaient été vaincus ne devaient perdre ni la vie ni les membres; mais celui qui les appelait était puni de mort, lorsque l'affaire était capitale. Tous les juges, qui avaient été du jugement, devaient être présents quand on le rendait, afin qu'ils pussent dire oil à celui qui, voulant fausser, leur demandait s'ils ensuivaient, c'est-à-dire s'ils en ac-ceptaient toutes les conséquences; car, dit Pierre des Fontaines : C'est une affaire de courtoisie et de loyauté, et il n'y a point là de suite ni de remise. Beaumanoir dit que, lorsque celui qui appelait de faux jugement attaquait un des hommes par des imputations personnelles, il y avait bataille; mais que, s'il n'attaquait que le jugement, il était libre à celui des pairs qui était appelé de faire juger l'affaire par bataille ou par droit. Mais, comme l'esprit qui regnait du temps de Beaumanoir était de restreindre l'usage du combat judiciaire, et que cette liberté donnée au pair appelé de défendre par le combat le jugement, ou non, est égale-ment contraire aux idées de l'honneur etabli dans ces temps-là, et à l'engage-

ment où l'on était envers son seigneur de défendre sa cour, je crois, dit Montesquieu, que cette distinction de Beaumanoir était une jurisprudence nouvelle chez les Français (Esprit des lois, livre XXVIII, ch. XXVII), Saint Louis introduisit l'usage de fausser le jugement sans combattre. On ne pouvait, d'après ses Etablissements (voy. ce mot), fausser le jugement du roi; ce qui ett été une félonie, mais il permit de fausser les jugements des barons, et alors le procès était porté devant les juges royaux et décidé par témoins. On conserva le mot en changeant la chose.

FAUTEUIL. — Ce meuble s'appelait, au moyen âge, faus-d'estuef et quelquefois faula-d'esteuit, d'où l'on a fait fauteuit. M. Douët-d'Arcq (Comptes de l'argenterie des rois de France) cite plusieurs passages relatifs à ces chaires ou chaises en bois, à dossier et à bras recouverts d'étoffe. Elles étaient quelquefois peintes et richement ornées. On lit dans un des comptes cités par M. Douët-d'Arcq: une chaire appelée FAUX-D'ESTEUIL, peinte fin vermeil, le siège d'icelle garni de cordouan vermeil et frangé de franges de soie, etc.

FAUTEUIL ( proit de ). — Jusqu'au milieu du xvin• siècle les états-majors des places de guerre exigeaient un certain droit de chaque régiment ou bataillon qui composaient leurs garnisons pour l'entretien de fauteuils dans le corps de garde des officiers. La somme ainsi prélevée s'appelait droit de fauteuil, et se répartissait entre tous les officiers de l'étatmajor suivant leurs grades. Une ordonnance royale de 1750 interdit cette exaction.

FAUX. — Acte par lequel on altère la vérité dans l'intention de nuire. Le faux témoignage et le faux par écrit ont été de tout temps punis par les lois. Voy. JUSTICE.

FAUX BOURDON. — On appelle faux bourdon tantôt une musique à plusieurs parties, tantôt un instrument de musique. Le faux bourdon est une musique simple et sans mesure, dont les notes sont presque toutes égales, et dont l'harmonie est toujours syllabique. On s'en sert quelquefois pour chanter les psaumes (Dict. des beaux-arts de Millin).

FAUX MONNAYEURS. - Voy. MONNAIE.

FAVEURS. — Il était d'usage, à l'époque de la chevalerie, que les dames donnassent à leurs champions des rubans, des gants de soie et autres récompenses de leur valeur et de leur dévouement. On trouve dans le roman de Perceforest la preuve qu'au milieu des tournois elles jetaient des faveurs à leurs chevaliers. « Les dames, dit le romancier, étaient si dénuées de leurs atours à la fin du tournoi qu'elles étaient en pur chef (tête nue); elles s'en allaient les cheveux sur leurs épaules gisans, plus jaunes qu'or fin et leurs cottes (robes) sans manches; car tout avaient donné aux chevaliers pour eux parer, et guimpes et chaperons, manteaux et camises, manches et habits. Mais, quand elles en furent à tel point, elles furent ainsi comme toutes honteuses; mais si tôt qu'elles virent que chacune était en tel point, elles se prirent toutes à rire de leur aventure. Car elles avoient donné leurs joyaux et leurs habits de si grand cœur aux chevaliers qu'elles ne s'apercevaient de leur dénuement et devestement. » (L. S. P.) Au xviie siècle, on portait encore publiquement des faveurs. En 1632, la princesse de Phalsbourg en avait donné une à Puvlaurens, favori de Gaston d'Orleans; c'était un nœud traverse d'une épée. Il la quitta depuis, ajoute Sainte Palaye ( Mémoires sur la chevalerie), et prit les couleurs de Mile de Chimay, dont il était devenu amourenx. On attachait quelquefois les faveurs au sommet du heaume, comme à la place la plus éminente et d'où l'on pouvait le mieux les apercevoir.

FÉAL. — Le mot féal était synonyme de fidèle, et féauté de fidèlité. Le roi dans les lettres adressées aux seigneurs et aux parlements, les appelait amés et féaux.

FÉDÉRALISME. — On nominai fédéralisme le système qui aurait voulu diviser la France en petites principautés (provinces ou départements) unies entre elles par un lien fédéral, comme la Suisse et l'Allemagne. On accusa les girondins d'avoir voulu substituer le fédéralisme à l'unité, principe fondamental de la puissance française. Cette accusation, vraie ou fausse, les perdit dans l'opinion publique et fut une des causes de la ruine de leur parti.

FEDÉRATION. — La fête de la fédération fut instituée en 1790 pour célébrer l'anniversaire de la prise de la Bastille (14 juillet). Tous les départements y furent représentés par des députations, et c'est de cette association de toutes les parties de la France que la fédération a tiré son nom. Chaque département et la plupart des villes eurent aussi leur fédération.

FEDÉRES. — Les fédérés, sous l'empire romain, étaient les barbares auxquels on

accordait des terres moyennant un service militaire (voy. LITES). A l'époque de la révolution on appela fédérés les citoyens qui s'étaient unis dans les diverses provinces pour la défense des principes de 1789. On remarqua surtout les fédérés bretons.

FEES. — Génies de la mythologie celtique et scandinave. Les fées, comme tons les génies, étaient divisées en bienfaisantes et malfaisantes. Cette croyance paienne s'est conservée dans quelques provinces. Yoy. SUPERSTITIONS.

FEHDE. — Guerre privée. Voy. BÉNÉ-FICES et GUERRES PRIVÉES.

FÉLON, FÉLONIE.—Le vassal ou chevalier félon était celui qui avait commis un crime envers son seigneur. Ce crime appelé félonie entraînait la dégradation et la peine de mort (voy. Décaraation). Les principaux actes de félonie étaient l'attentat à la vie du seigneur, à l'honneur de sa femme on de sa fille, la foi mentie ou refus d'accomplir les conditions du contrat féodal, les injures graves adressées au seigneur, etc. La confiscation du fief était la conséquence de tout acte de félonie. Voy. Cueyalerte et Décaradation.

FEMMES. - Voy. Dames et Mariage.

FENESTRER. — Ce mot indiqualt un usage du moyen âge qui consistait à suspendre à une fenèrre, avant les tournois, les écus blasonnés des chevaliers qui entraient en lice, Voy. Hérauts.

FENÈTRE. — Le mot fenêtre se prenait, au moyen âge, dans le sens d'étal. C'est ainsi que Villon a dit:

Les autres mendient tous nus Et le pain ne voient qu'aux fenctres.

FEODALITE. — La féodalité est une forme de gouvernement qui a régné en France pendant les x², xie et xu: siècles, et qui, confondant la propriété avec la souveraineté, donnait aux seigneurs territoriaux les droits régaliens (droit de guerre, de justice, d'impté, de monnaie). Aucune institution n'a exercé une plus longue et plus redoutable influence. Il est indispensable pour s'en rendre compte de l'examiner: 1º dans ses origines; 2º dans sa nature; 3º dans ses conséquences; 4º dans sa lutte avec la royauté.

S 1er. Origines de la féodalité. — « C'est un beau spectacle, dit Montesquieu, que celui des lois féodales. Un chène antique s'élève; l'œil en voit de loin les feuillages; il approche, il en voit la tige; mais il n'aperçoit point les racines; il faut percer la terre pour les trouver. » Les origines

la féodalité se trouvent en effet dans antiquités germaniques, principale-ent dans le système des comites que cite a retracé. Chaque guerrier s'efforit d'avoir un grand nombre de compaions dont il était le chef et le modèle. signaler par sa bravoure et sa lovauté ait pour lui un devoir; ses compagnons dévouaient à sa défense. Ce déouement de l'homme à l'homme est le rincipe de la féodalité; le vassal est homme, le fidèle du seigneur. Le chef de ande germanique récompensait son comagnon par le don d'un cheval de bataille u d'une framée sanglante. Après la conjuète de la Gaule, par les Francs, la ande germanique se dispersa sur le sol; nais elle conserva une partie de ses anciennes mœurs. Au lieu de la framée ou du cheval de bataille, on donna des terres (voy. Bénérices). Peu à peu ces terres devinrent inamovibles et hereditaires par les usurpations progressives des leudes sur la royauté mérovingienne. Cependant il y eut toujours une grande différence entre le bénéfice et le fief. Les propriétaires de bénéfices n'avaient pas les droits de souveraineté, au moins légalement reconnus. Les capitulaires de Charlemagne attestent quels efforts fit la royauté pour s'opposer aux droits de guerre, de justice, d'impôt, de monnaie qu'usurpaient les seigneurs (voy. CAPITULAIRES ). Mais à une époque où il n'y avait plus d'intérêts généraux, on chaque localité formait un état séparé, l'action du pouvoir central ne pouvait s'exercer qu'à la condition d'une activité et d'une force matérielle, dont ne disposaient plus les successeurs de Charlemagne. Ils la ssèrent les grands propriétaires usurper peu à peu les droits souverains, et les délégués des rois, comme les comtes et les ducs, se perpétuer dans leurs fonctions. Le capitulaire de Kiersy-sur-Oise (877) sanc-tionna ces usurpations, et la feodalité fut constituée en droit comme en fait. Les invasions des Normands avaient contribué à ce résultat. Charles le Chauve était im-puissant à défendre la France, comme l'attestent ses honteux traités avec les Normands. Dès lors chaque seigneur se défendit lui-même. Malgré les édits de Pistes, il entoura son manoir de murailles crénelées, de fosses profonds, leva les ponts-levis, abaissa la herse (voy. CHA-TEAUX FORTS). Ses vassaux, qui trou-vaient protection à l'abri de la forteresse féodale, ne reconnurent plus que lui pour souverain; la souveraineté fut localisée, et, quoiqu'on ne puisse assigner ni le jour ni l'heure de ces révolutions qui s'elaborent pendant des siècles, c'est

certainement au ix° siècle qu'on doit placer le triomphe de ce système d'isolement préparé par les mœurs germaniques, développe par les institutions mérovingiennes, et maître absolu sous les faibles

successeurs de Charlemagne.

§ II. Nature du système féodal; du fief; hierarchie feodale; manoir feodul. Le principe essentiel de la féodalité est la confusion de la propriété et de la souveraineté : le propriétaire exerce en même temps les droits régaliers (justice. guerre, impôt, monéage ); il les exerce à titre de propriétaire. Point de terre sans seigneur; point de seigneur sans terre, sont des axiomes féodaux. Le plus grand terrien est le plus puissant seigneur; voilà pourquoi la royauté carlovin-gienne, réduite à quelques domaines à la fin du x° siècle, était si méprisée. Le droit abstrait était devenu incompréhensible pour les hommes de cette époque. Toute souveraineté avait ses racines dans la proprieté, dans la terre. Cette terre s'appelait fief (feodum, feudum), mot que l'on a fait dériver tantôt de fides (foi) à cause du serment de fidélité prêté par le vassal, tantôt des mots germaniques feh-od (terre de ser-vice). Quoi qu'il en soit, le fief devint la propriété par excellence. Y avait-il dans ce système une hiérarchie? On la trouve. en effet, dans les feudistes d'une époque postérieure. Ils placent au sommet de l'échelle féodale : Le roi, seigneur suzerain, puis les ducs et comtes pairs de France, les marquis ou seigneurs de la frontière (mark, marche, frontière), les barons ou hommes forts, enfin les chevaliers, divisés eux-mêmes en bannerets. chevaliers de haubert et bacheliers. Cette classification hiérarchique a été inventée à une époque où déjà la féodalité déclinait et faisait place à la puissance monarchique, qui cherchait à introduire l'ordre dans l'organisation féodale. Primitivement, la hiérarchie féodale était loin d'être aussi nettement établie. Chaque seigneur, isolè dans ses domaines., ne s'inquiétait que médiocrement des ordres du suzerain. Baron (homme fort), était le titre féodal par excellence. Il a fallu plusieurs siècles pour détruire cette independance; les grands seigneurs d'abord, puis les rois ont peu à peu fait reconnaître leur autorité, et ont établi une hierarchie où l'autorité descendait du seigneur suzerain au dernier vassal. Il faut écarter d'abord cette création des époques postérieures, si l'on veut comprendre le régime de la féodalité. Il faut étudier le seigneur dans son flef.

Le château féodal, dont nous avons

indiqué ailleurs les fortifications (voy. CHATEAUX FORTS), était souvent situé sur une hauteur ou à mi-côte. Au pied de la colline s'étendaient les huttes des serfs et des colons, quien s'affranchissant progressivement ont formé les hommes de pooste, poeste ou poté (homines potestatis), les hommes sous la puissance du seigneur, plus tard les bourgeois. Au xe siècle, le village feodal n'était peuplé que de laboureurs attachés à la glèbe ou d'ouvriers qui exerçaient les métiers les plus indispensables, tels que ceux de boulanger, forgeron, sellier, etc. La principale industrie consistait à polir la cuirasse du seigneur et de ses hommes d'armes et à entrelacer les mailles de fer de leur armure. Au premier signal donné par le guetteur, qui veillait au haut d'une des tours du château, les serfs et colons abandonnaient leurs pauvres masures et cherchaient un abri derrière les murs du château. Tous ne servaient pas le seigneur aux mêmes conditions. Les uns etaient hommes d'armes; d'autres attaches à sa personne comme ministeriales faisaient les fonctions de sommeliers, d'échansons, etc. Le seigneur dans son fief avait une veritable cour : un sénechal qui le remplaçait à la guerre et sur son tribunal, un chancelier qui apposait son sceau sur les actes, un bailli qui jugeait en son nom et administrait ses domaines, des écuyers et varlets, jeunes nobles qui venaient, sous les auspices d'un chevalier renomme, se préparer à la chevalerie (voy. CHEVALERIE). La châtelaine avait elle-même un rôle élevé. Défendre le château en l'absence du seigneur, commander aux hommes d'armes, présider aux jeux chevaleresques, accompagner son mari dans les longues chasses d'automne, l'émerillon sur le poing, puis à la veillée entendre les récits de quelque trouvère, décider parfois les questions délicates proposées aux cours d'amour, encourager partout la loyauté, la bravoure, l'honneur chevaleresque, tel était le rôle de la châtelaine. Il élevait les âmes et fortifiait les cœurs.

Le manoir habité par cette troupe féodale se composait, autant qu'on en peut juger par les ruines de quelques chàteaux, d'une grande salle et de petits réduits. La salle baronniale était ornée de sculptures et éclairée par de vastes fenétres ogivales. Des armoiries du seigneur en faisaient la principale décoration. Les armoiries sculptées surmontaient ordinairement une cheminée colossale. Une estrade que recouvrait un dais était le siège du châtelain et de la châtelaine;

des bancs en bois ou des sièges gri rement sculptes étaient destines hôtes ordinaires. C'était dans cene que le seigneur, représenté souves le sénéchal ou bailli, rendait jurecevait les redevances, et faisait de aux jours de fête la table des fo Cette salle du baron (baronialcomme on l'appelle encore en Angel où on en trouve plusieurs modèles conservés) était la pièce essentiele manoir. On y avait déployé toute la mificence féodale. Quant aux details l'habitation, on s'en souciait mediment; le confortable ne se trouvait a dans les manoirs du moyen age. Si a sortons de la demeure féodale, nous? vons autour du fief les vassaux qu. relevaient.

Relations entre les seigneurs et la vassaux.—La féodalité avait créé entre seigneur et ses vassaux des relations ciproques; c'était une espèce de commais qui manquait de sanction, et où il l'avantage, était pour le suzerain. Le se gneur devait, il est vrai, à son vassa protection dans ses dangers, assissans s'il était trop pauvre pour vivre de se ressources, entin bonne et loyale justit Mais, en échange, le vassal se faisait et homme par l'hommage et lui consamon travail et sa vie. Pour s'en contre ce il suffit de parcourir la longne les des redevances et obligations féodès

1º Hommage. — L'hommage étail à deux espèces. L'hommage lige se prait à genoux, les mains dans les mais du seigneur, sans éperons, sans le-drier, sans épée. En voici la formule « Sire, je viens à votre hommage en votre foi et deviens votre home de bouche et de mains. Je vous ju-et promets foi et loyauté envers leet contre tous et garder votre droit a mon pouvoir. » ( Bouteiller , Somme ? rale, 1, 81.) Dans l'hommage simple. le vassal se tenait debout, gardait se épée et ses éperons, pendant que le chatcelier lisait la formule d'hommage. Il & bornait à répondre à la fin voire (verum, signe d'affirmation ). L'hommage read: par un noble était souvent termine par un baiser (voy. BAISER). Si le vassal ne trouvait pas son seigneur en sa maison, il devait heurter trois fois à la porte et appeler trois fois. Si l'on n'ouvrait pas. il baisait l'huis (porte) ou le verrou de la porte, et récitait la formule de l'hommage, comme si le seigneur eut ett présent.

2º Aveu. — L'aveu était encore une espèce d'hommage, par lequel on s'avouail l'homme d'un seigneur. En voici une



formule (GRAND COUTUMIER, II, 31): « Tu me jures que d'ici en avant tu me porteras foi et lovauté comme à ton seigneur, et que tu te maintiendras comme homme de telle condition comme tu es; que tu me payeras mes dettes et devoirs bien et loyaument, toutefois que payer les devras, ni ne pourchasseras choses pourquoi je perde l'obéissance de toi et de tes hoirs (héritiers), ni ne te partiras de ma cour, si ce n'est par défaut de droit ou de mauvais jugement. En tout cas tu advoces ma cour pour toi et pour tes hoirs. » Cette formule d'aveu, conservée par le grand coutumier, est rédigée à une époque où délà la féodalité avait perdu une grande partie de ses droits. Il n'y est plus question, en effet, des droits de souveraineté et des principales obligations des anciens Vassaux.

3º Host. - Une des principales obligations imposées par la féodalité était le service militaire appelé l'host. Le vassal devait servir son fief en personne, c'est-à-dire se rendre à l'appel de son suzerain avec le nombre d'hommes d'armes stipulé dans les chartes de concession. Les femmes, les mineurs, les ecclésiastiques pouvaient se faire remplacer par leur sénéchal. Le service militaire imposé aux vassaux était de quarante ou soixante jours. Ils devaient se munir d'armes et de vivres pour ce temps. Manquer au service militaire, lorsqu'on était convoqué par le seigneur, etait un cas de forfaiture qui entraînait la confiscation du fief et la punition corporelle du vassal.

4º Justice. - La justice était aussi un droit régalien usurpé par les seigneurs féodaux; les fourches patibulaires dressées à l'entrée de la seigneurie étaient un indice de leur droit La haute justice donnait le droit de juger toutes les causes réelles et personnelles , c'est-à-dire concernant les biens et les personnes, de prononcer toute espèce de peines, amendes, confiscations, punitions corporelles et même la mort. La moyenne justice ne donnait droit de prononcer que des amendes; le seigneur qui avait la moyenne justice jugeait en justice jugeait en première instance tous les procès, sauf appel au suzerain. La basse justice n'était guère qu'une juridiction de police. Ces distinctions, introduites plus tard par les légistes, n'étaient pas admises dans les premiers temps où chaque seigneur prétendait ne relever que de Dieu et de son épée. La justice était arbitraire dans ces tribunaux féodaux; on y suivait sans doute des coutumes traditionnelles; mais elles avaient la mobilité, le vague, l'incertitude de toute loi qui n'est pas fixée par écrit. L'ignorance ajoutait encore à l'incertitude. De là l'usage des duels judiciaires (voy. ce mot), et des

épreuves (voy. ORDALIE).

5º Aides. - Le seigneur avait encor e le droit d'aide (auxilium); les aides se payaient quelquefois en argent, le plus souvent en nature : blé, fourrages, fers de cheval, socs de charrue, voitures, etc. Tout lui était fourni de cette manière, Les aides se pavaient à époques fixes ou dans des circonstances extraordinaires. Ordinairement à Paques et à la Saint-Michel, les vassanx se rendaient dans la grande salle du château pour payer les redevances. A Paris, c'était dans la tour du Louvre que les vassaux directs du roi apportaient leurs aides. Lorsque le seigneur était prisonnier, mariait sa fille, armait son fils chevalier, partait pour la terre sainte, etc., ses vassaux payaient une aide extraordinaire. Il en était de même dans le cas de joyeux avenement. Lorsque le seigneur refusait ou différait de percevoir la redevance, le vassal, d'après un usage cité par Grimm, était en droit de la déposer sur la pierre de la cour, sur les poteaux de la porte ou sur un siège à trois pieds placé en face de la porte. Dès ce moment sa redevance était acquittée.

6º Droits de chasse, de garenne, de co-lombier, de bris. - Les autres droits feodaux qui avaient un caractère général étaient le droit de chasse, que le seigneur se réservait sur les terres de ses vassaux; de garenne, qui consistait à menager dans les forêts un lieu où l'on conservait le gibier; de colombier; de corvee qui forçait les paysans à consacrer un ou plusieurs jours de la semaine aux réparations du château, à la culture des champs du seigneur, au transport de ses denrées, etc. Le droit de bris était un des plus odieux abus du régime téodal; il livrait au seigneur les débris du naufrage et souvent même la personne des naufrages. Il enrichissait surtout les seigneurs des côtes de Bretagne, que la mer bat avec fureur et rend fécondes en naufrages. Le vicomte de Léon disait en parlant d'un écueil qui hérissait ses domaines : « J'ai là une pierre plus précieuse que celles qui ornent la couronne des rois. » Le pape Grégoire VII eut un des premiers l'honneur d'attaquer cet abus sans pouvoir le déraciner. « Nous avons appris, disait ce pape (collect. des conciles, X, 370), que de malheureux naufragés étaient pilles par ceux qui auraient du les soulager, et qui appellent un droit leur instinct diabolique; nous ordonnons, sous peine d'anathème, que quiconque trouvera un naufragé, le renvoie sain et sauf lui et ses

biens. » Le droit de bris passa des seigneurs féodaux à l'amiral de France et ne fut définitivement supprimé que par un

édit de Louis XIV en 1681.

7º Droits d'épare, de relief, de gite, de pourvoirie. - Le droit d'épave était de la même nature que le droit de bris et les droits d'aubaine et de bâtardise (voy. ces. mots ). En général, l'etranger était regarde, dans le système féodal, comme la propriété du seigneur, sur les terres duquel il était trouvé. A plus forte raison, les animaux errants et les trésors découverts devenaient la propriété du seigneur; on appelait ces tresors fortune d'or et d'argent. Le suzerain pouvait en exiger le tiers. On sait que Richard Cœur de Lion réclama du comte de Chalus, un de ses vassaux, une partie d'un trésor qu'on pretendait avoir été découvert par ce seigneur. Sur son refus de le livrer, il lui déclara la guerre, assiégea son château et fut tué sous les murs ( 1199). Le droit de relief ou rachat se payant à chaque mutation, parce qu'il fallait relever le fief ou le racheter; c'était une reconnaissance du droit de propriété que conservait le suzerain quoique le vassal eût un usufruit indefini, tant qu'il remplissait les conditions de la concession. Les droits de gite et d'hébergement forçaient le vassal à recevoir et loger son seigneur avec sa suite. « Si monseigneur veut venir avec ses amis, dit une ancienne coutume, citée par Grimm, les voisins devront lui donner les bêtes qui volent et nagent, bêtes sauvages et privées, et on le traitera bien. On donnera au mulet de l'orge d'été, au faucon une poule, et au chien de chasse un pain: aux lévriers aussi on donnera du pain en suffisance, lorsqu'on l'emporte de table; foin et avoine en suffisance aux chevaux. » (Trad. de M. Michelet, Origines du droit. ) Le droit de pourvoirie autorisait le seigneur à prendre pour son usage les chevaux, voitures et denrées de ses vassaux.

8º Droits de garde-noble, de marquette, de mets de mariage, etc. — Les pupilles ne pouvaient se marier sans l'autorisation du seigneur, qui avait la tutelle ou garde-noble de leurs domaines. Il pouvait aussi contraindre les jeunes filles ou veuves qui tenaient un tief à contracter mariage, afin que le hef fût servi. On en trouve la preuve dans les Assisse de Jérusalem. Le baron, dit cette loi, pouvait dire à sa vassale: « Dame, vous devez le service de vous marier. » Il lui désignait trois seigneurs, entre lesquels elle devait choisir. Si la vassale noble n'était pas libre de se marier suivant son gré. à plus forte raison la femme

serve. Les serfs et serves devaient pour se marier paver au seigneur une redevance qu'on appelait droit de mariage (maritagium), d'où l'on a fait marquette. Cette redevance donna souvent lieu à des usages odieux ou bizarres, sur lesquels nous ne pouvons insister. Le mets de mariage était une redevance de même nature. Dans une seigneurie d'Anjou, le sergent ou huissier du seigneur avait droit d'assister pendant huit jours aux repas de mariage avec deux chiens courants et un lévrier; il devait courir devant la mariée, lui chanter la première chanson, être servi comme elle; le marié et la mariée donnaient à manger et à boire aux chiens et au lévrier. Ailleurs la mariée était tenue de porter le mets de mariage au château : elle était accompagnée des joueurs d'instruments. En 1615, le seigneur de La Boulaie avait encore droit au mets de mariage; l'époux était tenu de le lui apporter; le jour des noces, il venait, avec les musiciens, offrir deux brocs de vin, deux pains et une épaule de mouton. Avant de se retirer, il devait sauter et danser. Quelquefois les redevances féodales étaient le résultat d'une circonstance fortuite. Un seigneur d'Ardres avait fait placer dans la cour de son manoir un ours d'une grandeur extraordinaire. Les habitants curieux de le voir s'engagèrent à donner un pain de chaque cuisson pour la nourriture de cet animal. On appela cette redevance fournée de l'ours, et elle fut maintenue après la mort de l'animal.

On voit que suivant les coutumes des divers pays, les redevances féodales variaient à l'infini et de la manière la plus bizarre. Le principe était au fond le même : reconnaissance de la suzerainet du seigneur et de son droit sur la terre féodale; mais la forme différait, et, à la longue, les usages les plus étranges s'étaient introduits. Nous citerons quelques-unes de ceredevances bizarres, que vous empruntons aux Origines du droit français, par M. Michelet, et aux Prolégomènes du cartulaire de Saint-Père de Chartres, de

M. Guérard.

9º Redevances féodales. — Quand l'abbé de Figeac faisait son entrée dans la ville, le seigneur de Montbrun le recevait habilié en arlequin, et une jambe nue. Lorsqu'îl descendait de cheval, il lui tenait l'étrier et se plaçait à table derrière lui pour lui verser à hoire. Histrions, baladins, mimes et ménestrels étaient obligés, par les contumes de Provence, de faire jeux, exercices et galantises, la dame du château présente. Une charrette conduisant larrons au prévôt payaît une corde valant six deniers. Un péterin devait dire sa rostation de la château présente.

mance sur un air nouveau et couchait sur la paille, s'il voulait rester au manoir. Un juif mettait ses chausses sur sa tête et disait bon gre mal gre, un pater dans le jargon du pays. Un Maure jetait en l'air son turban et pavait cinq sous à la porte du château. Conducteur d'animaux en foire devait faire gambader les singes et danser l'ours au son du flageolet. A Rouen, les moines de Saint-Ouen, pour s'exempter du four banal, s'étaient soumis à la redevance de l'oison bridé. Tous les ans, ils conduisaient processionnellement une oie bridée et ornée de rubans au grand moulin de la ville. Cette coutume existait encore au xvue siècle. Saint Louis exempta les jongleurs qui arrivaient à Paris du droit de péage à condition qu'ils chauteraient une chanson et que le singe, s'ils en avaient un, ferait quelques cabrioles devant le péager. De là l'expression proverbiale payer en monnaie de singe. Il y avait à Roubaix, près de Lille, une seigneurie du prince de Soubise, où les vassaux étaient obligés de venir à certains jours de l'année faire la moue, le visage tourné vers les fenêtres du château, et de battre les fossés pour empêcher le bruit des grenouilles. Lorsque l'abbé de Luxeuil séjournait dans sa seigneurie, les paysans battaient l'étang en chantant :

På, på, renotte, på ( paix. grenouille, paix), Veci M. l'abbé que Dieu gà ( garde ).

Gants, éperons dorés, roses, fers de lance, épées, etc., étaient autant de redevances payées au seigneur par les vassaux comme reconnaissance de sa suzeraineté. On n'en finirait pas si l'on voulait énumérer toutes les singularités des usages féodaux. Cette institution si puissante et si grandiose était accompagnée d'une multitude de coutumes bizarres. Je la comparrais volontiers à ceséglises gontiques, dont l'ensemble est imposant et majestueux et dont les détails présentent des caprices étranges de l'artiste et quelquefois même des licences choquantes, de véritables obscénités.

Pour terminer cet article des droits féodaux et des redevances féodales, nous citerons encore la dime ou dixième des produits de la terre, le cens, le champart, l'héminage, le droit de mainmorte, les parées ou droit de visite, les péages, travers, tonlieu, forage, rouage; la brénée, la taille, les oublies, le tensement, la banalité (voy. ces différents mots). Dans les provinces méridionales, les plaideurs payaient au seigneur un droit féodal appele drurie. Les petits présents, qu'à diverses époques de l'année les vassaux faisaient au seigneur féodal ou à

ses principaux officiers, portaient le nom de drouilles.

Importance de la terre feodale. -La terre était, comme on l'a dit plus haut, le principe de la puissance féodale. Quoique l'on donnat en fief beaucoup d'autres choses, telles que la grurie ou juridiction des forêts, des étuves publiques, des peages, des droits de chasse. de justice, de tours banaux, des locations de maisons, et jusqu'à des essaims d'abeilles, cependant la terre féodale était toujours le domaine essentiel. De là le soin pris pour conserver la propriété territoriale, le droit d'ainesse qui réservait à l'aine le domaine paternel, c'est-à-dire le manoir feodal avec un certain espace qu'on appelait le vol du chapon, parce que, dit l'ancienne coutume de Paris, c'était comme la terre qu'un chapon pourrait parcourir en volant. Dans quelques contrées, il est vrai. le flef pouvait être partagé entre les enfants; c'est ce qu'on appelait parage ou dépié de fief. Les coutumes de Tours, Loudun, Anjou, Maine, Poitou, Angoumois, Blésois, admettaient le parage (voy. GENTILHOMME DE PARACE); mais l'aîné conservait même, d'après ces coutumes, les deux tiers du fiet. Quant au dépié de fief, qui était un véritable démembrement, comme l'indique le mot dépié venant du verbe dépiecer (mettre en pièces), il avait lieu quand on alienait une partie du tief sans conserver aucun droit sur la chose alienée. On le considérait comme une atteinte portée à la propriété du seigneur suzerain. Les coutumes d'Anjou et du Maine punissaient le seigneur qui avait dépiécé son fief; elles lui enlevaient tonte autorité sur la partie aliénée et transféraient les droits féodaux de cette terre au seigneur suzerain. Il y avait même des coutumes, comme celle de Paris, qui défendaient absolument le dépié de fief. et autorisaient seulement le jeu de fief. Le jeu de fief consistait à aliener les deux tiers du fief, à condition d'en retenir la foi entière et de conserver des droits domaniaux et seigneuriaux sur la partie alienée. Le suzerain avait toujours le droit de retirer des mains de l'acquéreur un fief mouvant de lui vendu par son vassal, pourvu que le retrait féodal (c'était le mot consacré) se fit dans le temps prescrit. Ces precautions, et d'autres encore, prouvent quelle importance on attachait à la terre feodale, et avec quel soin on en retenait la propriété lorsqu'on en alienait l'usufruit.

§ III. Conséquences du régime féodal; lutte de la royauté contre la féodalité. — La féodalité régna pendant plusieurs

siècles, et donna à la France une organisation essentiellement militaire, Les conséquences de ce régime ont été diversement appréciées. On ne peut méconnature qu'à l'époque des invasions des Normands il ait rendu de grands services à la France, en opposant aux barbares les châteaux forts et les solides armures de ses guerriers. La féodalité sauva alors la France que le pouvoir central abandonnait. Il faut encore reconnultre que la féodalité a produit des caractères énergiques. Ces seigneurs retranchés dans leurs châteaux, habitués à ne compter que sur eux-mêmes et à servir de modèle à la foule qui les entourait, sentaient leur courage s'élever avec leur rôle; les femmes aussi. Il y avait chez elles émulation de courage et de dévouement. Mais si l'on considère la grande majorité de la nation, on doit reconnaître que le régime feodal lui imposait une odieuse tyrannie. Des guerres perpétuelles dévastaient la France, et avaient pour consequences nécessaires d'effroyables famines. La trêve de Dieu les suspendait à peine pendant quelques jours de la semaine, du mercredi soir au lundi matin, pendant l'avent et le carême. D'un autre côté, les vassaux taillables et corvéables à merci et miséricorde usaient leur vie à travailler pour un maître quelquefois humain, le plus souvent dur et orgueilleux. se croyant sous sa cotte de mailles d'une nature supérieure aux vilains et les foulant dédaigneusement à ses pieds. Ce caractère de la feodalité n'est que trop attesté par les révoltes fréquentes des vassaux et par les répressions sanglantes qui les punissaient jusqu'au jour où la feodalité succomba. Ce qui rendait encore cette tyrannie plus odieuse, c'est que le seigneur habitait au milieu de ceux qu'il opprimait, que sa tyrannie était de tous les instants, et que ses vassaux vivaient à l'ombre de sa tour féodale, et, pour ainsi dire, à la portée de sa lance. On ne pouvait rejeter, comme pour les despotes orientaux, la tyrannie sur des ministres. La haine s'attachait au seigneur, et le poursuivait. Aussi peu de regimes ont provoqué une réprobation aussi universelle que le régime féodal. La royauté se rendit populaire en l'attaquant et en lui enlevant la souveraineté. Cette lutte de six siècles, de Louis le Gros à Louis XIV, peut se diviser en trois phases : dans la première, Louis VI, Philippe Auguste et saint Louis, s'appuvant sur le ciergé et le peuple, ruinerent la grande féodalité. La seconde commence au xve siècle, lorsque les maisons apanagées de Bourgogne, de Bourbon, d'An-

jou, d'Orléans, ont reconstitué une féodalité presque aussi dangereuse que la précédente. Louis XI, Louis XII, Francois ler, détruisirent ces principautés apanagées, et les réunirent aux domaines de la couronne. Ils se firent représenter dans les provinces par des gouverneurs et des parlements, les premiers investis de la puissance militaire; les seconds, de l'autorité judiciaire. Mais, pendant les troubles religieux de la fin du xviº siècle et les agitations de la Fronde au xviie, les gouverneurs et les parlements s'efforcèrent de reconstituer la féodalité et de fonder dans les provinces une puissance presque indépendante de l'autorité centrale. Richelieu, Mazarin et Louis XIV brisèrent ces résistances, et il n'y eut plus en France qu'une seule puissance souveraine.

La royauté ne s'était pas bornée à vaincre la féodalité, elle avait partout substitué des principes opposés à ceux qu'avait proclamés le régime féodal. Il suffit, pour s'en convaincre, de mettre en présence les maximes et les résultats de ces deux formes de gouvernement.

La féodalité attachait la souveraineté à la propriété territoriale. Elle formait une hiérarchie, dont chaque membre, depuis le dernier feudataire jusqu'au seigneur suzerain, avait une part de souveraineté inhérente au sol. La royauté, au contraire, ne reconnaissait qu'un souverain dont le droit abstrait, indépendant de toute propriété, était fondé sur la loi et la religion. Loi vivante, représentant de Dieu sur la terre , le roi n'admettait point de partage de l'autorité suprème. « Dieu , dit la loi romaine, a soumis les lois mèmes à l'empereur, qui est la loi vivante. " Imperatori et ipsas leges Deus subjecit, « legem animatam eum mittens homini-" bus. " (Novell. 105, cap. II.) On sait que la royauté s'appuvait sur le droit romain dans sa lutte contre la féndalité.

Le système féodal exigeait que le roi fut confirme dans sa dignite par l'election de ses pairs; sa puissance était limitée par leur assemblée, et il devait respecter les droits régaliens des barons. La royauté, dans son développement progressif, s'est degagée de tous ces liens dont l'avait chargée la féodalité. La tradition du consentement des pairs pour valider la puissance royale se perpétua longtemps. Le sacre même en conservait quelques traces (voy. ACCLAMATION), et, aux époques de crise, le souvenir d'une élection primitive se représentait aux peuples comme une menace et une garantie. Aux états de 1484, le seigneur de La Roche déclarait que dans l'origine les rois avaient été

nommés par le suffrage du peuple. Les agitations démocratiques du xvie siècle donnèrent une nouvelle force à cette théorie de l'élection des rois : mais la royauté et les légistes qui la soutenaient, combattirent énergiquement ce principe féodal et firent triompher le principe du droit divin. Sous Louis XIV, on admit que les rois tenaient la place de Dieu sur la terre; mais, au xvin siècle, quelques partisans du régime féodal, Saint-Simon, le comte de Boulainvilliers, défendirent encore la théorie de l'élection primitive des rois. Les rois n'étaient dans le principe, d'après Boulainvilliers, « que les généraux d'une armée libre qui les avait elus pour la conduire dans des entreprises dont la gloire et le profit devaient être communs. » Théorie impuissante contre la réalité du despotisme monarchique.

La royauté féodale était limitée dans l'exercice de sa puissance. Elle ne pouvait remplir ses fonctions judiciaires qu'avec le concours de ses pairs. Les impôts étaient déterminés par l'usage, et il fallait pour entreprendre une guerre l'assentiment des barons. Les preuves abondent au xue siècle et même au xine. « Dans le royaume de France, dit Mathieu Paris, un seigneur ne peut être dépouillé de ses domaines que par le jugement des douze pairs. C'est à leur assemblée, selon le mêmo historien (ann. 1257), qu'il appartient de prononcer sur les questions ardues. » Guillaume le Breton, historien de la même époque, nous montre Philippe Auguste consultant ses barons avant d'entreprendre une expédition (Script. rer. Franc., XVII, 88, 89). La monarchie appuyée sur le droit romain, ne tarda pas à briser ces entraves. Elle créa des pairs en vertu de son droit de souveraineté. transforma leur assemblee en la confondant avec le parlement, et, lorsque le parlement réclama comme représentant des pairs une part de la puissance politique, il fut repoussé par la monarchie qui ne voulait pas de limites et par la noblesse qui dédaignait ces gens de robe et d'écritoire. Vainement Saint-Simon voudrait voir renaître ces pairs du royaume " tuteurs des rois et de la couronne, grands juges du royanme et de la loi salique, soutiens de l'Etat, portions de la royauté, pierres précieuses et précieux fleurons de la couronne, continuation, extension de la puissance royale, colonnes de l'Etat, modérateurs, administrateurs de l'Etat, protecteurs et gardes de la couronne, le plus grand effort, le plus grand don de la puissance des rois. » Tous ces vœux étaient impuissants pour ranimer le passé. L'administration mo-

narchique n'avait laissé subsister qu'une volonté sans contrôle, sans limites, et Louis XIV pouvait dire à son fils : « Dans l'Etat où vous devez régner après moi. vous ne trouverez point d'autorité qui ne se fasse honneur de tenir de vous son

origine et son caractère. »

La cour des pairs annulée sous le rapport politique, il ne restait plus aucune puissance capable de limiter l'autorité royale. Elle leva des impôts à sa guise ; délégna le droit de rendre la justice sans s'inquiéter des pairs du fief; fit la guerre et la paix sans consulter les barons. Bien plus, elle voulut les dépouiller des droits regaliens que d'abord elle leur avait reconnus. Saint Louis avait respecté le principe de la souveraineté féodale en la régularisant. Il avait laissé au baron sa justice et lui avait même reconnu le droit, en cas de deni de justice, de prendre les armes contre son suzerain (Etablisse-ments, I, 24, 49). Mais aux époques suivantes, l'administration déponilla, peu à peu, les seigneurs des droits regaliens. Ce fut le but constamment poursuivi par les rois éminents, de saint Louis à Louis XIV. Ils firent raser les châteaux forts, dernier rempart de la féodalité. et punirent avec rigueur toute usurpation de puissance souveraine. La noblesse pouvait molester les vilains; mais usurper un droit de souveraineté était crime capital. Témoin les rigueurs des grands jours de 1665. Les montagnes d'Auvergne avaient abrité les restes de la féodalité ranimés par la Fronde. Un Timoléon de Canillac, auquel on avait donné le nom de l'homme aux douze apôtres, avait dans son château douze braves « qu'il appelait ses douze apôtres, et qui catéchisaient avec l'épèc et le bâton tous ceux qui étaient rebelles à sa loi. On levait dans ses terres la taille de monsieur et de madame, et cello de tous les enfants de la maison, que les sujets étaient obligés de payer outre celle du roi. » (Fléchier, Journal des grands jours.) Les juges royaux punirent ces usurpations de souveraineté de manière à faire trembler toute la noblesse d'Auvergne, qui s'enfuyait au fond des montagnes. « Ils firent même tomber la tête d'un gentilhomme nommé de Lamothe, qui n'était pas des plus coupables. Mais il fallait inspirer une salutaire terreur par des exemples rigoureux."

Les usurpations d'autorité souveraine devinrent fort rares depuis cette époque. On pouvait parfois porter atteinte à la propriété d'un paysan, ruiner son champ par une garenne ou par un colombier ; le dévaster par une chasse, transporter sa maison qui genait la symétrie d'un jardin féodal; mais les droits du roi étaient sacrés, il y allait de la tête à les usurper.
« La Bourlie, dit Saint-Simon, avait quitté
l'armée après avoir servi longtemps et s'était retiré dans une terre vers les Cévennes, où il se mit à vivre avec beaucoup
de licence. Vers ce temps-ci (1700) il fut
volé chez lui, il en soupçonna un domestique, et sans autre façon lui fit de son
autorité donneren sa présence une cruelle
question; cela ne put demeurer si secret
que les plaintes n'en vinssent. Il y allait'
de la tête. La Bourlie sortit du royaume,»

En attaquant et détruisant le principe essentiel de la féodalité, la monarchie conserva longtemps les cérémonies féodales, l'hommage lige ou simple, les grandes dignités du moyen age, les pairs, le connétable, le bouteiller, le panetier, le grand maître du palais (ancien sénéchal). C'était une parure dont elle s'entourait aux jours de pompe et qui rappelait son origine feodale. Mais peu à peu elle se dépouilla de ses gothiques ornements. Les fonctions de chambellans, d'écuyers, de maîtres de cérémonies, de gentilshommes de la chambre, etc., etc., maintenues et multipliees par l'étiquette royale, ne furent plus attachées à un fief ni héréditaires dans les grandes familles. La volonté du maître put en décorer quelque gentilhomme obscur, un Lauzun, un Dangeau, un Cavoye. Quant aux cérémonies feodales, la tradition s'en perdait si complétement qu'elles devenaient un sujet d'étonnement pour les contemporains de Louis XIV. Ce prince recoit-il l'hommage du duc de Lorraine, Saint-Simon s'empresse de décrire tous les détails d'une cérémonie tombée en désuétude. Quand Louis XIV remplit de loin en loin les fonctions de haut justicier, si souvent exercées par saint Louis et les rois féodaux, c'est encore une anomalie remarquée par les historiens.

Dans l'administration provinciale, même opposition entre le principe féodal et le principe monarchique. Le premier attachait a la possession d'un fief les fonctions administratives et judiciaires. Le seigneur feodal était chef militaire, juge et homme de guerre. De là une justice simple et même grossière dans ses formes; on en appelait souvent au jugement de Dieu. En matière de finances et d'impôts, l'administration féodale se réduisait à percevoir les péages et les redevances, souvent à les multiplier et à régner par la terreur. L'administration monarchique s'éloigna entièrement de ce type de gouvernement. Bien loin d'attacher l'exercice des fonctions judiciaires et administra-

tives à la possession d'un fief, elle inter à ses baillis et à ses sénéchaux d'acque aucun domaine dans les pays soum leur autorité. Elle sépara les fonte que la féodalité avait confondues et in tua des charges spéciales pour l'ads nistration de la justice, de la guerre des finances. La royauté mobiliss. puis m'exprimer ainsi, les fonctions ; la féodalité avait en quelque sorte la lisées; elle leur communiqua son car. tère de droit abstrait. Par la division pouvoirs, elle prévint l'abus d'une auton qui jugeait et exécutait elle-même s sentences, et elle substitua à des form grossières un mécanisme savant, el étude approfondie des lois et une attenta vigilante à tous les détails de l'admiss tration. Ainsi, le contraste était frappa: d'un côté, une hiérarchie basée sur propriété; de l'autre, un souverain un que déléguant sa puissance. La premien attachant à la terre la noblesse et l'atorité; le second communiquant la nblesse et l'autorité par un acte de s pleine science, de sa puissance supreme. de son bon plaisir. La féodalité établi-sait partout l'inégalité et le privilége; la royauté aspirait à tout rendre peuple. comme dit Saint-Simon, pour tout domner. Elle servit ainsi la cause de l'égalite: elle anoblit le vilain, et l'appela aux fonctions judiciaires et administratives dont elle écartait les nobles. Tous les rois administrateurs, saint Louis, Philippe le Bel. Charles V, Charles VII, Louis XI, Francois ler, Henri IV, Louis XIV, ont ete fidèles à ce principe. Le tiers état leur fournissait des agents plus habiles et de plus dociles instruments. La noblesse elle-même était forcée de reconnaître son infériorite et semblait vouloir la perpétuer en affectant le dédain pour les études sérieuses et l'application aux affaires. Saint-Simon, si zele pour les intérets aristocratiques, ne peut méconnaître « l'ignorance, la légérete, l'inapplication de cette noblesse accoutumée à n'être bonne à rien qu'à se faire tuer, et à croupir du reste dans la plus mortelle inutilité, qui l'avait livrée à l'oisiveté et au dégoût de toute instruction hors de guerre par l'incapacité d'état de s'en pouvoir servir à rien. »

Les résultats du régime féodal et de l'administration monarchique furent aussi différents que leurs principes. Le système militaire de la féodalité borné à un espace étroit ne donnait qu'une armée éphémère et presque indépendante. La royauté voulut avoir et eut une armée permanente et disciplinée. Le seigneur féodal vivait des redevances de ses vassaux; ses officiers, baillis, sénéchaux, recevaient une terre



pour salaire. La royauté ent besoin d'impôts considérables pour solder une hiérarchie de fonctionnaires. La justice féodale était simple et même grossière; elle invoquait les épreuves et le jugement de Dieu. La royauté lui substitua une administration savante et compliquée se fondant sur les témoignages et les preuves écrites. La féodalite avait isolé les provinces : la royauté les rapprocha. La première, ennemie du commerce et de l'industrie, interceptait les communications, et, par des coutumes barbares (voy. Au-BAIN, BRIS, EPAVES, etc.), entravait la navigation; la seconde ouvrit des routes. creusa des canaux et des ports. Est-il possible de trouver une opposition plus radicale que celle de ces deux regimes? Aussi la guerre entre eux fut-elle acharnée et implacable.

La royauté ne se borna pas à éloigner la noblesse des affaires, elle livra les tites aristocratiques aux traits satiriques de poètes qu'elle protégeait et encourageait. Molière les couvrit d'un ridicule ineffaçable. La royauté les avilit en les prodiguant, et on rougit bientôt de les proter. « Les titres de comtes et de marquis, dit Saint-Simon (t. II, p. 191), sont tombés dans la poussière par la quantité de gens de rien et même sans terre qui les usurpent, et par là tombés dans le néant, si bien même que les gens de quantité qui sont marquis ou comtes ont le ridicule d'être blessés qu'on leur donne ce

titre en parlant à eux. » Le gentilhomme campagnard ne fut pas plus epargne que le marquis fat et bel esprit. On se moqua de sa morgue, de ses préjugés, de son arrogance indigente. Econtez ce qu'en dit un des écrivains devoués à la royauté : « Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa famille et à lui-meme, souvent sans toit, sans habit et sans aucun mérite, répète dix fois le jour qu'il est gentilhomme, traite les fourrures et les mortiers de bourgeoisie, occupé toute sa vie de ses parchemins et de ses titres qu'il ne changerait pas contre les masses d'un chancelier. » (La Bruyère, Caractères, de l'homme.) La justice féodale ne paraissait plus qu'un reste de barbarie, les armoiries qu'une vaine ostentation. « On les voit, dit La Bruyère (De la ville), sur la porte de leur château, sur le pilier de leur haute justice où ils viennent de faire pendre un homme qui méritait le bannissement. »

Ces, attaques dirigées contre la féodalité par des écrivains dévoués à la royauté, montrent assez quelle était la pensée de l'administration monarchique, et combien profonde son antipathie contre le sys-

tème féodal. Les gentilshommes euxmêmes ne comprenaient plus un régime dont ils représentaient cependant les passions et les prejugés. Il fallait qu'on leur expliquât l'origine et le sens des titres feodaux: et lorsqu'en 1689 la publication de l'arrière-ban appela sous les drapeaux les nobles campagnards, l'aristocratie tourna en ridicule cette dernière image du système militaire de la féodalite, et chansonna le gentilhomme de l'arrière. ban, comme jadis on avait chansonné le franc archer de Bagnolet. Tant était tombé ce système longtemps la terreur de la France et de la royauté! L'administration monarchique n'en avait laissé subsister qu'une ombre impuissante con. tre elle et oppressive pour le peuple.

S IV. Institutions feodales qui ont duré jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie. - Il ne fandrait pas s'imaginer, en effet, que la féodalité eût disparu tout entière avec la souveraincté féodale. Elle tenait la France chargée d'entraves que la révolution seule parvint à briser. On trouvait partout dans l'ancien régime la trace de la féodalité, dans les tribunaux. dans les armées, dans les campagnes et jusqu'au pied des autels. Les seigneurs, possesseurs des plus riches propriétés, étaient exempts des tailles et des autres impôts qui pesaient exclusivement sur les roturiers; ils pouvaient porter leurs procès aux bailliages, sénéchaussés et présidiaux, sans se soumettre aux juridictions rovales inférieures; s'ils étaient poursaivis criminellement, ce ne pouvait être que devant les baillis et sénéchaux. En cas d'appel, ils avaient le droit de demander à être jugés en la grand'chambre du parlement, les chambres assemblées. Dans les campagnes, ils levaient la dime, imposaient des corvées aux paysans, entretenaient des colombiers et des garennes qui dévastaient les champs voisins. Que dire du droit de chasse, abus d'autant plus odieux qu'il ruinait la terre du pauvre pour le plaisir du noble? Saint-Simon lui-même, le grand admirateur de la féodalité, le défenseur opiniatre des droits et même des abus nobiliaires, ne peut s'empêcher de signaler les inconvénients de ce privilége. Il en cite une preuve entre mille (Memoires, t. II, p. 416 de l'édit. in-8°). « La terre d'Oiron, dit-il, relevait de celle de Thouars avec une telle dépendance, que, toutes les fois qu'il plaisait au seigneur de Thouars, il mandait à celui d'Oiron qu'il chasserait un tel jour dans son voisinage, et qu'il ent à abattre une certaine quantité de toises des murs de son parc pour ne point tronver d'obstacles, au cas que la chasse s'adonnât à y entrer. On comprend que z'est un droit si dur qu'on ne s'avise pas de l'exercer; mais on comprend aussi qu'il se trouve des occasions où on s'en sert dans toute son étendue, et alors que peut devenir le seigneur d'Oiron?»

Les justices seigneuriales, quoique restreintes et surveillées par les magistrats royaux, couvraient encore la France. Parcourez la statistique dressée en 1698 pour le duc de Bourgogne par les intendants de chaque généralité, et vous trouverez, dans l'Ile-de-France et à Paris même, une multitude de fiefs ayant droit de justice, à plus forte raison dans les provinces éloignées où l'unité monarchique avait tant de peine à pénétrer. L'importance de la propriété féodale et les droits dont elle jouissait encore, malgré les conquêtes de la royauté, expliquent les précautions prises pour la conserver dans les familles et la rendre indivisible et inalienable. La féodalité avait voulu assurer la transmission intégrale de la propriété noble. De là le droit d'atnesse. qui ne laissait guère aux puines que leur épée ou l'église. Les filles, exclues aussi en grande partie de l'héritage féodal, n'avaient souvent pour asile que l'abbaye ou le chapitre noble. Moe de Grignan, comme le prouvent les lettres de sa mère M<sup>me</sup> de Sévigné, n'hésite pas à sacrifier plusieurs de ses filles à la fortune de son fils, et ce n'est pas sans peine que Mme de Sévigné arrache au cloitre sa chère Pauline, qui devait être Mme de Simiane. Louis XIV maintint ces institutions féodales profondément enracinées. Son ordonnance civile de 1667 laissa aux coutumes locales le soin de régier la transmission de la propriété, les conditions du mariage, les successions, etc. La plupart de ces coutumes, rédigées sous l'influence féodale, donnaient au père de famille l'autorité la plus étendue pour le partage du patrimoine, et il en usait presque toujours dans l'intérêt de l'ainé.

La terre féodale avait été pendant longtemps inaliénable. Plus tard, la loi autorisa les nobles à se ruiner; mais elle opposa des obstacles multipliés au roturier acquéreur d'un fief. Le retrait lignager permettait au suzerain de racheter la terre, aliénée par son vassal, dans les quarante jours qui suivaient la signification de la vente. Le fief, tombé en roture, ne conférait pas à l'acquéreur les droits des anciens propriétaires. « Mérinville, dont le père était seul lieutenant général de Provence, et qui fut chevalier de l'ordre en 1661, avait été forcé par la ruine de ses affaires de vendre à Samuel Bernard, le plus fameux

et le plus riche banquier de l'Europe. sa terre de Rieux, qui est une baronnie des états de Languedoc. Ces états ne voulurent pas souffrir que Bernard prit aucune seance dans leur assemblee, comme n'étant pas noble par lui-même. et incapable par conséquent de jouir du droit de la terre qu'il avait acquise. Sur cela, Mérinville prétendit demeurer ba-ron des états de Languedoc sans terre, comme étant une dignité personnelle. Il fut jugé qu'elle était réelle, attachée à sa terre, et Mérinville évince avec elle de la qualité de baron et de tout droit de séance, et d'en exercer aucune fonction, sans que pour cela l'incapacité personnelle de l'acquereur fut relevée. Son fils vient enfin de la racheter, malgré les enfants de Bernard, qui ont été con-damnés par arrêt de la lui rendre pour le prix consigné. » (Mémoires de Saint-Simon.) Les nobles, si soigneux de la conservation de leurs domaines, ne respectaient guère la propriété du vilain. Dans un récit spirituel, Saint-Simon nous montre un noble, Charnacé, faisant demolir pièce à pièce la maison d'un roturier qui nuisait à la symétrie de son parc, et la transportant à quelque distance, pendant qu'il retenait le propriétaire en chartre privée. Le roi et la cour ne firent que rire de cet attentat à la propriété. La même inégalité se retrouvait partout, aux états généraux et provinciaux, devant les tribunaux, dans les camps et jusqu'au pied des autels. La royaute la consacrait, dans ses ordonnances, en termes injurieux pour les roturiers. Le célèbre édit sur les duels (août 1679) parle avec mépris de gens de naissance ignoble qui osaient imiter les vices de la noblesse, et il les condamne à être pendus et étranglés. Il était réservé à l'assemblée constituante d'effacer les dernières traces de la féodalité dans la nuit du 4 août 1789.

En résumé, la féodalité préparée par les mœurs germaniques, les institutions merovingiennes et la faiblesse des successeurs de Charlemagne se constitua au ixe siècle; elle régna du xe au xine siècle, identifiant la propriété et la souveraineté, la possession de la terre et l'exercice des droits régaliens. A partir du xme siècle, les rois lui enlevèrent la sonveraineté; mais les droits féodaux furent conservés jusqu'à la révolution française. Il existe un grand nombre de traités sur la féodalité ; mais composés presque tous à l'époque où ce système était en vigueur, ils ne doivent être consultés qu'avec défiance. Un des plus estimés est l'Examen de l'usage général des fiefs en France, par Brussel. Paris, 2 vol. in-4º. Il faut surtout étudier

l'Histoire de la civilisation en France, par M. Guizot; l'auteur a consacré onze leçons à l'exposition du système féodal. V. aussi Chantereau Le Fevre, Traité des fiels et Salvaing, De l'usage des fiels.

FER-A-BRAS OU BRAS DE FER.
On trouve assez souvent, au moven age, ce nom donné à quelque chevalier pour indiquer sa force et sa valeur. Le nom de fier-à-bras remplace quelquefois celui de fer-à-bras; fier se disait alors pour fer. On en trouve de nombreux exemples dans le Livre des métiers.

FER CHAUD.— L'épreuve du fer chaud était célèbre au moyen àge. Ce fer était un gantelet rougi au feu, dans lequel on mettait la main. Quelquefois il fallait prendre une barre de fer rouge et la lever une ou plusieurs fois, selon les termes de l'arrèt. La main de l'accusé, qui avait subi l'épreuve, était ensuite enfermée dans un sac. Le juge et la partie adverse y apposaient leurs sceaux qu'on levait trois jours après. Si la main ne portait aucune trace de brûlure, l'accusé était renvoyé absous; dans le cas contraire il était condamné.

FER D'OR (Ordre du). — Ordre de chevalerie établi en 1414 par Jean, duc de Bourbon.

FÉRIES. — Jours de la semaine qui suivent le dimanche. Le lundi est la seconde férie, le mardi la troisème, etc. Les féries majeures sont les trois derniers jours de la semaine sainte, le lundi et le mardi après Pâques et le lendemain de la Pentecôte. — On appelait autrefois féries, dans quelques parties de la France, les vacations des tribunaux.

FERMAIL, FERMAILLET. — Ces mots, qui ne sont plus usités, désignaient autrefois les agrafes dont on se servait pour attacher les manteaux, les chapes, les baudriers, les robes des dames. Dès le xun\* siècle, le fermail était un ornement de prix. Joinville décrivant une lête solennelle, qu'il appelle grande cour et maison ouverle, s'exprime ainsi : « A une autre table mangeait le roi de Navarre qui moult était paré de drap d'or, en cotte et mantel, la ceinture, le fermail et le chapel d'or fin, devant lequel je tranchais. » Le luxe de ces ornements était poussé très-loin; le Roman de la Rose le signale et le critique avec vivacité:

Cos frémaux d'or à pierres fines A vos cols. à vos politrines. Et ces tissus et ces ceintures, Dons tant coustent les ferréures Que l'or, que les perles menues, Que mo valent sex fanfelues?

M. Douet-d'Arcq, dans les Comptes de

l'argenterie des rois de France, cite plusieurs exemples de cette richesse. L'Inventaire de Charles VI parle d'un « fermail d'or, à mettre trois plumes, en façon de croissant, où il y a une fleur de lis entaillée sur un saphir, deux balais et vingt et une perles. » Les femmes se servaient du fermail comme les hommes. Les hommes le plaçaient quelquefois sur le devant du chapeau ou sur l'épaule pour tenir le manteau. On lit dans le roman d'Amadis, cité par Lac. Sainte-Palaye : pendre ses cheveux qui Laissant étaient les plus beaux du monde, oncques n'avait sur son chef qu'un fermaillet d'or enrichi de maintes pierres précieuses. » Le fermaillet semble ici se confondre avec l'ornement qui s'est appelé ferronnière, du nom d'une maîtresse de Francois Ier, Les femmes plaçaient quelquefois le fermail sur leur poitrine. On en trouve la preuve dans ce passage de Froissart: " il eut pour prix un fermail que madame de Bourgogne prit en sa poitrine. » Le mot fermail s'est conservé dans le blason pour designer les fermoirs, agrafes, boucles garnies de leurs ardillons, etc.

FERMAILLERS. — Ouvriers qui fabriquaient les agrafes en cuivre ou en fer. Voy. Corporation.

FERME. — Dans quelques coutumes, on appelait ferme l'affirmation faite par le défendeur en touchant la main du juge; elle s'appelait contre-ferme, quand c'était le demandeur qui portait témoignage.

FERME DES IMPOTS.— Il était d'usage, dans l'ancienne monarchie, de confier le soin de percevoir les impôts à des financiers qui payaient à l'État une somme déterminée beaucoup moins considérable que celle qu'ils extorquaient au peuple. Ce système de ferme des impôts a duré jusqu'à la révolution de 1789. Voy. Impôrs.

FERMES, FERMIERS. - Voy. AGRICUL-TURE et IMPÔTS.

FERMIERS GÉNÉRAUX. — On donnait ce nom aux financiers qui prenaient à bail la ferme des impôts.

FERMOIRS. — Petites agrafes qui servaient à fermer des livres. Les fermoirs du moyen âge étaient souvent ornés avec luxe. On leur donnait quelquefois le nom de fermaillets ou fermillets. Depuis, un certain nombre d'années, la mode des fermoirs a reparu pour les livres d'église.

FERRAGE. — Droit qui se payait aux esgards ou jurés de la draperie d'Amiens

pour marquer les étoffes et leur apposer le plomb.

FERRAILLEUR .- Duelliste, Vov. Duel.

FERRONNERIE, FERRONNIERS, FER-RONS. — On appelait autrefois ferrons ou ferronniers les marchands et fabricants d'ouvrages en fer. On donnait le nom de ferronnerie au lieu où se fabriquaient et se vendaient les ouvrages de fer. Saint Louis accorda pour Dieu et en aumône aux pauvres ferronniers de Paris une place voisine des Innocents; c'est de là qu'est venu le nom de ferronnerie donné à une rue de ce quartier.

FERRONNIÈRE. - Ornement de tête qui se composait de deux bandelettes rattachées au milieu du front par une pierre précieuse. Il tirait son nom de la belle Ferronnière, maîtresse de François Ier.

FERS. - Peine des galères, Voy, Peixes.

FERTÉ. - Ce mot que l'on trouve souvent dans les noms de lieu, a le sens de forteresse: la Ferté-Alais, la Ferté-Bernard. la Ferté-Milon, etc. Il est dérive du latin barbare firmitas.

FESTINS. - VOY. TABLE.

FÉTAGE. - Droit prélevé sur chaque maison; on écrit aussi fattage. Le mot fétage se prenait plus souvent dans le sens de droit de festin ; c'était une redevance stipulée par les baux et par les usages. Certains chapitres avaient droit de fetage.

FÉTE-DIEU OU FÊTE DU SAINT SA-CREMENT. - Cette fète a été instituée, en 1264, par le pape Urbain IV; elle a été confirmée au concile de Vienne en 1311, et par Jean XXII en 1318. On l'appelle aussi féte du corps du Christ et du précieux corps de Dieu. Elle se célèbre avec pompe et par des processions solennelles dans presque toutes les villes de France.

FÉTES. - Les Fêtes ou cérémonies publiques consacrées à la joie tiennent une grande place dans les institutions et les coutumes de la France. Je ne remonterai pas jusqu'aux fêtes des druides; mais en se renfermant dans la France proprement dite, on peut distinguer cinq espèces de fêtes : 1º les fêtes qui ont tout à la fois un caractère religieux et populaire ; 2º les fêtes chevaleresques et guerrières; 3° les fêtes exclusivement populaires; 4º les fêtes de cour lorsque la royauté commença à effacer la nation et à l'absorber en elle ; 5º les fêtes nationales.

11er. Féles religieuses et populaires.

- L'église fut pendant longtemps l'école. le lieu de réunion, en même temps que le temple. Les cérémonies religieuses étaient alors souvent accompagnées d'un appareil théatral et de représentations scéniques destinés à frapper les sens en même temps que l'esprit, et à rendre en quelque sorte visibles les légendes et les mystères. Nous reviendrons sur ces rites primitifs (voy. RITES ECCLÉSIASTIQUES); mais le peuple ne tarda pas à intervenir dans ces cérémonies du culte, et il en résulta un mélange de sacré et de profane, et souvent même des scènes scandaleuses qui provoquèrent l'indignation des conciles.

Procession de la Féte-Dieu à Aix. La Fête-Dieu d'Aix, dont le cérémonial fut réglé, en 1462, par le bon roi René, offre une image frappante de ces fêtes bizarres. La procession s'ouvrait par le guet à pied et à cheval, composé des chevaliers du croissant ; puis venait la croix ; à la suite, Moise, les Israélites et le veau d'or; Moise cherchait à retenir les Israélites qui adoraient le veau d'or; ceux-ci rejetaient ses exhortations, et en signe de mépris jetaient en l'air un chat qu'ils recevaient avec adresse; c'était ce qu'on appelait le jeu du chat. Une troupe figurant les lépreux ou raz cassetors, la reine de Saba et la troupe des diables suivaient les Israélites. Après eux s'avançait le groupe de la belle étoile, composé des rois mages, suivis chacun d'un page; ils portaient les présents destinés à l'enfant Jésus, et exécutaient une pantonime qui amusait le peuple. Les danseurs, les petits diables, Hérode, et des enfants qui figuraient les innocents; des chevaux fringants, les apôtres et le Christ portant sa croix, formaient la suite du cortège. Chaque apôtre avait son attribut distinctif. Un saint Christophe, mannequin gigantesque, qu'un homme faisait mouvoir. suivait le Christ. A la suite, venaient les bâtonniers, lanciers et porte-drapeaux richement habilles de soie. Chaque troupe était accompagnée d'un détachement de fusiliers. Les lanciers faisaient l'exercice de la lance; les porte-drapeaux, celui du drapeau; les batonniers, celui du baton orné de rubans, qu'ils faisaient tourner autour du bras, d'un doigt ou du corps. Ils le lançaient à une grande hauteur et le retenaient avec adresse en lui imprimant le même mouvement. Ce cortége se terminait par l'abbé de la ville ou de la jeunesse revêtu d'un habit noir et d'un manteau de même couleur; puis le roi de la Basoche vêtu de blanc, ayant un manteau de drap d'argent; enfin le lieutenant du prince d'Amour encore plus richement vêtu, avec un cordon bleu, comme le roi

la Basoche. Ils portaient chacun un s bouquet, ainsi que le guide du

ice d'Amour.

e clergé s'avançait ensuite procesnnellement. Derrière le dais marchait mort brandissant sa faux à droite et à iche, et poussant des cris menaçants, avent, après la cérémonie, des troupes farceurs appelés momons ou enfants. Momus parcouraient la ville déguisés

satyres, et lançaient des épigrammes ntre les passants. Leurs chansons sient remplies d'allusions à la chronique

andaleuse de la ville.

Fêtes de la Tarasque, de la Graouilli, la Gargouille. - Ces travestisseents et ces mascarades se retrouvaient ins presque toutes les villes avec le rème mélange de sacré et de profane. Les tes de la Tarasque à Tarascon, de la raouilli à Metz, du loup vert à Jumièges, t une foule d'autres avaient le même aractère. A Rouen, se célébrait la fête de 1 gargouille. D'après la tradition, la garouille était un monstre qui, au viie siècle, lésolait les environs de Rouen et dont aint Romain avait délivré le pays avec 'assistance d'un meurtrier. Le chapitre, appuyant sur une prétendue concession le Dagobert, avait obtenu le droit de deivrer tous les ans un meurtrier. Le jour de l'Ascension. le meurtrier désigné par le chapitre était conduit processionnellementà la place de la vieille tour où il levait la fierte on chasse de saint Romain. Ce privilege de la fierte a duré jusqu'à la révolution (voy. FLOQUET, Histoire du pri-vilège de la Fierte). Trop souvent ces fètes dégénéraient en bouffonneries scandaleuses qui avaient pour théâtre l'église elle-même. Telle était la fête de l'ane qui se célébrait dans la cathédrale de Rouen : du Cange en a tiré le cérémonial d'un ancien rituel qui a passé des archives du chapitre metropolitain dans la bibliothèque publique de Rouen.

Fête de l'ûne.—La fête de l'âne avait lieu le jour de Noël, et tirait son nom de ce que Balaam y paraissait monté sur une ânesse; il était accompagné de prêtres représentant les prophètes qui avaient annoncé la naissance du Messie. On voyait aussi prês de lui Zacharie, sainte Elisabeth, saint Jean-Baptiste, le prophète Siméon, la sibylle Erythrée et Nabuchodonosor avec les trois enfants de la fournaise. La procession sorait du clotre, et étant entrée dans l'église s'arrêtait entre deux rangs de personnes qui figuraient les juifs et les gentils. Là on représentait le miracle de la fournaise; Nabuchodonosor parlait cusuite et enfin la sibylle. La céremonie se terminait par un motet que les pro-

No. of Street, or other Persons and the Street, or other Persons a

phètes chantaient en chœur. La messe commençait ensuite.

A Beauvais, la fête de l'ane, dont le ceremonial a été également publié par du Cange, avait un caractère encore plus burlesque. Elle se célébrait le 14 janvier de chaque année, et avait pour but de retracer la fuite de la sainte Vierge en Egypte avec l'enfant Jésus. On choisissait, pour représenter la Vierge, la jeune fille la plus belle de la ville. Elle montait un ane richement enharnache, portait dans ses bras un enfant, et était suivie de l'évêque et de tout le clergé. La procession se rendait de la cathédrale à l'église Saint-Etienne. La jeune fille entrait dans le sanctuaire, et se placait près de l'autel du côté de l'Évangile; aussitôt la messe commençait. L'intrott, le kyrie, le gloria, le credo se terminaient par une imitation du cri de l'ane, et, à la fin de la messe, le prêtre, au lieu de dire : Ite, missa est, chantait trois fois : Hin-han, hin-han, hin-han. On aurait peine à croire que de parcilles extravagances aient souille l'Eglise, si les rituels du temps n'avaient été conserves. Du Cange en a encore tire la prose que l'on chantait à la messe. C'est un mélange burlesque de latin et de français:

Orientis partibus Adventavit asinus Pulcher et fortissimus Sarcinis aptissimus

Hes, sire asne, chantez, Belle bouche rechignez, Vous aurez du foin assez, Et de l'avoine à plantez, (en abondance), etc.

Féte des fous. - La fête des fous, que l'on appelait aussi feie des calendes, et en France, selon du Cange, fête des sous-diacres, se célébrait le jour de l'Epiphanie. Les prêtres et les clercs s'assemblaient, élisaient un pape ou un éve-que, et, travestis en femmes ou en animanx, le conduisaient à l'église où ils entraient en dansant et chantant. On mangeait dans l'église et jusque sur l'antel; et on se livrait à des jeux et des farces indécentes. A Viviers, la fête des fous commençait par l'élection d'un abbé du clerge: c'étaient les clercs inférieurs qui le nommaient. L'abbe élu et le Te Deum chanté, on portait l'abbé sur les épaules dans une maison où le chapitre étaitassem. blé et où l'on avait préparé une ample collation. Alors chanoines et clercs inférieurs chantaient alternativement des phrases latines sans aucune suite. Tous les jours de l'octave étaient marqués par des processions grotesques. Le jour de Saint-Étienne, l'évêque des fous, après s'être revêtu de ses babits pontificaux, portant chape, mitré et crossé, suivi de son aumonier aussi en chape, venait s'asseoir dans la chaire épiscopale. Ce personnage,



différent de l'abbé des fous, recevait les honneurs dus au véritable évêque. A la fin de l'office, l'aumonier criait : Silence, silence (silete, silete, silentium habete). Le chœur répondait : Deo gratias. L'évêque des fous, après avoir dit l'adjutorium, donnait la bénédiction, et alors l'aumônier prononçait une formule en latin barbare par laquelle il accordait les prétendues indulgences de monseigneur. En voici le sens : De par monseigneur l'évéque, que Dieu vous donne un fort grand mal au foie avec une pleine pannerée de pardons, etc. La formule variait. Le second, jour, l'aumônier disait au peuple : Monseigneur, qui est ici présent, vous donne vingt pannerées de mal de dents et ajoute aux autres présents qu'il vous a faits, celui d'une queue de rosse.

Ces farces scandaleuses excitèrent de bonne heure l'indignation des membres éclairés du clergé. Au xnº siècle, l'évêque de Paris, Maurice de Sully, défendit, sous peine d'excommunication, de célébrer la fete des fous. Un concile de Paris, tenu en 1212, fit la même défense. Néanmoins la fête des fous avait encore lieu dans un grand nombre de diocèses pendant les xive et xve siècles. Un synode de Langres la condamna encore en 1404 et le concile de Bâle en 1435. En 1444, les docteurs de la faculté de théologie de Paris adressèrent une circulaire à tous les prélats de France pour l'abolition de cette coutume. Mais les prohibitions des synodes de Sens en 1528 et de Lyon en 1566 prouvent qu'elle durait encore au xvie siècle. La lutte contre les protestants et la nécessité pour l'Église de se réformer en face de pareils adversaires, firent définitivement disparaître ces traces du paganisme.

Féte des Innocents. - La féte des Innocents n'était pas saus analogie avec celle des fous. Les enfants de chœur se réunissaient dans l'église la veille et le jour de la fête des Innocents. L'un d'eux était nommé évêque et officiait pontificalement. Cette parodie avait, dans quelques couvents, un caractère plus in-décent. Gabriel Naudé, dans une lettre écrite à Gassendi , raconte qu'à Antibes, dans le couvent des franciscains, le gardien et les prêtres n'allaient point au chœur le jour des Innocents. Les frères lais, qui faisaient les quêtes et travaillaient à la cuisine et au jardin, occupaient ce jour-la les places des prêtres dans l'église et célébraient l'office avec mille extravagances. Ils se revêtaient d'ornements sacerdotaux déchirés et tournés à l'envers, ils tenaient leurs livres à rebours, et faisaient semblant de lire avec des luncttes, qui, au lieu de verres, avaient une écorce d'orange; ils ne chantaient ni hymnes ni psaumes, ni messe; mais ils marmottaient des mots confus et poussaient des cris affreux. Ces farces indécentes avaient encore lieu au xvus siècle.

Les fêtes de cette nature étaient mêlées de chants, qui renfermaient souvent des attaques sanglantes contre les personnes. Les satires des cosnards de Rouen et d'Evreux, des momons d'Aix et de bien d'autres corporations en fournissent la preuve. Tels étaient aussi les poëmes des clercs ribauds ou grouillards, qui portaient la tonsure ecclesiastique et parcouraient les villes et les campagnes composant des chansons pour ceux qui leur donnaient à boire. Les conciles condamnèrent ces poêtes nomades et ordonnèrent qu'ils auraient la tête entièrement rasée, parce qu'ils déshonoraient la tonsure. Ces conplets satiriques ou bachiques présentaient parfois un mélange de latin et de français que l'on trouve entre autres dans la prose de l'ane (voy. plus haut Fête de l'ane); on les appelait épitres farcies. A la messe des fous, pendant que le sous-diacre chantait l'épitre en latin, deux clercs la traduisaient au peuple sur un ton particulier. Jusqu'au xviiie siècle l'usage des épitres farcies s'était conservé dans quelques églises et notamment dans le diocèse d'Auxerre.

Travestissements dans les églises .- Les travestissements et les mascarades avaient aussi souille les églises. Le pape Innocent III était oblige de les prohiber sevèrement au commencement du xiiie siècle. « On donne quelquefois dans les églises, écrivait ce pape, des spectacles et des jeux de théatre, et non-seulement on introduit dans les spectacles des masques, mais, dans certaines fêtes, des prêtres, des diacres et des sous-diacres se livrent à ces bouffonneries. » Bannies de l'église. les mascarades se réfugièrent dans les cours. On sait combien un de ces travestissements faillit être fatal à Charles VI. Déguisé en satyre, il fut sur le point d'être brûlé vif comme plusieurs de ses compagnons et ne dut son salut qu'à la duchesse de Berry sa tante qui étouffa les flammes en l'enveloppant de son manteau. Le carnaval, dérivé, dit-on, de carn-à-val, chair s'en va, était placé comme maintenant à l'entrée du carème et rappelait les saturnales de l'antiquité. L'usage des mascarades et des travestissements est parvennjusqu'à nous. Mais aujourd'hui les masques étalent moins leurs bouffonneries dans les rnes et sur les places publiques; elles se concentrent presque entiè-rement dans les bals publics. Il est cependant restédes anciens divertissements

du carnaval la procession du bœuf gras, où l'on voit chaque année reparaître le cortége des divinités mythologiques.

Procession du bœuf gras. - Cette étrange cérémonie paraît remonter jusqu'au paganisme. Alexander Alexandri, dans son traité des jours de fêtes (Ge-nialium dierum lib. VI), prétend que la procession du bœuf gras se rattache aux anciennes ceremonies druidiques. Il raconte que les druides promenaient par les villes des victimes humaines à peu près vers l'époque où a lieu la procession du bæuf gras, et il ajoute que, le peuple tenant beaucoup à ces usages, on substitua un bœuf gras aux victimes humaines. lorsque le christianisme ent aboli ces odieux sacrifices Quoi qu'il en soit de l'origine de cette ceremonie, on la retrouve à des époques fort anciennes à peu près telle qu'elle a encore lieu de nos jours. Dans plusieurs villes de province, on appelle le bœuf gras bœuf ville, parce qu'on le promène par la ville. M. Leber a inséré dans son Recueil des meilleures dissertations sur l'histoire de France (t. II, p. 186 et suiv.), un récit de la procession du bœuf gras en 1739. « Je vis, dit l'auteur, cette cérémonie faite par les garcons bouchers de Paris. Ils n'attendirent pas, cette année, le jour ordinaire pour faire leur fête du bœuf gras : dès le mercredi matin, veille du jeudi gras, ils se rassemblèrent et promenèrent par la ville un bœuf qui avait sur la tête, au lieu d'aigrette, une grosse branche de laurier-cerise, et il était couvert d'un tapis qui lui servait de housse. Le jeune roi de la fête, qui était monté sur le bœuf gras, avait un grand ruban bleu passe en écharpe, tenait d'une main un sceptre dore, et de l'autre une épée nue. Les garcons bouchers qui l'accompagnaient, environ au nombre de quinze, etaient tous vêtus de corsets rouges, avec des trousses blanches, ayant sur la tête une espèce de turban ou toque rouge bordée de blanc. Deux d'entre eux tenaient le bœuf par les cornes, et le conduisaient; plusieurs avaient des violons, fifres et tambours; les autres portaient des bâtons. Ils allèrent en cet équipage en différents quartiers de Paris, et principalement à l'hôtel du bailliage, chez M. le premier président, pour lui donner une aubade. Comme le du parlement était encore à la grand'chambre, les bouchers prirent le parti de l'aller attendre sur son passage; et pour cela ils firent monter le bœuf par l'escalier de la Sainte-Chapelle, et vinrent dans la grande salle du palais jusqu'à la porte du parquet des huissiers de la grand'chambre. Lorsque le premier pre-

sident sortit, ils se mirent en haie sur son passage, et le saluèrent au son de leurs instruments. Pendant cette aubade, ils avaient éloigné le beuf gras vers le passage des Enquètes, et, après que ce magistrat fut passé, ils se promenèrent avec le bœuf dans plusieurs salles du palais, et le firent descendre enfin par l'escalier de la cour neuve, du côté de la place Dauphine, et ils continuèrent leur cérémonie dans Paris. On n'avait point encore vu le hœuf gras dans les salles du palais, lesquelles sont au moins à la hauteur d'un premier étage; et on aurait peine à le croire, si un grand nombre de personnes n'avaient vu ce spectacle singuher. »

§ II. Fêtes chevaleresques. — Les fêtes chevaleresques consistaient principalement en tournois, pas d'armes, carrousels, courses de bagues (voy. BAGUE

et Tournois).

§ III. Fétes populaires. — La plupart des villes avaient leurs fêtes populaires, qui, au milieu de la diversité des usages, avaient presque toujours un même but : unir plus étroitement les habitants d'une ville ou d'une contrée, les exercer aux jeux d'adresse, célèbrer les principales époques de l'année, et quelquefois rappeler des souvenirs patriotiques. Plusieurs de ces usages, enracinés dans les localités et fondes sur d'anciennes traditions, ont résisté aux revolutions politiques. Les feux de la Saint-Jean et les danses qui les accompagnent, remontent probablement jusqu'au paganisme, et sont un reste du cuite du feu et du soleil.

Feu de la Saint-Jean à Paris. - A Paris, le feu de la Saint-Jean avait un caractère solennel. Le 22 juin, les trois compagnies des archers, gardes de l'hôtel de ville de Paris, infanterie et cavalerie, l'état-major et un officier à leur tête, allaient, au nom de messieurs de l'hôtel de ville, faire semonces au chancelier, au gouverneur de Paris, aux présidents des cours souveraines, etc., d'assister un feu de la Saint-Jean. Le lendemain, 23 juin, vers les sept à huit heures du soir, le gouverneur de Paris, ou, en son absence, les prévôt des marchands, échevins, procureur du roi, greffier et receveur de l'hôtel de ville, avec des guirlandes de fleurs en baudrier, faisaient trois fois le tour de la place de Grève, puis mettaient le fen au bûcher. On tirait ensuite un feu d'artifice sur la même place.

Fetes de la moisson et des rendanges.

Les fêtes de la moisson se célèbrent dans la plupart des villages par des chants et des danses. Les vendanges surtout ont été de tout temps accom-

pagnées de plaisirs bruyants. On voit par Grégoire de Tours que les Gaulois promenaient à cette époque une image de Cybèle. Aujourd'hui encore, dans quel-ques contrées viticoles de la France, la statue du patron, ornée de pampres et de raisins, ouvre procession-nellement les fêtes de la vendange. Les vendangeurs, hommes et femmes, se réunissent ensuite au pied du coteau. Le chef de la troupe entonne une chanson dont le refrain se répète en chœur. La chanson, aux joyeux refrains, continue à mesure que la troupe des vendangeurs gravit le coteau, et le travail, sans être interrompu, est égave et anime par des chants et par les plaisanteries traditionnelles. Le soir, à peine a-t-on soupé, que commencent les danses en rond, les chansons joyeuses, les quolibets qu'autorise la gaieté des vendanges. Les fêtes ne se terminent pas sans que l'on ait barbouillé de lie quelqu'un des vendangeurs.

Chaque partie de la France avait et a encore aujourd'hui ses traditions et ses fètes populaires. Les décrire toutes entraînerait dans des détails infinis. Je n'en puis rappeler que quelques-unes.

Course du cheval de Saint-Victor ou guet de Saint-Lazare. - A Marseille, on célébrait tous les ans la course du cheval de Saint-Victor ou guet de Saint-Lazare. La veille de la fête de Saint-Victor, on nommait un gentilhomme, originaire de Marseille, pour porter à cheval la ban-nière de saint Victor, que, de temps immémorial, on conservait dans l'abbaye du même nom. Ce gentilhomme commandait ordinairement le guet de Saint-Lazare, institué pour la garde de la ville pendant ces fêtes qui y attiraient un nombre prodigieux d'etrangers. Il partait. monté sur un superbe cheval, environné de douze pages avec des flambeaux, et accompagné de la principale noblesse du pays, divisée en plusieurs quadrilles distingués par leurs couleurs. Chaque gentilhomme était éclairé par deux flambeaux de cire blanche portés par deux pages. Les capitaines des quartiers de la ville précédaient la cavalcade à la tête de leurs compagnies. Le capitaine de Saint-Victor, les chefs de brigades et les quatre capitaines de la ville s'arrêtaient souvent pendant la marche devant la fenêtre des dames pour montrer leur adresse et faire caracoler leurs chevaux. Toutes les maisons étaient illuminées, ornées de tapis et de guirlandes de fleurs; les rues étaient jonchées de verdure. Le lendemain, jour de la fête de Saint-Victor, le capitaine se rendait à l'abbaye.

où il communiait; et, après avoir reçu la bénédiction de l'abbé, il moutait à cheval, portant son étendard, et parcourait toute la ville. Ensuite, passant par un large pont de bateaux dresse exprès. il revenait à l'abbave, où les religieux de Saint-Victor, revêtus de chapes, commencaient une procession, pendant laquelle la châsse du saint était portée par douze diacres en aubes et en dalmatiques. Le capitaine devaucait la châsse; les religieux suivaient, et la marche était fermée par les consuls, gouverneurs de Marseille, en robes rouges, accompagnés des capitaines et de tout le corps de ville. Tant que durait la procession, toutes les cloches sonnaient, la musique ne cessait de retentir, et l'on faisait plusieurs décharges d'artillerie. En certains endroits, on s'arrêtait pour chanter en musique des hymnes et des antiennes en l'honneur de saint Victor. La joie éclatait dans toute la ville, et les dames jetaient continuellement des fleurs par les fenêtres. Enfin , la procession rentrait dans l'abbaye, où l'on servait un repas splendide au capitaine de l'étendard et aux principaux personnages de la cavalcade. Après le diner, on chantait les vêpres, et l'on entendait le panégyrique du saint martyr; ce qui terminait la cérémonie. Cette fête fut abolie en 1610; il n'en resta aux xviie et xviiie siècles qu'une parodie. Un valet de ville, travesti en cavalier, parcourait Marseille la veille de la fête de Saint-Victor, et amusait le peuple par des farces grotesques.

Brante de Saint-Elme. — Marseille avait encore une fète populaire appelée le brante de Saint-Elme. La veille de Saint-Iazare, un certain nombre de jeunes filles et de jeunes garçons représentaient les dieux de la fable et les diverses nations. Cette troupe se promenait dans toute la ville en exécutant des danses.

Cherauchée de l'ane. — A Lyon, la checuchée de l'ane se célébrait en grande pompe au mois de novembre. Cette procession burlesque était dirigée principalement contre les maris qui se laissaient battre par leurs femmes. On en trouvera une description dans le Recueil des meilleures dissertations sur l'histoire de France, par M. Leber, t. II, p. 150 et suiv.

Bravade. — A Aix en Provence, la veille de la Saint-Jean, avait licu la fète de la Bravade. L'origine de cette cérémonie remontait, dit-on, à l'année 1256, époque où Charles d'Anjon, comte de Provence, revint de la terre sainte. Un oiseau, exposé dans un champ, devenait le but des

plus habiles tireurs. Cet oiseau était un perroquet réel ou peint, qu'on appelait pape-gai, c'est-à-dire pere-gai ou bavard. Celui qui abattait le pape-gai avec l'arbalète ou le fusil suivant les époques. était proclamé par les magistrats, roi de la fète. Il nommait des officiers qui levaient trois compagnies de mousquetaires, et tous ensemble se rendaient sur la place où le parlement venait en grande pompe allumer le feu de la Saint-Jean.

Ducasses flamandes .- En Flandre et en général dans la France septentrionale, on appelle ducasses les fêtes populaires. On les retrouve dans toutes les villes. Une des plus célèbres est la ducasse de Douai où paraissent des mannequins gigantesques sous le nom de Gayant et sa famille. Chaque année, le dimanche le plus voisin du 6 juin, un mannequin d'osier surmonté d'une tête en bois sculptée et peinte, est promené dans les rues de la ville. La hauteur de ce mannequin est de vingt à trente pieds; il porte une armure du moyen âge et est mû par plusieurs hommes que cache sa cotte de mailles. Il parcourt les rues la lance au poing et armé de toutes pièces. Sa femme haute de vingt pieds et ses trois enfants Jacot, Fillion et Binbin l'accompagnent. Un bouffon, appelé le fou des canonniers, gambade près de Gayant. La roue de la fortune vient ensuite, puis des chars de triomphe. Quel est le sens de cette fète qui se celèbre toujours avec grande pompe? Gayant n'a jamais été un personnage historique. La légende popu-laire en fait un héros national qui aurait délivré la ville des Sarrasins. Il semble qu'elle ait voulu représenter Gayant comme une personnification du patriotisme douaisien d'autant plus grande et extraordinaire qu'elle échappe à toute application historique. A Lille se celebrait la fete de l'épineite (voy. ÉPINETTE).

Funambules; fontaines de vin: feux d'artifice; représentations théâtrales mélées aux fêtes publiques. - Les fêtes publiques étaient et sont encore accompagnées de feux de joie et de spectacles de funambules ou danseurs de corde. Dès 1237, des funambules jouaient un rôle dans les festins royaux. Il y en avait à l'en-trée de Charles VI à Paris, en 1389. Les fontaines qui jetaient vin et hypocras figurent également dans les fêtes des xive et xve siècles. Les feux d'artifice sont d'une époque plus récente. Introduits au xvie siècle par les Italiens, ils ont été depuis cette époque une partie essentielle des fêtes publiques. Les feux d'artifice les plus célèbres furent celui de 1606 donné par Sully dans la plaine de

Fontainebleau; celui de 1612 à l'arsenal; un autre la même année, sur la Seine, pour la fête de la Saint - Louis : celui de 1660 sur la même rivière, lorsque Louis XIV rentra à Paris après son mariage; celui de 1739 à l'occasion de la paix, etc.

Les représentations théàtrales ont aussi fait partie quelquefois des réjouissances publiques. Les riches gaulois, à l'époque de la domination romaine, donnaient des combats de gladiateurs. Posidonius parle de Gaulois habiles dans l'art de l'escrime qui avaient soin de se ménager dans ces luttes. « Cependant, ajoute-t-il, ils se blessaient quelquefois et alors ils entraient en fureur et s'acharnaient l'un contre l'autre. » On donnait aussi, dans certaines circonstances, le speciacle de combats d'animaux. Les combats de cogs étaient fort anciens (du Cange, ve Duellum gallorum), et ils étaient encore usités au XVIIIº siècle (Mercure de France, ann. 1735. p. 264). Les représentations gratuites, que dans certaines fêtes on a substituées à ces divertissements grossiers, ont eu l'avantage de développer l'intelligence en même temps qu'ils frappaient et charmaient les

yeux (voy. THEATRE).

S IV. Fétes de cour .- Depuis le xvie siècle jusqu'à la révolution française, les fêtes publiques ont pris un nouveau caractère. Elles ont eu plus d'élégance, et ont consisté moins exclusivement dans les spectacles extérieurs. La cour, qui absorbait tous les intérêts et la vie nationale presque entière, emprunta à l'Italie quelque chose de ces ingénieux divertissements et mêla les plaisirs de l'esprit aux jeux chevaleresques. Les Valois assistaient à ces fêtes au milieu des guerres civiles. La cour de Catherine de Médicis ressemblait, comme on l'a dit du xvie siècle tout entier, à une robe d'or et de soie tachée de boue et de sang. Un contemporain, Michel de Castelnau, acteur dans quelques-unes de ces fêtes, nous en a conservé la description (livre V de ses Mémoires) : « La reine mère, dit-il, fit de très-rares et excellents festins accompagnés d'une parfaite musique par des sirènes fort bien représentées ès canaux du jardin (de Fontainebleau), avec plusieurs autres gentilles et agréables inventions pour l'amour et pour les armes. Il y eut aussi un fort beau combat de douze Grees et de douze Troyens, lesquels avaient de longtemps une grande dispute pour l'amour et sur la beauté d'une dame, et n'ayant encore pu trouver l'occasion de combattre pour cette querelle, laquelle ils desiraient de terminer en présence de grands princes, seigneurs, chevaliers et belles dames

pour être témoins et juges de la víctoire, et sachant qu'en ce festin il y avait des personnes de ces qualités, pour décider ce point dignement, ils envoyèrent demander le combat au roi par des hérauts d'armes, accompagnés aussi de très-excellentes voix, qui présentèrent et récitèrent les cartels et plusieurs belles poésies avec les noms et actes belliqueux desdits Grecs et Troyens qui devaient combattre avec des dards et grands pavois (boucliers), où étaient dépeintes les devises de chaque combattant. J'étais de ce combat sous le nom d'un chevalier nommé Glaucus. et semblablement d'une tragi - comédie que la reine mère du roi fit jouer en son festin, la plus belle et aussi bien et artistement représentée que l'on pourrait imaginer, de laquelle le duc d'Anjou, à présent roi (Henri III), voulut être, et avec lui Marguerite de France, sa sœur, à présent reine de Navarre, et plusieurs princes et princesses, comme le prince de Condé, Henri de Lorraine (duc de Guise), la duchesse de Nevers, la duchesse d'Uzès, le duc de Retz. Villequier et quelques autres seigneurs de la cour; et, après la comédie qui fut admirée d'un chacun, je fus choisi pour réciter en la grande salle devant le roi le fruit qui se peut tirer des tragédies, ès quelles sont représentées les actions des empereurs, rois, princes, bergers et toutes sortes de gens qui vivent en la terre, le théâtre commun du monde, où les hommes sont les acteurs, et où la fortune est bien souvent maîtresse de la scène et de la vie. Car tel qui représente aujourd'hui le personnage d'un grand prince, demain joue celui d'un bouffon, aussi bien sur le grand théâtre que sur le petit. Le lendemain, pour clore le pas à tous ces plaisirs, le roi et le duc son frère se promenant au jardin apercurent une grande tour enchantée, en laquelle étaient detenues plusieurs belles dames, gardees par des furies infernales, de laquelle tour deux geants d'admirable grandeur étaient les portiers, qui ne pouvaient être vaincus ni les enchantements défaits que par deux grands princes de la plus noble et illustre maison du monde. Lors le roi et le duc son frère, après s'être armés secrètement, allèrent combattre les deux géants qu'ils vainquirent, et de là entrèrent en ladite tour, où ils firent quelques antres combats dont ils remportèrent aussi la victoire et mirent fin aux enchantements, délivrèrent les dames et les tirèrent de là, et au même temps la tour artificiellement faite devint toute en feu. » Ce mélange de feerie, de plaisirs intellectuels et de jeux chevaleresques peint parfaitement une cour italienne qui reunis-

sait les traditions du moyen âge et les souvenirs de l'antiquité, comme le Tasse imitait Virgile en chantant la chevalerie et les croisades.

Le xvii\* siècle et principalement le règne de Louis XIV surpassèrent encore cette magnificence ingénieuse. On peut lire dans les Archives curieuses de l'histoire de France (2° série, X, 181 et suiv.), la doscription des fêtes de Louis XIV. Un des principaux charmes de ces fêtes et certainement le plus grand aux yeux de la postérité était la représentation des pièces dramatiques composées par Molière et par Ouinault pour cette cour aussi spirituelle

que magnifique.

Je me bornerai au récit d'une fête de Chantilly, donnée au dauphin (août 1688) par le prince de Condé et décrite par Le Grand d'Aussy (Vie privée des Français). «Le dauphin devait arriver au château par la forêt; ce fut par la forêt même que le prince prépara la première surprise agréable qu'il pouvait lui procurer. Il choisit pour cet effet le carrefour nommé la Table, qui offrait à la vue douze routes différentes percées dans la forêt. Là fut construite, d'après la forme du carrefour. une feuillée, large de quarante-cinq pieds, élevée sur une estrade de cinq pieds et accompagnée de douze portiques qui aboutissaient chacun à l'une des douze routes. Des festons de feuillages et de fleurs ornaient les portiques. La feuillée avait son dome, son cintre, ses pilastres et ses appuis en verdure. On y montait par quatre escaliers de douze pieds de large avec une balustrade de chaque côté. La balustrade était formée de branches de genévrier et elle régnait tout autour du berceau. Au milieu de cet édifice se trouvait la table qui devait servir au diner préparé pour le dauphin. Elle était ronde. et, du centre de sa circonférence, s'élevait une grande corbeille d'argent, garnie de fruits et de fleurs, et supportée par douze consoles à jour, de vermeil doré. Chacune de ces consoles portait en outre deux petites corbeilles d'argent remplies de fruits. Chacune d'elles répondait à l'une des douze arcades des portiques, et toutes se tenaient entre elles par des guirlandes de fleurs. Au reste, quoique ces divers ornements semblassent, par leur élévation, devoir former un massif, ils n'empêchaient néanmoins aucunement la vue, parce que tous étaient à jour. Quand le dauphin fut à une certaine distance du berceau, on entendit dans la foret une symphonie de timbales et de trompettes. Le but principal de cette musique était d'avertir de l'arrivée du prince les officiers préposés au service de la table, et, en effet, quoiqu'ils eussent cent vingt plats à servir, tant en rôti qu'en entremets chauds, tout se trouva prêt, quand le dauphin parut . Il s'assit pour dîner. Ce service fut relevé par un autre composé d'entremets froids, puis celui-ci par un troisième composé de fruits. Tous deux avaient le même nombre de plats que le premier. Mais le troisième service offrait encore, outre les cent vingt assiettes de fruits, une quantité de jolies corbeilles, les unes ovales, les autres en losange, et toutes remplies de liqueurs et de glaces. Le diner fut égayé par les trompettes et les timbales qui jouèrent sans interruption. Cependant, afin d'a-doucir par l'éloignement ce bruit de guerre, on les avait placées à quelque distance dans la forêt, et d'ailleurs elles se turent au dessert, pour laisser entendre une musique de hauthois, de flûtes, de musettes et d'autres instruments champêtres plus mélodieux et plus doux. Cette symphonie nouvelle semblait annoncer un nouveau spectacle. En effet, à un demi-quart de liene de distance, dans l'avenue vis-à-vis de laquelle le prince était assis on vit paraître tout à coup une centaine de faunes, d'égipans, de sylvains, de satyres et autres divinités des bois. A leur tête était le dieu Pan, représenté par Lulli qui les conduisait en frappant la mesure avec un thyrse. Ils marchaient sur trois lignes et s'avancèrent ainsi vers la feuillée, les uns jouant des instruments, les autres au nombre de cinquante et un portant sur la tête des corbeilles pleines de fruits artificiels. Mais ce qui surprit davantage fut vingt et un personnages de la troupe, danseurs de profession, qui arrivèrent par pelotons, armés de massues et montés sur les épaules les uns des autres. Ces différents groupes offraient aux yeux un spectacle singulier et pittoresque, et quoique nécessairement la gêne fatigante d'une pareille position et la fluctuation inévitable d'une si longue marche dussent deranger leurs attitudes, cependant ils les conservèrent jusqu'au berceau de feuillage. Là les musiciens qui jouaient des instruments se rangèrent le long de l'escalier, et les danseurs se dégroupant commencerent un ballet, auquel se joignirent ensuite les cinquante et un personnages chargés de corbeilles. Après cette danse générale, tous entrèrent dans la feuillée, comme pour se donner le plaisir de connaître et d'admirer le fils du grand roi. A sa vue, ils exprimerent leurs transports par une danse nouvelle; puis ils rentrèrent dans la forêt, mais par une . autre route et toujours au son des instruments. Dans cette nouvelle avenue étaient

couchés cà et là différents piqueurs qui paraissaient endormis. Les satyres et les pans, pour troubler leur sommeil, se mirent à chanter tous ensemble ces paroles connues, que le même Lulli, en 1664, avait mises en musique pour les fêtes de Versailles et qui avaient fait l'ouverture de la comedie de Molière intitulée la Princesse d'Elide : holà ho, debout, debout, Lyciscas, debout, etc. Les piqueurs éveilles par le bruit se levèrent en grondant; mais à peine furent-ils sur leurs pieds qu'on entendit sonner du cor ct qu'un cerf, lance près de la feuillée, passa sous les yeux du prince, comme par hasard. Cette vue excita en lui, dit le narrateur, un mouvement involontaire. Il s'écria: Oh! si j'avais des chiens, et à l'instant même une meute de chiens, comme par magie, traversa la route et s'élança sur les traces du cerf. Le prince ajoutant qu'il voudrait avoir un cheval pour les suivre, des chevaux parurent. non-seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient eu l'honneur de diner avec lui dans le berceau. Tous le suivirent, et alors commença la chasse qu'on avait préparée. » Ces fètes, comme le dit avec raison Le Grand d'Aussy, rappellent les enchantements magiques des Mille et une Nuits produits par la baguette de quelque fée puissante; mais elles n'étaient destinées qu'à un petit nombre de spectateurs, et coûtaient à la France des sommes énormes. Les fêtes ne commencèrent à devenir réellement nationales qu'à l'époque de la révolution.

S. V. Fetes nationales. - Une des premières, des plus splendides et des plus pures fètes nationales, fut la fédération (voy. ce mot). Les Français s'unissaient pour défendre la liberté et la patrie. L'anarchie, les violences, la guerre civile et les supplices n'avaient point souille l'emancipation du peuple, lorsque les représentants des départements, l'assemblée nationale et le roi se réunirent au Champ de Mars (14 juillet 1790). Soixante mille federes assistaient à cette cérémonie, et plus de quatre cent mille spectateurs couvraient les terrasses latérales. Au milieu du Champ de Mars s'élevait l'autel de la patrie ou l'on montait par vingt-cinq gradins. Trois cents pretres, revêtus d'aubes blanches et d'écharpes tricolores, assistaient l'évêque d'Autun qui officiait. La musique et le canon accompagnaient les chants du chœur. L'office divin terminé, La Fayette recut du roi la formule du serment, et la porta sur l'autel. Le général, l'armée, le président, l'assemblée et le roi jurérent ensuite d'executer la constitution

qui scrait votée par l'assemblée nationale et sanctionnée par le roi. Les témoins de cette scène imposante attestent que l'enthousiasme était général. Au bruit des canons et de la musique militaire, au son des tambours, les gardes nationaux agitaient leurs bajonnettes, leurs bonnets, leurs épèes avec un frémissement électrique; des acclamations retentissaient de toutes parts. La joie et l'espérance étaient universelles. Des danses sur les ruines de la Bastille, un festin qui réunissait vingt-quatre mille convives, des bals populaires manifestaient l'élan du peuple et de la nation, aspirant à une ère de liberté et d'ordre, de prospérité et de grandeur. Malheureusement les divisions intestines, la lutte du roi et de l'assemblée, l'émigration troublè-rent bientôt cette harmonie, et dissipèrent les illusions. La seconde fête de la fédération (14 juillet 1791) avait déjà un caractère menaçant; on y brûla les in-signes des puissances déchues. La haine avait succédé à la concorde.

La Convention multiplia les fêtes nationales, mais sans pouvoir ranimer l'enthousiasme de la première fédération. Un mélange bizarre de paganisme symbolique, de souvenirs grecs et romains, de manifestations haineuses contre la royauté et les anciennes classes privilégiées, donnèrent à ces fêtes un aspect etrange et sinistre. Ce n'était pas là l'expression du génie français. Les fètes extravagantes du culte de la raison (voy. Raison, culte de la) étaient encore bien plus loin de présenter le caractère de fêtes nationales. La fête des victoires, à l'occasion de la reprise de Toulon, rappelait du moins la gloire des armées françaises; elles étaient représentées par quatorze chars remplis d'invalides et de blessés. La fête de l'Etre suprême fut célébrée le 9 juin 1794 (20 prairial an II). La Convention nationale se rendit dans un appareil solennel au jardin des Tuileries, et Robespierre mit le feu à des figures allegoriques qui représentaient l'Athéisme, l'Ambition , l'Égoïsme, la fausse Simplicité. La statue de la Sagesse apparut alors au milieu de la fumée, et fut saluée d'acclamations. Robespierre prononça ensuite un discours, et l'assemblée se dirigea vers le Champ de Mars. Un char de forme antique, trainé par quatre taureaux, portait les emblèmes de l'agriculture. Arrivée au Champ de Mars, l'assemblée prit place au sommet d'une montagne artificielle; mis en musique par Mehul, Chérnbini, etc. La ceremonie se termina par le serment des jeunes républicains qui juraient devant les vieillards de mourir pour la patrie. C'étaient toujours des réminiscences plus ou moins exactes de Sparte et d'Athènes que l'on donnait pour des fêtes nationales. Le culte de l'Être suprême ne dura pas plus que le culte de la Raison, En 1796 (29 mai), la fete de la jeunesse, et dans la suite les fêtes de l'agriculture, de la bienfai-sance, des bons menages, de la souveraineté du peuple, etc., présentèrent la même caractère. Elles disparurent avec la république. On a tenté de les faire revivre en 1848, on l'on a célébré des fètes en l'honneur de l'agriculture et de l'industrie; mais ces allégories n'ont pas mieux réussi que sous la première république. Une fête nationale ne fait que rappeler et développer des sentiments qui sont déjà dans le cœur de la nation : elle les traduit et les rend vivants; elle excite le patriotisme par de grands souvenirs. A ce point de vue, on peut regarder comme une véritable fête de la France la translation des cendres de Napoléen aux Invalides, en 1840 (8-14 décembre). L'émotion profonde et l'enthousiasme sincère d'une foule immense attestèrent que c'était là un événement national. La constitution de 1852 a établi une fête nationale qui doit être célébrée le 15 août de chaque année.

FEU CROISSANT et FEU VACANT. Termes de coutumes; ils désignaient le droit d'une gerbe de froment, que les hommes de mainmorte ou affranchis devaient au seigneur dans quelques cantons de la Bresse. L'origine de ces expressions feu croissant et feu vacant est fort obscure et fort incertaine. Le sentiment de Philibert Chollet, dans son commentaire sur les statuts de Savoie, est que ces mots signifient la vie d'un homme qui est sujet à cette redevance depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Il dit encore que par ces mots feu croissant, on marque que ceux qui demeurent dans le pays et qui augmentent le nombre des habitants et des feux sont sujets à cette redevance, et que ceux qui vont demeurer ailleurs, et par là font feu vacant, n'en sont pas exempts.

Champ de Mars. Un char de forme antique, trainé par quatre taureaux, portait les emblèmes de l'agriculture. Arrivée au Champ de Mars, l'assemblée prit place au sommet d'une montagne artificielle; sous de deux mille musiciens chantèrent d'es hymnes de Marie-Joseph Chénier, assiégeaient Constantinople. Mais dans

la suite les Arabes s'emparèrent de cette invention, et en firent un usage terrible contre les croises français. On prétend que c'était un composé de naphte, de soufre et de bitume. Ce qui est certain, c'est qu'il avait la propriété de brûler dans l'eau, et y puisait même de nou-velles forces. Ce fut principalement dans les expéditions de saint Louis que les croises eurent à souffrir du feu grégeois. Les Arabes lançaient ce feu au moyen d'une machine qui ressemblait à un mortier; il traversait l'air comme un globe de feu, laissant après soi une trainée lumi-neuse, et causait d'effroyables ravages partout où il tombait. Du Cange, dans ses Observations sur Joinville, a traite de la nature et des effets du feu gre-

FEUDATAIRE. — Vassal qui tenait une seigneurie ou un droit en fief, et dépendait d'un seigneur dominant. Voy. FEO-DALITÉ.

FEUDISTE. — Les feudistes étaient les jurisconsultes versés dans la connaissance des lois feodales.

FEUILLANTINES. — On donnaîtee nom, vers 1646, à des chansons satiriques qu'avait provoquées l'emprisonnement d'une femme aux Feuillantines. Tallemant des Réaux cite la chanson qui courut alors toute la France. On en fit même l'application à la reine Anne d'Autriche, contre laquelle commençait à se manifester le mécontentement des grands et des membres du parlement, qui allait éclater dans la Fronde. — On appelait aussi feuillantines, une espèce de pâtisserie feuilletée,

FEUILLANTS, FEUILLANTINES. — Ordres religieux qui tirent leur nom de l'abbaye de Feuillants, à peu de distance de
Toulouse. Cette abbaye, qui était de l'ordre de Clicaux, fut réformée par Jean de
La Barrière, à la fin du xvi\* siècle, et devint chef d'ordre. Voy. Clerge réguller.

FEUILLANTS (Club des). - Voy. CLUB.

FEUILLARD. — En termes de blason, on appelle les lambrequins feuillards, à cause de leur ressemblance avec la feuille d'acanthe.

FEUILLE DES BENÉFICES. — Depuis que les bénéfices ecclésiastiques étaient à la disposition du roi, on avait dressé une liste des bénéfices à accorder et de ceux qui y prétendaient. Cette feuille des bénéfices était ordinairement confiée à un des aumôniers du roi ou au grand aumônier de France. Le prélat, qui disposait

de la feuille des bénéfices, était une espèca de ministre des aflaires ecclésiastiques. Il avait une grande influence, principalement au XVIII<sup>e</sup> siècle.

FEUR. — Terme des anciennes coutumes qui signifie prix, valeur, quelquefuis frais de culture. Ainsi, la coutume de Paris (chap.i°, art. 38), dit que le seigneur feodal, qui met en sa main, par faute de devoirs non remplis, un tiel, dont des terres ont été données à ferme, doit rendre au fermier ses feurs et semences. Dumoulin entend ici par feurs les frais de culture.

FEU SACRÉ ou FEU SAINT-ANTOINE. — Mal des ardents. Voy. ARDENTS.

FEUX. - Ce mot était souvent employé autrefois dans le sens de maisons et famille. Certaines provinces payaient un impôt nomme fouage, qui se percevait par feux ou maisons. On a prétendu que l'établissement de cette, taxe date du règne de Charles V; mais on trouve plusieurs exemples de fouage avant cette époque; seulement on peut dire que Charles V multiplia les fouages et tenta de les rendre permanents : en 1369, il ordonna de lever quatre tivres par feux dans les villes, et trente dans les campagnes; en 1374, il imposa un fouage de six livres dans les villes, et de deux livres dans le plut pays ; en 1377, il ordonna que le fouage serait payé à trois époques de l'année, et il fixa les termes. Ces impôts provoquèrent des révoltes, principalement en Languedoc; aussi Charles V ordonna-t-il sur son lit de mort que les fouages fussent abolis. En Normandie, on appelait fouage un impôt qui se percevait de trois ans en trois ans, et dont parle la vieille coutume de Normandie, au chap. xv. « Il est appelé fouage, dit cette coutume, parce que ceux qui le payent tiennent feu et lieu. » A cette occasion, Pasquier, dans ses Recherches (livre VIII, chap. XLVIII), fait remarquer que l'expression proverbiale être sans feu ni lieu, vient aussi de la signification de domicile, donnée au mot feu. « Ainsi dismes-nous estre sans feu et sans leu, quand nous voulusmes représenter un homme qui n'avoit aucun domicile asseuré. »

FEUX DE JOIE, FEUX DE LA SAINTJEAN.— Les feux de joie ont été usités
de tout temps en France, et paraissent
remonter jusqu'au paganisme. Les feux
de la Saint-Jean sont restés les plus
célèbres; les écrivains, qui ont truité de
cette coutume, ont cru y voir, non sans
vraisemblance, un souvenir du culte du
soleil. Ces feux allumés au solstice d'été
paraissent, en effet, se rattacher à des

traditions mythologiques. A Paris, le feu de la Saint-Jean était allume en grande pompe par les échevins. On peut lire, dans les Antiquités de Paris, par Sauval, le détail de toutes les dépenses qu'on y faisait en symphonie, bouquets, chapeaux de roses, torches de cire, dragées mus-quées, confitures sèches, tartes de massepains, etc. L'abbé Lebœuf, auquel on doit quelques renseignements sur les feux de la Saint-Jean, publies dans le Journal de Verdun, en 1749 et 1751, ajoute une circonstance bizarre, c'est qu'on y brû-lait vivants un grand nombre de chats. Il cite la pièce suivante qui constate cet étrange usage : « A Lucas Pommereux , l'un des commissaires des quais de la ville, cent sols parisis, pour avoir fourni durant trois années finies à la Saint-Jean 1573, tous les chats qu'il fallait audit feu, comme de coutume, même pour avoir fourni, il y a un an, où le roi y assista, un renard, pour donner plaisir à sa majesté, et pour avoir fourni un grand sac de toile où étaient lesdits chats. »

Les feux appelés bures ou brandons, se rattachaient également au paganisme. Le premier dimanche de carème, les paysans parcouraient les campagnes avec des torches. Cette coutume rappelait une cérémonie des païens qui, armés de torches, purifiaient les champs, afin d'en écarter les mauvais génies. Le christianisme ne pouvant déraciner ces superstitions les consacra; il bénit les feux et les torches avec lesquels les paysans parcouraient les campagnes. Ces courses étaient ordinairement suivies de danses. L'usage des brandons s'est conservé jusqu'à nos jours dans quelques parijes de la France.

Quelquefois les feux de joie étaient allumés pour célébrer une victoire, le mariage d'un prince ou tout autre événement solennel. Lorsque les Italiens eurent introduit au xviº siècle l'usage des feux d'artifice, on les préféra aux feux allumés sur les places publiques. On trouve quelques exemples de feux annuels qui servaient à perpétuer le souvenir d'un événement mémorable. Tel était à Paris le feu de la rue aux Ours. Un soldat avant été brûlé dans cette rue, le 3 juillet 1418, pour avoir commis un sacrilége, on établit l'usage qui se conserva jusqu'en 1743, d'allumer un grand seu chaque année à l'anniversaire de cet événement. Une confrérie spéciale, désignée sous le nom de société de la Vierge de la rue aux Ours, promenait à travers les rues de Paris un mannequin d'osier qui représentait le soldat sacrilége. La cérémonie du feu avait lieu ensuite au milieu d'un immense concours de peuple. Le roi de la confrérie

mettait le fen à un bûcher qui dévorait le mannequin d'osier. Dans la suite on tira un feu d'artifice pour rendre la fête plus solennelle; mais, comme ces feux allumés dans des rues étroites présentaient des dangers, le lieutenant général de police les interdit en 1743, et il ne resta du feu de la rue aux Ours, qu'une cérémonie religieuse destinée à expier le sacrifège. Voy, pour les détails la Collection des meilleures dissertations sur l'histoire de France, par M. Leber, t. II, p. 486 et suiv

FEUX FOLLETS. — Vapeurs enflammées que la superstition prend quelquefois pour des génies malfaisants. Voy. SUPERSTITIONS.

FÉVRE. — Ce mot était, dans la langue d'oil, synonyme d'ouvrier en fer. Le mot fabre avait la même signification dans la langue d'oc.

FIACRES. — Voitures établies au commencement du règne de Louis XIV, par un nommé Sauvage, qui logeait rue Saint-Martin, à l'hôtel Saint-Fiacre, d'où ces voitures ont pris le nom de fiacres. Voy. Voitures.

FIANÇAILLES. - Voy. MARIAGE.

FIARNAUX. — Les fiarnaux étaient les derniers chevaliers reçus dans l'ordre de Malte.

FIDEICOMMIS. — Disposition par laquelle un testateur donne la totalité ou une partie de son bien à une personne de confiance, à la charge de le remettre à un autre à qui le testateur n'aurait pu légalement le transmettre. On appelle l'heritier interposé fidéicommissaire.

FIDÈLES. — Nom donné aux leudes ou compagnons des rois francs. Voy. BÉNÉ-FICES et LEUDES.

FIEF.-Terre concédée par un seigneur dominant à un vassal; on fait dériver le mot fief tantôt de fides (foi), parce que le vassal jurait fidélité à son seigneur, tantôt des mots allemands feh-od, terre de service, à cause du service militaire auquel le vassal était obligé. On distinguait un grand nombre de fiefs : le fief dominant, auquel on devait faire hom-mage; fief servant, qui relevait d'un autre fief; fief de haubert, qu'on appelait aussi plein fief de haubert ou plein fief de chevalier. Le possesseur de ce fiel était tenu de fournir un homme d'armes. En Normandie, le plein fief de haubert pouvait être divise en huit portions entre filles seulement et non entre males; l'aînée rendait foi et hommage pour toutes les autres. La plupart des fiefs de haubert

relevaient immédiatement du roi. On appelait encore le lief de haubert fief chevet on fief chevel, fief en nuesse, c'est-à-dire fleftenu de nu à nu ou immediatement. Le fief de dignite était celui auquel était attaché un titre, comme duc, comte, marquis, baron , etc. Le fief noble avait justice , chateau, motte, fossés et autres signes d'ancienne noblesse. Les fiefs roturiers ou ruraux étaient des terres ou métairies qui ne jouissaient pas de tous ces droits. Les fiefs boursiers ou boursaux, qu'on appelait aussi quelquefois coutumiers, étaient sans domaine et consistaient simplement en redevances. Les fiefs de revue ou de camera étaient des rentes ou pensions que les seigneurs donnaient à des serviteurs qui les tenaient d'eux en forme de fiefs. « Anciennement, dit Loyseau, on inféodait des pensions aussi bien que des héritages. » Le fief de corps obligeait le possesseur à rendre, en personne, au seigneur dominant, les devoirs feodaux. Le fief de condition feudale admettait succession; le fief jurable et rendable devait être rendu au seigneur pour qu'il s'en servit dans les guerres. Le fief dépaisse devait tous les ans un ou plusieurs repas à une communauté. On appelait pie ou pied de fief, un tief morcelé. Le fief de danger était un fief dont on ne devait prendre possession qu'après avoir fait foi et hommage, comme on le voit dans la contume de Troyes; on ne pouvait aliéner le fief de danger sans le consentement du seigneur. Le fief en l'air était un fief qui ne consistait qu'en une redevance appelée censive, le domaine du fief avant été entièrement aliéné au profit d'une autre personne. La puissance de fief était un droit seigneurial qui donnait au suzerain le pouvoir de prendre un héritage dépendant de lui pour le prix auquel il avait été vendu à un étranger. La commise de fief était une dénégation que faisait un vassal de tenir son fief d'un seigneur; ce qui emportait confiscation, en vertu de la maxime qui fief nie, fief perd. Arrière-fief, fief relevant d'un autre fief. Pour tont ce qui concerne les droits et devoirs féodaux, voy. FEODALITÉ.

FIEFFÉ. — Ce mot désignait autrefois tous ceux qui tenaient un droit ou héritage à condition de foi et hommage. Un tailleur fieffé était celui qui tenait en foi et hommage du roi le droit de tailler les monnaies de France. Un héritier fieffé était un vassal qui était saisi et investi du fief, dont il héritait par le seigneur suzerain. Le mot fieffé s'employait aussi dans les anciennes coutumes pour indiquer un bail à rentes.

FIERTE. - Vieux mot dérivé du latin feretrum, il se disait autrefois pour chasse. On appelait en Normandie fierte de saint Romain la châsse de ce saint. Tous les ans, à l'Ascension, avait lieu à Rouen la levée de la fierte de saint Romain par un meurtrier que le chapitre avait choisi et qui obtenait sa liberté. Ce privilège de la fierte remontait, disait-on, à Dagobert. Saint Romain ayant delivre, avec l'aide d'un mourtrier, le territoire de Rouen d'un monstre qui le désolait et qu'on appelait la gargouille, avait obtenu de Dagobert la grace du meurtrier et le privilège que le chapitre de Rouen a exerce jusqu'à la revolution. Telle était du moins la légende. La levée de la fierte était l'occasion de fêtes solennelles. On trouvera tous les détails relatifs à cet usage dans l'Histoire du privilège de saint Romain, par M. Floquet.

FIERTON, FIERTONNEUR. — Le fiertonneur était un offlicier des monnaies établi par Philippe le Bel, en 1314; il était chargé de surveiller le travail des monnayaurs et de s'assurer de la pesanteur exacte des monnaies au moyen d'un poids appelé ferton.

FIÉVÉ. — Ce mot était employé, dans quelques coutumes, pour feudataire.

FIL, FILAGE, FILATURE. - Voy. INDUSTRIE.

FILETS. - VOY. VÉNERIE.

FILLES. - Ce nom s'appliquait à un grand nombre de congrégations religieuses : telles étaient les filles de l'Assomption de Notre-Dame ou Haudriettes, les filles de l'Annonciation; les filles de la Providence, les filles pénitentes, les filles de la Passion, etc. On appelait en général filles-Dieu les religieuses qui se consacraient au service des hôpitaux, parce que ces maisons étaient le plus souvent désignées sous le nom d'hôtels-Dieu. Les Filles-Dieu de Paris avaient été établies par saint Louis; il les plaça hors de la ville, entre Saint-Lazare et Saint-Laurent et leur assigna un revenu de quatre cents livres parisis sur son tresor. Environ cinquante ans après la fondation du monastère des Filles-Dieu . l'évêque de Paris fut forcé, à cause de leur pauvreté, de les réduire de deux cents à soixante. Leur couvent fut détruit, au xive siècle, à l'époque de l'invasion des Anglais; elles furent alors transférées dans l'intérieur de Paris et chargées d'un hôpital établi dans la rue Saint-Denis. Elles y restèrent jusqu'en 1483, époque où le monastère et l'hôpital des

Filles-Dieu furent donnés aux religieuses de Fontevrault, parce que les Filles-Dieu étaient réduites à quatre. Les religieuses de Fontevrault prirent alors le nom de Filles-Dieu. Il y avait aussi des Filles-Dieu à Rouen et à Orléans. — On appelait filles d'une abbaye ou d'une égise les convents ou les églises qui en dépendaient. Les quatre filles de Citeaux étaient Clairvaux, la Ferté, Pontigni et Morimont.

FILLES DE FRANCE. - Filles des rois de France. On les appelait dames, lors même qu'elles n'étaient pas mariées. Ainsi la fille de Louis XVI, qui fut enfermée au Temple avec son père et sa mère, était designée sous le nom de madame royale. Du Tillet dit que « le sur-nom de France appartient aux filles des rois de France, en cas qu'elles soient nées avant ou durant le règne. Vrai est. ajoute-t-il, que si elles sont nées auparavant, elles ne le prennent qu'après l'avénement de leur père à la couronne, et, si elles sont filles du fils aîne du roi . elles sont appelées mesdames dès leur naissance pour l'assurance de la couronne à leur père. Les autres ne sont appelées que damoiselles, et, après l'avenement, mesdames, avec le surnom de France, »

FILLES D'HONNEUR ou FILLES DE LA REINE. — Ce fut Anne de Bretagne qui s'entoura la première de jeunes filles nobles qu'on designait sous le nom de filles de la reine ou de filles d'honneur de la reine. Catherine de Médicis en fit trop souvent les instruments de sa politique peu scrupuleuse. Elles servaient à gagner et à enchaîner à la cour les seigneurs que la reine voulait séduire et retenir comme otages. A l'époque de Louis XIV, la conduite scandaleuse de quelques-unes des filles d'honneur les fit supprimer (1673). Elles furent remplacées par douze dames du palais.

FILLETTES DU ROI. — On appelait fillettes du roi, d'après Comines, de lourdes chaînes dont on chargeait les prisonniers. «A l'extrémité de la chaîne était suspendue une grosse boule de fer beaucoup plus pesante que n'était de raison. » — Dans la suite, on remplaça ces chaînes par des cages de fer où Louis XI faisait enfermer les prisonniers d'État et qu'on appelait aussi ses fillettes.

FILS DE FRANCE. — Nom donné aux fils des rois. On trouve ce titre dès 1581, dans un acte du 15 octobre, où le duc d'Anjou, fils de Henri II et de Catherine de Médicis, est qualifié François fils de France. Les petits-fils des rois s'appelaient petits-fils de France.

FIMPORT. — Formalité imposée par les anciennes coutumes; elle exigeait que le demandeur fit venir et réunit toutes les personnes qui avaient quelque intérêt dans l'action qu'il intentait. Le défendeur n'était tenu de répondre que quand cette formalité avait été remplie.

FINAGE. — Terme des anciennes coutumes pour désigner l'étendue d'une juridiction jusqu'aux confins d'une autre.

FINANCES. — L'étude des finances embrasse un grand nombre de questions dont les principales sont l'administration financière, et les ressources financières. Nous nous cocuperons principalementici de l'administration financière. Quant aux ressources financières de la France, nous renverrons aux mots Domains et Impôts. L'Histoire de l'administration financière se divise en deux époques principales: 1° l'administration financière avant 1789; 2° l'administration financière de 1789 à nos jours.

S Ier. De l'administration financière avant 1789. - Pendant plusieurs siècles l'administration financière n'a pas été distincte de l'administration civile. Lorsque les invasions des barbares eurent ruiné les institutions romaines, les comtes, ducs, centeniers, dizainiers et autres chefs francs cumulèrent les fonctions les plus diverses; ils étaient en même temps juges, chefs militaires, percepteurs d'impôts, administrateurs civils. La même confusion de pouvoirs se retrouve sous les Carlovingiens et pendant le régime feodal jusqu'au xiiie siècle. Ce fut seulement vers l'époque de saint Louis que l'administration financière se sépara, à quelques égards, de l'administration militaire. Les baillis, sénéchaux, vicomtes et prévots étaient, il est vrai, charges de la perception des impôts, en même temps que du commandement des armées et des fonctions administratives; mais ils rendaient compte de leur gestion à la cour du roi. Elle était chambre des comptes aussi bien que chambre de justice. Philippe le Bel fit un pas de plus. Il sépara la chambre des comptes du parlement, au commencement du xive siècle (voy. Chambre des comptes), et constitua ainsi la juridiction financière. En même temps il ébauchait l'organisation de l'administration chargée de percevoir les impôts et de veiller à la garde du trésor public. Sans doute elle était loin d'être nettement séparée de l'administration politique; les baillis et senéchaux percevaient toujours les impôts; mais Philippe le Bel placa au-dessus d'eux un trésorier ou superintendant des finances. Le premier de ces surintendants fut Enguerrand de Marigny connu surtout par sa mort déplorable. Un des fils de Philippe le Bel, Philippe le Long, sépara plus nettement les fonctions administratives et financières. En même temps qu'il astreignait les trésoriers qui veillaient à la garde des deniers, à ne rien payer que sur son ordre et à rendre leurs comptes deux fois par an, il établissait, en 1320, des receveurs dans les provinces. Dès lors l'administration financière était enlevée aux baillis et aux prévôts. Vers le même temps, Philippe le Long rendit sedentaire à Paris la chambre des comptes qui d'abord était ambulatoire, Pendant tout le xive siècle, cette organisation financière fut l'objet de nombreux règlements. La chambre des comptes, devenue sédentaire et permanente, avait alors une autorité considérable. Philippe de Valois l'investissait en quelque sorte de sa puissance. Au moment de partir pour la Flandre, le 13 mars 1339. il lui donna le droit d'accorder en son absence les lettres de grâce, anoblissement. legitimation, amortissement, etc. D'autres lettres du dernier janvier 1340 autorisèrent la chambre des comptes à augmenter ou diminuer la valeur des monnaies.

Réformes financières des états généraux de 1357 et des rois Charles V et Charles VII. - Après la bataille de Poitiers, les états généraux (1356-1357), dirigés par Marcel, entreprirent la réforme générale du royaume et principalement de l'administration financière. Ils ne supprimèrent ni la chambre des comptes ni les receveurs, création récente et utile de la royauté; mais ils leur recommandèrent plus d'exactitude et de celérité. En niême temps les états craignant que les deniers dont ils autorisaient la levée ne fussent dilapidés par les officiers royaux, nommèrent des commissaires généraux chargés de présider à la répartition et à la perception de l'impôt. Ces délégués des états élurent à leur tour des sous-comnilssaires, qui furent désignés sous le nom d'élus. Charles V, après les crises qui avaient signalé le règne de Jean, rétablit l'ordre dans les finances, comme dans toutes les parties de l'administration. Il conserva les généraux et les élus; mais il en fit des fonctionnaires royaux. Les généraux des finances ( nom sous lequel furent désignés les anciens délégués des états) se divisèrent : 1º en généraux pour le fait de la justice qui formèrent le noyau

de la cour des aides, constituée sous Charles VII d'une manière définitive, et chargée de juger les procès relatifs à la répartition des impôts; 2° en généraux pour le fait des finances, auxquels fut confiée la perception des impôts. Vers le même temps, les trésoriers de France constituèrent la chambre du trésor, chargée de l'administration du domaine de l'Etat. Telles furent jusqu'au xvie siècle les institutions financières de la France. Elles avaient déjà fait quelques progrès par la séparation des fonctions financières et administratives et par l'organisation des trois tribunaux charges de la revision des comptes, de la répartition des impôts et de l'administration du domaine public. A cette époque, on désigne quelquefois le trésorier de France par le nom d'argen-

tier du roi; Jacques Cœur porta ce titre.
Administration financière de François Ier et de Henri II; création du trésor appelé ÉPARGNE ; recettes générales , etc. Au xvie siècle, de nouvelles réformes s'accomplirent. François Ier, qu'on se représente beaucoup trop comme un roi prodigue, a eu deux époques distinctes dans son administration financière. La première partie de son règne fut en effet marquée par des dépenses ruineuses et par la multiplicité des créations d'offices ; mais dans les dernières années de son règne il réforma les abus et rétablit l'équilibre dans les finances. Plusieurs institutions importantes pour cette branche d'administration datent de cette époque, Il établit, en 1523, un trésor central nommé EPARGNE, où devaient être verses tous les produits des domaines et des divers impôts. Le trésorier de l'épargne fut le véritable trésorier de France; mais en même temps on le soumit à des principes rigoureux de comptabilité; chaque semaine il devait établir la balance des recettes et des dépenses. Deux contrôleurs généraux surveillaient son administration. Les autres agents de l'administration financière furent aussi astreints à une comptabilité rigoureuse. A partir d'une époque fixée, s'ils n'avaient pas versé l'argent provenant des impôts et du domaine ils devaient en servir l'intérêt. Les malversations financières étaient sévèrement réprimées et punies de mort dans certains cas. Enfin Francois les établit de nouvelles circonscriptions de finances, et institua seize receveurs généraux. Son fils Henri II en porta le nombre à dix-sept. On appela ces circonscriptions généralités. Elles furent augmentées dans la suite et conservées jusqu'à la révolution (voy. Générali-TÉS). Comme les offices de receveurs généraux se vendaient, les rois les mul-

tiplièrent en les rendant alternatifs, triennaux ou même quatriennaux. Cette augmentation du nombre des agents financiers et l'accroissement des dépenses et des recettes ne permettaient pas à une seule chambre des comptes de contrôler toute la gestion financière. On créa successivement huit autres chambres des comptes; elles siègeaient à Montpellier (1422), Rouen (1453), Dijon (1477), Aix (1483), Nantes (1492), Blois (1509), Pau (1624), Dôle (1696), Metz, Nancy et Barle-Duc. Elles furent plusieurs fois supprimées et réorganisées. En 1786, il y en avait dix qui avaient, comme la chambre des comptes de Paris, juridiction souveraine et sans appel. L'administration financière avait perdu en unité ce qu'elle gagnait en régularité. On augmenta aussi le nombre des cours des aides; il v en eut à Montpellier (1437), Rouen (1483), Clermont-Ferrand (1557), Pau (1632), Bordeaux (1637), Grenoble (1638), Cahors (1642). Dans d'autres villes la cour des aides fut réunie à la chambre des comptes ou au parlement. La chambre du tresor, dont nous avons vu l'organisation définitive au xve siècle, ne suffisait plus à l'administration du domaine public qui s'était considérablement accru. Henri III créa, en 1577, les bureaux de finances, dont nous avons indiqué la composition et les attributions au mot BUREAU

Réformes financières de Sully. - Cet ensemble d'institutions financières a existé jusqu'à la révolution de 1789. Les réformes si importantes de Sully et de Colbert portèrent sur l'emploi des deniers publics bien plus que sur le mécanisme administratif. Sully trouvait les finances dans un effroyable désordre. Les désastres des guerres de religion et les dilapidations des financiers depuis la mort de François Ier avaient épuise le trésor public : la France pavait d'énormes impôts qui ne profitaient qu'à quelques traitants. Un étranger caractérisait parfaitement Henri III en l'appelant maitre pauvre de serviteurs fort riches. « Il donne non-seulement de l'argent et des joyaux, ajoute le même ambassadeur vénitien Jérôme Lippomano (Relations des ambassadeurs venitiens, 11, 621), mais des palais et des villes. C'est à lui seul qu'en revient le dommage. Les trésoriers et les autres officiers en profitent; sur chaque place ceux-ci veulent leur part, ainsi que les secrétaires et ceux qui procurent ces faveurs. » Et ailleurs : « Le désordre de l'administration et les dilapidations continuelles ruinent tout à fait le royaume. Les ambassadeurs ne sont pas payés; la cour est toujours dans la gêne; l'armée n'a ni solde ni approvisionnements, et elle s'en venge en volant et et pillant les villages, » Mettre un terme à cette déplorable situation des finances, tel fut le but que se proposa Sully. Il le poursuivit avec nne persévérance admirable. Il voulut d'abord se rendre un compte exact de la situation financière de la France; il rencontra les plus grandes difficultés pour l'exécution de ce projet; il fallut que luimême fit deux voyages en 1598 et visitât les généralités pour s'instruire des recettes et des dépenses de chaque province. La dette s'élevait à 296 620 252 livres, d'après les calculs de Forbonnais; ce qui donnerait plus d'un milliard de monnaie moderne. On percevait chaque année cent cinquante millions d'impôts, mais « une effrénée quantité d'officiers détruisaient tous les revenus du roi, » dit Sully dans ses Economies royales; il entrait à peine vingt millions dans l'épargne. Le premier soin de Sully fut de faire verser au trésor toutes les sommes perçues, moins les droits légitimement prélevés par les financiers; il exerça une surveillance minutieuse sur tous les comptables, cassa les baux onéreux pour l'État, fit poursuivre par des chambres de Justice les financiers coupables de malversations; et, grâce à cette vigoureuse administration, il pava toutes les dettes et amassa plus de dix-huit millions (monnaie du temps) dans les caves de la Bastille. Mais, après l'assassinat de Henri IV et la disgrace de Sully les finances furent de nouveau livrées au pillage.

Histoire de l'administration financière de 1610 à 1661, écrite par Colbert. - Un des hommes qui ont le plus contribué à rétablir l'ordre dans cette partie de l'administration, Colbert, a lui-même exposé le triste état où tombérent les finances de 1610 à 1661. Dans un mémoire présenté à Louis XIV, il retrace les causes de cette déplorable situation (Ms. de la Bibl. nat , suppl. fr. nº 3695). Ce mémoire inédit est une véritable histoire de l'administration financière, racontée par l'homme qui en connaissait le mieux les détails. Après avoir rappelé les prodigalités qui épuisèrent en quelques années les tresors accumulés à la Bastille, il apprécie les principes qui dirigeaient les surintendants et en général les financiers de cette époque,

« Ces maximes, dit-il, ont été que ce royaume ne pouvoit subsister que dans la confusion et le désordre; que le secret des finances consistoit seulement à faire et défaire, donner des gages et des honneurs nouveaux aux anciens officiers, en créer de nouveaux de toute sorte et de toutes qualités, aliéner des droits, des gages, des rentes, les retrancher et les

rétablir, faire payer des taxes sur toute sorte de prétexte, augmenter les droits des fern es et les tailles, les aliener, retrancher, retirer et aliener de nouveau. consommer pour les dépenses d'une année les recettes ordinaires et extraordinaires des deux suivantes; donner de prodigieuses remises, non - seulement pour les affaires extraordinaires, mais inême pour le recouvrement des revenus ordinaires, dont les remises et les intérêts des avances consommoient toujours plus de la moitié; donner moyen aux trésoriers de l'épargne, antres comptables, fermiers et traitants, de faire des gains prodigieux, soutenant que la grandeur de l'Etat consistoit à avoir un petit nombre de personnes qui pussent fournir des sommes prodigieuses et qui donnassent de l'étonnement à tous les princes étrangers ; négliger les fermes et recettes générales dans lesquelles consistent les revenus ordinaires pour s'appliquer entièrement à des affaires extraordinaires (c'est-à-dire à des emprunts, alienations, creations d'offices, etc.). Et ces pernicieuses maximes étoient établies de telle sorte que les plus habiles et les plus éclairés dans le gouvernement de l'État. estimoient qu'en une matière si délicate l'expérience d'une autre conduite étoit plus dangereuse que le mal même que l'on souffroit. Il ne faut pas s'étonner si les surintendants régloient leur conduite sur ces maximes, vu qu'ils y trouvoient deux avantages considérables : le premier, que dans cette confusion et ce désordre ils trouvoient beaucoup de facilité à s'enrichir et à faire des graces considérables à leurs parents, à leurs amis et à toutes les personnes de la cour, des bons offices desquels ils avoient besoin pour se conserver au milieu de tous leurs désordres; et le second, qu'ils étoient persuades que cette conduite rendoit leur ministère nécessaire, et que l'on ne sauroit prendre la résolution de les changer, en sorte qu'il ne faut presque pas s'étonner si l'établissement de l'autorité pour régler cette nature d'affaires si importante, et les maximes pour sa conduite étant vicieux, ont attiré tant de désordres et de confusion que ceux que l'on a vus dans les divers temps; mais il étoit toutefois impossible de se persuader l'excès auquel ils étoient parvenus.

« On avoit bien vu depuis la mort de Henri IV jusqu'à celle du marquis d'Ancre (1610-1617) quelques gens de finances et d'affaires profiter de la libéralité et facilité de la reine Marie de Médicis, et de ceux qu'elle avoit commis pour le soin de ses affaires, et même de quelques

brouilleries qui survinrent dans l'État pendant ce temps-là. On avoit bien vu depuis la mort du marquis d'Ancre jusqu'à celle du connétable de Luynes (1617-1621) ces mêmes gens de finances et d'affaires profiter des désordres de l'Etat et de la volonté en laquelle se trouvèrent ledit seigneur de Luynes et ses frères de s'établir promptement dans une grande et prodigieuse fortune qu'ils firent en si peu de temps. On avoit bien vu. en l'espace de quatorze ou quinze années, les prodigieuses alienations qui furent faites sur les deniers des tailles, lesquelles attirèrent par leur excès leur entière suppression en 1634, et enfin les désordres des quatre ou cinq surintendances différentes depuis 1634 jusqu'en 1653, pendant lesquelles les officiers de finances et gens d'affaires, par la trop grande fa-cilité qui leur étoit donnée d'accumuler des biens immenses, faire des dépenses prodigieuses, entrer dans les plus illustres alliances du royaume; et, en nécessitant pour ainsi dire les officiers de robe et personnes plus qualifiées de faire les mêmes dépenses, corrompre la chasteté de leurs maisons et la frugalité dans laquelle jusqu'alors tous les officiers de justice avoient vécu, et les induire par ces moyens presque insensibles d'entrer un peu dans leurs affaires, et ensuite dans leurs désordres et profusions. Mais ces désordres qui paroissoient grands en leur temps, contre lesquels tout le monde, tous les peuples et toutes les compagnies souveraines s'élevoient en toutes occasions; et qui étoient devenus des lieux communs de toutes les remontrances et de toutes les harangues publiques et privées, ont été entièrement effacés par ceux qui les ont suivis, et ceux qui les avoient commis dans leur temps et qui avoient passé pour les plus grands voleurs, sont devenus des gens de bien par l'excès des désordres, les prodigieuses fortunes et les dépenses immenses que la dernière administration des finances (l'administration de Fouquet) a fait voir.

«A la mort du feu roi (Louis XIII, mort en 1643), l'administration des finances se trouva entre les mains du sieur Bouthillier, qui fut disgracié par la reine mère régente, et les sieurs Le Bailleul et d'Avaux mis en sa place. Le premier se trouvant foible, et le second choisi pour la négociation de la paix, toute l'autorité des finances tomba entre les mains du sieur Particelle d'Émery, intendant des finances, lequel fut fait ensuite contrôleur général, et, en ces deux qualités, gouverna les finances presque qualités, gouverna les finances presque

absolument, quoique le sieur Le Bailleul signat toujours, en qualité de surintendant jusqu'en l'année 1647 que le sieur d'Emery fut fait surintendant des finances par la démission du sieur le Bailleul, moyennant conservation de sa place de ministre et quelques avantages particuliers qui lui furent accordes et à sa famille. Le sleur d'Emery, quoique d'ailleurs homme d'esprit, et connoissant l'État, se servit plus qu'aucun autre de ses prédécesseurs des maximes pernicieuses, sur lesquelles la conduite des finances étoit établie. Comme son ambition le portoit à désirer toutes choses, que depuis 1643 jusqu'en 1647, il travaillolt toujours à parvenir à la surintendance; qu'ensuite il eut d'autres pensées que la même ambition lui suggera, il ne crut pouvoir parvenir à toutes ses fins que par une complaisance, pour ainsi dire aveugle, pour fournir à toutes les dépenses qui étoient proposées. En suivant les mauvaises maximes établies auparavant, il fit des traités pour le renouvellement des tailles; quelquefois il donnoit le quart de remise : et comme le payement de ce qui revenoit an roi, ces grandes remises deduites, ne se faisoit qu'en dix-huit mois, il donnoit quinze pour cent par an pour en faire l'avance. Il observa la même chose pour les fermes, en sorte que les revenus ordinaires étant diminués presque de la moitié, et sa complaisance et ses desseins ne lui permetiant pas de s'opposer aux dépenses, il se trouvoit qu'en une année de dépenses il consommoit toujours la recette d'une année et demie, et ensuite les intérêts et les remises augmentant, celle de deux années. Cet état, qui menaçoit d'une ruine entière en cinq ou six ans un homme qui avoit voulu le pouvoir, l'obligeoit d'avoir recours aux affaires extraordinaires qui ne consistoient qu'en des aliénations de revenus ordinaires, des créations d'offices nouveaux et augmentations d'impositions, des taxes et toutes autres affaires de cette qualité, pour lesquelles il falloit en toutes occasions avoir recours aux vérifications des compagnies souveraines. Les fortunes prodigieuses que les gens d'affaires faisoient par les grandes remises, intérêts et antres voies, et leurs dépenses immenses aigrissoient les compagnies, aliénoient les esprits des peuples, et leur donnoient en toutes occasions des mouvements de révolte et de sédition, » Colbert montre ensuite le résultat de ces dilapidations, la France déchirée par les troubles de la Fronde, le renvoi du surintendant d'Emery, la banqueroute du mois d'août 1648 par l'annulation de tous les traités de finances, la dette s'élevant à cent soixante-dix millions, les surintendances successives du maréchal de La Meilleraye, du président de Maisons et du marquis de La Vieuville (1648-1653), pendant lesquelles le mal ne fit que s'accroître, enfin l'administration de Servien et de Fouquet, qui porta le désordre à son comble.

Administration financière de Colbert. - Ce tableau qui n'est nullement exagéré prouve combien était nécessaire l'intervention d'un ministre assez habile et assez ferme pour remettre l'ordre dans les finances. Cet homme fut Colbert. Lorsque la charge de surintendant des finances eut été supprimée après l'arrestation de Fouquet (septembre 1661), Colbert fut charge de l'administration en qualité de contròleur général. Son premier soin fut de rédiger un tableau exact des recettes et des dépenses (voy. BUDGET). Chaque annee il mettait l'état véritable des finances sous les yeux de Louis XIV. Trois registres fournissaient les éléments de ce tableau: 1º le registre journal pour les dépenses; 2º le registre des recettes; 3º enfin le registre des fonds, où le roi faisait inscrire toutes les sommes disponibles. Le secrétaire d'État, dans le département duquel rentrait la dépense, signait l'ordre de payement, le motivait et le remettait à la partie prenante. Celle-ci le soumettait au contrôleur général, qui le faisait signer au roi et assignait un fonds spécial pour le payement. Souvent ces assignations n'avaient aucune valeur et l'ordonnance de payement était an-nulée par suite de l'épuisement du fonds sur lequel elle devait être soldée. Il fallait obtenir alors une nouvelle assignation. Cette partie de l'ancienne administration financière donnait lieu à des fraudes coupables. Les financiers en crédit achetajent à vil prix des assignations qui paraissaient sans valeur, trouvaient moyen de les faire payer par le trésor et réalisaient ainsi d'énormes bénéfices. Une autre cause d'abus, que Colbert ne put détruire, était l'usage des ordonnances de comptant, qui n'indiquaient point le motif de la dépense. Le roi se bornait à écrire de sa main qu'il le connaissait. Colbert ne put supprimer ces abus ni accomplir toutes les réformes qu'il avait projetées. Mais du moins, il combla le déficit et assura à la France des ressources pécuniaires qui permirent à Louis XIV d'entreprendre et de réaliser tant d'œuvres glorieuses. Le rapprochement de quelques chiffres est plus significatif que tous les éloges : en 1661, les impôts s'élevaient à plus de

80 millions (voy. Budger), et il n'entrait à l'épargne que 31 844 924 livres, d'après les calculs de Forbonnais; les dépenses s'élevaient annuellement à 53 377 172 livres. Il y avait donc chaque année un déficit considérable. Les traitants, qui détournaient une partie des fonds publics, s'en servaient pour avancer de l'argent au trésor à un taux exorbitant; ainsi ils volaient doublement l'Etat. En 1667, Colbert avait augmenté le revenu et diminue les charges. Le revenu s'élevait à 95 571 739 livres sur lesquels il entrait à l'épargne 63 016 826 livres; les dépenses n'étaient plus que de 32 554 913 livres. L'Etat pouvait donc disposer d'un excédant de recettes considerable. Colbert pouvait, dès la première année de son administration, exposer au roi dans le mémoire que j'ai cité les heureux résultats de ses premières réformes.

La modestie calculée de Colbert, qui s'effaçait pour ne laisser voir que le roi, contribua à sa puissance. « Il faisait ac-croire à Louis XIV, dit Saint-Simon, que l'autorité des finances passait toute entre ses mains par les signatures dont il l'accabla à la place de celles que faisait le surintendant. " Travailleur infatigable, dur à lui-même et aux autres, vir marmoreus (homme de marbre), comme l'appelle Gui Patin, Colbert opposait un front impassible aux sollicitations des courtisans et aux plaintes des mécontents. Il procéda à la réforme des finances avec une vigueur systématique que ne lassèrent ni les pamphlets de ses ennemis ni l'ingratitude de ceux pour qui il travaillait. Il lui fallat soutenir des luttes incessantes et opiniatres contre les traitants, les parlements, les usurpateurs de priviléges et les abus provinciaux. Rien ne découragea sa fermeté, et il finit par triompher de tous les obstacles. Les abus les plus odieux venaient des traitants qui spéculaient sur la misère publique et pillaient le trésor. Colbert institua une chambre de justice chargée d'examiner tous les comptes des financiers depuis 1635 et de punir leurs malversations. Plus d'une fois, sous les règnes précédents, on avait eu recours à des chambres ardentes contre les traitants; mais presque toujours le crédit et la fortune des accusés les avaient soustraits à la rigueur des lois. Il n'en fut pas de même sous le ministère de Colbert. Pendant plus de quatre années (1661-1665), la chambre de justice fit trembler les financiers. Fouquet, le plus célèbre des accusés, fut condamné à la confiscation et au bannissement perpétuel; Louis XIV aggrava la peine en la changeant en un emprisonnement perpétuel

dans la citadelle de Pignerol. Il y eut quelques condamnations à mort, et ceux qui obtinrent leur grâce payèrent des amendes dont le chiffre total s'éleva à cent dix millions.

C'était peu de punir les fautes passées : il fallait prévenir le retour des abus, et reparer cette multitude de canaux qui laissaient fuir l'argent de l'État. Colbert réduisit de cinq sous à quinze deniers par livre le droit que prélevaient les financiers pour le recouvrement de l'impôt. Les offices de finances étaient devenus héréditaires, comme les offices de judicature; il les rendit viagers, et souvent même les transforma en simples commissions révocables à volonté. Les receveurs généraux furent astreints à signer des obligations à quinze mois qui rendaient toujours disponible le revenu public. Les fermes de tous les impôts furent de nouveau mises aux enchères, et cette opération assura au trésor un bénéfice de trois millions. Colbert ne se borna pas à surveiller les comptables avec une minutieuse exactitude; il suivit les conseils donnés par Richelieu pour l'assiette de l'impôt: il diminua les tailles qui grevaient principalement le peuple, et accrut les aides qui pesaient sur toutes les classes. Il allegea l'impôt de la gabelle, qui, aussi bien que la taille, était surtout onéreux au peuple. La fabrication des monnaies ne fut plus affermée . mais exercée directement par l'Etat. Les douanes, qui se subdivisaient en une multitude d'impôts . d'origine et de nature différentes, sons les noms de haut-passage, réve, imposition foraine, traite foraine d'Anjou, trépas de Loire, etc., furent sommises à un tarif uniforme. Un grand nombre de privilégiés avaient cherché à se soustraire à l'impôt en achetant des offices ou en usurpant des titres de noblesse. Le trésor et le peuple souffraient de ces abus; le premier voyait diminuer ses ressources, et le second augmenter les charges qu'il supportait. Colbert signala ces abus à Louis XIV. Une ordonnance de 1665 réduisit le nombre des offices de judicature en fixant le prix des charges et l'age auquel on pourrait les obtenir. Quant aux usurpateurs de titres de noblesse, Colbert les mit à la taille avec une rigueur qu'on ne peut qu'approuver. Il fit faire par les intendants une enquête sévère pour s'assurer de la légitimité des titres nobiliaires. Louis XI avait tenté une pareille réforme, et elle avait contribué à provoquer la révolte appelée ligue du Bien pu-blic; Louis XIV ne rencontra pas la moindre résistance. Enfin Colbert voulait faire dresser un cadastre de toute la France pour rendre plus équitable la répartition de l'impôt: mais ce projet ne fut exécuté que pour quelques parties de la

France (voy. CADASTRE).

La comptabilité centrale réformée, il restait encore des abus graves et nombreux dans l'administration financière des villes et des provinces. Les octrois étaient absorbés plusieurs années d'avance et l'accroissement des dettes municipales faisait craindre une banqueroute. Colbert soumit la comptabilité des villes à la surveillance de l'État. D'autres actes administratifs de Colbert, quoique d'une utilité incontestable, eurent cependant un caractère violent et provoquèrent de vives réclamations. Le retranchement d'une partie des rentes, en 1662, fut une véritable banqueroute. Dans la suite, Colbert s'efforça d'éteindre la dette publique par le rembour-sement des rentes. Les premières mesures financières de ce ministre avaient procuré à l'Etat un excédant de recettes sur les dépenses; il profita des sommes amassées par une sage économie pour décharger le trésor public des dettes dont il était grevé. Dans les temps antérieurs, et surtout pendant les troubles, l'État avait vendu à vil prix des rentes dont il était forcé de servir l'intérêt au denier vingt (5 pour 100). Colbert fit rendre, en 1664, une ordonnance pour le remboursement, au prix d'achat, des rentes constituees depuis vingt-cing ans: on ne tenait compte ni des transactions qui avaient fait passer les titres dans de nouvelles mains ni des variations que l'intérêt de l'argent avait subjes. Aussi cette mesure parut-elle d'une violence intolérable; mais Colbert, soutenu par Louis XIV, triompha de l'opposition. En même temps que ce ministre déchargeait le trésor des rentes dont il était grevé, il dégageait le domaine royal qui avait été aliéne par les administrations anterieures. En 1664, le comte de Bethune fut envoyé dans les généralités de Normandie, Picardie et Champagne, et le marquis de La Vallière dans le reste du royaume pour rechercher les domaines usurpes ou aliénés. Ils devaient reprendre les premiers et racheter les autres. Pour terminer les nombreuses contestations qui s'élevaient sur les titres de propriété, une ordonnance de 1667 déclara que tout domaine qui aurait appartenu au roi pendant dix années de suite serait dévolu au fisc. Ce fut une mesure aussi utile et aussi arbitraire que le remboursement des rentes.

Colbert évita avec le plus grand soin de grever l'avenir; les emprunts lui paraissaient desastreux sous un prince ami du

faste et des grands monuments; il n'v voyait qu'un moven d'enrichir les traitants au détriment de l'État. Gourville prétend même qu'il avait fait rendre un édit portant peine de mort contre quiconque prêterait de l'argent au roi. Mais, pendant la guerre de Hollande, les instances de Louvois l'emportèrent sur la sage réserve de Colbert. Le premier président de Lamoignon appuya l'avis du ministre de la guerre et le fit adopter par le conseil du roi. « Vous triomphez, lui dit Colbert; yous pensez avoir fait l'action d'un homme de bien; eh! ne savais-je pas comme vous que le roi trouverait de l'argent à emprunter? Mais je me gardais avec soin de le dire. Voilà donc la voie des emprunts ouverte. Quel moven restera-t-il désormais d'arrêter le roi dans ses dépenses? Après les emprunts, il faudra les impôts pour les payer, et, si les emprunts n'ont point de bornes, les impôts n'en auront pas davantage. » Colbert réussit, du moins, à atténuer le mal qu'il n'avait pu complétement empêcher. il emprunta à un taux modéré, conseilla à Louis XIV de diminuer les dépenses de luxe et lui donna des conseils d'une courageuse fermeté dans une lettre qui est parvenue jusqu'à nous. Enfin, aussitôt après la conclusion du traité de Nimègue (1678), il s'occupa de rembourser les créanciers de l'État. Cet esprit austère et opiniatre avait des élans d'enthousiasme quand il s'agissait de l'honneur et de la puissance de la France. « Un repas inutile de mille écus me fait une peine incroyable, écrivait-il à Louis XIV, et lorsqu'il est question de millions d'or pour la Pologne, je vendrais tout mon bien, j'engagerais ma femme et mes enfants, et j'irais à pied toute ma vie pour y fournir, si c'était nécessaire. » Ces nobles paroles et tant de glorieux et utiles résultats suffiraient pour absoudre Colbert de quelques mesures violentes, et pour lui assurer l'admiration de la postérité. Que sera-ce, si l'on y ajoute l'impulsion puissante donnée au commerce, aux sciences, aux lettres, aux arts, à la législation, en un mot à tout ce qui pouvait améliorer la situation économique, morale et intellectuelle de la France? (Voy. ACADÉMIES, COMMERCE, COLONIES, IN-DUSTRIE, LOIS.)

Administration financière depuis la mort de Colbert jusqu'à la mort de Louis XIV (1683-1715). - Après la mort de Colbert (1683), Le Pelletier fut appele par Louis XIV à la direction des finances. Il était loin d'avoir le génie de son prédécesseur. Dominé par Louvois, il se laissa entraîner à des emprunts et à des créations d'offices pour subvenir aux de-

penses de l'État. En un mot, il retomba dans les abus du régime financier que Colbert avait signalés dans le mémoire cité plus haut et qu'il avait réussi à faire disparaître pour quelque temps. On ne remarque qu'un petit nombre de mesures utiles de Le Pelletier. Il faut toutefois lui savoir gré d'une ordonnance du 8 juillet 1685, qui assujettit les comptables à payer l'intérêt au denier vingt (5 pour 100) de toutes les sommes excédant trois cents livres, à partir du jour de la clôture de leurs comptes, sans que les jugements ou sommations fussent nécessaires. La plupart des actes de ce ministre n'avaient pour but que de pourvoir aux prodiga-lités de la cour qui jetait les millions dans des entreprises aussi inutiles que dispendieuses. En 1687, on dépensa quatorze millions de monnaie du temps pour conduire la rivière d'Eure à Versailles : toutes ces prodigalités furent inutiles. L'année suivante, on diminua de quatre millions les dépenses de la marine ; mais Louis XIV donna à Marly des fêtes splendides et distribua plus de « quinze mille pistoles d'étoffes d'or, de bijoux et de pierreries. » ( Mémoires de l'abbé de Choisy, édit. Petitot, p. 289.) Les dépenses de la paix avaient épuisé le trésor. Le Pelletier s'effraya à l'approche de la guerre, et donna sa démission (1689). L'administration financière retomba sur Pontchartrain qui en fut écrasé.

Le nouveau contrôleur général ent recours à des moyens dangereux. Une refonte des monnaies jeta la perturbation dans le commerce et l'inquiétude dans les esprits. Le gouvernement en retira un avantage médiocre plus que compensé par la défiance qu'inspira une pareille mesure. Des emprunts considérables, à un taux élevé, grevèrent l'État de char-ges nouvelles. En juillet 1689, on créa cinq cent mille livres de rentes; en novembre 1689, un million quatre cent mille livres de rentes viagères, etc. L'aliénation des domaines royaux et la création d'une multitude d'offices inutiles, tels que ceux de jurés crieurs héréditaires d'enterrements (janvier 1690), de jurés vendeurs d'huitres (août 1691), de controleurs visiteurs des suifs (1693), d'essayeurs des bières de Paris (1697), de controleurs des perruques (1706), mise en monopole de beaucoup de denrées, café, chocolat, etc., en un mot une multitude d'expédients ruineux indiquent plus que jamais le retour à cette déplorable administration financière dont Colbert paraissait avoir délivré la France. « Pontchartrain, dit Saint-Simon, four-

nit en huit ans cent cinquante millions avec du parchemin et de la cire. » Malgré ces mesures fiscales, l'argent se resserrait de plus en plus, et, des 1689, le revenu des terres avait considérablement diminué. « Vous ajoutez, écrit Mme de Sévigné à sa fille (Noël 1689), que cette terre de dix mille livres de rente n'en vaut plus que deux; voilà une grande extrémité. » Et ailleurs (4 décembre 1689) : "Je n'ai que de vilaines terres qui deviennent des pierres au lieu d'être du pain. » Pour mettre une certaine quantité de numéraire en circulation, le roi et les princes envoyèrent à la monnaie leurs meubles d'or et d'argent. Les courtisans s'empressèrent de les imiter. « Que ditesvous, écrit Mme de Sévigné (21 décembre 1639), de tous ces beaux meubles de la duchesse du Lude et de tant d'autres qui vont, après ceux de Sa Majesté, à l'hôtel de la Monnaie? Les appartements du roi ont jeté six millions dans le commerce : tout ensemble ira fort loin. Mme de Chaulnes a envoyé sa table avec deux guéridons et sa belle toilette de vermeil. » Cette ressource fut promptement épuisée, et devint funeste en détruisant des œuvres d'art. On fit « une perte inestimable, dit Saint-Simon, de ces admirables façons plus chères que la matière et que le luxe avait introduites depuis peu sur les vaisselles. »

Les variations des monnaies furent une ressource encore plus ruineuse. Les traitants et usuriers profitèrent seuls de ces mesures. En quelques années, de 1689 à 1700, ils se trouvèrent avoir gagné quatre-vingt-deux millions (de monnaie du temps) sur les avances faites à l'Etat (Saint - Simon, Memoires, t. II, p. 449 ). Le déficit s'était accru, pendant cette époque, de plus de sept cents millions, qui vaudraient aujourd'hui plus de deux milliards. On fut obligé d'avoir recours à des moyens extrêmes : on augmenta les anciens impôts; on en crea de nouveaux. Basville, intendant de Languedoc, conseilla la capitation qui fut établie, en 1695, malgré le contrôleur général Pontchartrain. Supprimé après la paix de Ryswick (1697), cet impôt fut bientôt rétabli (1701) et augmenté. Mais ni les taxes multipliées ni la vente des offices plus scandaleuse que jamais, ni l'alienation des domaines royaux, ni la création de nouvelles loteries royales ne purent combler un déficit qui allait tou jours croissant. L'Etat commença, en 1704. à payer en billets de monnaie. Mais les ordonnances royales furent im . puissantes pour donner crédit à ce pa pier-monnaie. Les bons citoyens alarmés

cherchèrent à éclairer le pouvoir et à soulager le peuple. Vauban proposa un changement dans l'assiette de l'impôt (voy. Dime ROYALE). Il fut disgracie. Louis XIV ne profita de son projet que pour ajouter un nouvel impôt à ceux qui dejà écrasaient la France. Mais rien ne put combler le vide du trésor, ni la taxe onéreuse et odieuse sur les mariages et les baptèmes, ni les indignes flatteries auxquelles s'abaissa l'orgueil du roi ponr arracher quelques millions à Samuel Bernard.

Ce fut dans ces circonstances critiques, au milieu des désastres de la guerre de succession d'Espagne, qu'en 1708 Desmarèts, neveu de Colbert, fut appelé au poste de contrôleur général des finances. La dette montait à plus de deux milliards; cinq cents millions de billets étaient échus; la dépense annuelle s'élevait à deux cents millions et le revenu de l'Etat n'était que de cent vingt millions. On ne trouvait plus à emprunter à dix pour cent. Ajoutez à ces embarras financiers les rigueurs de l'hiver de 1709, pendant lequel une famine augmentée encore par les accaparements de bles porta la misère à son comble. Pour soulager les infortunes des classes indigentes, le gouvernement convertit les dons volontaires en une véritable taxe des pauvres. En même temps Desmarêts s'efforçait de relever le crédit public. Les billets de monnaie ou billets d'Etat avaient été décries; pour leur rendre quelque valeur, le contrôleur général déprécia la monnaie. Il négocia de nouveaux emprunts à un taux très élevé. Enfin, il accorda au clerge, aux corporations, aux villes, la faculté de se racheter de la capitation en payant quinze fois la valeur de la somme annuelle à laquelle ils étaient taxés. Les magistrats pouvaient se racheter du droit annuel anx mêmes conditions. Il n'y avait rien de bien neuf dans ces mesures; mais elles procurèrent quelques ressources pour satisfaire aux besoins les plus urgents de la France. Toutefois Louis XIV laissa en mourant une dette de deux milliards cinq cents millions qui font plus de cinq milliards de monnaie moderne.

Administration financière au xviii• siècle ; réformes tentées par Machault, Turgot, Necker (1715-1787). - Le xviiie siècle fut une époque d'innovations souvent hardies jusqu'à la témérité. La régence débuta par une banqueroute partielle qu'on a déguisée sous le nom de visa. Les titres des créanciers de l'État furent réduits de plus d'un tiers; une chambre Différence totale de justice poursuivit les financiers avec moins de vigueur et moins de succès que

sous le règne de Louis XIV; système de Law, après un monte clat, entraîna de nouvelles ruine BANQUE). Parmi les contrôleus raux qui succederent à Law, que tout sont célèbres à différents Machault, Turgot, Necker et de Cal Machault proposa deux institutions importantes : 1º en 1749, l'établise d'une caisse d'amortissement pour nuer la dette publique ; la resista: pays d'états, du clerge et de la noti il échouer cette tentative ; 2º en i réclama l'établissement d'un impêt i torial auquel toutes les classes au été soumises sans distinction de : et de vilains, de classes privilégies turières. L'opposition des privileges versa Machault, en 1754, et jusqu'al du règne de Louis XV, l'administra financière se traîna dans la routiue. acquits de comptant, que Colbert n'. pu supprimer et qui étaient un mose soustraire les prodigalités de la cour chambre des comptes, se multiple d'une manière effrayante. Ils ne des saient guère dix millions par an Louis XIV; ils s'élevèrent, en 1759.4 dix-sept millions. L'accroissement & dette publique devenait chaque jour | menaçant, et le parlement de Roues craignit pas de dire au roi, en juillet it: « Les maux sont à leur comble et p sagent l'avenir le plus effrayant. » La le queroute partielle de l'abbé Terray 11 réduisit la dette à deux cent trentec millions, et le déficit annuel à quare millions; il était antérieurement soixante-quatorze millions.

Turgot s'efforça, dans les premières à nees du règne de Louis XVI (1774-176). de prévenir la révolution par une refers Il revint au projet de Machault pour l'em repartition de l'impôt. En même tem qu'il supprimait les corvées, il vouli établir un impôt qui aurait pesé sur touts les classes sans distinction (1776). L chute de ce ministre ajourna les refermes. Necker, nommé administrateur de finances en 1777, reussit d'abord à releve le crédit public ; mais, en 1781, il pablia un compte rendu qui constatait us déficit de près de deux cent dix - peul millions. En voici le résumé:

| Recettes<br>Dépenses                  |     |      | 000 |
|---------------------------------------|-----|------|-----|
| Excédant des dépenses                 | 89  | 700  | 000 |
| Anticipations acquit-<br>tées en 1781 | 129 | 130  | 000 |
| Différence totale entre               |     | .0.0 | 100 |

les recettes et les dépenses.. ..... 218 830 000

live.

de tenips après Necker donna sa ssion et fut remplacé par de Calonno 1781). A ce moment, la dette exigi-'élevait à six cent quarante-six mil-; dans ce total, l'arrièré figurait pour cent quatre-vingt-dix millions, les cipations pour cent soixante-seize mils, et le déficit de l'année pour quavingts millions. Les prodigalités de onne accrurent considérablement la le. Il emprunta, en 1784, cent vingtq millions, en 1785, quatre-vingts mil-

lions, et, en 1786, soixante-dix millions. C'était une nouvelle dette de deux cent quatre-vingt-cinq millions, dont les intérêts venaient s'ajouter aux dépenses avouées par l'assemblée des notables (8 avril 1787). A cette époque, les revenus de la France sont constatés par le tableau suivant que j'emprunte, avec beaucoup d'autres détails, à la Chronologie de la France, par M. V. Duruy:

| perçus au nom du roi, dans les vingt généralités d'élection et dans les quatre généralités des provinces conquises ou cédées.  2º Impositions abonnées et impositions recouvrées par revenue effective ou par déduction sur les sommes à payer aux créanciers de l'Etat | de corps<br>et de commu- |            | AU COMPTE<br>des pays d'états<br>et autres pro-<br>vinces pour<br>leurs dépenses<br>locales. | AU NOM DU ROI<br>par<br>les receveurs,<br>régisseurs<br>ou fermiers. | VMPOSITIONS EN NATURE<br>OU EN ARGENT.                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dées                                                                                                                                                                                                                                                                    | s.                       | livres.    | livres.                                                                                      | livres.                                                              | perçus au nom du roi, dans<br>les vingt généralités d'élection<br>et dans les quatre généralités                                                                                        |
| aux créanciers de l'Etat                                                                                                                                                                                                                                                | 000                      | 7 600 000  |                                                                                              | 175 269 000                                                          | 2º Impositions abonnées et<br>impositions recouvrées par re-<br>tenue effective ou par déduc-                                                                                           |
| vet général                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |            |                                                                                              | 14 891 000                                                           | aux créanciers de l'Ent 3º Impositions addutionnel-<br>les établies pour dépenses<br>d'intérêt local, dans les géné-<br>ralités d'élection et dans les<br>provinces conquises cu cédées |
| d'impositions                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |            | 15 078 000                                                                                   |                                                                      | vet général                                                                                                                                                                             |
| et perceptions accessoires 308 109 000 7 405 6º Impositions en nature ou en argent, droits manuels et autres, résultant de privilé-                                                                                                                                     | 000                      | 4 890 00   | 26 370 000                                                                                   | 30 485 000                                                           | d'impositions<br>5° Droits régis affermés ou                                                                                                                                            |
| ges, de coutume ou de con-<br>cessions faites au nom de l'au-                                                                                                                                                                                                           | 000                      | 7 405 00   |                                                                                              | 308 109 000                                                          | et perceptions accessoires  6º Impositions en nature ou en argent, droits manuels et autres, résultant de privilé- ges, de coutume ou de con-                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000                      | 260 500 00 |                                                                                              | 29 418 000                                                           |                                                                                                                                                                                         |
| 558 172 000 41 448 000 280 395                                                                                                                                                                                                                                          | 000                      | 280 395 00 | 41 448 000                                                                                   | 558 172 000                                                          |                                                                                                                                                                                         |

Le contrôleur général sut remplacé par un conseil de finances, dont le chef était



Loménie de Brienne (1er mai 1787). Après une année de vains efforts, Lomenie se retira et eut pour successeur Necker (24 août 1788); peu de temps après s'ouvrit avec l'assemblée des états généraux

une ère nouvelle (5 mai 1789.)

§ 11. Administration financière depuis la révolution de 1789 jusqu'à nos jours. - La révolution détruisit l'ancienne organisation financière; le consulat éta-blit la nouvelle administration qui existe encore aujourd'hui. L'assemblée con-stituante avait remplacé le contrôleur général par un ministre des contribu-tions publiques. La Convention substitua au ministre un conseil des finances et revenus nationaux. Cette commission fut chargée de l'administration financière en 1794 et 1795. On revint, sous le Directoire, à une administration unitaire, et, à partir de 1795, il y a toujours eu un ministre des finances. Le déficit fut comblé par des moyens violents, et surtout par la création des assignats (voy. § 111). Quelques principes féconds furent posés par l'assemblée constituante, entre autres l'égale répartition de l'impôt; de là l'abolition des priviléges de provinces, d'ordres, de corporations, en matière d'im-pôts. Tous les Français supportèrent les charges publiques dans la proportion de leur fortune, en même temps que toutes les dignités leur devenaient accessibles. Mais quant à l'organisation de l'administration financière, elle ne date réellement que du consulat; l'honneur en revient surtout au ministre Gaudin, qui, dans la suite, devint duc de Gaëte. Centralisation de toutes les recettes et dépenses au ministère des finances, unité et simplicité dans les rouages du système financier, tels sont les deux caractères qui distinguent profondément cette administration de l'ancienne organisation, dont le mécanisme était si compliqué. Il est nécessaire de présenter un tableau rapide du système adopté par Gaudin, et conservé, avec de tégères modifications, jusqu'à nos jours.

Au sommet de la hiérarchie administrative est placé le ministre des finances; dans chaque chef-lieu de département, un receveur général centralise toutes les recettes du département; chaque cheflieu d'arrondissement a son receveur particulier, enfin des percepteurs reçoivent l'impôt direct dans un certain rayon de communes. Pour les contributions indirectes, tabacs, boissons, etc., enregistrement, domaines, douanes, postes et autres branches de revenu, la perception se fait par des agents particuliers cière. Les appels furent portés au conseil

W

plac qui som directeu = = 500 produit de les du receveur SOTA toutes les des finances. P recteurs special veillance des directes et indir. ment et des domz POS forêts et des dirige la fabrication constitue un reven publique a aussi au ministère des fu venus de l'Etat 50 caisse centrale du les comptes du Cai soumis à la direction central du trésor pub sont faits par le paye les payeurs des depa mandais délivrés par 1 nistères, et dûment ver tion particulière appelé complabilité genérale, bonne gestion des compt toutes leurs opérations. du mouvement général cupe de constater les rece soins de chaque minister assigner les fonds que récla vices publics. L'administra qui a la direction de tout financier, surveille tous les des inspecteurs généraux o qui sont chargés de vérifier caisses et la gestion de tous l bles. Il y a aussi au ministère de une direction du contentieux i soutenir les intérêts du trésor. n'a pas d'attributions judiciaires modernes ont separe avec soin diction financière de l'administra finances.

De la juridiction financière. juridiction financière, qu'on aussi contentieux financier, a et lement simplifiée. Les cours de des, bureaux des finances, chat des comptes avaient été supprime 1790. Un bureau de comptabilité, posé de quinze membres, les remp provisoirement. Les tribunaux ordina prononçaient, comme tribunaux admis tratifs, en matière de finances, Mais reconnut bientôt la nécessité d'une ju diction spéciale pour le contentieux & ministratif. Les conseils de préfecut furent chargés de prononcer en premien instance sur les réclamations des contrbuables contre l'administration finan-



d'Etat qui jugeait en dernier ressort. C'est le système encore suivi aujourd'hui. La cour des comptes, créée par une loi du 16 septembre 1807, a été chargée, comme les anciennes chambres des comptes, de la révision de la comptabilité. Voy. CHAM-

BRE DES COMPTES.

SIII. Crédit public et dette publique. - Aux finances se rattachent les institutions de crédit public. La dette publique remonte à une époque ancienne. Dès le xive siècle, on voit les rois de France avoir recours à l'emprunt. Mais la dette publique ne devint permanente qu'à partir du règne de François ler. Ce roi établit en 1535 les rentes sur l'hôtel de ville de Paris. Ses successeurs continuèrent le système des emprunts et y ajoutèrent quelquefois les formes violentes qui étaient en usage à cette époque. Ainsi, en 1553, Henri II ouvrant un emprunt, défendit tout contrat au delà de dix livres de rente entre particuliers jusqu'à ce que l'emprunt royal eût été couvert, Souvent aussi l'emprunt était forcé. Le même roi imposa aux principales villes de France un emprunt forcé au denier douze (environ huit et demi pour cent). Les rentes étaient payées très-irrégulièrement et souvent même en partie retranchées. Lorsque Sully réorganisa les finances, il fixa le taux legal de l'argent au denier seize (environ six et demi pour cent) et résolut de rembourser les rentes ou du moins d'en diminuer l'intérêt, afin de dégager les fonds publics. Cette opération s'accomplit en 1607, malgre de trèsvives réclamations.

Sous Louis XIII on revint anx constitutions de rente et souvent à des emprunts forcés. La dette publique s'aecrut considérablement jusqu'à la mort de Mazarin (1661). Colbert la réduisit de nouveau, en 1662 et 1664, par le remboursement d'une partie des rentes et la réduction de l'intérêt pour les autres. Le taux légal de l'intérêt fut réduit au denier vingt ( cinq pour cent ), et jusqu'en 1852 il n'a plus varié. Colbert ne connaissait pas le système du crédit public. Lorsqu'il ouvrit un emprunt en 1674, ce fut malgre lui, et la guerre terminée, il se hata de rembourser les créanciers de l'État. Mais, après sa mort, la dette publique s'accrut, et, malgré tous les expédients financiers et les banqueroutes partielles, elle devint énorme au xviii siècle et contribua à amener la crise révolutionnaire.

Pour rembourser la dette publique,

l'assemblée constituante créa les assignats, papier-monnaie qui avait d'abord pour garantie les biens nationaux. On

émit pour quatre cents millions d'assignats et on leur donna une circulation forcée. Dans la suite les créations multipliées d'assignats discréditèrent ce papier-monnaie, et, malgré le maxi-mum ou prix fixé pour la vente des denrées, les assignats perdirent toute valeur. Ce fut vers le même temps (1793) que Cambon qui avait la principale autorité dans l'administration financière, institua le grand-livre où furent inscrites toutes les rentes constituées sur l'État. La dette publique fut dès lors régularisée. Aujourd'hui elle se divise en dette flottante et dette inscrite. La première se compose d'emprunts que l'administration s'engage à rembourser dans des termes assez courts indiqués dans les effets publics appelés bons du tresor. La seconde se subdivise en dette viagère qui doit s'éteindre avec la vie du préteur ou du fonctionnaire qui a droit à une pension de retraite, et en dette fondée ou consolidée qui donne droit aux intérêts du capital sans que l'État soit forcé d'en payer le principal à une époque déterminée.

La caisse d'amortissement destinée à éteindre une partie de la dette publique (voy. AMORTISSEMENT) et la caisse des dépots et consignations (vov. ce mot) qui sert à assurer les pensions de retraite, dépendent aussi du ministère des finances. Depuis quelques années, on a étendu la dette publique par la création des caisses d'épargne. Elles ne datent comme institution publique que de 1835; elles sont destinées à recevoir et à faire fructifier des sommes peu considérables économisées par les ouvriers et les petits rentiers. Gérées par des administrateurs qui inspirent la conflance par leur position et leur moralité, elles reçoivent, conservent et rendent avec les intérêts les capitaux qui leur sont confiés. Les versements ne peuvent pas exceder mille francs pour une seule personne et ne peuvent se faire que de semaine en semaine, par fraction de cinquante à trois cents francs. Un livret est remis en échange de la somme versée et donne droit à un intérêt de quatre pour cent par an. Le remboursement ne peut être réclamé que dix jours après l'avis donné à l'administration de la caisse d'épargne. — Voy. Forbonnais, Recherches des finances depuis 1594 jusqu'en 1721, 2 vol. in 4°, ou 6 vol. iu-12, ouvrage plein de détails d'un haut intérêt, recueillis avec une scrupuleuse exactitude; d'Audiffret, Système financier de la France ; Bailly, Histoire financière de la France, Paris, 1839; Bresson, His-toire financière de la France, Paris, 1840; Dareste, Histoire de l'administration monarchique en France, 2 vol.

FINS DE NON-RECEVOIR, DE NON-PROCEDER. — Exceptions que l'on propose, sans entrer dans la discussion du fond, pour prouver que la partie adverse n'est pas recevable en sa demande.

FISC. - On appelait fisc, à l'époque carlovingienne, un ensemble de biens-fonds appartenant à un même propriétaire et dépendant d'une même administration, soumis généralement à un même système de redevances, de services et de coutumes, et constituant ce qu'on pourrait appeler maintenant une terre (voy. Proleg. du Polypt. d'Irminon, § 20). Les fiscs étaient d'étendue fort inégale, et comprenaient des possessions, tantôt voisines les unes des autres et situées dans un seul territoire, tantôt isolées, éparses et répandues sur une vaste surface. Dans la suite, les lieux qui appartenaient au même fisc furent d'orginaire soumis à la même coutume. Le fisc, par excellence, était le domaine particulier du roi (voy. DOMAINE). - Le mot fisc se prend généralement aujourd'hui dans le sens de trésor public : les agents du fisc sont les agents de l'administration financière.

FISCAL.—Le fiscal ou procureur fiscal était, dans l'ancienne organisation de la France, un magistrat qui remplissait les fonctions du ministère public près des tribunaux subalternes ou des juridictions seigneuriales.

FISCALINS. - Les fiscalins (fiscalini, fiscales) étaient les hommes et femmes qui dépendaient du fisc royal. Ils n'étaient pas tous de la même condition. Les uns étaient libres et appelés hommes du roi (homines regii); les autres étaient serfs et appelés serfs du fisc (servi fiscales). Parmi les fiscalins serfs, il faut encore distinguer ceux qui dépendaient du domaine public et vivaient sur les terres du domaine des fiscalins appartenant au roi et appelés les fiscalins royaux. La naissance, l'acquisition, la confiscation recrutaient cette classe de serfs. Les hommes libres qui contractaient un mariage illicite devenaient fiscalins, aussi bien que les serfs des juifs maltraités par leurs maîtres ou convertis au judaisme. Les fonctions serviles, dans l'intérieur des maisons royales, étaient remplies par des fiscalins. Un passage de Grégoire de Tours donne une idée de la misérable condition de ces serfs. Cet historien raconte que lorsqu'en 584 Chilpérie, fils de Clotaire ler, donna sa fille en mariage au roi des Visigoths établis en Espagne

et fit enlever des maisons qui apparte naient au fisc un grand nombre d'hommes et de femmes qu'on entassa dans des chariots pour accompagner et servir la fiancée. Ceux qui refusaient de partir et versaient des larmes étaient jetes en prison. Plusieurs s'y étranglèrent de désespoir. Beaucoup de gens, des meilleures familles, enrôles de force dans ce cortège. firent leur testament et donnèrent leurs biens aux églises. « Le fils, dit Grégoire de Tours, était séparé de son père, et la mère, de sa fille ; ils partaient en sanglotant et en prononçant de grandes malédictions; tant de personnes étaient en larmes dans Paris, que cela pouvait se comparer à la désolation de l'Egypte. » ( Voy. Aug. Thierry, Lettres sur l'histoire de France , lettre VII.)

FIVATIER. — Ce mot désignait, dans les anciennes coutumes, un tenancier qui devait à son seigneur cens, rentes et autres redevances féodales.

FLAGELLANTS. - Secte d'hérétiques qui parut aux xiiie et xive siècles, et qui tirait son nom de l'usage de sc flageller en public. On prétend qu'elle prit naissance à Perouse, vers le milieu du xme siècle. Il est certain, d'après le témoignage des écrivains du moyen âge, que les populations tourmentées par quelque fléau se soumettaient souvent à des expiations publiques et ne s'épargnaient pas les flagellations. La peste noire de 1348 exalta encore les imaginations, et inspira la pensée de nouvelles mortifications. Des bandes de pénitents parcoururent l'Allemagne, la Belgique et la France, chantant des cantiques dont quelques-uns sont parvenus jusqu'à nous, se flagellant publiquement et de manière à faire ruisseler le sang sous les coups. Comme ils portaient une croix sur leurs vêtements, on les appelait les confrères de la Croix aussi bien que les flagellants. Les imaginations s'exaltaient par ces flagellations sanglantes, et on ne tarda pas à s'inquiéter des désordres qui en résultaient. Des opinions hétérodoxes s'étaient propagées parmi les flagellants: ils prétendaient que Dieu rejetait les prêtres et leur ôtait tout pouvoir de lier et de délier sur la terre ; que le baptême de l'eau était remplacé par le baptême de sang; que le corps du Christ n'était pas réellement présent dans l'eucharistie, etc. Dès 1349, le pape Clément VI condamna la secte des flagellants; mais ils n'en continuèrent pas moins de parcourir l'Allemagne et la France. A cette époque, on en comptait, en France, près de huit cent mille. Enfin, 'a réprobation de l'Église, soutenue par la

195

-br

puissance séculière, dispersa et détruisit la secte des flagellants. On ne doit pas confondre ces hérétiques avec les confréries de pénitents dont les pratiques n'ont rien de contraire à la dectrine catholique. L'histoire des flagellasts a été plusieurs fois écrite. Jacques Beileau, frère de Boileau-Despréaux, publia, en 1700, un ouvrage intitulé: Historia flagellantium (Hist. des flagellants); cet ouvrage, qui souleva une polémique assez vive, lut presque immédiatement traduit en français. En 1711, il parut à Leipsig une nouvelle dissertation latine sur les flagellantium commentatio.

FLAMBERGE. — Nom de l'épée de Renaut de Montauban, un des paladins de Charlemagne et l'alué des quatre fils Aymon. Le mot flamberge a servi dans la suite à désigner toute espèce d'épée.

FLAMBOYANT (Style). — Style d'architecture imitant les flammes; on le trouve principalement au xv•siècle. Voy. Église, § VI.

FLÉAU D'ARMES. — Arme du moyen âge. Voy. Armes (fig. K).

FLECHE. — Voy. ARMES (fig. S) et EGLISE (fig. L).

FLÉTRISSURE. — Peine infanante. La flétrissure consistait à marquer le coupable d'un signe indélébile. Autrefois on imprimait une fleur de lis sur une partie de son corps; dans la suite on l'a marqué d'un V surl'épaule, s'il avait été condamné pour vol, ou des lettres CAL quand il avait été condamné aux galères. Les nouveaux codes substituèrent les lettres TF (travaux forcés). La peine de la flétrissure par la marque a été abolie par la loi du 28 avril 1832.

FLETTE. — Bateau qui servait de coche d'eau et transportait les voyageurs.

FLEURS DE LIS. — Les fleurs de lis ont été, depuis le xu siècle jusqu'à la fin du xviii. les armes de France; il est donc nécessaire de s'y arrêter et de rappeler ce qu'en ont dit les écrivains qui se sont occupés des antiquités de la France. Louis YII, en partant pour la croisade, prit une bannière d'azur, semée de fleurs de lis. On a imaginé des hypothèses fort singulières pour expliquer l'usage de ces fleurs de lis. Quelques-uns ont prétendu que les premiers Francs avaient choisi l'iris ou lis des marais pour rappeler leur origine, parce qu'ils étaient sortis de pays marécageux. D'autres ont raconté que les soldats de Clovis s'en étaient fait des couronnes après la bataille de Tobbiac.

Sonnini a cru reconnaître la fleur de lis héraldique parmi les peintures d'un temple de Dendérah, en Egypte. On a cru aussi retrouver la fleur de lis dans l'ornement qui termine le sceptre des anciens rois babyloniens et assyriens. Je ne rappelle ces hypothèses que pour montrer avec quelle hardiesse les savants les ont entassées. En voici d'autres qui ont plus de vraisemblance. Le P. Godefroy Henschenius, continuateur des Actes des saints que le P. Bollandus avait commencés, et que l'on désigne sous le nom de Collection des bollandistes, a émis une nouvelle conjecture dans une dissertation placée en tête du troisième volume des Actes des saints du mois de mars, et intitulée : Généalogie des rois de la première race. A l'occasion d'un sceau de Dagobert Ier, apposé à une charte donnée par ce prince en faveur de l'abbaye de Saint-Maximin de Trèves, le 5 avril de la douzième année de son règne, qui correspond à l'année 635, il dit que l'on y voyait trois sceptres liés ensemble pour signifier les royaumes d'Austrasie, de Neustrie et de Bourgogne, que Dagobert avait réunis. De là, ce savant jésuite conclut qu'il est à présumer que la sleur de lis heraldique représente l'union de ces trois sceptres, qui, lies ensemble, ressemblent à la plante nommée iris.

Il est plus probable que les fleurs de lis rappellent une ancienne arme offensive qui présentait au milieu un fer droit et pointu. On avait adapté aux deux côtés des pièces de fer en demi-croissant, et le tout était lié par une clavette qui formait ce qu'on appelle le pied de la fleur de lis. Dans un sceau de Lothaire (972), que Mabillon a publié dans son Traité de diplomatique, Lothaire est représenté tenant en sa main droite un long bâton au haut duquel on voit un fer de lance avec deux crochets; c'est déjà la fleur de lis héraldique grossièrement dessinée. Un sceau de Hugues Capet le montre avec une couronne dont les fleurons ressemblent à des fleurs de lis. Son fils Robert, sur un sceau de 1030, tient dans la main droite un petit sceptre qui se termine par un fer de lance. On voit, dans un sceau de 1058, Henri Ier avec une couronne garnie de fleurons qui ont beau-coup d'analogie avec les fers de lance. Un sceau de Louis VI (1113) présente la fleur de lis plus nettement marquée. Enfin, son fils Louis VII, sema, comme nous l'avons dit, les fleurs de lis sur son étendard. Il semble, d'après ces faits, que cet insigne de la royauté française rappelait les anciennes armes des Francs. Philippe Auguste prit le premier une fleur de lis pour contre-scel. Sous saint Louis les princes du sang royal commencèrent à porter des fleurs de lis dans leurs armes avec différentes brisures. Enfin, depuis Charles V, les fleurs de lis de l'écusson royal furent réduites à trois. Déjà, sous Philippe III, on trouve les trois fleurs de lis: mais cet usage ne devint constant qu'à partir du règne de Charles V; il faut peut-ètre l'attribuer à la forme triangulaire de l'écusson royal qui rendait cette disposition plus commode.

FLIBUSTIERS. — Les flibustiers étaient des corsaires qui, dans la première moitie du xvii\* siècle, parcouraient les mers des Antilles. Dans l'origine, ils n'étaient pas moins redoutables à leurs compatriotes qu'aux étrangers; mais, vers la fin du xvii\* siècle, le gouvernement français disciplina les flibustiers et s'en servit pour dévaster les colonies espagnoles. On fait dériver le nom de flibustiers de flibot, petit navire de quatre-vingts à cent tonneaux. L'Histoire des flibustiers a été écrite par Exmelin et Archenholz.

FLORAUX (Jeux). — L'Académie des jeux floraux fut établie à Toulouse dès le commencement du xive siècle (1323). Elle existe encore aujourd'hui. Voy. Acapémie.

FLORETTES.—Monnaies frappées sous Charles VI et marquées de trois fleurs de lis; on les appelait aussi grands blancs.

FLORIN. — Monnaie qui tirait son nom de Florence ou de ce qu'elle était semée de fleurs de lis. Le florin était primitivement une monnaie d'or; mais dans la suite on douna ce nom à des monnaies d'argent.

FLOTTAGE. — Ce fut en 1549 que Jean Rouvet imagina de faire flotter des trains de bois que le cours des rivières apporte dans les fleuves qui les conduisent dans les grandes rivières. Les premiers essais de flottage eurent lieu dans le Morvan.

FLOTTE, FLOTTILLE. — Voy. MARINE. FLUTE. — Voy. Musique.

FLUTES.— Bâtiments chargés ordinairement du transport des vivres. Voy. Ma-

FOI. — Le vassal devait à son seigneur foi et hommage. Voy. FÉODALITÉ, § II. — Les serments de foi et hommage prètés au roi par ses vassaux directs ne pouvaient être reçus qu'en la chambre des comptes,

FOI (Pères de la). — On donna ce nom aux jésuites rétablis en France sous le règne de Louis XVIII.

FOI-MENTIL - Ce mot composé était synonyme, au moyen age, de déloyauté. felonie, trahisor, Accuser un chevalier de foi-mentie c'était lui faire une insulte qui ne pouvait être lavée que dans le sang. Le chevalier convaincu de foi-mentie par le duel ou par le jugement de ses pairs. était dégradé et livre au dernier supplice ( voy. DEGRADATION ). Le chevalier coupable de trahison était lui-même appelé foi-mentie ou foi-menti. Les Assises de Jerusalem (chap. LXII) emploient ce terme. L'acte d'acquisition du château de Josselin par Olivier de Clisson (1370) se termine ainsi : Et si je fais et souffre le contraire, je veux être tenu et réputé parjure chevalier et FOI-MENTIE (Hist. de Bret., t. 11, p. 540).

FOIRE (Théâtre de la). - Voy. THÉATRE,

FOIRES. - Les foires avaient, au moven age, une importance qu'elles n'ont pu conserver dans les temps modernes. A une époque où les communications présentaient de grandes difficultés, il était nécessaire qu'à des jours déterminés, les habitants des campagnes pussent venir s'approvisionner dans quelques centres principaux. La France avait plusieurs foires annuelles très-importantes. On cite entre autres les foires de Saint-Denis on du Lendit ou Landit, de Narbonne, de Beaucaire, de Lyon, et surtout les foires de Champagne. Les denrées de l'Orient, apportées à Marseille, remontaient le Rhône jusqu'à Lyon et de là se répandaient dans toute la France. Mais c'était principalement en Champagne que les marchands venaient faire leurs acquisitions. Ces foires étaient un rendez-vous des principales nations de l'Europe; on y improvisait des villes, dont les divers quartiers étaient occupés par les principaux métiers. Un poête du xute siècle donne une idée de ces réunions où s'etalaient le luxe et les arts du moyen âge. Il parcourt une de ces foires, où il a

Au bout, par deçà regratiers, Trouvé barbiers et cervoisiers, Taverniers et puis tapissiers ; Asses près d'eux sont les merciers A la côte du grand chemin Est la foire du parchemin ; Et après trouvai les pourpoints .... Puis la grande pelleterie .. Puis m'en revins en une plaine, Là où l'on vend cuirs crus et laine; M'en vins par la féronerie; Après trouvai la batterie (les chaudroppiers), Courdouaniers et boureliers, Selliers et fremiers et cordiers..., Après les joyaux d'argent Qui sont ouvrés d'orfévrerie ... Si n'oubli pas , comment qu'il aille , Ceux qui aménent la bestaille.

De nombreuses ordonnances réglèrent la police des foires de Champagne. On laissait aux marchands une grande liberté; ils nonmaient eux-mêmes les maitres des foires qui rendaient sommairement la justice et avaient droit de faire exécuter leurs sentences dans toutes les provinces de France, malgré l'opposition des magistrats des localités. C'était une garantie indispensable pour les marchands de toutes les nations qu'il était de l'intérêt de la France d'y attirer. On avait soin que ces étrangers y trouvassent des logements convenables. « Les Italiens, Florentins, Lucquois, Milanais, Génevois, Vénitiens, Allemands, Provençaux et autres y avaient denieurance honnête. » Les rois ne manquent pas de signaler dans leurs ordonnances les avantages que ces foires de Champagne procuraient à la France et à tous les pays commerçants. Placée aux marches ou frontières de la Bourgogne, du Lyonnais, de la Lorraine, de l'Ile-de-France et de la Flandre, la Champagne était un des points les mieux choisis pour être le centre du commerce européen. « Les foires de Champagne, dit Philippe de Valois dans son ordonnance de 1344, ont été fondées pour le bien commun de tous les pays, tant de notre royaume, comme de dehors; elles ont été établies ès marches communes (au point de contact des provinces) pour tous les pays remplir des marchandises qui leur sont nécessaires, et par ce ont consenti à leur fondation tous les prélats, princes, barons, chrétiens et mécréants. » Ainsi les musulmans eux-mêmes trouvaient protection dans ces congrès du commerce et de l'industrie. C'était déjà, sur une échelle beaucoup moins vaste, ce spectacle de tous les peuples réunis par le commerce, que l'Angleterre a donné au monde, en 1851.

Les foires de Champagne avaient leur chancellerie particulière, et des chauffecires institués pour sceller les actes de vente que dressaient quarante notaires. Un officier public était chargé de veiller à ce que les poids et mesures ne donnassent lieu à aucune fraude. Enfin, pour que rien ne manquat à ces solennités du commerce, la religion y ajoutait ses pompes et les ouvrait par une procession destinée à appeler les bénédictions de Dieu. Outre les garanties que chaque nation trouvait dans l'élection des maîtres des foires et des prud'hommes des différents métiers, elle avait encore pour protéger ses intérêts des magistrats particuliers que l'on appelait capitaines des foires. C'étaient de véritables consuls chargés de la défense de leurs concitoyens. Comme il y

avait, dans ces foires, une espèce de solidarité entre tous les marchands d'un même pays, il était nécessaire qu'ils eussent un chef nommé par les suffrages de toute la communauté et chargé de désendre ses droits. On en trouve la preuve dans un fait qui se passa à la fin du xue siècle. Dans une des foires de Champagne de 1297, des commercants de Lucques avaient manqué à leurs engagements. Les maîtres des joires en exclurent tous les Italiens. Albert de Médicis, qui prenait le titre de capitaine de la communauté des marchands italiens (capitaneus et rector universitatis mercatorum Italiæ), intervint en faveur de ses compatriotes et obtint qu'ils fussent rappelés; on n'excepta que les Lucquois. Dans une lettre qui est parvenue jusqu'à nous, il annonça officiellement ce résultat aux Italiens et les rappela aux foires de Cham-

La plupart des grandes villes du nord et du sud de la France avaient aussi leurs foires: Paris, les foires de Saint-Germain, du Temple, de Saint-Ocide, la foire aux jambons; Rouen, les foires de la Chandeleur. de Saint-Romain et du Pardon; Falaise, la foire de Guibray; Beaucaire, les foires où toute la France envoie encore aujourd'hui ses produits, etc.

Indépendamment de leur importance commerciale, les foires exerçaient une grande influence sur les relations politiques. Là, se réunissaient les habitants de toutes les provinces; là, s'émoussaient par le contact ces antipathies provinciales si vives au moyen âge, et que la civilisation moderne n'a pu complétement détruire: là, en un mot, se préparait l'unité de la France.

FOL APPEL. — Appel mal fondé. Du temps de Charlemagne, le fol appel était puni d'une amende, et, si l'appelant ne pouvait la payer, il recevait des juges la bastonnade. Le fol appel est encore puni aujourd'hui d'une amende de 10 fr.

FOLIE D'ESPAGNE. — Danse exécutée par une personne seule, comme la sarabande.

FOILE (Mère). — On appelait mère folle le chef d'une association burlesque qui s'établit à Dijon, en 1454, sous le nom d'infanterie dijonnaise. Les membres de cette corporation faisaient, à l'époque des vendanges, une promenade dans la ville: ils étaient travestis et montés sur des chariots. Leur drapeau portait l'image d'une femme assise, vêtue de trois conleurs, avec un chaperon à deux cornes; une

multitude de petits fous sortaient de ses amples jupons; elle avait pour devise ces mots latins: stultorum plena sunt omnia (tout est plein de fous) ou stultorum infinitus est numerus (le nombre des fous est infini). Le cortége de la mère folle répétait des poésies satiriques, et la licence alla si loin que cette fête fut supprimée en vertu d'un édit rendu par Louis XIII à Lyon le 21 juin 1630. La mère folle ou mère folie de Dijon avait heaucoup d'anacige avec les abbés des cornards ou cosnards de Rouen et d'Evreux, l'abbé de Liesse, le roi de la Basoche, l'évêque des fous, le prince d'amour, etc.

FONCIER (Crédit). - Voy. CRÉDIT FON-CIER.

FONCIER (Impôt). — Impôt qui porte sur la terre et les proprietés immobilières. Voy. Impôts.

FONCTIONNAIRES (publics). — On appelle fonctionnaires publics ceux qui, dans les diverses branches d'administration, exercent, au nom de l'État, une portion de l'autorité publique.

FONDATION. — Une fondation est la donation d'une certaine somme pour des œuvres de piété ou d'utilité publique.

## FONDERIES DE CANONS. - Voy. ARMES.

FONDS PERDU. — Rente viagère qui s'éteint à la mort de celui pour qui elle a été constituée, et dont, par conséquent, le fonds est perdu pour ses héritiers.

FONDS PUBLICS. — Ces mots s'appliquent spécialement aux rentes créées par l'état et dont les titres se négocient par l'intermédiaire des agents de change. Ils désignent encore toutes les valeurs françaises et étrangères négociables par les mêmes agents, telles que les actions de la banque de France, les obligations de la ville de Paris. Voy. Firances, § III.

FONTAINES DE VIN. — L'usage des fontaines de vin dans les fêtes publiques remonte à une haute antiquité. Lorsque Charles VI fit son entrée à Paris avec Isabeau de Bavière, il y eut tout le jour et toute la nuit des fontaines qui versaient du vin. A l'entrée de Charles VII dans Paris, en 1437, on éleva une fontaine dont un des tuyanx jetait du lait, un autre du vin vermeil, un troisième du vin blanc, et le quatrième de l'eau. En 1461, lorsque Louis XI fit son entrée dans la rue Saint-Denis, on voyait une fontaine qui versait du vin et de l'hypocras.

FONTAINES PUBLIQUES. — Les fontaines publiques sont à la fois des monu-

ments d'utilité et des ornements par villes. Voy. VILLES.

FONTANGE. — Nœud de rubans que femmes portaient, aux xviie et xniecles, sur le devant de leur coffares, peu au-dessus du front. Mile de Fontais apercevant à la promenade que su fure manquait de solidité, prit une ses jarretières qu'elle lia autour de tête. On trouva ce nœud charman ce que le hasard avait produit devirtele-champ une mode qui dura jusque seconde moitié du xviiie siècle. La fer du nœud des fontanges changes psieurs fois.

FONTEVRAULT. — Abbaye célère l'ordre de Saint-Benoît, fondée par fac d'Arbrissel, en 1100, sur les conès l'Anjou et du Poitou (près de Saerdans le département de Maine-et-Lon Robert d'Arbrissel bâtit dans le met lieu plusieurs monastères pour les femmet pour les hommes, et les plaça ses protection de la Vierge. Cet instiut d'approuvé par le pape Paschal II, en 11. et Fontevrault devint chef d'ordre les upérieure générale était une femme Un grand nombre d'abbayes et plus cent cinquante prieurés dépendaient a Fontevrault.

FONTS BAPTISMAUX. — Vase en piem ou en marbre qui sert à conserver l'ex employée pour le baptême. Voy. BAPTE TÉRES.

FOR. — Terme de coutume, qui signifiait droit, juridiction; il était dérive à lain forum (lieu où l'on rendait la jutice). On disait les fors ou coutumes ét Béarn, le for de Morlas, d'Oloron, etc.

FORAGE. — Droit féodal prélevé par le seigneur sur le vin mis en vente, et par ticulièrement sur le vin vendu en détail.

FORAIN. - Ce mot se prenait dans k sens d'étranger.

FORAIN (Theatre). - Voy. THEATRE.

FORBAN, FORBANNISSEMENT. — Ces mots étaient employés dans quelques coutumes comme synonymes de bannissement. Voy. BAN. — On disait autresis forbannir pour exiler.

FORÇAT. — Homme condamné aux travaux forces. Voy. Peines.

FORCE (Maison de). — Maison de l'on enfermait les garçons et les filles qu'on voulait châtier et ramener à une vie meilleure. Il y avait près de Rouen la maison de Saint-Yon, pour les garçons, et à Paris les Madelonnettes, pour les filles. FORCETIERS. — Une corporation de forcetiers, fabricants d'ouvrages en fer et en cuivre, s'était organisée à Paris dès 1291.

FORCLOS, FORCLUSION. — Ces termes appartiennent à l'ancien droit français. Lorsque, dans l'espace de huit jours, une des partles n'avait pas produit ses griefs, dits, contredits et autres moyens de droit, elle était frappée de forclusion, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait rlus les produire. On appelait forclos celui qui était ainsi exclu du tribunal. La forclusion n'avait pas lieu en matière criminelle.

FORCOMMAND. — Terme des anciennes coutumes; mandement d'un juge pour débouter quelqu'un de sa possession en cas et matière de revendication.

3 -

ė.

12

SÅ.

FORESTAGE. — Droit qu'un forestier devait payer à son seigneur. Dans les temps féodaux, l'office de forestier était souvent exercé par des nobles. Eu Bretagne, ils devaient pour forestage, au seigneur qui tenait sa cour plénière, des tasses et des écuelles. (D. Lobineau, Histoire de Bretagne, t. 1, p. 203.)

FORESTIER. — Titre de dignité au moyen âge. Jusqu'au temps de Charles le Chauve, on donnait le nom de forestier au seigneur chargé du gouvernement de la Flandre.

FORESTIER (Garde). — Garde préposé à la conservation des forêts de l'État. Voy. EAUX ET FORÊTS.

FORFAITURE. — Crime commis par un vassal contre son seigneur. Un fief devenait vacant par forfaiture. voy. Féodalité. — On appelait encore forfaiture un crime commis par un officier contre les devoirs de sa charge. Les offices, qui, dans l'ancienne monarchie, étaient une propriété, ne se perdaient que par forfaiture.

FORFUYANCE. — Droit payé par un serf pour obtenir de son seigneur la permission de passer dans un autre domaine.

FORGAGE.— Terme de coutumes; droit de racheter un bien meuble ou immeuble, de le dégager en rendant le prix à l'acquéreur. En Normandie, un homme dont on avait saisi et vendu les meubles. pouvait, par droit de forgage, les reprendre dans la huitaine.

FORGERON, FORGES. - Voy. INDES-

FORJUREMENT, FORJURER. — Le forjurement était une véritable renonciation à la famille et au pays. Cet usage remontait aux lois des barbares. Le Franc qui voulait renoncer à sa famille se présentait

devant le juge portant à la main une baguette de saule qu'il brisait en quatre morceaux; il les jetait par-dessus son épaule en présence de ses parents, et rompait ainsi légalement tout lien de famille ; il n'avait plus droit à l'héritage et n'acceptait plus les haines de famille qui étaient héréditaires chez les peuples barbares. Forjurer son pays, c'était l'abandonner. On forjurait souvent pour se soustraire aux poursuites de la justice. La coutume de Normandie donnait neuf jours à celui qui avait cherché un asile dans une église pour se décider à comparaître en justice ou à forjurer le pays. S'il préférait ce dernier parti, il juraiten présence des juges et de quatre chevallers de quitter la Normandie immédiatement et pour toujours. Un pied dans l'asile, et l'autre au dehors, il prétait le serment sur les Evangiles. Les magistrats lui assignaient sa route et le délai accordé pour sortir de la province. S'il le dépassait, il retombait sous le coup de la justice, et. comme dit l'ancienne coutume, il portait son jugement avec lui.

FOR-L'EVEQUE. - Le mot for, dérivé du latin forum (tribunal), désignait souvent une juridiction ecclesiastique. Le for-l'éveque, qu'on a quelquesois écrit, mais à tort, fort-l'éveque, était primitivement le siége de la juridiction de l'évêque de Paris (forum episcopi). Il était situé dans la rue Saint-Germain l'Auxerrois. Lorsque la juridiction épiscopale fut supprimee en 1674, on fit du for-l'évêque une prison royale. On y enfermait principalement les prisonniers pour dettes et les comédiens qui avaient manqué au public ou désobéi à l'autorité. En 1765, Molé, Lekain et autres acteurs célèbres furent conduits au for-l'évéque pour avoir refusé de jouer dans le Siège de Calais avec un comédien qu'ils accusaient d'actes honteux. Cette prison fut détruite en 1780.

FORMARIAGE. — Droit que payait au seigneur une personne de condition servile, lorsqu'elle se mariait hors de la seigneurie à laquelle elle appartenait, on lorsqu'elle épousait une personne libre ou dépendante d'un seigneur étranger. Le droit de formariage a été perçu dans le pays de Verdun jusqu'en 1789.

FORMULAIRE. — Écrit qui contient la formule du serment que l'on doit prêter. On donnait surtout ce nom à l'acte par lequel les jansénistes devaient condamner la doctrine contenue dans l'Augustinus de Jansénius. Co formulaire, qui donna lieu à de longues discussions, fut rédigé en 1656. Voy. JANSÉNISME.

FORMULES. - Les formules sont certaines expressions consacrées, dans chaque age ou dans plusieurs siècles, pour rendre une idée; ce sont aussi des modèles qui ont servi, aux diverses époques, pour les testaments, les ventes, les donations et autres actes de la vie civile. On a un certain nombre de recueils de ces formules qui sont impor-tantes pour l'histoire des institutions et des mœurs. On regarde comme les plus anciennes celles que l'on connait sous le nom de formules d'Anjou : elles sont probablement du règne de Childebert ler, suivant la remarque de D. Mabillon qui a publié les formules d'Anjou (formulæ andegavenses) dans ses Analecta vetera et dans son traité de Diplomatique. M. de Rozière en a donné, en 1844, une nouvelle édition plus complète que les précédentes. Au vn° siècle, le moine Marculfe réunit les formules d'actes en usage de son temps ; ce recueil a été publié pour la première fois par Jérôme Bignon (1613), et reproduit dans un grand nombre d'ouvrages, dont les auteurs, ont ajouté de nouvelles formules. Sirmond, Baluze et beaucoup d'autres érudits ont publié de nouvelles formules

de différents siècles. D. de Vaines, dans son Dictionnaire de diplomatique, fait sur ces recueils les remarques suivantes : il faut observer. dit-il, 1º que les différents protocoles servaient aux chanceliers et aux notaires, au besoin, en sorte que les formules étaient souvent dressées d'avance ; 2º que tous les chanceliers et notaires ne s'y sont pas astreints; mais qu'ils dressaient aussi des actes suivant leur gré et leur caprice; 3º qu'on a souvent rédigé différentes chartes sur un seul et même protocole, en sorte qu'une pièce semble n'être qu'une imitation de l'autre, à l'exception des lieux, des personnes, des dates et de certaines circonstances particulières : 4º que la diversité des notaires a dù nécessairement produire des variations dans le style et les formules : 5° que quoiqu'un acte soit écrit d'un style qui ne convienne point au prince, dont il porte le nom, il peut n'en être pas moins authentique, parce que les rois n'ont pas toujours eu connaissance des actes expédiés en leur nom par leurs ministres. De là il faut conclure qu'on ne doit s'attendre à trouver de l'uniformité dans les formules des actes publics qu'autant que leur style est fixé par les lois ou par l'usage; car, sans ce inotif, rarement une formule devient tout d'un coup générale. Il faut quelquefois plusieurs siècles pour qu'un usage déjà

fort ordinaire devienne uniforme, et en général plus on approche des siècles d'ignorance, moins on doit rechercher de regularité dans les formules. Ainsi il ne faut pas suspecter une charte qui offrirait une formule singulière et nouvelle, qui, dans les siècles suivants, a pris faveur. Mais, s'il est avéré que cette formule ou ce mot n'était point encore inventé au temps où la charte a été rédigée, elle doit passer pour fausse. Si même il n'y en avait aucun exemple dans le siècle dont il s'agit, et que ces formules ne fussent devenues d'un usage ordinaire que trois ou quatre siècles plus tard, les chartes où elles se trouveraient pourraient être suspectes. Mais quand les formules sont abandonnées au caprice des particuliers, on ne peut rien conclure contre un titre du peu de ressemblance qu'il a avec un ou plusieurs autres actes du même temps et de la même personne. « Cette comparaison de chartes est sujette à bien des méprises, ajoute D. de Vaines; cependant si les formules d'une charte étaient si monstrueuses qu'elles n'eussent aucun rapport avec les usages du siècle auquel la pièce se rapporterait, elle devrait passer pour supposée. De même, des formules reconnues comme invariables dans toutes les chartes d'un siècle ou d'un pays, imprimeraient un caractère de faux à celles qui en offriraient de différentes dans la même circonstance. Si cette invariabilité n'est pas avérée, tout argument négatif est sans force vis-à-vis d'une formule singulière positive. » Après ces preliminaires, D. de Vaines insiste sur les formules les plus importantes, savoir les formules d'in-vocation, de suscription, de salut, de préambule, d'annonce ou de précaution, de salutation finale, de souscription, etc.

FOR

INVOCATION .- Un grand nombre d'actes commencent par une invocation à Dieu. à Jesus-Christ, à la sainte Trinité. L'invocation est quelquefois résumée dans une ou deux lettres X S (Christus) ou simplement X. Quelquefois on trouve, en tête des chartes, l'alpha et l'oméga (A Ω), symbole de l'éternité du Fils de Dieu. Les diplômes, que Charlemagne donna après avoir été couronné empereur d'Occident le 25 décembre de l'an 800, commencent tons par la formule suivante : In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Louis le Débonnaire, son successeur, se servait de l'invocation : In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi. Les diplômes de Charles le Chauve portent : In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis. Cette invocation se trouve dans la plupart des diplômes des derniers Carlovingiens. Au xiº siècle, les formules initiales furent modifiées. On y retrouve les invocations que nous avons déjà citées et plu-sieurs analogues. Au xu siècle également : l'invocation plus simple : In Christi nomine est aussi usitée à cette époque. Les chartes solennelles du xine siècle conservent encore ces invocations: mais les chartes moins importantes les suppriment. Au xive siècle, les invocations disparaissent des diplômes des rois. On les retrouve dans les testaments et dans les actes particuliers passés devant les notaires. En résumé, les diplômes importants depuis Charlemagne jusqu'à Philippe le Bel commencent par des invocations à Dieu, au Christ, à la Sainte Trinité; les formules de ces invocations varient, mais elles présentent toujours à

peu près le même sens.

Suscription. - On entend par suscription dans la diplomatique les titres pris ou donnés au commencement des lettres ou des actes. Dès les vie et viie siècles, les papes prennent dans la suscription des bulles le titre de serviteur des serviteurs de Dieu; on le trouve du moins dans des actes de Grégoire le Grand. Les évêques des premiers siècles se bornaient à mettre dans les suscriptions les deux noms de l'auteur et du récipiendaire avec la seule qualité de frère. Après les trois premiers siècles, les prélats se désignè-rent par leur titre d'évêque, en y ajoutant souvent les épithètes d'humble, d'indigne, etc. La formule par la grâce de Dieu et du saint siège apostolique date de la fin du xiii. siècle et devint fréquente dans le xive. C'est aussi à cette époque qu'une partie de la suscription est rejetée au bas de l'acte. « On ne connaît pas, dit D. de Vaines, de lettre plus ancienne, où celui qui l'écrit mette son nom après l'écriture et au bas de la page, selon l'usage actuel, que celle que Henri de Villars, archévêque de Lyon, écrivait à l'emperenr Charles IV(29 décembre 1347). Au bas est écrit : Henricus de Villariis, archiepiscopus et comes Lugduni, totus vester. » Les diplômes des rois mérovingiens portent ordinairement pour suscrip-tion ces mots: N. rex Francorum vir inluster. Pépin le Bref ajouta au titre de rex Francorum les mots Dei gratia. Charlemagne, après son couronnement comme empereur d'Occident, adopta la suscription suivante : Carolus serenissimus Augustus, a Deo coronatus, magnus et pacificus imperator, romanum gubernans imperium, qui et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum (Charles serenissime Auguste, couronne de Dieu, grand et pacifique

empereur, gouvernant l'empire romain, et par la miséricorde de Dieu roi des Francs et des Lombards ). Au ixe siècle, les formules de suscription rappelèrent les titres de roi ou d'empereur que portaient les souverains avec l'addition des mots : Dei misericordia . Dei gratia . divina ordinante providentia, etc. Il en fut de même au xe siècle. On remarque au xie. le titre de Très-saint Père donne au roi Robert. Ce fut ce prince qui le premier, entre les rois de France, commença sa suscription par le pronom ego. On sait que plus tard les rois d'Espagne firent usage de la formule analogue moi LE ROI. Au XII. siècle, on remarque le titre de roi de France (Francia rex) au lieu de roi des Français (Francorum rex). On le trouve dans une charie de Louis VII de l'année 1171 (Ordonn. des rois de France, t. I, p. 206). Les deux suscriptions furent pendant longtemps employées concurremment. Au xinº siècle, les actes latins emploient ordinairement la suscription rex Francorum, et les actes français celle de roi de France. Il en est de même aux xive, xve et xvie siècles. Henri IV se qualifia roi de France et de Navarre, et ses successeurs conservèrent ce titre jusqu'à la révolution. Napoléon s'intitulait empereur des Français, roi d'Ita-lie, protecteur de la ligue du Rhin, médiateur de la Suisse, etc. Avec la res-tauration reparut la formule roi de France et de Navarre. Après la révolution de juillet 1830, Louis-Philippe prit dans ses ordonnances le titre de roi des Francais.

SALUT. - Le salut, qu'il ne faut pas confondre avec la salutation, est toujours placé au commencement d'une lettre, et la salutation vers la fin. Dans le principe, la formule de salut se bornait à ces mots : salutem ou salutem dicit, mis après les noms et qualités de l'auteur et du récipiendaire. Les chrétiens ajoutèrent in Domino, in Christo, etc. Dans la suite, et principalement à partir du 1ve siècle, on remplaça le mot salutem par felicitatem, benedictionem, obsequium, gaudium, reverentium, etc. Les variations de formules furent surtout nombreuses du 1ve au xue siècle. On revint dans la suite à la formule plus simple : salut en notre Seigneur. Depuis le xie siècle, les papes ont adopté la formule salutem et apostolicam benedictionem. Les diplômes et autres actes des rois de France, surtout depuis le xve siècle, commencent presque toujours par ces mois: N. par la grace de Dieu, roi de France et de Nar à tous présents et à venir, salut :

tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Lorsque les rois s'adressaient aux membres des parlements, ils leur donnaient le titre d'amés et féaux.

PREAMBULE, ANNONCE OU PRECAUTION. - On appelle préambules des chartes les motifs qu'on allègue après la suscription pour expliquer l'objet principal de l'acte; ils varient à l'infini. On remarque, aux IXº, Xº et XIº siècles, la formule mundi senio appropinquante, instante mundi termino (la fin du monde appro-chant, etc.). Souvent les donateurs alléguaient un motif spirituel : pro anima, pro remedio animæ (pour mon ame, pour le salut de mon dme). Presque toujours ils recommandaient à ceux dont ils étaient les bienfaiteurs de prier pour eux, et se servaient très-communément à cette fin de la formule exorare delectet. - Les annonces ou précautions étaient les prinoipales clauses mises en œuvre dans le corps d'un acte pour lui donner un caracière authentique. Ces précautions consistaient principalement dans les annonces du sceau, des souscriptions, de la présence des témoins, du monogramme. des investitures et autres formalités. « Il est très-rare, dit D. de Vaines, de voir concourir à la fois tous ces obiets dans une seule et même pièce. Il est même des chartes, sans annonce de signatures, de sceau, de monogramme, etc., qui sont néanmoins revêtues de ces formalités; il en est d'autres qui n'en annoncent qu'une partie, et qui en réunissent un plus grand nombre. Abondance de droits ne nuisit jamais. Il n'en est pas tout à fait de même de celles qui renferment des annonces qu'elles ne remplissent pas ; la règle générale est qu'elles ne sont pas hors de soupçon; mais, pour ne point hasarder un jugement trop précipité, il y a bien des mesures à prendre. Premièrement. il faut être certain que ce ne soient pas des copies presque aussi anciennes que l'original; car toute copie peut annoncer un sceau, mais nulle copie ne peut le représenter sans quelque supercherie. Secondement, il faudrait savoir si cette pièce, qui annonce ce que l'on n'y trouve pas, n'est pas plutôt un projet d'acte qu'un acte reel, etc. Les principales formules d'annonces sont l'annonce de l'anneau et du sceau; elles sont ordinairement conçues dans les termes suivants : Annuli nostri impressione astipulari fecimus (nous avons fait stipuler par l'empreinte de notre anneau); subter sigillare jussimus (nous avons ordonné d'apposer notre sceau au bas de cette charte); annuli nostri impressione signavimus (nous l'avons marquée de l'empreinte de

notre anneau, etc.). Au xive siècle, on trouve fréquemment les formules suivantes : En temoin desquelles choses le roi a commande d'apposer ou de mettre son grand scel en ces présentes lettres. — Donné sous le scel de notre Châtelet de Paris, en l'absence de notre grand scel. - Et pour que nos ordonnances dessus dites soient perpetuellement fermes et stables, nous avons fait mettre notre scel de notre secret en ces présentes. » Quelquefois l'annonce parle des témoins qui servent à donner à l'acte un caractère plus authentique; elle contient alors ces mots : his testibus (en présence de ces temoins), ou autres formules de cette nature. Il y est aussi question assez souvent du monogramme qui tenait lieu de souscription pour ceux qui ne savaient pas écrire. Enfin l'investiture et le symbole d'investiture sont quelquefois mentionnés dans l'annonce. Un contrat du 1xº siècle en présente un exemple remarquable : Et juxta legem meam per cultellum et festucam seu guasonem terræ vobis exinde facio vestituram, etc. (d'après ma loi je vous donne l'investiture par le couteau et le fetu, ou par une motte de terre). Au xiº siècle, Robert ler, évêque de Langres, faisant une donation en faveur de S. Bénigne de Dijon, prit pour signe de l'investiture une pièce de monnaie qui fut percée, suivant l'usage, et suspendue à la charte : In testimonium hujus donationis nummus iste huic cartæ appensus est, quum per ipsum donatio ista facta est. (En témoignage de cette donation, on a sus-pendu à cette charte la pièce de monnaie moyennant laquelle a été faite la donation.)

SALUTATION FINALE, SOUSCRIPTION. -La salutation finale fut d'abord dans les actes des laigues la formule adoptée par les Romains : bene valete (portez-vous bien); elle se trouve même souvent dans les actes des ecclésiastiques. Ceux-ci ne tardèrent pas à y substituer les mots Deus te incolumem servet ou custodiat (que Dieu vous garde sain et sauf ). Plus tard les rois de France adoptèrent une formule analogue, et terminèrent leurs lettres par ces mots : que Dieu cous ait en sa sainte et digne garde. Les rois mérovingiens souscrivaient ordinairement leurs chartes en lettres allongées et maiuscules; ils ajoutaient le mot subscripsi tout au long ou en abregé. Ceux qui ne savaient point écrire, apposaient seulement une croix ou un autre signe. La signature du notaire ou du référendaire ciait inscrite à côté de celle du roi. On sait que Charlemagne pouvait à peine

tracer son nom. La plupart de ces chartes et de celles de ses successeurs ne sont souscrites que par des monogrammes. A partir du xiº siècle, il fut d'usage que plusieurs seigneurs laïques et ecclésiustiques, ainsi que les grands officiers de la couronne, signassent avec le roi. Sous Louis VII. les actes royaux sont ordinairement certifiés par le sénéchal, le chambellan, l'échanson ou bouteiller, le connétable et le chancelier. Cet usage dura jusqu'au xiiie siècle. Lorsqu'il n'y avait pas de chancelier, on ajoutait la formule : donné pendant la vacance de la chancellerie (datum vacante cancellaria). A partir du règne de Philippe IV, les rois souscrivirent rarement leurs chartes; jusqu'au xvi siècle, l'authenticité de ces chartes était garantie par l'apposition du sceau. Quant aux actes des particuliers, il est très-rare qu'ils portent d'autres souscriptions que celles des notaires ou tabellions avant le xvie siècle. François II rendit, en 1554, une ordonnance qui enjoignait aux particuliers de signer leurs actes; mais elle n'eut d'efficacité que lorsque le parlement eut prescrit par un arrêt en date de 1579 aux parties de signer les actes des notaires. Ce fut aussi au xviº siècle, que les secrétaires d'État commencèrent à signer pour le roi. On rapporte que Villeroi ayant présenté plusieurs dépêches à signer à Charles IX au moment où il voulait aller jouer à la paume, le roi lui dit : Signez, mon père, signez pour moi. - Eh! bien, mon mattre, reprit Villeroi, puisque vous me le commandez, je signerai. Depuis cetto époque, les secrétaires d'État continuèrent de signer pour le roi. Les constitutions modernes ont presque toujours exigé que les ordonnances des rois de France fussent contre-signées par des ministres responsables.

FORTAGE. — Droit que l'on payait aux seigneurs pour l'extraction des grès qui servent à faire des pavés. Ce droit était, au xviii\* siècle, d'environ un sou par pavé.

FORTE-ÉPAULE. — Nom d'une espèce de mauvais génie qui jouait à Dijon le même rôle qu'à Paris le moine-bourru, à Toulouse la male-béte, à Orléans le mulet-Odet, à Tours le roi Hugon, etc.

FORTE-MONNAIE.—Monnaiede compte, qui était autrefois en usage et valait trois cinquièmes de plus que la monnaie ordinaire de France; ainsi vingt-cinq sous de forte monnaie valaient quarante sous tournois.

FORTERESSE. - Ce mot est synonyme

de place forte. Voy. CHATEAUX FORTS et FORTIFICATIONS.

FORTES (Places ). - Voy. CHATEAUX FORTS et FORTIFICATIONS.

FORTIFICATIONS. — Il a été question, à l'article Chateaux ronts, des fortilications antérieures à l'usage de la poudre à canon. On élevait quelquefois, à cette époque, en avant des remparts, des fortifications qu'on appelait brelesches ou bretèques. C'étaient dans l'origine des espèces de palissades. Dans la suite on appliqua le nom de bretesche ou bretèque à toute espèce de saillie en preire ou en bois ajoutée à un édifice. Les publications se faisaient souvent au moyen age du haut d'une de ces bretesches.

L'emploi de la poudre à canon produisit une véritable révolution dans l'art des fortifications. On renonça à ces hautes murailles qui croulaient sous les boulets; on donna moins d'élévation et plus d'épaisseur aux remparts des villes fortes et on s'attacha à ne pas ofirir à l'artillerie ennemie une muraille droite qu'elle pouvait battre en plein. De là ces fortifications étoilées qui couvrent les places de guerre et dont Vauban a été un des principaux inventeurs.

Dès la seconde moitié du xvi siècle, l'on multiplia les fortifications. « Ce fut alors, dit Grotius dans ses Annales, que l'on trouva une excellente manière de défendre les villes. Le prince Maurice de Nassau, voulant défendre Bommel que menaçaient les Espagnols, fit élever de nouveaux remparts en avant de ceux qui couvraient la ville ; une troisième enceinte fut entourée d'un fossé rempli d'eau. » Ces enceintes recurent alors des noms qui sont restés en partie aux fortifications modernes. Nous nous bornerons à une définition rapide des termes qui désignent les parties principales des remparts. Les bastions ont remplacé les anciennes tours. Ce sont des polygones non fermés et composés de quatre côtés, On appelle faces les deux côtés du bastion qui forment l'angle saillant (voy. fig. cijointe A et B) et flancs les deux côtes



qui tiennent à l'enceinte bastionnée. Le

partic de la muraille qui joint deux bastions (EF) se nomme courtine. L'angle du bastion tourné vers la campagne s'appelle le saillant du bastion. L'espace compris entre deux bastions est le front de l'enceinte bastionnée. Les bastions et courtines sont couverts par des fosses profonds. On appelle escarpe la muraille en terre ou en maconnerie qui règne audessus du fossé du côté de la place et contrescarpe la muraille qui est de l'autre côté du fossé. On appelait autrefois ouvrage couronné un bastion complet flanqué de demi-bastions qui y étaient réunis par des courtines. Deux demi-bastions et une courtine formaient un ouvrage à cornes. Le bonnet de prêtre était une fortification dont la tête était formée par quaire faces, deux angles rentrants et trois saillants.

L'enceinte bastionnée est protégée par des ouvrages extérieurs. La courtine est ordinairement couverte par un ouvrage de forme rectangulaire qu'on appelle tenaille et qui sert à couvrir la porte ou poterne ménagée quelquefois dans la courtine. La tenaille elle-même est protégée par une fortification avancée, nommée demi-lune (D), dans l'intérieur de laquelle est ménagée une petite fortification qu'on nomme lunette (G); les assiégés peuvent s'y retirer à la dernière extrémité. La demi-lune était arrrondie dans les anciennes fortifications et c'est de la que lui est venu son nom; mais aujourd'hui elle a généralement une forme triangulaire et se compose de deux faces qui présentent un angle saillant vers la campagne. Cette fortification de forme triangulaire s'appelait quelquefois ravelin. On communique de la demi-lune à la tenaille par un chemin protégé par des tertres et nommé caponnière. Le chemin couvert est formé par un parapet en terre qui longe le bord extérieur du fosse et que le glacis protége. Les talus par lesquels on descend du parapet dans les alentours de la place s'appellent glacis. Les gabions sont de grands paniers d'o-sier qu'on remplit de terre ponr faire les parapets des simples batteries. Les mantelets sont formés de planches doubles qui mettent à l'abri de la fusillade. On nomme blindes des fascines qu'on place entre deux rangs de pieux ou de claies et qui servent au même usage. On couvre quelquefois les côtés des bastions au moven d'ouvrages avancés qu'on appelle épaulements ou orillons, selon qu'ils sont de forme carrée ou arrondie.

Les citadelles sont fortifiées comme les places fortes; seulement les travaux d'art y sont plus multipliés et la citadelle est

ordinairement placée de manière à donner asile à la garnison, lorsque la place est forcée. On appelle casemates, des bâtiments à l'épreuve de la bombe, où sont placés les blessés, les munitions, la poudre, etc. Vauban a perfectionné ces fortifications comme presque toutes les parties du génie militaire.

Lorsqu'on assiège une place de guerre. on commence par ouvrir la tranchée. On appelle ainsi un fossé que l'on creuse ordinairement hors de la portée du feu des assiégés. On jette hors de la tranchée la terre qui forme une espèce de rempart pour protéger les travailleurs. Les paralleles, inventees par Vauban, en 1673, relient les tranchées entre elles et servent de places d'armes pour les troupes chargées d'arrêter les sorties. On avance progressivement les tranchées en avant soip de les faire défendre par une partie de l'armée contre les sorties de l'ennemi. Les assiégeants arrivent ainsi jusqu'aux glacis d'où ils battent les murs en brèche. Autrefois les assiégeants couvraient leur camp par deux lignes de fortifications, appelées l'une circonvallation destinée à les protéger contre les attaques extérieures et l'autre contre-vallation opposée aux fortifications de la place assiègée. Mais depuis la révolution on a négligé la ligne de circonvallation, « Il est posé en principe, dit Napoléon dans ses Mémoires, qu'il n'en faut pas élever. » Parvenus aux glacis, les assiégeants attaquent la place par la mine et surtout par les batteries de brèche.

On attribue l'invention ou du moins le perfectionnement des mines à Pedro de Navarre, général espagnol, qui s'attacha à François ler et lui facilita le passage des Alpes en 1515. Une galerie couverte conduit les mineurs jusque sous les murs de la place où l'or dispose des fourneaux remplis de poudre dont l'explosion détruit une partie des remparts. L'usage des mines ne devint fréquent dans les armées françaises qu'au xvue siècle. Les assiégés opposent des contre-mines, galeries souterraines d'où l'on entend le travail des mineurs et où l'on peut les combattre et les ensevelir sous les débris de leurs travaux. Les sorties sont dirigées contre les tranchées et les travaux extérieurs des assiégeants. Quelles que soient la force d'une place et la résolution des assiégés, l'art des sièges a fait de tels progrès que l'on sait mathématiquement à quelle époque la ville sera forcée de se rendre. Il est rare aujourd'hui, dans les pays civilisés, qu'après avoir fait brèche dans les murailles par le caron ou par la mine, on en vienne à l'assaut. Les capitulations ne sont pas déshonorantes, lorsque tous les moyens de résistance ont été épuisés. La place assiégée indique l'intention de capitu-ler en arborant le drapeau blanc, battant la chamade ou envoyant des parlementaires. Autrefois on exigeait des otages et on condamnait souvent la garnison à rester prisonnière ou à sortir sans armes ni bagages et à défiler devant les vainqueurs. Une garnison conserve les honneurs de la guerre quand elle sort avec armes et bagages. Un décret de Napoléon (1er mai 1812) déclare que la capitulation peut avoir lieu quand la garnison a épuisé ses vivres et munitions, si elle a soutenu un assaut, enfin si le gouverneur a satisfait à tous les devoirs qui lui sont imposės.

FORTIN. - Un fortin est un petit fort.

FORTS. — On appelle forts de petites places fortifiées destinées à défendre un défilé dans les montagnes ou le passage d'une rivière.

FORTS (Châteaux). - Voy. CHATEAUX FORTS.

FOSSAIRE. — On appelait autrefois fossaire le clerc chargé de faire enterrer les morts.

FOSSES. - Voy. CHATEAUX FORTS.

FOUAGE. — Impôt perçu sur les feux ou maisons. Voy. FEUX.

FOULAGE. — Droit qu'avait, d'après la coutume d'Anjou, le seigneur bas justicier d'établir dans sa terre un moulin à foulon, avec droit de banalité. Tous les sujets de la seigneurie, à trois lieues de distance, étaient tenus d'y apporter leurs draps. Ils étaient condamnés à payer douze deniers d'amende pour chaque aune de drap, s'ils avaient fait fouler leurs draps dans un autre moulin.

FOULONS. - Voy. CORPORATION.

FOUR BANAL, FOURNAGE, FOURNIER.—Le droit de four banal était un privilége féodal. Le seigneur pouvait contraindre tous ceux qui habitaient ses domaines, à venir au moulin et au four banal. Ce droit de banalité était inféodé, moyennant redevance à des boulangers qu'on appelait fourniers. Le droit de banalité s'appliquait aussi aux pressoirs, forges, boucherie, etc. C'était un véritable monopole exercé par le seigneur et ses agents. On appelait fournage, le droit que le seigneur prélevait sur tous ceux qui étaient soumis à la banalité.

FOURBISSEURS. — Corporation qui nettoyait les armes et fabriquait des épées, dagues, hallebardes et pertuisanes. Voy, Corporations.

FOURCHES PATIBULAIRES. — Colonnes de pierre, au haut desquelles il y avait une traverse, à laquelle on suspendait les criminels condamnés à mort. Les fourches patibulaires étaient la marque de la haute justice des seigneurs. Elles se plaçaient ordinairement hors des villes. Montfaucon était le lieu où s'élevaient les fourches patibulaires de la prévôté et vicomté de Paris; il y avait seize piliers. Le nombre des piliers était un signe de la dignité du seigneur. Les seigneurs châtelains avaient trois piliers; les barons, quatre; les comtes, six, etc.

FOURNÉE DE L'OURS. — Droit féodal qui consistait à fournir un pain de chaque cuisson. Voy. FÉODALITÉ, § 11.

FOURNISSEURS. — On appelait ainsi ceux qui se chargeaient de l'approvisionnement des armées, Voy. ORGANISATION MILITAIRE.

FOURREURS, FOURRURES. - Voy. Corporation et Industrie, § 11.

FOURRIER. — Le mot fourrier designait dans l'ancienne langue française des marchands de fourrages, les intendants des écuries et ceux qui étaient chargéa d'approvisionner les armées. Ils marchaient en tète des armées et marquaient les logements; ce qui est resté la principale fonction des fourriers. — Il y avait autrefois un fourrier de la maison du roi, chargé de désigner les logements à chacun des officiers de la suite du roi. — On appelle aujourd'hui fourriers, les sousofficiers qui dans les armées veillent au logement des troupes.

FOURRIÈRE. — Office de fourrier de la maison du roi et des princes. — On appelait encore fourrière le lieu destine à déposer le bois de chaussage de la maison du roi. — En termes de jurisprudence, mettre en fourrière, c'était saisir les bestiaux et les remettre à la justice.

FOURS. — On appelait ainsi, à la fin du xui siècle, des maisons où l'on séquestrait des hommes qu'on enlevait et qu'on vendait aux recruteurs des armées. Il y avait, dit-on, vingt-huit de ces fours à l'aris en 1693. Louis XIV ordonna de punir les auteurs de ces violences.

FOUS. — L'usage des fous de cour remontait à une époque fort ar

en trouve dès le temps des Carlovingiens. Ils étaient chargés de distraire les rois et les seigneurs par leurs bouffonneries, et on leur accordait une liberté que tout autre oût payée de sa vie ou de sa liberté. « Le besoin des amusements , dit Voltaire, et l'impuissance de s'en procurer d'agréables et d'honnètes dans les temps d'ignorance et de mauvais goût, avaient fait imaginer ce triste plaisir, qui dégrade l'esprit humain. » On a conservé les noms de quelques-uns de ces fous de cour: Triboulet, sous Louis XII et François ler : Brusquet, sous Henri II et ses successeurs : Chicot, sous Henri III et Henri IV; l'Angeli, sous Louis XIV. L'Angeli fut le dernier fou en titre d'office. Il avait d'abord appartenu au prince de Condé et l'avait suivi en Flandre. Le comte de Grammont disait que « de tous les fous qui avaient suivi Monsieur le Prince, il n'y avait que l'Angeli qui eût fait fortune. » On trouve aussi quelques exemples de folles entretenues à la cour des princes et princesses.

FOUS (Fêtes des). - Voy. Fêtes, S ler.

FOUS (Hôpitaux pour les). - Yoy. Hô-

FRAIRIE. —On appelait autrefois frairies les repas et fêtes. Ce nom venait probablement des confréries qui se réunissaient pour des festins. La Fontaine a employé dans ce sens le mot frairie:

Un loup étant de frairie, etc.

FRAISE. — Collet plissé et empesé, en usage au xviº siècle. Voy. HABILLEMENT.

FRAMÉE. - Hache à deux tranchants. Voy. ARMES.

FRANC. — On a désigné sous ce nom un grand nombre de monnaies. Ce fut sous le roi Jean, en 1360, que l'on frappa les premiers francs: on appela cette monnaie franc à cheeul, parce qu'elle portait l'empreinte du roi Jean représenté à chevul. Sous Charles V, l'empreinte changea; on y voyait le roi sous un portique gothique, séant en son trône. On appela cette monnaie franc à pied. Ces monnaies étaient d'or et portaient quelquefois le nom de fleurs de lis d'or, parce que les fleurs de lis y étaient représentées. Les premiers francs d'argent datent de Henri III (1575).

FRANC ALLEU. - Domaine qui ne relevait d'aucun seigneur féodal. Voy. AL-LEUX.

FRANC ARCHER. - Archer exempt de taille et entretenu par chaque paroisse.

L'infanterie des francs archers avait été organisée par Charles VII, en 1445. Voy. ARMÉE.

FRANC BOURGAGE. — Les domaines tenus en franc bourgage n'étaient soumis à aucun droit seigneurial et ne devaient que les rentes et coutumes des bourgs.

FRANCS BOURGEOIS.—Habitants d'une seigneurie qui étaient exempts de la plupart des redevances et obligations féodales. Cependant les francs bourgeois étaient souvent astreints à quelques corvées.

FRANC DEVOIR. — Dans le cas où les droits féodaux étaient convertis en rente pécuniaire annuelle, la terre était tenue en franc devoir. Le franc devoir était dit noble ou roturier selon que les terres étaient nobles ou roturières.

FRANC FIEF (Droit de). - On appelait droit de franc fief celui que payait un roturier lorsqu'il acquerait un fief. Il était dù au seigneur immédiat et à tous les seigneurs mediats, en remontant jusqu'au roi. Avant le xme siècle la royauté n'était pas assez puissante pour percevoir le droit de franc fief hors de son domaine. Mais, à partir de cette époque, les rois l'exigerent dans toute la France, et, malgré des résistances énergiques, ils contraignirent les roturiers acquéreurs de fiefs à le leur payer. Charles V réserva exclusivement à la royauté le droit de franc fief. Depuis cette époque, ce fut un droit du domaine. Les bourgeois des villes importantes regardaient comme un honneur et comme une espèce d'anoblissement d'obtenir le droit d'acquérir des fiefs. même en payant une assez forte redevance. Charles V confirma ce droit aux Parisiens par une charte qui est parvenue jusqu'à nous, Quelques historiens, parmi lesquels on s'étonne de trouver le président Hénault (Abrégé chronologique, annee 1371), y voient un anoblissement en masse de toute la population parisienne ; c'est une exagération inadmissible. Les rois, tout en favorisant la bourgeoisie. trouvaient moyen de créer un nouvel impôt par l'extension du droit de franc fief.

FRANC SALE. — Privilége accordé s quelques officiers royaux, à certaineà communautés et provinces, de prendre une provision de sel déterminée, sans payer d'impôt.

FRANCE. — On trouvera quelques notions sur la formation territoriale de la France au mot Divisions territoriales. Les éléments qui constituent la nation française sont indiqués aux mots Francs, GAULOIS, GALLO-ROMAINS, ROMAINS, etc. Quant aux institutions politiques et religieuses, civiles et militaires de la France, l'introduction en retrace la suite chronologique, et les détails se trouvent, à chaque article, dans ce dictionnaire.

FRANCHE-FÊTE. — Espèce de foire ou les marchands ne payaient aucun droit.

FRANCHE-VÉRITÉ. — Terme de droit coutumier qui désignait l'information faite par un seigneur pour parvenir à la connaissance des délits commis sur ses terres; on disait comparoir à la franche-reité pour désigner l'audience où se faisait l'information.

FRANCHISE. — Domaine possédé par un Franc, il e mot franchise pris dans ce sens était synonyme d'alleu. Ce mot désignait encore une certaine étendue de terrain qui jouissait de privilèges, comme la banleue des villes. Enfin, on appelait franchises toutes les libertés et prérogatives acorporations ecclésiastiques ou laïques.

FRANCISCAINS. — Ordre soumis à la règle de Saint-François. Voy. Abbaye et CLERGÉ RÉGULIER.

FRANCISQUE. — Hache à deux tranchants comme la framée. Les Francs s'en servaient pour combattre de près et de loin. Voy. FRANCS.

FRANCS. - Peuple de race germanique qui a formé, par son mélange avec les Gallo-Romains , la nation française. Les Francs, divisés en Saliens, ripuaires et maritimes, envahirent la Gaule dès le me siècle de l'ère chrétienne; mais ils n'en firent la conquête qu'à la fin du ve siècle et au commencement du vie. Les Francs parlaient la langue tudesque et se séparaient profondément de la population gallo-romaine qu'ils opprimaient. Cependant les historiens ont longtemps confondu ces deux populations et en ont fait les Français. La fusion des races ne fut accomplie qu'aux 1x° et x° siècles ; jusqu'à cette époque, il n'y a ni France ni Francais, mais deux peuples en présence, les Francs victorieux, et les Gallo-Romains opprimés; la religion seule les rapproche. Nous n'avons pas ici à exposer l'his-toire des Francs. Cependant il est indispensable de faire connaître les mœurs d'un peuple qui a régné en Gaule pendant plusieurs siècles et qui a été un des principaux éléments de la nation française. A peine fondé, l'empire franc avait pris une grande importance. Les textes des auteurs grees, Procope et Agathias, ne laissent aucun doute sur le rôle considérable

de l'empire franc au vie siècle. On reconnaît facilement que c'est à leurs yeux le plus important entre les États barbares. Ces écrivains, qui étudient les Francs avec la curiosité et l'intelligence d'etrangers instruits, nous font connaître les mœurs et les institutions des Francs de cette époque avec plus de soin que nos

auteurs nationaux.

Mœurs des Francs d'après Procope et Agathias, - Procope, dans le livie II, chap. xxv, de la Guerre des Goths, raconte l'invasion de Théodebert en Italie. « Il n'avait autour de lui, dit cet historien, qu'un peut nombre de cavaliers, seuls armés de lances. Tous les autres Francs combattaient à pied, sans arcs, sans lances; ils n'avaient qu'une épée, un bouclier et une hache, dont le fer était épais et présentait un double tranchant; le manche était en bois et très-court. Dès qu'on donnait le signal du combat, ils lançaient leurs haches, brisaient les boucliers des ennemis et les égorgeaient. » Le même historien, après avoir raconté que les Francs avaient traversé les Alpes et pénétré jusqu'à Pavie, nous les montre egorgeant les Goths qu'ils trouvèrent en ce lieu et les jetant dans le Tessin comme les prémices de la guerre. « Car, ajoute Procope ( ibidem ), ces barbares, en embras-sant le christianisme, ont conservé beaucoup de leurs anciennes coutumes païennes; ils immolent des victimes humaines et font d'autres sacrifices impies pour déconvrir l'avenir. » L'imprévoyance des Francs se peint dans la suite de ce récit, et on en voit un grand nombre périr de faim. Procope revient encore sur les Francs, au livre III, chap xxxIII, de la Guerre des Goths: il montre les rois francs dominant dans toute la Gaule, et alliés de Justinien. « Leurs rois, maîtres de Marseille, présidaient dans les arènes d'Arles aux jeux du cirque, et seuls entre les rois barbares frappaient une monnaie d'or, qui portait leur effigie et non celle de l'empereur. » Agathias, qui a conti-nué l'histoire de Procope, parle aussi des Francs, et en donne une idée plus avantageuse. « Les Francs, dit-il, ne sont pas nomades comme quelques-unes des nations barbares; mais leur nement se rapproche beaucoup de celui des Romains; ils ont adopté les coutumes romaines pour les contrats, les mariages et le culte de la divinité. En effet, ils sont tous chrétiens et suivent la foi orthodoxe. n

La différence que l'on remarque entre les témoignages de Procope et d'Agathias s'explique par la différence des époques et aussi par celle des tribus soumises aux Francs dont parlent ces deux écrivains. Dans Procope, il est question principalement des hordes germaniques que Théodebert trafnait à sa suite; ces peuples n'étaient chrétiens que de nom et on ne peut pas les considerer comme les véritables Francs, qui, sous Clovis, avaient fait la conquête de la Gaule. Ce ne sont que des hordes barbares. Agathias parle des Francs orthodoxes et devenus sédentires. Du reste, il faut reconnaître que même ces derniers nous apparaissent singulièrement sauvages et dépravés, à en juger par le témoignage des contem-

porains les mieux instruits. Le poëte italien Venantius Fortunatus, qui était venu s'établir dans la Gaule, où il devint évêque de Poitiers, s'est fait le panégyriste des rois barbares; mais ce n'est pas dans ces poésies officielles qu'il faut chercher la vérité. Elle lui échappe quelquefois dans un accès d'indignation que provoquent les mœurs des barbares; blessé par la grossièreté des Francs, le poëte s'exprime ainsi : « Pour eux nulle différence entre le cri de l'oie ou le chant du cygne. On n'entend que leurs chants barbares et le son de leurs harpes sau-vages.... Tandis qu'ils portent des santés furieuses en entre-choquant leurs coupes de bois d'érable.... Et moi, fatigué d'une longue course ou de leurs grossiers banquets, sous un ciel brumeux, invoquant ma muse à moitié ivre, à moitié gelée, nouvel Orphée, je jetais mes chants aux forêts. » On trouvera dans M. Ampère, dont j'emprunte la traduction, d'autres passages de Fortunat qui attestent la grossièreté et la brutalité des Francs. Grégoire de Tours ne leur est pas plus favorable. Cet écrivain, qui vivait au milieu d'eux et qui, par sa position officielle et son rôle politique, est digne de toute confiance, exprime dans un grand nombre de passages le dégoût et l'horreur que lui inspiraient les hommes violents dont il subissait la domination. La tristesse est partout empreinte dans son ouvrage. Voici, entre autres passages, le début du livre V de son Histoire ecclésiastique des Francs : « Il me pèse d'avoir à raconter les vicissitudes des guerres civiles qui écrasent la nation et le royaume des Francs, et, chose lamentable! nous font voir déjà ces temps marqués par le Beigneur comme le commencement des jours de calamités. Le père s'est élevé contre le fils, le frère contre le frère, le prochain contre son prochain .... Plut au ciel que vous aussi, ô rois! vous tournassiez votre ardeur vers ces grandes batailles qui faisaient tomber la sueur du front de vos pères! Rappelez à votre mé-

moire tout ce qu'a fait l'auteur de vos premières victoires, ce Clovis qui tua les rois ennemis, terrassa les nations hostiles et soumit au joug les diverses tribus franques. Et pour accomplir tout cela. il n'avait ni or ni argent, comme vous en avez maintenant dans vos trésors. Que voulez-vous donc et que désirez-vous encore? Les délices affluent dans vos maisons; le vin regorge dans vos caves; le froment dans vos greniers; l'or et l'ar-gent s'entassent dans vos coffres forts. Il ne vous manque qu'une chose, la paix, et, n'ayant point la paix, vous n'avez point la grace de Dieu. Pourquoi l'un enlève-t-il à l'autre ce qui lui appartient? Pourquoi tous convoitent-ils le bien d'autrui? Ecoutez, je vous en conjure, cette parole de l'apôtre : « Si vous vous mordez " les uns les autres, prenez garde que « vous ne finissiez par vous devorer mu-« tuellement. »

Décadence des Francs au viº siècle. - Cette parole de l'apôtre ne tarda pas à s'accomplir pour le premier ban des Francs qui avait envahi et conquis la Gaule, pour les Francs Saliens. Les luttes des descendants de Clovis, la rivalité de l'aristocratie et de la royauté, et par-dessus tout les débauches grossières où se plongeaient les Francs, ruinèrent en peu d'années cette race conquérante. On l'a dit avec raison : la civilisation est pour les modernes la lance d'Achille ; elle guérit les blessures qu'elle a faites; il y a, en effet, deux choses dans la civilisation : des lumières et des plaisirs; les premières dirigent dans le choix des seconds. Les barbares, jetés tout à coup au milieu de la civilisation romaine, n'en prirent que les plaisirs, s'y corrompirent rapidement et y périrent. Telle fut la destinée de ces Mérovingiens, qui, dès le vii siècle, étaient tombés dans une si profonde décadence. Les rois, qu'on appelle fainéants, meurent presque tous à la fleur de l'age. Un écrivain contemporain, Eginhard, a peint avec énergie leur dégradation. « Depuis longtemps, dit cet historien ( chap. 1 de la Vie de Charlemagne), il n'y avait plus en eux aucune vigueur, et toute leur illustration se reduisait au vain titre de roi. Toute la puissance était entre les mains des maires du palais, qui disposaient de la souveraine autorité. Il ne restait au roi que le titre et un vain appareil. Les cheveux longs, il siégeait sur le trône, avec l'apparence de la puissance, donnait audience aux ambassadeurs, et leur faisait, comme de sa propre volonté, les réponses qui lui avaient été dictées ou imposées. Outre ce vain titre de roi et un faible subside que

le maire du palais lui pavait comme bon lui semblait, le dernier Mérovingien ne possédait en propre qu'une seule métairie, d'un faible revenu, habitée par un petit nombre de serviteurs nécessaires son service. Lorsqu'il se transportait quelque part, il était traîne sur un chariot attelé de bœufs que conduisait un rustique bouvier. C'était ainsi qu'il se rendait au palais et à l'assemblée générale qui se tenait tous les ans pour déliberer sur les intérêts publics; c'était dans le même appareil qu'il retournait chez lui. Quant à l'administration du royaume et à toutes les mesures relatives au gouvernement intérieur ou extérieur, c'était le maire du palais qui s'en occupait. » Les Mérovingiens avaient donc abdiqué de fait avant que les Carlovingiens leur enlevassent la couronne.

Second ban des Francs conduits par la maison d'Héristal. - Le second ban des Francs, qui vint régénérer les Sa-liens dégrades, se composait principalement des tribus restées entre le Rhin et la Meuse. Ces Francs avaient conservé l'énergie des premiers conquérants adoucie par le christianisme et par les habi-tudes de la vie sédentaire. Vainqueurs à Testry, illustres par les victoires de Pépin d'Heristal et de Charles Martel, ils se donnèrent un appui redoutable en s'unissant étroitement avec la papauté alors en lutte avec les Lombards. Les ducs francs de la maison d'Héristal avaient contribué à la propagation du christianisme chez les Frisons, les Bavarois, les Thuringiens et les Saxons. Ils avaient protégé les envoyés des papes, et il en était résulté une union étroite entre les chefs de l'Eglise et les conquérants austrasiens. Cette union contribua puissamment à la grandeur de la maison d'Héristal. Les papes Zacharie et Etienne II approuvèrent la déposition du dernier Mérovingien, et déclarèrent que celui qui avait la réalité du pouvoir devait aussi en avoir le titre. Sacré d'abord par Boniface, archevêque de Mayence , Pépin le Bref le fut bientôt par Etienne II.

Empire carlovingien.—Les Francs carlovingiens gouvernèrent avec des pensées plus bautes et mieux suivies que les rois mérovingiens. Ils arrêtèrent la barbarie envabissante et même la refoulèrent par leurs conquêtes en Germanie et en Espagne. Derrière les armées de Charlemagne marchaient des moines qui propageaient le christianisme parmi les vaincus. Aussi les conquêtes de l'empereur franc furentelles fécondes pour la civilisation. Les forêts de la Germanie firent place à des villes qui envoyèrent à leur tour des colo-

nies de moines et de soldats pour porter dans les pays slaves et scandinaves la civilisation chrétienne. A ces établissements durables, Charlemagne voulut en joindre un autre incompatible avec le génie des nations germaniques; il voulut relever l'administration romaine et detruire le système feodal qui commençait à s'organiser et formait autant de groupes isoles qu'il y avait de grands propriétaires. Les capitulaires de Charlemagne (voy. CAPITULAIRES ) attestent avec quelle vigueur il attaqua cet esprit d'isolement germanique : mais il fut vaincu dans cette lutte. Pour qu'un gouvernement unitaire s'établisse solidement, il faut ou que les parties qui composent la nation n'aient qu'un intérêt et qu'un sentiment ou que les diverses provinces qui constituent un empire aient été assouplies par une conquête habile, qui à la longue triomphe des résistances nationales et courbe les volontés les plus énergiques; ainsi se forma l'empire romain. On ne trouve rien de semblable à l'époque de Charlemagne. Le conquérant avait rapproché par la violence des races opposées qu'il n'avait pu tenir réunies que par la force, et là même où il y avait race homogène, comme en Germanie, les diversités d'intérêts, l'impossibilité d'établir des communications faciles et promptes, tout contribuait à diviser et à morceler l'empire franc.

Dissolution de l'empire carlovingien. - En moins d'un siècle (814-888), on vit ce vaste empire fractionné en royaumes, puis en principautés qui se divisèrent en une multitude de fiefs. Le morcellement ne s'arrêta qu'à ces petites agrégations de seigneurs et de vassaux qu'unissaient des intérêts communs et une sorte de contrat ( voy. FÉODALITÉ ). - Ainsi prévalut le génie germanique sur les efforts des empereurs francs qui concevaient un ordre plus régulier, une société mieux coordonnée, et qui voulaient, avec des éléments hétérogènes, reconstruire l'enpire romain. Le régime féodal fut le résultat définitif de la conquête franque. Les guerriers germains commencèrent au ixe siècle à se confondre avec les Gallo-Romains, et la preuve la plus certaine de cette fusion des races se trouve dans l'apparition d'un idiome nouveau dont le plus ancien monument est le serment de 842. En résumé, les Francs ont régénéré par une conquête violente des populations dégradées. Des immigrations suc-cessives, dont les plus remarquables furent celles des Francs Saliens, aux ve et vie siècles, et des Francs Austrasiens, aux vue et vine siècles, modifièrent le caractère et les institutions de la Gaule. Le régime féodal fut le dernier résultat des invasions barbares; il consacra, sous une nouvelle forme, l'institution des bandes guerrières que Tacite a décrites dans sa Germanie, et en même temps répondit aux goûts belliqueux de la nation franque. En tenant compte de l'influence exercée par les Francs sur l'organisation de la nation française, il ne faut pas en exagérer l'importance. Le fond de notre caractère est resté gaulois, et notre langue romaine. Les institutions romaines, vaincues à l'époque de Charlemagne, reparurent plus tard, et les rois secondés par le clergé et le tiers état leur assurèrent la victoire sur le système féodal (voy. Féodalité, § III).

Quant aux institutions des Francs.

Quant aux institutions des Francs, on peut consulter les mots Ahrmans, AL-LEUX, ANTRUSTIONS, ASSEMBLÉES POLI-TIQUES, LEUDES, LITES, LOIS DES BARBA-RES, etc. Voy. sur les Francs les Lettres sur l'Histoire de France, par M. Aug. Thierry, et les Essais de M. Guizot sur

l'Histoire de France.

FRANCS-MAÇONS. — Société secrète. Voy. Sociétés secrètes.

FRANCS-SERVANTS.—Hommes de condition libre qui jouissaient d'importants privilèges. Il y avait des francs-servants de l'église de Reims, qui étaient exempts de la juridiction de l'archevêque de cette ville, lors même qu'ils habitaient dans ses domaines.

FRANCS-TAUPINS.—Le nom de francs-taupins s'appliquait à l'infanterie des francs - archers. Ce mot était dérivé de la basse latinité talparii (mineurs travaillant comme la taupe). Ces taupins étaient peu estimés, et ce nom était appliqué comme injure aux vilains et aux fantassins organisés par Charles VII. Les francsarchers ou francs-taupins, qui vivaient isolés dans les paroisses, n'avaient ni discipline ni esprit de corps ni habitude de la guerre. Ils ne purent se soutenir en presence des mercenaires enrégimentés que les rois eurent à leur solde dès la fin du xy\* siècle.

FRATERNITÉ D'ARMES. — L'usage de la fraternité d'armes était fort ancien; on en trouve des traces dans la Grèce homérique. Chez les Germains, les frères d'armes se bornaient à échanger leurs armes. Le christianisme consacra cet usage par la communion eucharistique faite en commun. Lé prêtre, qui recevait les serments des frères d'armes, partageait l'hostie entre eux. Les frères d'armes s'engageaient à se défendre dans le péril, à se soutenir envers et contre tous, et à tout sacrifier pour se protéger mutuellement.

La chevalerie n'était qu'une nité d'armes qui unissait de pensée l'élite des seigneurs crait à la défense de la faible

FRATICELLES. Les frat appelle quelque ois frerots ou étaient des moines vagabons prétexte d'une vie plus part rompu la règle céncbitique niès pour leurs désordres Jean XXII, ils attaquèrent l'a tificale et prétendirent forme particulière dont Jésus-Chris le chef. Cette querelle se cot d'autres disputes bizarres et m vagantes qui agitèrent le com du xive siècle. Les unes roule forme du capuchon; les autres priété des aliments dont se no les moines. Les fraticelles s que ne possedant rien en propossédaient pas même ce qu geaient. Ces extravagances fun lement punies. L'inquisition fi certain nombre de fraticelles à dans la première moitié du xi Ceux qui échappèrent se reus Allemagne où ils soutinrent l'e Louis de Bavière contre le pape le

FREDUM. — Amende que l'a au juge, d'après les lois des Fredum dérive probablement de Fried (paix), parce que c'était le la paix. Il est probable que not frais est formé de la même racion

FRELAMPE. — Menue monnaid lait douze ou quinze deniers.

FRÉMAILLET. — Petite agrafe FERMAIL.

FRÉRAGE. — Terme de coutume tage entre frères.

FRÈRES. — Ce mot servait et se core à désigner des religieux. Air frères barrès, les frères de la chard frères mineurs, les frères précheurs. Les frères précheurs de la chard de la chard

FRÈRES DE LA MORT. — Religa dont les constitutions furent approura per le pape Paul V le 18 décembre 1874 Louis XIII leur permit de s'établir de France par lettres patentes données



Saumur au mois de mai 1621. Cet ordre fut supprimé peu de temps après.

FRÈRES DE LA PÉNITENCE. — Religieux du tiers ordre de Saint-François qu'on appelait aussi sachets ou frères sacs.

FRÉRES PONTIFES. - Les frères pontifes avaient forme une association pour la construction et l'entretien des ponts et surtont pour faciliter aux pèlerins le passage des rivières. Ce ne fut primitivement qu'une société de laïques qui s'occupaient eux-mêmes de la construction des bacs et des ponts ; ils prirent naissance en Italie vers le xue siècle, et portèrent comme marque de leur association un marteau brodé sur la manche gauche de leur habit. Les frères pontifes se répandirent en France dès cette époque et rendirent de grands services. Dans la suite, ils formèrent une congrégation religieuse, dont le chef-lieu était l'hôpital de Saint-Jacques du Haut-Pas dans le diocèse de Lincques en Italie; c'était là que résidait le commandeur général de l'ordre qui en prit le nom d'ordre de Saint-Jacques du Haut-Pas. La première commanderie de cet ordre s'établit à Paris, vers 1286, dans le lieu qu'occupent maintenant l'église de Saint-Jacques du Haut-Pas et l'institut des Sourds-Muets. Les religieux se bornèrent, depuis le xive siècle, à soigner les pèlerins qu'ils logeaient et nourrissaient dans leurs hôpitaux. Le pape Pie II supprima l'ordre de Saint-Jacques du Haut-Pas par une bulle de 1459.

FRÉROTS. — Hérétiques appelés aussi fraticelles. Voy. FRATICELLES.

FRESQUE. - Peinture murale. Voy. PEINTURE.

FRET, FRÉTAGE. — Location d'un navire pour le transport de marchandises ou de voyageurs.

FRIPIERS. — Marchands de vieux meubles et de vieux habits. La corporation des fripiers avait une grande extension au moyen âge. Voy. Corporation.

FROC, FROCARD. — On appelait froc la partie du vêtement des moines qui couvrait la tête et tombait sur les épaules et sur l'estomac; de là le nom de Frocards donné quelquefois aux moines. — On appelle encore froc une étoffe grossière qui se fabrique à Lisieux et dans quelques contrées voisines.

FROMENTAGE. — Droit qu'on levait en Bretagne sur des terres enclavées dans le domaine d'autrui.

FRONDE, FRONDEURS. - La Fronde, qui a troublé la France de 1648 à 1653,

tirait son nom d'un jeu d'enfants qui se battaient à coups de fronde. Le chapeau des frondeurs, orné d'une paille, fut quelque temps à la mode et devint un signe de ralliement.

FRUSTRATOIRE. — Terme de palais s'appliquant à un acte qui n'avait pour but que de tromper et gagner du temps. On disait dans ce sens un appet frustratoire. — On donnait aussi le nom de frustratoire à un vin épicé qu'on buvait à la fin des repas; on y mettait du sucre et de la muscade.

FUMAGE. — Droit qui se levait, en certains pays, sur ceux qui faisaient feu et fumée. Le fumage avait beaucoup d'analogie avec le fouage. Il était encore perçu par quelques seigneurs au xviii\* siècle (Hist. de Bret., par D. Lobineau, 1, 201).

FUNAMBULES. - Danseurs de corde. Voy. Fêtes, § III.

FUNERAILLES. - S Ier. Funérailles des Gaulois et des Francs. - Les funérailles des che's gaulois se célébraient avec pompe. On élevait un tertre, qu'on appelle tombelle ou tumulus, pour indiquer le lieu où étaient déposés leurs restes mortels. Des armes de fer ou de pierre y étaient placées, et c'est en creusant le terrain recouvert par ces tombeaux que l'on a trouvé le plus grand nombre d'armes gauloises, de colliers, de vases, etc. On immolait quelquefois un cheval et même des esclaves aux funérailles des chefs gaulois. Sous la domination romaine, les Gaulois enfermèrent les urnes cinéraires dans des sarcophages en pierre qui étaient placés ordinairement le long des voies publiques. Les Francs ne bru-laient pas les corps. Ils ensevelissaient dans des étoffes précieuses les corps des personnages illustres et plaçaient dans les tombeaux des armes, des pièces d'or et autres objets de prix; témoin le tombeau de Childéric ler, découvert à Tournai en 1655. Un fer de cheval et des débris de harnais firent supposer que l'immolation du cheval avait eu lieu sur le tombeau. On y trouva des abeilles d'or de grandeur naturelle. Un anneau d'or portait l'effigie d'un guerrier à longue chevelure avec l'inscription : CHILDÉRIC ROI.

§ II. Funérailles des rois. — L'abbaye de Saint-Denis fondée par Dagobert devint le lieu de sépulture des rois de France. Le cérémonial de ces sépultures royales est décrit fort au long dans les anciens rituels. Lorsque le corps avait été embauné et enfermé dans un cercueil de plomb. Péffigie du roi était exposée pendant plusieurs jours sur un lit de parade, revêtue des insignes de la royauté. Elle devait porter pourpoint, tunique et dal-

matique de drap d'or à fleurs de lis fourré d'hermines fermés par-dessus l'épaule avec une agrafe de perles ; un sceptre était place dans la main droite du roi, une main de justice dans la gauche, avec des anneaux aux doigts, une couronne en tête, des chausses et des souliers semblables aux vêtements. Un drap d'or couvrait la litière, et au hant, vers la tête, étaient placés deux oreillers de velours vermeil ornés de perles. Au pied de la litière, deux lampes d'or, une croix, un benitier, et deux encensoirs d'or ; au-dessus de la litière un ciel de drap d'or soutenu par quatre lances. Les officiers de la maison du roi continuaient de faire leur service, et même on servait les repas comme du vivant du prince. Cet usage se pratiquait encore au xviie siècle; on l'ob-servait aussi pour les princes. Mee de Motteville parlant du prince de Condé, père du grand Condé, dit: « On servit l'effigie de ce prince durant trois jours, selon la coutume. »

Le corps des rois était primitivement porté à Saint-Denis par les princes et les plus grands seigneurs. Dans la suite il fut confié aux hanouards ou porteurs de sel qui devaient le porter jusqu'à la première croix de Saint-Denis et là le remettre aux religieux. L'origine de ce privilège des hanouards a donné lieu à beaucoup d'hypothèses. On a supposé qu'il tenait à ce qu'autrefois dans les embaumements on faisait usage de sel. Quoi qu'il en soit de ces conjectures, le corps était remis par la corporation privilégiée aux moines de Saint-Denis qui devaient le porter jusqu'à l'abbaye; mais, comme le fardeau leur parut trop pesant, ils traitèrent avec les hanouards qui le portèrent jusqu'au lieu de la sépulture. Les princes, les grands officiers de la couronne, les hauts dignitaires du clergé, les cours souveraines, parlement, chambre des comptes, cour des aides, l'université, le corps de ville assistaient à la cérémonie. Les vingtquatre crieurs de ville vêtus de deuil précédaient le cortége en sonnant perpétuellement leurs cloches et criant : « Priez Dieu pour l'âme de très-haut, très-puissant et très-magnanime prince, etc. » Le chevald'honneur tout caparaçonné de noir suivait le corps; c'était un souvenir des funerailles gauloises où le cheval du chef était immolé sur sa tombe. Venaient ensuite tous les serviteurs du roi vêtus de deuil, portant ses armoiries et des cierges

Lorsque le service funèbre était terminé, le roi d'armes appelait les hérauts d'armes et les officiers du roi qui venaient déposer les insignes de leurs

dignités sur la tombe royale. Le grand maître rompait son baton de commandement, et le roi d'armes criait par trois fois: Le roi est mort. Puis relevant la bannière de France il poussait le cri de : Vive le roi. Les funérailles royales se terminaient par un repas que l'on servait dans l'abbaye même à tous ceux qui avaient fait partie du cortège. On prononcait souvent dans ces cérémonies un discours en l'honneur du prince défunt et l'orateur religieux en tirait des lecons pour les auditeurs. Une des plus anciennes oraisons funèbres, dont le souvenir soit parvenu jusqu'à nous, est celle qui fut prononcée en l'honneur de Duguesclin en 1389 ( voy. Oraison funèbre ). Il était d'usage qu'un catafalque portant les insignes du dernier roi qui avait recu la sépulture restât exposé au bas des degres du chœur. Les tombeaux élevés en l'honneur des rois de France, que l'on voit encore dans l'église de Saint-Denis. sont du plus haut intérêt au point de vue de l'art. On remarque surtout le tombeau de Henri II. dont les sculptures sont de Germain Pilon.

Des services funèbres étaient célébrés pour le roi mort, dans toutes les églises de France où l'on élevait des cénotaphes ou tombeaux vides qui reproduisaient une partie de la pompe des funérailles 30lennelles. Les obséques des princes et des autres personnages d'un rang éminent étaient accompagnées de cérémonies analogues aux pompes funèbres de la royauté. Le poéle ou drap mortuaire était soutenu par les parents et amis du mort. On a conservé jusqu'à nos jours l'usage de faire tenir les coins du drap mortuaire dans les funérailles célébrées avec pompe. Au convoi des chevaliers, on portait les diverses pièces de l'armure. Quelquefois on faisait représenter le chevalier mort par un homme à gages revêtu de son armure et chargé d'imiter ses gestes et sa démarche. On ne se contentait pas de l'effigie qui devait rappeler ses traits et son costume; on voulait en quelque sorte le retrouver dans un autre lui-même. Cet usage dénote assez la grossièreté et le mauvais goût du temps. Il faut attribuer egalement à la barbarie du moven àge l'usage de ces pleureurs à gages qui devaient simuler et exagérer les signes de douleur. Deux guerriers qui n'étaient pas du sang royal eurent l'honneur d'être enterres à Saint-Denis : le premier fut buguesclin et le second Turenne.

SIII. Usages particuliers dans les funérailles. — Au service qui fut célèbre à Saint-Denis, en 1389, pour l'àme de luguesclin, par ordre de Charles VI, on présenta à l'offrande quatre chevaux de l'écurie du roi. Ne scrait-ce pas encore un souvenir de l'usage des Gaulois et des Francs d'immoler des chevaux aux funérailles ? Il faut encore remarquer, parmi les usages observés autrefois aux funérailles, la coutume d'y porter des barbes de fils d'or. Elle se pratiquait surtout aux funérailles des grands (Sainte-Palaye, ve Habillement).

§ IV. Funérailles des ecclésiastiques. -Les funérailles des ecclésiastiques ont seules conservé jusqu'à nos jours une partie de la pompe du moyen âge. Dans beaucoup de villes on expose les curés défunts sur un lit de parade, au milieu d'une chapelle ardente et on promène leur corps revêtu d'ornements sacerdotaux. La sépulture monastique donne aussi lieu à des cérémonies particulières. Quand un moine de la Grande Chartreuse vient à mourir, on l'étend tout habillé sur une planche. C'est un jour de fête pour la communanté. On s'assemble au réfectoire : les jeunes de l'ordre sont rompus pour célébrer ce jour qui commence une nouvelle vie (Michelet, Origines du droit). A Rouen, lorsque mourait l'abbé de Saint-Ouen, on donnait un repas, où l'on servait du meilleur vin et des épices de toutes sortes. D. Martène, dans le Voyage littéraire de deux benedictins (Ile partie, p. 3), raconte ainsi les funérailles d'un bénédictin : « Nous arrivames à Fontevrault comme on était occupé à faire les obsèques d'un jeune religieux qui était mort ce jour-là. Le matin, on l'avait porté dans l'eglise des religieuses, où l'on avait chanté pour le repos de son âme une grand'messe, et toutes les religieuses lui avaient donné l'eau bénite. De là, on l'avait transporté dans l'église des religieux, où il était revêtu de ses habits monastiques, tenant en sa main une bougie, avec sa règle, qui était comme la sentence de son bonheur éternel, s'il l'avait bien gardée, ou de sa damnation, s'il l'avait mal observée. »

§ V. Funerailles des marins. — Autrefois la sépulture des marins morts en mer était célébrée avec des usages particuliers. On lavait le corps du défunt et on l'ensevelissait dans une couverture ou mante de natte ou dans un vieux morceau de toile à voile; on attachait à ses pieds une grosse pierre ou un boulet, et on le jetait à la mer sous le vent de la route, avec un tison de feu.

§ VI. Crieurs des morts. — Dans quelques contrées, l'usage des crieurs de morts a été conservé. A certaines époques, ils font une commémoration des défunts, pour lesquels ils sollicitent les prières des vivants.

S VII. Cimetières. - A partir du 1xº siècle et jusqu'à la révolution, on enterrait dans les églises on autour de ces monuments. Les cimetières étaient ainsi placés au centre des villes et on y élevait ordinairement des ossuaires qu'on appelait charniers. Un des plus célèbres était le charnier des Innocents à Paris. C'était une galerie vontée, où l'on enterrait les personnes dont les familles réclamaient une sépulture particulière. On voit encore des charniers auprès de quelques églises de campagne. Les anciens cimetieres étaient souvent ornés de sculptures qui représentaient des sujets funèbres et principalement la danse macabre (voy. DANSE MACABRE). Le décret du 23 prairial an XII (1er juin 1803) qui régit encore aujourd'hui les cimetières communaux. défendit les inhumations dans les églises et dans l'enceinte des villes et villages. Les terrains consacrés aux inhumations devaient être placés à trente-cinq ou quarante mètres au moins de l'enceinte des villes. Le même décret (art. 14) autorise l'inhumation d'une personne dans sa propriété, pourvu que cette propriété soit située à la distance exigée des villes et villages. Le choix de l'emplacement fut laissé aux communes; l'autorité ecclésiastique intervint pour le bénir. Chaque culte a maintenant son cimetière séparé. Le soin des funérailles est confié à une administration spéciale qui est appelée

administration des Pompes funèbres. § VIII. Epitaphes. - L'usage des épitaphes remonte à une haute antiquité. On les trouve sur les tombeaux romains qui sont si communs, surtout dans le midi de la France. Il y a aux environs d'Arles un vaste cimetière qu'on appelle les Aliscamps ou champs Elysées et qui est presque entièrement rempli de tombeaux romains avec leurs épitaphes. A l'époque mérovingienne, on les grava dans l'intérieur du tombeau, de peur, disait-on, de provoquer les violations de sépultures, Sous les Carlovingiens les épitaphes furent de nouveau placées à l'extérieur. On remarque celle de Pépin, dont voici la traduction : « Ci-git Pépin , père de Charlemagne. » Elles furent pendant longtemps rédigées en latin et quelques-unes uttestent du goût et un sentiment vrai et profond. On peut citer, entre autres, celle qui montre le tombeau comme un lieu de passage, et fait allusion à la résurrection universelle : Hinc surrecturus.

FURETS. - VOY, VÉNERIE.

FUSIL, FUSILIERS. — On appelait primitivement fusil la pierre d'ou jaillit le feu. Le nom s'est, dans la suite, étendu

aux armes munics de pierres à feu. D'antres font dériver le mot fusil de fusée,
parce que le tube métallique lance une
véritable fusée. Ce fut seulement à l'époque de Louis XIV que l'on substitua le
fusil an mousquet et à l'arquebuse. L'avantage principal consistait dans la simplicite du mécanisme. On se servait antérieurement d'un rouet ou disque d'acier;
on le mettait en mouvement au moyen
d'un ressort, et par sa rotation rapide il
faisait jaillir des étincelles d'une pierre
à feu, qui communiquait avec le bassinet
et mettait le feu à la poudre. Vers 1630,
on commença à remplacer ce mouvement.

de rotation par le simple choc du chien muni d'une pierre à feu contre le bassinet. Il fallut trente ans avant que ce mécanisme beaucoup plus simple remplaçăt le fusil à rouet. En 1671, lorsqu'on organisa un régiment pour le service spécial de l'artillerie, on l'arma de fusils: d'où il prit le nom de régiment des fusils: abans le même temps, on commença à armer les fusils de baionnettes (voy. ce mot.). Depuis cette époque on u'a cessé de perfectionner les fusils. En 1831, on a commencé à se servir de gros fusils appelés fusils de rempart dont la porte est de douze cents mètres. Voy. ARMES.

G

GABARE. - Bateau large et plat. Voy. NAVIGATION.

GABELAGE. — Marque que les commis des greniers à sel mettaient dans le sel pour en connaître la provenance. On appelait encore gabelage le temps pendant lequel on laissait le sel dans le grenier.

GABELEUX. — Nom donné aux percepteurs des l'impôts appelés gabelles. Ce nom est resté comme une injure.

GABELLE. - Le mot gabelle désignait primitivement toute espèce d'impôt. Du Cange (vº GABELLA) le fait dériver du saxon gapol ou gapel. qui signifie tribut. D'autres le tirent de l'ailemand gabe, ab. gabe qui a la même signification. Les percepteurs de ces sortes d'impôts s'appelaient gabeleux, gabelous, gabellateurs, mots qui sont restés dans le langage populaire comme des sobriquets injurieux. Peu à peu le nom de gabelle s'appliqua exclusivement à l'impôt sur le sel qui était le plus odieux de tous. Cet impôt se percevait dès le xine siècle sous saint Louis et Philippe le Hardi; mais il n'avait pas encore été régularisé, et chaque seigneur le levait dans ses domaines. Ce fut seulement en 1342 qu'on établit des greniers à sel dans toutes les provinces qui dépendaient du domaine de la couronne. Philippe de Valois en recut le nom de roi salique, qui faisait d'ailleurs allusion à la loi qui l'avait élevé sur le trône. Le droit perçu était d'un cinquième du prix de la vente; il devint permanent depuis le règne de Charles V. Tout le sel fabriqué dans chaque province devait être porté au grenier royal sous peine de confiscation. Le temps que le sel demeurait dans le grenier s'appelait gabelage. On donnait encore ce nom

à la marque que les commis des greniers mettaient dans le sel pour en reconnaître la provenance. Un grénetier, assisté d'un clerc, administrait le grenier; il fixait le prix du sel avec le marchand, et le vendait aux acheteurs en gros. La vente de détail était abandonnée à des regratiers. Un tarif réglait le prix de vente. Ce qui rendait surtout la gabelle odieuse, c'est que l'on forçait le peuple de renouveler tous les trois mois une provision de sel qu'on lui imposait. Il n'y avait que les propriétaires de marais salants qui pussent garder la portion necessaire pour leur consommation; c'était ce qu'on appelait le franc-salé. Le privilége de francsale fut encore accorde à quelques villes et à quelques corps qui pouvaient prendre du sel dans les greniers sans payer aucun droit. Les grènetiers devinrent juges pour les procès de fraude en matière de gabelles, avec appel devant la cour des aides. Du reste, la gabelle ne présentait pas un caractère plus uniforme que la plupart des impôts de l'ancienne monarchie. Les provinces d'états avaient aussi sous ce rapport leurs priviléges. Ainsi, en Languedoc, il n'y avait pas de greniers à sel. Les états adjugeaient l'impôt sur le sel comme un impôt ordinaire. La surveillance royale se bornait à faire inspecter les salines par un visiteur. En Poitou et en Saintonge, la gabelle était remplacée par un droit qui etait le quart du prix de vente et qu'on appelait le quart du sel.

Lorsque la royauté fut mieux affermie et l'administration plus régulière sous Louis XII, François ler, Henri II, on s'efforça de donner un caractère uniforme aux gabelles. François ler, après avoir supprimé les greniers à sel, auxquels il avait substitué un droit perçu sur les marais

461

salants, les rétablit en 1544, et les étendit à des provinces qui n'en avaient pas antérieurement, telles que la Guyenne et la Saintonge. Il en résulta une révolte, et Henri II, pour la terminer, consentit à la suppression des greniers à sel dans ces provinces, où ils furent d'abord remplacés par le quart du sel. Mais, en 1553, le Poitou, le Limousin, la Marche, la Saintonge, le Rochelois, le Périgord, l'Angoumois, la Guyenne, l'Agenois, le Quercy, les pays des Landes, d'Armagnac, de Condom et de Comminges suivirent l'exemple de l'Auvergne, qui, dès 1549, s'était rachetée de tout impôt sur le sel. Ces pays prirent le nom de pays rédimes. Il leur était défendu d'exporter le sel dans les pays de gabelles; mais toutes ces mesures furent impuissantes pour empêcher la fraude. Les ministres, qui s'occupérent avec zèle des finances, tels que Sully, Richelieu, et surtout Colbert, remédièrent à quelques abus des gabelles ; mais l'impôt sur le sel fut maintenu avec le monopole odieux attribué aux fermiers. la vente forcée et les différences entre les pays de salines, comme la Franche-Comté, les trois évêchés, la Lorraine et l'Alsace, où l'impôt était perçu sur les marais salants; les pays rédimés; les pays exempts ou de franc-sale (Bretagne, Artois, Hai-Cambresis et Flandre); les pays de petites gabelles (Lyonnais, Forez, Beaujolais, Maconnais, Velay, Vivarais, Bresse, Bugey, Valromey, pays de Gex, Provence, comtat Venaissin , Dauphine, Roussillon, Rouergue et une partie de la haute Auvergne) et les pays de grandes gabelles où l'impôt était plus considérable et où étaient les sièges des juridictions dites greniers à sel (voy. GRENIERS A SEL). Les gabelles et les greniers à sel attaqués par Vauban, qui aurait voulu procurer au peuple à meilleur marché cette manne dont Dieu avait gratifié le genre humain, n'ont été supprimés que par la révolution (loi du 10 mai 1790).

GABELOUS.—Percepteurs des gabelles ou droits sur le sel. Ce nom est resté dans le langage populaire pour désigner les agents chargés de percevoir les taxes ou octrois aux barrières des villes.

GAFFETS. — Population semblable aux Cagots. Voy. CAGOTS.

GAGE. — Aux époques où les hanques (voy. ce mot) n'avaient pas encore été organisées, on ne prétait que sur gage. Les juifs, qui faisaient presque seuls le commerce d'argent, n'étaient pas scrupuleux sur le choix des objets qu'on leur remettait en nantissement. Une ordonnance de Philippe Auguste, rendue en

1218, leur défendit de recevoir en gage des ornements d'église et des vêtements souillés de sang, qui pouvaient servir à constater un crime; de prendre les instruments du travail, le soc de la charrue, les bètes de labour ou le blé battu, non plus que les vases sacrés et terres d'église. Saint Louis ordonna que les juifs ne prendraient plus de gages sans té-moins. Louis X le Hutin renouvela les défenses de Philippe Auguste, et le roi Jean comprit dans les objets qu'on ne pouvait recevoir en gage les reliques, calices, livres d'église et les fers de moulin. Antérieurement, en 1317, Philippe V le Long avait déclaré que les prêteurs sur gage ne pourraient se défaire du gage qu'au bout d'une année, et encore l'objet qu'ils avaient reçu se détériorait. Dans le cas contraire, ils devaient le garder deux années entières.

GAGE DE BATAILLE. - L'usage des gages de bataille tenait à l'organisation judiciaire de la féodalité où l'on procédait rarement par les voies regulières de l'audition des témoins et de la discussion des pièces. On préférait la voie des armes. Celle des parties qui demandait le duel, jetait à son adversaire un gage de bataille. C'était ordinairement un gant. gantelet ou chaperon. S'il était relevé, et que les juges autorisassent le duel, on se rendait au champ clos pour en appeler au jugement de Dieu (voy. Duel). Jusqu'au xine siècle, rien ne fut plus commun que le duel judiciaire. Saint Louis le restreiguit à des cas très-rares. Philippe le Bel. ou plutôt les légistes ses conseillers, s'efforcèrent aussi de ramener la procédure à des principes plus équitables. Une ordonnance de ce prince défendit de relever le gage de bataille, à moins qu'il ne s'agît d'un crime capital; que le crime fût bien constaté; que l'auteur fût soupçonné sans qu'on put établir sa culpabilité ou son innocence par témoins ou par autres voies de droit. Ces précautions restreignirent considérablement l'usage des gages de bataille qui finit par disparaître avec les duels judiciaires. On appelait encore gage de bataille la caution que devaient fournir cenx qui en appelaient au duel judiciaire. Cette caution était déposée entre les mains du seigneur haut justicier. Voy sur les cérémonies des gages de bataille un traité publié, en 1830, par M. Crapelet.

GAGE (Mort-). — On appelait mort-gage ou gage-mort dans l'ancien droit français, celui dont on laissait jouir le créancier qui percevait les fruits ou revenus de la terre donnée en gage, sans que la deue en fût diminuée. En cas de vif-gage, les fruits dont jouissait le créancier etaient comptés en déduction du principal de la dette.

GAGE-PLEGE ou GAGE-PLEIGE. — On appelait pleige, gage-pleige ou gage-pleige, une caution judiciaire qui s'engageait à représenter quelqu'un ou à payer pour lui. Ce mot désignait encore le garant fourni par l'un des champions à l'epoque des duels judiciaires (voy. Deel.). Enfin les gages-pleiges étaient des assemblées de vassaux relevant d'un même fief, qui nommaient un receveur des rentes seigneuriales. Le seigneur féodal pouvait, outre les plaids ordinaires, tenir un gage-pleige chaque année.

GAGERIÉ. — Saisie qui constituait le gage du créancier.

GAGES INTERMÉDIAIRES. — Gages perçus pour un office depuis le jour du décès du titulaire jusqu'à la réception d'un nouveau tiulaire. Les gages intermédiaires appartenaient au roi; mais presque toujours il les laissait à la veuve ou aux héritiers du défunt, lorsqu'ils en faisaient la demande dans les six mois qui suivaient le décès.

GAGNABLES (Terres). — Terres conquises sur la mer et marais desséchés.

GAGNAVES.—Terres que l'on cultivait à la condition d'en percevoir les fruits. Le mot gagnaves s'appliquait aussi aux fruits provenant de ces terres.

GAGNE-DENIERS.—On appelait gagnedeniers, gagne-mailles, gagne-pain, les ouvriers nomades qui raccommodaient l'étain et les vases de toute nature.

GAGNERIE. — Terme des anciennes coutumes pour désigner tout bien provenant de la terre.

GAHETS.—Populations semblables aux Cagots. Voy. CAGOTS.

GAIE-SCIENCE. — C'était le nom qu'on donnait, au moyen âge, à la poésie et aux associations poétiques. Voy. Aca-EMIE et TROUBROURS.

GAILLARDE. — Espèce de danse. Voy. DANSE. — On appelait aussi cette danse romanesque, parce qu'on prétendait qu'elle venait de Rome.

GAINIERS. - Fabricants de gaînes. Voy. Corporation.

GAIVES (Choses). — Choses abandonnées, délaissées, animaux errants. Voy. EPAVES.

GALANTERIE. - « La galanterie, dit

Montesquieu, n'est point l'amour, mais elle est le délicat, le léger, le perpétuel mensonge de l'amour. » La galanterie, qui a exercé une si grande influence sur les mœurs françaises, vint de la cheva-lerie. « La galanterie naquit, dit Mon-tesquieu (Esprit des lois, livre XXVIII, chap. xxII), lorsqu'on imagina des homnies extraordinaires qui voyant la vertu jointe à la beauté et à la faiblesse, furent portes à s'exposer pour elle dans les dangers et à lui plaire dans les actions ordinaires de la vie. Nos romans de chevalerie flattèrent ce désir de plaire et donnérent à une partie de l'Europe cet esprit de galanterie. Il se perpetua par l'usage des tournois qui, unissant ensemble les droits de la valeur et de l'amour, donnérent encore à la galanterie une grande importance. »

GALATES. — Gaulois établis en Asie Mineure,

GALÉACE. - Navire à rames. Une galéace pouvait porter vingt canons; quelques-unes avaient trente-deux bancs garnis chacun de six ou sept forçats. De Ruffi parlant, dans son Histoire de Marseille, (t. II, p. 346), des galeaces de France, en fait remonter l'usage au roi Charles IV le Bel (1322-1328). D'après cet historien, Thomas de Villages était capitaine des galeaces en 1470. Dans la pre-mière guerre d'Italie (1494), les Français firent usage de galeaces, et le duc d'Orleans, qui fut plus tard Louis XII, montait une galéace, lorsqu'il défit à Rapallo l'armée navale du roi de Naples. Ces galéaces étaient des espèces de citadelles flottantes. Les Français les remplacèrent dans la suite par des bâtiments plus légers; les Vénitiens se servaient encore de galéaces au xviiie siècle.

GALÉRES. — Les galères étaient autrefois des navires à rames sur lesquels on plaçait les condamnés appelés galèriens. Voy. Marine et Peines.

GALILÉÉ (Haut et souverain empire de).— Les clercs des procureurs de la chambre des comptes de Paris formaient une association à laquelle on donnait le titre de haut et souverain empire de Galilée. Ils élisaient un chef qui prenaît le titre d'empereur, et, comme il siégeait dans une petite rue qui allait du palais au bailliage et qu'on nommait rue de Galilée, on l'appelait empereur de Galilée, Après l'incendie de 1739, qui détruisit la chambre des comptes et les bâtiments qui en dépendaient, l'empereur de Galilée tint ses séances aux Grands-Augus-

tins. L'empereur de Galilée avait juridiction disciplinaire sur tous les clercs de procureurs de la chambre des comptes. comme le roi de la Basoche sur tous les clercs des procureurs du parlement. Le doyen des conseillers-maîtres de la chambre des comptes était protecteur et conservateur-né de l'empire de Galilée. Le procureur général de la chambre des comptes était chargé, de concert avec lui, de faire observer les statuts et règlements de cette association. Tous les ans, la lecture de ces règlements se faisait la veille de la fête de Saint-Charlemagne que l'empire de Galilée avait pour patron, sans doute à cause de son titre d'empereur. Le 28 janvier, les officiers de l'empire de Galilée et tous leurs sujets célébraient la fête de Saint-Charlemagne dans la partie inférieure de la Sainte-Chapelle. Il est probable que l'empire de Galilee se livrait ensuite à une joie bruvante et scandaleuse semblable à celle qu'on reprocha plus d'une fois aux clercs de la Basoche et qui finit par entraîner la suppression de toutes ces associations, reste des mœurs du moyen âge.

GALIOTE. — Ce mot a désigné plusieurs espèces de navires. On appelait autrefois galiote une petite galère. On a ensuite donné ce nom à de longs bateaux couverts dont on se servait pour voyager sur les rivières aux xvii\* et xviii\* siècles. Un marin célèbre, nommé Château-Renaud, inventa sous Louis XIV les galiotes à bombes; c'étaient des vaisseaux qui portaient des mortiers que l'on mettait en batterie sur un faux tillac et dont on se servait pour bombarder une ville. Gènes fut bombardée en 1683 au moyen de ces galiotes à bombes.

GALLE (Tours de). — Anciennes constructions que l'on trouve dans quelques parties de la France et que l'on attribue aux Gaulois, mais sans aucune certitude.

GALLICANE (Église), GALLICANS. — L'Eglise de France ou Église gallicane a conservé de tout temps des usages et des libertés dont les défenseurs s'appellent Gallicans. Voy. LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANS.

GALLO-GRECS. — Gaulois établis en Grèce et en Asie Mineure.

GALLO-ROMAINS. — On désigne sous le nom de Gallo-Romains la population qui résulta du mélange des Gaulois et des Romains; ellese fait remarquer principalement du v° au x° siècle. On voit, en effet, à cette époque, deux populations juxtaposées dans la Gaule, mais non confondues : la population conquérante des Francs, qui parle la langue germanique, et la population gallo-romaine, qui avait adopté la langue latine en l'altérant. A la première appartient exclusivement la puissance politique; la seconde est opprimée et ne trouve d'asile que dans l'Eglise. Il faudra plusieurs siècles pour que, du mélangedes Gallo-Romains et des Francs. naisse la population française. Les Gallo-Romains réussirent souvent à s'emparer de la faveur des rois, et devinrent des personnages importants sous le nom de convives du roi. On en cite un certain nombre, comme Aridius, Parthenius, Protadius, etc. On trouvera les détails dans les Lettres sur l'histoire de France de M. Aug. Thierry. Une des plus graves erreurs des historiens de la France antérieurs à notre époque, est d'avoir vu des Français dans les compagnons de Clovis et de Charlemagne. Fréret avait entrevu la différence profonde des races dès le commencement du xviie siècle; mais il fut enfermé à la Bastille pour avoir ose attaquer un mensonge traditionnel. C'est à M. Guizot, et surtout à M. Aug. Thierry que revient l'honneur d'avoir établi la distinction des Gallo-Romains, des Francs, et des Français. Voy. Essais de M. Guizot sur l'histoire de France, et Lettres de M. Aug. Thierry sur l'histoire de France.

GALOCHES. — On désignait autrefois sous ce nom les écoliers qui ne logeaient pas dans l'intérieur des collèges, parce qu'ils se servaient, pour se preserver du froid et de la boue, de chaussures grossières appelées galoches. Ce mot vient, selon Pasquier (Recherches, VIII, II), du mot Gaulois, parce que les Gaulois portaient des chaussures semblables.

GALOIS, GALOISES. - Hommes et femmes qui formèrent, au xve siècle, une confrérie dans le Poitou. On les appelait encore pénitents et pénitentes d'amour. lls bravaient les saisons et affectaient, pour prouver leur passion, de s'exposer aux rigueurs de l'hiver ou aux chaleurs excessives de l'été. « Il leur était prescrit, dit Sainte-Palave (dans ses Memoires sur la chevalerie), de se couvrir chaudement de hons manteaux et de chaperons doublés, et de se chauffer à de grands feux dans le plus fort de l'été; ils faisaient enfin, en cette saison, tout ce qu'on fait en hiver, peut-être pour faire allusion au pouvoir de l'amour qui opère les plus grandes métamorphoses. En hiver, une petite cotte simple, avec une cornette longue et mince, composait tout leur vêtement; c'eût été une honte de trouver du feu dans leurs maisons; leurs cheminées étaient garnies de feuillages et autres verdures, si l'on pouvait en avoir, et l'on en jonchait aussi les chambres. Une serge legère était la seule couverture qu'on vit sur leur lit. » Ces extravagances ont contribué à discréditer la chevalerie, dont les principes etaient exagérés et faussés par ces pénitents d'amour. Quelques-uns de ces fanatiques périrent victimes de leur folie.

GALVARDINE. — Manteau dont on se servait pour se préserver de la pluie; c'étaient surtout les paysans qui se couvraient de galeardines.

GAMBAGE. — Droit que payaient les brasseurs ; il variait suivant les contrées.

GAMBESSON. — Espèce de plastron qu'on portait sous la cotte de mailles et sous l'armure pesante des chevaliers du xie au xvie siècle, pour empêcher qu'elle ne meurtrit la peau. On l'appelait eucore gambeson, gambison, gamboison, cotte gambisiée, gaubisson, goubisson, etc.

GANACHE. — La ganache ou garnache était une robe de chambre qui se mettait par-dessus le surcot. M. Douêt-d'Arcq (Comptes de l'argenterie des rois de France) cite un compte de 1387, où sont mentionnées les fourrures pour une garnache.

GANELON. — Ce nom était synonyme de traître au moyen âge. D'après les lègendes, Ganelon avait traîti l'armée de Charlemagne à la bataille de Roncevaux.

GANT, GANTELET. - Les gants et gantelets étaient une partie du costume et de l'armure (voy ARMES et HABILLE-MENT). Il y avait des gants de diverses espèces, des gants de fauconnier, appelés aussi gants d'oiseau, qui étaient faits de cuir de buffle, des gants de chamois, de cuir de cerf, etc. Quelquefois les gants étaient ornés de boutons d'or. On lit dans un compte de 1352, cité par M. Douët-d'Arcq (Comptes de l'argenterie des rois de France): Quarante-huit boutons pour deux paires de gants de chien couverts de chevrotin, garnis au bout de quatre boutons de perles. Les gants et gantelets ne servaient pas seulement de parure et d'arme défensive; ils étaient encore un symbole : Jeter le gant, c'était provoquer en duel ; le relever, c'était accepter la provocation. Le cérémonial ne permettait pas de rester ganté en presence d'un supérieur ou en entrant dans un lieu qui imposait le respect. Les légendes du moyen age menaçaient de la vengeance divine quiconque n'ôtait pas

ses gants dans une église. On lit dans la vie de sainte Vaubourg, publiée par les bollandistes, qu'un clerc étant entré dans une église, sans ôter ses gants, ils restèrent attaches à sa peau et il n'obtint d'en être délivré qu'après quinze jours de prières. Il était défendu aux juges royaux de porter des gants dans l'exercice de leurs fonctions. Aux xviie et xviiie siècles, on devait se déganter en entrant dans la petite et dans la grande écurie du roi. Si l'on manquait à cette formalité, on s'exposait aux insultes des pages et des palefreniers. - On appelait encore gants, une redevance feodale qui se pavait quelquefoisen nature. On voit, dans une charte d'un évêque d'Amiens, qu'à chaque vente de maison ou de terre, il avait une paire de gants. Mais le plus souvent, cette redevance se payait en argent, et correspondait, dit M. Guerard (Prolegom. du cart, de Saint-Père), à ce que nous appelons les épingles. Ce droit seigneurial existait encore au xvine siècle, et s'appelait ventes et gants. D'après la coutume de Châteauneuf, les gants appartenaient au sergent ou huissier.

#### GANTIERS. - VOY. PARFUMEURS.

GANTS-DE-NOTRE-DAME. — C'était autrefois un usage en Lorraine, lorsque les seigneurs voulaient se faire la guerre, d'élever à une certaine hauteur une touffe d'herbe qu'on appelait les gantsde-notre-dame,

GARANT, GARANTIE. — Caution judiciaire. On distinguait, dans quelques anciennes coutumes, le garant absolu du garant contributeur. Le garant absolu etait celui qui prenait complètement fait et cause pour le garanti. Le garant contributeur ne répondait que pour une partie de la propriété ou pour un cas spécial.

GARBELAGE. — Droit de quatorze sous par quintal qui était prélevé sur les marchandises expédiées pour les échelles du Levant.

GARDE. — Le mot garde a servi principalement à désigner les corps chargés de veiller à la sûreté des souverains ou des assemblées représentant la nation. Dans l'ancienne monarchie, les rois ont toujours eu près d'eux une troupe d'élite désignée sous différents noms etattachée spécialement à leur personne. Telle fut, entre autres, la garde écossaise (voy. Maison ve Brol). L'Assemblée constituante en proclamant la monarchie constitutionnelle, douna à Louis XVI une garde constitutionnelle qui devait être compose

de dix-huit cents hommes. Cette garde prêta serment au roi le 16 mars 1792 et fut licenciée dans les derniers jours de mai de la même année. La Convention s'entoura aussi d'une garde spéciale formée de deux bataillons. On désigna d'abord ces gardes de la Convention par le nom de grenadiers-gendarmes près la représentation nationale. Le Directoire eut une garde de cent vingt cavaliers et deux cent quarante fantassins. Le premier consul porta à près de sept mille hommes sa garde personnelle ou garde consulaire qui fut le novau de la garde impériale. Napoléon fit entrer dans la garde impériale l'élite de l'armée; elle prit le nom de vieille garde, en 1807, lorsqu'on commença à organiser une nouvelle garde composée de recrues, qu'on appela la jeune garde. La garde impériale s'augmenta successivement, et, en 1812, elle s'élevait à plus de cinquante mille hommes. En 1813, elle dépassa quatre-vingt mille hommes. Licenciée en 1814, reconstituée en 1815, elle fut définitivement dispersée, après Waterloo, dans les divers corps de l'armée. Outre la garde impériale Napoléon eut, en 1813, une garde d'honneur à cheval forte de dix mille hommes, Ces gardes d'honneur, choisis parmi les jeunes gens de familles riches, devaient s'habiller, s'équiper et se monter à leurs frais. Ils avaient le rang et la solde des soldats de la garde impériale. à laquelle ils étaient incorporés.

La restauration rétablit les gardes du corps ( voy. Maison DU ROI ) qui se composèrent de quatre compagnies. Le comte d'Artois avait aussi des gardes du corps, qui à son avénement au trône formèrent la cinquième compagnie de cette troupe d'élite. Les gardes du corps furent licen-ciés par ordonnance du 11 août 1830. La avait encore organisé la restauration garde royale composée de deux divisions d'infanterie, chacune de deux brigades, et de deux divisions de cavalerie qui comprenaient des cuirassiers, grenadiers à cheval, dragons, chasseurs à cheval, lanciers et hussards, un régiment d'ar-tillerie à cheval, un régiment du trai et un régiment d'artillerie à pied. Ello s'élevait à plus de vingt-six mille hommes. La garde royale a été supprimée le 11 août 1830, en même temps que les gardes du corps. Peu de temps après (16 août 1830), la garde municipale à pied et à cheval fut instituée et forma un corps d'élite composé de plus de trois mille hommes, chargé spécialement de veiller à la sûrété de Paris et placé sous les ordres du ministre de l'intérieur et du préfet de police. Licencié en 1848,

ce corps a été réorganisé sous le nom de garde républicaine. Une ordonnance du 14 décembre 1852 vient de décider qu'il serait appelé garde de Paris.

GARDE (Avant-) .- L'usage de faire précéder l'armée par un corps chargé de reconnaître l'ennemi et qu'on appelle avantgarde, existait chez les Grecs et les Romains. Mais il ne fut pas toujours observé pendant le moyen age. A la bataille de Courtray, en 1302, les Français, avant d'attaquer les Flamands, ne firent pas explorer le terrain et la position des ennemis. Les chevaliers, malgrè l'opposition du connétable Raoul de Nesles, se précipitèrent avec une aveugle impétuosité, et vinrent s'engloutir, hommes et chevaux, dans un bras de la Lys, dout les Flamands avaient eu la prudence de couvrir leur camp. Lorsque les armées sont retranchées dans un camp, on établit des vedettes ou sentinelles pour avertir de l'approche de l'ennemi; puis les grandes yardes on gardes avancées qui veillent sur l'enceinte du camp, et sont protégées par quelque fortification naturelle ou artificielle. Le commandement du premier corps de bataille, qu'on appelait aussi quelquefois avant-garde, était un des priviléges du connétable de France.

GARDE BOURGEOISE, - La garde bourgeoise donnait aux bourgeois de certaines villes et entre autres de Paris le droit d'administrer les biens de leurs enfants mineurs et d'en percevoir les revenus. Les Parisiens avaient obtenu de Charles V le droit de garde bourgeoise le 9 août 1371; Charles VI confirma l'ordonnance de son prédécesseur le 5 août 1390. Les parents qui avaient la garde bourgeoise devaient fournir caution à la différence de ceux qui avaient la garde noble (voy. ce mot). Le gardien était tenu de pourvoir à l'entretien et à l'éducation du mineur, de payer les dettes de la succession qui avait donné ouverture à la garde, suivant la maxime du droit coutumier qui garde prend . quitte la rend. C'était encore le devoir du gardien d'entretenir les maisons et héritages du mineur en bon état, et de payer les arrérages des rentes et charges annuelles dont la succession était grevée. La garde bourgeoise finissait à quatorze ans pour les enfants mâles et à douze ans pour les filles.

GARDE CONSULAIRE, GARDE CON-STITUTIONNELLE, GARDE IMPÉRIALE, GARDE MUNICIPALE, GARDE ROYALE. — YOY, GARDE. GARDE DE LA CONVENTION, GARDE D'HONNEUR, GARDE DU DIRECTOIRE, GARDE DU CORPS LÉGISLATIF. — Voy. GARDE.

GARDE DES SCEAUX. - La garde du sceau royal fut toujours une des plus hautes fonctions de l'Etat. Sous les Merovingiens, on appelait référendaire celui qui en était chargé. Plus tard, cette fonction fut confiée aux chanceliers et fut considérée comme une de leurs prérogatives les plus importantes. Dans les premiers temps, celui qui était chargé du sceau, le portait suspendu à son cou, de peur qu'on n'en abusat en son absence. Dans la suite, les chanceliers et gardes des sceaux se bornèrent à porter les cless du coffre où étaient enfermés les sceaux. Ce coffre, couvert de vermeil, était divisé intérieurement en trois cases, dont l'une renfermait le grand sceau de France et son contre-scel : la seconde, couverte de velours rouge et parsemée de fleurs de lis et de dauphins de vermeil, renfermait le sceau particulier dont on se servait pour la province de Dauphiné. La troisième cassette coutenait le sceau de l'ordre de Saint-Louis.

La charge de garde des sceaux ne paraît pas remonter à une haute antiquité. Dans les actes du temps de Philippe Auguste, quand il n'y avait pas de chancelier, on écrivait au bas de la charte : pendant la vacance de la chancellerie (vacante cancellaria). Mais, au xviº siècle, soit pour soulager un chancelier affaibli par l'age ou la maladie, soit pour écarter un chancelier inamovible et lui enlever tout pouvoir, on créa des gardes des sceaux. Louis XII confia les sceaux à Étienne Poncher, évêque de Paris, parce que la santé du chancelier, Jean de Gan-nay, était altérée. Dans la suite, on nomma souvent des gardes des sceaux pour cause politique, et, en ce cas, le chancelier était presque toujours exilé.

Le garde des sceaux prêtait un serment dont voici la formule : « Vous jurez Dieu votre créateur, et sur la part que vous prétendez en paradis, que bien et lovaument vous servirez le roi à la garde des sceaux qu'il vous a commise et commet présentement; que vous garderez et ferez garder, observer et entretenir inviolablement les autorités et droits de la justice, de sa couronne et de son domaine, sans faire ni souffrir faire aucuns abus, corruptions et malversations, ni autre chose que ce soit ou puisse être, directement on indirectement, contraire, préjudiciable ni dommageable à iceux; que vous n'accorderez, expédierez ni

ferez sceller aucunes lettres inciviles et déraisonnables ni qui soient contre les commandements et volontés dudit seigneur, ou qui puissent préjudicier à ses droits et autorités, privilèges, franchises et libertés de son royaume; que vous tiendrez la main à l'observation de ses ordonnances, mandements, édits, et à la punition des transgresseurs et contrevenants à iceux; que vous ne prendrez ni n'accepterez d'aucun roi. prince, potentat, seigneurie, commu-nauté, ni d'autre personnage particulier, de quelque qualité et condition qu'il soit, aucuns états, pensions, dons, présents et bienfaits, si ce n'est du gré et cousentement dudit seigneur; et, si aucuns vous en avaient ja été promis, vous les quitterez et y renoncerez; et généralement vous ferez, exécuterez et accomplirez en cette charge et commission de garde des sceaux du roi, en ce qui la concerne et en dépend, tout ce qu'un bon, vrai et loval chancelier de France. duquel vous tenez le lieu, peut et doit faire pour son devoir, en la qualité de sa charge, et ainsi vous le promettez et jurez. »

Le garde des sceaux avait le même costume que le chancelier, et comme lui il avait la tapisserie fleurdelisée. Aux Te Deum, il avait un siège de la même forme que celui du chancelier, mais placé à gauche. Au-dessus de ses armes, il portait le mortier à double galon, et derrière le manteau deux masses passées en sautoir. Lorsqu'il sortait, il était accompagné d'un lieutenant de la prévôté de l'hôtel et de deux hoquetons ou gardes de la prévôté. Au conseil, il siégeait immédiatement après le chancelier. Il y avait cependant une différence essentielle entre les fonctions de chancelier et celles de garde des sceaux : les premières étaient inamovibles et les secondes temporaires. En 1760, la charge de garde des sceaux fut supprimée; rétablie en 1815, elle a été réunie, depuis cette époque, au ministère de la justice.

Les principaux gardes des secaux ont été: PHILIPPE D'ANTOGNY sous saint Louis, NICOLAS DE GROSPARMY, archidiacre de Chartres et garde du scel royal en 1249; li accompagna saint Louis à la croisade, et y mourut en 1250; GILLES DE SAUMUR, archevèque de Tyr, garde du scel royal en 1253; RAOUL DE GROSPARMY, évêque d'Evreux, également sous saint Louis; SIMON DE MONTPINCÉ, qui devint pape en 1281, sous le nom de Martin IV, avait été pendant quelque temps garde des secaux sous saint Louis. MATTHIEU DE VENDÔME, abbé de Saint-Denis, et SIMON



DE CLERMONT, seigneur de Nesle, furent munis d'un sceau particulier pour l'expédition des lettres et chartes pendant la croisade de saint Louis (1270). Foul-QUE DE BARDOUL, conseiller au parlement de Paris, eut la garde des sceaux pendant la captivité du roi Jean en Angleterre (1356). ITHIER DE MARTREUIL, évêque du Puy, et ensuite de Poitiers, fut successivement maître des requêtes et garde des sceaux; il mourut en 1403. JEAN DE VAILLY, ARNAUD DE MARLE, GUILLAUME THOREAU, BUREAU BOUCHER, GUILLAUME GUERIN et ADAM DE CAMBRAY furent commis ensemble à la garde des sceaux, en l'absence du chancelier, en 1418. ROBERT DE ROUVRES, garde des sceaux en 1442. ADAM FUMÉE, seigneur des Roches et de Saint-Quentin, medecin des rois Charles VII et Louis XI, fut commis par ce dernier à la garde des sceaux de France pendant la disgrâce du chancelier Pierre d'Oriole; il remplit encore cette charge après la mort de Guillaume de Rochefort. en 1494. ÉTIENNE PONCHER, évêque de Paris, puis archevêque de Sens, fut commis à la garde des sceaux de 1512 à 1515. MATTHIEU DE LONGUEJOUE, seigneur d'Yverny, évêque de Soissons, fut garde des sceaux de France en 1538, avant que Guillaume Poyet entrât en exercice; il reprit les sceaux en 1544 et ne les garda qu'une année. François de Montholon, président au parlement de Paris, garde des sceaux en 1542; FRANÇOIS ERRAULT, président au parlement de Turin, garde des sceaux en 1543; JEAN BERTRAND, premier président au parlement de Paris, puis évêque de Comminges, archevêque de Sens et cardinal, garde des sceaux en 1551; JEAN DE MORVILLIERS, évêque d'Orléans, garde des sceaux en 1568, après la retraite du chancelier de L'Hôpital. FRANÇOIS DE MONTHOLON, fils d'un ancien garde des sceaux, fut pourvu de cette charge en 1588. CHARLES DE BOUR-BON, cardinal de Vendôme et roi de la Ligue, tint lui-même les sceaux en 1589. GUILLAUME DU VAIR, évêque de Lisieux, garde des sceaux en 1616; CLAUDE MAN-GOT DE VILLARCEAU, premier president au parlement de Bordeaux, garde des sceaux en 1616 et 1617. CHARLES D'AL-BERT, duc de Luynes, fut chargé des sceaux en 1621. MERY DE VIC, conseiller d'Etat, garde des sceaux (1621-1622). Une commission du sceau fut formée en 1622; elle se composait des conseillers d'État Caumartin, Despréaux, de Léon et d'Aligre, assistés des maîtres des requêtes Godard et Machault. Louis LE-FEBVRE DE CAUMARTIN, garde des sceaux (1622-1623); MICHEL DE MARILLAC, garde

des sceaux (1626-1630); CHARLES DE L'AUBESPINE, marquis de Châteauneuf. garde des sceaux (1630-1633); MATTHIEU Mole, premier président du parlement de Paris, garde des sceaux (1651). Louis XIV unt lui-même le sceau pendant une partie de l'année 1672 (6 février-23 avril; voy. CHANCELLERIE). MARC-RENÉ LE VOYER DE PAULMY, marquis d'Argenson, garde des sceaux (1718-1720); FLEURIAU-D'ARMENONVILLE, garde des sceaux (1722-1727); CHAUVELIN, garde des sceaux (1727-1737). MACHAULT, qui avait été contrôleur général des finances, devint garde des sceaux en 1750; BERRYER, garde des sceaux (1751); FEY-DEAU DE BROU, garde des sceaux (1763-1767); HUE DE MIROMÉNIL. garde des sceaux (1774-1787); Lamoignon de Bas-VILLE (1787-1788); FRANÇOIS DE PAULE DE BARENTIN (1788-1789); CHAMPION DE CICE (1789-1790); DUPORT DU TERTRE (1790).

Il y avait encore des gardes des sceaux près des cours souveraines; ils percevaient les droits de sceau pour tous les actes émanant de ces tribunaux (vov. CHANCELLERIE). Il en était de même pour les présidiaux. Les princes avaient aussi leurs gardes des sceaux qui étaient dépositaires du sceau de leurs apanages. Enfin, les officiers qui avaient la garde du petit sceau dont on scellait les actes des notaires, s'appelaient gardes des sceaux aux contrats. Ces offices furent crées par Charles IX en 1568; dans la suite la charge de sceller ces actes fut cedée à quelques notaires. Voy. Denis Godefroi, Histoire des gardes des sceaux, etc. Paris, 1688.

GARDE ECOSSAISE. - Voy. Maison

DU ROL.

GARDE-GARDIENNE. — Lettres accordées par les rois de France aux communautés, chapitres, colléges, abbayes, prieurés, églises, et leur donnant le droit de porter leurs procès devant un tribunal spécial. Ce nom de garde-gardienne venait de ce que le roi, par ces lettres, prenait ces établissements religieux sous sa protection et garde spéciales. L'université de Paris avait des lettres de garde-gardienne, en vertu desquelles ses procès étaient portés devant le prévôt de Paris. On appelait aussi droit de committimus le privilège qu'avaient des corporations ou des particuliers de n'être jugés que par un tribunal spécial.

GARDE - GÉNÉRAL. — Fonctionnaire public chargé de veiller à la garde des forêts. Voy. EAUX ET FORÊTS. GARDE-HUCHE. — On appelait gardehuche un officier municipal chargé de garder la huche ou coffre-fort communal. Le garde-huche était aussi un des officiers des maisons royales, chargé spécialement de la vaisselle d'or et d'argent pour le buffet. Le garde-linge avait le soin des couteaux et du linge; les gardesmanger des viandes fraîches et salées. Voy. Le Grand d'Aussy, Vie privée des Français.

GARDE-INFANT. — Espèce de vertugadins ou de paniers dont la mode avait passé d'Espagne en France et était en usage au xvii\* siècle. On appelait aussi ces paniers guarde-infant.

GARDE-MARTEAU.—Officier établi autrefois dans les juridictions d'eaux et forêts, pour garder le marteau qui servait à marquer les arbres que l'on devait couper dans les domaines royaux. Le garde-marteau devait lui-même marquer les arbres, et ne pouvait confier son marteau à autrui sans cause légitime.

GARDE-MESSIER. — Gardes qui, dans certaines contrées, sont joints, à l'époque de la moisson, aux gardes champètres, pour veiller à la conservation des récoltes.

GARDE NATIONALE. - La garde nationale date de 1789. Il y avait eu antérieurement des milices communales ou urbaines (voy. MILICES); mais il n'y avait aucune unité entre ces différents corps. Ils étaient isolés comme les communes elles-mêmes ( vov. Commune ), et ne relevaient que de l'autorité municipale. La garde nationale a reçu au contraire, de la révolution, le caractère d'unité qui distingue la France moderne. L'assemblée des électeurs qui formait, en 1789, un veritable pouvoir politique (voy. ELECTEURS ), décréta l'organisation de la garde nationale de Paris le 13 juillet. Elle devait se composer de près de cinquante mille hommes. Le 15 juillet, La Fayette fut nomme commandant en chef de la garde nationale de Paris et travailla avec zèle à l'organisation de ce corps. La France entière imita Paris, et un décret de l'Assemblée nationale en date du 14 octobre 1791 régularisa cette institution. Il faut rappeler l'article v de ce décret : « Comme il n'y a qu'une nation, il n'y aura qu'une même garde nationale soumise aux mêmes règlements, à la même discipline et au même uniforme. » Modifiée plusieurs fois, cette institution a résisté à toutes les crises et subsiste encore aujourd'hui.

La garde nationale a été chargée, dans

plusieurs circonstances, de la défense des frontières. Un sénatus-consulte du 3 avril 1813 appela sous les drapeaux un renfort de quatre-vingt-dix mille gardes nationaux divisés en cohortes. Chaque cohorte comprenait quatre compagnies de cinquante hommes, dont deux de grenadiers et deux de chasseurs. Chaque département fournissait une legion.

La restauration se réserva le choix des officiers de la garde nationale; la révolution de juillet le rendit aux gardes nationaux, sauf pour les officiers supérieurs, qui devaient être nommés par le roi sur une liste de dix candidats. Après la révolution de 1848, les gardes nationaux ont été appelés à l'élection de tous les officiers, sans distinction. Tous les Français de vingt à soixante ans furent à cette époque soumis au service de la garde nationale, sauf les exceptions pré-

vues par la loi.

Un décret du 11 janvier 1852 a licencié la garde notionale et l'a réorganisée sur de nouvelles bases. Aux termes de ce décret, le service de la garde nationale consiste; 1º en service ordinaire dans l'intérieur de la commune ; 2º en service de détachement hors du territoire de la commune. Le service de la garde nationale est obligatoire pour tous les Français âgés de vingt-cinq à cinquante ans qui sont juges aptes à ce service par le conseil de recensement. Néanmoins le gouvernement fixe, dans chaque localité, le nombre des gardes nationaux ; il les organise en compagnie. bataillon ou légion, selon qu'il le juge nécessaire; il peut aussi créer des corps de sapenrs pompiers. Les corps spéciaux de cavalerie, artillerie ou génie ne peuvent être établis que sur l'ordre du ministre de l'intérieur. L'empereur nomme un commandant supérieur, des colonels on lieutenants-colonels, dans les localites où il le juge convenable. La garde nationale est placée sons l'autorité des maires, des sous-préfets, des préfets et du ministre de l'intérieur. Les citoyens ne peuvent prendre les armes et se réunir sans l'ordre de leurs chefs immédiats; et ceux-ci ne peuvent donner cet ordre sans une requisition de l'autorité civile. Les officiers de tous les grades sont nommes par l'empereur, sur la presentation du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du commandant supérieur dans le département de la Seine, et d'après celles des préfets dans les autres départements. Les adjudants sous-officiers sont à la nomination des chefs de bataillon, ainsi que tous les sons-officiers et caporaux; ils sont présentés par les commandants des compa-

Quant à la discipline, le décret a confirmé les dispositions de la loi du 22 juin 1851. Cette loi établissait un conseil de discipline par bataillon communal ou cantonal; par commune avant une ou plusieurs compagnies non reunies en bataillon; par compagnie formée de gardes nationaux de plusieurs communes. Dans les villes qui comprennent une ou plusieurs légions, il y a un conseil de bataillon pour juger les colonels et lieutenantscolonels. Les conseils de discipline de bataillon ou de compagnie sont composés d'un capitaine président, d'un lieutenant ou sous-lieutenant, d'un sergent, d'un caporal et de deux gardes nationaux. l.e conseil de discipline pour les colonels et lieutenants-colonels est composé de sept juges, savoir : pour les légions non réunies sous un commandant supérieur, d'un chef de légion designé par le sort parmi les chefs de légion des cinq légions les plus voisines, président; deux chefs de légion ou deux lieutenants-colonels, suivant le grade du prévenu: deux chefs de bataillon et deux capitaines. Dans le département de la Seine et dans les villes où il existe un commandant supérieur, le commandant supérieur, président; deux colonels ou lieutenants-colonels, deux chefs de bataillon ou d'escadron, deux capitaines. Le commandant supérieur peut déléguer un colonel pour le remplacer comme président. Un rapporteur et un secrétaire sont attachés à chaque conseil de discipline. L'instruction de chaque affaire, devant le conseil de discipline, est publique. Les peines que ces conseils peuvent infliger sont la réprimande, la réprimande avec mise à l'ordre des motifs du jugement, la prison, pour six heures au moins et trois jours au plus, avec ou sans mise à l'ordre. Il n'y a recours contre les jugements définitifs des conseils de discipline que devant la cour de cassation pour incompétence, excès de pouvoirs ou violation de la loi.

GARDE-NOBLE.—La garde du fief d'un vassal mineur appartenait au seigneur suverain; c'était ce qu'on appelait garde-noble. Ce mot était remplaré, dans quelques coutumes, par celui de bail ou baillie. Le seigneur qui avait la garde-noble d'un fief percevait à son profit les revenus du fief qu'il se chargeait de défendre. Il avait aussi la garde de la persenne du vassal mineur, et, si c'était une fille, il avait le droit de la marier ou du moins de s'opposer à un

mariage qui lui aurait paru contraire aux intérêts du fief. D'après quelques coutumes , la garde-noble appartenait aux père, mère et autres ascendants nobles. D'autres coutumes, et spécialement celle de Normandie, l'attribuaient exclusivement au suzerain; si le suzerain était le roi, on appelait la tutelle garde-royale. Si la garde était déférée à un autre seigneur suzerain, elle s'appelait garde seigneuriale. La garde royale cessait à vingt et un ans et la garde seigneuriale à vingt ans. Le gardien était tenu de pourvoir à l'entretien et à l'éducation des mineurs et de conserver le fief en bon état. Le seigneur investi de la garde-noble pouvait être lui-même mineur. L'age auquel cessait la gardenoble des filles variait, suivant les coutumes, entre quatorze et dix-huit ans.

GARDE NOIRE. — Troupe d'archers qui veillait, la nuit à Bordeaux, pour empêcher qu'aucune marchandise ne fût introduite frauduleusement dans cette ville.

GARDE-ROBE (Grand maître de la ). -La charge de grand maître de la garderobe fut créée en 1669 et donnée à un des premiers seigneurs du royaume. Les details des fonctions qui en dépendaient sont minutieux, mais trop caracteristiques pour être omis. Le grand maître de la garde-robe avait le soin des vêtements ordinaires du roi. Lorsque le roi s'habillait, il lui mettait la camisole, le cordon bleu et le justancorps. Quand le roi se déshabillait, le grand maître de la garde-robe lui présentait la camisole de nuit et lui demandait ses ordres pour le costume du lendemain. Les jours de cérémonie, il mettait le manteau et le collier de l'ordre du Saint-Esprit sur les épaules du roi. Quand le roi donnait audience aux ambassadeurs, le grand maître de la garde-robe avait sa place derrière le fauteuil du roi, à côté du premier gentilhomme de la chambre ou du grand chambellan. Le grand maître de la garde-robe faisait faire les vêtements ordinaires du roi : mais aux premiers gentilshommes de la chambre appartenait d'ordonner le premier vêtement de chaque deuit et les vêtements extraordinaires pour les bals, mascarades et autres divertissements. Peu de temps avant la révolution, le grand maître de la garde-robe avait dix-neuf mille six cents livres d'appointements.

Une anecdote racontée par Saint-Simon (Mémoires, V, 176) prouve à quel point ces officiers royaux tenaient à leurs fonctions. «Il faisait une pluie, dit Saint-Simon, qui n'empêcha pas le roi de voir planter dans ses jardins. Son chapeau en fut percé; il en fallut un autre. Le duc d'Aumont était cette année en charge (comme capitaine des gardes); le duc de Tresmes sérvait pour lui. Le portemanteau du roi lui donna le chapeau; il le présenta au roi. M. de La Rochefoucauld, grand maître de la garde-robe, était présent. Cela se fit en un-clin d'œil. Le voilà aux champs, quoique ami du duc de Tresmes. Il avait empiéte sur sa charge; il y allait de son honneur. Toutétait perdu. On eut grand' peine à les raccommoder. »

Le grand maître de la garde-robe avait sous ses ordres deux maîtres de la garderobe, qui servaient par année et qui le remplaçaient en cas d'absence. Lors même que le grand maître était présent, c'était un des maîtres ordinaires de la garde-robe qui présentait au roi la cravate, le mouchoir, les gants, la canne et le chapeau. Lorsque le roi quittait un habit et vidait ses poches dans celles de l'habit qu'il prenait, le maître de la garde-robe lui présentait les poches pour les vider. Le soir, le roi remettait ses gants, sa canne, son chapeau et son épée au maître de la garde-robe, et, après qu'il avait fait sa prière, il venait se mettre dans son fauteuil, où le maître de la garde-robe lui ôtait le cordon bleu, le justaucorps et la veste, et recevait la cravate. Il y avait encore pour le service de la garde-robe, quatre premiers valets de garde-robe servant par quartier; seize valets de garderobe servant par quartier; un porte-malle; quatre garçons ordinaires de la garderobe; trois tailleurs chaussetiers et valets de chambre; un empeseur ordinaire et deux lavandières du linge du corps.

GARDE ROYALE. — La garde royale fut établie par Louis XVIII (Ordonn. du 1er septembre 1815) et supprimée par Louis-Philippe (11 août 1830). Voy. GARDE.

GARDE SEIGNEURIALE.—Tutelle exercese par un seigneur à l'égard d'un mineur dont il n'était pas le seigneur suzerain. La garde-noble était la tutelle déférée au suzerain. Voy. GARDE-NOBLE.
GARDES (Grandes)— VOY. GARDE

GARDES (Grandes). - Voy. GARDE (Avant-).

GARDES-BOIS, GARDES-CHASSE.— On désignait autrefois, sous ce nom, les agents préposés à la conservation des bois et des chasses. Ce sont maintenant des gardes chargés par des particuliers de veiller sur leurs bois et leurs domaines, ou les agents publics nommés gardes champètres.

GARDES CHAMPÈTRES. — La loi du 28 septembre-6 octobre 1791, declara

qu'il pourrait être établi un ou plusieurs gardes champétres par communes. Ces agents sont chargés de veiller à la conservation des récoltes, des fruits de la terre et des propriétés rurales de toute nature : ils dressent procès-verbal des délits qui y portent atteinte. Les gardes champetres sont nommes par les maires. avec l'approbation du sous-préfet, qui delivre au garde champêtre sa commission (loi du 18 juillet 1837, art. 13.) Ils doivent être âgés d'au moins vingtcinq ans, et, avant d'entrer en fonctions, prêtent serment devant le tribunal de première instance. Ils sont places sous la surveillance des maires, des procureurs impériaux, des officiers et sous-officiers de gendarmerie. Les gardes champêtres sont rangés par le code d'instruction criminelle au nombre des officiers de police judiciaire; ils sont chargés de s'enquerir de toutes les contraventions aux lois, dans le territoire pour lequel ils sont assermentés et d'en dresser procèsverbal. On a songé plus d'une fois à embrigader les gardes champêtres et à les placer sous l'autorité de chefs cantonaux; mais ces projets n'ont pas encore reçu d'exécution.

GARDES-CHIOURME. — Agents chargés de la surveillance des forçats.

GARDES-COTES. - Troupes qui servaient à la défense des contrées maritimes, et qui étaient composées principalement des habitants de ces pays. Elles étaient placées sous les ordres de capitaines gardes-côtes, qui étaient exempts de l'arrière-ban. - Les régiments gardes-côtes furent licenciés en 1791; mais on établit, en 1799, trois bataillons de grenadiers gardes-côtes et cent trente compagnies de canonniers gardes-côtes. Cette organisation fut confirmée le 28 mai 1803. Les canonniers gardes-côtes ont été supprimés par la restauration, ils n'ont été rétablis en 1831 que pour l'Algérie. -On appelait aussi gardes-côtes, des vaisseaux armés en guerre, chargés de veiller sur les côtes et d'escorter les navires marchands.

GARDES FRANÇAISES. — Régiment d'infanterie qui formait le premier corps d'infanterie de la maison du roi. On place en 1563 l'institution des gardes françaises. Voici comment Brantôme en parle dans son discours sur les colonels: «Le Havre pris et les Anglais chassés de France, le roi Charles IX et la reine sa mère, qui pouvait tout alors à cause de la minorité de son fils, instituèrent un régiment de gens de pied français, pour

être de la garde de nos rois dans les cours et les dehors des châteaux où ils habitent, composé de dix enseignes de la garde du roi. Les huguenots en murmurèrent, et, la paix s'étant faite avec eux en 1573, Charles IX cassa le régiment et se donna une nouvelle garde d'infanterie, mais de deux compagnies seulement. Henri III étant monté sur le trône rétablit ce régiment et le remit sur un très-bon pied. Il en fit mestre de camp (colonel) le sieur de Guast qu'il aimait fort, et mit à la tête des compagnies de très-vaillants officiers. » La charge de capitaine aux gardes ou capitaine d'une compagnie des gardes françaises devint alors très-considérable.

Louis XIII augmenta le régiment des gardes françaises de deux compagnies. En 1635, il avait trente compagnies de trois cents hommes chacune. Louis XIV y ajouta deux compagnies de grenadiers. En 1661, les mestres de camp des gardes françaises remplacèrent ce titre par celui de colonels. Les capitaines aux gardes françaises obtinrent, en 1691, le rang de colonels, et il fut décidé qu'en montant la garde chez le roi ils auraient toujours la droite sur les capitaines des gardes suisses. Ils portaient le hausse-col doré; celui des officiers suisses était argenté. Le colonel avait le droit de porter chez le roi le bâton de commandement semblable à celui des capitaines des gardes. Le major était major général de l'infanterie française. Tous les officiers jouissaient du privilége de commensaux du roi. Le régiment des gardes françaises, comme étant de la maison du roi, choisissait son poste à l'armée; il se plaçait ordinairement au centre de l'infanterie à la première ligne. Ses quartiers étaient à l'aris, et les diverses compagnies étaient logées dans les faubourgs. En cas de prise d'une place, le régiment des gardes françaises y entrait le premier. Le grade de sergent dans le régiment des gardes françaises ne se donnait qu'après l'examen préalable d'une chambre composée de douze sergents, reconnus pour gens de mérite, de valeur et de probité, qui prononçaient sur les caporaux et anspessades (voy. ce mot) que l'on proposait pour le grade de sergent.

Après avoir dépassé neuf mille hommes au xvii siècle, le régiment des gardes françaises fut réduit à environ quatre mille hommes au xviii. D'après une ordonnance rendue le 19 janvier 1764, il devait former six bataillons composés chacun d'une demi-compagnie de grenadiers, qui comprenait environ cinquantequatre hommes, et de cinq compagnies de fusiliers, forte chacune d'environ

cent vingt hommes. L'uniforme de ce régiment était bleu pour l'habit, la culotte et la doublure ; la veste était rouge ; les boutonnières en brandebourg de fil blanc. Les officiers portaient l'habit bleu brode d'argent, la veste et les parements rouges, la culotte blanche. Les drapeaux du régiment des gardes françaises étaient bleus semés de fleurs de lis d'or, avec une croix blanche au milieu chargée de quatre couronnes d'or. Le drapeau de la compagnie colonelle était blanc, orné de quatre couronnes d'or, une à chaque bout des deux travers de la croix. Il y avait de jeunes gentilshommes attachés au regiment des gardes françaises, pour y apprendre le métier de la guerre; on les désignait sous le nom de cadets.

GAR

Toues les histoires de la révolution racontent quelle fut la conduite du régiment des gardes françaises en 1789, et comment il contribua à la prise de la Bastille (14 juillet). Il fut licencie le 31 août de la même année; mais il resta incorporé dans la garde nationale parisienne, sous le nom de garde nationale soldée jusqu'en 1792. Il fut alors dispersé dans les régiments envoyés à la frontière pour la défense du territoire français. Voy. Phistoire de la milice française par le P. Daniel, et Guyot, Traité des droits, etc., annexés à chaque office : on y trouvera tout au long les réglements que nous ne

pouvons qu'indiquer.

GARDES-MARINES. - Les gardes-marines furent établis par Colbert, en 1670, à Brest, Rochefort et Toulon pour former la pépinière des officiers de marine. Ils recevaient des leçons de mathématiques, d'hydrographie, de génie militaire, etc. Le maître charpentier du port et les officiers les plus habiles leur expliquaient les règles des constructions navales, et ils suivaient les exercices du tir du canon. Les gardes - marines servaient comme simples soldats à bord des vaisseaux de l'Etat et y faisaient un sérieux apprentissage du service de la marine. Ils avaient un commandant, un lieutenant et un enseigne et étaient divisés en brigades, Une ordonnance du 11 janvier 1763 declara que chaque compagnie des gardesmarines de Toulon et de Brest serait composée de cent vingt hommes. Celle de Rochefort était réduite à quatre-vingts gardes. Ils portaient un habit de drap bleu doublé de serge écarlate, parements, veste, culotte et bas rouges, boutons de cuivre doré, aiguillette sur l'épaule, chapeau bordé d'or.

GARDES-NOTES. - Jusqu'en 1780 los

officiers ministèriels chargés de rédiger les actes authentiques, prenaient le nom de notaires et gardes-notes du roi, parce qu'ils gardaient les minutes des contrats qu'ils avaient dressés.

GARDES-PORTS. — Agents chargés de veiller sur les rivières qui affluent à Paris et de faire la police des quais. On fait remonter leur institution à un édit de 1641. Les gardes-ports furent supprimés pendant la révolution; mais plusieurs décrets, et, entre autres, un décret du 9 mars 1807, les réorganisèrent. Ils ont pour signe distinctif une bandoulière cearlate, bordée de blanc, avec une plaque blanche, qui porte ces mots: Surveillance des ports et rivières. Ils inscrivent jour parjour toutes les marchandises qui arrivent dans les ports et en sortent; ils dressent procès-verbal de tous les délits et contraventions contre les lois d'approvisionnement de Paris.

GARDES-ROLES. — Officiers de la chancellerie qui gardaient les rôles arrêtés au conseil, et sur lesquels étaient inscrits les taxes de tous les offices vacants par résignation, mort, nouvelle création ou autrement. Les gardes-rôles recevaient les oppositions que l'on faisait au sceau ou au titre des offices (voy. Chancellerale). Ils jouissaient des mêmes honneurs et prérogatives que les grands audienciers et les contrôleurs de la grande chancellerie.

GARDES SUISSES. — On fait remonter l'origine des gardes suisses au règne de Louis XI, qui prit à sa solde des troupes de cette nation. Il en forma, en 1481, un corps d'elite pour remplacer l'infanterie des francs archers. Ce traité de Louis XI avec les Suisses fut renouvelé par Charles VIII, qui se servit des Suisses dans les guerres d'Italie; mais on reconnut, à l'époque de Louis XII, le danger de ces armées mercenaires. Cependant, après la victoire de François le à Marignan, les capitulations avec les Suisses furent renouvelées (1516), et, depuis cette époque jusqu'en 1792, il y eut toujours des gardes suisses en France.

Charles IX créa, en 1571, la charge de colonel général des Suisses et Grisons, en faveur de Charles de Montmorenci. Cette charge avait une haute importance, et fut presque toujours remplie par des personnages éminents. Après Charles de Montmorenci, comte de Méru, mort en 1596, Sancy l'exerça jusqu'en 1605, Henri de Rohan de 1605 à 1614; Bassompierre, de 1614 à 1632; le marquis de Califia de Ca

1642 à 1643; Bassompierre, sous Richelieu, fut alors readcharge de colonel général des y la conserva jusqu'à sa mort en maréchal de Schomberg, de 1641 le comte de Soissons de 1657 à duc du Maine, de 1674 à 1710 de Dombes, son fils, de 1712 à duc de Choiseul, de 4762 à 1 comte d'Artois, frère de Louis I 1772 jusqu'à la révolution. Le général avait sous ses ordres y suisses au service de France, à 1 tion de la compagnie des Cent-se la garde. Il avait une compagnil était spécialement le chef et appelait la générale; elle servait du régiment, portait seule le chlanc et formait comme un corps pulier. Le colonel général des Suisse nait seul l'ordre du roi pour ce régnil présentait les officiers suisses i et donnaitaux sous - officiers les cent nécessaires pour devenir officiers.

Les gardes suisses ne furent re. en régiment qu'en 1616, d'après a moignage du marechal de Bassomer Tous les officiers et soldats devaies: suisses. Le régiment était subdivise quatre bataillons, et chaque bataille trois compagnies de deux cents he chacune. Une ordonnance du 18. 1763 porta à quatre le nombre des con gnies de chaque bataillon. Les com-gnies correspondaient à des cas particuliers, où elles se recrutaient compagnie generale, dont nous aparle antérieurement, se recrutait se dans les treize cantons. L'uniforme gardes suisses était rouge, releve : bleu. Ils montaient la garde auprès : ro., comme les gardes françaises. la officiers rendaient la justice à leurs & dats. La solde des Suisses était double celle des troupes françaises. Les Suisso se firent egorger pour Louis XVI, i . journée du 10 août 1792. La restaurair prit à sa solde deux régiments suisse. qui firent partie de la garde royale; mas ils furent licenciés après la revolution à 1830. Voy. Histoire de la milice fra-çaise, par le P. Daniel, et Guyot, Train des offices.

GARDES DE LA MANCHE. — Les gardes de la manche étaient vingt-quare gentilshommes qui devaient veiller sur la personne du roi et ne le point quiter. Ils servaient alternativement, deux à deux; il y en avait six dans les grandes cérémonies. Ils portaient sur leur justaocorps un corselet ou hoqueton, dont le fond était blanc brodé d'or, avec la derise



du roi au milieu. Ils étaient armés d'épées et de pertuisanes, dont le bois était tout semé de clous d'argent doré, et orné de franges par le haut; ils tenaient ces pertuisanes de la main droite et appuyées à terre. Les gardes de la manche étaient toujours debout aux côtés du rci, excepté à la messe, pendant l'élévation. Aux funérailles des rois, deux gardes de la manche se tenaient debout auprès du lit de parade, avec leurs armes ordinaires, sans marques de deuil. C'étaient eux qui plaçaient le corps du roi dans le cercueil.

GAR

GARDES DE LA PORTE. - Il y avait cinquante gardes de la porte qui veillaient pendant le jour aux portes intérieures du palais du roi. A six heures du matin, ils relevaient les gardes du corps et n'étaient remplacés par eux que le soir. Ils étaient armés d'une épée, d'une carabine, et avaient une bandoulière chargée de deux cless en broderie. Ils portaient, comme les gardes du corps, un justaucorps bleu, mais avec un galon et des ornements différents. Un capitaine, qu'on appelait capitaine des portes, commandait cette compagnie; il avait sous lui quatre lieutenants qui servaient par quartier. Si l'on en croit les inductions assez vraisemblables de quelques historiens, les gardes de la porte sont la plus ancienne garde des rois de France. Ils portaient primitivement le nom d'ostiarii (voy. Guyot, Traite des offices, livre I, chap. Lx). Un arrêt du 9 novembre 1668 avait autorisé les gardes de la porte à prendre le titre d'écuyers; ils étaient exempts de la taille et du droit de francsfiefs. Leurs officiers étaient dispensés de subsides, impositions et logements de gens de guerre. Ils avaient droit de committimus (voy. ce mot).

GARDES DE LA PRÉVOTÉ DE L'HO-TEL. — Gardes placés sous les ordres du prévôt de l'hôtel du roi ou grand prévôt de France; ils servaient à maintenir la police et à faire exécuter les règlements dans tous les lieux où se trouvait le roi. Ils arrêtaient ordinairement les prisonniers d'Etat et ceux qui commettaient quelque crime ou délit dans le palais. Quand le roi sortait en carrosse, les gardes de la prévôte précédaient les Suisses, qui marchaient immédiatement avant le carrosse du roi. Ils portaient un hoqueton incarnat, bleu et blanc, avec broderie, et la devise de Henri IV, qui était une massue semblable à celle d'Hercule avec ces mots : Erit hæc quoque cognita monstris (cette massue aussi sera connue des monstres). L'or-

donnance du 15 mars 1778, qui réorganisa les gardes de la prévôté de l'hôte!, leur assigna pour uniforme un habit de drap bleu, avec parements et doublure d'écarlate, bordé d'un galon d'or de la largeur de vingt lignes; garni de brandebourgs, d'un galon semblable sur le devant et aux poches, et galonné de même sur les coutures. La veste était de drap écarlate, doublée de blanc et bordée d'un galon d'or pareil à celui de l'habit. La culotte et les bas étaient rouges; le chapeau bordé d'un galon d'or de vingt lignes de large.

GARDES DES MÉTIERS. — Syndics charges de veiller à l'exécution des règlements des diverses corporations industrielles. Les gardes des métiers étaient nomnés tantôt par les membres de la corporation, tantôt par les prévôts ou baillis. Voy. CORPORATION.

GARDES DU COMMERCE. — Le code de commerce, art. 625, ordonne qu'il sera établi, pour la ville de Paris seulement, des gardes du commerce chargés de l'exécution des jugements emportant la contrainte par corps. Un décret du 14 mars 1808 a déterminé les attributions de ces agents. Ils sont dix, nommés par l'empereur, et ont pour mission d'arrêter les débiteurs condamnés à l'emprisonnement. Ils ont pour signe distinctif une baguette qu'ils doivent exhiber dans l'exercice de leurs fonctions.

GARDES DU CORPS. - Les gardes du corps se composaient de quatre compagnies d'officiers charges de veiller nuit et jour sur la personne du roi. On les appelait autrefois archers de la garde La première compagnie était la compagnie écossaise, dont on attribue généralement l'institution à Charles VII (1424); primitivement cette compagnie était composée exclusivement d'Ecossais, mais dans la suite les Français y servirent presque seuls; on ne conserva le nom de compagnie écossaise que comme tradition historique. Quelques priviléges qui lui furent attribués jusqu'à la révolution rappelaient aussi son origine et ses anciennes prérogatives. La seconde com-pagnie des gardes du corps fut établie par Louis XI, en 1473. Guyot ( Traité des offices, livre ler, chap. Lviii ) a extrait des registres de la chambre des comptes les provisions du capitaine de cette compagnie, et réfuté le P. Daniel qui en avait place l'établissement en 1475. La troisième compagnie datait de 1475. Louis XI qui l'institua, à cette époque, lui donna pour chef Louis de Graville . con chara-

bellan ordinaire. La quatrième compagnie des gardes du corps fut établie par François 1er, en 1515 (27 mars); elle fut supprimee dans la suite, et enfin re-tablie en 1545. Les quatre compagnies servaient par quartier, et étaient placées sous les ordres de capitaines qui servaient également par quartier. Les autres officiers étaient primitivement un lieutenant, un enseigne et un marèchal des logis. En 1578, on y établit des exempts, dont le nom vint de ce qu'ils étaient dis-pensés de porter le hoqueton et la hallebarde. L'ordonnance de 1664 instituait dix exempts par compagnie des gardes; elle ajouta des brigadiers et sous-brigadiers, au nombre de deux, dans chaque compagnie; mais elle supprima les marechaux des logis. En 1666, Louis XIV créa la charge de major des gardes du corps, et établit des cadets dans les diverses

compagnies des gardes.

A la mort de Louis XIV, chaque compagnie était de trois cent soixante gardes ; elle avait pour officiers un capitaine, trois lieutenants, trois enseignes, six porte-étendards, douze exempts, douze brigadiers et autant de sous-brigadiers. L'étatmajor était composé, premièrement d'un major et de deux aides-majors pour tout le corps; secondement, d'un aide-major et de deux sous-aides-majors pour chaque compagnie. Chacune des quatre compagnies se divisait en deux escadrons, et était subdivisée en six brigades. Chaque brigade avait deux exempts, deux brigadiers, autant de sous-brigadiers et un porte-étendard. Une ordonnance du 15 décembre 1775 supprima la sixième brigade de chaque compagnie, ainsi que les gratifications d'enseignes, d'exempts et de

sous-brigadiers.

Avant l'année 1664, les gardes étaient nomnés par les capitaines; depuis cette époque, ils n'ont plus été choisis que par le roi. Le grand uniforme des gardes du corps était habit bleu, parements, doublure, veste et collet ronges, le tout galonné d'argent, culotte et bas rouges, boutons argentés avec la devise de Louis XIV. La cocarde était noire pour la compagnie écossaise, verte et blanche pour la première compagnie française, bleue et blanche pour la seconde, jaune et blanche pour la troisième. Les armes défensives des gardes du corps étaient le casque et la cuirasse; ils portaient pour armes offensives un sabre, des pistolets et un mousqueton. Sur leur étendard était la devise de Louis XIV: un soleil brodé en or avec ces mots: nec pluribus impar (il éclipse tous les astres). Les gardes du corps étaient com-

mensaux de la maison de revaient prendre le titre ceres de la comptante de la maison de revaient per de la comptante de la com

GARDES DU GENIE. — A d'après les lois du 8 juillet 29 mars 1810, sont charges veillance des fortifications.

GARDES DU TRESOR ROI
gardes du trésor royal, ou to
tépargneremontaient à l'épaq
çois le, qui avait établi le tre
appelé Épargne. Il n'y avait
qu'un trésorier de l'épargne. He
dit cet office alternatif. Lou
ajouta un trésorier triennal; e
ces trois gardes du trésor roy
de conseillers. Louis XIV les
en avril 1664, et fit exercer les
de trésoriers de l'épargne p
mission jusqu'en février 1639.
époque, il créa trois conseillers
du trésor royal. Une de ces chi
supprimée en février 1716, et rei
janvier 1722. Les gardes du treso
remplissaient alternativement le
tions de cette charge; ils avaie
délibérative au conseil d'État et à
rection des finances.

GARDIANAT, GARDIEN, GARDIE On appelait gardien le supérieur couvent de franciscains. L'office de dien se nommait gardianat ou gar nat et durait ordinairement trois au

GARDIATEUR. — Magistrat établi 1302, à Lyon par Philippe le Bel empêcher les officiers de l'archevêq du chapitre d'opprimer les bours Par le serment que prétait le gardiai i s'engageait à respecter les droit l'Église et à ne défendre les habit que dans le cas où ils seraient victu d'injustices et de violences. Il exer les fonctions de maître des ports et geait les procès relatifs à l'entrée ou sortie des marchandises. Le gardiat nommé que pour un an. Lors l'autorité royale fut solidement éta à Lyon, le titre de gardiateur dispuet fut remplacé par celui de maître à ports.

GARDIER. — Officier que les dauphis de Viennois avaient à Vienne pour reil ler à la conservation de leurs droits et la garde de leurs domaines et trésors.

GARENNE. - Le mot garenne vien



d'un verbe allemand qui signifie garder. En effet, les garennes étaient des réserves de gibier, des parcs où primitivement on gardait des sangliers, des cerfs, toute espèce d'animaux, pour menager aux seigneurs le plaisir de la chasse. Dans la suite on n'y conserva que des lapins : mais, comme cette espèce de gibier est très-féconde, les seigneurs multiplièrent les garennes au point que les campagnes voisines en étaient dévorées. En 1326, les habitants du village de Deuil, pour obtenir la suppression de la garenne de Bouchard de Montmorency, leur seigneur, s'engagèrent à lui payer dix sous parisis par arpent de vigne ou de terre. Les états de 1356 qui tentèrent la réforme des plus graves abus, attaquèrent aussi les garennes et en ordonnèrent la suppression. Cependant l'abus persista. En 1539, un arrêt du parlement de Paris interdit le droit de garenne à tout seigneur qui n'aurait pas de titres établissant formellement la jouissance du droit de garenne. Quelques années plus tard, Champier écrivait : « Il y a très-peu de terres en France, il n'y a point de gentilhommière fieffée qui n'ait une garenne. C'est là un de ces revenus que les seigneurs se font aux dépens de leurs vassaux. Les jardins et les moissons de ceux-ci en sont devorés; mais on n'y a nul égard. » Turgot tenta de mettre un terme a cet abus; mais il ne put y parvenir. La Constituante, en abolissant tous les priviléges féodaux (4 août 1789), supprima l'abus des garennes.

GARGOUILLE. — Grosse gouttière ornée de figures bizarres, serpents ailés, singes et autres animaux que l'on voit aux murs des églises et monuments gothiques. — On appelait encore gargouille à Rouen un monstre dont la ville avait été, d'après la tradition, délivrée parsaint Romain. On célébrait tous les ans à Rouen la procession de la gargouille. Voy. FÉTES, § 1er.

GARNACHE. — Robe qui se mettait par-dessus le surcot; on l'appelait aussi ganache.

GARNISAIRES. — Agents qui s'établissent chez les débiteurs de l'État pour les contraindre à payer ce qu'ils doivent par la crainte des frais que pourrait entraîner la présence d'un garnisaire. Ce moyen de contrainte s'appelle voie de garnison. Autrefois les garnisaires étaient souvent des soldats qu'on imposait à ceux qui refusaient d'obtempérer à une loi ou mesure qui leur paraissait inique. Les dragons envoyés chez les protestants

qui ne voulaient pas abjurer leur religion étaient des garnisaires de cette espèce. « Sa Majesté trouvera bon, écrivait Louvois à l'intendant de Poitiers, que le plus grand nombre des cavaliers et officiers soient logés chez les protestants; si les religionnaires pouvaient en porter dix, vous pouvez leur en faire donner vingt.»

GARNISON. - Corps de troupes chargé de défendre une place ou de la tenir dans la sujétion. On appelle quelquefois garnisons les villes qui servent de résidence aux troupes. Dès le xiiie siècle, on trouve le mot garnisio employe pour désigner les troupes qui veillaient à la garde d'une ville. Cependant les garnisons ne devine rent habitueiles qu'à l'époque où Charles VII établit une armée permanente. Au commencement du xvi siècle, elles étaient établies en Guyenne, en Picardie, en Bourgogne et en Provence; c'est ainsi du moins que Machiavel en indique la répartition dans son Tableau de la France. Quelquefois on confiait la défense d'une place à des vétérans appelés mortes-payes. Le casernement des troupes et par conséquent le système plus régulier des garnisons ne date que de la fin du xviie siècle. Les ordonnances du xvine siècle réglèrent le service des troupes en garnison, à peu près tel que nous le voyons aujourd'hui ; elles déterminèrent les postes que les troupes devaient occuper, l'heure à laquelle les gardes devaient être prises et relevées, enfin elles indiquèrent quelles seraient les autorités militaires qui commanderaient dans chaque ville de garnison.

GAROU (Loup). — Homme-loup, être fantastique qui joue un grand rôle dans les superstitions populaires. Voy. Su-PERSTITIONS.

GATEAU, GATEAU DES ROIS. - De tous les genres de patisseries, un des plus anciens et des plus célèbres en France est celui que l'on désigne sous le nom de gateau. Dès 1311, dit Le Grand d'Aussy (Vie privée des Français), il est question de gateaux feuilletes dans une charte de Robert, évêque d'Amiens. Souvent même des redevances seigneuriales se payaient avec un gâteau. Tous les ans, à Fontainebleau, le 1er mai, les officiers de la forêt s'assemblaient à un endroit appelé la table du roi, et là, tous les usagers ou vassaux qui pouvaient prendre du bois dans la forêt et y faire paître leurs troupeaux, venaient rendre hommage et payer leurs redevances. Les nouveaux mariés de l'année, les habitants de certains quartiers

ceux d'une paroisse entière ne devaient tous qu'un gdteau. Les bourgeois d'Amiens étaient aussi tenus de présenter un gdteau au roi, lorsqu'il faisait son

entree dans leur ville.

Gâteau des Rois. - Il était d'usage, depuis un temps immémorial, et par une tradition qui remontait jusqu'aux saturnales des Romains, de servir, la veille des Rois, un gâteau dans lequel on enfermait une feve qui désignait le roi du festin. Ce gâteau des Rois se tirait en famille, et c'était une occasion de resserrer les affections domestiques qui exercent une si heureuse influence sur les mœurs. Les cérémonies qui s'observaient en cette occasion avec une fidélité traditionnelle, ont été décrites par Pasquier dans ses Recherches de la France (livre IV, chap. IX): " Le gateau, coupé en autant de parts qu'il y a de conviés, on met un petit enfant sous la table, lequel le maître interroge sous le nom de Phébe (Phæbus on Apollon), comme si ce fut un qui, en l'innocence de son age, représentat un oracle d'Apollon. A cet interrogatoire, l'enfant repond d'un mot latin domine (seigneur, maître ). Sur cela, le maître l'adjure de dire à qui il distribuera la portion du gateau qu'il tient en sa main ; l'enfant le nomme ainsi qu'il lui tombe en la pensée, sans acception de la dignité des personnes, jusques à ce que la part soit donnée où est la fève; celui qui l'a est réputé roi de la compagnie encore qu'il soit moindre en autorité. Et, ce fait, chacun se déborde à boire, manger et danser. Qu'il n'y ait en ceci beaucoup de l'ancien paganisme, je n'en fais doute. Ce que nous représentons ce jour-là est la fête des saturnales que l'on célébrait à Rome, sur la fin du mois de décembre et au commencement de janvier. Tacite, au livre XIII de ses Annales, dit que dans les fètes consacrées à Saturne, on était dans l'usage de tirer au sort la royauté ; chose que l'on voit au doigt et à l'œil s'être transplantée chez nous. »

Au moyen age, les grands nommaient quelquefois le roi du festin, dont on s'amusait pendant le repss. L'auteur de la vie de Louis III, duc de Bourbon (mort en 1419), voulant montrer quelle était la piété de ce prince, remarque que, le jour des Rois, il faisait roi un enfant de huit ans, le plus pauvre que l'oi trouvait en toute la ville. Il le revêtait des habits royaux, et lui donnait ses propres officiers pour le servir. Le lendemain, l'enfant mangeait encore à la table du duc; puis, venait son maltre d'hôtel qui faisait la quète pour le pauvre roi Le duc Lyuis.

de Bourbon lui donnait communément quarante livres; et tous les chevaliers de la cour chacun un franc, et les écuyers chacun un demi-franc. La somme montait à près de cent francs que l'on donnait au père et à la mère pour que leur enfant fût élevé à l'école.

On tirait le gâteau des Rois même à la table de Louis XIV. C'est ce que prouvent les Memoires de Mme de Motteville. « Ce soir, dit-elle à l'année 1648, la reine nous ilt l'honneur de nous faire apporter un gateau à Moe de Bregy, à ma sœur et à moi; nous le séparâmes avec elle. Nous bûmes à sa santé avec de l'hippocras qu'elle nous fit apporter. » Un autre pas-sage des mêmes Mémoires atteste que, suivant un usage qui s'observe encore dans quelques provinces, on reservait pour la Vierge une part qu'on distribuait ensuite aux pauvres. « Pour divertir le roi, dit Mme de Moueville à l'année 1649, la reine voulut séparer un gâteau et nous fit l'honneur de nous y faire prendre part avec le roi et elle. Nous la fimes la reine de la fève, parce que la fève s'était trouvée dans la part de la Vierge. Elle commanda qu'on nous apportat une bouteille d'hippocras, dont nous bûmes devant elle, et nous la forcames d'en boire un peu. Nous voulumes satisfaire aux extravagantes folies de ce jour, et nous criames : La reine boit! »

Louis XIV conserva toujours l'usage du gateau des Rois, même à une époque où sa cour était soumise à une rigoureuse etiquette. Le Mercure galant (janvier 1684), en fournit une preuve. J'emprunte l'analyse exacte qu'en a donnée Le Grand d'Aussy. La salle avait cinq tables : une pour les princes et seigneurs, et quatre pour les dames. La première de celles-ci était tenue par le roi, la seconde par le dauphin. On tira la fève à toutes les cinq. Le grand écuyer fut roi à la table des hommes; aux quatre tables des femmes, la reine fut une femme. Alors le roi et la reine se choisirent des ministres, chacun dans leur petit royaume, et nommèrent des ambassadrices ou ambassadeurs pour aller féliciter les puissances voisines et leur proposer des alliances et des traités. Louis XIV accompagna l'ambassadrice députée par la reine. Il porta la parole pour clie, et, après un compliment gracieux au grand ecuyer, il lui demanda sa protection que celui-ci lui promit, en ajontant que, s'il n'avait point une fortune faite, il méritait qu'on la lui fit. La députation se rendit ensuite aux autres tables, et successivement les députés de celles-ci vinrent de même à celle de Sa Majesté, Quelques uns

même d'entre eux, hommes et femmes, mirent dans leurs discours et dans leurs propositions d'alliance tant de finesse et d'esprit, des allusions si heureuses, des plaisanteries si adroites, que ce fut pour l'assemblée un véritable divertissement. En un mot, le roi s'en amusa tellement, qu'il voulut le recommencer encore la semaine suivante. Cette fois-ci, ce fut à lui qu'échut la fève du gâteau de sa table, et par lui en conséquence que commencèrent les compliments de félicitation. Il les recut avec cette noblesse affable qui lui était propre. Une princesse, une de ses filles naturelles, connue dans l'histoire de ce temps-là par quelques étourderies, ayant envoyé lui demander sa protection pour tous les événements fàcheux qui pourraient lui arriver pendant sa vie. « Je la lui promets, répondit-il, pourvu qu'elle ne se les attire pas. » Réponse qui fit dire à un courtisan que ce roi-là ne parlait pas en roi de la fève. A la table des hommes, on fit un personnage de carnaval qu'on promena par la saile en chantant une chanson burlesque.

Au commencement du XVIII\* siècle, les boulangers envoyaient ordinairement à leurs pratiques un gâteau des Rois. Les pâtissiers réclamèrent contre cet usage et intentèrent même un procès aux boulangers comme usurpant leurs droits. Sur leur requète, le parlement rendit, en 1713 et 1717, des arrèts qui interdisaient aux boulangers de faire et de donner, à l'avenir, aucune espèce de pâtisserie, d'employer du beurre et des œufs dans leur pâte, et même de dorer leur pain avec des œufs. La défense n'eut d'effet que pour Paris; l'usage prohibé continua d'exister dans la plu-

part des provinces.

Les gâteaux à fève n'étaient pas réservés exclusivement pour le jour des Rois. On en faisait lorsqu'on voulait donner aux repas une gaieté bruyante. Un poète du xnie siècle, racontant une partie de plaisir qu'il avait faite chez un seigneur qui leur donnait une généreuse hospitalité, parle d'un gâteau à fève pétri par la châtelaine. Si nous fit un gastel à fève. Les femmes récemment accouchées offraient, à leurs relevailles, un gâteau de cette espèce.

GAUCOURTE. — Robe courte qui était en usage dans certaines parties de la France au moyen âge. On trouve dans l'Histoire de Bretagne de D. Lobineau (t. II, p. 1052), un inventaire des vétements du duc de Bretagne, François II, mort en septembre 1488; il y est question d'une gaucourte; « Pour robe longue,

gaucourte et chaperon, sept aunes et demie de noir. »

GAUDERON, GAUDRON. — Plis ronds qu'on faisait autrefois aux fraises. Le journal de Henri III, par Pierre de l'Etoile, parle de collerettes à grands gaudrons, qui étaient de mode à cette epoque.

GAUFRES. - L'usage des gaufres. dit Le Grand d'Aussy ( Vie privée des Français), remonte au moins au XIIIe siècle, car on en trouve le nom dans les poëmes manuscrits de ce temps-là. C'était alors une patisserie qu'on vendait au peuple dans les rues. Aux jours de fêtes, les marchands de gaufres s'établissaient aux portes des églises avec tout ce qui était nécessaire pour les cuire immédiatement. Ils vendaient leurs gaufres toutes chaudes. Charles IX, en 1560, leur défendit d'étaler les jours de Pàquufres ques, de Noël, de l'Assomption, de la Purification, de la Toussaint, de Saint-Michel et de la Fête-Dieu; et, comme souvent plusieurs d'entre eux se placaient à la fois dans le même endroit, ce qui occasionnait des querelles et des luttes, il regla qu'ils seraient obligés d'être au moins à la distance de deux toises l'un de l'autre. « Les gaufres sont un ragoùt fort prisé de nos paysans, écrivait Champier au xvie siècle. Pour eux, au reste, il ne consiste qu'en une pate liquide, formée d'eau, de farine et de sel. Ils la versent dans un fer creux, à deux machoires, qu'ils ont frotté auparavant avec un peu d'huile de noix, et qu'ils mettent ensuite sur le feu pour cuire la pâte. Ces sortes de gaufres sont très-épaisses. Celles que font faire chez eux les gens riches, sont plus petites et plus minces et surtout plus délicates, étant composées de jaunes d'œufs, de sucre et de fine fleur de farine, délayés dans du vin blanc. On les sert à table comme entremets. Quant à leur forme, on leur a donné celle de rayons. François ler les aimait beaucoup, et avait même, pour cet usage, des gaufriers en argent. .

GAULE. — Ancien nom de la contrée qui s'appelle maintenant France. La Galle était un peu plus étendue; elle avait pour limites au nord le Rhin, à l'est le Rhin et les Alpes, au sud les Pyrénées et la mer Méditerranée. à l'ouest l'océan Atlantique. Les Romains l'appelaient quelquefois transalpine; ils lui donnaient les noms de braccata à cause d'un pantalon appelé bracca (braie) que portai et comata, parce que l'

saient flotter leur longue chevelure sur leurs épaules. Au temps de César, la Gaule se divisait en Belgique au nord, Celtique au centre (entre la Seine et la Loire), Aquitaine au sud. Dans la suite la Gaule celtique prit le nom de Lyonnaise, lorsque Auguste eut fondé la ville

de Lugdunum (Lyon).

Au Ive siècle, la Gaule fut divisée en dix-sept provinces, savoir : la Germanie première, capitale Moguntiacum (Mayence); la Germanie seconde, capitale Colonia Agrippina (Cologne); la Belgique première, capitale Augusta Trevirorum (Trèves); la Belgique seconde, capitale Durocortorum ou Remi (Reims); la Lyonnaise première, capitale Lugdunum (Lyon); la Lyonnaise seconde, capitale Rotomagus (Rouen); la Lyonnaise troisième, capitale Casarodunum ou Turones (Tours); la Lyonnaise quatrième, capitale Senones (Sens); l'Aquitaine première, capitale Avaricum ou Bituriges ( Bourges ); l'Aquitaine seconde , capitale Burdigala (Bordeaux); l'Aquitaine troisième ou Novempopulanie. capitale Elusa (Eauze); la Narbonnaise première, capitale Narbo-Martius (Narbonne); la Narbonnaise seconde, capitale Aquæ Sextiæ (Aix); la Viennoise, capitale Viennæ (Vienne); la Grande Sequanaise , capitale Vesontio (Besançon) ; les Alpes maritimes, capitale Ebrodu-num (Embrun); les Alpes grées et pennines, capitale Darantasia (Montiers ou Moutiers en Tarantaise). Lorsque le ca-tholicisme domina en Gaule, l'Eglise adopta pour les diocèses les circonscriptions qui avaient été établies par le gouvernement romain. Arles, où résidait le préfet du prétoire des Gaules, devint le siège d'un métropolitain qui porta quelque temps le titre de primat des Gaules. L'histoire de la Gaule avant et pendant la domination romaine a été écrite plusieurs fois. On peut consulter D. Pezron, Antiquité de la nation et de la langue des Celtes autrement appelés Gaulois, et Amédée Thierry, Histoire des Gaulois. Les mœurs et institutions de la Gaule trouveront leur place à l'article GAULOIS.

GAULOIS. — Les Gaulois ou habitants de la Gaule ont exercé une grande influence sur le caractère et les mœurs du peuple français. Quoiqu'il ne soit pas de notre sujet de raconter l'histoire des Gaulois, nous devons caractériser rapidement le génie de ce peuple. Les Gaulois sont représentés par tous les historiens de l'antiquité comme un peuple ardent, mobile, prompt à entreprende, prompt à se décourager, impétueux su premier

choc et cédant facilement à la résistance. « Au commencement du combat, dit Tite Live, les Gaulois sont plus que des hommes, et à la fin moins que des femmes. » - « Le caractère commun de toute la race gallique, selon Strabon, c'est qu'elle est irritable et foile de guerre, prompte au combat, du reste simple et sans malignité. Si on provoque les Gaulois, ils marchent ensemble droit à l'ennemi et l'attaquent de front, sans s'informer d'autre chose. Aussi, par la ruse, on en vient aisement à bout; on les attire au combat quand on veut, où l'on veut, peu importent les motifs ; ils sont toujours prêts, n'eussent-ils d'autre arme que leur force et leur audace. Toutefois, par la persuasion, ils se laissent amener sans peine aux choses utiles; ils sont susceptibles de culture et d'instruction littéraire. Forts de leur haute taille et de leur nombre, ils s'assemblent aisément en grande foule, simples qu'ils sont et spontanés, prenant volontiers en main la cause de celui qu'on opprime. » Il est facile de retrouver dans le peuple français de tous les temps, plusieurs des traits du caractère celtique esquissé par Strabon. L'ardeur guerrière des Gaulois les poussa en Italie, en Grèce, en Asie, et partout ils se signalèrent par leur courage; mais il leur manquait cet esprit de discipline et d'unité qui fut une des causes de la supériorité de Rome. Aucune de leurs institutions ne réussit à leur donner cette unité; on parle, il est vrai, d'assemblées de guerriers gaulois; mais elles ne comprenaient que les habitants de quelques provinces. Jamais elles n'embrassèrent la Gaule entière. Il existait au contraire entre les provinces des rivalités et des haines qui rendirent plus facile la conquête de la Gaule. Les Romains s'emparerent d'abord du sud-est de cette contrée et l'appelèrent Provincia romana (Provence). Bientôt Jules César trouva dans les divisions des Éduens et des Séquanais un prétexte de guerre, et il dompta la Gaule après dix années de combats (59-49). Deux classes seules, selon Cesar, avaient de l'importance en Gaule, les prêtres ou druides et les nobles qu'il appelle chevaliers (equites).

A partir du règne d'Augusté, la Gaule ne fut plus jusqu'au ve siècle qu'une province de l'empire romain; elle en subit la langue, les lois et les institutions. Le druidisme (voy. Datunes) fut à son tour vaincu par le christianisme. La Gaule ne transmit rien à la France de ses institutions ni de sa religion; elle n'a exercé d'fuluence que par le génie celtique qu'on retrouve encore après tant de mélanges et de révolutions dans le génie français. Quelques usages conservés dans les campagnes ou dans certaines provinces paraissent remonter, jusqu'aux Gaulois. Le mot d'Aguilanneuf, que l'on emploie dans quelques contrées, celui d'Aguignette (voy. AGUIGNETTE), que l'on retrouve ailleurs, rappellent l'usage des druides de cueillir le gui sacre au commencement de l'année (voy. Gui). Les feux de la Saint-Jean allumés dans les campagnes et quelquesois même dans les villes (voy. FEUX DE JOIE); les danses sous des guirlandes de fleurs et de feuillage ; et quelques autres coutumes se rattachent aux Gaulois. Quant aux monuments informes qu'ils ont élevés spécialement sur les bords de la Loire et dans la péninsule armoricaine, il est nécessaire de leur consacrer un article particulier.

GAULOIS (Monuments). - I.es monu-



S ler. Pierres debout ou menhirs, lichavens. - Les pierres isolées, qu'on designe quelquefois sous le nom de pierres debout, s'appellent en langue celtique menhirs ou peulvans (figure A). Aucune inscription, aucune sculpture n'indiquent la destination de ces menhirs ou peulvans; du moins jusqu'ici on n'en a trouvé aucune trace, et il a été impossible de déterminer avec certitude le caractère de ces monuments. Servaient-ils à marquer les limites d'une contrée ou à perpétuer la mémoire d'un homme ou d'un événement? On est réduit à des hypothèses plus ou moins vraisemblables. Quelquefois les menhirs sont alignés et couvrent une superficie considérable; à Carnac (Morbihan), plus de douze cents menhirs se dressent sur les grèves de l'Ocean. Il est impossible de n'être pas frappe des efforts gigantesques qui ont été nécessaires pour transporter et aligner ces masses granitiques. Lorsque les menhirs alignés se rapprochent par le sommet et forment des portes rustiques, on nomme ces pierres lichavens.

SII. Cromlechs; pierres branlantes, etc. Les pierres druidiques dessinent quelquefois des spirales, des ellipses ou des cercles; on appelle cet ensemble de pierres cromlech (figure B). On a cru reconnaître dans ces diverses combinaisons des notions astronomiques qui se conservaient dans les collèges des druides; mais on est encore reduit sur ce point à des hypothèses. Le peuple attache pres-

touque jours des traditions merveilleuses à ces monuments celtiques. Tantot CO sont les fées, les dames blanches, qui ont apporté ces pierres du haut des montagnes et en ont





(Fig. B.)

formé des monuments ; tantôt les paysens racontent que des nains ma

bitent au milieu de ces rochers, et sortant la nuit de leurs cavernes, forment des danses, attirent au milieu d'eux les voyageurs, les enlacent dans leurs groupes, et les entrainent dans quelque précipice. Ce qui donne plus de force à ces idees superstitieuses, c'est que quelquesunes des pierres druidiques sont placées en équilibre et osciller t à la moin-



(Fig. C.)

ne sont pas moins mystérieux que les menhirs et les cromlechs, et, quoique la dernière hypothèse soit vraisemblable, On ne pourra jamais pénètrer entièrement ces énigmes druidiques. Les demidolmens sont des pierres inclinées, dont une des extrémités seulement est ap-

dre impulsion; d'autres tournent sur un pivot. On appelle ces pierres druidiques pierres branlantes, croulantes et tour-

§ 111. Dolmens; demi-dolmens; allées couvertes. - On nonime dolmen une table de pierre formée d'une pierre plate portée horizontalement par plusieurs roches verticales (fig. C); on considère ces monu-

ments comme des autels druidiques. On a même cru reconnaître, sur la pierre plate des dolmens, des cavités par où s'écoulait le sang de la victime. L'imagination s'est représente ces sacrifices humains : la victime attachée sur le rocher, le druide revêtu de sa robe blanche, la faucille d'or à la main . couronné de chêne ou de verveine. Mais les dolmens

puyée sur une pierre verticale; l'autre extremité pose sur le sol. Enfin, on appelle allées couvertes de longues suites de pierres dressées, et portant des roches placees horizontalement pour former un toit (fig. D).



Fig. D.)

SIV. Tombelles ou tumulus ; ossuaires gaulois. - On rattache encore aux monuments gaulois les tombelles ou tumulus ; ce sont des monticules ou collines factices, qui indiquent la sépulture de quelque personnage illustre. Lorsque ce sont des ossuaires ou sépultures communes, la forme est allongée à la base; quand le tumulus n'est destiné qu'à un seul guerrier, la base est arrondie. Le squelette est place sur le sol; une grosse pierre couvre la partie supérieure des corps ; on trouve assez generalement une arme sous la tête et des ossements d'animaux autour du corps. On sait qu'en effet les Gaulois immolaient aux funérailles d'un guerrier son cheval de bataille. Quelque-

fois les ossuaires présentent des chambres sépulcrales formées de pierres brutes, réunies comme des dolmens et renfermant plusieurs individus assis ou couchés. Dans d'autres ossuaires, une chambre allongée, de la même forme que les galeries couvertes, renferme les corps qui ont reçu une sépulture commune. Les tombelles sont parfois reunies en grand nombre et indiquent un champ de bataille ou le cimetière d'une ancienne ville.

S V. Camps gaulois; mardelles, etc .-Les antiquaires classent encore parmi les monuments gaulois des enceintes formées de retranchements de terre et de pierres, qu'on suppose avoir servi de

aux Gaulois et qu'on nomme gaulois. Une des enceintes les lèbres est celle qu'on voit auprès ppe et qu'on appelle la cité de Des avenuelles qualifier de la constant de

Des excavations, appelées marmargelles, mardes, se trouvent mment dans le Berry, et paraismonter aux Gaulois. On a supposé es servaient à conserver le blé ou tire des troupes en embuscade; on est encore réduit sur ce point à ypothèses. Voy. pour les détails les uctions du comité des arts et moents, époque gauloise.

UTHIERS. — On a désigné sous le de gauthiers des paysans bas nords qui se soulevèrent de 1587 à 1589 re les exactions des trésoriers royaux. ivaient leur nom de la Chapelle-Gaur, village du Perche. En 1589, les thiers furent vaincus par le duc de typensier, lieutenant général de Norndie. Cette défaite entraîna la ruine leur parti.

SAUTIER - GARGUILLE. — Baladin cépre qui vivait au commencement du n's siècle et dont le nom était devenu overbial. Voy. Théatre.

GAVACHE, GAVACHERIE, GAVETS, AVOTS. — Les gavaches, gavets, gates, des sont des populations dégradées semilables aux cagois (voy. CAGOTS). On appelle gavacherie une contrée située dans les arrondissements de Libourne, la Réole et Marmande, et habitée par les descendants de ces populations qui paraissent d'origine étrangère.

GAVOTTE. - Danse qui était en vogue au xvine siècle. Voy. Danse.

GAYVES (Choses). — Terme des anciennes coutumes. On appelait choses gayves les animaux errants et les objets abandonnés, qui étaient aussi nommés épares. Yoy. Epaves.

GAZ. — On a commencé à établir, en France, des usines pour l'éclairage par le gaz en 1818. Voy. ECLAIRAGE.

GAZE. — Tissu lèger et très-clair, mélange de fil et de soie. Du Cange croit que ce nom lui a été donné parce qu'on fabriqua d'abord ces tissus dans la ville de Gaza en Syrie.

GAZETTE. — Feuille volante où sont relatées les affaires du jour. Le nom de gazette vient, selon Ménage, d'une peute monnaie vénitienne, appelée gazetta, que l'on donnait en échange de ces feuilles. La Gazette de France fut fondée en avril 1631, par le médecin Théophraste

Renaudot; elle paraissait une fois par semaine. Renaudot obtint de Louis XIII un privilège qui fut confirmé par Louis XIV. Il est inutile d'ajouter que jusqu'à la révolution la Gazette de France était soumise à une censure préalable. La gazette de Théophraste Renaudot recevait dans l'origine des communications de Richelieu qui voulait dominer et diriger l'opinion publique. Le nom de gazette ne tarda pas à devenir célèbre. Un le trouve dans les poêtes du temps. Molière a dit:

D'éloges on regorge, à la tête on les jette , Et mon valet de chambre est mis dans la gazette.

Et Boileau:

En cherchant sur la brêche une mort indiscrette, De sa folle valeur embellir la gazette.

Les grands voulurent avoir leurs gazelles particulières. C'est ainsi que Mie de Longueville, qui fut depuis la duchesse de Nemours, paya Loret pour lui dédier sa gazette en vers, qu'il appelait muze historique. Il y rend compte d'une manière souvent bouffonne des nouvelles de la ville et de la cour. En voici quelques vers qui donneront une pauvre idée de cette muze historique. Loret s'adresse à Mie de Longueville (21 mai 1648):

Fille plus sage que Minerve,
Pour qui tous les jours je conserve
Un respectueux souvenir.
Faut encer vous entretenir
Des bruits qui courent par la ville,
Tendant presque à guerre civille,
Mal le plus grand de tous les maux,
Tant pour gens que pour animaux.
Une mauvaise intelligence
Entre la Fronde et l'Eminence,
Causa, ces jours passés, en cour.
Quelque chagrin, mais qui fut court,
Car la duchesse de Chevreuse.
De leur concorde désireuse,
Leurs plus grands différends vida
Es promptement raccommoda
Les froidears et noises fatales.

La gazette de Loret n'est pas toujours aussi platement insipide. On trouve, au milieu des bouffonneries de Loret, quelques indications utiles pour l'histoire.

On ne se contenta pas longtemps de ces gazettes censurées, et pendant la Fronde, les mazarinades ne furent souvent que des gazettes qui, dans l'interèt d'un parti, mèlaient le faux et le vrai, le bouffon et le sérieux. Lorsque l'autorité se relevait, elle punissait sévèrement ces excès de la presse; mais alors les gazettes à la main remplaçaient les gazettes imprimées et répandaient les bruits les plus injurieux contre Mazarin, la reine Anne d'Autriche et les principaux personnages de la cour. Les gazettes à la main exis-



talent encore, nevere Cohert parvint gleverre, anna incorpores dans ses cardes лешент, слеше и резіле за отеченовdance admit normalité, et partirs à les faire i apparative. Les presses de Situ-lande se inargement de reprintaire les pantir or e. to be multipletett a mait da regne de Louis MD, et qui l'immuent. avec les madiches du temps, and espirite de gazette ex. nigre de la cour. Eue de-Vint pile sect and witter simile. , light an your on a sestimate amounting as y arneux et doctains à mierte de la presse. nos dégenera ma censeusement en une bresse fireise, se compromenant et se runant par ses exces.

GAZONNAGE .- Droit feodal que les seigneura levasent aur leurs valsaux pour faire gazonner et consolider les fossés de leurs châteaux.

GELINAGE.-Redevance annuelle d'une poule, appelée geline de coutume, que dans quelques contrées les serfs payaient à leur seigneur. Cette redevance était quelquefois convertie en un cens.

GENDARME. - On donnait autrefois le nom de gendarme ou homme d'armes à un cavalier armé de toutes pièces, et hardé de fer ainsi que son cheval (vov. pour les diverses pièces de l'armure le mot ARMES). Les cavaliers des compagnies d'ordonnance organisées par Charles VII (voy. ARMEE) s'appelaient gendarmes, et la cavalerie entière se nommait gendar. merie, il y avait primitivement quinze compagnies de gendarmes. On n'en conserva que quatre après la paix des Pyrénées. Il y eut aussi quelques compagnies de gendarmes de la maison des princes ; elles portaient leur nom. Dans la suite, les compagnies de gendarmes furent réorganisées et portées à seize. La plus ancienne était la compagnie écossaise; elle remontait à Charles VII, comme le prouvent des lettres patentes de Louis XII en faveur des Ecossais ( 1513); il y est dit que « pour les services que la nation écossaise rendit à Charles VII à l'époque de la réduction du royaume, ce prince en prit deux cents à sa solde; que des cent premiers, il fit les cent lances des anciennes ordonnances. » Cette compagnie écossaise conserva toujours le premier rang parmi les gendarmes à cause de son ancienneté. La compagnie des gendarmes d'Orléans fut créée en 1647 pour Monsieur, frère de Louis XIV ; celle des gendarmesdauphins en 1666. La compagnie des gendarmes anglais datait de 1667; elle se composait de catholiques anglais, écossais et irlandais que Charles II, roi d'An-

et t'ue se partement le força de renvoyer. Louis XIV en fit une compagnie specialie sons le som de gendarmes anglass et em doubt le commandement au compe Hamilun La compognie des gendarmes-bourgras priories fat communisce en 1666. Celle des gendarmer d'Angon , etablie en 1669 , pric sic som de Pa. ipe de France, d d'anjou, ne en 1666 et mort en 1671. Les gensarmes de Flandre turent établis en 1973: enin ses gendarmes de Bourgogna et de Berri, en 1690. Les ceux reines. Anne d'Autriche et Marie-Thérèse, avaient auss, leurs compagnies de gendarmes, Le nombre des compagnies de gendarmes varia au avur siècle; mais elles furent maintennes jusqu'en 1778. A cette époque, Louis XVI les supprima et ne conserva que la compagnie de gendarmes écossais. Il y avait depuis le règne de Henri IV. des gendarmes de la garde qui furent licenciés en 1787, rétablis en 1811 (15 juin) et supprimés définitivement en 1815 (1er septembre). Voy. pour les dé-tails l'Histoire de la milice française par le P. Daniel.

GENDARMES, GENDARMERIE, - Dans l'organisation actuelle de la France, la gendarmerie est un corps institué pour veiller à la sûreté publique et assurer le maintien de l'ordre et des lois. Le nom de gendarmerie nationale fut substitué à celui de maréchaussée (voy. ce mot) dès 1790 (22 décembre). Mais la gendarmerie n'a été organisée que par la loi du 28 germinal an vi (9 avril 1797) et par l'ordonnance du 29 octobre 1820. Ce corps est divisé en légions, lieutenances et brigades, dont le nombre a plusieurs fois varié. Il y a maintenant vingt-cinq légions de gendarmerie. Elles se recrutent principalement parmi les militaires en activité ou libérés, qui sont nommes gendarmes par le ministre de la guerre sur la designation des inspecteurs généraux ou des chefs de légion. Il existe auprès du ministère de la guerre un comité consultatif pour la gendarmerie; il examine toutes les questions qui intéressent la constitution de ce corps; et, d'après les rapports des inspecteurs généraux, dresse les tableaux d'avancement pour tous les grades de la gendarmerie. Ce comité se compose de cinq officiers généraux nommés par l'empereur, sur la proposition du ministre de la guerre. Les inspecteurs généraux, qui ne font pas partie du comité, sont appeles aux seances quand le ministre de la guerre le juge convenable. La gendarmerie dépend du ministère de la guerre pour le

personnel, la discipline et le matériel; des ministères de l'intérieur et de la police, pour le maintien de l'ordre public; du ministère de la marine, pour le service des ports et arsenaux ; du ministère de la justice, pour la police judiciaire et l'execution des arrêts rendus par les tribunaux. Chaque année des inspecteurs généraux, nommés par le ministre de la guerre, visitent toutes les brigades de gendarmerie, et s'assurent de l'observation des règlements et ordonnances. Des colonels et lieutenants-colonels sont placés à la tête des légions; ils ont au-dessous d'enx les chefs d'escadron, capitaines, lieutenants, brigadiers et maréchaux des logis. Le service ordinaire de la gendarmerie consiste à faire des tournées et patrouilles dans la circonscription qui leur est assignée pour recueillir tous les renseignements sur les crimes et délits. Les préfets, premiers présidents, procureurs généraux, procureurs impériaux peuvent requérir le concours de la gendarmerie pour assurer l'exécution des lois et ordonnances.

GÉNÉALOGISTE. - Il y avait dans l'ancienne monarchie une charge de génealogiste des ordres du roi ou de l'ordre du Saint-Esprit. Cet officier avait été établi dans l'assemblée générale du chapitre, le 9 janvier 1595, par lettres pa-tentes en forme d'édit, qui portaient qu'il dresserait toutes les preuves de noblesse et généalogies des chevaliers et commandeurs, et qu'il n'en serait admis aucune qui n'ent été faite par lui. Les généalogistes les plus célèbres aux xviie et xviiie siècles furent les d'Hozier. Louis XIV créa, en 1643, la charge de généalogiste de France en faveur de Pierre d'Hozier, qui, dès 1641, avait été nommé juge d'armes de France, et lui donna, en 1654, un brevet de conseiller d'État. L'abbé de Marolles l'appelle dans ses Mémoires « le nonpareil généalogiste, le premier homme de son temps dans cette sorte de curiosité. » Boileau, qui n'était pas prodigue d'éloges, a dit de lui :

Des illustres maisons il publia la gloire; Ses talents surprendront tous les âges suivants; Il rendit tous les morts vivants dans sa mémoire; Il ne mourra jamais dans celle des vivants.

Charles René d'Hozier remplit, après la mort de son père arrivée en 1660, les fonctions de généalogiste en France; et jusqu'à la révolution les d'Hozier restèrent en possession du droit de dresser les généalogies officielles.

GENERAL (général de brigade, général de division, général d'ordre, etc.). — Le mot général a eu dans la langue trançaise des significations très-diverses. Il désigne ordinairement un chef militaire (voy. Hig-RARCHE MILITAIRE). — On donnait aussi le nom de général au chef suprème des galères. — Le général des vivres était un officier qui avait l'inspection sur tous les commis des vivres. — bans un certain nombre d'ordres religieux, comme les jésuites, les capucins, les oratoriens, le supérieur général s'appelait genéral. — Eufin on nommait généraux des finances les receveurs et trésoriers généraux (voy. FINANCES). — Les généraux des monnaies étaient les conseillers de la cour des monnaies (voy. COUR DES MONNAIES.)

GENÉRALISSIME. — Balzac rapporte que ce mot, qui indique une autorité supérieure à celle de tous les généraux, fut inventé par le cardinal de Richelieu. Ce ministre se fit appeler généralissime, lorsqu'il alla prendre en Italie le commandement des armées françaises.

GÉNÉRALITÉ. - Circonscription financière de l'ancienne France. Il y avait un bureau de finances (voy. Bureau) ou chambre des trésoriers de France dans chaque généralité. Comme les trésoriers de France prenaient le nom de généraux des finances, on appela généralités les pays sur lesquels s'étendait leur juridiction. Chaque généralité était administrée par un intendant (voy. ce mot); il y avait même des généralités, comme l'Alsace, la Flandre française, la Lorraine et quelques autres qui n'avaient point de bureau des finances; mais seulement une intendance. Pour la facilité des recettes, on avait subdivisé les généralités; les unes, appelées généralités des pays d'élection, étaient partagées en un certain nombre d'élections; les autres comprenaient les pays d'états, et étaient subdivisées en bailliages et en recettes, en diocèses et en recettes, en vigueries et en recettes, en pays et villes abonnés, en recettes proprement dites, en gouvernements, en districts de villes, en subdélégations et en gouvernances (voy. ces mots). Ces differents noms indiquaient les lieux où les états, qui avaient l'administration financière de ces provinces, avaient établi des bureaux de perception pour les impôts. On comptait vingt pays d'élection; mais il y avait quelquesois des districts enclavés qui n'étaient pas pays d'élection; ainsi, dans la généralité d'Amiens, on compiait quatre gouvernements outre les six élections; la généralité d'Auch comprenait six élections. cinq pays d'états, et neuf pays et villes abonnés. Certains pays d'états avaient

1

1 1 1

des élections ; telle était la généralité de Dijon, qui renfermait quatre élections. Il est nécessaire d'insister sur ces anomalies pour montrer tout ce qu'avait d'irrégulier l'organisation administrative de l'ancienne France.

Voici le tableau des anom néralites telles qu'elles ens xviiie siècle. Nous donnerem les généralités des pays d'éle. ELECTION), puis celles des penti

# GÉNÉRALITÉS DES PAYS D'ÉLECTION :

### ÉLECTIONS :

pays d'états; 9 =

| 1.  | Alençon       | 9 élections :                                    |
|-----|---------------|--------------------------------------------------|
| 4.  | Amiens        | e diantiana - 1                                  |
| 3.  | Auch          |                                                  |
|     |               | 6 élections : 5 pays d'états; 9 villes abonnés ; |
| 1.  | Bordeaux      | 5 élections :                                    |
| 5.  | Bourges       | 7 élections                                      |
| 6.  | Caen          |                                                  |
| 7   | Chálone       | 9 élections ;                                    |
|     | Châlons       | 12 elections :                                   |
| 8.  | Grenoble      | 6 élections :                                    |
| 9.  | Limoges       | 5 élections :                                    |
| ıv. | LYOH          |                                                  |
|     | Montauban     | 5 elections;                                     |
|     | Monting       | 6 élections :                                    |
| 2.  | Moulins       | 7 élections :                                    |
| 13. | Orieans       | 17 élections :                                   |
| 14. | Paris         | no diestina                                      |
| 15. | Poitiers      | 22 elections;                                    |
| 6   | Diom          | 9 élections ;                                    |
| 10. | Riom          | 7 élections :                                    |
| 7.  | Rochelle (La) | 5 élections ;                                    |
| 8.  | Ronen         | 14 elections;                                    |
| 9.  | Soissons      | 14 ciections;                                    |
| 0   | Tours         | 7 élections ;                                    |
|     | Tours         | 16 élections.                                    |

20. Tours..... Ces vingt généralités comprenaient en tout trois cent soixante-quinze électre quatre gouvernements, cinq pays d'états, enfin neuf pays et villes abonnés l' maintenant le tableau des généralités de pays d'états, avec leurs subditis-financières. financières :

16 élections.

## GÉNÉRALITÉS DE PAYS D'ÉTATS :

1. Besançon.....

### DISTRICTS DE RECETTE :

|--|

#### INTENDANCES:

| 2. Lille                    | 13 subdelegations; 1 gouvernance; 9 bil |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 3. Lorraine.                | liages;                                 |
| 4. Maubeuge on Valenciennes | 3 prévôtés ou recettes ; 7 gouvernement |
| 5. Perpignan                | 3 vigueries; 2 recettes;                |
| o. Strasbonrg               | 13 districts do villos, E4 bailliagos.  |
| 7. Trévoux                  | 12 châtellenies ou districts de recelle |
|                             |                                         |

Ainsi il y avait en tout vingt six généralités, dont vingt étaient de pays d'élection , cinq de pays d'états, et une qui n'était ni pays d'élection ni pays d'états, plus sept intendances; en somme, treute-trois circonscriptions financières, pour

lesquelles il y avait trente-deux interdants, les deux généralités de Languedoc n'ayant qu'un intendant. — Voy. pour les détails la description de la France par les intendants, faite en 1698 par les ordres de Louis XIV, et résumée par le comte de

14 bailliages ou recettes :

Boulainvilliers dans l'ouvrage intitulé Etat de la France, publié en 1727, 3 vol. in-fol., et en 1752, 8 vol. in-12.

GENERAUX DES FINANCES. — On distinguait primitivement les généraux pour le fait des finances, et les généraux pour le fait de la justice. Les premiers formèrent les bureaux des finances ou des trésoriers de France (voy. BUREAU); les seconds, les cours des aides. Voy. les détails historiques à l'article FINANCES.

GÉNÉRAUX DES RELAIS. — Un édit du mois de mars 1697, cité par Delamarre ( Traité de la police, t. IV, p. 599), créa deux généraux des relais, qui étaient chargés de parcourir la France pour affermer les relais de postes.

GENEST ou GENÊT (Ordre du). — Prétendu ordre de chevalerie dont on attribue l'institution à saint Louis. Voy. CHEVALERIE (Ordres de).

GENETTE (Ordre de la). — Prétendu ordre de chevalerie dont Favyn, dans son Théâtre d'honneur, fait remonter l'origine jusqu'à Charles Martel. Le père Menestrier soutient avec beaucoup plus de vraisemblance que l'ordre de la genette ne datait que de Charles VI, et que le collier se composait de deux branches de genèt, l'une blanche et l'autre verte, avec cette devise: Jamais.

GENEVIÈVE (Congrégation de chanoines réguliers de Sainte). — La congrégation de Sainte-Geneviève ou des Génovéfains fut réformée, en 1621, par les soins du cardinal de La Rochefoucauld qui en était abbé. Voy, GÉNOYE-FAINS.

GÉNIE CIVIL, — Corps d'ingénieurs chargés de la construction et de l'entretien des ponts et chaussées. Voy. PoxTs ET CHAUSSÉES. — On comprend aussi dans le génie civil les ingénieurs des mines. Voy. MINES.

GÉNIE MARITIME. — Corps d'ingénieurs chargés des constructions navales. Voy. MARINE.

GÉNIE MILITAIRE. — Corps d'ingénieurs chargés de la construction, de la réparation et de l'entretien des fortifications et des bâtiments destinés à recevoir le personnel ou le matériel de l'armée. Voy. ORGANISATION MILITAIRE.

GENOUILLÉRE. - Partie de l'armure qui couvrait le genou et rattachait les cuissards aux jambards. C'était une espèce de rotule de fer. Voy. ARMES.

GENOVÉFAINS. — Les Génovefains étaient des chanoines réguliers de Saint-Augustin. (Voy. Chanoines réguliers de Saint-Augustin. (Voy. Chanoines réguliers), Leur ordre prit un grand développement, surtout après la réforme introduite par le cardinal de La Rochefoucauld, en 1621. Ils avaient, au xviin' siècle, soixante-sept abbayes, vingt-huit prieurés conventuels, deux prévôtés et trois hôpitaux. Les Génoréfains étaient employés à l'administration des paroisses et des hôpitaux, ainsi qu'à l'instruction des ecclésiastiques.

GENS DE MAINMORTE. - Ces mots avaient plusieurs significations. On appelait quelquefois gens de mainmorte les membres des communautés laïques ou ecclésiastiques qui payaient un droit d'amortissement pour acquérir des propriétés. Voy. MAINMORTE. - Un entendait aussi par gens de mainmorte des hommes de condition servile, qui étaient considérés comme morts quant aux droits civils. Ils ne pouvaient pas tester; on disait de ces mainmortables, qu'ils vivaient libres et mouraient serfs. On distingualt entre les gens de mainmorte, ceux qui étaient attachés à la glèbe, et que les vassaux des seigneurs énuméraient dans les aveux et dénombrements; ils ne pouvaient recouvrer la liberté. La seconde classe de gens de mainmorte n'était réputée telle qu'à cause des propriétés qu'elle occupait ; en y renonçant elle était affranchie.

GENS DE POURSUITE. — Serfs que la taille ou impôt auquel ils étaient soumls suivait en tout lieu. Voy. SERF.

GENS DU ROI. - On appelait gens du roi les magistrats charges du ministère public dans l'ancienne organisation judiciaire. C'étaient les avocats et procureurs généraux dans les cours souveraines, les avocats et procureurs du roi dans les bailliages et sénéchaussées. L'origine de ces magistratures n'est pas antérieure au xive siècle. Primitivement, les avocats du roi étaient supérieurs aux procureurs du roi. En 1354, le chef du parquet commença à être désigné sous le nom de procureur général. Dès le principe, les gens du roi furent chargés de la police judiciaire; ils poursuivaient les coupables, les faisaient arrêter, les traduisaient devant les tribunaux, soutenaient l'accusation et requéraient l'application de la peine. Ils avaient encore pour attributions de veiller aux intérêts

des mineurs et autres personnes qui ne pouvaient se défendre par elles-mêmes, de protéger les communautés religieuses, et quelquefois les corporations industrielles, de vérifier les poids et mesures, et de soutenir les droits du fisc. On établit successivement des gens du roi près de toutes les juridictions : en 1493, aux requêtes de l'hôtel, plus tard au grand conseil et près des sièges des eaux et forêts. En 1553, on en institua dans toutes les prévôtés, en 1557 dans les présidiaux, en 1581 près des prévôts des maréchaux, et en 1582 dans les greniers à sel ayant juridiction. En 1586, des substituts des procureurs généraux furent établis près de toutes les cours souveraines, et, en 1697, ils furent charges de surveiller tous les agents du ministère public et les greffiers des tribunaux inférieurs. En 1639, les tribunaux ecclésiastiques eurent aussi leurs procureurs généraux et avocats généraux. Il y en avait dans toutes les justices seigneuriales, et ils devaient necessairement prendre des conclusions en matière criminelle. Les chambres des comptes, intendances, généralités, justices des villes avaient aussi leur parquet. Les charges du ministère public étaient vénales comme tous les offices de judicature.

La révolution modifia le ministère public, comme toute l'organisation judiciaire. La constitution de 1791 (chap. v), remplaçait les gens du roi par un accusateur public nommé par le peuple. La constitution de l'an m lui donna le nom de commissaire du gouvernement près des tribunaux civils, et attribua au Directoire le droit de nommer et de destituer ce magistrat et son substitut. Cette disposition fut confirmée par la constitution de l'an vut. Avec l'empire reparut le nom de procureur général donne au chef du parquet près des cours impériales. Le titre de procureur impérial fut appliqué aux magistrats qui dirigeaient le parquet des tribunaux de première instance. Depuis la restauration jusqu'à nos jours, les parquets des cours royales ou cours d'appel, ont été composés d'un procureur général, d'avocats généraux et de substituts du procureur général. Les parquets des tribunaux de première instance sont dirigés par un procureur de la republique (qu'on appelait sous la monarchie procureur du roi), qui est assisté d'un ou plusieurs substituts. En 1852 (décembre) le titre de procureur impérial a remplacé celui de procureur de la république. Voy. Shenk, Traité du mimstère public, Paris 1813.

GENTILHOMME DE PARAGE. - D'après quelques anciennes coutumes, le yentilhomme de parage était celui qui était noble par son père et qui pouvait aspirer à la chevalerie, tandis que celui qui n'était noble que du côté maternel ne pouvait pas devenir chevalier. Ce dernier cependant était aussi réputé gentilhomme et pouvait tenir des fiels nobles. Le chapitre CXXX des Établissements de saint Louis, et le chapitre xLv de la Coutume de Beauvoisis, par Philippe de Beaumanoir, prouvent qu'à Paris la mère pouvait donner la noblesse. De même Monstrelet (liv. I, chap. xLVII), parlant de Jean de Montagu, dit qu'il était né à Paris, fils de Girard de Montagu, et gentilhomme par sa mère. Il y avait encore d'autres provinces, comme l'Artois et la Champagne, où le ventre anoblissait, pour employer l'expression consacrée.

GENTILSHOMMES. - Nobles de race, par opposition à ceux qui devaient la noblesse à leurs charges ou à une faveur du souverain. Le gentilhomme de nom et d'armes était celui qui portait le nom de quelque province, bourg, château, seigneurie ou fief. — Les gentilshommes servants, dit le dictionnaire de Trévoux, étajent ceux qui servaient le roi à table. Ils étaient au nombre de trente-six, d'après la déclaration de 1654; ils servaient l'épée au côté et par quartier. -Les gentilshommes d'artillerie étaient chargés de veiller à la conservation de l'artillerie. - Les gentilshommes du drapeau colonel des gardes françaises étaient au nombre de quatre; ils avaient été établis en 1680, avaient pour principale fonction d'accompagner le roi partout et de combattre pour sa défense; ils portaient des pertuisanes dorées et un baudrier de buffle bordé de deux galons d'argent. - Gentilshommes à bec de corbin. Il y avait, dans la maison du roi, deux compagnies composées de deux cents gentilshommes armés de hallebardes appelées becs de corbin; ils remontaient aux années 1478 et 1497 : la première compagnie avait été établie par Louis XI, et la seconde par Charles VIII. Les gentilshommes à bec de corbin marchaient deux à deux devant le roi dans les pompes de royauté; ils furent supprimes en 1776.

Gentilshommes de la chambre. Il y avait, depuis Louis XIII, quatre gentilshommes de la chambre. Lorsque François Ier supprima, en 1545, la charge de chambrier, il établit un gentilhomme de la chambre pour le remplacer; il n'y en a eu qu'u rt de Henri III.

Henri IV, à son avénement, exigea que Bellegarde, qui était à la fois gentilhomme de la chambre et grand écuyer. partageat sa charge de gentilhomme de la chambre avec le vicomte de Turenne. D'Epernon parvint à faire créer en sa faveur une troisième charge de gentilhomme de la chambre. Enfin Louis XIII établit la quatrième pour M. de Mortemart. Les gentilshommes de la chambre servaient par année et avaient toutes les fonctions du grand chambellan en son absence. Ils recevaient le serment de fidélité de tous les officiers de la chambre, leur donnaient des certificats de service, et aux huissiers, l'ordre pour les personnes qu'ils devaient laisser entrer; ils ordonnaient toutes les dépenses pour l'argenterie du roi et les menus plaisirs, A la mort de Louis XIV (1715), il y eut contestation entre le grand écuyer et le premier gentilhomme de la chambre en exercice, qui prétendaient tous deux donner les ordres concernant la pompe funèbre. Louis XV, pour prévenir de nouvelles contestations à cet égard, fit un règlement le 8 janvier 1717. Il fut décidé que, dans les pompes funèbres des rois et reines, des princes et princesses du sang royal, le gentilhomme de la chambre donnerait les ordres nécessaires pour la fourniture des ornements, tentures, décorations, luminaires, et généralement pour tout ce qui serait à faire concernant la pompe funèbre, tant aux maisons royales qu'aux églises de Saint-Denis, Notre-Dame de Paris et autres. Le même officier avait le droit, en vertu de ce règlement, d'ordonner les habits et rohes de deuil pour le roi, pour les princes, princesses, et pour tous les officiers de la maison du roi. L'article 38 d'un arrêt rendu par le conseil d'État, le 18 juin 1757, plaçait les comédiens français et italiens sous la surveillance des quatre gentilshommes de la chambre, qui avaient aussi l'intendance des menus plaisirs et la direction des réjouissances publiques. Voy. Guyot, Traite des offices.

Gentilshommes ordinaires. Outre les quatre premiers gentilshommes, il y avait les gentilshommes ordinaires du roi qui servaient par semestre. Leur nombre a plusieurs fois varié; il y en avait vingt-six vers la fin de l'anclenne monarchie. Les gentilshommes ordinaires de service devaient se trouver au lever et au coucher du roi, et l'accompagner partout, afin d'être toujours à portée de recevoir ses ordres. Lorsque le roi se rendait à l'armée, ils lui ser-

vaient d'aides-de-camp.

Gentilshommes-verriers. 11 existait,

dans un grand nombre de provinces, des gentilshommes-verriers, ou gentilshommes pouvant, sans déroger, se livrer à la profession de verrier. On s'amusait de cette noblesse un peu fragile. Le poête Mayard disait de Saint-Amant, qui était fils d'un gentilhomme-verrier:

Gentithomme de verre, Si vous tombes à terre, Adieu vos qualités,

Gentilshommes à merci de rats. —
Cette expression proverbiale s'appliquait aux gentilshommes, dont la noblesse reposait sur des parchemins. Ce
nom leur avait été donné par la jalousie
des gentilshommes qui ne pouvaient montrer de titres. Un chroniqueur du xvi s'ècle, Bonivard, dit en parlant de ces
derniers, qu'ils s'estimeraient « moins
nobles s'il se trouvait par aucune écriture
mémoire de leur noblesse, appelant ceux
qui montrent lettres de leur noblesse:
Gentilshommes à merci de rats, à cause
que si les rats mangeaient leurs lettres,
leur noblesse serait perdue. »

GEOGRAPHES. - Il y avait, aux xvii. et xviiie siècles, des geographes du roi, parmi lesquels plusieurs se sont distingués, entre autres Nicolas Sanson (mort en 1647), et son fils Guillaume Sanson, Delisle, mort en 1718, et surtout d'Anville. - Un corps d'ingenieurs géographes avait été établi , au xviiie siècle , pour la confection de cartes spéciales qui exigeaient de longues études topographiques. Supprimé au moment de la révolution, retabli dans la suite, ce corps a été définitivement réuni à l'état-major en 1831. C'est surtout aux ingénieurs geographes que l'on doit la nouvelle carte de France qui a remplace les cartes de Cassini.

GEOLAGE, GEOLE, GEOLIER.— Lo mot geôle, dérivé du picard, signifie cage. Il désignait et désigne encore une prison, dont le gardien s'appelle geôlier. On appelait geôlage, au moyen âge, un droit que les prisonniers étaient tenus de payer au geòlier pour leur nourriture. Ce mot s'appliquait aussi à la somme que ceux qui faisaient emprisonner leurs débiteurs, payaient pour leur gite et leur entretien. Yoy. Phisons.

GEOMANCE, GÉOMANCIE. — Espèce de divination qui se fait par plusieurs petits points marqués au hasard sur un papier. On prétend prédire l'avenir d'après les figures que forment ces points; on se servait autrefois de petits cailloux, et de là est venu le nom de géomancie qui signifie divination par le moyen de la terre.

GÉOMÉTRIE. - Voy. Sciences.

GÉRANT D'UN JOURNAL. — Le gérant responsable d'un journal est celui qui représente ce journal aux yeux de la loi, et peut être poursuivi pour les délits dont le journal est accusé.

GERFAUT. — Espèce de faucon qui servait pour la chasse. Voy. VENERIE.

GERMAINS.—On ne peut contester l'influence considérable que les Germains ont exercée sur la France, quoique aux yeux de certains écrivains elle ait été déplorable. Les Germains, tels que Tacite nous les représente, avaient des mœurs et des institutions entièrement opposées à celles des Romains, et ces mœurs et ces institutions nous les retrouvons en partie dans la France du moyen âge.

S ler. Mœurs des Germains; influence sur les mœurs de la France féodale. -Les Germains préféraient la vie nomade à travers les forêts. « On sait, dit Tacite (Germanie, chap. xvi), que les Germains n'habitent pas dans des villes; ils ne souffrent même pas que leurs demeures soient contiguës. Ils habitent dispersés et changent de pays, selon qu'une source ou un bois les attire. » Et au chap. xxvi : « Ils changent de terre d'année en année. » Ces mœurs germaniques se retrouvent en partie dans la vie féodale. Le Germain, après la conquête de la Gaule, vivait dans les domaines que le sort lui avait assignés, entouré de ses anciens compagnons d'armes, devenus ses vassaux, il aimait les longues chasses dans les forêts, et n'avait pour demeure qu'une rustique habitaion bien différente des élégantes villa construites par les Romains d'une naissance illustre. Plus tard le seigneur féodal continua, au milieu de ses serfs et de ses vassaux, la vie d'isolement sauvage qu'avaient menée ses ancètres. Le gentilhomme campagnard a été jusqu'à la révolution un type à part, rappelant quelques traits de ces mœurs primitives.

Des compagnons chez les Germains.

— Je n'insisterai pas sur l'intrépidité des Germains, dont la guerre était l'élèment: mais il est impossible de n'être pas frappé de leur organisation militaire, de ne pas remarquer cette troupe de compagnons qui entourait le chef et combattait à ses côtés. « Il n'y a pas de honte, dit Tacite ( Germ., chap. XIII ), à figurer parmi les compagnons. Il existe une vive émulation entre les compagnons pour se placer au premier rang, et entre les chefs pour avoir les compagnons les plus uombreux et les plus intrépides.

C'est la dignité, c'est la force d'être toujours entouré de l'élite des jeunes guerriers, honneur pendant la paix, force pendant la guerre. On est renommé et illustre, non-seulement chez son peuple, mais même parmi les nations voisines, si l'on se distingue par le nombre et le courage de ses compagnons. Les chefs recoivent alors des ambassades, des présents, et leur réputation suffit pour terminer des guerres. Dans les batailles, il est honteux pour un chef d'être vaincu en courage et pour les compagnons de ne pas égaler la bravoure du chef. C'est un opprobre, une tache infamante pour toute la vie de survivre à son chef tué dans un combat. Le défendre, le couvrir de son corps, ajouter à sa gloire par de glorieux exploits, tel est le serment des compa-gnons... Ils reçoivent de la libéralité du chef un cheval belliqueux, une framée sanglante et victorieuse. » Qui ne reconnaît dans ces usages le germe des institutions féodales, le dévouement du vassal pour son seigneur, la récompense qu'il en reçoit et qui deviendra, après la conquête, une terre appelce benefice?

Influence des mœurs germaniques sur la chevalerie. - La chevalerie a aussi son principe dans les mœurs germaniques. Est-il nécessaire de rappeler, d'après Tacite, que les Germains al-laient chercher au loin des aventures, et qu'ils portaient, comme le firent plus tard les chevaliers, un signe distinc-tif, jusqu'à ce qu'ils eussent accompli leur vœu? « Si le pays, dans lequel ils sont nes, dit Tacite (Germ., chap. xiv), est engourdi dans la paix et l'oisivete, la plupart des jeunes gens de famille noble se rendent dans les contrées où l'on fait la guerre; le repos leur déplaît et les dangers leur offrent une occasion de gloire »... « Les plus braves portent un anneau de fer (ce qui est honteux pour cette nation); c'est une chaîne qu'ils ne déposent qu'après s'être absous de leurs vœux par le meurtre d'un ennemi. » (Chap. xxxI). Je n'insisterai pas sur ce bardit qu'ils chantaient en marchant au combat, et dont on retrouve l'écho dans le chant de Roland, répété par les chevaliers du moyen âge, au moment de la bataille. Le respect des Germains pour les femmes dans lesquelles ils croyaient voir quelque chose de divin (Tacite, ibid., chap. viii); le courage des femmes germaines qui plus d'une fois ramenèrent les guerriers au combat (ibid., chap. VII), sont encore des traits de ressemblance avec les mœurs chevaleresques, où éclataient de la part du chevalier une si vive admiration pour la dame de ses pensees, et du côté des femmes tant de force et d'héroïsme.

§ II. Institutions des Germains; assemblees nationales. - Les institutions politiques des Germains ont eu aussi beaucoup d'influence sur les sociétés modernes. Ils ont introduit des idées de liberté dans ce monde que les Romains des derniers siècles avaient accontumé à un despotisme ignoble. Il y avait longtemps que les Romains ne connaissaient plus d'autres assemblées que celles du Cirque, lorsque les Germains leur montrèrent un peuple libre discutant ses intérêts au milieu de réunions souvent tumultueuses. " Les principaux, dit Tacite ( Germ. chap. x1 ), delibèrent seuls sur les affaires peu importantes; tous sur les questions plus graves. A moins d'évenement fortuit et subit, ils se réunissent à des jours déterminés , à la nouvelle on à la pleine lune ; c'est, dans leur opinion, le moment le plus favorable pour les entreprises. Ils n'arrivent pas tous en même temps; deux ou trois jours se perdent par les retards. Dès que la multitude le juge convenable. ils prennent séance en armes. Les prètres, qui ont dans ces circonstances le droit de punir, imposent silence. Puis le roi ou le prince, et ensuite ceux que recommandent leur age, leur noblesse, leurs exploits ou leur éloquence se font ccouter plus par la puissance de la persuasion que par autorité. Leur avis deplaît-il, l'assemblée murmure; elle témoigne son approbation en frappant les boucliers avec les framées, C'est la marque la plus honorable d'assentiment de louer par les armes, » Ces assemblées tumultueuses deviendront, après l'établissement des Germains dans la Gaule. les champs de Mars et les champs de Mai (voy. MALLUM). La nation accoutumée à intervenir dans ses affaires n'en perdra jamais complétement l'habitude. Les parlements féodaux, les cours plénières, les états généraux, seront de loin en loin une protestation en faveur du droit national. Les remontrances des parlements, consacrées par l'usage plutôt que par la loi, rendront moins sensible l'absence des assemblées politiques, jusqu'au jour où la France rentrera en possession du droit de se gouverner ellemême. Cette forme de gouvernement se trouve déjà au début de son histoire; la nation conquérante, seule investie des droits politiques, avait présenté une ébauche des assemblées nationales.

Le jury est aussi une institution d'origine germanique. Les rachimbourgs ou hommes du droit (voy. Rachimbourgs)

étaient les hommes libres (probi homines, boni homines) qui siègeaient avec le comte ou le vicomte pour rendre la justice. Voy. Lois, § Lois des Barbares.

GERMANIES. — Deux provinces de la Gaule portaient le nom de Germanie au Ive siècle. Voy. GAULE.

GERMINAL. — Mois de l'année républicaine qui correspondait à la fin de mars et à la plus grande partie du mois d'avril. L'insurrection du 12 germinal (1\*\* avril 1795) est celèbre dans l'histoire de la révolution. La Convention y triompha de la populace des faubourgs.

GESATES. — Population gauloise qui habitait entre le Rhône et les Alpes; on n'est pas d'accord sur l'origine et la signification du nom de gesates. Quelques ecrivains font dériver ce nom d'une arme des Gaulois, qui cherchaient au loin des aventures et s'engageaient dans toutes les guerres où ils esperaient trouver gloire et butin. Polybe (livre II, chap. xxviii-xxix) parle de leur impétuosité et de leur valeur téméraire à la bataille du cap Télamon. « Ils se dépouillèrent, dit-il, de leurs braies et de leurs saies, et, ne gardant que leurs armes, ils s'élancèrent aux premiers rangs.... Leurs clairons et leurs trompettes retentissaient avec un bruit effroyable ; toute l'armée poussait en même temps des hurlements. Terrible était l'aspect des guerriers qui combattaient aux premiers rangs et qui étaient charges de bracelets et de colliers d'or. Les Romains étaient frappes de stupeur. » La victoire resta cependant aux Romains; quarante mille Gaulois couvrirent de leurs corps le champ de bataille.

GESTE (Chansons de). — Poémes héroques oi sont célèbrés les exploits des
guerriers du moyen âge. Voy. Poèsie. —
Le mot gestes s'employait, au moyen âge,
dans le sens d'actions héroïques; on le
trouve encore, au Xvii\* siècle, avec la
même signification. D'Ablancourt a dit:
« Ces miracles ne se trouvent que dans
les gestes du duc d'Enghien et d'Alexandre.»

GHILDES ou GUILDES. — Associations d'hommes d'un même métier. Voy. Cor PORATION, § 1er.

GIBAULT. — Arme du moyen âge qui parait être la même que la masse d'armes. Voy. ARMES, fig. J.

GIBECIÈRE. — On appelait gibecière, au moyen âge, une large bourse ou aumonière qui se portait par devant. M. Douêt-d'Arcq (Comptes de l'argenterie des rois de France) cite deux gibecières faites et diaprées de menues perles pour monseigneur le dauphin. Dans un inventaire des meubles de Charles VI, il est question d'une bourse de drap de soie faite par magnière de GIBECIÈRE, à pendre à l'écharpe d'un pêlerin.

GIBELINS. - Quoique les Gibelins appartiennent particulièrement à l'Allemagne et à l'Italie, leur histoire a été tellement mêlée à l'histoire de France, leur nom revient si souvent dans ses annales, qu'il est nécessaire d'indiquer en quelques mots l'origine et les vicissitudes de ce parti. On s'accorde à placer vers le milien du xue siècle l'origine des factions des Gibelins et des Guelfes. Conrad III, de la maison de Souabe, venait d'être nommé empereur, malgré les efforts de la maison de Welf, qui occupait la Souahe et la Bavière. Les troupes des deux partis étaient en présence. Les défenseurs de la maison de Welf adoptèrent le nom de leur chef, que les Français changèrent en Guelfe: ils furent appelés Guelfes. Les partisans de la maison de Souabe prirent pour mot de ralliement le nom d'un château de Souabe, Weiblingen, où était né Conrad III. Ce nom fut transformé en celui de Gibelin, et les adversaires des Guelfes se nomnièrent Gibelins. Ainsi, dans l'origine, les Guelfes sont les partisans de la maison de Saxe, et les Gibelins les partisans de la maison de Souabe. Dans la suite, les Guelfes s'étant alliés avec les papes contre les empereurs, on appela Guelfes les défenseurs de la papauté et Gibelins ceux de l'Empire. En Italie, comme les Gibelins appartenaient généralement aux classes élevées, leur nom devint synonyme d'aristocrates et celui de Guelfes de democrates. Enfin, comme tous les noms de parti, ces mots finirent par devenir des injures, que les factions se renvoyaient, sans y attacher une signification précise. Les Gibelins furent presque toujours adversaires des Français en Italie.

GIBERNE. — La giberne ne date que de la fin du xvii siècle, ce n'était primitivement qu'un sac où les soldats placaient des grenades et des cartouches. On la suspendait au-dessus des hanches, à un ceinturon, et on pouvait la faire glisser devant ou derrière, selon le besoin du moment. Aujourd'hui la giberne est fixee sur le dos au moyen des buffleteries.

GIBET. - Lieu de l'exécution des criminels. Le gibet à fest ou gibet à fatte

était un monument composé de plusieurs piliers, recouverts d'un toit. Les souverains seuls pouvaient élever un pareil gibet. Les corps des suppliciés suspendus aux poteaux étaient abandonnés aux oisseux de proie et aux animaux carnassiers. Le gibet de Montfaucon, où fut pendu Enguerrand de Marigny, qui l'avait élevé, était un des plus célèbres. Un autre trésorier, nommé Pierre Remy, qui l'avait reconstruit sous Philippe de Valois, y fut aussi pendu.

GIGUE. — Instrument de musique dont on se servait au moyen âge, et qui paraît avoir été une espèce de flûte. — On appelait encore gigue une danse d'un mouvement vif et gai. — Les danseurs de corde se servent aussi du mot gigue pour indiquer une espèce de danse anglaise, composée de plusieurs espèces de pas que l'on exécute sur la corde.

GILOTINS. — Écoliers pauvres qui occupaient une partie de l'ancien collége Sainte-Barbe. Le nom de gilotins leur venait de leur bienfaiteur Gilon, qui avait fondé des bourses pour leur entretien. Le nom de gilotins disparut, en 1730, à la suite d'une réforme du collége Sainte-Barbe. Les gilotins furent confondus avec les autres membres du collége, sous le nom de communauté de Sainte-Barbe.

GIRANDE. — Faisceau de plusieurs jets deu qui s'élancent avec impétuosité, en faisant un grand bruit; telle est à Versailles la pièce d'eau du bosquet, qui imite des pétards. — On appelle aussi girande un faisceau de fusées volantes, qui s'élèvent toutes ensemble. C'est ordinairement la dernière pièce d'un feu d'artifice, qu'on nomme encore bouquet.

GIRANDOLE. — Cercle garni de fusées ou autres pièces d'artifice, qui, en tournant, jeuent leurs feux horizontalement. Ces pièces imitent une roue enslammée, tournant rapidement sur son axe.

GIRONDINS.—On désigna sous ce nom pendant la révolution un parti, dont les principaux orateurs Vergniaud, Guadet, Gensonné, etc., étaient du département de la Gironde. Ils dominèrent dans l'assemblée législative (1er octobre 1791-22 septembre 1792) et se firent plus remarquer par leur doquence que par leurs talents politiques. Ils luttèrent dans la Convention contre le parti montagnard, et, après de courageux efforts, furent vaincus dans les journées du 31 mai et des 2 et 3 juin 1793. Vingt deux furent arrêtés, et périrent presque tous sur l'échafaud. Les autres se dispersèrent

dans les départements et furent accusés de fédéralisme. Ils voulaient, disait-on, soulever les départements contre Paris et déchirer la France. Roland, ancien ministre de l'intérieur, se retira à Rouen et se tua hientôt près de cette ville. Condorcet, après avoir erre miserablement, s'empoisonna. Buzot, député d'Evreux, qui s'était réfugié à Caen avec d'autres girondins, y forma une petite armée, dont le commandement fut donné à Wimnfen. Mais cette troupe fut vaincue près de Vernon, et la défaite des girondins fut complète (juillet 1793). Charlotte Corday crut venger le parti, en frappant Marat. Une autre femme, qui avait été l'ame de la Gironde, Mme Roland, ne tarda pas à monter sur l'échafaud.

GIROUETTE. — Le droit de placer une girouette sur sa maison fut pendant long-temps un signe de noblesse. La forme de la girouette variait suivant la condition des seigneurs. La girouette carrée indiquait comme la bannière carrée un chevalier banneret, tandis que les girouettes pointues étaient, comme les pennons, l'attribut des bacheliers on chevaliers de rang inférieur. Les girouettes portaient souvent les armoiries du seigneur. Ces girouettes, où étaient représentées des armes tantôt peintes, tantôt évidées à jour, s'appelaient panoncetux.

GITANOS. — Peuplades nomades connus en France sous le nom d'Egyptiens et Bohêmes. Voy. Bohême.

GITE. - Droit féodal, en vertu duquel le seigneur en voyage pouvait loger chez son vassal seul ou avec ses gens. On l'appelait encore droit d'albergie, d'hébergement, de procuration. Ce dernier nom s'appliquait surtout à l'hospitalité que les cures devaient à l'évêque, lorsqu'il faisait sa visite pastorale. Comme quelques évêques en avaient abusé et chargeaient les églises de frais excessifs par leur nombreuse suite, le concile de Latran, en 1179, fixa le nombre des chevaux à quarante pour les archevêques, vingt pour les évéques et à proportion pour les autres ecclésiastiques. Le droit de procuration ou de gite était quelquefois perçu en argent; il fut dans la suite converti en une taxe, qui portait les mêmes noms. Mais le concile de Trente le réduisit à une prestation en nature et recommanda aux évêques d'en user avec modération. L'article 6 de l'ordonnance d'Orléans maintint les évêques dans leur droit en leur faisant les mêmes recommandations. Les archidiadres et les doyens, qui pouvaient faire la visite, avaient aussi le droit de percevoir la procuration.

Le roi avait droit de gtte dans toute la France. Les paysans lui fournissaient des voitures et des chevaux; les abbayes et les principaux seigneurs le logeaient, ainsi que sa suite. Les rois changèrent plus tard ce droit de gite en une redevance pécuniaire. Souvent les droits féodaux de gite, d'hébergement, etc., étaient une usurpation, comme les seigneurs le reconnaissaient eux-mêmes dans leurs chartes. Ainsi, on lit dans le cartulaire de Saint-Père de Chartres, une charte du vidame de Chartres, qui déclare renoncer aux mauvaises coutumes qu'il avait tyranniquement établies sur les terres de l'abbaye de Saint-Père, et entre autres au droit de GITE, qu'il exerçait en s'établissant avec sa suite dans le monastère, lorsqu'il partait pour une expédition ou qu'il en revenait. (Voy. Cartulaire de Saint-Père de Chartres publié par M. Guérard.) Souvent le vassal était tenu de nourrir les chevaux du seigneur, aussi bien que le seigneur et sa suite. Les mots alberge, auberge, hébergement désignaient aussi la somme que payaient certains vassaux pour se racheter du droit de atte.

GIVRE, GUIVRE.—Ce mot ne s'emploie qu'en termes de blason: il désigne un serpent à quene ondée ou tortillée. Les dues de Milan avaient pour armes une guivre d'azur sur champ d'argent.

GLACES (Fabrique de). - Voy. In-

GLACES, GLACIÈRES, GLACIERS. --L'usage des glaces et des boissons glacées remonte à une haute antiquité. Il en est question dès le temps d'Alexandre. Les Orientaux et spécialement les Turcs avaient des glacières au xvie siècle, et Bélon, qui fit imprimer, en 1553, ses Observations sur les singularités et choses remarquables trouvées en Grèce et en Judée, etc., décrit des glacières qu'il avait vues en Turquie et qui sont semblables à celles qu'on emploie aujourd'hui. En France, on ne connut pas l'usage des glacières avant la fin du xvie siècle. A l'entrevue de Nice, entre François Ier, Paul III et Charles-Quint, les Italiens et les Espagnols envoyaient chercher de la neige dans les montagnes pour rafraichir leur boisson. Le médecin Champier, qui accompagnait François Ier, exprime l'étonnement que lui causa cet usage. Henri III introduisit à sa table la coutume de faire rafrafchir les boissons dans la neige, et l'auteur d'un pamphlet dirigé contre ce prince, décrivant une ile on habiteront des sybarites, dit : « En été, on

aura toujours en réserve, en lieux propres à cet effet, de grands quartiers de glace et des monts de neige pour mèler parmi le breuvage. » On voit dans le même ouvrage qu'on mèlait de la glace à la liqueur, au lieu de l'employer extérieurement et d'en envelopper les vases pour les rafraichir. Quant au mot glacière, il ne se trouve pas encore dans le Dictionnaire de Monet, imprimé en 1636; mais, dès le xvii\* siècle, l'usage de la glace dans les repas était fort répandu, comme le prouvent les vers de Boileau;

..... Pour comble de disgrâce.
Par le chaud qu'il faisait nous n'avions point de
glace.
Point de glace, bon Dicu! dans le œur de l'été,
Au mois de juin!

Le gouvernement donna le monopole de la glace à une compagnie de traitants qui demanda à l'affermer par privilège exclusif. Le prix de la glace devint alors excessif, et on fut obligé d'en rendre le commerce libre comme par le passé. Le Florentin Procope, qui, vers 1670, ouvrit à Paris le café qui a conserve son nom, commença à vendre des glaces artificielles. Bientôt d'autres limonadiers et marchands de liqueurs suivirent son exemple, et lorsqu'en 1676 on donna des statuts à la corporation des limonadiers, on l'autorisa à mettre en vente des glaces et caux glacées. Il y avait dès cette epoque deux cent cinquante limonadiers à Paris. En 1690 , La Quintinie disait que les principaux officiers de bouche employaient le sel ordinaire pour rafraîchir les liqueurs en l'appliquant autour du vase avec un mélange de glace et qu'ils obtenaient ainsi des neiges artificielles et des boissons délicieuses. Jusque vers le milieu du xvme siècle, on ne vendait de glaces qu'en été. Mais, en 1750, Du Buisson, successeur de Procope, fit des glaces pendant toute l'année, et cette nouveauté futaussitôt imitée par les autres limonadiers. Ce ne fut que plus tard, vers 1776, que l'on commença à donner aux glaces de la consistance. Ce fut une invention du café appelé le Careau, Le duc de Chartres, qui a été plus tard duc d'Orléans et qui a joué un rôle important pendant la révolution, allait quelquefois prendre des glaces à ce café. On lui présenta un jour ses armes modelées avec cette composition nouvelle. Depuis lors on a varie avec beaucoup d'art la fabrication des glaces. On leur a donné la saveur de toutes les liqueurs, le parfum ct la couleur de tous les fruits. Le nombre des glaciers s'est accru avec le goût des boissons glacces; ils sont aujour-

d'hui très-répandus à Paris et dans les grandes villes.

GLACIS. — Partie des fortifications qui descend par une pente douce du chemin couvert vers la campagne. Les glacis sont du domaine public. Voy. FORTIFICATIONS.

GLAIVE (Droit de). — Droit de connaître des crimes qui peuvent entraîner la peine de mort. Ce droit était appelé dans plusieurs anciennes coutumes, plaid de l'épée. Les seigneurs haut-justiciers avaient droit de glaive, ce qu'annonçaient les gibets, piloris, échelles et poteaux à mettre au carcan, élevés sur leurs domaines et quelquefois à l'entrée de leurs châteaux.

GLANAGE. - Les coutames de Melun et d'Etampes défendaient aux laboureurs, aux fermiers et à tous autres d'empêcher le glanage, sinon vingt-quatre heures après que les gerbes auraient été enlevées, sous peine de confiscation et d'amende arbitraire ( De 1.a Mare, Traite de la police, II, 671). Mais, d'un autre côté, un édit de 1554 (novembre) ne permettait le glanage qu'aux vieillards ou gens débilités de membres, petits enfants ou autres n'ayant force de scier. Ce principe régit encore aujourd'hui le glanage, et a eté confirmé par plusieurs arrêts de la Cour de cassation. La police du glanage appartient au maire de chaque commune.

GLANDÉE. - Droit de faire paître les porcs dans une forêt.

GLÉBE. — Ce mot était pris autrefois dans le sens de terre, fonds, héritage. Les serfs attachés à la glèbe ne pouvaient sortir du domaine sans la permission de leur seigneur; et, pour ce motif, on les appelait gens de poursuite.

GLOBE. - Le globe était chez les Romains un signe de la puissance exercée par les empereurs sur le monde entier. On trouve ce symbole sur les médailles d'Auguste et de la plupart de ses successeurs. Les empereurs chrétiens conservèrent le globe au-dessus duquel ils placèrent une croix. On voit le globe, avec ce signe, sur les monnaies mérovingiennes et sur celles des empereurs francs. Il est aussi empreint sur les sceaux de Hugues Capet et de son fils Robert, mais il n'est plus surmonte de la croix. On ne trouve plus depuis cette époque le globe sur les sceaux des rois de France, excepté sur celui que fit faire Louis XII en partant pour l'Italie. Napoléon reprit à son se

surmonté de la croix comme emblème de la puissance souveraine.

GLOIRE. — On désigne sous ce nom la décoration d'un ciel ouvert et lumineux, tel que celui que peignit Mignard au Valde-Grâce. — On appelle aussi gloire le nom de Dieu entoure d'anges, de saints, de nuages et de rayons, qui sert de fond et de couronnement au maître-autel d'une église, comme à Saint-Roch. — Le mot gloire s'applique encore à la manière de représenter les anges dans certaines occasions, où ils brillent d'un plus vif éclat, par exemple, lorsqu'ils apparaissent à Abraham, ou lorsqu'ils viennent tirer Loth de Sodome.

GLORIA PATRI. — On croit que ce fut le pape Damase qui, en 368, ordonna qu'à la fin de chaque psaume on chanterait Gloria Patri. Cet usage n'était pas universel au ve siècle. On lit dans le livre II, chap. viii des Institutions cénobitiques de Cassien, prêtre de Marseille: « Ce que nous avons vu dans cette province qu'à la fin d'un psaume tous se levant chantent à haute voix: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, nous ne l'avons entendu dans aucune partie de l'Orient. Dans ces contrées, lorsque le psaume est terminé, tous gardent le silence, et le prêtre dit une oraison. »

GLOSE. — Commentaire, On disait proverbialement gloss d'Orleans pour indiquer un commentaire plus obscur que le texte. — On appelait encore gloss une parodie d'une pièce de vers dont on répetait un vers à la fin de chaque quatrain. Sarrasin a fait la gloss du célèbre sonnet de Job par Benserade. Voici le premier quatrain qui se termine par un vers de ce sonnet.

J'aime les vers des Uranins; Mais je me donne aux diables, Si pour les vers des Jobelins J'en connois de plus misérables.

GLOSSAIRE. — Dictionnaire servant à l'explication des mots obscurs ou barbares d'une langue corrompue. On cite parmi les glossaires les plus remarquables ceux de du Cange sur la basse latinité et la basse grécité. Le premier surtout atteste une science prodigieuse.

GLYPTIQUE. — Art de graver des images sur des pierres dures. Les Grecs ont laissé des chefs-d'œuvre de glyptique; et nos musées ont recueilli quelques débris de ces monuments de l'art antique. (Voy. l'ouvrage de Mariette, intitulé: Description des pierres en creux du cabinet du roi). — La glyptique ne commença à du roi). — La glyptique ne commença à

être cultivée en France qu'au xvi siècle. Un Italien, Matteo del Nassaro, en apporta le gôût dans ce pays quand it y vint à la suite de François I et. Le premier graveur français qui se soit illustré dans la glyptique a été Coldoré, qui vivait à la fin du xvi siècle et au commencement du xviv. Il a gravé plusieurs portraits qui existent encore dans la collection du musée impérial. Depuis cette époque jusqu'à nos jours, la France a toujours eu des artistes habiles à travailler les pierres fines.

GNOMON, GNOMONIQUE. - Le mot gnomon vient du grec γνώμων, style ou aiguille places sur les cadrans pour marquer les heures, ou au centre d'un petit cercle polaire sur le méridien d'un globe. Gnomon veut dire littéralement qui fait connaître, parce que le style est ordinairement accompagne d'un cercle sur lequel sont marquees les heures. Le gnomon astronomique est un grand style, dont on se sert pour connaître la hauteur du soleil, principalement au Ces gnomons sont quelquefois des obélisques surmontés d'une boule. On appelle globe gnomonique un cadran solaire qui a la forme d'un globe; on en attribue l'invention au jésuite Kirker. On appelle encore gnomon l'art de tracer des cadrans au soleil, à la lune, aux étoiles, mais principalement des cadrans solaires sur un plan donné ou sur la surface d'un corps quelconque.

GNOSTIQUES. — Hérétiques des premiers siècles de l'Église, qui prétendaient avoir une science particulière; ce qu'indique le nom de gnostiques. Ils s'étaient répandus dans les Gaules, où ils furent combattus par saint Irênée et par plusieurs autres docteurs.

GOBELET. — C'était le premier des sept offices de la maison du roi; il se divisait en panneterie-bouche et échansonnerie-bouche (Voy. MAISON DU ROI). Les officiers du gobelet servaient le roi l'épée au côté. Les deux chefs du gobelet, l'un de panneterie-bouche, l'autre d'échansonnerie-bouche faisaient l'essai des mets et des boissons devant le premier valet de chambre.

GOBELINS. — Un teinturier de Reims, nommé Gilles Gobelin, vint s'établir à Paris sous le règne de François I\*\*, et y fonda une teinturerie sur la petite rivière de Bièvre, qu'on appela en cet endroit rivière des Gobelins. Cet établissement se fit remarquer surtout par la beauté de ses couleurs rouges qu'on appelaité carlategobelin. Le noir brun des Gobelins avait

aussi de la réputation, comme le prouvent ces vers de Régnier :

Il faisait un noir-brun d'aussi bonne teinture, Que jamais on en vit sortir des Gobelins.

Encouragée par Henri IV, la fabrique des Gobelins ne devint établissement royal que sous Louis XIV. Colbert mit, en 1665, à la tête des Gobelins, le célèbre peintre Le Brun, et fit bâtir un hôtel qu'on appela hótel royal des Gobelins, Jeans, tapissier renommé de Bruges, y exécuta les premières tapisseries de haute et basse lisse. Les Gobelins réunissaient à cette époque la gravure, la bijouterie, la marqueterie, etc. Mais ce fut surtout la beauté de ses tapisseries qui fit la réputation européenne de cette manufacture. Sous la direction de Le Brun, et ensuite de Mignard, les Gobelins imitèrent les tableaux des plus grands maîtres. Cet établissement, quoique fermé plusieurs fois par penurie du tresor, a resiste à toutes les crises, et est encore aujourd'hui une des gloires de l'industrie française.

GORONS. — Plis que dans la seconde moitié du xvie siècle, et principalement à la cour de Henri III, on faisait aux fraises et collerettes. Les fers, dont on se servait pour plisser les fraises, collerettes et manchettes, s'appelaient aussi godrons.

GOMBETTE (Loi). — On appelle loi gombette (gondabada ou gondobetta), la loi qui fut donnée aux liourguignons par Gondebaud, vers la fin du v\* siècle ou le commencement du vi\* Elle se compose de trois parties qui appartiennent à des époques différentes; les quarante et un premiers titres sont du roi Gondebaud et antérieurs à l'année 591. Une seconde partie comprend les explications ou additions de Sigismond fils de Gondebaud; on en place la rédaction vers 517. Enfin, deux suppléments (additamenta), que l'on attribue aussi à Sigismond, forment la troisiène partie. Le préambile de cette loi est important. Le voici d'après la traduction de M. Guizot:

«Le très-glorieux roi des Bourguignons, Gondebaud, après avoir, pour l'interêt et le repos de nos peuples, réfléchi mûrement à nos constitutions et à celles de nos ancètres, et à ce qui, dans chaque matière et chaque affaire, convient le mieux à l'honnèteté, la règle, la raison et la justice, nous avons pesé tout cela avec nos grands réunis; et, tant de notre avis que du leur, nous avons ordonné d'écrire les statuts suivants, afin que les lois demeurent éternellement: Au nom de Dieu, la seconde année du règne de notre très-

glorieux seigneur, le roi Sigismond, le livre des ordonnances touchant le maintien éternel des lois passées et présentes, a été fait à Lyon, le quatrième jour des calendes d'avril. Par amour de la justice, au moyen duquel on se rend Dieu favorable, et on acquiert le pouvoir sur la terre, ayant d'abord tenu conseil avec nos comtes et nos grands, nous nous sommes appliqués à régler toutes choses de manière à ce que l'intégrité et la justice dans les jugements repoussent tout présent et toute voie de corruption. Tous ceux qui sont en pouvoir doivent, à compter de ce jour, juger entre le Bourguignon et le Romain, selon la teneur de nos lois, composées et amendées d'un commun accord, de telle sorte que personne n'espère ni n'ose, dans un jugement ou une affaire, recevoir quelque chose de l'une des parties, à titre de don ou d'avantage, mais que la partie qui a la justice de son côté l'obtienne, et que pour cela l'intégrité du juge suffise. Nous croyons devoir nous imposer à nous-même cette condition, afin que personne, dans quelque cause que ce soit, n'ose tenter notre intégrité par des sollicitations ou des présents. repoussant ainsi loin de nous, d'abord par amour de la justice, ce que, dans tout notre royaume, nous interdisons à tous les juges. Notre fisc ne doit pas non plus prétendre davantage que l'amende, telle qu'on la trouve établie dans les lois. Que les grands, les comtes, les conseillers, les domestiques et les maires de notre maison, les chanceliers et les comtes des cirés et des campagnes, tant Bourguignons que Romains, ainsi que tous les juges-députés, même en cas de guerre, sachent donc qu'ils ne doivent rien recevoir pour les causes traitées ou jugées devant eux, et qu'ils ne doivent non plus rien demander aux parties à titre de promesse ou de récompense. Les parties ne doivent pas non plus être forcées à composer avec le juge, de manière à ce qu'il en recoive quelque chose. Que si quelqu'un des juges sus-nommes se laisse corrompre, et est convaincu d'avoir reçu contrairement à nos lois une récompense pour une affaire ou un jugement, eût-il jugé justement, que, pour l'exemple de tous, si le crime est prouvé, il soit puni de mort, de telle sorte cependant que la faute de celui qui est convaincu de venalité ayant été punie sur lui-même, n'enlève pas son bien à ses enfants ou héritiers légitimes. Quant aux secrétaires des juges-deputés, nous pensons que, pour leur droit sur les jugements, un tiers d'as doit leur suffire dans les affaires au-dessus de dix solidi ; au-dessous de cette somme,

ils doivent demander un moindre droit. Le crime de vénalité étant interdit sous les mêmes peines, nous ordonnons, comme l'ont fait nos ancêtres, de juger entre Romains, suivant les lois romaines, et que ceux-ci sachent qu'ils recevront, par écrit, la forme et la teneur des lois, suivant lesquelles ils doivent juger, afin que personne ne se puisse excuser sur l'ignorance. Quant à ce qui aura été mal jugé autrefois, la teneur de l'ancienne loi sera conservée. Nous ajoutons que, si un juge accusé de corruption ne peut être convaincu d'aucune manière, l'accusateur sera soumis à la peine que nous avions ordonné d'infliger au juge prévaricateur. Si quelque point ne se trouve pas réglé dans nos lois, nous ordonnons qu'on en réfère à notre jugement sur ce point seulement. Si quelque juge, tant barbare que Romain , par simplicité ou par négligence. ne juge pas les affaires sur lesquelles a statuc notre loi, et qu'il soit exempt de corruption, qu'il sache qu'il payera trente solidi romains, et que, les parties interrogées, la cause sera jugée de nouveau. Nous ajoutons que si, après en avoir été sommes trois fois, les juges n'ont pas jugé, et si celui qui a l'affaire croit devoir en referer à nous, et qu'il prouve qu'il a sommé trois fois ses juges et n'a pas été entendu, le juge sera condamné à une amende de douze solidi. Mais si quelqu'un, dans une cause quelconque, avant négligé de sommer trois fois les juges, comme nous l'avons prescrit ci-dessus, ose s'adresser à nous, il payera l'amende que nous avons établie pour le juge retardataire; et pour qu'ancune affaire ne soit retardée par l'absence des juges délégués, qu'aucun comte Romain ou Bourguignon ne s'arroge de juger une cause en l'absence du juge dont elle relève, afin que ceux qui ont recours à la loi ne puissent être incertains sur la juridiction. Il nous a plu de confirmer cette serie de nos ordonnances par la subscription des comtes, alin que la règle qui a été écrite par notre volonté et celle de tous, gardée par la postérité, ait la solidité d'un pacte éternel. (Suivent les signatures de trente-deux comtes ), »

Cette préface de la loi gombette prouve qu'à la différence de la loi salique et de la loi des Francs ripuaires, elle n'est pas un simple recueil de coutumes. Le droit pénal n'y domine pas aussi exclusivement que dans les deux lois précédentes, puisque sur trois cent cinquantequatre articles, on n'en trouve que cent quatre-vingt-deux de droit pénal. Un autre caractère qui distingue la loi gombette des lois salique et ripuaire, c'est

que le Romain et le barbare y sont au même rang, comme le prouvent plusieurs articles de cette loi : « Que le Bourguignon et le Romain soient soumis à la même condition (titre X, § 1). Si un homme libre, bourguignon, penètre dans une maison pour quelque querelle, qu'il paye six solidi au maître de la maison, et douze solidi à titre d'amende. Nous voulons qu'en ceci la même condition soit imposée aux Romains et aux Bourguignons (titre XV, § 1). Si un homme, voyageant pour ses affaires privées, arrive à la maison d'un Bourguignon et lui demande l'hospitalité, et si le Bourguignon lui indique la maison d'un Romain et que cela se puisse prouver, le Bourguignon payera trois solidi à celui dont il aura indiqué la maison, et trois solidi à titre d'amende (titre XXXVIII, § 6). » Ces lois justifient parfaitement ce que dit Grégoire de Tours en parlant de Gondebaud : " Le roi Gondebaud institua, dans le pays qu'on nomme actuellement la Bourgogne, des lois plus douces afin qu'on n'opprimat pas les Romains. » Le droit pénal de la loi gombette diffère aussi de celui des lois salique et ripuaire. La composition ou wehrgeld est mentionnée, mais on trouve, à côté des peines corporelles, des peines morales entraînant la honte et l'ignominie, par exemple contre les voleurs de chiens (titre X du 1er supplement). La loi gombette a quelquefois une pénalité étrange : si un épervier de chasse a été volé, le voleur est condamné se laisser manger sur le corps, par l'épervier, six onces de chair, ou à payer six solidi. Enfin, des emprunts évidents faits à la législation romaine, principalement en ce qui concerne les secondes ou troisièmes noces et les testaments, attestent la supériorité de cette loi sur les lois des Francs. Elle indique chez les Bourguignons un état de civilisation plus avancé. On s'explique parfaitement cette supériorité par le caractère même des Bourguignons et par leurs relations déjà anciennes avec les Romains, « Ces peuples, écrivait Paul Orose dès le commencement du ve siècle (liv. VII, chap. XIX), sont bientôt devenus chretiens; ils montrent de la douceur, de la mansuétude et de l'innocence; ils ne vivent pas avec les Gaulois comme avec des peuples sonmis, mais comme avec des chrétiens leurs frères. » Un autre écrivain du même siècle parle aussi de la douceur des Bourguignons. « Tout le pays, dit saint Eucher, évêque de Lyon, tremblait à l'approche d'une nation puissante, irritée; et cependant voilà que celui que l'on reputait barbare arrive avec un cœur

tout romain. » Les Bourguignons euxmêmes se proclamaient sujets de l'empire romain; Sigismond, leur roi, écrivait à l'empereur Anastase : « Éloignes de corps de notre très-glorieux prince, nous sommes devant lui en esprit. Mon peuple est le vôtre; mais il me plaît moins de lui commander que de vous obéir. Mes ancêtres se sont acquittés de leur devoir envers les vôtres et envers Rome, de manière à prouver que nous regardions comme la première de nos illustrations, celle qui est attachée aux offices militaires que nous conférait votre excellence. Quand nous paraissons gouverner notre nation, nous ne pensons rien faire de plus que commander à vos hommes de guerre. » - Le texte de la loi gombette a éte souvent publié, et, entre autres, par Canciani, dans le tome IV du recueil intitulé Barbarorum leges antiquæ.

GONDOBADINS. — On désignait quelquefois sous le nom de (iondobadins ou Gondobadini les populations de la Gaule qui suivaient la loi gombette.

GONESSE (Pain de).— Le pain de ce village, situé près de Paris, était jadis estimé pour son goût et sa blancheur. Olivier de Serres rapporte, dans son Théatre d'agriculture, que les boulangers de Gonesse ayant été interrogés juridiquement sur les causes de la qualité supérieure de leur pain, l'attribuèrent unanimement à l'eau dont ils se servaient.

GONFALON, GONFANON, GONFALO-NIER. - Les gonfalons ou gonfanons étaient de grandes bannières découpées par le bas en plusieurs pièces pendantes qui se nommaient fanons. C'était la bannière que déployaient les églises lorsqu'il fallait lever des troupes et convoquer les vassaux pour la défense de leurs domaines. La couleur des gonfalons était rouge ou verte, selon que le patron de l'eglise était martyr ou évêque. En France, le gonfalon était porté par les avoués ou défenseurs des abbayes, et on a prétendu avec quelque vraisemblance que, dans l'origine, l'oriflamme n'était que le gonfalon de l'abbaye de Saint-Denis, que le roi de France portait comme avoué de ce monastère. Le seigneur qui portait le gonfalon s'appelait gonfalonier.

GORGERÈTE ET GORGERIN. — Partie de l'armure qui servait, au moyen âge à couvrir la gorge; on l'a appelée, par la suite. hausse-col.

GORRE. — Ce mot signifiait autrefois

somptuosité, magnificence. Maillard, dans ses sermons, apostrophait les femmes à le grand gorre, leur reprochant les longues queues de leurs robes, les fourrures et les ornements d'or qu'elles portaient à la tête, au cou et à la ceinture.

GOTHIQUE (Architecture et écriture).

— Le mot gothique a été improprement adopté pour caractériser une architecture qui ne vient nullement des Goths et qui n'a règné que du xur au xve siècle. Voy, pour les caractères distinctifs de cette architecture, les articles ECLISE et CHATEAU FORT. — L'écriture appelée gothique n'a pas été plus empruntée aux Goths que l'architecture qui porte leur nom. Elle n'a paru qu'aux xur et xme siècles, et s'est maintenue jusqu'au xvir. Voy. ECRITURE. En général, le mot gothique se prenait dans un sens délavorable. C'est ainsi que Boileau l'emploie :

On dirait que Ronsard, sur ses pipeaux rustiques, Vient encore fredonner ses idylles gothiques.

GOTHS. - Les Goths ont occupe une partie considérable de la Gaule au ve siècle et pendant les premières années du vie. Ce furent surtout les Goths de l'ouest ou Wisigoths qui s'établirent dans le sud de la Gaule (412-507), et lui imposèrent leurs lois (voy. Lois, § Lois barbares). La bataille de Vougle ou Vouillé (507) les chassa de la plupart des provinces qu'ils occupaient et ne leur laissa que la Septimanie (départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Herault). Les Visigoths ne perdirent la Septimanie que par l'invasion des Arabes en Gaule (725). - Les Ostrogoths ou Goths de l'est occupérent , pendant une partie du vie siècle, la province de Marseille. Les Goths étaient ariens, et ce fut une des causes qui les rendit odieux à la population indigène, et entraina la ruine de leur domination dans les Gaules.

GOUILLARDS. — On appela gouillards ou clercs-ribauds, au xime siècle, des poêtes errants, qui allaient pour quelque argent célébrer les louanges des seigneurs, ou chanter aux noces et fètes de village. C'étaient les débris avilis des anciens menestrels, l'honneur et l'ornement des festins féodaux. Quelques-uns de celercs-ribauds portaient la tonsure. Les conciles ordonnèrent qu'on leur rasât entièrement la tête, pour effacer ce signe de cléricature.

GOURMETS (Courtiers). — Les courtiers yourmets piqueurs de vins ont été Institués à l'entrepôt de Paris par un décret du 15 décembre 1813. Ils servent d'intermédiaires, à l'exclusion de tous autres, entre les vendeurs et les acheteurs de boissons. Ils remplissent aussi les fonctions d'experts, s'il s'élève quelque contestation sur la qualité des vins, ou si l'on accuse les voituriers ou bateliers qui apportent les vins sur les ports ou à l'entrepôt de les avoir altérés ou faisifiés,

GOUVERNANCE. — C'était le nom quo l'on donnait à quelques bailliages de l'Artois et de la Flandre française, parce qu'autrefois les gouverneurs de ces pays en étaient les premiers juges, sous le titre de grands baillis.

GOUVERNEMENTS. - A toutes les époques de notre histoire, il y eut des magistrats chargés de l'administration des provinces. Les Romains qui avaient divisé la Gaule en dix-sept provinces avaient place à la tête de chacune d'elles des magistrats nommés præsides, consulares, rectores. Les rois barbares donnèrent les gouvernements provinciaux à des comtes et à des ducs. A l'époque féodale parurent les baillis et les sénéchaux. Les gouverneurs de province ne datent guére que de la fin du xve siècle. Jusqu'en 1472 le gouvernement de Paris avait été réuni à la prévôté de cette ville. Ce fut Louis XI qui l'en détacha; il donna le gouvernement de Paris au seigneur de Gaucourt (21 juin 1 472), en laissant la prévôté de Paris à Jacques Villiers, seigneur de l'île-Adam. Ce ne fut qu'au xvi siècle que les fonctions des gouverneurs furent nettement déterminées, et prirent une grande importance. Ils étaient au nombre de douze sous François Ier.

S 1er. Gouverneurs des provinces de François Ier à Louis XIV. - Sous François ler, l'île de France, la Normandie, la Picardie, la Champagne, la Bretagne, la Bourgogne, le Lyonnais, le Dauphiné, la Provence, l'Auvergne, le Languedoc et la Guienne constituaient les douze gouvernements. François les défendit à tout autre qu'à ceux qu'il aurait nom-més de prendre le titre de gouverneurs et de lieutenants-généraux du roi (Anciennes lois françaises, XII, 892). En 1542, il suspendit par une ordonnance les pouvoirs de tous les gouverneurs et prouva par cet acte qu'il n'y avait plus dans le royaume qu'un maître, qu'une volonté souveraine. Mais, à l'époque des guerres de religion, les gouverneurs se rendirent presque souverains dans leurs provinces. « Ils en sont les véritables rois , » écrivait l'ambassadeur autrichien

Büsbeck. Henri IV fut obligé de transiger avec eux et de racheter les provinces de leurs mains. Richelieu attaqua énergiquement cette puissance. Le supplice de Henri de Montmorency, gouverneur de Languedoc, l'humiliation du duc d'Epernon, gouverneur de Guienne, la destruction des places fortes situées dans l'intérieur de la France, et surtout la création des intendants (1635), abaissèrent les gouverneurs. Les intendants, hommes du roi ou du ministre, sans consistance personnelle, mais énergiquement soutenus par la cour, contribuèrent surtout à affermir la puissance royale. Les gouverneurs tentèrent de se relever à l'époque de la fronde. Ces représentants de la royante se coalisèrent avec les parlements, pour amoindrir l'autorité royale; mais ils furent vaincus, et Louis XIV, n'oubliant pas leur révolte, abaissa de plus en plus leur autorité.

§ II. Gouverneurs sous Louis XIV (1661-1715). - Louis XIV enleva aux gouverneurs le maniement des deniers publics et ne leur laissa pas même la disposition des troupes. « Je renouvelai insensiblement et peu à peu, dit-il dans ses Memoires (1, 58), toutes les garnisons, ne souffrant plus qu'elles fussent composees, comme auparavant, de troupes qui étaient dans leur dépendance, mais d'autres au contraire qui ne connaissaient que moi; et ce que l'on n'eût osé penser ni esperer quelques mois auparavant s'exécuta sans peine et sans bruit, chacun attendant de moi et recevant, en effet, des récompenses plus légitimes en faisant son devoir. » Louis XIV empêchait ainsi. suivant son expression, que le peuple ne fût opprimé « par mille et mille tyrans, au lieu d'un roi légitime, dont la seule indulgence fait tout ce désordre. » Dans le même but, il réduisit à trois ans la durée des fonctions des gouverneurs, et les retint souvent à la cour.

Cette réforme ne s'accomplit pas sans provoquer les plaintes des grandes familles. A une époque même où la nouvelle organisation était depuis longtemps consacrée, Meme de Sévigné parlait avec indignation des atteintes portées aux droits des gouverneurs. « Trouvez-vous bien noble et bien juste, écrivait-elle à sa fille, de se faire un mérite de dégrader ce beau gouvernement de Bretagne? N'est-ce pas l'intérêt commun des grands seigneurs, des grands gouverneurs? Ne doivent-ils pas se mirer dans cet exemple?... Hélas! ces pauvres gouverneurs, que ne font-ils point pour plaire à leur maître? Avec quelle loie, avec quel zèle ne courent-ils

point à l'hôpital pour son service! Comptent-ils pour quelque chose leur sante, leurs plaisirs, leurs affaires, leurs vies, quand il est question de lui obeir et de lui plaire? Et on leur plaindra un honneur, une distinction, une occasion de faire plaisir à des gens de qualité dans une province! Et pourquoi veulent-ils être aimes et honores et faire les rois? N'estce pas pour le service du vrai roi? Est-ce pour eux? Hélas! ils sont si passionnés pour sa personne qu'ils ne souhaitent que de quitter ces grands rôles de comédie pour venir le regarder à Versailles, quand même ils devraient n'en être pas regardés. » La plupart des gouverneurs restèrent, en effet, enchaînes à Versailles par la séduction des plaisirs de la cour et laissèrent aux intendants l'administration des provinces. Aussi la royauté parfaitement assurée de la docilité des gouverneurs en augmenta-t-elle le nombre.

S III. Des gouvernements au xviiie siècle. - Il y avait, en 1789, trente-huit gouvernements, qui étaient Paris, l'ile-de-France, la Picardie, la Flandre, la Cham-pagne et la Brie. l'Alsace, le pays Messin, la Lorraine, la Franche-Comté, la Bourgogne, le Lyonnais, le Dauphine, la Provence, le Roussillon, la Navarre et le Bearn, la Bretagne, la Normandie, l'Artois, le Boulonais, le Nivernais, le Bourbonnais, le Berry, l'Auvergne, le comté de Foix, le Limousin, la Marche, l'Angoumois et la Saintonge, l'Aunis, le Poitou, le Saumurois, l'Anjou, la Touraine, le Maine et Perche, l'Orleanais, le Languedoc et la Guienne, le Havre, Toul et le Toulois. Quoique tous ces gouvernements fussent indépendants les uns des autres, les douze gouvernements, que nous avons cités plus haut, étaient toujours considérés comme les douze grands gouver-

La ville et principauté de Sedan formait aussi un gouvernement particulier. Le gouvernement de la principauté de Monaco était, depuis le règne de Louis XIII, placé sous la protection de la France. Les gouvernements des Invalides, de l'Ecole militaire et des maisons royales ressortissaient directement au roi, sans subordination à un autre gouverneur général.

Il y avait enfin les gouvernements des fles et colonies françaises, entre autres de la Corse, de Saint-Domingue, de la Martinique et Sainte-Lucie, la Guadeloupe, Cayenne, Bourbon, l'île de France, Gorée, etc. Le nom de gouvernement n'a été conservé dans l'organisation moderne de la France que pour les colonies. Voy. GOUVERNEUR DES COLONIES.

GOUVERNEUR. — On appelait gouverneurs, dans l'ancienne monarchie, ceux qui étaient préposés à l'éducation des fils des rois et des princes. Ainsi, le duc de Montausier fut gouverneur du fils de Louis XIV, dont Bossuet était précepteur.

GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE. - Fonctionnaire chargé de la direction générale de la Banque de France. A est nomme par l'empereur, et doit être propriétaire de cent actions, qui demeurent inalienables pendant toute la durée de ses fonctions. Aucun effet ne peut être escompté qu'avec son approbation formelle. Il signe seul les traites, les conventions et la correspondance. nomme, révoque et destitue tous les agents de la Banque. Le conseil général de la Banque et tous les comités sont présidés par le gouverneur, et les délibérations ne peuvent être exécutées qu'après avoir été revêtues de sa signature. Il y a deux sous-gouverneurs, quinze re-gents et trois censeurs, qui forment, sous la présidence du gouverneur, le conseil général de la Banque, le conseil d'escompte et les comités spéciaux. Les sous-gouverneurs sont nommés, comme le gouverneur, par l'empereur; ils doivent être propriétaires de cinquante actions pendant toute la durée de leurs fonctions. Le gouverneur leur délègue les fonctions qu'ils doivent remplir; ils le remplacent en cas d'absence ou de maladie.

GOUVERNEUR DES COLONIES. - Les colonies françaises sont soumises à des gouverneurs, qui sont nommes par l'emperaur, et subordonnés au ministre de la marine et des colonies. Le gouvernement de l'Algérie est le seul qui dépende du ministère de la guerre. Les gouverneurs des colonies exercent seuls l'autorité militaire. Ils sont chargés de la défense intérieure et extérieure de la colonie, et disposent des troupes et vaisseaux affectés au service du pays ; ils peuvent, sous leur responsabilité personnelle, déclarer la colonie en état de siège et assumer toute l'autorité civile et militaire. Dans les temps ordinaires, le gouverneur a la direction de toutes les brauches d'administration, finances, marine, justice, etc. Il arrête chaque année le budget de la colonie, qui doit être soumis au conseil colonial, et dirige la perception des impôts; il convoque les conseils municipaux, et indique l'objet de leurs délibérations. Il peut prendre toutes les me-sures utiles pour la police de la colonie. Sans s'immiscer dans les procédures civiles ou cr eut assister aux

séances solennelles des cours d'appel. Il surseoit à l'exécution des jugements criminels dans le cas de recours en grâce. Il promulgue les lois et décrets dans la colonie, et est investi de pouvoirs extraordinaires pour suspendre les fonctionnaires publics et exclure de la colonie les personnes qui lui paraissent dangereuses. Il est personnellement responsable des mesures prises en vertu de ses pouvoirs extraordinaires. Le conseil privé de la colonie juge comme tribunal administratif; le gouverneur rend les jugements exécutoires. Tous les fonctionnaires de la colonie lui sont subordonnés; aucun ne peut contracter mariage sans sa permission. Lui seul peut autoriser en conseil privé les poursuites contre les fonctionnaires publics. Il nomme à tous les emplois, dont la disposition n'a pas été formellement réservée à l'empereur ou au ministre de la marine. Il informe le ministre de la marine des besoins de la colonie et de la conduite des divers fonctionnaires. Le gouverneur ne peut, sans l'autorisation de l'empereur, ni contracter mariage ni acquerir des pro-priétés foncières dans la colonie pendant la durée de ses fonctions. S'il est poursuivi pour trahison, concussion, abus d'autorité, désobéissance aux lois, dé-penses indûment ordonnées etc., il ne peut être jugé que par les tribunaux de la métropole et conformément aux lois qui la régissent.

GOUVERNEURS DES PROVINCES. - Voy. GOUVERNEMENTS.

GRAAL (SAINT-). — Dans les traditions du moyen âge, le saint-graal ètait un vase précieux où Joseph d'Arimathie avait recueilli le sang qui sortait des plaies de Jésus-Christ, lorsqu'il lava son corps pour l'embaumer. Ce mot paraît formé des mots sang réal ou royal. Les anciens romans de chevalerie représentent Arthur et les chevaliers de la Table Ronde poursuivant la conquête du saint-graal, qui avait été transporté dans le Carthay, province de la Chine. On reconnaît dans ces légendes l'esprit des croisades.

GRACE (Droit de). — Le droit de grace ou droit de commuer et même de remettre entièrement les peines prononcées par les tribunaux appartient au chef de l'Etat. La grâce est prononcée ordinairement sur un recours adressé au chef de l'Etat par le condamné. Le ministre de la justice fait un rapport sur le recours en grâce, et le chef de l'Etat prononce. En cas de remise de la peine de

mort, on expédie des lettres de grâce qu'entérinent les cours d'appel. Voy. LETTRES DE RÉMISSION ET D'ABOLITION.

GRACE DE DIEU (Par la). - La formule roi par la grace de Dieu (Dei gratia. Dei dono, per Dei gratiam) ne date "en France que de la seconde race. Pépin le Bref s'en servit le premier pour témoigner à Dieu sa reconnaissance de ce qu'il avait été élevé au trône d'une manière extraordinaire. C'était par un sentiment de pieté et non comme marque d'indépendance que Pépin avait adopté cette formule. Les prélats, les ducs, les comtes, etc., s'en servaient aussi, moins comme souverains, dit D. de Vaines, qu'en signe de pièté. Ce fut seulement, suivant le même auteur, au xvº siècle, sous le règne de Charles VII, qu'on attacha à ces expressions l'idée d'indépendance absolue; et, pour ce motif, Char-les VII en interdit l'emploi aux grands vassaux. Les prélats du second ordre cessèrent de s'en servir vers la fin du xye siècle, mais les évêques continuèrent de le mettre en tête du leurs chartes.

GRACE DU SIÈGE APOSTOLIQUE (Par la). — On trouve la formule par la grâce du siège apostolique adoptée dès le xinte siècle. Dicther, archevêque de Trèves, l'emploie dans une charte de 1299: Frater Dictherus, Dei et apostolicæ sedis gratia, Trevirensis archiepiscopus. Dejà, anterieurement, Gauthier, évêque de Chartres, s'intitulait: humble ministre de l'église de Chartres par la permission dvine et l'autorité apostolique (divina permissione et apostolica auctoritate carnotensis ecclesiæ minister humilis). Mais la formule d'évêque par la grâce du saint siège apostolique n'a passé dans l'usage habituel qu'un peu plus tard, et surtout lorsque les papes prétendirent que la disposition de tous les hénéfices leur appartenait.

GRACES EXSPECTATIVES. — Bulles des papes qui donnaient l'exspectative d'un benéfice ecclésiastique. On fait remonter l'origine des grâces exspectatives au pape Adrien IV, qui gouverna l'Eglise vers le milieu du xiv siècle. Il demanda aux évêques et aux chapitres quelques prébendes dont il pût disposer. Ces grâces exspectatives se multiplièrent aux xivie et xiv siècles, et provoquèrent des plaintes. Le concile de Bâle et la pragmatique de Bourges (1438) abolirent les grâces exspectatives. Le concile de Trente confirma cette abolition. On ne conservu, en France, que les exspectatives des indulaires et des gradués (voy. GRADUES et INDULT.)

GRADES. — Les grades universitaires sont le doctorat, la licence et le baccalauréat. Voy. GRADUÉS, INSTRUCTION PU-BLIQUE et UNIVERSITÉ.

GRADES MILITAIRES. - Voy. HIERAR-CHIE MILITAIRE.

GRADUEL. — On appelle graduel un livre d'église où les messes sont notées en plain-chant. — On nomme encore graduel les versets qui se chantent après l'épire, parce qu'autrefois on les chantait sur les degrés de l'autel. Une explication plus simple et peut-être plus vraie tire le nom de graduel des divers degrés ou intonations de la voix qui s'élève ou s'abaisse.

GRADUÉS. - Une partie des bénéfices ecclésiastiques (voy. ce mot) était réservée aux gradués des universités de France. Au xive siècle, leurs droits avaient été souvent méconnus. Ils réclamèrent vivement au concile de Bale qui s'occupait de la réforme générale de l'Eglise. Le concile fit droit à leurs plaintes, et ordonna que le tiers des bénéfices serait conféré aux gradués des universités, et que les collateurs ne pourraient les donner à d'autres sous peine de nullité. Ce décret du concile de Bâle fut inséré dans la pragmatique de Bourges, et l'on y ajouta que sur le tiers affecté aux gradues, deux tiers seraient pour les suppôts des universités, c'est-à-dire pour les principaux et professeurs des collèges. On ordonna aussi que les universités nommeraient ceux qu'elles voudraient être préférés; on les appelait gradués nommés, et les autres gradues simples. La pragmatique obligeait les collateurs et les patrons eccésiastiques à tenir des rôles exacts des bénéfices qui étaient à leur disposition, afin d'en conférer un sur trois aux gradués à tour de rôle.

Le concordat de François ler maintint le droit des gradués, seulement il supprima le tour de rôle qui donnait lieu à des abus. Il affecta aux gradués les bénéfices qui vaqueraient pendant quatre mois de l'année. Voici l'ordre que l'on suivait pour les nominations : le docteur en théologie était préféré à tous les autres gradués. Venaient ensuite les gradués qui avaient professé pendant sept ans dans un des collèges de l'Université de Paris ou les principaux des colléges les plus importants de la même université. Les autres gradués étaient classés dans l'ordre suivant : docteurs en droit canon; docteurs en droit civil, docteurs en médecine, maîtres ès-arts. Après les docteurs, venaient les licencies et les ba-

cheliers dans le même ordre, à l'exception des bacheliers en théologie qui avaient le même rang que les licencies de cette faculté. Le docteur en théologie devait avoir dix ans d'études; le docteur en droit civil ou canon, ou en médecine, sept aus; le maître ès-aris, cinq ans ; le bachelier en théologie, six ans; le bachelier en droit ou en médecine, cinq ans, excepté les nobles, à qui trois ans suffisaient. Le gradué devait d'ailleurs avoir reçu les ordres on du moins la tonsure, et justifier de la pureté de ses mœurs et de toutes les autres qualités requises de droit commun. It fallait qu'il appartint au clergé séculier ou régulier, selon la nature du hénéfice. Les degrés en médecine ne servaient presque plus dès le xvn. siècle, parce qu'il y avait peu de gradués en médecine qui fussent ecclésiastiques.

Les gradués qui voulaient exercer leur

droit pouvaient s'adresser à un ou plusieurs collateurs et patrons ecclésiastiques. Ils leur faisaient signifier tous les actes qui prouvaient leurs grades, temps d'études, nomination, noblesse. La notification devait être répétée tous les ans pendant le carême. Le gradué pouvait ensuite demander tous les bénéfices dépendant de ce collateur qui venaient à vaquer pendant les mois des gradués, qui étaient janvier, avril, juillet et octobre. Janvier et juillet étaient mois de rigueur où le collateur était astreint à conférer les bénéfices aux gradués nommés, et suivant l'ordre de la nomination ou la nature des grades d'après la classification indiquée plus haut. Avril et octobre étaient mois de faveur, pendant lesquels le collateur pouvait choisir, même entra les gradues simples, celui qu'il préferait. Afin que ce droit ne fût pas un moyen d'accumuler les bénéfices, il était interdit au gradué séculier d'adresser une nouvelle requête quand il avait obtenu un bénéfice dont le revenu était évalué à quatre cents livres (monnaie

de pauvreté.

Les gradués étaient sujets comme les autres bénéficiaires à l'examen des évêques pour les bénéfices à charge d'àmes, «il faut avouer, dit Fleury, parlant de cette institution dont il voyait le résultat, il faut avouer que ce qui avait été sagement ordouné dans le concile de Bâle, suivant l'état où l'Église était alors, n'est plus de si grande

du xvue siècle). Quant au gradue regu-

lier (c'est-à-dire appartenant au clergé

régulier), le moindre bénéfice dont il

était pourvu en vertu de ses grades, de-

vait lui suffire, puisqu'il avait fait vœu

utilité pour remplir dignement les bénéfices. Le droit des gradués cause une infinité de procès; mais ce ne sont pas les plus savants ni les plus pieux qui sont les plus ardents à poursuivre ce droit. Il n'a jamais eu lieu en Bretagne, non plus que le reste de la pragmatique. Le concile de Trente l'avait supprimé avec les autres expectatives, mais il l'a rétabli ensuite. » Institution au droit ecclésiastique.

GRAFIO. — Les lois des barbares (voy. Lois) désignent souvent le comte ou gouverneur d'une province, sous le nom de grafio, altération du mot germanique graf (comte). Les grafiones ou judices n'étaient quelquesois que des magistrats d'un ordre inférieur.

GRAINS (Commerce des). - Autrefois le commerce des grains était soumis aux restrictions les plus odieuses. On ne pouvait faire la moisson saus autorisation, et la circulation des grains était formellement interdite dans l'intérieur du royaume. Ces prohibitions n'existent plus, il n'y a plus aujourd'hui de règlement qui impose au cultivateur l'époque de la récolte sous le nom de ban de la moisson. Le commerce des grains est aussi devenu libre, et l'Assemblée constituante a réalisé la réforme dont Turgot proclamait la nécessité dès 1774 et qu'il s'efforçait vainement de réaliser. L'Assemblée constituante, par les lois des 29 août, 18 septembre et 3 octobre 1789. des 2 juin et 15 septembre 1790, et du 26 septembre 1791, proclama la liberté du commerce des grains. Les assemblées qui suivirent confirmèrent cette disposition. Les restrictions apportées à cette liberté ne portent pas atteinte au principe. Il est défendu à certains fonctionnaires, tels que les préfets et souspréfets, commandants des divisions militaires, des places et des villes, de faire le commerce des grains (Code pénal, art. 176). Les maires peuvent interdire aux marchands forains de vendre des grains ailleurs qu'aux halles et marchés, et de vendre dans ces lieux à d'autres heures que celles qui sont fixées par les règlements. L'accaparement des grains est interdit. Ceux qui. par des moyens frauduleux, cherchent à augmenter ou diminuer le prix des grains, peuvent être punis d'une amende de mille à vingt mille francs et placés sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Quant au commerce extérieur des grains, il est soumis à certaines restric-

tions qu'impose l'intérêt national. En principe, l'exportation des grains est libre; mais une loi du 17 décembre 1817 permet de suspendre, en cas d'urgence, toute exportation. Les céreales exportées sont d'ailleurs soumises à un tarif gradué sur le prix de vente. Ce tarif s'élève avec le prix des céréales, et peut équivaloir à une prohibition. Si le prix de l'hectolitre de froment est de vingt-cinq francs, le droit est de vingt-cinq centimes par hectolitre; mais si le prix de l'hectolitre de froment dépasse vingtcinq francs, le droit prélevé à la sortie s'elève à deux francs; si le prix de l'hectolitre dépasse vingt-six francs, le droit de sortie s'élève à quatre francs, et il croit toujours de deux francs à chaque franc de hausse sur le prix du fromeut. Ce système semble concilier la liberte que doit conserver le commerce avec la nécessité de pourvoir à l'approvisionnement du pays.

Les lois relatives à l'importation des grains étrangers ont plusieurs fois varie; les lois du 16 juillet 1819, du 4 juillet 1821 et du 20 octobre 1830, avaient fixé le droit à prélever sur les bles importés d'après le prix du blé en France, et prévu le cas où l'importation serait complètement prohibée. Cette prohibi-tion éventuelle a disparu de la loi du 15 avril 1832, qui a établi une échelle de droits d'entrée qui s'élève à mesure que le prix des céreales s'abaisse sur les marchés français, de telle sorte qu'à un certain degré, l'élévation des droits équivant à une véritable prohibition. Toutes ces dispositions attesient le désir et en même temps la difficulté de concilier la liberté du commerce des grains avec les intérêts de l'agriculture française.

GRAMMONT OU GRANDMONT (Ordre de), — Ordre religieux institué au commencement du xuiº siècle, Voy, Clercé régulier. On appelait encore les religieux de Grammont: bons hommes et grammontins.

GRAND. — Le mot grand s'ajoutait au nom de quelques dignités pour indiquer leur importance. Il y avait le grand aumónier, le grand chambellan, le grand chanceller, le grand écuyer, le grand fauconnier, le grand forestier, le grand louvetier, le grand maître de la maison du roi, le grand queux ou cuisinier, le grand sénéchal, le grand veneur, etc. Voy MAISON DU ROIE OFFICIERS (Grands).

GRAND (M. le). — C'était le nom que, dans l'ancienne monarchie, on donnait au grand écuyer. Voy. OFFICIERS (Grands).

GRAND ACQUIT. — Droit qui se levait à Libourne sur chaque navire chargé de

GRAND AMIRAL. - VOY. AMIRAL.

GRAND AUDIENCIER. — Officier de la grande chancellerie. Voy. CHANCELLERIE.

GRAND BAILLI. — Dignité de l'ordre de Malte. Voy. CHEVALERIE RELIGIEUSE. — Saint Louis institua quatre grands baillis pour rendre la justice et administrer la France en son nom. Voy. BAILLI.

GRAND' CHAMBRE. — Chambre principale de chaque parlement. Voy. PAR-LEMENT.

GRAND COMMUN. — Partie de la maison du roi chargée de la nourriture de la plupart des officiers de la maison royale. Le petit commun se composait d'officiers detachés du grand commun pour la nourriture d'un petit nombre de privilégiés. — On appelait aussi grand commun le lieu destiné pour le logement des officiers de cuisine qui préparaient la nourriture de la maison royale.

GRAND CONSEIL. - Le grand conseil était un tribunal de l'ancienne monarchie qui avait été séparé du conseil d'Etat par Charles VIII (1497). Pendant longtemps le conseil d'État (voy. ce mot) avait conservé des attributions judiciaires. Charles VIII, voulant le laisser tout entier à ses travaux administratifs et politiques, forma un conseil spécial de dix-sept juges qui devaient être spécialement charges, sous le nom de grand conseil, de la juridiction qu'exerçait le conseil d'Etat. Louis XII, en 1498, ajouta de nouveaux juges au grand conseil, et le plaça sous la presidence du chancelier ou d'un maître des requêtes en son absence. Dans la suite, le grand conseil eut un premier président et plusieurs présidents, un procureur général, des avocats généraux et des substituts.

Les attributions du grand conseil étaient de nature très-diverse. Il jugeait tous les procès concernant 1º les évêchés et autres bénéfices ecclésiastiques à la nomination du roi (voy. BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES), à l'exception des bénéfices conférés en regale, dont la connaissance appartenait à la grand' chambre du parlement de Paris : 2º les procès relatifs aux indults (voy. ce mot); 3º les causes de l'ordre de Cluny ; 4º les procès touchant le retrait des biens ecclésiastiques aliénés pour cause de subvention ; 5º les évocations du parlement de Paris et d'autres parlements; 6º les atteintes portees à la juridiction des juges prési-

diaux et des prévôts des maréchaux : 7º les conflits entre les parlements et les presi diaux compris dans le même ressort; 8º les règlements de juges entre les lieutenants criminels des baillis et les prévôts des maréchaux, entre les officiers et juges ordinaires ressortissant aux cours souveraines et les élus (voy. ÉLECTION) ressortissant aux cours des aides; 9º les affaires civiles et criminelles renvoyées devant lui par arrêt du conseil du roi ; 10° les appels des jugements du grand prévôt; 11º les arrêts contraires rendus par les parlements. Cette dernière attri-bution lui donnait une certaine autorité sur tous les parlements, mais seulement en cas de lutte entre plusieurs parlements. Le grand conseil ne connaissait pas des formes de la procédure et ne remplissait pas par consequent les fonctions d'un veritable tribunal de cassation. Loisel avait vainement réclamé, dès le commencement du xyıı siècle, un tribunal qui aurait centralisé la justice et lui aurait donné un caractère uniforme. Un pareil tribunal n'a jamais existe sous l'ancienne monarchie. C'était cependant un avantage pour le grand conseil de rendre des arrêts exécutoires dans toute la France, tandis que ceux des parlements étaient limites à leur ressort. Mais il faut reconnaitre que les parlements qui avaient plus de popularité et une autorité plus incontestée entravaient par des chicanes multipliées la juridiction du grand conseil.

Il y avait primitivement des marchands privilégies à la suite du grand conseil, comme à la suite de la cour. Cet abus fut supprimé vers le milieu du xvite siècle. Un arrêt du grand conseil, en date du 28 novembre 1662, avait admis à sa suite comme marchand privilégié Pierre Dancoigné, mercier, et des lettres patentes du 7 décembre de la même année avaient confirmé cette décision. Mais un arrêt du conseil du roi (27 février 1665) fit trèsexpresses défenses à Dancoigné de tenir boutique et au grand conseil d'accorder à l'avenir de pareils privilèges. Plusieurs arrêts cités par Delamarre (Traité de la police, 1, 176, édit. de 1713), confirmèrent cette décision.

GRANDES COMPAGNIES.— On donna le nom de grandes compagnies à des bandes armées qui dévasièrent la France au xive siècle. Les troupes mercenaires licenciées après la paix de Brétigny (1360) se dispersèrent dans toute la France et y commirent d'effroyables ravages. On les appelait colereaux, du coterel ou grand couteau qui était une de leurs armes; Brabançons "rand nombre

étaient originaires du Brabant, et routiers. Ce dernier nom remoute à une époque antérieure. Cadoc, qui commandait les mercenaires de Philippe Augusto, est désigné par Guillaume le Breton comme chef d'une troupe appelée rupta.

## ..... Numerosaque rupta Cadoci.

Les tard-venus, les malandrins faisaient aussi partie de ces troupes de pillards dont la France fut délivrée par Charles V. Leur histoire n'est pas de notre sujet; elle se trouve dans toutes les histoires de France, M. E. de Fréville en a réuni les principaux traits dans une notice sur les grandes compagnies publiée dans l'École des chartes.

GRANDEUR. — Titre honorifique donné aux évêques en 1630 ; il leur a été conservé depuis cette époque.

GRAND JUGE. — Cette dignité fut créée le 14 septembre 1802 par Napoléon Bonaparte, premier consul, en faveur de Régnier, qui fut plus tard duc de Massa. Le grand juge avait la direction générale de l'administration de la justice et de la police. Il présidait la cour de cassation dans les circonstances solennelles. Dans la suite, Bonaparte enleva au grand juge la direction de la police. Régnier conserva la dignité de grand juge jusqu'en novembre 1813.

GRAND-LIVRE. — Registre où sont inscrites les rentes consolidées dues par l'Etat et les pensions de retraite. Voy. FINANCES.

GRAND MAITRE. - Ce nom s'appliquait à beaucoup de dignités de l'ancienne monarchie. Le grand mattre de France était un des principaux officiers de la couronne; il avait hérité, en 1191, d'une partie des fonctions du grand sénéchal ( voy. OFFICIERS ( Grands ). - Les ordres de chevalerie religieuse, comme les ordres de Malte et du Temple, avaient à leur tête des grands maîtres (voy. CHE-VALERIE RELIGIEUSE). - Le grand maître des arbalétriers avait pendant longtemps commandé l'infanterie française; cette charge créée par saint Louis fut supprimée par Louis XI (voy. ARMÉE ). - Le grand mattre des cérémonies était charge de tous les détails de l'étiquette royale (voy. ETIQUETTE). - Le grand maître des eaux et forets avait la présidence d'un des tribunaux appelés Tables de marbre, et la direction de l'administration des eaux et forêts (voy. EAUX ET Fo-RETS). - Enfin, les chefs de certains colléges de l'ancienne université portaient le titre de grands mattres; ainsi il y avait un grand mattre de Navarre. — Napoléon, en organisant l'université (1808) donna à son chef le nom de grand mattre (voy. INSTRUCTION PUBLIQUE et UNIVERSITÉ).

GRAND MAITRE DE LA GARDE-ROBE.

VOY. GARDE-ROBE.

GRAND MAITRE DE L'ARTILLERIE. -Les grands maîtres de l'artillerie ont existé depuis le xve siècle jusqu'en 1762. On a même voulu, mais à tort, faire remonter plus haut cette institution. On appelait, il est vrai, artillerie toutes les machines de guerre dès le xiiie siècle; mais ce ne fut qu'au xvie siècle que le titre de grand mattre de l'artillerie remplaça celui de grand mattre des arbaletriers, supprimé par Louis XI. En 1601, le grand mattre de l'artillerie devint un des grands officiers de la couronne. C'était Sully, qui, à cette époque, était grand maître de l'artillerie. En 1755, cette charge fut supprimée, et les grands maîtres furent remplacés par des inspecteurs de l'artillerie. Le grand maître de l'artillerie avait la surintendance, l'administration et le gouvernement de l'artillerie de France, dedans et dehors le royaume. Il ne se faisait aucun monvement d'artillerie que par ses ordres. Tous les marchés pour cette arme étaient conclus en son nom, et il arrêtait le compte général de l'artillerie que le trésorier rendait à la chambre des comptes. Le grand maître de l'artillerie y était reçu comme ordonnateur de tous les fonds pour les dépenses de l'artillerie. Il portait pour marque de sa dignité, au-dessus de l'écu de ses armes, deux canons sur leurs affûts, accompagnés de boulets et de gabions.

Voici la liste des grands mattres de l'artillerie depuis l'époque où les deux frères Bureau donnérent à cette charge une véritable importance : JEAN BUREAU, seigneur de Montglas et de La Houssaye, contribua surtout à soumettre la Guienne et Gascogne à Charles VII : il mourut en 1463. GASPARD BUREAU, seigneur de Villecomble, de Nogent et de Montfermeil, fut pourvu de la charge de maître de l'artillerie en 1444 : il mourut en 1470. HÉLION LE GROING, mort en 1485; Louis DE CRUS-SOL, commis, en 1469, au gouvernement de toutes les artilleries; il mourut en 1473; GOBERT CADIOT, son successeur, GUILLAUME mourut la même année. Bournel, seigneur de Lambercourt, fut pourvu, en 1473 (15 août), de la charge de general, maitre, visiteur et gouverneur de toute l'artillerie de France: il mourut en 1477. JEAN CHOLET, seigneur de Dangeau, mort en 1479; GUILLAUME PICART, seigneur d'Estelan; JACQUES RICART DE GALIOT, seigneur d'Acier, un des plus vaillants capitaines de la fin du xve siècle, eut la charge de maitre de l'artillerie jusqu'en 1493. GUY DE LAUZIÈRES, seigneur de Montreuil ; JEAN DE LA GRANGE, seigneur de Vieil-Castel, tue à Fornoue (1495); JACQUES DE SILLY, seigneur de Longray, mort en 1503; PAUL DE BUSSE-RADE DE CÉPY, tué à Ravenne en 1512; JACQUES RICARD DE GENOUILLAC, dit GA-LIOT; ANTOINE DE LA FAYETTE; JEAN DE POMMEREUL, seigneur du Plessis-Biron, maitre de l'artillerie au delà des monts ( 1515-1524 ). Brantôme a dit de lui : « M. le marquis de Pommereul fut le plus digne homme de son art qui fut jamais. » JEAN DE TAIX se signala à la bataille de Cérisoles : il fut tué au siège de Hesdin (1553). CHARLES DE COSSÉ, comte de Brissac, maréchal de France en 1550, mort en 1563 ; JEAN D'ESTRÉES , seigneur de Cœuvres, mort en 1571; Jean Babou, seigneur de La Bourdaisière, maître général de l'artillerie en 1567, mort en 1569; ARMAND DE GONTAUT, baron de Biron, tué d'un coup de canon au siège d'Epernay en 1592; PHILIBERT, seigneur de La Guiche et de Chaumont ; FRANÇOIS D'ESPINAY, seigneur de Saint-Luc, tue au siège d'Amiens en 1597; ANTOINE D'Es-TREES, nommé grand maître de l'artillerie le 1er octobre 1577, se démit en 1599. MAXIMILIEN DE BETHUNE, duc de Sully et marquis de Rosny, nominé grand maître de l'artillerie en 1599; le 13 novembre 1601 la charge de grand mattre de l'artillerie fut érigée en office de la couronne. Sully s'en démit, en 1610, en faveur de son fils MAXIMILIEN DE BETHUNE, prince d'Enrichemont et marquis de Rosny, grand mattre de l'artillerie de 1610 à 1632. Le prince d'Enrichemont fut deux fois disgracié, et la charge de grand mattre de l'artillerie fut alors exercée, mais comme simple commission, par HENRI DE SCHOMBERG (1621-1622) et Antoine Ruzé, marquis d'Effiat (1629). En 1632, CHARLES DE LA PORTE, duc de La Meilleraye, succéda au prince d'Enrichemont, et mourut en 1664. Armand Charles de La Porte. duc de Mazarin et de La Meilleraye , mort en 1669; HENRI DE DAILLON, duc du Lude, mort en 1685; Louis DE CREVANT, duc d'Humières, morten 1694; Louis Auguste DE BOURBON, duc du Maine, mort en 1736; Louis Charles de Bourbon, prince de Dombes, conite d'Eu, mort en 1775, furent successivement grands mattres de l'artillerie. A la cour, le grand mattre de l'artillerie était ordinairement appelé M. le grand mattre. Les Mémoires du

temps et les lettres de Mme de Sévigné le désignent sous ce titre.

Dés 1755 (2 décembre), le comte d'Eu s'était démis de la charge de grand mattre de l'artillerie, et depuis cette époque le corps de l'artillerie tut placé sous l'autorité immédiate du roi. Deux ordonnances des 3 octobre 1774 et 5 novembre 1776 organisèrent ce corps et lui donnêrent pour chefa supérieurs dix inspecteurs généraux, dont le premier eut le titre de directeur général ou de premier inspecteur général. Cette place fut supprimée en 1791.

GRAND MAITRE DES COUREURS. — L'ordonnance de Louis XI qui établit les postes en France (19 juin 1464) institua un conseiller grand mattre des coureurs de France qui devait résider près du roi. Voy. POSTES.

GRAND OEUVRE. — Le grand œuvre, dans la langue des alchimistes, était le prétendu secret de changer tous les métaux en or.

GRAND PRÉVOT. - Le grand prévot, qu'on appelait encore prevot de l'hôtel, avait juridiction sur le Louvre et sur toute la maison du roi. Dans l'origine, les charges de prévot de l'hôtel et de prévot des maréchaux ou de la connétablie n'étaient pas distinctes. Il est question, dès la fin du xive siècle, d'un précôt des maréchaux ou prevôt de l'hôtel qui avait juridiction sur la suite du roi. Bouteillier en parle dans sa Somme rurale : « A ledit prévôt le jugement de tous les cas advenus en l'ost ou chevauchée du roi.... Le prévôt, de son droit, a l'or et l'argent de la ceinture au malfaiteur.» Les fonctions restèrent confondues jusqu'en 1475. A cette époque, Lonis XI établit pour la première fois un prévôt spécial, à la suite de la cour. Il avait sous lui trente archers pour exécuter ses or-dres. Le prévôt de l'hôtel ne commença à porter le titre de grand prévot qu'à la fin du xvie siècle (dernier jour de fé-vrier 1578). Messire François du Plessis, seigneur de Richelieu, fut le premier prévot de l'hôtel qui prit le titre de grand prevot.

Le grand prévôt était assisté de plusieurs lieutenants généraux, deux de robe courte ou d'épée, et deux de robe longue ou appartenant à la magistrature. Il connaissait par lui-même ou par ses lieutenants de toutes les causes, ant civiles que criminelles, des officiers et marchands privilégiés attachés à la cour. Il taxait le pain, le vin, la viande et toutes les denrées nécessaires pour la

cour. Il donnait aux marchands privilégiés des lettres par lesquelles il les déclarait francs de tous droits et péages. Tous les crimes et délits commis à la suite de la cour et à dix lieues à la ronde, étaient justiciables du grand prevot. Il pouvait faire saisir tous les criminels dans ce rayon et les faire juger par ses lieutenants, souverainement et en dernier ressort, en adjoignant à ses lieutenants six maîtres des requêtes ou, à leur défaut, six avocats. En matière civile, les appels des sentences du grand prévôt étaient portées au grand conseil. Il en était de même en matière criminelle, quand le grand prévôt n'avait pas jugé en dernier ressort. Voy. Miraumont, du prévôt de l'hôtel et de sa juridiction.

GRAND PREVOT DE LA CONNETA-BILE. — Il ne faut pas confondre le grand prévôt de la connétablie avec le grand prévôt de l'hôtel (voy. l'article précédent). Le premier était surtout chargé de la police militaire; il accompagnait l'armée commandée par le connétable ou par les maréchaux qui le remplaçaient, taxait les vivres destinés aux troupes, et jugeait les crimes des soldats en marche. Il avait quatre lieutenants et des archers sous ses ordres,

GRAND RÉFÉRENDAIRE.—Charge analogue à celle de chancelier. On trouve des référendaires sous les deux premières races. On donnait aussi le nom de grand référendaire à un des principaux dignitaires de la chambre des pairs.

GRANDS AUGUSTINS. — Ordre monastique institué en 1256 par le pape Alexandre IV. Voy. CLERGÉ RÉGULIER.

GRANDS JOURS. — Les grands jours étaient des assises que des magistrats envoyés par le roi tenaient à certaines époques ou dans des circonstances solennel-les pour la répression des crimes que les juges ordinaires étaient impuissants à punir. Philippe le Bel régularisa, en 1302, les grands jours de Champagne ou de Troyes, et ordonna qu'à l'avenir des commissaires nommés par le roi tiendraient régulièrement ces assises, Il yavait aussi des tribunaux féodaux dont les assises solennelles s'appelaient grands jours ou hauts jours.

A partir du xvi siècle, le nom de grands jours fut réservé à des commissions extraordinaires qui siègeaient au nom du roi pour réprimer les désordres. Tels furent les grands jours du Poitou sous François le, les grands jours du Quercy et du Limousin sous Henri IV et

surtout les grands jours de Clermont sous Louis XIV (1665). Ces assises de Clermont ont du surtout leur réputation au spirituel journal qu'en a laissé Fléchier. On y voit que les grands jours inspirérent une salutaire terreur à quelques petits tyrans féodaux. La médaille que fit frapper Louis XIV à cette occasion proclamait avec raison que le salut des provinces était dù à la répression de l'audace des grands : Salus provinciarum, repressa potentiorum audacia.

GRANDS OFFICIERS. - Voy. OFFICIERS (Grands).

GRAND VOYER. - VOY. VOIERIE.

GRASSINS. — On appelait ainsi pendant la guerre de la succession d'Autriche (1741-1748) un corps de troupes organisé par un capitaine de dragons nomme Grassin. — Il y avait aussi à Paris un collége appelé collége des Grassins (voy. Université).

GRAVOIRE ou GRAVOUÈRE. — Petit instrument de toilette usité au moyen àge. « C'était, dit M. Douêt-d'Arcq (Comptes de l'argenterie des rois de France), une sorte de poinçon ou d'aiguille ordinairement en ivoire qui servait à séparer les cheveux sur le devant de la tête. » Dans un compte de 1395 il est alloué huit sous parisis pour six gravouères d'ivoire blanc pour la royne.

GRAVURE. - Nous ne dirons que quelques mots de la gravure qui tient à peine à notre sujet. Il est cependant nécessaire d'en indiquer l'origine en France. La gravure sur bois qui est la plus ancienne consiste à sculpter dans le bois des dessins dont on tire des épreuves. Jusqu'en 1845, la plus ancienne gravure en bois que l'on connut était de 1423; elle representait un saint Christophe. En 1845, il a été exposé au congrès archéologique de Lille une gravure plus ancienne de cinq ans ; elle représente la Vierge et l'enfant Jesus entoures de quatre saintes; on lit sur cette image la date M CCCC XVIII en lettres gothiques.

L'art de la gravure ne devint commun en France que dans la seconde moitié du xve siècle. On s'en servit pour orner les livres, où les estampes, données par la gravure, remplacèrent les miniatures etformèrent les encadrements. En 1478, on trouve des ouvrages ornés de gravures sur bois. Dès le commencement du xvis siècle, on appliqua la gravure en bois à l'impression des cartes à jouer. La gravure sur cuivre, qu'on appelle encore gravure au burin ou en taille-douce,

remplaça, au xvii siècle, la gravure sur bois. Elle consiste à graver le dessin sur la planche avec un outil acéré qu'on appelle pointe sèche; ensuite on grave les traits sur le cuivre avec un instrument tranchant nommé burin. La gravure à l'eau forte fut pratiquée en même temps que la gravure sur cuivre. Au moyen d'un outil nommé pointe, on trace les traits sur une planche de cuivre couverte d'un lèger enduit de vernis. Puis on verse de l'eauforte sur la planche pour la faire mordre sur les traits. Les gravures ainsi obtenues s'appellent des eaux-fortes. La gravure à la manière noire empruntée aux Allemands et aux Anglais n'a pas eu le même succès en France que la gravure au burin. Des inventions successives ont donné lieu à la gravure en coulenr (1737), à la gravure au crayon (1756), à la gravure au lavis (1756).

On appelle glypique la gravure en pierres fines. Ce fut un Italien, Nasaro, qui introduisit cet art en France au xvie siècle. Pour les détails relatifs à la gravure qui ne peuvent entrer dans ce dictionnaire, voy. le Dictionnaire des beaux-arts de Millin, aux mots Eau-

forte, Glyptique, Gravure.

Les gravures, estampes, lithographies ont été régies de tout temps par des lois analogues à celles de la presse, et soumises à des règlements de police. La loi du 31 mars 1820, qui suspendait tempo-rairement la publication des journaux, avait interdit l'exposition ou la vente d'aucune gravure, estampe ou lithographie sans l'autorisation préalable du gouvernement, sous peine d'amende et d'emprisonnement. Ces dispositions furent confirmées par une loi du 22 mars 1822. Après la revolution de 1830, on abrogea la loi de 1822, et alors la gravure et la lithographie multiplièrent sous toutes les formes les caricatures politiques. La loi du 5 septembre 1835 eut pour but de mettre un terme à cette licence. Elle defendit la publication, l'exposition et la vente de gravures, estampes et lithographies sans autorisation préalable du ministre de l'intérieur à Paris et des prefets dans les départements. Les contraventions à cette loi étaient punies d'amende et d'emprisonnement.

GRÉAGE. - Droit féodal que les seigneurs prelevaient, dans certaines contrées, sur les ventes de gré à gré.

GREFFES, GREFFIERS. - Les greffes sont les dépôts publics où l'on conserve les actes qui emanent d'une juridiction; les greffiers sont les officiers ministe-

riels chargés de veiller à leur conservation et d'en délivrer des expéditions. Les greffiers sont aussi tenus d'écrire les actes et procès-verbaux des tribunaux. Dans l'origine, les juges n'avaient que leurs clercs pour greffiers. En 1322, Charles IV ordonna que les greffes fussent affermés. Au xive siècle, le greffier du parlement prenait seul ce titre, et le parlement défendait expressément à tout autre scribe, même royal, de s'intituler greffier (grapharius, ut vocant). La charge de greffier avait donc alors une haute importance; le greffier du parlement était elu par ce corps tout entier. En 1521, François les érigea les greffes en offices, et depuis cette époque on multiplia ces offices comme ressources fiscales; il y avait des greffiers spéciaux pour les appels, les baptêmes, les mariages, les apprentissages, les criées, etc. La Constituante supprima ces offices, et ordonna qu'à l'avenir les greffiers seraient nommes à vie par les assemblées électorales. La constitution de l'an viii donna au premier consul le droit de nommer les greffiers. En 1816, la restauration autorisa les greffiers à présenter leurs successeurs : c'était rétablir indirectement la vénalité de ces charges.

GREFFIER DE L'UNIVERSITÉ. - Le greffier de l'université était un des principaux dignitaires de l'ancienne université de Paris. Voy. Université.

GRÉGORIEN (Calendrier). - En 1582, le pape Grégoire XIII retrancha dix jours de l'année, et on passa immédiatement du 5 octobre au 15 du même mois. Cette réforme du calendrier était nécessaire pour remédier aux erreurs du calendrier de Jules César. Elle fut adoptée d'abord par les nations catholiques, et ensuite par toutes les nations de l'Europe, à l'exception des Russes, qui suivent encore le calendrier julien. On appelle époque grégorienne celle qui date de la reforme du calendrier par le pape Grégoire XIII. Voy. Année.

GRÉGORIEN (Chant). - Plain-chant introduit, dit-on, par le pape Grégoire le Grand. Voy. Musique.

GREGUES. - Haut - de - chausses que les hommes portaient au xvie siècle. Regnier en parle dans ses satires :

Aussi lorsque l'on voit un homme par la rue, Dont le rabat est sale et la chausse rompue ; Ses gregues aux genoux, au coude son pourpoint, Our soit de pauvre mine, et qui soit mal en point, Sans demander son nom on le peut reconnaître, Car si ce n'est un poête, au moins il le veut être. GRENADES, GRENADIERS, GRENA-DIERES.— Les grenades, dont on se servait-à la guerre, étaient de petites boules creuses en fer, en fer-blanc, et mème en bois ou en carton, que l'on remplissait de poudre et qu'on lançait dans les rangs des ennemis où elles éclataient. Le nom de grenades venait de ce qu'elles étaient remplies de poudre comme la grenade est pleine de pepins. De Thou rapporte que l'on commença à se servir de grenades en 1588, et que l'inventeur fut un habitant de Venloo. D'autres placent cette invention en 1536.

On appela grenadiers une troupe d'élite qui, outre les armes ordinaires, portait des grenades et les lançait au milieu des ennemis. Ce fut en 1667 que ce nom fut employé pour la première fois. Les grenadiers portaient des espèces de gibernes remplies de grenades et appelées grenadières. Il y avait d'abord quatre grenadiers par compagnie. En 1670, on rassembla tous ces grenadiers en une compagnie. En 1672, Louis XIV ordonna que les trente premiers régiments eussent chacun à leur tête une compagnie de grenadiers. Dans la suite, tous les bataillons eurent une compagnie de grenadiers. En 1741, on organisa des bataillons de grenadiers. En 1748, on fit un corps special des grenadiers royaux ou grenadiers de France, renomme par sa brillante valeur.

Depuis la révolution, il y a toujours eu des grenadiers, quoique l'arme à laquelle ils devaient leur nom ne fut plus en usage. Ils forment des compagnies d'élite. Souvent ils furent réunis en régiment, principalement dans la garde impériale. Il y avait aussi des grenadiers à cheval, établis en 1676 par Louis XIV, et faisant partie de la maison militaire du roi; ils ont été supprimes en 1830.

GRENIERS A SEL. - Les greniers à sel étaient des tribunaux, établis en 4342 (20 mars), pour juger en première instance les contraventions aux ordonnances concernant les gabelles (voy. GABELLE). Ils se composaient d'un président, d'un lieutenant, d'un grènetier, d'un contrôleur, d'un avocat et d'un procureur du roi, de greffiers, d'huissiers et de sergents. Toutes ces charges étaient doubles dans le grenier à sel de Paris, et les titulaires alternaient d'année en année, à l'exception des avocats du roi et du premier huissier, qui étaient toujours de service, et des greffiers qui ne servaient qu'une année sur trois. Outre ces officiers, le grenier à

sel de Paris avait un garde contrôleur des mesures, un vérificateur des rôles, un capitaine, un lieutenant et treize gardes. Les greniers à sel jugeaient en dernier ressort pour un quart de minot et au-dessous. Les appels de leurs sentences étaient portés aux cours des aides. Il y avait dix-sept directions pour les greniers à sel, dont les sièges étaient Paris, Soissons, Abbeville, Saint-Quentin, Châlons, Troyes, Orléans, Tours , Angers, Laval , le Mans , Bourges, Moulins, Rouen, Caen, Alencon et Dijon. Les greniers à sel ont été supprimés en 1790, en même temps que la gabelle. VOY. GABELLE.

GRENIERS D'ABONDANCE. - 11 existait depuis le xvie siècle des greniers publics on l'on conservait les grains. Le Traité de la police par Delamarre (t. 11, 705, édit. de 1713) mentionne une ordonnance du 27 novembre 1577, qui enjoint aux officiers et magistrats des villes d'établir des réserves de grains dans des greniers publics, en telle quantité qu'elle puisse servir dans les besoins publics et fournir des grains aux habitants des villes pendant l'espace de trois mois au moins. Cependant les greniers d'abondance ne datent que de la révolution. Ils ont été créés en vertu d'un décret de la Convention (9 août 1793), qui ordonna l'établissement d'un grenier d'abondance par district. L'approvisionnement devait être fourni en partie par le trésor, en partie par les citoyens qui étaient autorisés à payer leurs contributions en nature. Lorsqu'un habitant du district avait besoin de grains pour sa subsistance, il pouvait réclamer cette avance de la municipalité en prouvant ses besoins et sa solvabilité. Cette institution ne recut jamais une organisation complète, et peu à peu on l'a laissée tomber complétement en désuétude. Les établissements auxquels on a conservé le nom de greniers d'abondance, ne sont que des magasins où les boulangers tiennent en réserve une certaine quantité de farines.

GRÉVES. — Bottes de fer qui faisaient partie de l'armure des chevaliers. Voy. ARMES, fig. M.

GRIFFON. - En termes de blason, animal demi-aigle et demi-lion.

GRILLE. — Autrefois les notaires avaient à leurs études des grilles en saillie, qui servaient d'enseignes. Ces grilles ne pouvaient avoir plus de huit pouces de saillie.

GRIMBELINS. - Banquiers qui, au

XVIII siècle, servaient d'intermédiaires entre les vendeurs de bestiaux et les bouchers de Paris. Voy. BOUCHERS.

GROS. — Droit que l'on payait autrefois aux fermiers des aides sur les vins,
eaux-de-vie, bière, cidre qui se vendaient en gros. Ce droit était du vingtième du prix. — On appelait encore
gros la portion du revenu des chapitres
ou prébendes, que touchait un chanoine
ou autre bénéficier, par opposition au
casuel et autres distributions éventuelles.

GROS, GROS BLANC, GROS TOUR-NOIS, etc.-Le gros était une monnaie de la valeur de donze deniers qui fut frappée sous saint Louis. On l'appelait aussi gros tournois, gros blanc, ou simplement blanc. Sous Henri II, on frappa de nouveau des gros qui avaient une valeur de deux sous six deniers, et qu'on appela pour ce motif gros et demi. On frappa aussi à l'hôtel de Nesle des gros de moindre valeur, qu'on appela demi-gros de Nesle. Dans la suite, le nom de ces gros changea; on les appela sols parisis ou, d'après leur valeur, pièces de cinq ou six blancs. L'expression de six blancs pour deux sous et demi existe encore dans quelques provinces et rappelle les gros de Henri II.

GROSSE. — Expédition d'un acte fait par-devant notaire. Le nom de grosse vient de ce qu'ordinairement ces expéditions étaient écrites en plus gros caractères que la minute qui restait entre les mains du notaire.

GROSSES FERMES.—On appelait grosses fermes, dans l'ancienne inonarchie, les douze provinces de l'Ile-de-France, Normandie, Picardie, Champagne, Bourgogne, Bresse et Bugey, Bourbonnais, Poitou, Aunis, Anjou, Maine et Touraine, qui pouvaient commercer entre elles avec une entière liberté, Co fut Colbert qui institua les cinq grosses fermes pour atténuer, autant que possible, les inconvénients des douanes intérieures.

GROTESQUE. — Un des traits distinctifs de l'architecture gothique est le mélange du sublime et du bouffon. Il y a presque toujours dans les ornements des églises les plus imposantes, quelques détails grotesques: ici un cochon jouant du violon, comme sur un des portails de la cathédrale de Rouen; ailleurs, des moines dont le corps se termine en poisson ou présente la forme de quelque animal immonde. On appelle quelquefois ces figures bizarres marmousels. Parfois même le grotesque dépasse toutes les

bornes et va jusqu'à l'obscénité. Comment expliquer ces étranges contrastes? On a imaginé plusieurs hypothèses. Quelques critiques ont suppose que les corporations qui, vers le xive siècle, remplacèrent les clercs dans l'art de construire les églises, étaient animées contre eux d'une rivalité haineuse dont ces figures grotesques seraient l'expression. Ils auraient gravé leurs satires sur d'impérissables monuments. D'autres, avec plus de vraisemblance, ne voient, dans ces débauches de l'art, qu'une suite de ce mélange de sacré et de profane que présente tout le moyen âge, et dont les fêtes de l'ane et des fous (voy. Fêres, § ler), offrent un exemple frappant. Le nom de grotesque vient, dit-on, de ce qu'on trouva des figures de cette nature dans des grottes à Rome, en fouillant les ruines du palais de Titus.

GRUAGE. — Terme des anciennes coutumes qui s'appliquait à la manière de mesurer, arpenter, crier et livrer le bois.

GRUERIE, GRUYER. — Les grueries étaient des juridictions inférieures qui prononçaient sur les délits forestiers. Les gruyers étaient les officiers subalternes qui siègeaient dans ces tribunaux. — On appelait encore gruerie un droit que percevait le roi sur toutes les ventes de bois qui avaient lieu dans les forêts du royaume. Quelques autres seigneurs jouissaient du même droit; ces seigneurs s'appelaient gruyers.

## GUARDE-INFANT. -- VOY. GARDE-INFANT.

GUEDRONS.—Corporation du moyen age qui teignait les étoffes avec la plante appelée guéde ou pastel. Ces guédrons ou teinturiers en bleu n'étaient qu'une subdivision de la corporation des teinturiers. Le mot guédrons n'était employé que dans quelques parties de la France.

GUELFE. — Nom d'une faction d'Allemagne et d'Italie; elle était opposée à celle des gibelins. Nous avons indiqué l'origine et les diverses significations du mot guelfe à l'article GIBELIM.

GUERB. — Terme des anciennes coulumes. Le droit de guerb consistait à laisser paître ses animaux sur les terres des voisins.

GUERRE. — Les lois de la guerre ont beaucoup varié suivant les époques. Ce ne fut d'abord en France comme ailleurs qu'une lutte acharnée, sans pitié, sans loi, où les ennemis se proposaient la ruine et l'extermination de leurs ennemis. Il suffit de parcourir les résits de Grégoire

GUE

de Tours pour se convaincre de la cruauté des guerres des ve et vie siècles. Lorsqu'en 532 Thierry, un des fils de Clovis, envahit l'Auvergne, tout fut dévasté; les églises et les monastères furent rases jusqu'aux fondements; les jeunes gens et les jeunes femmes traînés les mains liées, à la suite du bagage, pour être vendus comme esclaves. « Rien ne fut laissé aux malheureux habitants de ce qu'ils possédaient, si ce n'est la terre seule que les barbares ne ponvaient emporter. » (Script. rer. Gall., III, 191 et 356.) La chevalerie et les efforts du clergé introduisirent quelque adoucissement dans les usages de la guerre (voy. CHEVALERIE). Certaines armes furent prohibées entre chevaliers, et d'ailleurs l'appat d'une rançon faisait presque toujours épargner les ennemis d'un rang élevé. Cependant l'histoire des xive et xve siècles est encore remplie de traits d'une cruauté sauvage. Il faut arriver aux xvie et xviie siècles pour trouver un adoucissement au droit de la guerre. L'usage d'entretenir des ambassadeurs chez les peuples voisins, les relations commerciales et les intérêts qui liaient ainsi les nations entre elles, l'humanité qui commençait à pénétrer dans les mœurs, tout contribua à rendre moins atroce le droit de la guerre. Grotius put écrire, en 1625, le traité qui déterminait le droit des gens en cas de guerre. Parmi les anciens usages qui se rattachent à la guerre, il faut d'abord parler de la déclaration qui la précédait et qui était une tradition de l'antiquité.

S ler. Déclaration de guerre. — Au moyen age, la déclaration de guerre était accompagnée de formes solennelles. Le duc de Bourgogne se préparant à faire la guerre aux Liégeois (1467) envoya des hérauts pour leur signifier la déclaration de guerre; ils tenaient d'une main une épée nue, et de l'autre une torche allumée pour indiquer une guerre impitoyable, à feu et à sang. Dans une autre circonstance, Artois, roi d'armes de Bourgogne, n'ayant pas été reçu par les Parisiens qui gardaient la porte Saint-Antoine, et auxquels il présentait les lettres de son maître, plaça la déclaration de guerre dans un baton fenda qu'il planta en terre. Un des derniers exemples de cette coutume eut lieu en 1635, lorsque la France déclara la guerre à l'Espagne. Un héraut d'armes de France, sous le titre d'Alençon, se rendit à Bruxelles, se revêtit de la cotte d'armes violette, parsemée de fleurs de lis en or, avec les armes de France et de Navarre par devant et par derrière, et fit sonner par un trompette

les chamades accoutumées. On le conduisit dans la ville où il attendit longtemps que le cardinal infant fût prêt à le recevoir, ce qui était toujours retardé sous divers prétextes. Enfin, voyant la journée se passer sans qu'il eût audience, il tira de sa poche la déclaration écrite dont il était porteur, et voulut la remettre aux hérauts du pays qui l'étaient venus trouver. Ceux-ci avant refusé de la prendre, il sortit avec eux du logis où il avait été reçu et jeta sa déclaration par terre à leurs pieds. Elle portait que, « le cardinal infant n'ayant pas voulu rendre la liberté à l'archevêque de Trèves, electeur de l'empire, qui s'était mis sous la protection du roi, alors qu'il ne pouvait recevoir de secours de l'empereur ni d'aucun prince, et s'obstinant contre la dignité de l'empire et le droit des gens, à retenir prisonnier un prince souverain qui n'avait pas de guerre avec l'Espagne, le roi de France était résolu de tirer raison par les armes de cette offense qui intéressuit tous les princes de la chrétienté. » Cela fait, il traversa la ville, reprit le chemin de la France; et, arrivé au dernier village des Pays-Bas sur la frontière, il planta en terre un poteau portant copie de la même publication. (Bazin, Histoire de France sous Louis XIII.)

§ II. Guerre au moyen age; cris de guerre. — Au moyen âge, la guerre était moins une lutte régulière soumise aux lois de la tactique , qu'une mêlée confuse où la force physique, la trempe des armes, la vigueur des coursiers, l'adresse assuraient le succès. Chaque chevalier était, comme le chef de bande, chez les Germains, le centre d'une troupe qui se ralliait à son cri de guerre. Ces cris d'armes variaient à l'infini : Jérusalem pour les sires de Chaulien; Passavant pour les comtes de Sancerre; Chastelvilain l'arbre d'or, pour les seigneurs de Châteauvilain, etc. (voy. un grand nombre de cris d'armes dans du Cange, dissertations à la suite de Joinville). Les villes avaient aussi leur cri d'armes, à l'époque où les milices communales combattaient sous la bannière de la cité. C'était tantôt le nom de la ville même, tantôt celui du patron. Ce ne fut qu'à la longue que domina le cri d'armes des rois de France. Montjoye Saint-Denys! Enfin, au xvie siecle, la tactique militaire commença à substituer aux mêlées du moyen age une discipline savante qui faisait mouvoir sous l'impulsion d'une pensée et d'une volonté uniques, des milliers d'hommes dont toutes les manœuvres devaient se concerter. Peu à peu la guerre devint une science.

§ III. Guerve dans les temps modernes.

- Les capitaines espagnols et italiens du xviº siècle, Gonzalve de Cordoue, Pedro de Navarre, Alexandre Farnèse, puis Gustave Adolphe, Condé, Turenne, Frédéric II, Napoléon marquent les diverses phases de la tactique militaire. Un autre progrès de la guerre, c'est qu'elle devient plus rare à mesure que l'on avance vers les temps modernes. L'état de guerre est l'état habituel du moyen age ; la paix ne règne que de loin en loin. Les causes de la guerre sont souvent aussi futiles que les conséquences en sont déplorables. Au xviº siècle, les guerres ont du moins des causes plus sérieuses. Soit que la France entreprenne au loin des conquêtes, soit que les protestants et les catholiques en viennent aux mains pour des questions religieuses, le motif qui les met aux prises a une importance réelle. Au xviie siècle, la France combat pour conquérir ses limites naturelles et la préponderance en Europe. Si l'ambition de Louis XIV l'entraîna par la suite hors de cette voie, on ne peut nier que, sous Richelieu et pendant les trente premières années de Louis XIV, elle n'ait poursuivi son but avec gloire et succès. Au xviiie siècle, la guerre ne fut pas toujours entreprise dans un interet national; mais pendant la révolution et le consulat, elle eut un motif glorieux, la défense du territoire menacé et l'acquisition des frontières naturelles. Entrainée plus tard dans des conquêtes ambitieuses, la France perdit le fruit de tant d'efforts; mais depuis les grandes guerres de l'empire, et, sauf quelques expéditions de courte durée, la France a gouté une paix prolongée, dont l'histoire d'aucune époque n'offre d'exemple. La seule guerre permanente qu'elle ait soutenue est une guerre de la civilisation contre la barbarie, une guerre qui a déjà rendu au christianisme et au monde civilisé une partie considérable de l'Afrique.

S IV. Des prisonniers de guerre; partage du butin. - Dans l'origine les prisonniers de guerre étaient tués ou réduits en esclavage. Plus tard ils furent mis à rancon et l'intérêt du vainqueur fut de les épargner; car ils étaient considérès comme faisant partie du butin et appartenaient à celui qui les avait pris, C'était une loi de la guerre que le partage egal du butin entre tous les guerriers. Chez les Francs, le roi n'avait que la part qui lui était assignée par le sort. On en trouve une preuve frappante dans l'histoire du vase de Soissons. Clovis voulait, après la bataille de Soissons (486), retirer du butin un vase d'or qu'il destinait à saint Remy, archeveque de Reims. Mais un Franc frappa le vase de sa hache en

s'écriant : « Tu n'auras du butin que ce que le sort t'accordera. » Clovis n'osa se venger immédiatement, et ce ne fut que plus tard qu'il tua ce soldat sous prétexte que ses armes étaient en désordre. Dans la suite on renonça à ce partage du butin; mais les soldats conservèrent ce qu'ils avaient enleve dans les villes prises d'assaut, et mirent à rançon leurs prisonniers. Lorsque la discipline devint plus sévère et qu'une solde régulière permit de supprimer ces coutumes du moyen age, les prisonniers appartinrent à l'Etat, et le butin fait sur le pays ennemi dut être versé dans le trésor public comme les contributions de guerre.

La guerre offensive est celle dans laquelle on attaque l'ennemi ; la guerre defensive, celle dans laquelle on repousse

une attaque.

GUERRE (Droit de).—On áppelait droit de guerre une somme que les propriétaires du pays où campait une armée payaient au général de cette armée pour se garantir du pillage et obtenir une sauvegarde pour eux et leurs domaines. Ce droit de guerre était encore en usage aux xviir et xviir siècles.

GUERRE (Ministère de la ).—Voy. Mi-NISTÈRES.

GUERRES PRIVÉES .- Les guerres privées étaient une consequence de l'organisation sociale créée par la conquête. En effet, le partage des terres tirées au sort constitua autant de petites souverainetés rivales, dont les limites imparfaitement déterminées devenaient une source de guerres perpétuelles pour des hommes violents qui ne connaissaient d'autre loi que la force. Aussi voit-on que déjà , sous la première et la seconde race, les guerres privées désolaient la France, on les désignait sous le nom de fehde ou [ædæ; mais du moins à cette époque le droit de guerre privée n'était pas reconnu, et lorsque le pouvoir royal était confie à une main énergique, il réprimait l'asurpation des seigneurs. Les Capitulaires de Charlemagne prohibèrent les fehde sous des peines sevères et ordonnèrent de couper la main à ceux qui se rendraient coupables d'un pareil attentat. Mais lorsque la féodalité triompha, chaque seigneur se proclama souverain dans ses domaines, et le droit de guerre fut un des droits régaliens qu'usurpa la féodalité. On sait combien les conséquences en furent déplorables.

La France fut desolée par de cruelles famines à la fin du xe et au commencement du xie siècle. On en vint dans



quelques contrées à se nourrir de chair humaine, « Sur les chemins, dit un historien contemporain, nommé Raoul Glaber. les forts saisissaient les faibles, les dechiraient, les rôtissaient et les mangeaient. Quelques-uns présentaient à des enfants un œuf, un fruit et les attiraient à l'écart pour les dévorer. Ce délire, cette rage allaient au point que la bête était plus en sûreté que l'homme. Comme si c'eut été désormais une coutume établie de manger de la chair humaine, il y en eut un qui osa en étaler à vendre dans le marché de Tournus. Il ne nia point et fut brûlé. Un autre alla pendant la nuit déterrer cette même chair, la mangea et

fut brûlé de même. »

L'Eglise s'efforça la première de mettre un terme à ces effroyables calamités en prechant la paix de Dieu et la treve de Dieu. Mais le remède ne fit que constater l'excès du mal. La trève de Dieu (1041) ne suspendait les guerres privées que pendant quatre jours de la semaine, du mercredi soir au lundi matin. Il restait encore trois jours pour piller les campagnes, détruire les moissons sur pied, et incendier les maisons. Lorsque la royauté devint plus puissante, elle s'efforça de mettre un terme à ces brigandages. On attribue à Philippe Auguste l'ordonnance appelée quarantaine-le-roi ; elle prescrivait de laisser un intervalle de quarante jours entre la déclaration de guerre et les hostilités. Pendant ce temps, la royauté intervenait et la guerre se changeait en procès. Saint Louis rendit de nouvelles ordonnances dans le même but. La quarantaine-le-roi fut confirmée par l'asseurement ou garantie que le roi donnait à la partie en faveur de laquelle les juges royaux se seraient prononcés. Ces premiers règlements de saint Louis sont antérieurs à son départ pour la croisade. Après son retour, en 1256, il prohiba absolument les guerres privées, et, quoiqu'on en trouve encore des traces sous les règnes suivants, elles deviennent une exception et sont punies par la royauté, lorsque celle-ci est assez forte pour faire respecter ses droits.

GUESPIN ou GUEPIN. — L'usage était autrefois d'appeler guespins ou guépins les habitants d'Orléans et en général les gens fins et rusés. Ce mot paraît dérivé du mot guépe qu'on écrivait autrefois guespe. Il semble même, d'après une ancienne relation de l'entrée de Charles-Quint dans Orléans en 1539, que les guespins étaient des écoliers qui formalent une espèce d'association ou de

confrérie. On y lit en effet: « Après venaient les maîtres d'école, les mèdecins, puis les officiers de l'université, les conseillers et les guespins d'icelle. » Ce mot paraît désigner ici les écoliers de l'université d'Orléans, dont la corporation était analogue à celle des bazochiens de Paris. On trouvera une notice spéciale sur les guépins d'Orléans dans le recueil des meilleures dissertations relatives à l'histoire de France, par M. Le Ber.

GUET. - Le guet ou garde de nuit remonte à une époque fort ancienne, et, sous ce nom germanique dérivé de wache (garde, veille), on retrouve probable-ment les vigiles ou gardes de nuit établis dans Rome par les empereurs romains. Clotaire II fit, en 1595, un règlement pour les gardes de nuit. Il portait qu'en cas de vol nocturne, les gardes du quartier seraient responsables s'ils n'arrêtaient le voleur. Si le voleur fuyait d'un quartier dans un autre et n'était pas arreté par les gardes du quartier où il se refugiait, la responsabilité tombait sur ces derniers. (Capit. des rois de France, ed. Baluze, t. I, p. 514). Charlemagne confirma ce réglement en 803. Le capitulaire de villis recommande d'entretenir continuellement dans les maisons des fiscs des feux et des gardes pour qu'elles n'eprouvent aucun dommage. Un autre capitulaire de Charlemagne, en date de 813, condamne à une amende de quatre sous ceux qui ne remplissaient pas exactement le service de la garde nocturne. Dans un capitulaire de Louis le Débonnaire, l'empereur recommande de faire les gardes, qu'on appelle vulgairement quet (wactas). L'assemblée de Pistes sous Charles le Chauve fait la même prescription : « Que dans les villes et les marches on fasse le guet (wactas) pour la défense de la patrie ».

Dans une charte de Chrodegand, évêque de Metz, citée par D. Calmet (Hist. de Lorraine, t. I, 1re col. 282), le guet est mis à la charge des propriétaires des manses, qui devaient se le notifier à l'aide d'une clava. « Sur les terres de l'abbaye de Prum, dit M. Guérard ( Prolégomenes du Polyptyque d'Irminon, p. 777), l'obligation de garder la maison et la cour seigneuriale est fréquemment imposée aux tenanciers. D'après le commentaire du moine Césaire, ce service consistait, depuis le jour que les blés avaient été rentrés dans la grange seigneuriale jusqu'à celui où l'on avalt achevé de les battre, à les faire surveiller et garder la nuit par les serfs chacun à son tour, pour empêcher les méchantd'y mettre le feu. S'il arrivait un malheur par défaut de surveillance, les gardiens en étaient responsables. De plus, à l'arrivée de l'abbé, lorsque les serfs en etaient requis, ils étaient tenus de monter la garde autour de sa personne et des siens, pour éloigner d'eux tout sujet de craînte pendant la nuit. » Ces usages, communs à la plupart des domaines de la période carlovingienne, se retrouvent à l'époque féodale. Le service du guet était imposé aux vassaux pour la garde des châteaux forts. Lorsque les communes s'émancipèrent aux x11º et x111º siècles, les bourgeois furent aussi chargés de faire le guet pour la défense des villes.

On appelait ordinairement guet la garde qui veillait pendant la nuit à la sûreté de Paris. La plupart des villes avaient aussi une garde nocturne chargée de faire le guet. On distinguait, à Paris, le guet assis et le guet royal. Le pre-mier se composait de milices bourgeoises qui avaient des corps de garde fixes, d'où elles tiraient le nom de quet assis. Ce guet existait dès le xmº siècle. De la Marre ( Traité de la Police, I, 256, édit. de 1713) cite une ordonnance de saint Louis rendue en décembre 1254 pour la sureté de Paris et où le quet est mentionné. On y voit que les habitants de cette ville, « pour la sûreté de leurs biens, et pour remédier aux périls, aux maux et accidents qui survenaient toutes les nuits dans Paris par feu, vol, larcins, violences, rapts, enlèvements de meubles par les locataires pour frustrer leurs hôtes, etc., avaient supplié le roi de leur permettre de faire le guet pendant la nuit. » Deux inspecteurs ou clercs du guet étaient chargés d'avertir chaque communauté d'artisans du jour où elle devait fournir les soldats du guet. Il arrivait souvent que ces clercs du guet vendaient aux bourgeois des exemptions de service. Aussi, en 1363, furent-ils supprimés et remplacés par deux notaires du Châtelet chargés de rétablir la discipline dans les gardes du guet. Les milices bourgeoises commandées pour ce service devaient se présenter au Chàtelet, en hiver, à l'entrée de la nuit, et en été lorsqu'on sonnait le couvre-feu à sept heures du soir. On faisait l'appel des gens de metier et on les distribuait dans les quartiers où ils devaient se tenir éveilles et armés jusqu'au point du jour. Celui qui faisait sentinelle au Châtelet sonnait la trompette, signal qu'on appelait guette cornée. Les compagnies bourgeoises, qui formaient le guet assis, furent supprimées en 1559; mais

en même temps on augmenta le guet

Il est question du guet royal dès le temps de saint Louis ; il était chargé de veiller à la sûreté de Paris en organisant des rondes à pied et à cheval. Ce corps n'était primitivement que de vingt sergents à cheval et de vingt sergents à pied sous les ordres du chevalier du quet. Dès l'année 1254, le commandant du guet royal est appelé chevalier du quet (miles gueti) dans une ordonnance de saint Louis, et il figure avec le même titre dans un arrêt du parlement de Pâques 1254). « On appelle en France chevalier, dit de La Roque (Traité de la Noblesse ) celui qui était nommé par les Latins miles. » l'insiste sur ce point parce qu'à l'article Chevalier du guet (voy, Chevalerie) j'ai rappele une autre opinion qui fait dériver ce nom de ce que l'ordre de l'Etoile aurait été donné au commandant du guet.

La compagnie du guet royal fut portée dans la suite par François ler (janvier 1539) à vingt hommes de cheval et quarante hommes de pied. Le guet assis ou bourgeois fut supprime par édit du mois de mai 1559. Dans la suite, il y eut plusieurs changements dans l'organisation du service militaire de Paris. Le guet bourgeois fut rétabli au commencement des guerres de religion, puis supprimé de nouveau après la paix d'Amboise, en 1563. Un édit du mois de novembre 1563 porta le guet royal à cinquante hommes de cheval et cent hommes de pied. Le nombre des soldats du guet s'accrut à mesure que Paris s'étendit. Au xviiie siècle, il était de cent soixante cavaliers et de quatre cent soixante-douze fantassins. On peut consulter sur le guet les Antiquités de Paris par Sauval et le Traité de la police par de la Marre.

GUET DE SAINT-LAZARE. — Fête qui se célébrait à Marseille et qu'on appelait aussi course du cheval de Saint-Victor. Voy. Fères, 5 III.

GUETTE, GUETTEUR.—Le mot guette s'employait autrefois pour indiquer la plate-forme la plus élevée d'un chiteau fort. La était placée la cloche d'alarme, près de laquelle veillait le guetteur. Au moindre indice de dauger, il sonnait la cloche ou faisait retentir un cornet appelé oliphant. A ce signal, les hommes d'armes couraient aux remparts, on levait les ponts-levis, on abaissait la herse et on se préparait à repousser l'ennemi.

GUEULES. - Terme de blason indi-

quant la couleur rouge. Ce mot se met toujours au pluriel. La couleur de gueules était la plus noble, et primitivement il était défendu de porter de gueules à moins d'être prince ou d'avoir obtenu une autorisation spéciale. Les uns prétendent que ce mot vient de la gueule des animaux qui est rouge, d'autres le font dériver des langues orientales et soutiennent qu'il a été apporté de l'Asie par les croisés.

GUEUX. — Nom d'une faction qui a jour un rôle important dans les guerres des Pays-Bas. Henri de Brédèrode et d'autres nobles de ce pays adoptèrent la besace et l'écuelle de bois en signe de gueuserie, vers 1566. Les gueux étaient soutenus par les protestants de France.

GUI, GUILANLEU. - Le gui de chêne était une plante sacrée pour les druides et ils allaient en grande pompe cueillir le gui le sixième jour ou plutôt dans la nuit de la sixième lune après le solstice d'hiver, où commençait seur année. Ils appelaient cette nuit, nuit mère. Le chef des druides cueillait le qui avec une faucille d'or; les autres druides, vêtus de tuniques blanches, le recevaient dans un bassin d'or, qu'ils exposaient ensuite à la vénération du peuple. Comme on attribuait au gui les plus grandes vertus, et entre autres des propriétés curatives merveilleuses, ils le mettaient dans l'eau, et distribuaient cette eau lustrale à ceux qui en désiraient pour les préserver ou les guérir de toutes sortes de maux. Cette eau était aussi regardée comme un remède souverain contre les maléfices et sortiléges. Cet usage druidique se perpetua sous diverses formes dans presque toutes les parties de la France. Plusieurs textes des conciles ou synodes attestent qu'aux xvie et xviie siècles, on se livrait encore dans les campagnes à des fêtes qui rappellent la cérémonie du gui sacré, et qu'on appelait quilanleu ou aquilanneuf (gui de l'an neuf). Un synode d'Angers, de 1595, prohiba cet usage. En voici le texte : « Par certaine coutume, de longtemps observée, en quelques endroits de notre diocèse, disent les membres du synode, et principalement dans les paroisses qui sont sous les doyennes de Craon et de Condé, le jour de la fête de la Circoncision de Notre-Seigneur, qui est le premier jour de l'an, et autres suivants, les jeunes gens de ces paroisses de l'un et de l'autre sexe, vont par les églises et maisons faire certaines quêtes, qu'ils appellent aquilanneuf, les deniers de laquelle ils promettent employer en un cierge en l'honneur de Notre-Dame

ou du patron de leur paroisse. Tontefois nous sommes avertis que, sous ombre de quelque peu de bien, il s'y commet beaucoup de scandales; car, outre que desdits deniers et autres choses provenants de ladite quête, ils n'en emploient pas la dixième partie à l'honneur de l'Eglise, mais consument quasi tout en banquets, ivrogneries et autres débauches; l'un d'entre eux , qu'ils appellent leur follet , sous ce nom prend la liberté, et ceux qui l'accompagnent aussi, de faire et dire, en l'eglise et autres lieux, des choses qui ne peuvent être honnêtement proférées, écrites ni écoutées, même jusqu'à s'adresser souvent avec une insolence grande au prêtre qui est à l'autel, et contrefaire par diverses singeries les saintes cérémonies de la messe et autres observées en l'église; et, sous couleur dudit aguilanneuf, prennent et dérobent ès maisons où ils entrent tout ce que bon leur semble, et ne peut-on les empêcher, pour ce qu'ils portent bétons et armes offensives; et outre ce que dessus font une infinité d'autres scandales : ce qui étant venu à notre connaissance par les remontrances et plaintes qui nous en ont été faites par aucuns ecclésiastiques et autres, désirant pour le dû de notre charge, remédier à tels désordres; considérant que Notre-Seigneur chassa bien rudement et à coups de fouet ceux qui, dans le temple, vendaient et achetaient les choses nécessaires pour les sacri-fices, tant s'en faut qu'ils fissent telles méchancetés que ceux-ci, leur repro-chant que de la maison d'oraison ils avaient fait une tanière et retraite de voleurs ; à l'exemple d'icelui , poussés de son Saint-Esprit et de l'autorité qu'il lui a plu nous donner, nous défendons trèsexpressement à toutes personnes, tant de l'un que de l'autre sexe, et, de quelque qualité et condition qu'elles soient, sur peine d'excommunication, de faire do-rénavant la dite quête de l'aguilanneuf en l'église ni en la manière que dessus ; ni faire assemblée pour icelle plus grande que de deux ou trois personnes, pour le plus, qui à ce faire seront accompagnées de l'un des procureurs de fabrique ou de quelque autre personne d'age; ne voulant qu'autrement ils fassent l'aguilanneuf, et , à la charge d'employer en cire, pour le service de l'Eglise, tous les deniers qui en proviendront, sans en retenir ni dépenser un seul denier à autre usage. Mandons et enjoignons à tous recteurs et curés des églises et paroisses, et autres ayant charge d'âmes en ce diocèse, sur peine de suspension a divinis pour un mois et de plus grande peine par après, si elle y échet, qu'ils n'aient à permettre ni souffrir telles choses se faire en leurs paroisses, autrement que nous l'avons déclaré ci-

dessus. »

Depuis cette époque, on ne fit plus de quête de l'aguilanneuf dans les églises du diocèse d'Angers et on n'y vit plus de follet. Mais la quête continua hors des églises avec tant de licence et de scandale qu'un autre synode de la même ville, tenu à la Pentecôte, en 1666, fut obligé de condamner de nouveau cet usage, « Il se commet un abus, disait le synode, dans la plupart des paroisses de la campagne. C'est qu'en certains temps de l'année, il se fait des assemblées de personnes qui vont quêter par les paroisses pour l'entretenement du luminaire, ce que l'on appelle vulgairement guilanleu, ou gui l'an neuf ou bachelettes, et que, durant cette quête il se fait des réjouissances ou plutôt des débauches, avec des danses, des chansons dissolues et des licences qui sont d'autant plus criminelles, qu'il semble aux simples que l'intérêt de l'Eglise les ait autorisées comme une louable coutume. C'est pourquoi nous défendons à toutes personnes, de quelque âge, sexe et condition qu'elles soient, de faire à l'avenir de pareilles assemblées de guilanteu et aux cures de les souffrir, et, pour ôter ce désordre, nous leur ordonnous de nommer eux-mêmes des personnes de probité reconnue, qui rendront cet office à leur église par charité, sans aucun salaire ni abus, à peine de supprimer entièrement les dites quêtes, si le désordre ne cesse. Cependant nous exhortons ies fidèles de les continuer et même de redoubler, s'il se peut, leurs aumones pour le luminaire et les autres besoins de leurs paroisses, les donnant aux procureurs de fabrique ou autres personnes qui seront préposées pour faire les quêtes, qui les feront avec modestie et les emploieront utilement pour les nécessités de l'Église.» Les synodes parvinrent enfin à détruire les abus, entés sur le paganisme, qui s'étaient perpetues avec une si tenace obstination; mais ils n'ont pu effacer les derniers vestiges de ces cérémonies druidiques. Quelques traditions, fort innocentes d'ailleurs, en ont perpetue le souvenir. Ainsi, dans certaines provinces et spécialement en Normandie, on donne aux enfants, à la nouvelle année, de petits présents qu'on appelle aguignette ou haguignette, mot qui rappelle l'aguilanneuf de l'Anjou. L'usage des enfants d'aller demander les aguignettes rappelle aussi les quêtes d'Angers proscrites par

les synodes dont nous avons cité les décrets. — Voy. C. Le Ber, Collection des meilleures dissertations relatives à l'histoire de France, t. IX, p. 413 et suiv.

GUIAGE. — Droit que les habitants payaient dans certains lieux pour la sureté des chemins. — On appelait encore guiage l'obligation imposée, en quelques provinces, aux habitants des bords de la mer de tenir des flambeaux allumés sur les tours pour diriger les vaisseaux.

GUIBRAY (La). — Nom d'une foire célèbre qui se tient dans un faubourg de Falaise; elle commence le 16 août et dure huit jours. Il y avait autrefois exemption de péages pendant la durée de la foire et l'on faisait remonter ce privilége à Guillaume le Conquérant qui était ne à Falaise.

GUICHET, GUICHETIER.— Guichet se dissertout de la porte d'une prison; les guichetiers sont chargés de la garde des prisons. Voy. PRISONS.

GUIDAGE. - Même sens que guiage.

GUIDES. — Corps de cavalerie. Voy. ORGANISATION MILITAIRE.

GUIDON, GUIDONNAGE. — Le guidon était un drapeau des anciennes compagnies de cavalerie; il était large dans la partie supérieure et se terminait en pointe. — On appelait aussi guidon l'officier qui portait ce drapeau. Le marquis de Sevigné était guidon des gendarmes-dauphins. Mes de Sévigné, en parlant de la charge de son fils, emploie souvent le mot guidonnage. « Mon fils est désespéré du guidonnage. Notre pauvre guidon se meurt d'ennui dans le guidonnage, » etc.

GUILLELMITES, GUILLEMINES, GUILLEMINS, GUILLEMINES. — Ordre religieux fondé, en 1155, près de Sienne, par Guillaume de Malaval. Les guillemites suivaient la règle de Saint-Benoît. On les appelait en France blancs-manteaux, parce qu'en 1298 Philippe le Bel leur avait donné le couvent des servites on blancs-manteaux. Voy. CLERGE RÉCULIER. — Il y avait des religieuses du même ordre appelées guillemines. Elles avaient un monastère a Montpellier.

GUII.LEMS. — Monnaie que Jean XV. comte de Foix, fit frapper à Pamiers, au commencement du règne de Charles VI.

GUILLOTINE. — Instrument de supplice qui fut adopté, en 1792 (20 mars), sur la proposition du médecin Guillotin. Cet instrument, qui paralt avoir été emprunté à l'Italie, tranche la tête par une opération purement mécanique.

GUIMBARDES. — Chariots dont on se servait autrefois à Lyon pour transporter les marchandises. — On appelait aussi guimbarde une danse ancienne et un jeu de carte cù la dame de cœur était la guimbarde ou principale carte.

GUIMPE. — Partie du vêtement des religieuses qui enveloppe le cou et les deux côtés de la tête. De là le verbe guimper qui signifiait autrefois se faire religieuse.

GUINGUETTE. - Voy. LIEUX PUBLICS.

GUIONAGE. — Droit que les seigneurs levaient autrefois dans leurs domaines pour assurer la sûreté des routes et du transport des marchandises.

GUISARDS. - Partisans des Guises et de la Ligue.

GUISARME.—Hache à deux tranchants dont on se servait en France au moyen àge.

GUITRES. — Factioux, qui, en 1548, se révoltèrent en Guienne à l'occasion des gabelles; on leur donna le nom de guitres du bourg où ils s'étaient réunis.

GYMNASE, GYMNASTIQUE. — Le mot gymnase rappelle surtout des souvenirs de l'antiquité et les luttes où les jeunes Grecs développaient leurs forces physiques. Cependant le nom de gymnase s'est conservé dans les temps modernes. Quelques établissements d'instruction publique s'appellent gymnases, par exemple, à Strasbourg, le gymnase de Saint-Guillaume, école secondaire protestante. — Le mot gymnastique désigne les exercices physiques qui, en 1818, furent mis

en honneur par le colonel Amoros. Depuis cette époque jusqu'à nos joura, la gymnastique n'a cesse de faire des progrès; elle a été introduite dans l'armée et dans les lycées; elle fait maintenant partie de l'éducation de la jeunesse.

GYNÉCÉE, GYNÉCIAIRES, - L'usage des gynécées ( lieu où les femmes d'une maison se réunissaient pour travailler) exista en Gaule longtemps après les invasions des barbares. Charlemagne en parle dans ses Capitulaires. Il désigne les objets qui devaient être fournis par ses officiers aux femmes des gynècees : c'était du lin, de la laine, de la garance, de l'écarlate, des peignes à carder, etc. Il semble. d'après plusieurs passages des Capitulaires et le témoignage des autres documents, que les gynecies étaient des ateliers de femmes pour la fabrication des tils et des tissus. Dans la suite, les gynécees devinrent des lieux de débauche (Guérard, Polypt. d'Irminon, prolègomènes, § 338). - On appelait gynéciaires les ouvriers des deux sexes qui travaillaient dans ces établissements. On trouve, en effet, la preuve que les hommes y étaient employés aussi bien que les femmes.

GYROVAGUES. — « On appelait ainsi, dit Fleury (Institution au droit ecclesiastique, chap. xxi), des moines errants qui couraient continuellement de pays en pays, passant par les monastères, sans s'arrèter dans aucun, comme s'ils n'eussent trouvé nulle part une vie assez parfaite. Ils abusaient de l'hospitalité des vrais moines pour se faire bien traiter, entraient en tous lieux, se mélaient avec toutes sortes de personnes, sous prétexte de les couvertir, et menaient une vie déréglée à l'abri de l'habit monastique qu'ils déshonoraient. »

## H

HABILLEMENT. Habillement des Francais aux diverses époques de leur hisloire. — Je ne puis qu'esquisser, dans ce Dictionnaire, un sujet aussi vaste et aussi difficile. Les caprices de la mode ont été infinis; il ne peut être question de les retracer dans cet article; mais seulement de marquer à grands traits les principales variations du costume des Français.

§ 1ºr. Habillement des Gaulois et des Francs; costume de Charlemagne. – Tout ce qui est antérieur au x1º siècle, où des représentations figurées donnent une idée précise des détails du costume, est problématique. On sait que les Gaulois portaient de larges pantalons appelés braies, et une espèce de blouse nommée casula ( petite maison) d'obl ron a fait chasuble. Ils jetaient sur cette tunique sans manches un manteau appelé saye ou sayon, et dont l'étoffe plus ou moins fine, les couleurs plus ou moins éclatantes annonçaient la diversité des conditions. Leurs pieds et leurs jambes étaient recouverts de bottines de cuir, 'nonmées caligæ, d'où vint à l'empereur Caius le surnom de Caligula. Ce vètement est encore, à peu de chose près, celui des paysans. La blouse de drap grossier ou de toile avait souvent un capuce ou capuchon qui abritait la tête contre la pluie ou l'ardeur du soleil. Les moines adoptèrent et conservèrent presque sans changement le vêtement des paysans gaulois. Les guerriers chargeaient leurs membres de bracelets qui etaient quelquefois enrichis d'or et de

pierres précieuses.

La conquête des Romains et celle des barbares n'ont exercé que peu d'influence sur le costume des classes inférieures. Les chefs seuls adoptèrent la toge romaine, ou le vêtement serré et les fourrures qui faisaient donner aux rois francs le nom de reges pelliti (rois couverts de fourrures). Sidoine Apollinaire nous a laissé une description des guerriers francs, où il parle de leur vêtement. J'emprunte la traduction que M. Aug. Thierry a donnée de ce passage (Lettres sur l'histoire de France, VI lettre): « Les Francs relevaient et rattachaient sur le sommet du front leurs cheveux d'un blond roux, qui formaient une espèce d'aigrette et retombaient par derrière en queue de cheval. Leur visage était entièrement rasé, à l'exception de deux longues moustaches qui leur tombaient de chaque côté de la bouche. Ils portaient des habits de toile serres au corps et sur les membres avec un large ceinturon auquel pendait l'épée. »

On n'a que peu de renseignements sur le costume des femmes à cette époque. Fortunat, s'adressant à Radegonde, fait allusion à l'usage où étaient les femmes de se couronner de fleurs. «Ces fleurs, lui dit-il, qui plaisent par leur parfum, plaisent encore plus, lorsque ta main les entrelace dans ta chevelure. » Il est question, dans Grégoire de Tours, de robes de soie; mais cet historien en parle comme

de vêtements magnifiques.

Charlemagne conserva, dans son costume, les usages germaniques. « Il portait, dit Eginhard, le costume de sa patrie, c'est-a-dire le costume des Francs (vestitu patrio, id est Francisco, utebatur). Quant aux vêtements étrangers, il les rejetait, quelque magnifiques qu'ils fussent, et ne consentit jamais à s'en servir, si ce n'est deux fois à Rome, sur la demande du pape Adrieu et de son successeur Léon. Il porta dans ces circonstances une longue tunique et une chlamyde ou manteau avec des chaussures à la mode des Romains. » Ce passage d'Eginhard s'accorde bien avec l'indignation que témoigna Charlemagne contre les Francs qui remplacaient le costume national par les vêtements gaulois. Rencontrant un jour des Francs qui portaient des braies, « Voilà, s'écria-t-il, nos hommes libres qui prennent les habits du peuple qu'ils ontvaincu.» Il défendit aux Francs, ajoute le moine de Saiut-Gall, d'adopter le vêtement gaulois. Quoique la chronique du moine de Saiut-Gall ait souvent un caractère romanesque, il n'est pas sans intérêt de lire la description qu'il nous a laissée du costume des Francs. Il affirme avoir vu lui-mème ces vêtements dont il ne donne pas une idée très-nette. J'ai cherché dans la traduction suivante à rendre le plus fidèlement possible sa pensée, sans être sûr d'y avoir réussi :

« Les ornements des anciens Francs, quand ils se paraient, étaient des brodequins dores par dehors, garnis de courroies longues de trois coudées. bandelettes de plusieurs morceaux leur couvraient les jambes. Sous ces brodequins ils portaient des chaussettes et des hauts de chausses de lin d'une même couleur, mais d'un travail précieux et varié. Par-dessus les chausses et les bandelettes, les longues courroles dont nous avons parlé étaient serrées en dedans et au dehors en forme de croix, tant par devant que par derrière. Enfin venait une chemise d'une toile très-fine. Un baudrier soutenait leur épée, qui était placée dans un fourreau, et entourée d'une lanière et d'une toile très-blanche et rendue plus forte avec de la cire brillante. Au milieu de l'épée de petites croix formaient saillie, afin de donner plus sûrement la mort aux paiens. Le vétement que les Francs mettaient en dernier et par-dessus tous les autres était un manteau blanc ou bleu de saphir, à quatre coins, double et tellement taille que, quand on le plaçait sur ses épaules, il tombait par devant et par derrière jusqu'aux pieds, tandis que des côtés il venait à peine aux genoux. Dans la main droite se portait un bâton de pommier, remarquable par des nœuds symétriques, droit, redoutable, avec une pomme d'or ou d'argent, enrichie de belles ciselures. »

Ces détails sur le costume préféré par Charlemagne et les Francs de son époque ne sont pas tout à fait d'accord avec la description qu'en donnent les Grands: Chroniques de Saint-Denis. Mais cet ouvrage, rédigé à l'époque des croisades, a transporté les mœurs des xui et xui siècles au temps de Charlemagne. C'est donc comme tableau de mœurs au temps des croisades que nous citerons la description du costume de l'empereur franc, telle qu'elle se trouve dans les Chroniques de Saint-Denis. « De robes se revêtait la manière de France; sur la chair usait

517

de chemises et de famulaires (calecons) de lin; par-dessus vêtait une cotte (robe) ourlée de drap de soie; chausses et souliers étroits chaussait. En hiver vétait un manteau fourré de peaux de loutre ou de martre ; toujours avait l'épée ceinte , dont le pommeau était d'or et d'argent, et le baudrier d'un tissu de soie. Il portait quelquefois deux épées, mêmement aux grandes fêtes ou quand des messagers de terres étrangères devaient devant lui venir. Etranges manières de robes ne voulut oncques vêtir, tant fussent belles, fors une fois tant seulement qu'il vêtit une cotte et un mantel à la guise de Rome, à la prière de l'apostole (du pape) Adrien; mais, aux fêtes solennelles, avait un manteau tissu d'or et des souliers garnis de pierres précieuses, et sur son chef une couronne d'or ornée de riches pierres. Aux autres jours avait peu de différence de son habit et du commun habit du peuple. » L'auteur indique ici les principaux vêtements des Français au temps des croisades (XI°-XIII° siècles): chausses montantes, souliers ou sanda-les, cotte ou longue robe recouvrant la chemise et les chausses, manteau enveloppant tout l'habillement.

S II. Habillement des Français du xie au xiiie siècle. - Parmi les plus anciennes représentations figurées ayant un caractère authentique, on doit citer la tapisserie de la reine Mathilde, fille de Guillaume le Conquérant. Ce monument conservé à Bayeux présente une série de scènes relatives à la conquête de l'Angleterre par les Normands. On y voit figurer les Normands avec leurs casques pointus et leurs cottes de mailles formées d'anneaux de fer entrelacés. Un écrivain du xie siècle, Raoul Glaber, parle d'une ré-volution qui s'accomplit dans la mode, au commencement de ce siècle, par l'arrivée des méridionaux qui accompagnaient la reine Constance, seconde femme de Robert le Pieux. « On vit alors, dit cet écrivain, arriver de l'Auvergne et de l'Aquitaine, les hommes les plus vains du monde. Leurs mœurs et leurs vêtements étaient également bizarres ; leurs armes et leurs équipages en désordre ; ils avaient la moitie de la tête rasée; semblables à des histrions, il portaient le menton ras; leurs chaussures et leurs bottes étaient de forme inconvenante. Ces modes détestables ne tardèrent pas à être adoptées par toute la nation française, » Il est probable que ces chaussures de forme extraordinaire et inconvenante, dont se plaint Raoul Glaber, ressemblaient aux souliers à la poulaine qui furent à la mode trois siècles plus tard.

Nous avons parlé ailleurs de l'armure dont les guerriers se couvraient à cette époque (voy. ARMES). Ils portaient encore une casaque qu'on appelait jack ou jacque, et d'où sont venues les jacquettes et les justaucorps. Dans son château, le seigneur déposait l'armure de fer pour un costume plus léger et plus brillant. Il portait une longue robe serrée à la taille par une ceinture et descendant jusqu'aux pieds. On appelait cotte hardie ce vêtement qui était commun aux deux sexes et qui dissimulait les détails du costume. Un sac en cuir, qui servait de bourse était suspendu à la ceinture et se nommait aumonière ou escarcelle. Cette bourse était quelquefois richement ornée et enrichie de grelots et clochettes d'argent, de broderies d'or et de pierres précieuses. Un testament cité dans le supplément de D. Carpentier au Glossaire de du Cange (vº Bursa) parle « d'une bourse de velours vermeil et d'un bourselot clocheté d'argent. » Par-dessus la cotte hardie, on mettait un surtout appelé alors surcot ou surcotte, parce qu'il recouvrait la cotte. Le surcot était quelquefois une tunique sans manches ou dont les manches ne dépassaient pas le coude; on appelait aussi ce vêtement colobe (du Cange, v° Colobium). Il était réservé à certaines classes et spécialement aux gens de loi. Enfin un loug manteau d'étoffe précieuse. garni ordinairement d'hermine ou de fourrures appelées menu-vair, complétait l'habillement du seigneur féodal en temps de paix. La chaussure habituelle était de couleur noire et serrée au-dessus du cou-de-pied. Tel était le costume de saint Louis décrit par Joinville. « J'ai vu plusieurs fois, dit cet historien, que le roi venait au jardin de Paris habillé d'une cotte de camelot, surcotte de futaine sans manches, ayant un manteau par-dessus, et des sandales noires, » Les seigneurs portaient à cette époque un bonnet qu'on nommait mortier et qui était ordinairement de velours galonné d'or et entoure aussi de fourrures. Ce riche et noble costume des classes aristocratiques aux xie, xiie et xiiie siècles, se conserva dans les parlements, lorsque les chevaliers adoptèrent les modes capricieuses et bizarres des xive et xve siècles.

Vers l'époque des croisades et jusqu'à la fin du xnie siècle, le costume des femmes ne différait guère de celui des hommes. La cotte hardie et le surcot formaient l'habillement des nobles dames comme celui des chevaliers; seulement, au lieu du mortier, les femmes se couvaient la tête d'un bonnet en pointe, d'où pendait un voile dont les replis en-

touraient le cou et les épaules comme une guimpe de religieuse. Il y avait dans ce costume de la magnificence et de la severité.

Les classes inférieures n'avaient guère modifié leur habillement primitif; hommes et femmes s'enveloppaient principalement en hiver d'un long manteau appelé cape ou chape, auquel était annexe un capuchon qui se rabattait sur la tête en cas de pluie. C'était toujours la saye gauloise. Les femmes de quelques provinces et principalement de Bretagne et de basse Normandie portent encore des capottes qui rappellent ces anciennes capes. La capeline était une coiffure de femmes, tantôt en velours, tantôt en paille, doublee de satin et ornée de plumes. Ce nom, comme celui de capuchon, dérivait de la cape ou chape. On portait aussi, au xiii siècle, un vêtement nommé ba-landran ou balandras. C'était un manteau de campagne doublé sur les épaules et la poitrine. Ce vêtement, qui date du moven age, était encore usité au xvii siècle. La Fontaine en parle dans la fable de Bores et du Soleil:

Sous son balandras fais qu'il sue.

Lorsque ces manteanx étaient d'étoffe grossière, on les appelait bureaux. Villon a dit :

Mieux vaut vivre sons gros bureaux Pauvre, qu'avoir été seigneur Et pourrir sous riches tombeaux.

De grandes bottes en cuir appelées heuses ou houseaux complétaient l'habillement. C'est de cette partie du vêtement que vint à l'aîné des fits de Guillaume le Conquerant le nom de Courte-heuse ou courtes bottes. Robert était, en effet, remarquable par son embonpoint excessif

et sa petite taille.
§ 111. Habillement des Français aux xive et xve siècles. - Aux xive et xve siècles, il y eut un changement complet dans l'habillement des deux sexes. La noblesse abandonna le long manteau et le mortier ; on ne les retrouve plus que dans les classes où se perpétue le respect des traditions, dans la magistrature et les universités. La robe rouge des parlementaires, le manteau d'hermine des présidents et des recteurs, les robes des simples conseillers et des professeurs rappelaient l'ancien costume de la noblesse. Celle-ci adopta un vêtement court, de couleurs éclatantes et variées, serré à la taille. brodé avec luxe et orné souvent avec une richesse bizarre. Le duc d'Orléans, frère de Charles VI, portait des robes garnies de perles. « Sur une des manches était écrit

en broderie tout au long le dit de la chanson: Ma dame, je suis plus joyeux, et noté tout au long sur chacune des deux manches; cinq cent soixante-huit perles servaient à former les notes de la chanson. » D'autres portaient sur leurs vêtements des figures d'animaux. Les armoiries des seigneurs s'étalaient sur leurs manteaux, sur ceux de leurs femmes, de leurs écuyers, de leurs varlets et même sur les housses de leurs chevaux.

C'est alors surtout que se répandit l'usage des livrées ou couleurs distinctives qui signalaient tous les gens attachés à un puissant seigneur. Elles tiraient leur nom de ce que le roi, à certaines fêtes, et, à son exemple, les seigneurs livraient des robes aux hommes de leur suite. On trouve des traces de cet usage même au xviiie siècle. Jusqu'à la révolution de 1789, le roi faisait remettre à la chambre des comptes une certaine somme pour l'achat des robes. Les livrées se portaient souvent d'une manière bizarre. On voyait des écuyers et varlets avec des costumes de plusieurs nuances qu'on appelait costumes mi-partis, et avec des chausses de couleurs différentes.

Cette révolution dans les costumes ne s'accomplit pas sans provoquer des plaintes assez vives. On en trouve l'expression dans le continuateur de Guillaume de Nangis et dans les grandes chroniques de Saint-Denis. L'auteur, quel qu'il soit, de ce dernier ouvrage, va jusqu'à attribuer le désastre de Crécy (1346) aux modes bizarres et inconvenantes qui prévalaient alors en France. « Les uns, dit-il, avaient des robes si courtes qu'elles ne leur venaient pas à la ceinture...; et ces robes étaient si étroites à vêtir et à dépouiller qu'il semblait qu'on les écorchât, et il leur fallait aide. Ils avaient une chausse d'un drap et l'autre d'autre, et leur venaient leurs cornettes et leurs manches près de terre, et, ils semblaient mieux être jongleurs que autres gens, et pour ce ne fut pas merveilles, si Dieu voulut cerriger les méfaits des Français. » Le second continuateur de Guillaume de Nangis insiste sur la magnificence bizarre qu'on déployait à cette époque, et l'année même de la bataille de Poitiers (1356), il montre les Français se chargeant de perles, de pierreries, et convrant leurs chaperons de plumes magnifiques. A l'année 1365, le même auteur insiste sur la bizarrerie des souliers qui se terminaient par des pointes recourbées ressemblant à un bec de poule; d'où vint le nom de souliers à la poulaine.

Au xvº siècle, des chapeaux de feutre, ornes parfois de couronnes pour distin80

121

125

dl

526

IS

KE 1

0.00

751

785

5.5

SE

176

LP.

175

05€

12

130

22

nd.

of

and The

12

116

ph

3

3

guer les rois et les principaux personnages, remplacèrent les chaperons (voy. ce mot). En temps de guerre, la noblesse se couvrit d'une armure formée de plaques de fer matelassées; la visière s'abaissa sur le visage; le haubert ou casque se prolongea jusque sur le cou et fut souvent surmonté de symboles belliqueux (voy. ARMES). Un manteau, avec de longues ailes échiquetées qu'on appelait ailes à l'ange, se jetait sur l'armure et flottait

· sur le dos du coursier. A la même époque, les femmes quittèrent le costume sevère du xine siècle pour des modes bizarres. Leurs bonnets prirent des dimensions gigantesques et furent désignés sous le nom de hennins. « Les dames et demoiselles, dit Juvenal des Ursins, historien de la fin du xıv• siècle et du commencement du xve, menaient grands et excessifs états, et cornes merveilleuses, hautes et larges, et avaient de chacun côté deux grandes oreilles si larges que quand elles voulaient passer l'huis (la porte) d'une chambre, il fallait qu'elles se tournassent de côté et se baissassent. » Ces bonnets gigantesques s'evasaient souvent des deux côtés et prenaient la forme d'un cœur. On les appelait alors escophions. Ils étaient ornés d'étoffes précieuses et de dentelles. Les prédicateurs tonnèrent contre le luxe insensé de ces coiffures; ils s'indignaient aussi de la forme des robes qui, s'éloignant chaque jour de l'austérité des époques antérieures, laissaient à découvert une partie de la poitrine. Ces modes extravagantes furent surtout en honneur à la cour licencieuse d'Isabeau de Bavière, Sous les règnes de Charles VII et Louis XI. les femmes renoncèrent aux hennins et les remplacèrent par des cornettes beaucoup plus simples. Nous ne pouvons pas, dans cette esquisse rapide, insister sur les variations de la mode, qui n'étaient ni moins fréquentes ni moins bizarres que de nos jours. Ainsi, sous Louis XI, en 1467, il v eut tout à coup un retour étrange aux costumes du siècle précédent. Monstrelet en parle avec indignation. « En ce temps, dit-il, les hommes en vinrent à se vetir plus court qu'ils n'eussent oncques fait, comme l'on soulait (avait contume) de vêtir les singes; ce qui était chose très-malhonnête et impudique. Ils faisaient fendre les manches de leurs robes et de leurs pourpoints pour montrer leurs chemises déliées, larges et blanches. Ils portaient aussi leurs cheveux si longs qu'ils leur empêchaient le visage, et même les yeux. Sur leurs têtes, ils portaient des bonneis de drap hauts et longs, et des chaînes d'or moult somptueuses. »

S IV. Habillement des Français au xvi• siècle. - Le xvi• siècle modifia profondément les costumes. Les relations avec l'Italie, le développement de la richesse nationale, les progrès du luxe et du goût, l'influence d'une société élégante, donnèrent aux vêtements des formes plus légères et plus brillantes. De François les à Henri IV, le costume des classes aristocratiques parvint à un degré de richesse et de raffinement qui répondait à la magnificence et à la délicatesse des ornements et des meubles que ciselaient les grands artistes italiens. La toque où flottait une plume et qu'ornaient des perles et des diamants, le pourpoint tailladé et surmonte d'une fraise en dentelles, un manteau court et dont l'étoffe précieuse était enrichie de broderies, les hauts de chausses ou culottes bouffantes rattachés au pourpoint par des aiguillettes, les chausses garnies de rubans ou canons, des souliers chargés des mêmes ornements, composaient le costume des seigneurs de l'époque; il était riche, élégant, mais souvent maniéré.

Dès le commencement du xvi• siècle, dans un tournoi célébré en 1514, on voit les seigneurs étaler les plus riches costumes. Voici la description que La Colombière, dans son Theatre d'honneur, donne de quelques-uns de ces vêtements de parade : « M. de Guise était accoutré de drap d'or découpé, de velours à ondes, avec grand plumail, les parements de velours noir. Ses compagnons étaient accou-trés de velours blanc à une cordelière noire, tout semé de lettres d'or.... François (Mousieur) était armé, accoutré et barde de satin broché d'argent découpé sur satin blanc à cordelières d'argent, avec grand plumail tout blanc.... M. d'A-lençon, bien armé et accoutré, bardé tout de drap d'or par moitié et de velours noir découpé sur drap d'or. »

Montluc nous fait connaître, dans ses Memoires, quel était, vers le milieu du xvie siècle (1555', l'habillement d'un seigneur tlégant. « Je me fis apporter, dit-il , des chausses de velours cramoisi, couvertes de passements d'or et fort découpées. Je pris le pourpoint tout de même et une chemise ouvrée de soie cramoisie et de filet d'or bien riche (en ce temps-là on portait les collets de chemise un peu rabattus). Je pris ensuite un collet de buffle et me fis mettre le hausse-col de mes armes qui étaient bien dorées. J'avais un chapeau de soie grise fait à l'allemande avec un grand cordon d'argent et des plumes d'aigrette bien argentées (les chapeaux en ce temps-là n'étaient pas grands comme ils sont à cette heure). Puis vêtis un casaquin de velours gris garni de petites tresses d'argent à deux doigts l'une de l'autre et doublé de toile d'argent toute

découpée.»

La magnificence n'était pas toujours réglée par le goût, et des hommes d'un rang inferieur affichaient souvent un luxe insensé. « J'ai oui dire, raconte Brantôme (Capitaines français), que, pour un premier jour de mai, un caporal de la colonelle (1re compagnie) comparut le matin à la messe, habillé tout de satin vert, et ses bandes de chausses toutes rattachées de doubles ducats, d'angelots et de nobles, jusques à ses souliers. » Parmi les innovations que présente le costume de cette époque, on ne doit pas oublier l'usage des has de soie qui date du règne de Henri II. Ce roi en porta, dit-on, le premier en 1559. Les classes aristocratiques l'imitèrent. tandis que les classes inférieures conservèrent l'ancienne mode des chausses et des hauts-de-chausses tout d'une pièce. Ce vêtement avait reçu des Vénitiens le nom de panta lon qu'il a toujours conservé.

La cour des dérniers Valois présentait un étrange mélange de mœurs élégantes et d'extravagantes bizarreries. Elle passait des fêtes les plus licencieuses à des processions où le roi et ses courtisans se couvraient du froc des pénitents. Même au milieu de leurs plaisirs, ils aimaient à rappeler la pensée de la mort. Henri III portait sur ses vêtements de luxe des boutons d'argent en forme de têtes de mort (Comples de l'argenterie des rois de France, par Douêt-d'Areq). C'est surtout à cette époque que s'applique le mot de Voltaire sur le xvie siècle, qu'il appelle une robe d'or et de sois tachée de sang et

de boue.

Sous Henri III, particulièrement, les fraises à grands plis, ou, comme on disait alors, à grands godrons, donnaient au vêtement des homnes un caractère efféminé. On portait le manteau court, la cape sur l'épaule, la toque à peine posée sur la tête. « l'ai volontiers imité, dit Montaigne, cette débauche qui se voit en noire jeunesse au port de leurs vêtements : un manteau en écharpe, la cape sur une épaule, un bas mai tendu qui représente une fierté dédaigneuse de ces parvenus étrangers. »

Habillement des femmes à cette époque. — L'influence des modes italiennes sur les vêtements des femmes ne fut pas moins considérable. Dès le temps de Charles VIII, les historiens français étaient frappés de la magnificence des costumes italiens. André de la Vigne, qui a retracé le voyage de Charles VIII à Naples, parle en ces termes de l'habillement de la princesse de Piémont : « Au-devant

du roi vint la notable dame princesse de Piémont somptueusement parée de vête ments magnifiques ; car elle était habillée d'un fin drap d'or frisé, travaillé à l'antique, bordé de gros saphirs, diamants, rubis et autres pierres fort riches et precieuses. Elle portait sur son chef un tas d'affiquets de fin or, remplis d'escarbou-cles, de balais et d'hyacinthes, avec des houppes dorées, de gros fanons et des bouquets d'orfévrerie, mignardement travailles. Elle avait à son con des colliers garnis de perles orientales, des bracelets de même à ses bras et autres parures fort rares, et ainsi richement vêtue elle était montée sur une haquenée, laquelle était conduite par six laquais de pied, bien accoutrés de fin drap d'or broché. » Ce luxe n'était pas particulier aux princesses. Jean d'Auton, l'historien de Louis XII, raconte que, dans un banquet donné à Milan par Jean-Jacques Trivulce au roi Louis XII, on vit paraître plus de douze cents dames, « toutes vêtues de drap d'or ou de soie, toutes avec des accoutrements neufs et tant riches qu'elles semblaient être reines ou princesses. Les unes portaient des robes de drap d'or mi-parti de velours cramoisi ou de fin satin, de diverses couleurs. Plusieurs avaient des robes toutes de drap d'or frisé; les autres à grands soleils d'or mi-partie de velours et de satin cramoisi. »

Les dames françaises imitèrent le luxe des italiennes. Elles ornèrent leurs coiffures de perles, de joyaux et de pierreries. Marguerite de Valois donna l'une des premières l'exemple de se coiffer en cheveux et d'y semer quelquefois des pierres précieuses. Brantôme abonde en détails sur l'habillement de cette princesse, dont il admire le goût, l'élégance et la beauté. « Je l'ai vue, dit-il, s'habiller quelquefois avec ses cheveux naturels, et encore qu'ils fussent fort noirs, elle les savait si bien tortiller, friser et accommoder, en imitation de la reine d'Espagne sa sœur, que telle coiffure et parure lui séait aussi bien on mieux que toute autre que ce fût .... Un jour de Pâques fleuries, à Blois, je la vis paraître à la procession si belle que rien au monde de si beau n'eût su se faire voir. Son beau visage blanc, qui semblait un ciel en sa plus grande et blanche sérénité, était orné par la tête de grande quantité de grosses perles et riches pierreries, et surtout de diamants brillants, mis en forme d'étoiles. Son beau corps, avec sa riche et haute taille, était vêtu de drap d'or frisé le plus beau et le plus riche qui fut jamais vu en France. » Les éventails commençaient à

être de mode. Marguerite de Valois donna à la reine Louise de Lorraine un éventail fait de nacre de perles, enrichi de pierreries et de grosses perles, si beau et si riche, qu'on disait être un che'd'œuvre et l'estimait-on plus de douze cents deus «Renntème Demes illustres.)

écus. » (Brantôme, Dames illustres.) Masques ; vertugadins. - Les dames de noble naissance couvraient souvent leur visage d'un masque de velours noir pour préserver la délicatesse de leur peau des atteintes de l'air. C'est aussi vers le même temps qu'elles commencèrent à porter un sac de velours richement orné où elles enfermaient leurs livres d'heures. Les collets montés et brodés, et un peu plus tard l'usage du rouge, des mouches et de la poudre entraient dans la toilette d'une femme élégante. On employa, dès le XVI siècle, des éclises de bois pour presser la taille et lui donner plus de finesse et de grâce; on se servit ensuite des buscs, des corps de baleine et des corsets dans le même but. C'est aussi par le désir de faire paraître la taille plus mince que s'explique l'usage bizarre des vertugadins, modèles des paniers. Le nom et la chose étaient venus de l'Espagne. « Pour faire un corps bien espagnole, dit Montaigne, quelle gehenne les femmes ne souffrent-elles pas, guindées et sanglées avec de grosses coches sur les côtés jusques à la chair vive, oui quelquefois à en mourir. » Dès le temps de François Ier, l'usage des vertugadins s'était introduit en France; on le conserva au xvie siècle; mais on y renonça au siècle suivant, et Mme de Motteville décrivant le guard-infante ou vertugadin , qui s'était conservé en Espagne. le trouve fort ridicule. « Le guard-infante des Espagnoles, dit-elle (Mémoires, édit. Petitot, XL, 54), était une machine à demi-ronde et monstrueuse; car il semblait que c'étaient plusieurs cercles de tonneau cousus en dedans de leurs jupes, hormis que les cercles sont ronds et que leur guard-infante était aplati un peu par devant et par derrière, et s'élargissait par les côtés. Quand elles marchaient, cette machine se haussait et se baissait et faisait enfin une fort laide figure. » Ces modes paraissaient déjà extravagantes au xvie siècle. La Noue, dans ses Discours politiques et militaires, dit que « cette inconstance dénote une grande légèreté d'esprit, dont s'ensuit la purgation des bourses et matière de risée aux étrangers. Car, quand nous allons en leur pays et qu'ils aperçoivent ces grandes fraises et vertugadins des femmes, et les longs cheveux des hommes, et leurs épées qu'ils portent derrière le dos, ils courent après, comme les petits enfants de Paris font après maître Gonin.» Il était d'usage à la cour de Catherine de Médicis de porter des gants parfumés; on les appelait Frangipanes, du nom d'un comte italien, Frangipani, qui en avait apporté

la mode en France.

§ V. Habillement des Français au xvii\* siècle. — Henri IV et la génération belliqueuse qu'il avait menée à la victoire donnèrent aux costumes un caractère plus sévère. Mais le luxe et tous ses rafinements reparurent sous Louis XIII et Louis XIV. Le chapeau brodé et surmonté d'une plume, les fraises, les collerettes, les rabats, les dentelles, enfin la cravate empruntée aux Croates ou Cravates et substituée aux collets rabattus; l'abordance des robans et des canons (voy. Canoss), les bottines molles et larges; par fois les talons rouges comme signe de distinction aristocratique, tels furent les principaux caractères du costume des hommes à l'époque de Louis XIII.

principaux caractères du costume des hommes à l'époque de Louis XIII. Sous Louis XIV, on retrouve les mêmes vêtements avec plus de magnificence. L'habit remplaça les pourpoints et justaucorps. Au lieu de serrer la taille comme le justaucorps, l'habit de cette époque était ample et garni de boutons et de poches sur les côtes. D'immenses perruques (voy. Perruques) remplacèrent les coins du règne précédent; elles encadraient la tête, et rehaussaient la taille. Les habits d'étoffe précieuse, ornés de broderies, la veste non moins somptueuse, les culottes de velours, les bas de soie et les souliers à boucles composaient un costume qui unissait la richesse à l'élégance. Mais cette grandeur était un peu roide et monotone; elle rappelle l'architecture noble, régulière, mais froide et compassée des monuments de ce règne. On trouve dans plusieurs passages des comédies de Molière et dans un grand nombre de lettres de Mee de Sévigné la critique ou la description des modes de cette époque. Dans l'Avare (acte III, sc. v), Harpagon parle de ces jeunes gens avéc leurs trois brins de barbe relevés en barbe de chat, leurs perruques d'étouppes, leurs hauts-de-chausse tombants, et leurs estomacs débraillés. Un passage de la scène première de l'acte II de Don Juan contient aussi la critique du costume des élégants de cette époque.

Louis XIV voulut que ses courtisans, comme ses troupes, eussent un uniforme; on appela ce costume officiel habit à brevet, parce qu'on ne pouvait le porter qu'en vertu d'un brevet du roi (voy. BRR-VET). L'habit à brevet était de rigue pour être reçu à la cour. Tous les nobles, admis à l'honneur de suivre la chasse du roi ou ses voyages, devaient porter ce costume. Il était bleu et orné d'une riche broderie; mais sans clinquant ni paillettes. « On portait alors, dit Voltaire, des casaques par-dessus un pourpoint orné de rubans; et sur cette casaque passait un baudrier, auquel pendait l'épée, on avait une espèce de rabat à dentelles, et un chapeau orné de deux rangs de plumes. Cette mode, qui dura jusque l'année 1684, devint celle de toute l'Europe, excepté de l'Espagne et de la Polagne »

logne. »

Meso de Sévigné parle souvent des costumes magnifiques que portaient les princes et les seigneurs de la cour. Dans une lettre où il est question du mariage du prince de Conti, elle s'exprime ainsi: «I habit de M. le prince de Conti était inestimable. C'était une broderie de diamants fort gros, qui suivait les compartiments d'un veloute noir sur un fonds de couleur de paille.... La doublure du manteau était d'un satin noir piqué de diamants comme de la mou-

cheture. »

Habillement des semmes au xviie siècle; transparents. - On retrouve dans la toilette des femmes le même goût et la même magnificence. M<sup>me</sup> de Sévigné, parlant d'un présent fait par Langlée à Mme de Montespan, dit qu'il lui a donné « une robe d'or sur or, rebrodé d'or, et par dessus un or frisé rebroché d'un or mèle avec un certain or qui fait la plus divine étoffe qui ait jamais été imaginée. » Elle mentionne dans une lettre de 1676, une mode nouvelle, celle des transparents : « Avez-vous oui parler des transparents? Ce sont des habits entiers des plus beaux brocarts d'or et d'azur qu'on puisse voir et par dessus des robes noires transparentes ou de belle dentelle d'Angleterre ou de chenille veloutée sur un tissu, comme ces dentelles d'hiver que vous avez vues. Cela compose un transparent qui est un habit noir et un habit tout d'or ou d'argent ou de couleur comme on veut, et voilà la mode. »

Palatines; manchons; steinkerques; contanges; coiffure des femmes. — L'ha-bitude de porter des robes dégagées eut pour conséquence l'emploi des écharges, mandilles ou mantilles espagnoles, des pelisses empruntées aux peuples du nord, des palatines ains inommées de la princesse qui les introduisit en France. L'usage des manchons commença à devenir plus commun, quoique ces four-rures fussent toujours reservées aux femmes de haute qualité, L'origine des

steinkerques mérite d'être rapportée. Le 3 août 1692, l'armée française commandée par le maréchal de Luxembourg fut surprise par le roi d'Angleterre Guillaume III, près du village de Steinkerque. Les officiers français n'eurent que le temps de jeter négligemment leurs cravates autour du cou et de s'élancer contre l'ennemi qu'ils battirent. Les officiers continuèrent de porter ainsi leurs cravates, comme un glorieux souvenir; les femmes les imitèrent. De là le nom de steinkerques ou de fichus à la Steinkerque, donné à ces cravates qu'on roulait autour du cou avec une négligence qui n'était pas sans recherche.

A cette époque, les femmes couvraient quelquefois leur chevelure de dentelles ou y entrelaçaient des rubans. Les fontanges, qui eurent un instant de vogue, n'étaient qu'un nœud de ruban qui se plaçait sur le front. Cette mode dut son nom et son éclat passager à la duchesse de Fontanges qui mourut en 1681, après avoir regné un instant à la cour de Louis XIV. L'art de disposer et d'orner la coiffure des femmes fut, vers la fin du règne de ce prince, poussé jusqu'à la dernière exagération. On avait donné différents noms aux différents étages de la coiffure, si l'on peut s'exprimer ainsi. On voyait sur une base en fil de fer s'élever la duchesse, le solitaire, le chou, le mousquetaire, le croissant, le firmament, le dixième ciel et la souris. Un poète du dernier siècle comparaît cet édifice de la chevelure des femmes à la mâture d'un vaisseau voguant sur les mers :

> Une palissade de fer Soutient la superbe structure Des hauts rayons d'une colffurc; Tel, en temps de calme sur mer, Un vaisseau porte sa mâture.

Mouches. — L'usage des mouches dans la toilette des femmes était fort répandu au xviie siècle. Une pièce légère datée de 1656, parle de cette mode. L'auteur, qui signe la bonne faiseuse, s'exprime ainsi:

J'en ai de toutes les façons Pour radouci les yeux, pour parer le visage, Et pourvu qu'une adroite main Les sache bien mettre en mange, On ne les met Jamsis en vain. Si ma mouche est mise en pratique, Tel galant qui vous fait la nique.

S'il n'est pris aujourd'hui s'y trouve pris demain; Qu'il soit indifférent ou qu'il fasse le vain, A la fin la mouche le pique.

L'auteur indique ensuite l'origine des mouches dans un petit conte mythologique trop long pour trouver place ici. Je me bonnerai à constater qu'il attribue

au xviie siècle l'invention de cette mode :

Ce dieu redouté des humains Qui sait toujours mille desseins Contre la liberté des hommes Mit en vogue . au siècle où nous sommes , Toutes ces belles mouches-là. (Ms. Conrart , in-fol., t. XI, p. 313 et 315; bibl. de l'Arsenal .)

La Fontaine, dans la fable de la Mouche et la Fourmi, fait aussi allusion à cette mode. La mouche dit à la fourmi :

Je rehausse d'un teint la blancheur naturelle, Et la dernière main que met à sa beauté Une femme allant en conquête , C'est un ajustement des mouches emprunté.

Chaussure des femmes. - La chaussure des femmes devint beaucoup plus élégante au xvii siècle. Pendant longtemps elle avait été la même que celle des hommes. Les nobles dames, obligées de se servir de haquenées pour voyager ou aller par la ville, portaient des bottines de cuir qui montaient jusqu'à la moitie de la jambe. Mais, lorsqu'au xviie siècle l'usage des chaises à porteurs et même des carrosses fut devenu commun, les femmes de conditioc remplacèrent ces bottines peu élégantes par des souliers de satin ou d'autres étoffes précieuses. Leur chaussure devint alors aussi gracieuse que délicate; de hauts talons servirent àrehausser la taille; des rubans et ensuite des boucles ornèrent les souliers des femmes comme ceux des hommes. Elles portaient souvent, à cette époque, des bas de soie verts avec des coins de couleur rose.

Parmi les bijoux qui ornaient, au xvii siècle, la toilette des femmes, on remarque les montres en or qui unissaient la richesse de la matière au luxe et à la délicatesse des ornements. Les perfectionnements de l'industrie moderne ont à quelques égards laissé bien en arrière ces montres du xvii siècle; mais elles n'egalent pas toujours le fini des ciselures et la richesse des incrustations. Les tabatières en or commencèrent, dès l'époque de Louis XIV, à faire partie du costume des femmes de haute naissance. Elles portaient aussi des cannes à poignée d'or artistement ciselée. Cet usage remontait à une époque fort ancienne. On raconte que, dès le temps du roi Robert (996-1031), les femmes nobles portaient de petites cannes, dont la pomme était ornée de figures d'biseaux. La canne resta longtemps un signe de distinction et de commandement. Quelquefois les personnages éminents se faisaient suivre de valets de pied qui portaient des cannes. Les majors des régiments se servaient de la canne pour faire ranger les soldats. A la cour de Louis XIV, elle était portée par les principaux personnages. Le roi lui-même en donnait l'exemple. On se rappelle que, dans un moment de colère contre Lauzun. il jeta sa canne par la fenêtre pour ne pas

HAB

frapper un gentilhomme.

S VI. Habillement des Français au xviii siècle. - Le xviii siècle fut pour la cour l'imitation et l'amoindrissement de l'époque de Louis XIV; les costumes eurent le même sort que les institutions. Le luxe des vêtements, comme celui des meubles, prit à la cour de Louis XV un caractère moins noble; la recherche succeda à la magnificence et devint bientôt de l'affectation et du mauvais goût. Aux perruques incommodes, mais majestueuses du XVIII siècle, on substitua des perruques à queue, à bourse, à l'espagnole, à la financière; peu à peu l'usage des perruques disparut. La poudre fut alors employée par les hommes et par les femmes pour dissimuler les ravages du temps (voy. Poudre). Les vêtements des nobles eurent moins d'ampleur et de dignité, sans être plus commodes. Les femmes revinrent aux paniers et multiplièrent dans leur toilette les raffinements du luxe, sans pouvoir arriver à l'air de dignité et de grandeur naturelle qui avait caractérisé le règne précédent. Des boîtes d'or et d'argent ciselées, incrustées, émaillées, ornées de peintures, renfermèrent la poudre que Jean Nicot avait importée en France à l'époque de Catherine de Médicis et qui en garda longtemps le nom de nicotiane. Les femmes, qui avaient adopté cette mode par caprice et par un attrait de nouveauté, ne tardèrent pas à s'en dégoûter. Elles substituèrent des bonbonnières aux tabatières. Le luxe des éventails fut aussi porté très-loin au xviiie siècle; dans l'origine, ils étaient formés de plumes. Plus tard on fit des éventails d'ivoire et d'autres matières, qu'on orna de ciselures, de sculptures et de peintures qui avaient quelquefois une grande valeur. Tous ces détails de costume, quelque riches et précieux qu'ils fussent, portaient toujours le cachet de ce goût maniéré qui, fatigué de la véritable beauté, y substituait les caprices d'une imagination déréglée.

Un trait caractéristique du xvm siècle fut l'imitation des mœurs aussi bien que des idées de l'Angleterre. Le costume français avait plus d'une fois emprunté des modes étrangères. Au xviº siècle, principalement sous les derniers Valois. le goût italien avait dominé en France avec ses raffinements et son élégance un peu recherchée. Puis, vint l'imitation espagnole dans le costume, comme dans la littérature. Un des mérites de l'époque de Louis XIV est d'avoir su rester fran-

çaise. Sous ce règne, la France donna le ton à l'Europe et n'emprunta aux autres peuples ni leurs idées, ni leurs modes, ni leurs institutions. Le xviiie siècle, au contraire, fatigué du despotisme monarchique, alla demander des exemples à un pays qui savait unir l'ordre et la liberté, mais dont les idées et les mœurs différaient trop profondément de celles de la France pour pouvoir lui servir de modèle. Les modes simples, sévères et roides, qui semblent si bien appropriées au génie anglais, ne pouvaient convenir longtemps à une nation vive, enjouée, amie de l'éclat et du changement, Cependant, parmi les vêtements que la France emprunta alors à l'Angleterre, il en est un qui a résisté aux caprices de la mode; c'est la redingote. En 1725, la redingote (riding-coat, vêtement pour monter à cheval) sut importée en France. On s'en servit d'abord comme en Angleterre pour les courses à cheval. Bientôt les petitsmaîtres firent de la redingote une espèce de surtout qui remplaça le justaucorps et dessina la taille. On lui donna aussi le nom de frac tiré du polonais.

Il est inutile d'ajouter que jusqu'à la révolution de 1789, chaque classe avait son costume distinctif. Le clergé, fidèle à ses habitudes traditionnelles, avait conservé avec peu de changements les vêtements du moyen âge. La noblesse portait seule les costumes éclatants, dont nous avons esquissé les vicissitudes. La bourgeoisie avait des habillements sans broderie, de couleur foncée et portait le manteau noir dans les solennités. La magistrature, les universités, les différents corps de l'armée, quittaient rarement le costume de leur profession. Jusqu'au xvu siècle les médecins ne paraissaient pas en public sans la robe noire. Il en était de même des gens de justice et des professeurs des universités. Les marchands portaient aussi de petites robes et des manteaux noirs, lorsqu'ils se reunissaient pour quelque cérémonie. Les magistrats, même les plus éminents, ne paraissaient pas à la cour sans le signe distinctif de leur profession. Saint-Simon l'atteste (Mémoires, IV, 115), au moins pour l'époque de Louis XIV : « En ce temps-là, et jusqu'à la mort du roi, nul homme du parlement ne paraissait à la cour sans robe, ni du conseil sans manteau, ni magistrat, ni avocat nulle part dans Paris sans manteau; même beaucoup du parlement avaient toujours la robe. M. d'Avaux, seul, conserva la cravate et l'épée, avec un habit toujours noir, au retour de ses ambassades; aussi s'en moquait-on fort jusque-là que ses

amis et le chancelier lui en parlèrent. Le roi, qui en riait aussi, eut pitié de cette faiblesse et ne voulut pas lui faire dire de reprendre son rabat et son manteau. Le président de Mesmes, son frère, ne l'approuvait pas plus que les autres. Ce pau vre homme, avec sa charge de l'ordre et son cordon bleu en écharpe, se comptait faire passer pour un chevalier de l'ordre et se croyait bien distingué des conseillers de robe, dont il était, par ce ridicule accoutrement. » Saint-Simon toujours si versé dans ces questions d'étiquette remarque dans le même passage de ses Mémoires qu'un autre diplomate éminent, Courtin, avait gagné, à ses ambassades, la liberté de paraître devant le roi, et partout, sans manteau, avec une canne et son rabat. « Pelletier de Sousi, ajoute le même écrivain, avait obtenu, par son travail avec le roi sur les fortifications, la même licence : tous deux conseillers d'Etat et tous deux les seuls gens de robe à qui cela fût toléré, excepté les ministres, paraissaient de même. Il y avait même peu que les secrétaires d'État s'habillaient comme les autres courtisans, quoique de couleurs et de dorures plus modestes, et Chamillart ne prit l'habit gris avec de simples boutons d'or que depuis qu'il fut secrétaire d'État. Desmarets a été le seul contrôleur général qui, tout à la fin de la vie du roi, prit l'habit gris, la cravate et le bouton d'or. »

Chaque métier, chaque province avait conservé ses vêtements caractéristiques. La révolution, en détruisant les distinctions d'ordres et en proclamant l'égalité de tous devant la loi, fit disparaître ces différences de costume qui rappelaient les différences d'origine et de condition. Sans attacher une importance exagérée aux caprices et aux variations de la mode, on ne peut nier que, dans ses vicissitudes générales, elle ne reproduise une partie des révolutions qui ont caractérise

notre histoire.

§ VII. Habillement des Français depuis la révolution jusqu'à nos jours. Les crises de la révolution eurent aussi une grande influence sur le costume, et, sans prétendre en suivre toutes les fluctations, il est indispensable d'en marquer les principaux changements. L'abandon de la poudre, des habits de cour, des paniers, des mouches, avait signale le d'ébut de la révolution. Lorsque domina la Terreur en 1793, on affecta les apparences de la misère et de la salete, par esprit de parti ou pour échapper aux persécutions. C'est l'èpoque des sansculottes. Après la chute de Robespierre, la réaction se marqua dans les costumes

comme dans la politique. La jeunesse dorée adopta des vêtements d'une élégance caracteristique. Elle portait cheveux à la victime retrousses derrière la tête, de grandes cravates noires, des collets noirs ou verts, suivant l'usage des chouans, et un crèpe au bras. Les femmes, qui avaient vivement encouragé cette réaction, prirent un costume qu'elles cherchèrent à rendre antique, pour obéir au caprice de l'époque. Plus de paniers, plus de poudre dans les cheveux. La forme de leurs robes se rapprochait, autant que possible, de la simple tunique des femmes grecques, elles entrelacaient des bandelettes dans leurs cheveux, et, au lieu des hauts talons, signe de distinction aristocratique sous l'ancien régime, elles adoptèrent une chaussure qui paraissait se rapprocher de la sandale antique, telle que la représentent les statues grecques ; elle se composait d'une semelle légère rattachée à la jambe par des nœuds de rubans. Parmi les femmes, qui exagérèrent ce costume peu convenable à nos mœurs et à notre climat, on remarquait Mme Tallien, femme d'un ancien terroriste devenuun des chefs de la réaction thermidorienne. Cette mode dura pendant presque tout le directoire et ne disparut que lorsque le consulat fit triompher les idées d'ordre et de convenance.

Une des innovations les plus importantes de la fin du xviii siècle et du commencement du xix siècle a été l'importation des cachemires en France. Ce n'est que depuis l'expédition française en Egypte (1798-1802) que les cachemires sont devenus un des plus somptueux ornements de la toilette des femmes. Fabriqués avec le duvet des chèvres du Tibet, ils se font remarquer par leur finesse, leur legèreté et souvent aussi par la bizarrerie de leurs dessins. L'industrie française n'a pas tardé à les imiter. Le coton, la soie, la laine, dont on se servit d'abord, manquaient de moelleux; mais l'emploi du duvet des chèvres des Kirghis que l'on tire de Russie, a fait disparaître ce défaut et donné de la souplesse aux cachemires français. D'autres modes adoptées au commencement du XIX° siècle ont été dues à l'influence étrangère ou à des caprices passagers. Les chapeaux des femmes ont été empruntes aux Anglaises, mais bientôt per-fectionnes par le goût français. On porta quelque temps des bottes à la russe, à la suite des invasions de 1815. En s'en tenant aux généralités, on peut dire que, depuis la révolution jusqu'à nos jours, malgré des nuances infinies introduites par le caprice ou l'intérêt, le caractère dominant a été la simplicité et l'uniformité des vêtements. Toutes les classes se rapprochent par le costume comme par les institutions. A l'exception des circonstances solennelles où s'étalent les costumes d'apparat de l'armée, de la magistrature, de l'université et des administrations , l'égalité se retrouve dans les vêtements comme dans les lois et dans les mœurs. Les culottes courtes, les bas de soie, la poudre, tout ce qui rappelait les anciennes mœurs a disparu. Ce ne sont plus les classes qui se caractérisent par les costumes, mais les fonctions. On retrouve à la verité, dans quelques campagnes, des modes traditionnelles : tout le monde connaît le béret des Basques, la large ceinture et les pantaions flottants du Breton, la coiffure brodée des Alsaciennes, le bonnet pyramidal des Cauchoises, etc.; mais ces types se perdeut chaque jour, et, sans exagération systematique, on peut voir dans cette uniformité de costume un résultat de l'unité française. A ce point de vue on se console facilement de la disparition de quelques modes pittoresques. Il ne reste plus guère qu'une distinction qui résiste à toutes les révolutions, c'est celle que les esprits délicats doivent au goût et au sentiment d'une élégance sans recherche.

HABIT A BREVET. - Voy. BREVET.

HABITATIONS .- Voy. Maisons.

HABOUT. — Terme des anciennes coutumes pour indiquer les bornes et limites d'une propriété.

HACHE D'ARMES. - Voy. ARMES.

HACHEE. — Peine infamante que l'on imposait aux seigneurs du moyen âge et qui consistait à porter sur ses épaules une selle ou un chien pendant un certain espace de chemin. Une charte de l'an 1246 citée par du Cange prouve que l'on appelait quelquefois procession cette peine, qui portait encore le nom de harnescar ou harmiscar. Quant au mot procession, il vient de ce qu'on organisait une procession solennelle. lorsqu'un coupable devait subir ce châtlment.

HAGIOGRAPHE. — On appelle hagiographe ou agiographe celui qui écrit la vie des saints. Il y avait, au moyen âge, un grand nombre d'hagiographes, comme le prouvent les vies des saints, qui ont été réunies par les Bollandistes dans un recueil qui contient cinquante-trois volumes in-folio et qui n'est pas terminé. Il semble que chaque monastère avait son hagiographe comme son chroniqueur.

M. Guizot, dans son Cours d'histoire de la civilisation en France, a marque les causes de cette fécondité et de la popularité de cette littérature : « Le spectacle des événements quotidiens révoltait ou comprimait tous les instincts moraux de l'homme; toutes choses étaient livrées au hasard, à la force; on ne rencontrait presque nulle part, dans le monde extérieur, cet empire de la règle, cette idée du devoir, ce respect du droit qui font la securité de la vie et le repos de l'ame ; on les tronvait dans les légendes, Quiconque jettera un coup d'œil, d'une part, sur les Chroniques de la société civile, de l'autre, sur les Vies des saints : quiconque, dans l'Histoire de Grégoire de Tours seulement, comparera les traditions civiles et les traditions religieuses, sera frappe de la différence : dans les unes, la morale ne paraît, pour ainsi dire, qu'en dépit des hommes et à leur insu : les intérêts et les passions règnent seuls; on est plongé dans leur chaos et leurs ténèbres; dans les autres, la morale éclate avec un grand empire; on la voit, on la sent : ce seleil de l'intelligence luit sur le monde au milieu duquel on vit. . Ainsi, outre l'ardeur des croyances religieuses qui ont certainement inspiré beaucoup de ces hagiographes, la vie des saints présentait un idéal de beauté morale qui élevait les âmes au-dessus des misères et du triste spectacle de la vieréelle, et était propre à exciter le zèle des légendaires.

HAGOTS. — Populations du Béarn et de la Biscaye qui ne s'alliaient jamais qu'entre elles. Elles ressemblaient aux Cagois, et les deux noms sont presque identiques. Yoy. CACOTS.

HAIRE. — Espèce de chemise de crin que certaines personnes portent sur la peau par mortification.

HALECRET.—Arme défensive du moyen àge ; c'était un corselet de fer battu.

· HALLAGE (Droit de). — Droit feodal que payaient les marchands pour vendre aux halles et aux foires. — On appelait encore droit de hallage le privilège dont jouissaient quelques corporations industrielles d'étaler leurs marchandises aux halles.

HALLEBARDE, HALLEBARDIERS.—Ce mot, dérivé probablement de l'allemand (halle-barthe, hache brillante), indique une javeline qui présente à la fois une hache et une pointe. Les Suisses se servaient surtout de cette arme; ils l'introduisirent en France au xv siècle. Sous François ler il y avait un corps de hallebardiers. Les sergents se servaient

de la hallebarde pour ranger leurs soldats en batsille. Aujourd'hui la hallebarde n'est plus conservée que par les suisses des églises.

HALLEBIE. — Droit qui se levait sur les marchands forains de poisson de mer, et qui était de huit, dix et douze sous pour chaque panier qu'ils vendaient à Paris. En 1325, Charles le Bel sholit ce droit. On écrit que lquefois ce mot hallebie.

HALLES. — Les haller sont des places publiques, entourées de boutiques, d'échoppes et quelquefois d'arcades, et servant de marché pour les différentes denrées. La halle aux blés de Paris est une des plus remarquables que l'on ait construites. On appelle halle couverte une espèce de hangar couvert d'un comblo à deux égouts, porté par des piliers de pierre ou de bois, construit dans un marché ou place publique et destiné à mettre les denrées à couvert.

Il y avait autrefois, à Paris, un grand nombre de halles, assignées aux différents corps de métiers. Parmi ceux que citent les ordonnances des rois de France, on remarque la draperie, pelleterie, mercerie, friperie, chapellerie, aumusserie, tapisserie, chausseterie, tannerie, etc. Il y avait des halles spéciales pour les marchands de poisson de mer et de poisson d'eau douce. Les marchands étaient tenus de s'y rendre tous les jours et d'occuper constamment les étaux qui leur étaient assignés. Les halles furent délaissées endant les troubles du xive siècle. Charles VI s'en plaint dans une ordonnance du 8 mai 1408 qui a pour but de rendre aux halles leur premier éclat; il rappelle l'ancienne splendeur des halles de Paris. " C'était sans comparaison, dit l'ordonnance, une des plus belles choses de Paris à voir; ce qui n'est pas à présent, dont moult nous deplait, et non sans cause. » Le roi enjoint, par la même ordonnance. aux marchands de se rendre aux halles aux jours fixés par les règlements. Certains marchands ne pouvaient vendre aux halles qu'à des jours déterminés par les règlements. Ainsi, à Paris, les charcutiers, dont la corporation n'avait été établie qu'en 1475, ne pouvaient fréquenter les hatles que le mercredi et le samedi de chaque semaine. Le nombre des charcutiers admis dans ce marché privilégié varia plusieurs fois; il ne fut d'abord que de douze puis de vingt-quatre; on le porta jusqu'à cinquante-deux ; mais il fut enfin fixe à quarante (De la Marre, Traité de la police, II, 345 ). En obtenant ce droit, les charcutiers de Paris contractèrent l'obligation de remplir successivement les quarante places qui leur avaient été assignées. On admettait aussi dans les halles des marchands forains, mais plus rarement et à des époques déterminées. A Paris, les marchands de Saint-Denis, de Gonesse, de Lagny, de Pontoise, de Beauvais, de Chaumont, de Corbie, d'Amiens, d'Aumale, de Bruxelles, de Louvain, de Douai, etc., avaient leur place aux halles. Une institution charitable qui remontait jusqu'à saint Louis assignait un étal gratuit, dans les halles de Paris, aux filles pauvres à marier, pourvu qu'elles fussent nées en légitime mariage et de bonne vie et mœurs.

De la Marre cite, dans son Traité de la police (IV, 270), plusieurs ordonnances relatives aux halles de Paris, qui prouvent que le prévôt de cette ville était spécialement chargé de la police de ce marché. Le voyer de Paris avait aussi des fonctions et des droits aux halles de Paris: il levait sur les marchands de fromage et d'œufs un impôt en nature. Les pâtissiers et boulangers lui devaient un gâteau aux rois, et les autres marchands lui payaient des redevances analogues, comme on peut le voir dans De la Marre (Traité de la police, IV, 666). Le bourreau prélevait aussi certaius droits sur les denrées mises en vente aux halles de Paris ( voy. Bour-REAU). Les halles pouvaient presque être considérées comme son domaine; c'était là, en effet, que s'élevait autrefois l'échafaud qui était permanent et attenant au pilori. Les boutiques et échopes qui entouraient la place des halles étaient louées par le bourreau à des marchands qui vendaient le poisson en détail. Les cessions de biens pour dettes avaient lieu sur cette place, au pied du pilori. Les débiteurs insolvables venaient y recevoir le bonnet vert de la main du bourreau (voy. DET-TES, S VI).

HAMPE. — Manche d'une hallebarde où d'une lance.

HANAP. — Grand vase monté sur un pied assez élevé. Il y avait des hanaps de plusieurs matières: terre, faience, or et argent; mais les plus estimés de tous étaient de cristal, surtout quand on y avait joint des sculptures rares, des pierres précieuses et autres ornements de cette nature. On trouve dans l'Histoire de Blois, par Bernier, la description d'un hanap de cette espèce, qui était conservé à l'abbaye de la Madeleine de Châteaudun, et que la tradition assurait avoir été envoyé à Charlemagne par le calife Haroun-al-Raschid. Il était d'une grandeur considérable et monté sur un pied d'argent enrichi de filets d'or et

d'émaux. Parmi les dons que fit Charles le Chauve à l'abbaye de Saint-Denis et dont l'énumération se trouve dans les Chroniques de ce monastère, il y avait un hanap qu'on prétendait avoir appartenu à Salomon. Il était d'or pur, orné d'émeraudes fines et de fins grenats, « si merveilleusement ouvré, oisent les Chroniques, qu'en tous royaumes ne fut jamais ouvrage si parfait. » La ville de Pontarlier était renommée au xuis siècle pour la fabrication des hanaps. On se servait encore du mot hanap au xuis siècle. La Fontaine a dit:

J'aime mieux les Turcs en campagne Que de voir nos vins de Champagne Profanés par des Allemands; Ces gens ent des hanaps trop grands; Notre nectar veut d'autres verres.

HANG. - Javelot des Francs. Voy. ARMES.

HANOUARDS, — On appelait autrefois hanoiers, hanouards, hannouards ou honouards les porteurs de sel au nombre de vingt-quatre. Il en est fait mention dans une ordouwence du roi Jean en date de 1350. Un des privilèges de cette corporation consistait à porter le corps des rois jusqu'à la première croix de Saint-Denis, où les religieux devaient s'en charger. En 1422, les religieux trouvant le fardeau trop pesant, donnèrent de l'argent aux hanouards qui portèrettle corps jusqu'à l'église (voy. Fuxênalles). Cet usage fut aboli dans la suite. Mais la corporation des jurés hanouards porteurs de sel existait encore au xynit siècle.

HANS. — Les hans étaient de grandes maisons où les marchands français qui trafiquaient dans le Levant pouvaient se retirer avec leur suite. Les Français avaient autrefois de ces auberges privilégiées à Saïd, à Alep et à Alexandrie en vertu des traités conclus avec la Turquie.

HANSE, HANSEATIQUES, HANSES.—
Le mot hanse désignait, au moyen âge, une association de marchands. La hanse la plus célèbre fut celle des villes d'Allemagne, qui s'unirent au xun' siècle et qui sont connues sous le nom de villes hanseafiques. Il n'est pas de mon sujet de parler de la hanse germanique; mais il a aussi existé en France des associations de marchands appelées hanses; la plus importante était celle des marchands de l'eau de Paris, qui remontait jusqu'à l'empire romain. Louis VII, en confirmant leurs privilèges, en 1170, preconnaissait qu'ils étaient fort anciens (consuetudines corum tales sunt ab antiquo). La hanse parisienne ou corps des marchands de l'eau de Paris avait

seule le droit de commercer par eau dans Paris et la banliene de cette ville , qui s'étendait à une distance de six à huit lieues autour de Paris. Pour naviguer sur la Seine dans cette limite, et décharger ou charger des marchandises sur les quais de Paris, il fallait être de la hanse parisienne, ou, comme on disait encore, bourgeois hansé de cette ville, ou obtenir l'association avec un de ces bourgeois hanses, qui prenait la moitié de la cargaison ou prélevait la moitié des bénéfices. On voit là un des exemples de ces monopoles qui étaient le résultat de l'esprit de corporation, et partageaient la France en petites républiques rivales et souvent ennemies. Il y avait peine de confiscation, ou, comme on disait alors, de forfaiture contre le marchand étranger qui aurait franchi la limite fixée sans s'être soumis aux conditions imposées par la hanse parisienne. Mais, à leur tour, les marchands de l'eau de Paris rencontraient, en descendant la Seine, des compagnies privilégiées qui leur fermaient le passage, et exigeaient, sous peine de confiscation, que les mariniers de Paris les prissent pour associés. Ainsi Rouen avait sa hanse, qu'on appelait compagnie normande. Nul ne pouvait charger ou décharger des marchandises sur les quais de Rouen, s'il n'était de la compagnie normande ou n'avait pour associé un des marchands privilégiés de Rouen qui prélevait une part considérable des benéfices.

Ces monopoles opposés donnèrent lieu à de longs procès, dans lesquels la hanse parisienne eut généralement l'avantage. La royauté s'éleva heureusement, comme pouvoir mediateur, entre les corporations rivales et abolit leurs privilèges dans l'intérêt général de l'unité française. Elle supprima, dès le xve siècle, les priviléges de la compagnie normande qui interceptait la navigation de'la basse Seine (1450). Il fallut plusieurs siècles pour que la hanse parisienne subît le même sort. Enfin Louis XIV déclara par un édit de 1672, « que les droits de la compagnie française (c'était le nom que l'on donnait alors à la hanse parisienne ) seraient éteints et supprimés sans préjudice du droit de hanse. » - Le droit de hanse qui est ici formellement maintenu était un impôt que la royanté, se substituant aux anciennes corporations, prélevait sur toutes les marchandises qui arrivaient par

HANTRADA — Espèce d'affranchissement dans lequel l'esclave était transmis de main en main ( hand ), par le maître et les témoins. « Celui, dit un capitulaire de \$13, qui veut renvoyer un homme libre per hantrada, doit, lui douzième, dans un lieu réputé saint, le renvoyer libre de la douzième main, » c'est-à-dire que l'esclave devait être transmis des mains du maître à celles des onze témoins, qui, par cet acte symbolique, devenaient les garants de sa liberté.

HAQUEBUTE, HAQUEBUTIER. — On appelait haquebute, au xvi\* siècle, l'arme à feu qu'on a nommée plus tard arquebuse. Clèment Marot a dit:

Amour a fait à mon eœur une bute Et guère m'a navré d'une haquebute.

On nommait haquebutiers les soldats qui portaient cette arme.

HAQUENÉE. — Cheval de moyenne grandeur, dont l'allure était douce et que montaient ordinairement les femmes. La haquenée était quelquefois une redevance féodale: ainsi, la redevance d'une haquenée blanche avait été imposée au roi de Naples par le saint-siège; l'ambassadeur de Naples devait chaque année en faire la remise au pape en signe dé vassalité.

HARANGUE. - L'usage de haranguer les rois à leur entrée dans les villes remonte à une haute antiquité; ce privilege a souvent été fort onéreux pour la royauté. Tous les livres d'anecdotes sont remplis d'historiettes sur l'ennui que ces harangues causèrent aux princes forcés de subir l'éloquence provinciale, et sur les reparties brusques ou spirituelles inspirées à quelques rois par l'impatience. C'est surtout à Henri IV, le plus populaire des anciens rois, que l'on a prêté ces vivacités de langage. Il passait, dit-on, par une petite ville, où l'orateur commençant à le complimenter fut interrompu par un ane : « Messieurs, dit Henri IV, parlez chacun à votre tour, s'il vous plait.» Le même prince passant par Amiens, on vint lui adresser une harangue, et l'orateur la commença par les titres de trèsgrand, très-bon, très-clément, très-ma-gnifique. Henri IV l'interrompit en disant: " Ajoutez aussi et tres-las, " Les harangues ont eu quelquefois un but plus utile. Les premiers mercredis de chaque mois. les présidents, procureurs généraux et avocats généraux adressaient aux magistrats un discours sur les devoirs de leur charge; on appelait ces harangues mercuriales du jour où elles étaient prononcées. L'ordonnance d'Orléans (1561) en faisait une obligation pour les magistrats. Les mercuriales dégénérèrent peu à peu en harangues d'apparat prononcées à la

rentrée des tribunaux. Cet usage subsiste encore aujourd'hui.

HARAS. - Les haras sont les lieux où sont réunis les étalons pour l'entretien et le perfectionnement de la race chevaline. Il est question, dans les Mémoires de Sully, d'un haras établi à Meun ou Mehun en 1601; mais l'organisation des haras royaux ne date reellement que de Louis XIV. Une ordonnance du 16 octobre 1665 prescrivit l'établissement d'un étalon royal dans chaque canton. Les édits du 28 octobre 1683, du 21 mai 1685, du 29 octobre 1689, d'août 1705, etc., complétèrent l'organisation des haras. Il y avait des gardes-étalon ou gardesharas, et, au-dessus d'eux, des commissaires inspecteurs des haras, auxquels étaient subordonnés des sous-inspecteurs et des visiteurs. Deux fois par an, ils inspectaient les étalons de leur circonscription, et se faisaient rendre compte de tout ce qui concernait le service des haras. On centralisa, au commencement du xviiie siècle, les dépôts d'étalons. Les deux principaux haras furent alors le haras du Pin (Orne) créé en 1714, et celui de Pompadour (Corrèze) établi par le duc de Choiseul en 1765; on les appelait haras du roi. Le but particulier de ces deux établissements était de fournir des chevaux pour le service de la personne du roi et de ses écuries. Il y avait des dépôts secondaires qu'on appelait haras du royaume ; ils étaient établis dans chaque province. Les haras du roi étaient sous la direction spéciale du grand écuyer qui avait en outre, la surintendance générale des haras des provinces de Normandie, de Limousin et d'Auvergne.

La Constituante supprima les haras, dont le régime paraissait beaucoup trop coercitif (decret du 29 janvier 1790 sanctionné par une proclamation du 31 août de la nième année); mais en comprit bientôt la nécessité d'une réorganisation des haras, et une loi de la Convention (2 germinal an III, 22 mars 1795) ordonna l'établissement de sept dépôts nationaux d'étalons. Cette loi ne fut pas exécutée, et ce fut seulement à l'é-poque de l'empire (4 juillet 1806) que furent appliqués les principes posés par la Convention. Le décret de 1806 établit six haras et trente dépôts d'étalons. A la tête de chaque haras était place un directeur, auquel étaient subordonnés un inspecteur, un régisseur garde-magasin et un vétérinaire. Un chef de dépôt, assisté d'un agent comptable garde-magasin et d'un vétérinaire, était préposé à

chaque dépôt. Six inspecteurs généraux avaient la surveillance de tout le service des haras. Un nouveau décret, en date du 17 mai 1809, établit onze écoles d'équitation et institua auprès du ministère de l'intérieur un comité central pour le perfectionnement de l'espèce chevaline. Il était composé de vingt membres dont faisaient partie les inspecteurs généraux des haras. Sous la restauration, une ordonnance du 28 mai 1822 érigea en direction générale l'administration des haras; le nombre des inspecteurs généraux fut reduit à quatre et le comité central change en un conseil des haras qui se composait du directeur président, des inspecteurs généraux et d'un secrétaire. Depuis cette époque, il n'y a pas eu de changements importants dans l'administration des haras. Les haras du Pin et de Pompadour fournissent des étalons aux depots d'Abbeville, Angers, Napoléon-Vendée, Pau, Saint-Lò, Tarbes, Blois, Cluni, Langonnet, Rosières, Blois, Cluni, Langonnet, Rosières, Saint-Maxent, Strasbourg, Villeneuvesur-Lot, Arles, Aurillac, Braisne, Jus-sey, Lamballe, Libourne, Montierender et Rodez. Il existe au haras du Pin une école des haras composée de vingt élèves; on ne peut devenir officier des haras qu'après avoir suivi les cours de cette école et obtenu un diplôme d'aptitude.

HARASSE. — Bouclier particulier, que les vilains ou rottriers employaient, au moyen âge, dans le duel judiciaire ou jugement de Dieu. Ces boucliers avaient cinq ou six pieds do hauteur et servaient aux champions comme d'un rempart derrière lequel ils se tenaient cachés. La harasse avait deux trous pratiqués à la hauteur des yeux, afin que l'on pût suivre les mouvements de son ennemi, lui porter des coups et parer les siens. Comme cette arme était très-pesante et causait une grande fatigue, on en a fait le verbe harasser, dont on se sert encore pour désigner l'état d'un homme accable de fatigue.

f- HARDIE (Cotte). — Espèce de robe commune aux deux sexes et fort en usage aux xiiº et xiiiº siècles. Voy. HABILLE-MENT, Ş II.

HARDIS.—Ancienne monnaie qui valait trois deniers; elle tirait, selon quelques auteurs, son nom de Philippe le Hardi, qui la fli frapper. On contracta les mots li hardis en celui de li-hards ou liards, qui est resté jusqu'à nos jours dans la langue française. D'autres auteurs prétendent que les premiers hardis vinrent de la Guyenne. Dans la suite on frappa des hardis d'or et des hardis d'argent.

Cette monnaie eut cours en France après la réunion de la Guyenne aux domaines de la couronne en 1453. On trouve des hardis jusqu'à l'époque de François ler.

HARELLE. - Émente ou révolte (du Cange, vº Harela). On appelle spécialement hareile une sédition qui éclata à Rouen, en 1382, à l'occasion des im-pôts que les oncles de Charles VI avaient nouvellement établis. Le peuple soulevé égorgea les percepteurs d'impôts sur la place du marché et proclama roi un marchand drapier, nommé Simon le Gras. Les Rouennais parodièrent alors les solennités qui accompagnaient l'intronisation des rois et leur entrée dans les bonnes villes. Simon le Gras fut promené dans toutes les rues au milieu de chants de joie et de cris séditieux. Puis assis sur son tribunal, il entendit les requêtes des bourgeois qui demandaient l'abolition des impôts et la confirma-tion de leurs privilèges. A chaque re-quête, le roi répondait: Soit fait droit. Ces scènes d'ivresse accompagnées de violences et de pillages eurent un triste lendemain. Les oncles du roi, vainqueurs des Flamands, amenèrent à Rouen le jeune Charles VI qui entra dans la ville par la brèche, s'empara des chaînes que l'on tendait alors au coin des rues, fit raser la tour du beffroi et enlever les cloches de la ville. La commune de Rouen fut supprimée et le maire, qu'élisaient les bourgeois, fut remplacé par un bailli royal. On a soutenu avec quelque vraisemblance que le nom de harelle venait de haro, cri par lequel les Normands invoquaient, dit-on, les souvenirs de justice et de puissance qu'avait laisses leur duc Rolf ou Rollon (voy. HARO). D'autres prétendent que l'imposition qui provoqua la revolte s'appelait harelle. Il est plus probable que ce mot est dérivé de l'allemand haren (appeler au secours). - A Nantes, on nommait harelle l'armée que levait l'évêque; ce mot se trouve dans une enquête faite sur les droits de l'évêque de Nantes en 1296.

HARENG, HARENGERS, HARANGÈRES.

— La pèche du hareng remonte à une haute antiquité. Des lettres patentes de Louis VII (1170) mentionnent les harengs salés que les marchands de l'eau (C'est-à-dire les marchands de la hanse parisienne) achetaient des Normands. Les marchandes, qui vendaient ces poissons en détail, s'appelaient harengères. Bientôt des forains (ce fut le nom qu'on donna aux marchands étrangers) firent transporter à Paris du hareng frais, et, en 1254, saint Louis publia un règlement.

de police sur les forains qui faisaient venir le poisson frais, les voituriers qui l'apportaient et les débitants qui le revendaient en détail. Tout le poisson y est classé en trois catégories : le frais, le salé et le sor ou desseché à la fumée. Les marchands en détail sont aussi divisés en catégories. Le règlement donne aux uns le nom de poissonniers et leur attribue la vente du poisson frais; les harengers ne conservent que la vente du poisson sor et salé. En 1345, sous Philippe

de Valois, cette distinction fut abolie. Presque partout la pêche était soumise à des redevances qui ont été maintenues pendant tout le moyen âge. Les Calaisieus, qui rivalisaient avec les Normands pour la pêche du hareng, étaient obligés de donner la dime de cette pêche aux moines de Saint-Bertin. A Dieppe, lorsque les matelots prenaient un marsouin, ils étaient tenus de le porter à la vicomté de l'archevêque de Rouen, seigneur de Dieppe, et de frapper trois fois à la porte avec la queue du marsouin. S'ils ne s'acquittaient pas de cette bizarre redevance, ils étaient mis à l'amende et le poisson confisqué. A Reims, les chanoines trainaient en procession des harengs attachés à une corde (Sainte-Palaye , vo Harengs).

Quoique la salaison du hareng fût connue à une époque fort ancienne, les procédés en étaient très-imparfaits. Ils ont été améliorés par les Hollandais aux xve et xvie siècles. La pêche du hareng est encore aujourd'hui la principale ressource des pècheurs normands.

HARENGS (Journée des). — On appelle Journée des harengs un combat qui se livra près du village de Rouvray, le 12 fé vrier 1429. Les Français voulaient enlever un convoi de harengs destiné à l'armée anglaise qui assiégeait Orléans; mais ils furent repoussés et la victoire resta aux Anglais.

HARIMAN. - Voy. AHRIMAN.

HARMISCAR. - Voy. HARNESCAR.

HARMONICA.— Instrument de musique inventé par Franklin et introduit en France, en 1765, par une Anglaise du nom de Davies.

HARNESCAR, HARNISCAR. — Les mots harmiscar, harnescar, harnescar désignaient primitivement toute espèce de peine. C'est dans ce sens que les Capitulaires emploient ces expressions: Que ceux, dit un capitulaire de 755, qui établissent des prêtres dans les églises sans le consentement des évêques, payent le ban ou soient condamnés à un autre har

miscar. » Un capitulaire de 853 condamne les malfaiteurs à payer le ban et à subir le plus dur harmiscar. La même expression se retrouve dans un capitulaire de 869. Dans la suite on appela harmescar ou hachée une peine infamante qui condamnait un chevalier félon à porter sur ses épaules, à une certaine distance, une selle de cheval ou un chien. Le chevalier, qui avait subi cette peine, était dégradé.

HARO. - Le cri ou clameur de haro était, dans les anciennes coutumes de Normandie, un appel solennel à la justice et à la protection. On le faisait dériver des mots ah! Rollon, comme si l'on eut invoqué la memoire du grand justicier qui avait fondé le duché de Normandie. D'autres prétendent avec plus de vraisemblance que ce mot dérive de l'allemand haren (appeler au secours) et soutiennent que le cri de haro était en usage chez les Saxons longtemps avant l'époque où Rollon s'établit en Normandie. L'opinion qui faisait dériver ce mot du nom de Rollon était si accréditée en Normandie, que sur le tombeau de ce duc, dans la cathédrale de Rouen, on lisait ces vers :

Dux Normanorum, eunetorum norma bonorum, Rollo, ferus, fortis, quem gens Normannica mortis Invocat articulo, hoe jacet in tumulo.

Quoi qu'il en soit de ces étymologies, le cri de haro avait une grande puissance. Dans l'origine, il suspendait toutes poursuites judiciaires et tout acte commencé. D'après la coutume de Normandie, celui contre lequel on avait crié le haro était obligé de cesser l'entreprise commencée et de suivre le défendeur devant le juge. Là ils donnaient respectivement caution, l'un de défendre le haro et l'autre de le poursuivre. Pendant ce temps, l'objet en litige était sequestré et restait en main tierce. Un des exemples les plus célèbres de la clameur de haro eut lieu aux funérailles de Guillaume le Conquérant (1087). Au moment où l'on allait déposer le corps dans le caveau funèbre, un bourgeois de Caen, nommé Asselin, déclara que le terrain sur lequel était bâtie l'église de Saint-Étienne, avait été volé à son père, et qu'il s'opposait à ce qu'on y enterrat le Conquérant. Cette clameur de haro suspendit la cérémonie des funérailles. Les évêques et les seigneurs présents firent une enquête, et ayant reconnu la justice de la réclamation, ils payèrent la somme demandée comme prix du terrain. Les poêtes français du xiii siècle citent souvent le cri de haro ou harou. Guillaume Guiart parlant d'un tumulte dit :

La voix de nul n'y est oïe, Fors des hérauts qui harou crient. Lorsque la ville de Rouen fut assiégée, en 1418, par les Anglais, les habitants réduits à la dernière extrémité, envoyèrent une ambassade vers le roi Charles VI pour crier le grand haro. Dans la suite, et à une époque même où l'on ne tenait plus de compte des priviléges provinciaux, il était d'usage d'ajouver au bas des ordennances royales cette formule: Nonobstant charte normande et clameur de haro. — On appelait encore haro une amende que prélevait le seigneur haut justicier sur tous ceux qui n'avaient pas répondu au cri de haro et prêté main-forte à la justice.

HARPE. — Instrument de musique. Voy. MUSIQUE.

HARPIN. - Lance à pointe recourbée.

HART. — La hart était, en termes de jurisprudence, la corde qui servait à étrangler un criminel. Défendre sous peine de la hart, c'était menacer de la corde celui qui violerait la loi. Clément Marot a dit d'un valet qui l'avait volé:

Sentant la hart à cent pas à la ronde , Au demeurant le meilleur fils du monde,

Autrefois, dit le Dictionnaire de Trévoux, on attachait les criminels au gibet avec des liens de bois menus et pliants qu'on appelait hart.

HAST. — Le mot hast, tiré du latin hasta (lauce), désignait les armes qui étaient composées d'un fer placé à l'extrémité d'un manche en bois ou hampe. On les appelait armes de hast.

HASTEURS ou HATEURS. — Officiers qui étaient employés dans les cuisines du roi pour surveiller les viandes rôties. Ils avaient part à la distribution de vin faite aux officiers royaux, comme le prouvent les poésies d'Eustache des Champs.

HAUBAN, HAUBANNIER. — Le hauban était un droit que payaient au roi les membres de quelques corporations industrielles (voy. CORPORATION). On appelait haubanniers les marchands soumis à cet impôt. Ils achetaient ainsi le monopole ou droit exclusif de vendre certaines denrees. - Dans la suite, on nomma haubanniers du roi les marchands fripiers, qui achetaient du grand chambrier (voy. CHAMBRIER) l'autorisation de trafiquer exclusivement des vieilles hardes. Au xvine siècle, les maîtres pelletiers fourreurs de Paris portaient aussi le nom de haubanniers, - Le hauban était encore un impôt que l'on payait pour se racheter de la corvée. En 1140, le roi Louis le Jeune exempta les habitants de la paroisse de Notre-Dame des Champs du droit de hauban que percevait son prévot\_

HAUBEREAU. — On entend généralement par haubereau un noble d'un rang inférieur, et ce nom est presque toujours pris en mauvaise part. On n'est pas d'accord sur l'étymologie. Selon les uns, le mot haubereau vient du nom d'un petit oiseau de proie auquel on assimilait les seigneurs féodaux. D'autres le font dériver de haubert et considèrent haubereau comme un diminuit de ce terme qui indiquait à la fois l'armure d'un chevalier et une espèce de fiel qui ne pouvait être possédé que par un chevalier, et qu'on appelait hef de haubert, parce que le possesseur de ce domaine devait le service militaire avec le haubert, l'écu, l'écu,

HAUBERGEON. — Diminutif de haubert. Le haubergeon était, comme le haubert, une cotte de mailles dont se couvraient les chevaliers. Voy. ARMES.

HAUBERGIER. — Possesseur d'un fief de haubert. Les vassaux servaient en qualité de haubergiers, écuyers, lanciers, arbalétriers, etc. — Ce nom désignait aussi quelquefois les fabricants de hauberts.

HAUBERGINIERS.— Fabricants de hauberts ou cottes de mailles. Les maîtres chaînetiers de la ville et faubourgs de Paris étaient appelés, dans leurs anciens statuts, hauberginiers, parce qu'eux seuls fabriquaient cette espèce d'armure.

HAUBERT. — Cotte de maîlles de fer entrelacées dont les chevaliers se servaient du XIº au XIVº siècle. Voy. ARMES, fig. A.

HAUBERT (Fief de). — C'était le plus noble domaine, dans la hiérarchie téodale, après les terres qui conféraient un titre, comme les duchés, comtés, narquisats, baronnies. Selon quelques auteurs, haubert était dans ce cas synonyme de haut-ber ou haut baron. La plupart des auteurs font dériver ce nom de l'armure avec laquelle le chevalier devait servir son seigneur.

HAUDRIETTES. — Religieuses établies, au xmª siècle, par Étienne Haudri. Voy. CLERGE RÉGULIER.

HAUNET. - Arme offensive terminée par un crochet.

HAUSSE-COL.—Le hausse-col, que les officiers portent encore aujourd'hui, est un reste des armes défensives dont l'infanterie était autrefois couverte. Ce n'est plus qu'un moreau de cuivre échancré que l'on place sous le cou. Autrefois, sous le nom de gorgerin ou gorgerette, le hausse-col servait à rattacher les différentes pièces de l'armure (voy. Armes).

La couleur du hausse-col servait quelquefois à distinguer les corps; il était doré pour les officiers des gardes françaises et argenté pour les officiers suisses. Les majors et aides-majors des régiments ne portent point le hausse-col.

HAUTBOIS. - On distingue, dit Millin (Dictionnaire des beaux-arts), le hautbois en ancien et en moderne. Autrefois on jouait d'une espèce de hautbois de Poi tou. La taille de ces hautbois était d'une quinte plus basse que le dessus et avait un trou de moins, le huitième ne se bouchant point, Cet instrument avait deux pieds quatre pouces de long. Il y avait aussi la basse du hautbois, qui avait cinq pieds et onze trous. Le hautbois dont on se sert maintenant a le son plus fort que la flûte. Sa cavité intérieure est pyramidale, et se termine comme une trompette. Il a deux clefs, dont la plus petite reste appliquée sur le septième trou par un ressort ; la plus grande, adaptée au huitième tron, est toujours ouverie, et ne ferme qu'en appuyant le doigt sur la bascule. Cet instrument se monte en trois pièces qui entrent l'une dans l'autre, et l'anche fait la quatrième. Il porte vingtun pouces huit lignes de fongueur, sans compter l'anche. Son étendue est à l'unisson du violon, et contient deux octaves et quatre demi-tons. On connaît encore une autre sorte d'instrument à peu près semblable appelé le hautbois de forét; il se démonte en cinq pièces ; il a la même étendue que le hautbois ordinaire ; mais le son, quoique agréable, en est plus anché, c'est-à-dire moins sonore et plus velouté. Il est question de hautbois aux funérailles de Henri IV. Sous Louis XIV, figuraient dans la musique militaire. Pellisson, dans son Hist. de Louis XIV (t. II. p. 176-195), parle des mousquetaires ouyrant la tranchée au son des hautbois.

HAUT-DE-CHAUSSES. — Partie du vètement des hommes qui les couvrait de la ceinture aux genoux et que l'on a nommée dans la auite culotte. Le haut-dechausses varia souvent de forme; il fut tour à tour serré au corps (xv siècle), large et bouffant (xvi siècle), enfin surchargé de rubans et de dentelles qu'on nommait canons. Yoy. Canons.

HAUT DOYEN. — On désignait sous ce titre, dans plusieurs chapitres, le chanoine qui y tenait le premier rang.

HAUT JUSTICIER. — Seigneur qui avait, dans l'étendue de ses domaines, le droit de connaître de toutes les causes civiles et criminelles. Les échelles, fourches patibulaires, piloris, placés à l'entrée de ses terres ou de son château, étaient le symbole de sa puissance. Voy. JUSTICE.

HAUTE COUR DE JUSTICE. - Tribunal, charge de juger les crimes politiques, qui a été plusieurs fois organisé depuis la revolution. Une loi du 10 mai 1791 institua une haute cour nationale composée de quatre grands juges et de vingtquatre hauts jurés. Les premiers étaient pris parmi les membres de la Cour de cassation et les seconds étaient élus par des départements que le sort désignait. Les crimes politiques et les accusations contre les hauts fonctionnaires étaient déférés à ce tribunal. Il siègea d'abord à Orléans, fut supprimé en 1793 (10 mars), lorsqu'on établit le tribunal révolutionnaire. Réorganisée en 1795, après la suppression de ce tribunal, la haute cour siègea à Vendôme (août 1796) pour le procès de Babeuf et de ses complices. Napoléon avait institué, en 1804, une haute cour impériale composée de grands dignitaires et de sénateurs. La constitution de 1848 rétablit la haute cour de justice, composée de membres de la Cour de cassation et de hauts jurés désignés par les membres des conseils généraux. Les articles 54 et 55 de la constitution promulguée par le prince Louis-Napoléon, le 14 janvier 1852, ont maintenu cette institution. Ils sont ainsi concus : « Une haute cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes qui auront été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le président de la République et contre la sureté intérieure ou extérieure de l'Etat. »

HAUTE JUSTICE. — Droit de connaître de toutes les causes criminelles et civiles. Voy. JUSTICE.

HAUTE LICE ou HAUTE LISSE. - La haute lisse est une tapisserie dont la chaîne est tendue verticalement sur un métier et réprésente les couleurs d'un tableau avec de la laine de diverses nuances. La galerie de Rubens, la Sainte famille de Raphaël, une foule de tableaux d'histoire, quelques paysages, des por-traits ont été ainsi copiés. La manufacture des Gobelins est la plus célèbre pour les hautes lisses. On nommait autrefois en France ces tapisseries sarrasinoises, parce que l'invention en est attribuée aux Orientaux. - On appelait encore haute lisse, à Amiens, des étoffes dont la chaîne était purement de soie et la trame de laine. Les hauts-lisseurs, ou fabricants de ces étoffes, faisaient partie du corps de la sayeterie d'Amiens.

HAUTE POLICE. - La surveillance de la haute police s'étend pour toute leur vie sur les condamnés aux travaux forcés à temps. Elle est aussi de plein droit pour les condamnes au bannissement pendant un temps égal à la durée de la peine qu'ils ont subie. Pour les condamnations correctionnelles, la surveillance de la haute police n'est applicable que dans les cas specifies par la loi. Elle est généralement d'un an au moins et de cinq ans au plus. Les personnes soumises à la surveillance de la haute police doivent, avant d'être rendues à la liberté, déclarer dans quel lieu elles se proposent d'habiter; elles sont tenues de s'y rendre en suivant l'iti-néraire marqué sur la feuille de route qu'on leur délivre et de se présenter devant le maire de la commune dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrivée. Si elles veulent changer de résidence, elles doivent prévenir le maire trois jours à l'avance et en obtenir une feuille de route. Le gouvernement peut leur interdire la résidence dans certains

HAUTES-PAIES. — On appelait hautespaies, au xviiie siècle, les anspessades et les caporaux dans l'infanterie, les brigadiers et sous-brigadiers dans la cavalerie, et même les grenadiers et tambours qui recevaient une paye plus forte que celle des autres soldats.

HAUTES PUISSANCES. — Titre que les rois de France accordaient aux états généraux des Provinces-Unies. En 1644, Louis XIV, ou plutôt Mazarin qui gouvernait sous le nom du roi, les qualifia de hauts et puissants seigneurs. Depuis cette époque on les appela hautes puissances dans les relations diplomatiques.

HAUTE TRAHISON. — Crime contre la sûreté de l'État.

HAUTPONNOIS. — On désignait sous ce nom, à l'époque de Louis XIV, les habitants d'un faubourg de Saint-Omer appelé Hautpont. Les Hautponnois ne s'alliaient qu'entre eux, comme certaines populations du midi de la France. Pellisson parle de ces Hautponnois dans ses Lettres historiques (t. III, p. 264 et 265).

HAUTS BARONS. — On nommait ainsi, en Bretagne, les membres du second ordre de la noblesse (D. Morice, Histoire de Bretagne, préf., p. XIII.)

HAUTS ET PUISSANTS SEIGNEURS.— Ces titres étaient ordinairement réservés aux principaux personnages. Cependaut on les donnait en Bretagne aux simples évêques (D. Morice, Hist. de Bretagne, prél., p. xx et suiv.). HAUTS HOMMES. — Dans un arrêt de 1356, il est dit que les comtes de Deux-Ponts et de Blamont présidaient aux assises féodales de l'évêché de Metz en qualité de pairs et hauts hommes de l'évêché.

HAUTS JURÉS. — Jurés qui font partie de la haute cour de justice. Voy. HAUTE COUR DE JUSTICE.

HAVAGE, HAVÉE. — Le droit de havage consistait à prendre des fruits exposés en vente sur le marché autant qu'en pouvait contenir la main. Il avait été abandonné à Paris à l'exécuteur des hautes œuvres, qui le faisait exercer par ses préposés. Ils marquaient avec de la craie le dos ou le bras de ceux qui avaient payé le droit de havage. Cette coutume irritait plus que l'impôt lui-même; il en résulta quelques désordres, et le droit de havage fut supprimé. A Pontoise, ce droit appartenait à l'hôpital général. — On appelait quelquefois ce droit havee, mot qui désignait d'une manière générale une poignée de quelque chose. Les abbés de Sainte-Geneviève s'étaient rachetés de la havee en payant au bourreau une rente annuelle de cinq sous le jour de la fête de sainte Geneviève.

HAVET. — Fourche à trois dents emmanchée à une hampe ou bois de lance; c'était une des armes dont on se servait au moyen âge.

HEAUME. — Casque fermé en usage au moyen age (voy. ARMES, fig. D). — Le heaume dans les armoiries etait un signe de noblesse. Placé au haut des châteaux, il annonçait l'hospitalité (Sainte-Palaye, ye Heaume).

HEAUME D'OR. — Monnaie d'or du règne de Charles VI. On appelait aussi ces pièces d'or écus heaumés, parce que les armes de France y étaient surmontées d'un heaume. On frappa des demi-heaumes sous le règne de Cherles VI.

HEAUMERIE, HEAUMIERS. — On nommait heaumerie l'art de fabriquer les heaumes et le lieu où on les vendait. Il y avait à Paris une corporation des heaumiers et une rue de la Heaumerie.

HEBERGEMENT. — Droit féodal. Les vassaux, qui devaient l'hébergement, étaient tenus de loger et de nourrir le seigneur et sa suite lorsqu'il venait dans leurs domaines (voy. GITE). — Le mot Heribergum se trouve déjà dans les Capitulaires, mais il indique le lieu où se réunissait une assemblée. Ainsi, dans le capitulaire de Charles le Chauve, rendu à Pistes : « Nous défendons à aucun autre de rester sans notre permission dans notre palais ou dans ce lieu de réunion (IN ISTO BERIBERGO).»

HÉBERTISTES. — Les signalèrent par leur va que révolutionnaire. Ils u de Jacques-René Hèbert. chesne. Ce parti anarchique la commune de Paris at 1793 (chute des Girondus alla si toin que Robespiern de salut public se déclarèn Hèbert, konsin, vincent et tistes furent arrètés, condeutés le 6 ventôse an 11 (24)

HEIDUQUE. — On appelment heiduques des fantas. Ce nom s'étendit plus tard ques hongrois ou costumés que les Allemands avaient jours à leur suite. L'usage du tiques s'introduisit en Frandu xvir siècle, où des prisgrois s'attachèrent au serme grands seigneurs. Dans in nomma souvent heiduques le pied habillés à la hongroise.

HÉLIENNE (Monnaie).—La! lienne était la monnaie des com gueux; elle tirait son nom d'he de Périgord, qui vivait au xº;

HELLEQUINS ou HERLEQUI's onnages fantastiques qui jouer ole dans les légendes du more croyait entendre pendant le mesnie ou troupe des hellequi suivant à travers les forèts de également fantastiques. Cette le retrouve en Allemagne où their devenu le féroce chasseur.

HELVÈTES ou HELVÈTIENS.ples, qui habitaient une comme pondant à une partie de la Suissei étaient compris dans l'ancienne

HEMINAGE. — Droit féodal per nature par le seigneur sur le bie principalement au marché, dans gneurie. On écrivait aussi émise nom vensit, dit M. Guérard [Protentes & UCartulaire de Saint-Pert tres, § 116], de la mesure le pusage pour le blé (voy. HÉMINE De la tencore héminage un drappour la conservation des grains dépôt dans quelque endroit.

HÉMINE. — Mesure romaine compendant une peride du moyen ist équivalait, dans certaines provine neuf ou dix onces. A Marseille, d'en servait encore au xviii\* sièté, était estimée équivalente à soits quinze livres. L'ordre de Saint-le conserva l'hémine jusqu'à la fa xviiii\* siècle.



HENDUIS.—Nom des anciens chefs des Bourguignons. Ces chefs étaient électifs, comme ceux de la plupart des peuplades germaniques. Ce fut, dit-on, en 413, que des rois héréditaires remplacèrent les chefs électifs des Bourguignons.

HENNIN. — Bonnet de semme en usage aux xiv° et xv\* siècles; il était tellement large et élevé, que les semmes, selon un contemporain, ne pouvaient passer sous les portes sans se baisser et se tourner de côté. « Les dames, dit Paradin dans ses Annales de Bourgogne, portaient de hauts atours sur leurs têtes, et de la longueur d'une aune ou environ, aigus comme des clochers, desquels dépendaient par derrière de longs crèpes à riches franges comme étendards. » La hauteur et la richesse des hennins provoquèrent les critiques de plusieurs prédicateurs du xv siècle. Voy. Habillement, 5 III.

## HENOUARS. - Voy. HANOUARDS.

HENRI. - Monnaie d'or frappée sous Henri II; elle représentait d'un côté ce roi armé et couronne de lauriers, et de l'autre une H couronnée ou une croix formée de quatre H surmontées d'une couronne. On appela aussi ces henris ducats, et on en frappa de doubles. Les henris d'or portent quelquefois l'effigie d'une femme armée, représentant la France ; elle est assise sur un faisceau d'armes : une petite victoire lui présente une branche de laurier. La légende est : Optimo principi Gallia (la France à son excellent roi ). On est frappe de la beauté du type de ces monnaies. C'est à cette époque que fut inventé le balancier et que l'on chercha à donner aux monnaies un mérite artistique.

HENRICIENS. — On a donné le nom d'henriciens à deux sectes : l'une schismatique, l'autre hérétique. La première était celle des partisans de Henri IV et de Henri V, empereurs d'Allemagne, en lutte avec le pape Grégoire VII et ses successeurs. La seconde tirait son nom d'un ermite nommé Henri, disciple de Pierre de Bruys. Il enseignait, comme son maître, qu'il fallait ne donner le baptème qu'aux adultes et ne point bâtir d'église; il ordonnait même de détruire celles qui existaient et de briser les croix. Il niait la réalité de la présence du corps et du sang de J. C. dans l'Eucharistie, et rejetant la croyance au purgatoire, condamnait l'usage de prier pour les morts. Henri répandit surtout ces hérésies dans le midi de la France; il eut pour principal adversaire saint Bernard. Ses erreurs furent condamnées et lui-même enfermé dans une prison perpétuelle.

HEPTAMERON. — Recueil de contes par Marguerite de Valois, sœur de François ler. Heptaméron veut dire les sept journées. Il y a dix nouvelles par jour, et le recueil se compose de soixaute-douze nouvelles. 1. Heptaméron est une imitation du Décaméron de Bocace.

HÉRALDIQUE (Art ou science). — Art ou science d'interpréter les blasons. Voy. BLASON et HÉRAUT.

HERAUDERIE. - On appelait herauderie l'office d'un héraut d'armes, aussi bien que la science du blason et la connaissance du cérémonial. Les hérauderies étaient aussi les provinces dont un héraut d'armes portait le nom. Il y en avait trente au xviiie siècle : Bourgogne, Normandie, Dauphine, Bretagne, Alencon, Orleans, Anjou, Valois, Berri, Angou-lème, Guyenne, Languedoc, Champagne, Toulouse, Auvergne, Lyonnais, Bresse, Navarre, Perigord, Saintonge, Touraine, Alsace, Charolais, Roussillon, Picardie, Bourbon, Poitou, Artois, Provence et Montjoie-Saint-Denis. La hérauderie de Montjoie-Saint-Denis était la première. Le roi d'armes, qui en portait le titre, mettait une couronne royale sur ses fleurs de lis. Le roi d'armes avait eu, dans l'origine. l'honneur de prêter serment entre les mains du roi et d'être arme chevalier de sa main (voy. Roi D'ARMES). Dans la suite il fut place sous les ordres du grand écuyer, qui recevait son serment,

HÉRAUT. — On fait dériver le mot héraut de l'allemand haren (crier, proclamer), d'où serait venu également le mot haro (voy. HARO). D'autres assignent pour origine au mot héraut l'allemand here (armée), d'où l'on a formé heriban (proclamation de guerre. levée de troupes et impôt pour la guerre).

pes et impôt pour la guerre ). § Ier. Rôle des hérauts d'armes au moyen age. - Les hérauts d'armes avaient une baute importance au moyen age : leur personne était sacrée comme celle des féciaux chez les Romains. Ils accompagnaient les rois, princes et seigneurs d'un rang élevé dans toutes les circonstances solennelles, faisaient les proclamations, déclaraient la guerre, proposaient la paix, annonçaient les tournois et autres réjouissances. Le signe de leur dignité était un caducée ou bâton couvert de velours et de fleurs de lis d'or; ils portaient une riche cotte d'armes sur laquelle était brodé le blason de leurs seigneurs. Ces cottes d'armes ressemblaient à des dalmatiques, dont les demimanches s'élargissant vers le bas, tombaient un peu au-dessus du coude. Celle du roi d'armes, chef des hérauts d'armes,

HÉR

était ornée devant et derrière de trois grandes fleurs de lis et de l'écu de France couronné. Sur l'extrémité de la manche droite, on lisait Montjoie-Saint-Denis, et sur la gauche, roi d'armes de France. Son pourpoint et ses chausses étaient de velours violet chamarré d'or. La cotte des simples hérauts différait en ce que les fleurs de lis placées devant et derrière étaient plus petites. Lorsqu'un roi ou tout autre seigneur tenait sa cour plénière les hérauts criaient largesse devant lui. Un héraut d'armes qui vivait au xve siècle a décrit le cérémonial observé dans ces circonstances : au moment où les entremêts étaient servis, le maître d'hôtel appelait le roi d'armes ou le héraut le plus notable. Le héraut criait trois fois largesse devant la table du seigneur et ajoutait les titres du personnage au nom duquel les largesses étaient faites. Tous les autres hérauts et poursuivants d'armes criaient largesse! largesse! largesse! Et alors on remettait aux principaux vassaux des robes que leur distribuait le seigneur; on partageait aux autres les débris du festin et quelquefois on jetait de l'argent au peuple. Cet usage était tellement français, qu'on avait conservé en Angleterre le mot largesse, dont les hérauts d'armes se servaient encore dans les pompes de la royauté (voy. du Cange, Des cours et des fêtes solennelles des rois de France). Les hérauts portaient quelquefois devant le roi de grandes coupes ou hanaps remplis de toutes sortes de monnaies qu'ils jetaient au peuple. Le compte de Guillaume Charier, receveur general des finances, qui commence en 1422, contient l'article suivant : « A Touraine et Pontoise, herauts du roi, la somme de quarante et une livres six sous, en trente écus d'or, à eux donnée par ledit seigneur au mois de mai 1448, tant pour eux que pour autres hérauts, poursuivants, menestrels et trompettes, pour avoir, le jour de la Pentecôte, audit an, crié largesse devant sa personne, ainsi qu'il est accoutumé. » Dans un compte du 1er octobre 1452, cité également par du Cange, on lit : " A Pontoise, Berri et Guyenne, hérauts du roi, pour avoir crié largesse au diner dudit seigneur le jour et fête de Toussaint, ainsi qu'il est accoutumé de faire. »

Dans les tournois, les hérauts d'armes recevaient huit sous parisis pour attacher le casque de chaque chevalier au-dessus de son blason. Les chevaliers qui paraissaient pour la première fois dans la lice devaient abandonner leur heaume ou casque aux hérauts d'armes. Il fallait encore leur payer une redevance pour le combat à la lance, après leur avoir donné une

bienvenue pour le combat à l'épée. Mais quand les chevaliers avaient pave pour la lance, ils étaient quittes, suivant cet axiome féodal que la lance affranchit l'épèe, mais que l'épée n'affranchit pas la lance. Les hérauts mesuraient la lice où devaient combattre les tenants et les assistants; ils assignaient à chacun sa place et animaient les combattants en oussant des acclamations et répétant leur cri de guerre. Le soin de compter les morts après les batailles et de faire le partage du butin appartenait encore aux hérauts d'armes, Dans les premiers temps, ils étaient chargés de convoquer les assemblées qui se réunissaient auprès du souverain et d'y maintenir le bon ordre.

Une des principales fonctions des hérauts d'armes consistait à déclarer la guerre. Les souverains, vers lesquels on les envoyait, les recevaient avec un grand appareil. Une déclaration de guerre à feu et à sang se faisait quelquefois par deux hérauts, dont l'un portait une épèe teinte de sang et l'autre une torche ardente.

Voy. GUERRE , S Ier.

Les aspirants à la chevalerie devaient faire vérifier leurs titres par les hérauts et rois d'armes. On leur payait, à chaque réception, une rétribution, dont la quotité a plusieurs fois varié; elle était tantôt d'un marc d'argent, tantôt d'un écu d'or par tête.

Aux funérailles des rois, les hérauts déposaient dans le tombeau les symboles de la dignité souveraine : sceptre, couronne, epée, main de justice, etc., puis poussaient par trois fois le cri: Le roi est mort! Relevant alors l'étendard de France, le roi d'armes s'écriait : Vive le roi!

Au XVIII\* siècle, le roi d'armes et les hérauts portaient, dans les cérémonies solennelles, une cotte d'armes de velours violet cramoisi, ornée devant et derrière et sur chaque manche let trois fleurs de lis d'or. Le nom de la province dont ils portaient le titre, était aussi brodé sur leur cotte d'armes. Ils avaient une toque noireavec un cordon d'or. Aux funérailles, ils étaient revêtus d'une longue robe de deuil. Les hérauts d'armes jouissaient du privilége de commensaux du roi et de l'exemption du droit de franc fief (voy. Guyot, Traité des ofices).

Guyot, Traité des offices).

A partir du xvi siècle, les hérauts d'ar mes perdirent une grande partie de leur importance. Ils ne furent plus qu'un ornement des pompes solennelles.

§ 11. Hiérarchie entre les hérauts d'armes. — Il fallait passer par une hierarchie de grades et subir de sérieuses épreuves avant de devenir héraut d'armes, 0n était

aucheur, puis poursuivant dant sept années. On ne paspuis poursuivant ré à l'autre de cette hierar-s une initiation, dont le sym-sespèce de bapteme du héraut, uquel ou versait une coupe de du blason, de tous les détails aldique, des généalogies, etc., pour suivant d'armes et le prés venir héraut d'armes. Au plus de cette hiérarchie était le roi In place sous Robert le Pieux roi d'armes, qui portaitle nom Dauphin. Dans la suite tous ets et autres officiers d'armes, en chapitre dans l'église du t-Antoine à Paris, choissaient ils croyaient le plus expert en s, et le présentaient au roi. S'il éé, le roi se rendait à l'église, de fête, accompagné de son con-et de ses maréchaux. Là le roi èlu se mettait à genoux devant le entre les mains duquel il prétait ent accoutumé. Lorsqu'il avait été par le roi lui-même, de la cotte sée de ses armes, le connétable ou rechaux lui posaient une couronne r la tête et lui remettaient un scepétait alors baptisé du nom de Montaint-Denis, et proclamé roi d'armes s hérauts et autres officiers d'armes nts à la cérémonie.

a vu reparaître des hérauts d'arsous l'Empire et sous la RestauraA l'époque impériale, leurs cottes
nes étaient de velours bleu sémées
silles d'or; sous la Restauration, de
urs violet avec des fleurs de lis
.— On trouvera tous les détails res aux hérauts d'armes dans les ouges suivants : De la primitive inution des rois, hérauts et poursuias d'armes, par Jean Le Feron, Paris,
5; Origine des chevaliers, armoiries
hérauts, par Claude Fauchet, 1610;
Théâtre d'honneur et de chevalerie,
r André Favin, Paris, 1620; De l'office
rois d'armes, des hérauts et des pourtivans, par Marcde Vulson de la Colomière, Paris, 1645; Palais d'honneur, du
ère Anselme, Paris, 1663.

HERBAGE (Droit d').—Ce mot désigne, dans les anciennes coutumes, tantôt un roit féodal, tantôt des priviléges accordés aux paysans. On appelait herbage le droit qu'avait le seigneur de choisir les plus beaux animaux dans les troupeaux qui paissaient sur ses domaines. Ce droit fut souvent converti en une redevance pécuniaire.—Le droit d'herbage était aussi le privilège accordé à quelques

vassaux de couper l'herbe d'un pre ou d'y mener pairre leurs troupeaux. Les forestiers jouissaient ordinairement de ce droit d'herbage. Voy. D. Lobineau, Hist. de Bretagne, t. I, p. 203.

HERBAN. - Même sens que Hériban. Voy. Hériban.

HERBATICUM. — Ce mot, qui se trouve souvent dans les capitulaires et les écrivains de l'époque carlovingienne, désigne, suivant M. Guérard (Prolégomènes du Polyptyque d'Irminon, p. 677 et suiv.), un droit analogue aux droits de paisson et de pâture. « Dans notre polyptyque, dit cet auteur, l'herbaticum n'est probablement pas autre chose que la redevance payée pour la faculté de faire pâturer les chevaux et même les bœufs et les moutons sur les terres seigneuriales après la récolte des foins et des blés. »

HERBAUX. — Terme des anciennes coutumes qui désignait les charges imposées à un héritage.

HERBERGAGE. — Terme employé par les coutumes pour indiquer un manoir.

HERESIARQUE, — Auteur d'une hérésie ou chef d'une secte d'herétiques.

HÉRÉSIE, HÉRÉTIQUES. — L'hérésie est une erreur contraire à la foi catholique.

ile. Lois contre les hérésies. — L'hérésie n'était pas seulement, dans l'ancienne organisation de la France, une attaque contre la religion, une infraction aux lois de l'Église, c'était encore une violation des lois civiles et de l'ordre établi. De là les lois de Henri II (1551), de François II (1559), de Charles IX (1566), etc., qui ordonnent aix juges laïques de poursuivre les hérétiques ou fauteurs des hérésies, sans projudice de la sentence ecclésiastique. Je n'entrerai pas dans le détail de toutes les persécutions exercées contre les hérétiques; ce n'est pas mon sujet. Je remarquerai seulement que la tolérance, fondés sur les vrais principes évangéliques et respectée dans la primitive Eglise, avait été entièrement mise en oubli. On était loin de l'époque où saint Martin refusait de communier avec des chrétiens qui avaient fait périr des hérétiques. Au xvie siècle, la tolérance était rejetée par les protestants comme par les catholiques exaltés. Théodore de Bèze la traitait de dogme diabolique. Un petit nombre de politiques, parmi lesquels L'Hôpital figure au premier rang, eurent seuls l'honneur de défendre la tolérance qui ne triomptaque sous Henri IV. Encore fut-elle same



fiée au bout d'un siècle. La Constituante proclama enfin le principe de la liberté de conscience.

Tout en reconnaissant la supériorité de notre droit moderne, il faut chercher dans les institutions anciennes la cause des persécutions contre les hérétiques. Une foi, un roi, une loi, était un des axiomes reconnus dans l'ancien droit. On ne pouvait y porter atteinte sans troubler l'ordre. De là la proscription de l'hérésie et des hérétiques. En général les ecclésiastiques étaient chargés de signaler l'héresie, et les juges laïques appliquaient la peine qui etait presque toujours la mort. Lorsque l'hérèsie était manifeste, les ordonnances que j'ai rappelées enjoignaient aux juges laïques de sévir sans attendre la sentence ecclésiastique.

Les tribunaux ecclésiastiques spécialement charges de poursuivre les hérétiques portaient le nom d'inquisition. Cette institution remonte au xiiie siècle; elle fut établie par le concile de Toulouse, eu 1229, pour extirper l'hérésie des Albigeois et confiée aux moines dominicains : mais elle rencontra, dès l'origine, une vive opposition et n'exerça jamais en France la même tyrannie qu'en Espagne. Cependant elle exista en France jusqu'au xve siècle. Un inquisiteur figurait parmi les juges de Jeanne d'Arc. Mais la puissance croissante des parlements et de l'autorité royale détruisirent vers la fin du xve siècle les tribunaux de l'inquisition que la maison de Guise tenta vainement d'imposer de nouveau à la France au xvie siècle.

§ 11. Des hérésies qui ont troublé la France. — Il nous reste à indiquer rapidement les principales hérésies qui ont troublé la France.

Priscillianistes; ariens; pelagiens; iconoclastes; adoptiens. - Des la fin du Ive siècle, les priscillianistes, qui tiraient leur nom de l'hérésiarque Priscillien, et soutenaient, comme les Manicheens, l'existence de deux principes également puissants, l'un bon, l'autre mauvais, furent condamnés, et plusieurs même mis à mort, malgre la résistance de saint Martin de Tours. Je n'insisterai pas sur l'hérésie du Gaulois Vigilance qui attaquait le célibat des prêtres et la vie monastique. Il fut réfuté par saint Jérôme et ses opinions n'eurent pas une grande importance. L'arianisme, au contraire, troubla la Gaule pendant plusieurs siècles. Cette hérésie avait été adoptée par les Visigoths et les Bourguignons qui voulurent l'imposer à une grande partie de la Gaule; mais les Francs, fidèles au catholicisme après la conversion de

Clovis, triomphèrent de l'arianisme qui disparut de la Gaule au vie siècle. L'heresie de Pélage ou Pélagianisme, qui avait commencé à se répandre dans les premières années du ve siècle, fut une des hérésies qui agitèrent le plus longtemps l'Eglise gallicane. Pélage soutenait que l'homme pouvait, par ses seules forces, accomplir le bien et éviter le mal. C'était nier le péché originel et la nécessité de la grâce. Aussi Pelage fut-il condamné par l'Église au concile général d'Ephèse (431); mais ses disciples ne se découragèrent pas. Les semi-pelagiens, à la tête desquels était le Gaulois Cassien, reproduisirent en l'atténuant la doctrine des pélagiens. Ils reconnaissaient la nécessité de la grace. mais ils l'attribuaient aux mérites des hommes. Les querelles du pélagianisme se prolongèrent jusqu'au commencement du vie siècle. Le concile d'Orange les termina, en 529, par la condamnation des semi-pelagiens. L'hérésie des Iconoclastes, ou briseurs d'images, qui troubla l'Orient au vine siècle, eut peu de retentissement en Gaule, Cependant on accusa Charlemagne d'avoir favorisé ces hérétiques dans les traités désignés sous le nom de Livres carolins. Les Adoptiens, qui ne voulaient reconnaître Jésus-Christ que pour fils adoptif de Dieu, avaient pour chef Félix, evêque d'Urgel, ville comprise dans l'empire carlovingien. Ils furent condamnés, en 799, dans un concile tenu à Aix-la-Chapelle. Les querelles du 1xº siècle, entre Godschalk et Hincmar, ne faisaient que renouveler la lutte du pélagianisme. Godschalk, qui exagérait la doctrine de la grâce, fut condamné, et l'Église consacra la doctrine qui avait été proclamée au ve siècle et qui reconnaissait tout à la fois la grâce divine et la liberté humaine. Leur conciliation restait un mystère. « Nous tenons fortement les deux bouts de la chaîne, dit Bossuct, sans voir le point qui les unit. »

sans voir le point qui les unit."

Hérésie de Bérenger; pétrobusiens;
henriciens; palerins su cathares appelés en France albigeois; vaudois;
flagellants; beghards et béguines.—
Au xi siècle, bérenger de Tours attaqua la présence réelle dans l'eucharistie
et fut condamné. Des hérétiques d'Orleans, accusés de manichéisme, furent
brûlés vers la même époque, et Roscolin fut condamné au concile de Soissons
(1092) pour avoir attaqué le mystère de
la Trinité. Les pétrobusiens, qui paruent au xuir siècle, tiraient leur nom
de Pierre de Bruys. Ils s'opposaient au
baptème des enfants, et rejetaient la présence réelle dans l'eucharistie ainsi que



res dogmes de l'Église carès le supplice de Pierre de ), un ermite de Toulouse, ri, se mit à la tête de cette fauteurs de son hérésie prin de henriciens. Une autre causé heaucoup plus de trouelle des paterins ou cathares, ce dernier nom qui signifie qu'ils prétendaient régénérer i chrétienne. En France, ils néralement désignés sous le igeois, parce que la ville d'Albi les principaux centres de leur professaient les doctines de admettaient comme lui deux

res principaux centres de leur professaient les doctrines de admettaient comme lui deux également puissants : le principe du mal. Ce conduisait au fatalisme, puisux principes, et le fatalisme ouporte à tous les désordres. Vaisaint Bernard chercha à ramene igeois par ses prédications. Le inocent III fit prêcher contre eux biacade à la tête de la quelle se plaça de Montfort. Les Albigeois furent s (1212). Bientôt un frère de saint , Alphonse de Poitiers, recueillit age sanglant des Montfort, et à la d'Alphonse (1271) le Languedoc fut à la couronne de France. La lutte leuse, devenue guerre politique, eu pour conséquence de soumettre provinces méridionales à l'autorité archique.

es Vaudois ou Pauvres de Lyon étaient emporains des Albigeois. Ils tiraient nom de Pierre Valdo, qui vivait au siècle. On les appelle aussi les humi-, de la vie humble qu'ils menaient, et otes de leur chaussure. Ils s'attachaient a lettre de l'Evangile et affectaient la uvreté. Du reste ils ne paraissent pas oir professé les mèmes doctrines que s albigeois, avec lesquels on les a souent confondus. Ils furent persecutés au ve siècle, dans le nord de la France et rincipalement à Arras. Dans la suite ils écurent cachés en Provence et en Piénont jusqu'au xvi siècle. Les troubles du calvinisme attirèrent de nouveau l'attention sur ces hérétiques. Le parlement de Provence rendit contre eux un arrêt de proscription qui fut cruellement exécuté. En 1545, vingt-deux bourgs ou villages furent livrés au fer et aux flammes, si l'on en croit de Thou, historien véridique et presque contemporain. Depuis cette époque les vaudois ont disparu de France ou se sont confondus avec les calvinistes. On les retrouve encore au xvii° siècle en Piemont. Je n'insisterai pas sur les pas-

loureaux, les flagellants et les béghards (voy. ces mots). Les premiers parurent au milieu du xin° siècle, et, sous prétexte de délivrer saint Louis, ravagèrent la France (1250-1251). Les flagellants parcoururent la France au xiv° et au xv siècles en se frappant de verges et récitant des prières. Ces processions donnèrent lieu à des désordres qui les firent condamner. Les béghards et béguines voulaient se soustraire à l'autorité ecclésiastique (voy. BÉCHARDS). Toutes ces hercèsies furent effacées par les troubles religieux du xvie siècle.

Luthériens; calvinistes ou huguenots; camisards: anabaptistes. - Les luthériens et les calvinistes, d'abord tolèrés, puis persécutés, finirent par allumer des guerres terribles qui ne se terminèrent que par l'édit de Nantes (1598). On appelait ordinairement les calvinistes huquenots (du hollandais huisgenossen, corruption de eidgenossen, conjurés). Le nom de protestants a prévalu dans la suite. L'édit de Nantes leur accorda des villes de sûreté, le libre exercice de leur culte, le droit de tenir des assemblées, des chambres de parlement composées par moitié de protestants et de catholiques. Richelieu leurenleva les droits politiques après la prise de la Rochelle (1629); mais il leur laissa la liberté religieuse. L'édit de Nantes fut révoqué en 1685 par Louis XIV, et les protestants réduits à abjurer, à émigrer ou à se cacher. On sait ce que la révocation de l'édit de Nantes coûta à la France. Les camisards défendirent énergiquement leur religion dans les Cévennes. Néanmoins, pendant presque tout le xviii siècle, les protestants furent réduits à une condition misérable. Places hors la loi, ils étaient forcés de se retirer dans 101, ils etaient forces de se retirer dans des solitudes, ou, comme ils disaient, au desert pour entendre leurs pasteurs, célèbrer leur prèche et même pour se marier. Louis XVI, peu de temps avant la révolution (1781), leur rendit la liberté religieuse, qui a été maintenue et complétée par les diverses constitutions de la France. France.

Il y a anjourd'hui en France des luthériens de la confession d'Augsbourg qui ont une faculté de théologie à Surssbourg et un grand nombre de pasteurs rétribués par l'État (voy. Consistoine). La faculté de théologie calviniste est établie à Montauban et rétribuée également par l'Etatainsi que les pasteurs des églises calvinistes (voy. Consistoine). Il y a aussi en France un petit nombre d'anabaptistes. Ils se trouvent principalement en Alsace, et l'origine de ceue secte remonte jusqu'au xviª siècle, où les anabaptistes de Tho-



mas Müncer et de Jean de Leyde ravagèrent l'Allemagne. Ils tiraient leur nom de ce qu'ils ne reconnaissaient pas le baptème des enfants, et demandaient un second baptème pour les adultes. Les anabaptistes n'ont pas de clergé. Le chef de famille est le seul prètre. Les jonsénistes, qui ont paru au xvii siècle, auront leur article spécial. (Voy. le Dictionnaire des heréises par l'abbé Pluquet, l'Histoire des églises du désert par le pasteur Coquerel, l'Histoire des vaudois par M. Mulson, l'Histoire ecclésiastique par Fleury, ctc.)

HÉRIBAN. — L'hériban, ou ban de guerre, était la proclamation qu'un seigneur faisait faire dans ses domaines pour appeler ses vassaux aux armes. — On nommait encore hériban l'amende que l'on payait pour ne s'être pas rendu à cette convocation. — Enfin les prestations et corvées, exigées surtout pour la guerre, étaient aussi designées sous le nom d'hériban. D'après un passage du Polyptyque de Saint-Maur, cité par M. Guérard (Prolégomènes du Polyptyque d'Irminon, p. 666), vingt manses soumis à l'hériban payaient vingt sous pour deux bœufs et trois sous pour racheter l'homme qui devait les conduire.

HÉRIMANS. — Ce mot, qui veut dire hommes de guerre vient de heer (armée) et man (homme); il désignait la classe des hommes libres chez les Francs. On les appelait aussi harimans ou ahrimans, Voy. ABRIMANS.

HERISLIZ. — Ce mot, d'origine germanique, signifiait désertion. On lit dans un capitulaire: « Si quelqu'un est assez rebelle ou assez orgueilleux pour abandonner l'armée et retourner chez lui sans la permission du roi, ce que nous appelons en langue théotisque herisliz, qu'il soit condamné à mort comme coupable de lèse-majesté et que ses biens soient confisqués. » Heriliz vient de here (armée) et lassen (abandonner).

HERISSON. — Le hérisson était une des armes défensives employées autrefois par les assiégés. Il se composait d'une poutre garnie de pointes de fer et quelquefois de matières inflammables qu'on lançait sur les assiégeants.

HERMINE. — Fourrure dont on faisait un grand usageau moyen âge. Les robes que les chevaliers portaient en temps de paix étaient fourrées d'hermine ou de menu-vair aussi bien que leurs bonnets ou mortiers. La magistrature a conservé le costume primitif de la noblesse du moyen age, et encore auge bes des présidents son a fourrure d'hermine, signe a

HERMINE (ordre de l').—
chevalerie (ut établi, en 15de Bretagne Jean IV. Le c.,
se composait d'hermine 12vise: A ma vie. Les colliers
ou d'argent selon la qualitnes; celui du duc de Bretagi
chi de pierreries. Les dans
être admises dans l'ordre sel
portaient le nom de chevulm
neau, Hist. de Bretagne, I. d

HERMITES. ontrouse : dans les premiers temps et l'invasion des barbares, des qui cherchaient à introduire dent la vie des hermites d'ord celle des stylites ou bermite une colonne. Un des exem célèbres de cette tentative, estition qu'elle rencontra en 650 de Wulfilaich ou S. Veulfrei. Il mème à Grégoire de Tours ses et ce récit peint avec tant de d'intérêt les mœurs de cette je le reproduirai tout entier traduction de M. Guizot. «ler. dans le territoire de Trèves. daich à Grégoire; j'y constrois propres mains, sur cette mozu petite demeure que vous voyet. vai un simulacre de Diane que du lieu, encore infidèles, adoraic une divinité. J'y élevai une colec-laquelle je me tenais avec de : souffrances, sans aucune espèce sure, et, lorsque arrivait le temps. ver, j'étais tellement brûlé des : de la gelée, que très-souvent e-fait tomber les ongles de mes ; l'eau glacée pendait à ma barbe et de chandelles; car cette contre pour avoir souvent des hivers très ! Nous lui demandames avec instanous dire quelles étaient sa noursa boisson, et comment il avait me le simulacre de la montagne. Il no pondit : « Ma nourriture etait un p pain et d'herbe et une petite que d'eau. Mais il commença à access moi une grande quantité de gens de l lages voisins. Je leur prechais contilement que Diane n'existait pas; & simulacre et les autres objets aux ils pensaient devoir adresser un a n'étaient absolument rien. Je leur mi tais aussi que ces cantiques qu'ils avert coutume de chanter en buvant et as a lieu de leurs débanches étaient indide la Divinité et qu'il valait bien aut



offrir le sacrifice de leurs touanges au Dieu tout-puissant qui a fait le ciel et la terre. Je priais aussi bien souvent le Seigneur qu'il daignat renverser le simulacre et arracher ces peuples à leurs erreurs. La miséricorde du Seigneur fléchit ces esprits grossiers et les disposa, prêtant l'oreille à mes paroles, à quitter leurs idoles et à suivre le Seigneur. J'assemblai quelques-uns d'entre eux, afin de pouvoir, avec leur secours, renverser ce simulacre immense que je ne pouvais detruire par ma seule force. J'avais deja brisé les autres idoles ; ce qui était plus facile. Beaucoup se rassemblerent antour de la statue de Diane; ils y jetèrent des cordes et commencèrent à la tirer; mais tous leurs efforts ne pouvaient parvenir à l'ébranier. Alors je me rendis à la basilique, je me prosternai à terre, et je suppliai avec larmes la miséricorde divine de détruire, par la puissance du ciel, ce que l'effort terrestre ne pouvait suffire à renverser. Après mon oraison, je sortis de la basilique et vins retrouver les ouvriers ; je pris la corde, et aussitôt que nous commençames à tirer, dès le premier coup, l'idole tomba à terre; on la brisa ensuité, et avec des maillets de fer on la réduisit en poudre. Je me disposais à reprendre ma vie ordinaire ; mais les évêques, qui auraient du me fortifier, afin que je pusse continuer plus parfaitement l'ouvrage que j'avais commencé, survingent et me dirent : « La voie que tu " as choisie n'est pas la voie droite, et toi, « indigne, tu ne saurais t'égaler à Siméon « d'Antioche qui vécut sur sa colonne. La « situatiou du lieu ne permet pas d'ail-« leurs de supporter une pareille souf-« france; descends plutôt et habite avec « tes frères que tu as rassemblés. » A ces paroles, pour n'êlre pas accusé du crime de désobéissance envers les évêques, je descendis et j'allai avec eux, et pris aussi avec eux le repas. Un jour, l'évêque m'ayant fait venir loin du village, y envoya des ouvriers avec des haches, des ciseaux et des marteaux, et fit renverer la colonne, sur laquelle j'avais coutume de me tenir. Quand je revins le lendemain, je trouvai tont détruit; je pleurai amèrement; mais je ne voulus pas rétablir ce qu'ou avait detruit, de peur qu'on ne m'accusât d'aller contre les ordres des évêques, et depuis ce temps je demeure ici et me contente d'habiter avec mes frères. » - « Tout est re-marquable, dans ce récit, dit M. Guizot, et l'énergique dévouement et l'enthousiasme insensé de l'hermite, et le bon sens des évêques. » Les stylites disparurent de la Gaule; mais on y trouve

pendant plusieurs siècles des reclus (vuy. ce mot) qui vivaient dans un isolement absolu; d'autres hermites se retiraient dans les forèts ou sur les montagnes. « C'est aux évêques, dit sagement Fleury, à examiner si c'est une vraie dévotion qui leur fait embrasser ce genre de vie; car on ne doit pas souffrir ceux qui ne s'y engagent que pour mendier plus librement ou mener une vie peu édifiante, comme il n'y a que trop d'exemples. »

HERETOG ou HERZOG. — Cet ancien mot allemand, qui signifiait général d'armée, était employé par les Francs comme synonyme de duc.

HERSE, HERSILLON. — la herse servait à défendre l'entrée d'une place forte; c'était une lourde grille en fer ou un système de pieux qui glissaient dans des rainures pratiquées aux parois des murailles. On élevait la herse à l'aide d'une machine, et, en cas de danger, on la laissait retomber. On trouve encore des herses dans la plupart des villes de guerre. — On appelait aussi herse des poutres hérissées de pointes de fer dont on se servait pour fermer une brèche. — Le hersillon était une petile herse.

HESUS. — Hesus ou Esus était le dieu de la guerre, chez les Gaulois; on lui sacrifiait des victimes humaines. Il était quelquefois regardé comme la principale divinité de ce peuple.

HEUCOUES. - Vêtement richement brodé, en usage au xve siècle. Lesèvre de Saint-Remy, un des historiens de Charles VI, en parle dans plusieurs passages de ses chroniques : « A la venue à Paris du roi Louis (roi de Sicile), des ducs d'Orléans, de Bourbon et des autres princes (1413), se firent à merveilles grandes fètes, grands banquets et grands ebattements, et fit faire le duc d'Orléans heucques italiennes de drap de laine de couleur violet, et sur ce avoit écrit en lettres faites de boutons d'argent : Le droit chemin. » Il est encore question de ce genre de vêtement en 1415, au moment où les ambas-adeurs du roi d'Angleterre, Henri V, vinrent demander la main de Catherine de France, fille de Charles VI. « Le duc de Guyenne (fils de Charles VI) estoit vêtu de heucques d'orfevrerie et avoit sur chacune heucque quinze marcs d'argent. Après les danses furent icelles heucques données aux officiers d'armes, trompettes et menestrels. »

HEURES. — L'Église avait divisé la journée en quatre termes, qui étaient à égale distance, c'est-à-dire de trois heures en trois heures : prime, à six heures du matin; tierce, à neuf heures; none, à midi; vépres de trois heures à six heures. Cette manière de compter les heures était très-usitée au xve siècle. On y ajoutait le couvre-feu pour marquer la dernière sub-division de la journée. — Par extension, on appela heures les prières qui se disent à ces heures du jour comme matines, laudes, vépres, etc. - On nomme heures canoniales ou canonicales les prières que les chanoines répètent au chœur; elles portent aussi le nom de petites heures, de prime, tierce, sexte et none. Grégoire de Tours (livre V, chap. xxi) les appelle cursus. - Les prières des quarante heures sont des prières publiques que l'on fait, pendant trois jours, devant le saint Sacrement pour implorer le secours du ciel. On a appliqué le nom d'heures à des livres de prières où sont contenues la plupart des heures canoniales. On a fait ensuite des heures de la Vierge, de la Passion, du saint sacrement, etc., selon la nature des prières que contenaient ces livres.

HEURETTE. — On appelait heurette, au xviis siècle, la demi-heure que sonnent la plupart des horloges. Pellisson s'est servi de ce mot dans ses Lettres historiques: « Je wous dirai qu'à force d'entendre des horloges qui sonnent Pheure, l'heurette, le quart d'heure, le demi-quart, avec leurs carillons divers, je n'ai jamais pu comprendre quelle heure il était. » Pellisson parle, dans ce passage, des horloges flamandes renommées pour leurs carillons.

HEUSES. - Bottes dont on se servait au moyen age. Robert Courte-Heuse, fils de Guillaume le Conquerant, en a tiré son nom. Villehardouin parle de heuses vermeilles. Un auteur du xve siècle dit que heuses sont faites pour soi garder de la boue et de la froidure, quand on chemine par le pays, et pour soi garder de l'eau. Des statuts de l'ordre de la Jarretière, rédigés en français, dispensent les chevaliers de porter la jarretière quand ils sont houses pour chevaucher, et ajoutent que le chevalier est alors obligé de porter sous son houseau un fil de soie bleue en signifiance de la jarretière. Ce nom de houseaux s'est conservé jusqu'à nos jours et désigne les grandes bottes que portent, dans quelques parties de la Normandie, les paysans et les pêcheurs. - On appelle aussi, en termes de blason, houseaux ou housettes, les figures de bottes et de bottines.

HIÉRARCHIE ECCLÉSIASTIQUE. - Le

mot hierarchie ne s'appliquait primitive ment qu'au clergé et indiquait les diverses classes d'ecclésiastiques depuis la papauté jusqu'aux derniers degrés. Nous en avons parlé ailleurs. Voy. CLERGÉ. — Par extension, on a appliqué le mot hierarchie à l'armée et aux fonctions civiles.

HIÉRARCHIE MILITAIRE. — Je diviserai ce qui concerne la hiérarchie militaire en deux parties. Dans la première, je parlerai de la hiérarchie militaire antérieure à la Révolution, et dans la seconde, de la hiérarchie actuelle.

S Ier. ANCIENNE HIÉRARCHIE MILITAIRE: hiérarchie supérieure; connétable; maréchaux ; grand mattre des arbalétriers ; grand mattre de l'artillerie; colonels généraux; lieutenants généraux; maréchaux de camp. - Pendant plusieurs siècles, les fonctions civiles et militaires ne furent pas distinctes. Les ducs, les comtes, les centeniers, les dizainiers qui formaient chez les Francs la hiérarchie administrative et militaire, réunissaient tous les pouvoirs. La feodalité maintint cette confusion, et, sous la troisième race, l'autorité militaire fut longtemps entre les mains des baillis et des sénèchaux, qui étaient en même temps juges et administrateurs. Cependant, des le xiiie siècle, on voit au sommet de la hiérarchie militaire, quelques personnages qui ne s'occupent que du commandement des armées. Tels sont le connétable, les maréchaux et le grand maître des arbaletriers. Le connetable, qui n'était primitivement que le comte de l'étable. devint le commandant suprême des armées après la suppression de la dignité de grand sénéchal (1191). Sous ses ordres, les maréchaux commandaient la cavalerie (voy. MARÉCHAUX), et le grand maître des arbalétriers, l'infanterie. Les maréchaux paraissent à la tête des armées en même temps que le connétable, et la dignité de grand maître des arbalétriers date de saint Louis. On trouve dans d'anciens registres que ce dernier officier avait juridiction sur toute l'infanterie, archers, maîtres des engins ou machines de guerre, charpentiers, etc. Le premier il plaçait les sentinelles, qu'on appelait alors les écoutes, et, si l'on s'emparait d'une place, toutes les machines de guerre lui appartenaient. Le grand maître de l'artillerie remplaca dans la suite le grand maître des arbalétriers (voy. GRAND MAÎTRE DE L'ARTIL-LERIE ). Les autres titres de la hiérarchie militaire n'ont été adoptés que successivement. La charge de colonel général de la cavalerie date de Louis XII, qui la

créa en faveur de Fontrailles. Au-dessous du colonel général était le mestre de camp général de la cavalerie dont la dignité fut établie en 1552. Celle de colonel général de l'infanterie fut instituée en 1544 par François Ier et érigée en office de la couronne par Henri III (1584). Quant au titre de général ou lieutenaut général des armées du roi, on le trouve dès le xve siècle. Dunois se qualifie dans un acte de 1450 lieutenant general du roi, chef des arrière-bans de France. Le titre de lieutenant général devint le plus élevé dans la hiérarchie militaire après les dignités de connétable, maréchaux, grand maître de l'artillerie et colonels généraux; il a désigné jusqu'à la Révolution les généraux qui commandaient une armée ou du moins une division considérable de l'armée. Les maréchaux de camp, dont l'origine remonte à François Ier, mais qui se multiplièrent au xviie siècle. venaient après les lieutenants généraux.

Changements sous le règne de Louis XIV; brigadiers; inspecteurs généraux; major-général; maréchal général des logis; maréchaux généraux de la cavalerie. -Sous Louis XIV des changements considérables eurent lieu dans la hiérarchie militaire. Déjà la dignité de connétable avait été supprimée par Richelieu , qui la trouvait trop puissante. Louis XIV abolit celle de colonel général de l'infanterie à la mort du duc d'Epernon (1661). Il créa, en 1668, des brigadiers ou généraux de brigade, qui se sont confondus dans la suite avec les maréchaux de camp. Une institution plus importante fut celle des inspecteurs spéciaux qui imposèrent les volontés du pouvoir central à tous les corps d'armée dispersés dans les provinces, surveillèrent la conduite des che's et la tenue des troupes. Ils étaient perpétuellement changes, dit Saint-Simon, dans la crainte qu'ils ne prissent trop d'auto-rité sur les troupes. Il n'y eut plus, dans la hiérarchie militaire, d'autorité qui s'interposat entre le roi et l'armée. Louis XIV installa lui-même les colonels à la tête des régiments en leur donnant de sa main un hausse-col doré avec une pique et ensuite un esponton ou demi-pique, quand l'usage des piques sut aboli. C'est aussi du règne de Louis XIV que date réellement l'organisation de l'état major des armées comprenant les officiers généraux ou subalternes, et les administrateurs militaires chargés d'exécuter les ordres du général en chef. On institua un major général de l'armée pour com-muniquer à tous les chefs de corps les ordres du général en chef. Des aides de camp attachés à chaque général facilité-

rent la transmission rapide de ces ordres. Un maréchal général des logis, éta-bli en 1644, fut chargé de marquer les étapes de l'armée, de fixer les quartiers généraux pour l'artillerie, les vivres et les divers corps. En 1666, on ajouta des marechaux generaux de la cavalerie. En 1783, un corps permanent d'officiers d'état major fut institué, mais on le sup-

prima en 1790.

Hiérarchie inférieure: mestres de camp; colonels; lieutenants - colonels; adjudants-majors; capitaines; lieutenants; sous-lieutenants; cornettes; enseignes; guidons; maréchaux des logis; sergents; vaguemestres; caporaux; anspessades. — Au-dessous des officiers généraux venaient les mestres de camp pour la cavalerie, les colonels pour l'infan-terie, et tous les officiers d'un grade inférieur jusqu'à l'anspessade. Les mestres de camp commandaient les régiments de cavalerie légère. Ce titre fut adopté en 1544, ou en 1568, selon d'autres auteurs. Il indique assez que, dans l'origine, les mestres de camp assignaient aux troupes leurs quartiers dans le camp. Il y avait jusqu'en 1661 des mestres de camp d'infanterie et de cavalerie; mais, à partir de cette époque, ce titre, analogue à celui de colonel, fut réservé exclusivement à la cavalerie. Le nom de colonel parut pour la première fois à l'époque de Louis XII et designa d'abord les chefs de bandes d'infanterie. En 1534, François ler le donna au premier capitaine de chacune des légions provinciales qu'il venait d'organiser. Ces capitaines portèrent le titre de colonels jusqu'en 1544. A cette époque, la création du colonel géneral fit supprimer le titre de colonel pour les simples chefs de corps. On les appela mestres de camp jusqu'en 1661, époque où Louis XIV, ayant supprimé la dignité de colonel général, rendit le titre de colonels aux chefs des régiments. Plusieurs fois dans la suite, les noms varièrent. Les chefs des régiments s'appelèrent de nouveau mestres de camp de 1721 à 1730, puis colonels de 1730 à 1780, enfin mestres de camp de 1780 à 1788.

Sous l'ancien régime, on achetait une charge de colonel, comme tout autre office. Il fallut que Louis XIV taxàt les régiments d'infanterie qui étaient montes à un prix exorbitant. « Cette vénalité, dit Saint-Simon, est une grande plaie dans le militaire et arrête bien des gens qui seraient d'excellents sujets. C'est une gangrène qui ronge depuis longtemps tous les ordres et toutes les parties de l'État. » La vénalité imposait souvent à l'armée des officiers imberbes. Le petitfils de Mme de Sévigné devint colonel avant dix-huit ans et éprouva sans doute des difficultés qui faisaient dire à son aïeule: « C'est une affaire à cet âge que de commander d'anciens officiers. » (Lettre du 22 janvier 1690). Du temps même de Louis XIV. l'opinion publique s'élevait contre ces jeunes colonels, qui n'avaient d'autre titre que leur argent. Dans sa comédie d'Ésope à la cour, représentée vers la fin du règne de Louis XIV, Boursault introduit un de ces officiers qui dit naivement :

Je ne suis point soldat, et nul ne m'a vu l'être ; Je suis bon *colonel* et qui sers bicn l'État.

Le public applaudit à la repartie d'Ésope : Monsieur le colonel, qui n'êtes point soldat.

Louvois chercha à mettre un terme à ces abus. On en trouve la preuve dans le passage suivant d'une lettre de Mos de Sévigné, en date du 4 février 1689 : « M. de Louvois dit l'autre jour tout haut à M. de Nogaret: Monsieur, voire compagnie est en fort mauvais état. — Monsieur, dit-il, je ne le savais pas. — Il faut le savoir, dit M. de Louvois ; l'avez-vous vue ? — Non, monsieur, dit Nogaret. — Il audrait l'avoir vue, monsieur. — Monieur, j'y donnerai ordre. — Il faudrait l'avoir donné; il faut prendre parti, monsieur; ou se déclarer courtisan, ou s'acquitter de son devoir quand on est officier. » Les efforts pour remeder au mal en montrent assez la gravité.

Il y eut des lieutenants-colonels dès le xvie siècle ; mais ils furent organisés surtout à l'epoque de Louis XIV. On en éta-blit dans l'infanterie en 1665 et dans la cavalerie en 1668. Les adjudants majors ne datent que du ministère du duc de Choiseul (1759); ils transmettaient les ordres du colonel à tous les capitaines. Le titre de capitaine est beaucoup plus ancien que ceux de colonel, de lieutenant colonel et d'adjudant-major. Philippe le Long établit, par une ordonnance du 18 juillet 1318, des capitaines charges du commandement des troupes dans les villes fortifiées (Ord. des R. de Fr., 1, 635). Charles V ordonna aux capitaines de lever leurs homnies d'armes dans la province qui leur était assignée. A cette époque les capitaines avaient le commandement des compagnies d'hommes d'armes et ne relevaient que des hauts dignitaires de la couronne qui commandaient l'armée. Mais la création des mestres de camp, des colonels et des lientenants-colonels, au xvie siècle, diminua l'importance des capitaines qui ne furent plus que des commandants de compagnie sous les or-dres des colonels et lieutenants-colo-

nels. On achetait alors to: comme un regiment. Las étaient charges de lever a les hommes qui la comma lieutenants du capitaine od lieutenants ne datent que de la les sous-lieutenants, de la ne trouve pas de sous-lieutene le père Daniel (De la milie) avant 1657. Le cornette était ! portait le drapeau ou corneue: pagnies de cavalerie légère. O enseignes les officiers charges de dans les compagnies d'infantene saient après les sous-lieutents officiers qui avaient la même dans les compagnies des gendars pelaient guidons, parce que le " de ce corps se nommait guidor.

Les sous-officiers établis en l'a mission de transmettre les ordisle corps des sous-officiers, étaut adjudants sous-officiers; 2º les chaux des logis, charges dans les riede distributer les fourrages and liers et de faire exécuter les orate capitaines et lieutenants ; on fass. monter leur origine à 1644; 3° 16 gents, qui avaient dans l'infaster grade et des fonctions analogues. Le de sergent est ancien et était syr d'huissier (voy. SERGENT). On distile sergent de bataille charge de ce et de placer les hommes d'armes. seulement à partir du règne de Lots (1498-1515) que le mot sergent de exclusivement une classe de sons ciers; 4º les vaguemestres, dont le stiré de l'allemand veut dire maire charrois ou équipages et indique s blis sous Louis XIV et avaient le se de sergents; 5º les caporaux, doit nom tire de l'italien se rencontre pa la première fois sous Heuri II; 6 v anspessades qui étaient au dernier := de la hiérarchie militaire et receuse. les ordres du caporal pour les transmes aux soldats. Les sous-officiers etais nommés par les capitaines.

Insignes de la hierarchie militairaLes insignes des différents grades et 
varié avec les époques. Cependant de 
peut en signaler quelques-uns que parasent avoir eu plus de fixité. Le connetate 
portait une épée à manche d'or emails 
de fleurs de lis. Dans toutes les ceresnies publiques il avait le privilége de 
marcher devant le roi l'épée nue à la 
main. L'insigne des maréchaux de France 
était un bâton de commandement couvert 
de fleurs de lis d'or. Les colonels avaient 
le hausse-col doré et la pique qui fai



remplacée plus tard par l'esponton ou demi-pique. La hallebarde était un des insignes du caporal et de l'anspessade; quand ils relevaient les sentinelles, ils les conduisaient la hallebarde en main. Les épaulettes servirent aussi à distinguer les grades à partir du xvine siècle. Il est probable que l'épaulette était un reste de l'agrafe du baudrier qui avait servi à rattacher les différentes pièces de l'armure. Quoi qu'il en soit, dès 1759, un règlement prescrivit de porter l'épaulette, et deux autres règlements, datés de 1767 et 1779, en déterminèrent la forme suivant les grades, depuis les épaulettes en or à grosses torsades avec les étoiles d'argent et les batons brodés en croix, insignes du maréchal de France, jusqu'aux épaulettes en laine du simple soldat.

Commissaires des vières; commissaires des guerres. — Le soin d'approvisionner l'armée était confié à des commissaires des vières, qui sont mentionnés dès le xvie siècle. Brantôme, dans ses Capitaines français, parle d'un commissaire des vières, serrétaire du roi et surintendant des fortifications et magasins de France. Il y avait aussi dans les armées des commissaires des guerres qui étaient chargés de surveiller l'équipement et l'approvisionnement des troupes. — Voy., pour les détails de la hiérarchie militaire sous l'ancien régime, l'Histoire de la milite française, par le

P. Daniel § II. Hiérarchie militaire depuis la révolution. - La révolution supprima plusieurs des grades établis dans l'armée, tels que ceux de maréchal de France, lieutenant général, maréchal de camp, mestre de camp, brigadier, enseigne, cornette, guidon, anspessade. Elle abolit la vénalité des charges militaires; les grades devinrent accessibles à tous et devaient être conférés par les ministres ou leurs délégués comme récompenses des services et du courage. La hierarchie fut simplifiée: il n'y eut plus que des generaux de division, commandant un ou plusieurs corps d'armée, des généraux de brigade, commandant une brigade formée de la reunion de plusieurs régiments, des colonels, des lieutenants-colonels, des majors chargés de transmettre aux chefs de corps les ordres du colonel, des commandants ou chefs de bataillon et d'escadron, des adjudants-majors, des capitaines comprenant les capitaines instructeurs, capitaines d'armement, etc., des lieutenants, sous-heutenants, maréchaux des logis, vaguemestres, sergents, divisés en sergents - majors, charges de la paye, fourriers charges

des logements et des vivres et simples sergents; enfin des caporaux. L'empereur rétablit les maréchaux de France en 1804, sous le nom de maréchaux d'empire, et ils out été maintenus jusqu'à nos jours. Les titres de lieutenants généraux et maréchaux de camp, rétablis par la restauration, ont fait de nouveau place, en 1848, à ceux de généraux de division et de brigade.

Le corps de l'état-major se compose de trente colonels, trente lieutenantscolonels, cent chefs d'escadron, trois cents capitaines, cent lieutenants et cinquante elèves sous-lieutenants. L'école d'état-major, qui se recrute parmi les élèves de Pécole polytechnique et de l'école militaire de Saint-Cyr, est la pé-pinière des officiers de l'état-major, Toute armée a son état-major, qui comprend le général en chef, le chef d'étatmajor, les aides de camp, les officiers d'etat-major proprement dits, les officiers d'ordonnance, les intendants et sous-intendants militaires, les payeurs généraux, les officiers de santé, chirurgiens-majors, pharmaciens, etc. Chaque regiment a aussi son état-major qui se compose du colonel, lieutenant-colonel, chefs de bataillon ou d'escadron, major, capitaine instructeur, adjudant-major, tresorier, capitaine d'habillement, officier d'armement, porte-drapeau, chirurgien-major et chirurgiens en sousordre nommés aides-majors. Des inspecteurs pour toutes les armes visitent chaque année les diverses parties du service militaire et s'assurent de l'exécution des ordonnances et règlements. Ils forment le lien entre les administrations locales et le pouvoir central, auprès duquel sont établis des comités pour le perfectionnement de toutes les parties de l'organisation militaire. Voy. MINISTÈRE DE LA GUERRE.

Les intendants militaires sont chargés, comme les auciens commissaires des vivres et des guerres, de pourvoir à l'approvisionnement des troupes. Voy. In-TENDANTS MILITAIRES.

HIÉRONYMITES. — Religieux appelés aussi ermites de Saint-Jérôme, ils avaient un monastère à Saint-Quentin. Les Hiéronymites suivaient la règle de Saint-Augustin.

HIPPOCRAS. — Vin de liqueur, où il entrait du miel, des épices et des aromates d'Asie. On prétend qu'il tirait son nom du célèbre niédecin Hippocrate, qui, disait-on, l'avait inventé. Quoi qu'il en soit, l'hippocras était un des plus estimés parmi ces vins mélangés d'épices que l'on

recherchait au moyen age. On regardait alors comme une merveille d'avoir réuni la force du vin, la douceur du miel et le parfum des aromates d'Asie. On se servait pour faire l'hippocras de vins blancs ou rouges indifferemment. On employait aussi des vins étrangers : vins muscats. grenache, malvoisie, etc. L'hippocras se buvait à jeun, comme le prouvent les Mémoires de Montluc; parlant de vin grec qu'il but le matin, il ajoute : comme on boit l'hippocras. On le servait aussi au commencement ou à la fin du repas. Dans le premier cas, il était accompagné de patisseries seches; et, dans le second, d'un pain particulier. Jusqu'à la fin du XVIIº siècle, on servait de l'hippocras dans les festins. Il en est question dans la comédie des Friands marquis ou des Coteaux.

Ce vin aromatisé était un des présents que les villes offraient aux rois, lorsqu'ils y faisaient leur entrée solennelle. Jusqu'su commencement du xviii\* siècle, il était d'usage que les apothicaires envoyassent de l'hippocras pour étrennes à leurs pratiques. Au jour de l'an, les échevins et le prévôt des marchands de Paris en offraient au roi. De son côté, le roi faisait des présents d'hippocras aux principaux seigneurs de la cour et aux officiers de sa maison. Cet usage durait enocre à la fin du xyiii\* siècle.

HIPPODROME. — Théâtre destiné aux courses de chevaux. Les hippodromes de l'antiquité étaient célèbres. Depuis quelques années on a établi plusieurs hippodromes ou cirques à Paris.

HISTOIRE (Enseignement de l'). - Jamais l'enseignement de l'histoire n'a été complétement abandonné dans les colléges de l'ancienne université; mais on s'attachait presque exclusivement à l'histoire ancienne (asiatique, grecque et romaine). Rollin contribua à répandre cet enseignement par ses excellents ouvrages; en même temps il exprimait le regret de n'y pouvoir joindre l'étude de l'histoire nationale. Ce regret fut partagé par les hommes qui, vers la fin du xviii siècle, s'occuperent de la réforme de l'enseignement. Fevret de Fontette, dans la préface de la nouvelle édition de la Bibliothèque de l'histoire de France ( 1767 ), disait : « L'histoire moderne , par un defaut qu'on peut reprocher à notre éducation, se trouve moins connue que l'histoire ancienne, » L'université de l'aris fit une concession bien insuffisante en indiquant un Abrégé de l'histoire de France, parmi les livres qu'on devait étudier dans la classe de seconde. Le

président Roland (Mémoire soumis ou parlement sur un plan d'éducation ), reclamait une part bien plus large pour l'histoire de France. « Je voudrais , disait-il (p. 104 et suiv.), que non-seule-ment en seconde, ainsi que l'université le propose, mais encore dans toutes les classes, sans aucune exception, on mit entre les mains des jeunes gens des historiens français : c'est la seule façon d'éviter un abus qui m'a toujours révolté; les jeunes gens qui fréquentent les colléges savent le nom des consuls Rome, et souvent ils ignorent celui de nos rois; ils connaissent les belles actions de Thémistocle, d'Alcibiade, de Décius, d'Annibal, de Scipion, etc.; ils ne savent pas celles de Duguesclin, de Bayard, du cardinal d'Amboise, de Turenne, de Montmorency, de Sully, etc.; en un mot, des grands hommes qui ont illustré notre nation et dont les exemples et les actions étant plus analogues à nos mœurs et plus rapprochés de nous, leur feraient plus d'impression. » On trouve dans le même Mémoire (p. 106) d'autres vues qu'il n'est pas sans intérêt de mediter, même aujourd'hui : « Je voudrais, continue le président Roland, qu'on fit faire aux écoliers une étude particulière de l'histoire de leurs provinces, qu'on les instruisit des actions mémorables de leurs concitoyens, de leurs ancêtres : ces connaissances, ces instructions en quelque sorte domestiques, ne pourraient que les animer à ressembler à ceux qui leur tiennent de si près par les liens du sang, ou par ceux de la patrie. On pourrait aussi ordonner que les professeurs, qui sont chargés du discours de rentrée, soient tenus, chaque année, de faire l'éloge d'un des grands hommes qui auraient illustré leurs provinces et singulièrement de ceux qui y auraient pris naissance. » Ces idées ont été plus d'une fois reproduites; mais elles sont loin d'avoir été complétement réalisées. Enfin , le président Roland (Mémoire cité, p. 120 et suiv.) demandait que l'enseignement de l'histoire fût confié à un professeur spécial; et il citait l'exemple du collège de Toulouse, où une chaire spéciale d'histoire avait été fondée dès 1763 et exerçait une heureuse influence. La Convention, en établissant les écoles centrales, en 1795, institua une chaire d'histoire dans chacune de ces écoles; mais l'enseignement spécial de l'histoire disparut de l'instruction secondaire avec les écoles centrales; il ne fut maintenu que dans les facultés. En 1818, M. Royer - Collard, alors président de la commission d'instruction publique, le rétablit dans les lycées. Depuis cette époque, quoique souvent entravé, il n'a cessé de faire des progrès. Une agrégation spéciale d'histoire avait été établie en 1830 (18 novembre); elle a été supprimée par le décret du 10 avril 1852. I. enseignement de l'histoire dans les classes de grammaire a été remis aux professeurs ordinaires; mais on a conservé un professeur spécial d'histoire pour les classes d'humanités (troisième, seconde et rhétorique).

HISTOIRE DE FRANCE. - Il n'est pas de mon sujet de traiter de l'histoire de France et des différents points de vue sous lesquels on l'a considérée; mais je ne puis omettre quelques institutions qui contribuent à en propager l'étude. La Collection des documents inédits de l'Histoire de France, qui doit son origine à M. Guizot, est publiée par le gouvernement, sous la direction d'un comité historique institué près du ministère de l'instruction publique. L'Institut (Academie des inscriptions et belles-lettres) continue la Collection des historiens de France, commencée au xviii siècle par D. Bouquet; la Collection des ordonnances des rois de France, qui remonte à 1723; la France litteraire, qui avait ete entreprise au dernier siècle par les bénédictins, etc. Enfin, la Societe d'histoire de France, fondée en 1834 et reconnue en 1851 établissement d'utilité publique, a édité un grand nombre d'ouvrages relatifs à l'histoire de France, parmi lesquels on remarque les Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc, publiés par M. L. Quicherat; l'Histoire de saint Louis, par Tillemont; le Journal du règne de Louis XV, par l'avocat Barbier, etc.

HISTORIOGRAPHE. - On appelle historiographe un écrivain payé pour écrire l'histoire des princes ou des États. Il y a eu autrefois en France des historiographes brevetés, qu'on appelait tantôt historiographes de France, tantôt historiographes du roi : ces deux titres, qu'on a voulu distinguer, semblent se confondre. On trouve, presque à toutes les époques, des personnages qui avaient la mission spéciale d'écrire l'histoire de France. Ainsi les moines de Saint-Denis, auteurs des Grandes Chroniques, étaient de véritables historiographes; mais la charge d'historiographe avec pension sur le tresor ne remonte qu'au règne de Charles IX. Sainte-Palaye, qui, dans son Dictionnaire manuscrit des antiquités françaises (ve Historiographe), a consacré plusieurs pages à cet article, cite un curieux arrêt du parlement de Paris. Il assigne à un

avocat chargé d'écrire l'histoire de France un legs de cinq cents livres fait par Ramus ou Pierre de La Ramée, pour encourager l'enseignement des mathématiques. Cet arrêt, qui se rattache à l'histoire d'un philosophe célèbre et éclaireit un point de la question qui nous occupe, mérite d'ètre cité tout entier. En voici la teneur:

« Sur la requête présentée à la cour par les prevôt des marchands et échevins de la ville de Paris, par laquelle ils auraient remontre que Me Pierre de La Ramée, par son testament (en date de 1568), aurait légué cinq cents livres tournois de rente qu'il avait sur ladite ville au lecteur de mathématiques qui serait élu par lesdits suppliants, le premier président de ladite cour et le premier avocat, et que c'était chose superflue, attendu la multitude de lecteurs de mathématiques stipendiés par le roi et par les colléges, et qu'il serait plus expedient d'employer ladite rente aux gages d'une personne capable qui serait elue par les dessus dits et le procureur général du roi, pour continuer l'histoire de France depuis Paul Émile. depuis le commencement de Charles VIII jusques au roi à présent régnant. A cette cause requeraient que ladite rente fût donnée à celui qui serait élu et choisi pour ce fait. Vu ladite requête, les conclusions dudit procureur general du roi, et ouis lesdits premier président et avocat du roi, et lesdits suppliants, et tout considéré, ladite cour a ordonné et ordonne que, par manière de provision, et jusques à ce que lesdits suppliants, le premier président et le premier avocat du roi aient avisé de choisir un lecteur suffisant et capable pour lire les mathématiques publiquement, suivant le testament dudit de La Ramée, s'il est trouvé expédient pour le bien public, ladite rente de cinq cents livres tournois et les arrérages d'icelle échus jusques à huy (jusqu'à ce jour), seront baillés et délivrés à maître Jacques Gohorry, avocat en ladite cour, pour continuer en langue latine l'histoire de France de Paul Émile depuis le commencement de Charles VIII jusqu'au roi à present régnant, et à cette fin prendre pancartes authentiques, bons mémoires, et instructions, recueils et autres papiers nécessaires pour composer au vrai ladite histoire, et en payant par le receveur de ladite ville audit Gohorry ladite rente de cinq cents livres et arrerages d'icelle, en sera et demeurera déchargé, et l'en décharge ladite cour envers et contre tous.» Jacques Gohorry, déjà connu par de nombreux travaux, composa en effet une histoire de Charles VIII et de Louis XII, que l'on conserve en manuscrit à la Bibliothèque impériale.

Il y eut quelquefois plusieurs historiographes en même temps : ainsi, au xviiie siècle, Schæpflin et Grand-Didier portaient, en Alsace, le titre d'historiographes de France, quoique Duclos et Marmontel eussent le brevet de cette charge. Sainte-Palaye a dresse une liste des historiographes par ordre alphabetique, et a cité toutes les preuves à l'appui. Je ne puis rappeler tous les témoignages qui sont consignés dans son Dictionnaire. Je me borne à transcrire cette liste qui s'arrête a la fin du xvn° siècle. Plusieurs des écrivains cités par Sainte-Palaye, tels que Eustache des Champs, Georges Chastelain, etc., ne peuvent pas être considérés comme de véritables historiographes; je les ai conservés cependant pour ne pas altérer le texte de Sainte-Palaye :

ABLANCOURT.

AUGER. - Commencement du règne de Louis XIV.

AUTON (Jean d'). - Louis XII. BADOUÉRE ( Jacob ). - Louis XIII.

BALZAC (Jean-Louis Guez de) .- Louis XIII. BALTASAR. - Commencement du règne de Louis XIV.

BAUDIER (Michel). - Louis XIV.

BAUDOIN.

BEAUNIS ( Pierre) DES VIETTES.

Belleporest. - Charles IX et Henri III. BERNARD (Charles ). - Louis XIII. Billon (De ). - Commencement du règne

de Louis XIV. Bouls (Gabriel ). - Commencement du

règne de Louis XIV.

BREVILLE. - Louis XIII. BRISACIER. - Commencement du règne

de Louis XIV. CASTEL (Jean).

CHABENOIS ( Emar de ).

CHAMPS (Eustache des ).

CHAPUS (Gabriel). - Règne de Henri IV.

CHARRETIER (Jean). CHAT ( Yves du ). - Louis XIII.

CHATELAIN ( George ).

CHESNE (André du ). - Commencement

du règne de Louis XIV. CORDEMOY. - Louis XIV.

Costar. - Commencement du règne de Louis XIV.

COURTILS ( Jean des ).

CRETIN (Guillaume). - Louis XII. DESPRÉAUX (BOILEAU). - Louis XIV.

EMILE (Paul).

FAUCHER (Le président). - Henri IV. FELIBIEN DES AVAUX. - Louis XIV.

FERRIER (Jérémie ). - Louis XIII.

FOUSTEAU (Du). - Louis XIII. GALLEFER OU GOLLEFER. - Louis XIII.

GILLES (Nicole). GODEFROY (Denys et Théodore). Louis XIII GOHORRY (Jacques). - Charles IX.

GUYONNET DE VERTROU. HAILLAN ( Du ). - Henri III.

HERITIER (Nicolas L'). — Louis XIV. ISLE (Guillaume de L'). — Louis XIV. JORDAN DE DURAND (Philippe).

LABOUREUR (Le). - Louis XIV LOUVET ( Pierre ). - Louis XIV. MACE (René).

MAIRE (Jean Le). MARCASSUS ( Pierre ). - Louis XIV. MARTHE (Sainte-), (Louis et Scévole).

Henri IV et Louis XIII. MATTRIEU (Pierre ). - Henri Louis XIII.

MÉZERAY. - Louis XIV.

OLHAGARAI. PALLIOT. PARADIN.

Paschal ( Piètre). - Charles IX.

Pellisson. - Louis XIV. PELLENS (Julien).

PLEIX (Du). - Louis XIII. PROUST DES CARNEAUX (Nicolas).

PUY (Du). - Louis XIII et Louis XIV. RACINE. - Louis XIV.

RENOUARD (Nicolas). - Louis XIII. RYER ( Du ). - Louis XIV.

SAUVAGE (Denis ). - Henri III. SERRE (La). - Louis XIII et Louis XIV. SIRI (Vittorio). - Louis XIII et Louis XIV.

SIRMOND (Jean ). - Louis XIII. SOREL (Charles ).

Tourel (François). TRIVORIUS (Gab.).

VALINCOURT. - Louis XIV. VALOIS (Adrien et Henri de) .- Louis XIV. VARILLAS (Antoine).

VIGNE (André de La ). - Charles VIII. VIGNIER (Nicolas). - Henri IV.

Visé (De).

Il faut ajouter à cette liste l'abbé Legendre et le P. Daniel, sous Louis XIV et Louis XV; Voltaire, Duclos, Marmontel, dans la seconde moitié du xviiie siècie, et enfin Moreau qui a laissé vingt et un volumes de Discours sur l'histoire de France.

HISTRION. - Comédien de bas étage. Ce mot ne se prend qu'en mauvaise part. Voy. THEATRE.

HOBA, HUBA. - Ces mots sont employés dans les actes de l'époque carlovingienne pour indiquer un espace de terre équivalent au manse (voy. MANSE). - Les mots hoba et huba, désignant des terres patrimoniales, étaient surtout usités de l'autre côté du Rhin; on trouve encore aujourd hui en Allemagne des villages qui ont conservé ce nom.

HOBLERS ou HOBILERS. — Habitants des côtes chargés de veiller à la garde du littoral. Ils étaient obligés de tenir un cheval toujours prêt pour donner avis du danger en cas d'uvasion.

HOC. — Jeu de cartes mêlé du piquet, du brelan et de la séquence. Voy. Jeu.

HOCA. — Jeu de hasard introduit en France par le cardinal Mazarin et sévèrrement prohibé dans la suite. C'était une espèce de loterie. Voy. Jeu.

HOIRIE. — On appelait hoirie une succession en ligne directe descendante. L'avancement d'hoirie consistait à donner à un des enfants une part de la succession qui devait être retranchée de ce qui lui reviendrait dans le partage ultérieur.

HOIRS, HOIRS DE QUENOUILLE. — Les hoirs étaient les héritiers descendants en liene directe. Une fille héritière d'un fief était désignée par le nom d'hoir de quenouille, le fief tombant alors en quenouille, pour parler la langue des anciens jurisconsultes.

HOMBRE. — Jeu inventé par les Espagnols au xiv\* siècle; la tranquillité et le flegme qu'il exige s'accordent parfaitement avec le caractère espagnol. Le mot hombre signifie littralement homme. Les Espagnols considèrent ce jeu comme le jeu de l'homme par excellence à cause des combinaisons qu'il exige. Voy. Jeu.

HOMICIDE. - Ce mot désigne tout à la fois le meurtre et le meurtrier. L'homicide volontaire prend le nom de meurtre. L'homicide commis volontairement et avec préméditation s'appelle assassinat. Le meurtre des père et mère est un parricide. Le meurtre d'un enfant nouveauné par ses parents est un infanticide. Les lois modernes, comme les lois anciennes, punissent de mort l'homicide volontaire et prémédité. La nature du supplice a varié suivant les époques (voy. SUPPLICE). La composition ou rançon payée par le meurtrier est stipulée dans les lois des barbares (voy. Wenngeld). Les coutumes du moyen âge avaient en partie conservé cette disposition, comme on le voit dans ce passage du Nouveau Coutumier général (t. 1, p. 1113): « L'on est d'usage de faire un acte d'accord et de réconciliation de tous les homicides, qui ne sont point assassinats, entre les parents du défunt et ceux du malfaiteur. Celui qui reçoit le baiser de paix est le plus proche parent male du défunt, qui, par diverses cérémonies et solennités, est baisé par le malfaiteur. Après quoi, les parents de l'un et de l'autre côté sont

obligés et font serment de n'avoir plus de différends ensemble. »

C'était une croyance au moyen âge que si le meurtrier s'approchait de celui qu'il avait tue, le sang jaillissait du corps. Lorsque Richard Cœur de Lion, qui s'était revolté contre son père Henri II, s'approcha du corps de ce roi étendu dans l'église de Fontevrault, la face découverte, on vit le sang couler des narines du mort, disent les contemporains (Script, rer. fr., XVIII, 158). On raconte le même fait à l'occasion de la sépulture de Louis d'Orléans, assassiné en 1407. Voici les paroles d'un contemporain, Pierre de Fenin : « Entre les autres y était le duc Jehan de Bourgogne, qui avait fait faire cette besogne et y faisait le deuil par semblast. Or, au temps qu'on portait ledit duc enterrer, le sang du corps coula parmi le cercueil à la vue de tous, dont il y eut grand murmure de ceux qui là étaient. »

HOMMAGE. - Cérémonie dans laquelle un vassal prêtait serment au seigneur dont il tenait son fief. On distinguait l'hommage simple ou franc de l'hommage lige. Le premier se faisait debout et la main sur l'Évangile. Pour l'hommage lige, le vassal, sans ceinture, sans éperons, sans épée, un genou en terre, tête nue, pretait serment au seigneur qui tenait ses mains dans les siennes. Le vassal devait, d'après certaines coutumes, baiser le pied du suzerain. On connaît l'anecdote du Normand qui renversa Charles le Simple. Sainte-Palaye cite un passage du roman de Lancelot du Lac, où le roi Arthur donne un château à une demoiselle qui lui en fait hommage, et lui baise le soulier.

On trouve sonvent, dans l'histoire de France, des discussions entre les suzerains et leurs vassaux sur la nature de l'hommage qui était dû. En voici un exemple tiré de Monstrelet, à l'année 1450 : « Pierre, duc de Bretagne, vint devers le roi, son souverain seigneur, pour faire hommage de sa duché de Bretagne. Le comte de Dunois et de Longueville lui fit faire le serment accoutume en tel cas, et, comme grand chambellan du roi, il prit sa ceinture, l'épée et le bouclier, comme à lui appartenait. Après le serment fait, le chancelier dit au duc de Bretagne qu'il était homme lige du roi de France, à cause dudit duché, A quoi fut répondu par le chancelier du duc, que, sauf la révérence du roi et de lui, il n'était pas lige à cause de cette duché, et sur ce ils turent en altercation par un espace de temps. Finalement le roi le reçut en foi aux us et coutumes, ainsi comme ses prédécesseurs les ducs de Bretagne avaient fait, et tôt après le duc de Bretagne fit au roi un autre hommage pour sa comté de Montfort, à cause de laquelle il confessa être son lige homme et vassal. »

D'après la coutume de Bretagne, les cadets ou juveigneurs devaient hommage lige à leur frère ainé, même au xviiie siècle. On en trouve la preuve dans les Memoires de Saint-Simon (t. V, p. 210, édit. in-8). l'arlant du duc de Rohan qui saisit féodalement une terre du prince de Guéméné, il ajoute : « Nul moyen de s'y opposer ni d'en empêcher l'effet, qui est la perte entière des fruits, c'est-à-dire la totalité du revenu, qu'en rendant la foi et hommage. Pour la rendre, il failait que le prince de Gueméné allât en personne en Bretagne se mettre à genoux, sans épée ni chapeau, devant le duc de Rohan, lui prêter foi et hommage en cet état. »

Un des derniers exemples d'hommage lige est celui que rapporte Saint-Simon (Mémoires, édit. in-8, t. XI, p. 378-379) : Le duc de Lorraine vint à Paris, en 1699, rendre hommage au roi pour son duché de Bar. « Le roi, dit Saint-Simon, était dans son fauteuil, le chapcau sur la tête, M. le maréchal de Lorge, derrière lui, en l'absence de M. de Bouillon, grand cham-bellan, qui était à Evreux; Monseigneur le duc de Bourgogne, debout et decouvert, un peu en avant de M. le chancelier, mais sans le couvrir ; M. le duc d'Anjou , de même de l'autre côté, sans couvrir le duc de Gesvres, premier gentilhomme de la chambre, qui avait derrière lui Nyert, premier valet de chambre du roi. M. le duc de Berri , Monsieur , Monsieur le duc de' Chartres, les princes du sang et les deux bâtards (le duc du Maine et le comte de Toulouse), étaient tous en rang, faisant le demi-cercle, avec force courtisans derrière eux et après eux. Aucun duc, que les deux que je viens de nommer, parce qu'ils étaient en fonction de leurs charges et nécessaires, ni aucun prince étranger. Les secrétaires d'État étaient derrière M. le chancelier et les princes, du même côté. Monseigneur ne se soucia pas de voir la cérémonie, M. de Lorraine trouva fermée la porte de la chambre du roi qui entre dans le salon, et l'huissier en dedans. Un de la suite de M. de Lorraine gratta; l'huissier demanda : « Qui est-ce? » Le gratteur répondit : « C'est M. le duc de Lorraine, » Et la porte demeura fermée. Quelques instants après, même cérémonie. La troisième fois, le gratteur répondit : « C'est M. de Bar. » Alors l'huissier ouvrit un seul battant de la porte. M. de Lorraine entra, et de la porte, puis du milieu de la chambre,

enfin assez près du roi, il fit de trèsprofondes reverences. Le roi ne branla point et demeura couvert sans faire aucune sorte de mouvement. Le duc de Gesvres alors, suivi de Nyert, mais ayant son chapeau sous le bras, s'avança deux ou trois pas, et prit le chapeau, les gants et l'épée que M. de Lorraine lui remit, et le duc de Gesvres tout de suite à Nyert, qui demeura en place, mais fort en arrière de M. de Lorraine, et le duc de Gesvres se remit en la place où il était auparavant. M. de Lorraine se mit à deux genoux sur un carreau de velours rouge bordé d'un petit galon d'or qui était aux pieds du roi, qui lui prit les mains jointes entre les deux siennes. Alors M. le chancelier Pontchartrain lut fort haut et fort distinctement la formule de l'hommage lige et du serment, auxquels M. de Lorraine acquiesça et dit et répéta ce qui était de forme, puis se leva, signa le serment avec la plume que Torcy, secrétaire d'Etat chargé des affaires étrangères, lui présenta un pen à côté du roi, où Nyert lui presenta son epée qu'il remit, puis lui rendit son chapeau dans lequel étaient ses gants, et se retira. » A ces détails, Saint-Simon ajoute : « Le premier gentilhomme de la chambre du roi en année devait prendre l'epee, le chapeau et les gants de M. de Lorraine allant rendre son hommage. Les prendre en ce cas-là, c'est dépouiller le vassal des marques de dignité en présence de son seigneur et non pas le servir, et ce qui le montre, c'est que le premier gentilhomme de la chambre ne les garde ni ne les rend. Toute sa fonction n'est que de dépouiller le vassal, et c'est le premier valet de chambre qui les reçoit du premier gentilhomme de la chambre dans l'instant qu'il les a ôtés au vassal, et c'est ce même valet de chambre qui les rend au vassal après son hommage. »

HOMMAGE DE FOI ET DE SERVICE.

Hommage par lequel le vassal s'obligeait à rendre quelques services de son
propre corps à son seigneur, comme par
exemple de lui servir de champion ou de
combattre pour lui en gage de bataille.
C'est la définition donnée par l'ancienne
coutume de Normandie (chap. XXIX).

HOMME. — Vassal. On ajoutait souvent une épithète ou un complément au mot homme pour déterminer la nature des services auxquels le vassal était astreint comme homme de corps, homme de foi, homme de froment, homme de justice, homme levant et couchant, homme vivant, mourant et confisquant, homme motier, homme de plejure, homme de poeste

ou de poté, homme de poursuite, etc., comme on peut le voir dans les articles suivants.

On devenait l'homme du seigneur dont on recevait un fief. On était son homme lige, si on lui prêtait l'hommage lige (voy. HOMMAGE), et alors on contractait envers lui des obligations plus étroites pour le soutenir dans ses guerres, lui payer des redevances ou lui rendre d'autres services. La coutume décidait si l'hommage devait être lige ou simple. Il en résulta souvent des contestations entre les scigneurs et leurs vassaux; un des exemples les plus célèbres est la discussion qui s'éleva entre Édouard III et Philippe de Valois. Le premier soutenait qu'il ne devait que l'hommage simple pour la Guyenne; le roi réclamait l'hommage lige. La question fut examinée par les juges compétents, et on reconnut que le roi avait raison. On a fait dériver ce mot lige du latin ligatus, parce que le vassal était plus étroitement lié à son seigneur; mais il est plus probable que c'est une altéra-tion de l'allemand leuten (leudes). Ce dernier mot indiquait les compagnons du chef, ses fidèles; leurs obligations étaient les mêmes que celles des hommes liges des temps féodaux.

HOMME COUCHANT ET LEVANT. —
Cette expression est employée, dans les
coutumes du moyen âge, comme synonyme
de manant ou homme demeurant sur un
domaine. Dans une ancienne enquête,
citée par du Cange, un abbé réclame
quelqu'un comme son homme couchant
et levant (tanquam hominem suum CUBANTEM ET LEVANTEM).

HOMME VIVANT, MOURANT ET CON-FISOUANT. - On appelait homme vivant et mourant pour une église ou une abbaye, celui que les mainmortables ou possédant fief de mainmorte présentaient au seigneur, afin qu'il lui fit hommage et qu'à sa mort le seigneur pût exercer ses droits. Cet usage, qui nous paraît étrange, tient à ce que les communautés de mainmorte ne mourant pas , le seigneur n'aurait jamais pu exercer les droits auquel donnait lieu l'ouverture de la succession d'un fief, comme le droit de relief, retrait feo-dal, etc. Par la fiction de l'homme vivant et mourant pour la communauté, le seigneur n'était plus privé de ses droits. Certaines coutumes obligeaient les gens de mainmorte à fournir un homme vivant, mourant et confisquant, c'est-à-dire dont la faute ou le crime pouvait entraîner la confiscation du fief. C'était encore une invention destinée à conserver au suzerain ses droits sur le fief qui lui échappait

presque entièrement en passant aux corporations religieuses.

HOMMES D'ARMES. — Nom donné au moyen âge aux cavaliers féodaux. Chaque homme d'armes des compagnies d'ordonnance était accompagné d'un varlet, de trois archers et d'un coutilitér ou soldat armé d'un coutil ou long couteau.

HOMMES DE CORPS, DE POESTE ou DE POTE. - Les hommes et semmes de corps étaient gens de condition servile et attachés à la glèbe. S'ils passaient dans un autre domaine, ils pouvaient être poursuivis, comme on le voit dans la Coutume de Vitry, art. 145 : Tous HOMMES ET FEMMES DE CORPS sont au bailliage de poursuite, en quelque lieu qu'ils aitlent demeurer, soit lieu franc ou non, et les peuvent les seigneurs réclamer, et faire réclamer, si bon leur semble; car tels hommes et femmes de corps sont censés et réputés du pied et partie de la terre et se baillent en aveu et dénombrement par les vassaux avec leurs autres terres. Les hommes de poté ou de poeste (homines potestatis) étaient places, comme le nom même l'indique, sous le pouvoir d'un autre. C'étaient de véritables serfs. Voy. SERFS.

HOMMES DE FOI. — Vassaux qui devaient foi et hommage à leur seigneur.

HOMMES DE FROMENT. — Vassaux qui devaient une redevance en blé.

HOMMES DE JUSTICE.—Vassaux soumis à la juridiction d'un seigneur.

HOMMES DE MAINMORTE. - Voy. GENS DE MAINMORTE.

HOMMES DE PLÉJURE. — L'homme de pléjure était le vassal qui servait de caution ou gage-plège pour son seigneur. Les Assises de Jérusalem (chap. Cvi) dissent que le vassal doit se livrer comme otage pour obtenir la délivrance de son seigneur. Ce fut en vertu de ce principe qu'un grand nombre de vassaux du roi de France furent envoyés en Angleterre pour servir d'otages lorsque le roi Jean fut délivré par la paix de Brétigny (1380).

HOMMES DE POURSUITE. — Serfs attachés à la glèhe que le seigneur pouvait poursuivre et réclamer en tout lieu. Dans le t. VII des Ord. des rois de Fr., p. 390, il est question d'hommes et femmes de corps, mainmortables et De Poursuite.

HOMMES D'ÉTAT. — Hommes libres c' maîtres de leur sort (homo status, dans le latin du moyen âge), Des lettres de rémission de l'année 1381, citées dans le Glossaire de du Cange, s'expriment ainsi: Lequet appela l'exposant sanglant vilain, serf taillable, dont ledit exposant, qui est nomme d'ETAT, et non pas de serve condition, etc.

HOMMES LIBRES. — Les hommes libres formaient la classe qui est aussi désignee sous le nom d'ahrimans. Voy. AHRIMAN.

HOMMES MOTIERS. — Vassaux sujets au droit de mouture.

HOMOLOGATION. — Jugement qui ordonne l'exécution d'un acte ou d'une transaction. L'homologation peut être aussi accordée par l'autorité administrative. La plupart des délibérations des conseils de famille doivent être homologuées par la justice. Les transactions autorisées par les conseils municipaux doivent être homologuées par le préfet, quand la somme ne depasse pas trois mille francs, et par l'empereur, si la somme est plus considérable.

HONGRIE (Point de). — Tapisserie faite en ondes avec de la soie ou de la laine diversement nuancées. On faisait deux espèces de points de Hongrie, l'une à l'aiguille sur un canevas, l'autre au métier. La ville de Rouen était surtout renommée pour ses points de Hongrie.

HONGRIEURS on HONGROYEURS.—Les hongrieurs on hongroyeurs préparaient les cuirs à la manière de Hongrie; ces ouvriers ne formaient pas une corporation.

HONNÈTE HOMME. — Ces mots avaient, au xviie siècle, une signification toute différente de celle qu'on leur a attribuée dans la suite. Honnéte homme ne signifiait pas seulement un homme probe, mais un homme distingué par son éducation, son caractère et son rang. C'est dans ce sens que Bossuet a dit, dans la préface du Discours sur l'histoire tuniverselle: « Il serait honteux, je ne dis pas à un prince, mais en général à tout honnéte homme, d'ignorer le genre humain. »

HONNEUR. — L'honneur, qui a eu son héroisme et ses folies, est un sentiment tout moderne. Il est né surtout de la chevalerie (voy. ce mot). Le point d'honneur est le raffinement etl'exagération de l'honneur est le raffinement etl'exagération de l'honneur chevaleresque. La loyauté et la courtoisie, la bravoure qui évitait l'apparence de la làchete antant que la làchete même, le dévouement à toute épreuve, sont des conséquences de l'honneur tel que le comprenait le moyen âge. Ce sentiment est devenu si puissant, que Montesquieu n'a pas craint de le proclamer un des principes fondamentaux de la monarchie française. La lettre célèbre Tout est perdu fors l'honneur, quoique peu authentique, a

fait pardonner bien des fatte çois les Henri IV savait ausles Français en leur rappet trouveraient toujours son pata au chemin de l'honneur et de l'

HONNEUR (Chevalier d'). -

HONNEUR ( Dame d'). - Voy.

HONNEURS. - Ce mot signiful poque carlovingienne, des bereit fonctions inhérentes. Il y avait & neurs séculiers et des honneurs et tiques : « Que les séculiers , dit C: Chauve dans un capitulaire de 141 sèdent les honneurs seculiers. ecclesiastiques les honneurs ecca ques. » Cependant la confusion re Pas à s'introduire dans cette pai l'administration, comme dans pai branches du gouvernement. Des comtes et les vassaux pouvaient pocomme les évêques et les abbés, de ses et des monastères. Les auti-Saint-Bertin, à l'année 866, appe abbayes honores. La charge de parer les ponts est aussi appelee ha dans un capitulaire de Charles le Cade l'année 854, et on voit en mêtre à dans ce capitulaire qu'un benefi terre était attaché à cet honneur & . pelait lui-même honneur. M. Ge (Prolegomenes du Polyptyque de non, p. 529-530) fait remarquer of mot honores est souvent employe: beneficia et opposé au mot alors aloda. — On se servait encore a: honneurs pour indiquer les drois mutation payés au suzerain, chare que le fief passait à un nouveau seigne Du Cange, vo Honor.)

HONNEURS DU LOUVRE. — On a pelait ainsi le droit qu'avaient, sous a cieune monarchie, certains personte d'entrer dans le Louvre à cheral cacarrosse. D'après Favin (Theatre d'aneur et de chevalerie, t. 1, p. 3711 honneurs du Louvre n'étaient accesses du sang. On les étendit, dats suite, aux princes étrangers alliés et a maison de France, au connetable, primier officier de la couronne, et aux cabnaux, légats du pape en France. Enfoca accorda ce privilège à tous les ducs.

HONORIFIQUES (Droits). — Voy. Dromb HONORIFIQUES, FÉODALITÉ EL NOBLESSE.

HOPITAL. — L'antiquité n'avait pus d'hôpitaux où les malades fussent soiper de l'Etat. Les Romanie exposaient les esclaves vieux et infirmes dans l'île d'Esculape. Ce fut seulement su



IVº siècle de l'ère chrétienne, que les empereurs, devenus chrétiens, ordonnèrent de fonder des hopitaux pour les malades et des hospices pour les vieillards. La charité chrétienne a multiplié ces établissements, et depuis la crèche qui reçoit l'enfant au berceau jusqu'à l'hospice qui sert d'asile au vieillard, elle s'est efforcée de soulager toutes les misères. Nous comprendrons dans cet article les principaux établissements fondés par la bienfaisance publique.

S 1er. Organisation primitive des hopitaux. - Dans l'origine, le clergé était spécialement chargé du soin des pauvres, des veuves, des orphelins et des étran-gers. L'évêque leur faisait distribuer par les diacres une partie des aumènes dont disposait l'Eglise. Lorsque le clergé eut des revenus fixes, un quart fut reservé aux pauvres, et partout on construisit, près des églises et des monastères, des maisons de Dieu, des hôtels-Dieu, qu'on appela aussi hopitaux et où l'on recevait les pauvres, les pèlerins et les malades. Les rois et les riches contribuèrent à l'entretien de ces établissements charitables. On attribue à Childebert la fondation de l'hôpital de Lyon. L'Hôtel-Dieu de Paris fut établi vers 800, par saint Landry, près de la cathédrale où il existe encore maintenant. Une décision du chapitre de Notre-Dame, rendue en 1168, donna à l'Hôtel-Dieu le lit de chaque chanoine décedé. Un grand nombre de chartes, d'aumônes franches, comme on appelait alors les donations faites au clergé, stipulèrent qu'une partie du revenu donné à l'Eglise serait employée à l'entretien des hopitaux. A l'époque des croisades, la lèpre s'étant répandue en Europe, on fonda beaucoup d'hôpitaux appeles leproseries, maladreries ou maladeries. Saint Louis, qui dota richement l'Hôtel-Dieu de Paris, institua aussi l'hospice des aveugles, appelé les Quinze-Vingts (voy. ce mot).

2 · 1/1/

01

57

2

1.00 17. 8

後後

36

men!

best

nere t

1.4

14 !

TOP DD 2

obs

ore a

5 100

chara

10 500

\_ (1

14 5/00

person

hera i

iste f

p. 37

nt 200

5 BF

it, de

ılliei !

tahle.

aura

. Enti

1008.

oy. Def

BLESS

arait F

sent #

Roma

infine

ement!

SII Hopitaux pour les enfants abandonnés: Enfants-Bleus; Enfants-Rouges. - Frères et filles de la Charité. - Bientot les enfants abandonnés eurent des asiles. L'hôpital des Enfants-Bleus ou du Saint-Esprit avait été fondé en 1326 près de l'hôtel de ville, au moyen des charités d'un grand nombre de per-sonnes pieuses. On y recueillait les pauvres enfants abandonnés et on les habillait de bleu, d'où leur est venn le nom d'enfants bleus. L'hôpital des Enfants-Rouges ou Enfants-Dieu, fut fonde par François Ier en janvier 1536 (1537), pour servir d'asile aux enfants orphelins de

l'Hôtel-Dieu , pourvu qu'ils ne fussent pas batards ni nés et baptisés dans la ville et les faubourgs de Paris. Les bâtards abandonnés étaient nourris par le doyen et le chapitre de Notre-Dame de Paris, et les enfants nes à Paris devaient être portes à l'hôpital du Saint-Esprit. François Ier ordonnait, par ses lettres patentes, que ces enfants fussent perpétuellement appeles les Enfants-Dieu et qu'ils sussent vêtus d'étoffes rouges pour marquer que c'était la charité qui les faisait subsister.

Des ordres religieux se consacrèrent à soigner les malades et les infirmes. Tels furent les hospitaliers soumis à la règle de Saint-Augustin, les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ou de Malte, de Saint-Lazare, du Saint-Esprit, de Montpellier, etc. (voy. CHEVALERIE). Il y avait aussi des hospitaliers mendiants, comme les frères de la Charité (voy. CLERGÉ RÉGULIER ). Ils étaient laïques et s'obligeaient par un vœu spécial à servir les pauvres malades. Les religieuses se sont toujours consacrées, avec un dévouement admirable, au soin des hôpi-taux. On a remarqué, entre autres, les sœurs grises ou filles de la Charité, qui furent établies, en 1643, par saint Vincent de Paul et Louise de Marillac, veuve d'un secrétaire des commandements de la reine nommé Le Gras.

S III. L'administration des honitaux passe aux larques. - Dès le xive siècle. l'administration des hôpitaux, confiée exclusivement au clergé, provoqua des plaintes. « Dans le relachement de la discipline, dit Fleury (Institution au droit ecclesiastique, Ile partie, chap. xxx), la plupart des clercs qui avaient l'administration des hôpitaux, l'avaient tournée en titres de bénefices, dont ils ne rendaient point de compte. Ainsi plusieurs appliquaient à leur profit la plus grande partie du revenu, laissaient perir les bâtiments et dissiper les hiens, en sorte que les intentions des fondateurs étaient frustrées. C'est pourquoi le concile de Vienne (1311) défendit, à la honte du clergé, de donner les hôpitaux en titre de bénéfices à des clercs séculiers, et ordonna que l'administration en fût confiée à des laïques, gens de bien, capables et solvables, qui prêteraient serment comme des tuteurs, feraient inventaire des biens et rendraient compte tous les ans par-devant les ordinaires (les évêques). Ce décret a eu son exécution, et a été confirmé par le concile de Trente. » Cette sécularisation des hôpitaux, appelée par les conciles, a été établie en France par les ordonnances des rois et père et de mère qui seraient trouvés à spécialement de François les et de Henri II qui ont décidé que les administrateurs des hôpitaux ne seraient ni ecclésiastiques, ni nobles, ni officiers (fonctionnaires publics pourvus d'un office), mais des marchands et autres simples bourgeois, c'est-à-dire de bons pères de famille, de sages économes et instruits des affaires. La nomination appartenait aux fondateurs qui étaient des villes, des seigneurs ou des particuliers. Si la fondation n'était point connue, on présumait que les hôpitaux étaient de fondation royale, et ils étaient placés sous la protection du grand aumônier de France, qui en nommait les administrateurs. Ceux-ci restaient trois ans en charge, et rendaient compte devant ceux qui les avaient nommés, et en présence de l'évêque ou de son délégué, des délégués du roi et de la ville, suivant les usages de chaque localité. Cependant, dans la plupart des hôpitaux, les administrateurs ne furent bientôt que des tuteurs honoraires et ne rendirent point de compte; la gestion ne roula que sur les trésoriers, receveurs, économes, etc. Les rois de France rendirent plusieurs édits pour assurer la bonne administration des hôpitaux troublée par les désordres publics ou la negligence de ceux qui en étaient charges. En 1606, après l'anarchie des guerres de religion, Henri IV ordonna que le grand aumônier procéderait à la réforme des hôpitaux et surtout à la révision de la comptabilité, et que les sommes dont on pourrait bonifier se-raient appliqués à l'entretien des soldats estropiés et des pauvres gentilshommes. C'est l'origine des hopitaux militaires (voy. OBLATS). Pour l'exécution de cette ordonnance, Henri IV établit une cham-bre de charité chrétienne.

§ IV. Établissement d'une chambre pour la réformation générale des hopitaux. - Une nouvelle réforme devint indispensable en 1612. Le cardinal du Perron, grand aumônier de France, en fut charge. Tous les administrateurs devaient être astreints à rendre leurs comptes de trois ans en trois ans, devant les délégués du grand aumônier; les bonis étaient employés à la réparation des hôpitaux et au soulagement des pauvres. Pour assurer l'exécution de cette ordonnance, on établit à Paris une chambre composée du grand aumônier, de quatre maîtres des requêtes et de quatre conseillers au grand conseil. Elle a subsisté jusqu'en 1672. Cette chambre de la réformation générale des hopitaux, comme on l'appelait, avait droit de juridiction; les appels étaient portés au grand conseil. Un édit de 1695 (art. 29), la déclaration du 12 décembre 1698, et une ordonnance du

mois d'août 1749 réglèrent la composition des bureaux d'administration et les formes des acquisitions de biens au profit des hôpitaux. En 1699, on commença à prelever un impôt sur les théâtres en faveur de ces établissements. Sous Louis XVI, on proposa plusieurs projets pour l'amélioration du régime des hôpitaux ; mais les événements politiques s'opposèrent à ce qu'ils fussent mis à exécution. Le comité de mendicité de l'Assemblée constituante reprit l'œuvre de Louis XVI et centralisa l'administration des hopitaux : mais les emparras financiers, la suppression des congrégations religieuses et les crises révolutionnaires s'opposèrent à toute réforme utile et compromirent même la situation des liòpitaux. Le Consulat et l'Empire travaillèrent à leur réorganisation. Le décret du 18 février 1809 autorisa l'établissement de congrégations hospitalières de femmes, et depuis cette époque, la charité publique et privée n'a cessé de multiplier les asiles pour les malades et les pauvres, pour l'enfance et la vicillesse délaissées.

Etat actuel des hopitaux et des hospices .- Les hopitaux et hospices sont aujourd'hui places sous la surveillance de commissions administratives de cinq membres, nommées par les préfets. Les maires sont présidents-nes de ces commissions et ne comptent pas parmi les cinq administrateurs. Les commissions se renouvellent chaque année par cinquième; elles nomment les employes, à l'exception des aumôniers, receveurs, contrôleurs, économes, médecins, chirurgiens et pharmaciens, qui sont choisis par le préfet; elles surveillent tous les comptes, ventes, acquisitions des économes, receveurs, etc. Outre le contrôle exercé par les préfets et les commissions administratives, les hôpitaux sont encore soumis à l'inspection de fonctionnaires du ministère de l'intérieur. Les hôpitaux et hospices recoivent les malades, les alienes, les femmes enceintes, les enfants trouvés, les orphelins pauvres, les vieillards, les incurables. Il y a des hôpitaux spéciaux pour certains malades et en particulier pour les alienes. les sourds-muets et les aveugles.

Hospices des aliénés. — Les aliénés étaient traités, il y a peu d'années encore, dans des quartiers spéciaux des hôpitaux, où on les enchaînait comme des animaux mal/aisants ou féroces, selon l'expression même des ordonnances. Notre siècle a ce u l'honneur de renoncer à cette odieuse barbarie, et, depuis la loi du 30 juin 1838, le traitement des aliénés a été amélioré dans toute la France. Il existe aujourd'hui un grand

nombre d'établissements speciaux destinés à les recevoir. Les uns sont publics et placés sons l'autorité du ministère de l'intérieur et des préfets des départements; ils sont administrés par des commissions grauites et par un directeur responsable. Le service médical et tous les détails de l'administration ont été réglés par la loi du 30 juin 1838. Les établissements privés où l'on reçoit des aliénés sont régis par la mème loi, en ce qui concerne les conditions hygiéniques, les garanties exigées du directeur, etc.

Asiles ouverts aux sourds-muels. -Les sourds-muets furent pendant longtemps traités avec la même dureté que les alienes; ils étaient frappés d'incapacité légale. Des arrèts du parlement de l'aris, dont le premier est daté du 16 janvier 1658, les relevèrent de cet état de dégradation. Enfin, au xviiie siècle, on commença à s'occuper de l'éducation des sourds-muets. Un espagnol nommé Pereire, qui s'était établi en France, mérita les encouragements de l'Académie des sciences, en 1749, pour les succès qu'il avait obtenus en instruisant de jeunes sourds-muets. Louis XV lui accorda une pension; mais Pereire ne fit pas connaître le procédé qu'il avait employé. Le veritable instituteur des sourds-muets fut l'abbé de l'Epée, qui, au moyen de signes methodiques, crea un langage artificiel pour l'éducation des sourds-muets qu'il avait réunis en grand nombre. Le gouvernement voulut seconder les efforts de ce bienfaiteur de l'humanité; mais les projets de Louis XVI ne purent se réaliser, et ce fut d'abord la charité privée qui soutint l'œuvre de l'abbé de l'Épée et l'étendit aux provinces. L'Assemblée nationale, plus heureuse que Louis XVI, fonda, en 1790 , l'Institut des Sourds-Muets , et en donna la direction à l'abbé Sicard, qui avait remplacé son maître, l'abbé de l'Épée, mort en 1789. Les écoles de sourds-muets de Paris et de Bordeaux furent dotées par l'Assemblée et se soutinrent au milieu des crises révolutionnaires. Grace à l'abbé Sicard, la méthode de l'abbé de l'Épée fut perfectionnée. En même temps, les établissements destinés à l'éducation des sourds-muets se propagèrent dans les départements. Il en existe aujourd'hui à Alby, Angers, Arras, Au-ray, Besançon, Bordeaux, Caen, Châtellerault, Chaumont (Puy-de-Dôme), Cler-mont-Ferrant, Colmar, Condé-sur-Noireau. la Chartreuse (Vendée), Lambale, Langres, Laval, le Puy, Lille, Limoges, Loudun, Lyon, Marseille, Nancy, Nogentle-Rotrou, Orléans, Paris, Poitiers, Pontl'Abbé (Manche), Pont-Achard (Vienne),

Rhodez, Rouen, Saint-Etienne, Soissons, Strasbourg, Toulouse, Villedieu (Manche). Les établissements de Paris et de Bordeaux sont les seuls qu'entretienne l'État. Les autres sont à la charge des villes et départements.

Institution des jeunes aveugles. -Les aveugles avaient depuis fort longtemps l'hôpital spécial des Quinze-Vingts, fondé par saint Louis (voy. Quinze-VINGTS ). Dans la seconde moitié du xviiie siècle, on commença à s'occuper de leur éducation. Valentin Hauy, frère cadet du célèbre minéralogiste, inventa, en 1778, une méthode qui consistait à substituer le toucher à la vue pour percevoir des caractères saillants. Les succès qu'il obtint déterminèrent Louis XVI, et ensuite l'Assemblée constituante, à faire de l'Institution des jeunes aveugles un établissement national. Séparé en 1816 des Quinze - Vingts, auxquels il avait été d'abord réuni, cet établissement a pris de grands développements. Les sciences, les lettres, les arts industriels et la musique y sont enseignes aux jeunes aveugles.

ÉTABLISSEMENTS DE CHARITÉ : Bureaux de bienfaisance ou de charité : crèches : salles d'asile, etc. — Ce n'est pas seu-lement dans les hôpitaux que s'exerce la charité publique; elle a créé les bureaux de bienfaisance, où l'on distribue des secours aux indigents. Ils ont été établis par la loi du 7 frimaire an v. On les désigne aussi sous le nom de bureaux de charité. A ces institutions de bienfaisance publique, il faudrait ajouter un grand nombre d'autres créations, dues à la charité publique et privée. Les crèches sont des institutions toutes recentes. C'est en 1844 et 1845 que M. Marbeau, adjoint au maire du premier arrondissement de Paris, a fondé, dans cet arrondissement, les deux premières crèches pour recevoir les enfants de parents pauvres. Le ministre de l'intérieur recommanda cette utile institution par les circulaires du 15 août 1845 et du 22 juillet 1846. Elle s'est promptement répandue dans les grandes villes où elle soulage les mères de famille qui, forcées de vivre de leur travail, ne peuvent veiller assidûment sur leurs enfants, Les salles d'asile, qu'on a aussi appelées écoles maternelles, sont le complément des crèches. Elles recoivent l'enfant au sortir de la crèche, et l'élèvent jusqu'à l'âge de six ans, où il peut entrer à l'école primaire. Les salles d'asile, dont quelques-unes sont devenues des institutions publiques confiées à des directrices, initient les enfants aux premières notions de l'instruction religieuse, de la lecture, de l'écriture, du calcul verbal, etc. Ces utiles établissements ont été régularisés par l'ordonnance du 22 décembre 1837. Il est impossible d'insister ici sur tous les autres établissements dus à la charité publique et privee, tels que les laroirs publics, chau floirs, ouvroirs, etc. Elles prouvent avec quelle sollicitude le gouvernement et la société tout entière s'occupent du sort des classes pauvres.

HOPITAUX MILITAIRES. - Les hôpitaux militaires remontent au règne de Henri IV, qui établit une maison de charité pour les soldats estropics (voy. INVA-LIDES); mais cette institution ne recut une véritable organisation qu'à l'époque de Richelieu et de Louis XIV. Au xviiie siècle, le nombre des hopitaux militaires s'accrut considérablement ; on en comptait quatre-vingt-quatorze à la fin du règne de Louis XV. il n'y en a plus aujourd'hui que cinquante-six. On distingue les hopitaux permanents destinés à être maintenus en temps de paix, comme en temps de guerre, et les hopitaux temporaires, formés extraordinairement en temps de guerre. Je ne parle ni des dépôts de convalescents que l'on établit en cas de guerre ou de rassemblements de troupes, ni des ambulances formées auprès des corps d'armée pour soigner les blessés et autres malades; il n'est question ici que des hôpitaux. Le personnel des hopitaux militaires se compose d'un corps d'officiers de santé, d'un corps d'officiers d'administration des hôpitaux. enfin d'infirmiers militaires. Les officiers de santé de l'armée se composent de médecins, de chirurgiens et de pharma-ciens. Un conseil de santé de l'armée, institué auprès du ministère de la guerre, comprend deux médecins, deux chirur-On leur adgiens et un pharmacien. joint, quand le ministre le juge utile, des officiers de santé principaux, ayant voix délibérative. Le conseil de santé fait, sur l'ordre du ministre, l'inspection des hôpitaux militaires, et indique au ministre les améliorations à y introduire. Il rédige les programmes des examens que doivent subir les élèves en chirurgie. C'est parmi ces élèves que se recrute le corps des officiers de santé chargé du service médical dans les hôpitaux militaires.

La marine a aussi ses hòpitaux qui sont établis dans les principaux ports. De plus, il existe, dans chaque port, un conseil de santé, composé des premiers et seconds médecins, des chirurgiens et des pharmaciens en chef de la marine. Ce conseil fait la répartition du service médical pour les hòpitaux de la marine et les vaisseaux de l'État. Un inspecteur

général du service de santé pour la marine, réside à Paris; il est chargé de correspondre avec les conseils de santé et de proposer au ministre les projets d'améliorations et réformes pour le service médical des hôpitaux de marine et des vaisseaux de l'Etat.

HOQUETON. — On appelait primitivement hoqueton on auqueton une camisole épaisse et fortement rembourée que portaient les hommes d'armes du moyea âge (voy. ARMES, fig. B). Dans la suite on désigna sous ce nom les casaques d'archers et par extension les archers euxmêmes. Ainsi. l'on disait les hoquetons du grand prévôt, du chancelier, etc., pour les gardes qui accompagnaient le prévôt et le chancelier. La casaque des gardes de la manche (voy. ce mot) s'appelait aussi hoqueton.

HORLOGE, HORLOGERIE. - Pendant longtemps les sabliers et les clepsydres furent les seuls instruments dont on se servit pour compter les heures. Les anciens en connaissaient l'usage et l'avaient transmis aux Gaulois. Les clepsydres (dont le nom est composé de deux mots grecs, qui indiquent que l'eau s'écoule, littéralement se dérobe, remontent à une très-haute antiquité. L'abaissement de la surface de l'eau servait primitivement à indiquer l'heure; mais bientôt on remarqua que l'écoulement était plus rapide au commencement et qu'il se ralentissait à mesure que le vase se vidait. On imagina diverses combinaisons pour remédier à cet inconvénient, et on parvint à mesurer exactement le temps au moyen des clepsydres. Au vie siècle, Boece fabriqua, par ordre de Théodoric, une de ces horloges pour Gondebaud, roi des Bourgujgnons; Paul ler fit présent d'une horloge semblable à Pépin le Bref. Le calife Haroun-Al-Raschid envoya à Charlemagne une clepsydre, où des ronages faisaient mouvoir de petites figures. A chaque heure, des boules d'airain, en nombre égal à l'heure écoulée, tombaient sur un timbre qui résonnait autant de fois et marquait les heures. Lorsque les douze heures étaient révolues, douze cavaliers sortaient par douze petites portes. Au Gerbert fabriqua pour l'emxº siècle, pereur Othon III, une horloge de la même nature.

Vers le XII siècle, on commença à marquer la division du temps au moyen de roues dentées réglées par un balancier. On a attribué cette invention à Pacificus, archidiacre de Vérone, qui vivait au XI siècle; ce qui est certain, c'est que, dès le XII siècle, de grandes horloges furent fa

briquées pour les monastères, et que l'on y adapta des marteaux qui sonnaient, en frappant sur un timbre, les heures indiquees sur le cadran. Il est question, des le commencement du xive siècle, de carillons annexés aux horloges et jouant les airs des hymnes d'églises. « A cette époque, dit une chronique du monastère de Sainte-Catherine-lès-Rouen, il y avait dans l'église de cette abbaye une horloge, qui jouait l'hymne Conditor alme siderum, de telle sorte qu'on pouvait l'entendre à plus d'une lieue. » Les pièces du procès de Robert d'Artois, en 1335, mentionnent un Gérard de Juvigny, horlogeur, logeant au Louvre et gagé par le roi pour annoncer les heures du haut du palais, usage qui se pratique encore dans quelques parties de la Suisse et de l'Allemagne. A la même époque, on fabriqua plusieurs horloges d'un mécanisme compliqué. En 1370, l'horloge du palais fut établie dans le pavillon qu'on appelle encore aujourd'hui pavillon de l'horloge. Le cadran, ou décoration extérieure de cette horloge, fut refait sous Henri III, et des sculptures, attribuées au célèbre Germain Pilon, y représentent les attributs de la loi et de la justice. Ce cadran a été restauré en 1852. L'horloge de Courtrai était une des plus célèbres; elle fut enlevée, en 1382, et transportée à Dijon, où elle figure encore aujourd'hui. Les horloges de Nuremberg avaient des lors une grande réputation.

Ce n'était pas seulement aux horloges d'églises qu'on adaptait un mécanisme de cetie nature, on le retrouvait dans les horloges d'appartements. Il y avait dans une des salles du château de Versailles une horloge faite en 1706 par Antoine Morand. Toutes les fois que l'heure sonnait, deux cogs chantaient, chacun trois fois, en battant des ailes; en même temps les portes s'ouvraient de chaque côté et laissaient paraître deux figures portant chacune un timbre en manière de bouclier, sur lequel deux amours frappaient alternativement les quarts avec des massues. Une figure de Louis XIV, semblable à celle qu'on voit sur la place des Victoires, sortait alors du milieu de la décoration, et une Victoire descendait pour lui poser une couronne sur le front, tandis que retentissait un carillon, à la fin duquel tous les personnages disparaissaient. Les horloges manuelles ou montres furent inventées au 1vr siècle, et on s'en servit presque immediatement en France, bepais cette époque, le luxe et l'industrie ont apporté à l'horiogene des perfectionnements qui en ont fuit une véritable science. Huygens appliqua le premier, en 1647, le pendule aux horloges, et à partir de cette époque on peut marquer, sur le cadran des horloges, les divisions en minutes, secondes et tierces. Les horloges prirent, vers la fin du xvii\* siècle, le nom de pendule, de la verge metallique qui leur servait de régulateur. Yoy. Montres.

HORLOGERS. — La corporation des horlogers, qui reçut ses premiers statuts de Louis XI, en 1483, fut longtemps subordonnée à la corporation des orfévres. Un arrêt du conseil du s mai 1643 les affranchit de cette surveillance, mais il exigea qu'ils missent leur nom aux bottes de montres qu'ils vendraient.

HOROSCOPE. — Prétendu art de prédire la destinée d'un homme par l'observation des astres. On appelle aussi la prédiction horoscope. Noy. Superstitions.

HORS DE COUR. — Formule dont les juges se servaient autrefois pour renvoyer les parties. On mettait hors de cour, lorsque l'affaire n'était pas suffisamment instruite ou qu'elle avait été engagée avant que les conditions nécessaires pour le jugement fussent remplies.

HOSCHE. — Pièce de terre de peu d'etendue, située auprès d'une maison. Du Cange cite une charte de 1411, où il est question d'une hosche ou pièce de terre assise ès hosches de moulin.

HOSE. — Chaussure désignée plus ordinairement sous le nom de heuse. Voy. Heuse.

HOSPICE. - Le mot hospice (hospi-tium) désignait, à l'epoque carlovingienne, une terre d'une contenance variable que l'on distinguait du manse (voy. ce mot). " Il y avait d'abord cette difference, dit M Guerard ( Prolegomenes du Polyptyque d'Irminon, p 627), entre le manse et l'hospice, que celui-la e aix composé d'un fonds de terre plus étendu et plus productif; puis ils différaient l'un de l'autre en ce que tons les manses d'une même terre étaient ordinairement soumis à des lois communes et constantes, qui formaient ce qu'on appelait le droit de la terre ou de la cour, tandis que les hospicer, ayant une contenance variable et arbitraire, avaient à supporter chacun des charges differentes et souvent fort inégales, quoique néces-airement moins fortes que celles des manses ; par conséquent ils ne pouvaient être regis par un droit fixe et uniforme, on peut encore conjecturer que l'hospice n'était, au moins dans l'origine, qu'une tenure temporaire

et révocable, au lieu que le manse paraît avoir toujours été héréditaire. »

HOSPICES. — Établissements où l'on reçoit les enfants trouvés, les orphelins, les vieillards et les infirmes incurables. Voy. HOHTAUX.

HOSPITALIER (Grand). — La dignité de grand hospitalier était un des principaux offices de l'ordre de Malte. Elle venait après celles de grand commandeur et de grand maréchal et était attachée à la langue de France. Voy. LANGUE.

HOSPITALIERS. — Dans plusieurs ordres militaires, les chevaliers portaient le nom d'hospitaliers, parce qu'ils faisaient vœu de soigner les pèlerins et autres voyageurs. Parmi ces religieux, les plus célèbres étaient les hospitaliers de Saint-lean de Jérusalem ou chevaliers de Malte; les chevaliers de Saint-Lazare, les chevaliers du Saint-Esprit de Montpellier, etc. Voy. CHEVALERIER ELIGIEUSE.

HOSPITALIERS, HOSPITALIERES. -Il y avait, outre les ordres de chevalerie religieuse, un certain nombre de couvents dont les religieux et religieuses portaient le nom d'hospitaliers et d'hospitalières. Ainsi le couvent d'Albrac ou d'Aubrac sur les confins du Querci, du Rouergue et de l'Auvergne, avait été fonde, en 1120, pour des hospitaliers, qui suivirent la règle monastique jusqu'en 1300 ; mais ils se sécularisèrent à cette époque. En 1697, l'évêque de Chalons, Louis-Gaston de Noailles, introduisit la réforme dans cette maison et remplaça les hospitaliers par des chanoines réguliers. Les hospitaliers de la Charité de Notre-Dame dataient du xiiie siècle; ils reçurent, en 1346, une règle du pape Clément VI; ils étaient quelquefois appelés Billettes et ont laissé leur nom à une rue de Paris ; leur ordre fut supprimé en 1632. - Les hospitalières de la Charité de Notre-Dame ou hospitalières de Notre-Dame, furent établies à Paris, en 1624, par Françoise de La Croix. - Les hospitalières de Saint-Joseph datent de 1642 et s'établirent d'abord à l'hôpital de la Flèche.

HOSPITALITÉ. — L'hospitalité n'était pas seulement dans les mœurs des Germains, elle était formellement prescrite par leurs lois. On lit dans la loi des Bourguignons : « Si quelqu'un a refusé le couvert ou le foyer à un voyageur , qu'il soit frappé d'une amende de trois sous. » La loi des Wisigoths permettait au voyageur d'allumer du feu, de faire paître son cheval et de couper des branches. Les Capitu-

laires de Charlemagne font aussi une loi de l'hospitalité. « Il nous paraît convenable, dit Charlemagne dans un capitulaire de 789, que les etrangers et les pauvres trouvent dans les divers lieux des asiles où régulièrement on leur donne l'hospitalité. En effet le Seigneur dira au grand jour de la remunération générale : J'étais etranger et vous m'avez accueilli. L'apôtre louant l'hospitalité s'exprime ainsi: " Quelques-uns plurent au Seigneur par « leur hospitalité en donnant un asileaux « anges. » Dans un autre capitulaire, rendu en 802, Charlemagne ordonna à tous ses sujets riches ou pauvres d'accorder aux voyageurs au moins le couvert, le feu et l'eau. Il exhortait en même temps à leur donner tout ce qui leur serait nécessaire, ajoutant que Dieu récompenserait ceux qui pratiqueraient l'hospitalité. Voici la traduction de ce capitulaire : « Nous ordonnons que, dans tout notre empire, ni riche ni pauvre n'ose refuser l'hospitalite aux etrangers; que personne ne refuse le couvert, le feu et l'eau aux pèlerins parcourant la terre poussés par l'amour de Dieu, ou à tout autre voya-geur excité pur l'amour de Dieu et le salut de son âme. S'ils veulent leur faire en outre quelque bien, qu'ils sachent que Dieu leur promet une magnifique récompense, lorsqu'il dit : Quiconque reçoit pour moi un de ces enfants, me reçoit moi-meme. » L'hospitalité était aussi prescrite par les règles monastiques. Il y avait ordinairement, près des couvents. une maison des hôtes, où le voyageur et le pauvre trouvaient l'hospitalité. Le chateau refusait rarement d'accueillir l'hôte qui demandait un asile. Des traditions, qui n'ont pas toujours un caractère bien authentique, célèbrent l'hospitalité féodale. Elles représentent le chevalier errant accueilli avec empressement et charmant les veillées du récit de ses prouesses, et le troubadour nomade payant l'hospitalité par ses chants de guerre et d'amour. Sainte-Palaye rapporte (vo Hospitalité) qu'il était d'usage autrefois de mettre au haut des maisons un heaume ou casque pour inviter les gentilshommes et les nobles dames qui passaient à demander l'hospitalité. Il existait encore des traces de cette coutume au xviiie siècle. « Je me souviens, dit Sainte-Palaye, d'avoir vu sur des toits de maisons, des heaumes de terre ou de fer-blanc, qui étaient des restes des heaumes places autrefois au haut des maisons pour inviter les passants à entrer. »

HOST. — L'host (hostis) était le service militaire qui était dù au roi par les



vassaux et qui avait pour but la défense du territoire. Il répondait à la landwehr des premières dynasties. Le service de l'host variait suivant la nature du fief; mais tous les vassanx étaient tenus de l'accomplir, sous peine de forfaiture. Lorsque le roi avait fait publier son ban general ou proclamation de guerre, les vassaux amenajent leurs troupes. On avait dresse un rôle général des seigneurs. En tête étaient les archevêques et évêques qui devaient le service militaire pour leurs nefs; mais ils pouvaient se faire remplacer par leurs senechaux ainsi que les abbés. On vit cependant des évêques commander en personne leurs hommes d'armes. Tout le monde connaît le belliqueux évêque de Beauvais, qui, arme d'une massue, se signala à la bataille de Bouvines. Après les ecclésiastiques venaient les ducs, comtes et barons; en troisième lieu les châtelains, qui avaient droit de château ou forteresse et haute justice; enfin les vavasseurs ou arrière-vasseaux, parmi lesquels on distinguait encore les chevaliers bannerets et les bacheliers (voy. ces mots ). Les femmes et les enfants qui occupaient des nefs avaient le droit de se faire remplacer, comme les ecclésiastiques, par un sénéchal qui conduisait leurs hommes d'armes. L'armée réunie était soumise au contrôle des maréchaux du roi, qui, sous le connétable, commandaient les differents corps. Les vassaux devaient être munis d'armes, de chevaux, de chariots de bagage et de vivres; leur service était fixe tantôt à quarante, tantôt à soixante jours. Chacun d'eux amenait un nombre d'hommes proportionné à l'importance de son flef. Dans un rôle de 1277, cité par le P. Daniel (Histoire de la milice française), on voit que le duc de Bourgogne amena avec lui sept chevaliers bannerets qui avaient eux - mêmes sous leurs ordres d'autres chevaliers ; ceux-ci étaient à leur tour snivis d'hommes d'armes. La cavalerie se composait de ces vassaux et de leur suite. L'infanterie était fournie par les communes. Les milices communales n'étaient astreintes au service militaire à leurs frais que jusqu'à une certaine distance de leur ville. Il y en avait même, comme celles de Rouen, qui n'étaient obligées de s'éloigner de leur ville que d'une demi-journée, de manière à pouvoir y rentrer le même jour (voy. Daniel, De la milice française).

HOSTILITIUM.—Les actes de l'époque carlovingienne appellent hostilitium la prestation de guerre qui consistait ordinairement en bœufs et en chariots (Pro-

legomènes du Polyptyque d'Irminon, par M. Guerard, p. 661 et suiv.). « Les hommes de l'abbaye de Prum, ajoute le même écrivain, étaient obligés de fournir in hostilitium des chariots et des bœnfs qui pouvaient être rachetés pour une somme d'argent, de même que la plupart des autres redevances. Les manses (voy. ce mot) de cette abbave, soumis à cette prestation, payaient chacun depuis un cinquième ou même un dixième de hœuf jusqu'à quatre bœufs et un char. Un bœuf se rachetait tantôt pour deux deniers et demi, tantôt pour quatre deniers. Les chariots destines à l'armée avaient probablement quatre roues. Ils étaient conduits au rendez-vous général des troupes, et les officiers des domaines du roi avaient ordre de mettre à part ceux qui lui étaient dus par ses propres tenanciers. Ils servaient au transport des armes, des munitions et provisions de guerre, et l'on y plaçait, pour les garder, des tireurs ha-biles. Dans sa lettre à l'abbé Fulrad, Charlemagne, en lui mandant de se rendre à l'assemblée générale de Stasfurt à la tête de ses hommes, avec les armes, les munitions et les provisions de guerre nécessaires, lui ordonne de garnir ses chariots d'outils de divers genres, savoir de cognées, de doloires, tarières, haches, houes, pelles de fer, etc. " Que nos cha-« riots qui vont à la guerre, dit le même « prince dans le capitulaire de Villis, « soient des basternes d'une bonne con-« struction ; qu'ils soient bien couverts et « garnis de cuirs tellement cousus que, « s'il est besoin de passer des rivières, « ils puissent les traverser avec les pro-« visions qu'ils contiennent, sans que « l'eau pénètre dans l'intérieur et que rien « de ce qui nous appartient soit détérioré. « Nous voulons aussi qu'on mette dans « chaque chariot pour notre provision « douze muids de farine, et dans ceux on « l'on conduit le vin douze muids de notre « mesure. De plus, qu'il y ait dans tous un « écu et une lance, un carquois et un arc. » Les chevaux remplacèrent successivement les bœufs dans les prestations de guerre. En retour des concessions faites par Louis le Débonnaire à l'église de Brioude, elle devait lui donner tous les ans un cheval avec un écu et une lance. L'abbé de Vareilles était soumis à la même prestation envers l'archevêque de Sens. »

HOTEL. — Ce mot indiquait spécialement la résidence du roi; ainsi on disait la précété de l'hôtel pour la juridiction qui s'étendait sur tous les officiers de la maison du roi. Le grand précôt de l'hôtel jugeait toutes les causes civiles et criminelles de ces officiers. Les requêtes de l'hôtel étaient encore une juridiction relative à la maison du roi. Les mattres des requêtes y jugeaient les differends des officiers commensaux de l'hôtel du roi.

HOTELAGE. — Le droit d'hôtelage ou hostelage était une redevance féodale due au seigneur par ceux auxquels il permettait de demeurer sur ses domaines.

HOTEL DE VILLE. — Lieu où se réunissent les magistrats chargés de l'administration d'une ville. Ces monumeuts, centre de la puissance communale, ont été élevés, au moyen âge, avec beaucoup de magnificence et surchargés d'un grand luxe d'ornements, surtout en Flandre et dans la France septentrionale.

HOTEL DE LA MONNAIE. - Lieu où l'on bat monnaie. Voy. Monnaie.

HOTEL DES INVALIDES. - Voy. INVA-

HOTEL-DIEU. - VOY. HOPITAUX.

HOTELLERIE, HOTELIERS. — Voy. LIEUX PUBLICS.

HOTES. - Ce mot désignait quelquefois au moyen age une classe d'hommes qui ne jouissaient pas d'une liberté complète. « Les hôtes étaient, dit M. Guérard (Prolégom. du Cart. de Saint-Père de Chartres, S. XXVII), des espèces de fermiers ou de locataires occupant une petite habitation, ordinairement entou-rée de quelques pièces de terrain. Ils n'avaient que l'usufruit du terrain et de l'habitation, pour lesquels ils devaient des rentes et des services, et le propriétaire, à moins de stipulation contraire. avait le droit de les congédier à sa volonté. C'étaient, d'après Galland, les tenanciers d'un seigneur, qui demeuraient, couchaient, levaient dans sa censive (voy. ce mot), de sorte qu'un homme possédant des terres dans une seigneurie, ne serait pas dit hôte, s'il logeait ailleurs. Mais cette définition ne paraît pas exacte, puisque le Cartulaire de Saint-Père de Chartres présente plusieurs aliénations, dont les unes comprennent des hôtes dans la seigneurie, et les autres comprennent la seigneurie ou plutôt des portions de terres seigneuriales sans les hôtes. Les hôtes étaient soumis à la taille, levée soit pour la rançon de leur seigneur, soit pour autre cas où il fallait le secourir. Ils étaient donnés, vendus on alienés de toute autre manière sur les fonds qu'ils occupaient. Ainsi, dans le Cartulaire de Saint-Père de Chartres, des hôtes sont cédés avec leurs salines;

trois hôtes de Liancourt sont donnés avec l'arpent possédé par chacun des deux premiers, etc. Mais on se tromperait beaucoup, si l'on s'imaginait que ces donations ou ventes comprenaient la personne même des hôtes et emportaient avec elles le droit de disposer d'eux arbitrairement, comme c'était le cas au sujet des esclaves dans l'antiquité. Ces actes ne compre-naient réellement que les tenures des hôtes avec les droits et les services dus par eux en raison de leurs tenures. Ainsi, dans le même cartulaire, Étienne de Poix, tenant par moitié avec le roi, à Liancourt, un arpent occupé par quatre hôtes qui payaient trois sous six deniers de cens, ayant donné sa moitie, c'està-dire vingt et un deniers aux moines de Saint-Père, est dit, dans un diplôme de Louis VI, avoir donné la moitié des quatre hôtes. »

HOUILLE. — La houille ou charbon de terre est devenue une des richesses minérales les plus importantes depuis que l'industrie s'en est servie pour les usines et les machines à vapeur. L'exploitation des houillères ou mines de houille, qui existe en France, est soumise aux mèmes conditions que les mines de fer, de plomb, d'argent, etc. Voy. Mikes.

HOULETTE. — Symbole de l'autorité du pasteur sur le troupeau ; la houlette a été adoptée par d'Église et est devenue la crosse des évêques et des abbés mitrés. Il ne faut pas oublier que la houlette des anciens (pedum) était fort différente de la houlette moderne ; elle était recourbée à son extrémité comme la crosse des évêques.

HOUPPELANDE. - La houppelande était primitivement une espèce de cape ou manteau de berger dont s'enveloppaient les paysans. Les personnes d'une classe plus élevée en firent un manteau de luxe. Olivier de Clisson, dans un codicile de son testament , lègue à Bertrand de Dinant, fils de Charles de Dinant, seigneur de Châteaubriant, une houppelande rouge, fourrée de martre (unam suam hoppelandam rubeam, martris foderatam). La houppelande était fendue et boutonnée sur les côtés. Dans un mémoire de la chambre des comptes de Paris, de l'année 1394, cité par D. Carpentier, dans son supplément au glossaire de du Cange, on trouve la description suivante de ce vêtement : « Houppelandes de drap, de laine et de soie, les unes longues, les autres à mi-jambe, les autres au-dessus du genou et les autres courtes. » - On appelait encore houppelande un manteau

de femme à queue trainante garni de fourrures et de broderies. — Enfin on nommait houppelandes des écus d'or sur lesquels était représentée une houppelande.

HOURD, HOURDEIS, HOURDEL, HOURT.
Ces differents mots indiquaient des
échasauds en bois placés au haut des
tours d'un château, et sur lesquels se tenaient des hommes d'armes qui faisaient
pleuvoir sur l'ennemi des pierres, des
poutres et des projectiles de toute espèce.

HOUSARD. - Corps de cavalerie. Voy. ORGANISATION MILITAIRE.

HOUSEAUX. — Bottes qu'on appelait aussi heuses. Voy. HEUSES.

HOUSSE. — On donnait autrefois ce nom à des couvertures que les femmes mettaient sur leur tête et leurs épaules. Les écoliers s'en servaient aussi, comme on le voit par un règlement du collège de Navarre que cite Launoy: Que tous aient de longues housses (omnes habeant HOUSSIAS longas).

HUAGE. — Terme féodal. En certains licux, les vassaux devaient à leur seigneur le huage lorsqu'il chassait les bêtes fauves, c'est-à-dire qu'ils devaient pousser des cris pour faire sortir les bêtes fauves de leurs repaires et les pousser vers les chasseurs.

HUBERT (Saint). — Patron des chasseurs. La Saint-Hubert a été depuis un temps immémorial l'occasion de fètes et de banquets pour les chasseurs. Voy. Vé-NERIE.

HUCHE, HUCHIERS. — Les huches étaient de grands coffres. On appelait huchiers les ouvriers qui les fabriquaient, lls formaient une corporation spéciale. Voy. CORPORATION.

HUCHE COMMUNE. — On désignait quelque sous ce nom, au moyen âge, le trésor de la maison de ville; il y avait des gardieus de la huche commune.

HUCHET. — Petit cor dont se servaient les chasseurs et les postillons pour appeler les chiens et les lévriers.

HUÉE. — L'usage de la huée ou du hus (voy. du Cange, vº Huesium) ressemblait beaucoup à la clameur de haro (voy. HARO). C'était au-si une clameur, soit de bouche, soit avec la trompette, pour avertir de courir sus aux malfaiteurs. Une ordonance de Clotaire II condamnait à cinq sous d'amende celui qui témoin d'un vol n'en avertissait pas ou qui ne répondait pas à la huée en poursuivant le coupable. Un colon ou serf, qui commettait cette

faute, était condamné, par un capitulaire de Charles le Chauve, à recevoir soixante coups de verges. On trouve encore la huée en usage au XIV<sup>e</sup> siècle.

HUGON (Roi). — « Chaque ville, dit de Thou (livre XXIV de l'Histoire de son temps), désigne sous des noms particuliers certains fantômes qui servent, dans les contes de vieilles femmes, à épouvanter les enfants. » Tours avait son roi Hugon qui était redouté sur les bords de la Loire. On disait que, pendant les nuits, il parcourait les remparts et les environs de la ville et maltraitait tous ceux qu'il rencontrait. On reconnalt, dans ce personnage fantastique, le férvoce chasseur des ballades allemandes, le Moine bourru de Paris, le Hellequin des Normands, etc. On a voulu faire dériver le not huguenots de ce roi Hugon.

HUGUENOTE. — Monnaie de peu de valeur qui remontait à Hugues Capet. On a prétendu que les huguenots en tiraient leur nom, parce qu'ils étaient méprisés comme cette monnaie. (Yoy. Mémoires de Michel de Castelnau.)

HUGUENOTS. — On a beaucoup discuté sur l'origine de ce nom, qui servait, au xvir siècle, à désigner les disciples de Calvin et qui s'est conservé dans la langue française. Les uns l'ont fait dériver du roi Hugon, espèce de mauvais génie (voy. ce mot); les autres, d'une petite monnaie appelée huguenote, etc. Il est certain qu'il vient de l'allemand eidgenossen (conjurés ou associés par serment). On donnait ce nom aux habitants de Genève qui s'étaient soulevés contre le duc de Savoie. Ce mot fut ensuite altéré par les Hollandais et changé en huisgenossen, d'où l'on a fait huguenots. Voy. PROTESTANTS.

HUI. — Ce mct, dérivé d'hodie, s'employait dans l'ancienne langue et mème au xvin: siècle, en style de palais, comme synonyme d'aujourd'hui. On donnait une assignation d'hui en trois semaines; les juges ordonnaient que certaines pièces fussent produites dans hui, c'est-à-dire le jour nième.

HULE. — Depuis l'époque où les Phocéens introduisirent l'olivier en Gaule, l'huile de la Provincia romana (Provence) a tonjours été un des produits les plus estimés de cette contrée. Les lois attestent avec quel soin on conservait les oliviers. La loi des Visigoths prononçait une amende de cinq solidi (somme considérable à cette époque) contre celui qui coupait un olivier dans le champ d'autrul.

Un concile de Narbonne, tenu en 1054, defendit d'abattre aucun olivier. Cependant l'huile de Provence n'a jamais suffi à la consommation de la France, et l'on fut bientôt obligé d'en extraire de fruits oléagineux. Dans le centre de la France, et dans les pays qui portaient autrefois le nom de Bourbonnais, Auvergne, Saintonge, Limousin, Bourgogne, Lyonnais, etc.. le peuple emploie généralement de l'huile de noix. Dans le nord-est de la France, et principalement en Alsace, Lorraine, Franche-Comté, etc., on se sert de l'huile que l'on désigne vulgairement sous le nom d'huile d'æillette et qui est faite avec de la semence de pavot de jardin ou de coquelicot. Cependant l'usage de cette huile ne s'établit pas sans contestation; on prétendit, aux xviie et xviiie siècles, qu'elle était narcotique. La police déféra la question à la faculté de médecine de Paris, qui nomma des commissaires pour l'examiner. Ils déclarèrent, en 1717, après beaucoup d'expériences, qu'elle ne presentait aucun danger.

HUILIERS. — 11 y avait une corporation spéciale d'huiliers ou marchands d'huile au moyen âge. Voy. Corporation.

HUIS, HUIS CLOS, HUISSIER. - Le mot huis, qui n'est plus en usage que dans le compose huis clos, signifiait porte. On juge à huis clos ou portes fermées les affaires dont les debats seraient scandaleux. Huissier est un dérivé de huis; c'était primitivement un garde de la porte. Il y a toujours eu des huissiers de cabinet charges de la garde des portes. Les huissiers étaient autrefois charges de présider aux repas des princes, comme on le voit par un état des officiers de la maison de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Les officiers charges d'une partie du service de la table arrivaient précédés de l'huissier. Celui-ci allait prendre à la paneterie une verge blanche, de quatre pieds de longueur, symbole de sa fonction. L'huissier avait aussi le privilége de placer le tapis et le coussin sur le banc où le duc devait s'asseoir; il s'enveloppait d'une serviette le bras droit jusqu'au poignet; puis prenant le tapis et le coussin sous le bras gauche, il venait le poser sur le banc. Il allait ensuite chercher les différents officiers qui avaient quelque fonction à remplir à la table du roi. Il commençait par le premier panetier qu'il conduisait à la paneterie. Là se trouvaient le sommelier et le valet servant, qui les attendaient. Le sommelier prenaît une serviette, et, après l'avoir baisée, il

la donnait au panetier qui la posait sur son épaule gauche, en enfonçant les deux bouts dans sa ceinture, l'un par devant, l'autre par derrière. Il lui donnait de même la salière du duc, couverte. Alors tous quatre s'avançaient vers la salle: l'huissier, le panetier, le valet servann et le sommelier. L'huissier allait ensuite chercher les autres officiers avec un cérémonial analogue qui a été retracé par Le Grand d'Aussy (Vie privée des Francais).

Plus tard, le mot huissier a servi principalement à désigner les officiers ministériels qui étaient charges de signifier les sentences des tribunaux et de les exécuter en appréhendant les condamnés. On appelait primitivement sergents ceux qui étaient chargés de mettre les arrèis à exécution (voy. SERGENTS). Ils portaient une baguette blanche comme signe de leur dignité. La mission des huissiers était souvent dangereuse, au moyen age, lorsqu'il fallait porter à des brigands feodaux un jugement qui provoquait leur fureur. Entre un grand nombre d'exemples des perils que couraient les huissiers, on peut rappeler que Jourdain de L'Ile, seigneur de Casaubon, assomma de son bâton fleurdelisé l'huissier du parlement de Paris, qui alla lui signifier une sentence de comparution. Le parlement ne recula pas dans cette lutte; il condamna à mort ce noble assassin, neveu du pape Jean XXII, et eut assez de force pour le faire pendre (1323). Du reste, l'histoire des huissiers se lie à celle de la justice dont nous parlerons ailleurs (voy. Jus-TICE ). - On appelait encore huissiers au moyen age les menuisiers qui faisaient les portes ou huis; its formaient une corporation (voy. Corporation). - Les huissiers-priseurs furent établis en 1576 et chargés de faire l'estimation des menbles. En 1696, un édit du mois de février réserva le titre et les fonctions d'huissiers-priseurs à cent vingt huissiers du Châtelet. Cette réforme qui limitait le nombre des huissiers-priseurs, fut étendue à toutes les juridictions royales par la déclaration du 12 mars 1697, et les arrêts du conseil du 4 août 1699, du 5 août 1704, du 19 janvier et du 15 mai 1745.

HUISSIERS A LA CHAINE. — « Les huissiers à la chaine, dit Saint-Simo (Mémoires, t. II, p. 193), sont ceux qui peuvent exploiter indifféremment partout et que chacun qui veut emploie, quand on veut faire une signification délicate et forte, parce que ceux-la sont toujours respectés et instrumentent avec une

grosse chaîne d'or au cou, d'où pend une médaille du roi, ils sont en même temps huissiers du conseil et y servent avec cette chaîne. »

HUITIÈME. —Impôtsur le vin vendu en détail. Cet impôt avait été établi au mois de janvier 1382. On appelait huiténier le commis des aides qui était chargé de le percevoir (voy. larôrs). — Le huitième denier était un droit prélevé tous les trente ans sur les engagistes des domaines aliénés de l'Église pour leur en confirmer la jouissance.

HULANS. — Corps de cavalerie qu'en 1734 le maréchal de Saxe tenta d'introduire dans les armées françaises. Les hulans furent licencies en 1750.

HUMANITÉS — Ce mot désigne les études de littérature et de rhétorique que l'on fait dans les lycées à partir de la troisième, ll'indique assez que ces études (humaniores litteræ) ont pour but de former l'homme en développant ses facultés morales et intellectuelles.

HUMILIES. — C'était un des noms des vaudois ou pauvres de Lyon (voy, HÉRÉ-SIES, § II). — Il y a eu en Italie plusieurs ordres religieux connus sous le nom d'humiliés. Le pape Pie V abolit, en 1574, les humiliés accusés du meurtre de saint Charles Borromée (de Thou, Histoire de son temps, livre CXXXII).

HUMORISTES. — Mot emprunté à l'Angleterre pour désigner une classe d'écrivains qui affectent l'originalité et parfois même la bizarrerie. L'humour anglaise répond assez à la fantaisie française; c'est le caprice substitué à la règle. Seulement la fantaisie française à d'ordinaire de la gaieté et de la vivacité; l'humour anglaise se plait dans la description des sentiments intimes et incline à la mélancolie sentimentale. Les humoristes n'ont pas été sans influence sur les idées et les mœurs françaises, et à ce titre nous leur devions un mot dans un Dictionnaire des mœurs de la France.

HURDEL. — Echafaudage en bois qu'on adaptait aux anciens châteaux et qu'on désignait aussi sous le nom de hourd.

HUSSARDS. — Corps de cavalerie organisé sous Louis XIV à l'imitation des huzards ou houzards qui avaient joué un grand rôle dans la guerre de Trente ans. Voy. Organisation militaire.

HUTIN. — Ce mot qui est resté attaché au nom d'un roi de France (Louis X), siguitiait querelle. Louis X reçut, d'après du Cange, le surnom de hutin, parce que, dans son enfance, il était mutin et querelleur.

HUTTIERS. — Population qui habite le marais vendéen et se confond avec les colliberts, Voy. COLLIBERTS.

HUZE A HUZE.— Locution proverbiale qui s'employait, au xvi<sup>\*</sup> siècle, pour dire face à face. Dans la Satire Ménippée, le docteur Roze, recteur de l'université, dit au jeune duc de Guise: « Que diriezvous de ces impudents politiques, qui vous ont mis en figure en une belle feuille de papier, dejà couronné comme un roi de carreau, par anticipation, et, en la même feuille, ont aussi mis la figure de la divine infante, couronnée en reine de France, comme vous regardant huze à huze l'un l'autre? »

HYDRAULIQUE. - La science qui dirige les cours d'eau s'appelle hydraulique. On nomme machines hydrauliques celles dont on se sert pour élever l'eau. De Thou (livre XLIII) parle d'une machine hydraulique inventée par Louis de Foix. en 1568. Une des machines hydrauliques les plus célèbres est celle de Marly, qui sert à élever les eaux de Seine jusqu'au sommet des collines qui longent ce fleuve. Elle avait été construite sous Louis XIV et se composait de quatorze grandes roues qui faisaient mouvoir deux cent vingt-cinq corps de pompes et élevaient les eaux de la rivière à plus de cent cinquante mètres de hauteur. Une partie des eaux était destinée à Versailles et le reste à Marly. Ce système de roues, dont l'entretien coûtait fort cher, a été remplacée par une machine à vapeur.

HYDROGRAPHES (Ingénieurs), HY-DROGRAPHIE. - L'institution des écoles d'hydrographie remonte à Colbert. Le titre vin de l'ordonnance de la marine, rédigée par ce ministre et son fils Seignelay, veut que des professeurs d'hydrographie soient établis dans tous les ports et enseignent aux jeunes gens qui se destinent à la marine certaines par-ties des mathématiques, telles que l'arithmétique, la cosmographie, qui est appelée dans cette ordonnance la sphère, la trigonométrie, etc. Ces professeurs faisaient des leçons gratuites et portaient le titre de professeurs royaux. Il existe encore aujourd'hui des écoles d'hydrographic dans les principaux ports militaires et marchands de la France. On ne peut y être admis qu'à l'âge de treize ans au moins. Il faut avoir subi les examens théoriques et pratiques et satisfait à toutes les épreuves pour ob tenir du ministre de la marine un brevet de capitaine au long cours ou de maître au petit cabotage. On ne peut être chargé du commandement d'un navire de com; merce sans avoir satisfait aux examens généraux.

Quant aux ingénieurs hydrographes chargés de dresser des cartes exactes de toutes les côtes où naviguent les Français et surtout la carte maritime de la France, ils se recrutent à l'École polytechnique, il n'y a que seize ingénieurs hydrographes, placés sous la direction d'un ofucier général de la marine; quatre sous-ingénieurs leur sont adjoints.

HYDROMEL .- L'hydromel est un breuvage fait avec de l'eau et du miel, qu'ou laisse fermenter pendant plusieurs jeurs et auquel on mèle souvent du vin ou des liqueurs alcooliques. L'hydromel était en grande estime dans les premiers siècles de l'empire franc. L'abbé Théodemar, écrivant à Charlemagne, lui raconte qu'en été sa coutume est d'accorder quelques fruits à ses religieux, et que, quand ils sont occupés a couper les foins, il leur donne une potion au miel, Au XIIIº siècle, le miel entrait pour un douzième dans la composition de l'hydromel, et pour ôter à ce breuvage la fadeur du miel et lui donner du piquant, on y mélait quelques poudres d'herhes aromatiques. L'hydromel ainsi prépare se nommait borgérafre ou bogéraste. On l'estimait beaucoup. Dans un festin, que l'auteur du roman de Flores et de Blanchesteur sait donner à son héros, on sert de la borgérase. Chez les moines, on en usait dans les jours de grandes fêtes. « C'est un breu. vage tres-doux (potus dulcissimus), disent les coutumes de l'ordre de Cluni. On faisait aussi une espèce de piquette d'hydromel qu'on appelait bochet ou bouchet et qui servait aux paysans et aux gens de service. On obtenait cette liqueur quand, après avoir mis les rayons des ruches sous la presse, afin d'en exprimer le miel, on jetait le marc dans l'eau. Voy. Le Grand d'Aussy, Vie privée des Français.

HYPOTHEQUES.—L'hypothèque, selon la déinition du code Napoléon (art. 2114), est un droit réel sur les immembles affectés à l'acquisitement d'une obligation. Le créancier hypothécaire a pour garantie les immeuhles de son débiteur, quels que

soient les détenteurs de ces immeubles Il faut distinguer l'hypothèque du gage, qui etait un bien meuble déposé entre les mains du créancier. Le prêt sur gage fut presque seul usité pendant le moyen age. Les juifs, qui étaient les banquiers de cette époque, exigeaient ordinaire-ment le dépôt de quelque objet précieux comme garantie de leur créance. Cependant plusieurs ordonnances de Philippe Auguste, de saint Louis et de Philippe le Bel prouvent qu'on hypothéquait des biens immeubles. Bouteiller en parle aussi dans sa Somme rurale écrite à la fin du xive siècle. Mais il n'y avait rien de précis à cette époque sur la manière de constituer, de conserver et de purger les hypothèques. Enfin, en 1581, on ordonna d'etablir des registres speciaux, où devaient être consiguées les créances hypothécaires pour avoir un caractère authentique; mais cette ordonnance ne fut pas exécutée. Henri IV tenta, en 1606, d'éta-blir les registres d'hypothèques, mais sans plus de succès. Louis XIV publia, en 1673, un édit qui établissait un greffe dans chaque bailliage ou sénéchaussée pour recevoir les inscriptions d'hypothéques et les oppositions des créanciers hypothecaires; mais il ne parvint pas mieux que ses prédécesseurs à triompher des interêts qui s'opposaient à l'établissement de registres hypothécaires et maintenaient un régime clandestin dont les débiteurs profitaient. Les diverses assemblées de la révolution s'occupèrent du regime hypothecaire. Enfin le code Napoléon a fixe la législation en matière d'hypothèques. On distingue trois espèces d'hypothèques : l'hypothèque légale resultant de la loi : l'hypothèque judiciaire, établie par un jugement; enfin l'hypothèque conventionnelle, dépendant de conventions et de contrats.

Des conservations d'hypothèques établies dans chaque chef-lieu d'arrondissement enregistrent les créances hypothècaires, et le rang des hypothèques est fixé par la date de l'inscription sur les registres du conservateur. Il n'y a d'exception que pour l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes. L'Etat perçoit un droit sur chaque inscription; il est de deux francs par mille francs. Les conservateurs d'hypothèques sont chargés de la perception

de ce droit.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.

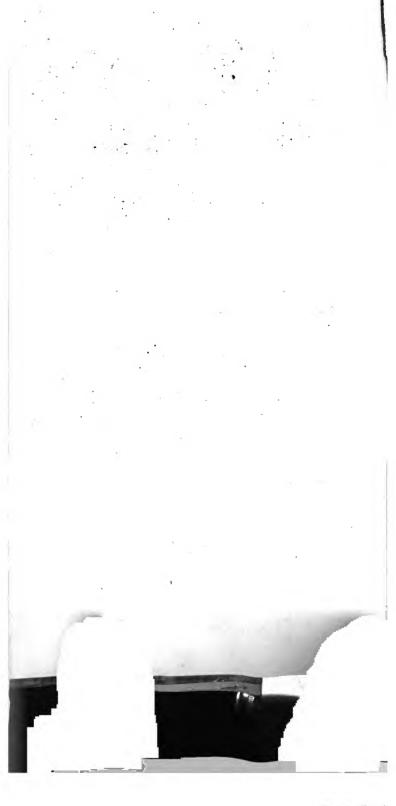